

B. 74,5 XXI - 72



## L'UNIVERS

# HISTOIRE ET DESCRIPTION DE TOUS LES PEUPLES

# **ÉGYPTE**



#### PARIS

TYPOGRAPHIE DE FIRMIN DIDOT FRÉRES, FILS ET  $\mathbf{C}^{\text{IK}}$  Rue jacob, 56



648523



17

# ÉGYPTE

#### DEPUIS LA CONQUÈTE DES ARABES

JUSQU'A LA DOMINATION FRANÇAISE

PAR M. J. MARCEL

DE L'INSTITUT D'ÉCYPTE

### SOUS LA DOMINATION FRANÇAISE

PAR M. AMÉDÉE RYME

SOUS LA DOMINATION DE MÉHÉMET ALY PAR MM. P. et II.





#### PARIS

FIRMIN DIDOT FRÈRES, FILS ET C", ÉDITEURS

IMPRIMEURS DE L'INSTITUT DE FRANCE

RUE JACOB, 56







## L'UNIVERS,

, SARRETTE PROVINCIAS

### HISTOIRE ET DESCRIPTION

DE TOUS LES PEUPLES,

DE LEURS RELIGIONS, MOEURS, COUTUMES, ETC.

### HISTOIRE DE L'EGYPTE,

DEPUIS LA CONQUÊTE DES ARABES JUSQU'A L'EXPÉDITION FRANÇAISE.

PAR M. J. J. MARCEL,

DE L'INSTITUT D'EGYPTE.

#### CHAPITRE PREMIER.

Isrnouccriox. — État de l'empire d'Orient a l'époque de Mohomet, — Le Koran. — Héper de l'empire de l'empire de l'empire de l'empire — Conquiére en Syrie. — Pris de Gazzán. — Omar, 2º kialyle. — La Syrie colterment soupréparatife contre l'Egypte. — Situation de préparatife contre l'Egypte. — Situation de cité courier, moits des ordres d'Omar. — L'expédition et au contremander. — Amerça detrès a élexage.

Dans ce dix-neuvième siècle, dont les premières années ont vu sur les antiques pyramides s'arborer le glorieux drapeau de la France, une nouvelle impulsion donnée aux esprits a tourné à l'envi vers l'Orient tous les regards du monde civilisé.

Ce ne sont plus, comme dans les siècles précédents, quelques vosqueurs isolés, quelques trafiquants égarés dans ces régions loitaines, qui, de temps en temps, viennent, offrant à leur retour leurs narrations inexactes et quelquefois mensongères, réveler aux curieux etonnes les meurs, les coutmes, les positions geographiques, les documents listoriques et les monuments architeclistoriques et les monuments architecturaux de ces peuples, si mal observés par eux dans leurs courses vagabondes, si mal décrits dans leurs récits nécessairement erronés.

Aujourd'hui c'est la France , l'Angleterre, l'Allemagne, l'Amérique du Nord, le monde entier civilisé qui s'écrient : L'Orient! l'Orient! comme les compagnons d'Énée s'écriaient : Italiam! Italiam! et qui, chaque année, inondent de leurs explorateurs aussi savants qu'infatjgables ces contrées d'où nous vient le soleil, et d'où nous est venue aussi la civilisation, cet autre soleil de l'humanité : l'Orient, l'Égypte surtout, tout le passén'est-il pas là? empires, commerce, religions, lois, arts, sciences, tout en-fin? N'est-ce pas en effet du sol égyptien qu'est née la colonisation de la Grèce et sa civilisation, qui a enfanté celle de Rome, devenues l'une et l'autre les mères de la nôtre; foyer primitif du perfectionnement des sociétés humaines, s'échauffant, avant nos climats, aux rayons des connaissances amélioratrices, comme chaque matin, ceux du jour lui toinbent du ciel avant d'eclairer nos parages occidentaux.

Dans la première partie du volume déjà

fre Livraison. (EGYPTE MODERNE)

publié sur l'Egypte ancienne (1), et consacré aux doctes élucubrations de M. Champollion-Figeac, si digne collègue dans ces études ardues de l'illustre frere dont le monde savant déplore encore la perte (2), le lecteur a d'abord vu l'organisation païenne, née sur les bords du Nil, y dégrossir les premiers rudiments des institutions civilisatrices, y formuler les croyances primitives, qui, portées par les émigrations diverses des peuples de la vallée égyptienne, se sont avancées progressivement sur les différentes rives de la mer Intérieure, pour de la se répandre sur notre tardive Europe. C'est dans le paganisme de l'antique Egypte que la Syrie, l'Asie Mineure, la Grèce, l'Italie, ont emprunté les bases de leur mythologie polythéiste : c'est dans cette contrée, déjà les précédant vers la civilisation, que les peuples des plages encore barbares de la Méditerranée ont puisé leurs principales lois, leurs croyances religieuses, leurs systèmes philosophiques, leurs coutumes, leurs sciences elémentaires et leurs pre-

miers arts. Dans la seconde partie de cette histoire d'Egypte, comprenant la période de la domination romaine, s'est déroulé le tableau de la réforme chrétienne, s'avancant à son tour sur les traces du paganisme, le faisant reculer pas à pas, et lui présentant partout le combat avec ses apôtres, ses martyrs, ses théologiens de l'école d'Alexandrie, ses cénobites du désert de Scété, et ses rescrits impériaux émanés de la cour de Constantinople. Le flambeau pacifique du Christ iette dans ces contrées les splendides lueurs de la civilisation nouvelle, jusques aux temps où les dissensions intestines, les querelles théologiques, les tyrannies de l'intolérance, les spoliations de la cupidité, la faiblesse, l'incurie et l'inhahileté des gouvernants livrèrent enfin ce beau pays au glaive des fanatiques sectateurs de Mahomet.

Alors l'islamisme, s'élançant des sables de l'Arable, jeta ses armes et son Koran à la fois sur l'Asie et sur l'Afrique, d'où l'inondation musulmane devait, à peine un siècle écoulé, menacer notre Europe elle-même, et s'étendre d'un côté, par la Perse et la Transoxiane seythique, jusque dans les plainess de la Germanie et sur les bords sauvages du Danube, de l'autre, par l'Espagne malgre in barrière des Pyrénées, sur les rives fertiles de la Loure et de la Saône.

Mais, avant de décrire la catastrophe qui, par une révolution nouvelle, soumit derechef à des maîtres etrangers et à une nouvelle religion cette Egypte tant de fois la proie d'invasions étrangères ; avant de développer les pages historiques de cette domination arabe, succedant à la domination romaine, par le même droit qui avait fait succéder les Romains aux races macédoniennes et celles-ci aux Perses usurpateurs du trône pharaonien, il importe de présenter l'état du pays et des peuples qui l'habitaient à cette époque mémorable, afin de faire connaître les causes intérieures et extérieures dont l'action et la réaction incessamment combinées, aliénant de plus en plus les sujets jacobites des gouvernants melchites, ou impérianx, finirent par séparer entièrement la branche égyptienne de l'arbre byzantin, et opérèrent enfin, au profit des Arabes conquérants, une scission complète et irréconciliable entre les provinces du Nil et l'impuissante métropole.

Si nous voulons apprécier rationnellement ecs causes diverses, nous avons besoin de jeter nos resards en arrière, et de tracer rapidement à nos esprits un tableau rétrospectif des révolutions dont la vallée égyptienne a éte le théâtre successif, depuis que, ecssant d'avoir pour dominateurs ses maîtres naturels, les antiques Pharaons, elle a vu ces races royales, necés anson sorie, disparaître de son soi, écrasées sous le char sanglant des étrangers envahisseurs.

Depuis près de deux siècles les Perses aisaient gémir l'Égypte conquise, sous leur oppression intolérable, lorsque la conquête d'Alexandre, brisant, le trône oppresseurs, remplaca en Égypte lo jong des Perses par le joug macédonien.

Si quelques velleités de bon gouvernement et de bien public semblent, à de rares époques, éclairer d'une lueur passagère quelques intervalles de l'admi-

Égypte ancienne, par M. Champollion-Figeac, conservateur des manuscrits de la Bibliothèque royale, etc.

<sup>(2) ...</sup> Nulli flebilior quam mihi....

nistration des Lagides, l'égoïsme cupide, la férocité tyrannique, les crimes et les débats sanglants de la plupart de ces princes, n'avaient pu qu'augmenter les malheurs de l'Égypte, et envenimer plus profondement la baine pour les dominateurs imposés par la force des armes.

Les Romains, accueillis comme libérateurs, loin de penser au bien-être de leurs nouveaux suiets, n'avaient fait de l'antique royaume égyptien qu'une province de leur grand empire, et ne tardèrent pas à la livrer aux exactions tyranniques des préfets, que leur capitale y envoyait successivement s'y gorger du sang et des richesses des infortunés ha-

Dans le premier siècle de la domination romaine, le siècle des Césars, le gouveruement de la province d'Égypte parut d'abord posé sur des bases a la fois fermes et politiques, quoique le mécon-tentement Égyptien fût de temps en temps réveillé par quelques abus de pouvoir promptement réprimés et réparés.

Dans le deuxième siècle, celui des Antonins, cette administration fut plus politique encore et plus paternelle, malgre les obstacles qu'opposaient à la constante bienveillance des empereurs de cette epoque les Égyptiens eux-mêmes, aigris par une longue servitude et par le ressentiment de leur nationalité anéantie.

Le troisième siècle, qui fut celui des usurpations, dut nécessairement ne donner à l'Égypte qu'une administration timide, incertaine, orageuse, tantôt molle jusqu'à la faiblesse, tantôt dure et acerbe jusqu'à la tyrannie. De là des séditions perpétuelles et des révoltes étouffers par des massacres; de là incrudescence d'une haine irreconciliable entre les gouverués et les gouvernants.

Le quatrième siècle vit le partage définitif du grand empire romain entre les deux fils de Théodose(1) et sascission en deux empires, celui d'Occident et celui d'Orient. Cette séparation impolitique, mais que nécessitait peut-être l'impuissance des successeurs dégénérés des Césars à retenir entre leurs mains les rênes de gouvernements si éloignés du centre de leur pouvoir, fut également fatale aux deux nouveaux empires

(1) Arcadius eu Orient, Honorius en Occident.

et aux provinces morcelées dont ils s'arrogérent et se disputérent les lots.

Avant qu'un siecle se fût entierement écoule depnis ce partage (1), Rome, restée la capitale de l'empire d'Occident, avait été trois fois la proie des barbares; les Goths, les Vandales et les Hérules, après l'avoir prise et saccagée, s'y étaient successivement établis en maîtres; cet empire lui-même, après avoir passé de mains faibles en des mains plus débiles encore et plus indignes, ravage par des guerres intestines, déchiré par des séditions et des révoltes, demembré par des tyrans usurpateurs, sans force contre l'invasion des barbares, avait vu les derniers lambeaux de la pourpre césarienne disparaître et s'anéantir, foules aux pieds des Alains, des Ostrogoths, des Huns et des Lombards, qui s'en disputaient les dépouilles; et la puissance romaine fondée par Romulus, devenue l'empire du monde sous le sceptre d'Auguste, s'était écroulée sans retour avec le trône avili d'un dernier empereur, qui, par un concours singulier, véritable sarcasme de la destinée, réunissait à la fois les deux noms de Romulus et d'Auguste (2).

Dans le partage des provinces que nécessita la scission en deux parties distinctes de l'empire romain, l'Égypte, suivant le sort de toute l'Afrique, passa de la domination de l'ancienne Roine à celle de Constantinople, la Rome nou-

velle. La durée de l'empire d'Orient ne fut pas aussi éphémère que celle de l'empire d'Italie, et les provinces qui lui échurent durent d'abord regarder comme un bonheur la distribution qui les rangeait sous son domaine; et, en effet, dans ce quatrième siècle, celui de Constantin et de Théodose, les derniers empercurs qui aient porté le nom de grand, un gouvernement plus ferme, plus concentré, plus politiquement ordonné, fut d'abord établi dans la province égyptienne; mais ces formes gouvernementales ne furent instituées que pour un temps seulement et d'après un système de régularisation qui, sage sur beaucoup de points, était incontestablement vicieux sur le plus grand nombre.

 Quatre-vingts ans seulement. 2) Romulus Augustulus detroné par Odoacre, roi des Herules.

Au cinquième siècle, siècle des invasions des barbares se ruant sur le colosse affaibli de l'empire, sous les règnes d'Arcadius, de Théodose le jeune, de Marcien, de Léon, de Zénon, d'Anastase, l'administration de l'Égypte fut fiscale, oppressive, ruineuse, tiraillée misérablement par les partis mesquins et méprisables qui s'agitaient à la cour de Constantinople : et cette contrée, où déjà fermentait le levain de tant de mécontentements antérieurs ne manqua pas d'occasions pour manifester par des soulèvements le malaise de ses populations et leur impatience du joug de plus en plus intolérable qui pesait sur elles.

Dans toutes ces révoltes successives, il semble qu'on voie un plan suivi, une marche depuis longtemps concertée, que se léguaient de génération en génération le mécontentement des peuples et le désir incressant de ressaisir une natio-

nalité pour toujours enlevée. Rieu, en effet, de plus manifeste dans

tous ces événements que la tentative persévérante des Égyptiens de se soustraire à la domination du grand empire; on est étonné, après tant d'efforts successivement essayés, de voir l'exécution de ce plan ajournée à plus d'un siècle encore, tant était grande et longue dans son action cette influence passive des mœurs orientales. Pour arracher enfin l'Égypte à Constantinople d'une manière irrévocable, il fallait une révolution complete dans ces contrées elles-mêmes, c'est-à-dire que le peuple le plus belliqueux qu'elles eussent jamais produit, sortit de ses déserts, pour envahir par ses armes et ses croyances une partie du monde entier.

Au sixième siècle, siècle de Justinien, le gouvernement de l'Egypte, devenu en quelque sorte précaire, ne fut plus dirigé que par des lois impuissantes ou de fausses mesures de circonstance, dictées soit par les intrigues de cour, soit par la rapacité des gouverneurs auxquels la province égyptienne était jetée en proje.

Enfin, dans le septième siècle, qui commence par le règue de Phocas, et se ternine, pour la domination impériale en Égypte, au règne d'Héraclius son successeur, on ne retrouve plus en Égypte, comme dans toutes les autres proviness de l'empire, qu'un gouvernement épuisé, sans force pour le présent, sans prévoyance et sans ressources pour l'avenir, flottant au gré des intrigues, des cabales et des factions; forcé, en un mot, de recourir lui-même à des moyens qui devaient accélérer sa perte.

Précisons davantage l'état de l'empire de Constantinopie et celui de l'éta gypte en particulier, à l'époque où cette antique contrée changea son titre de province romaine pour celui de province du vaste empire des khalvfes.

Les contemporains de ce grand événement, et les historiens postérieurs, copiant les rapports intéressés des premiers, ont accusé de révolte et de désertion les peuples de l'Égypte, se soumettant volontiers aux Arabes : de trahison et presque d'apostasie, les personnages influents de la nation coplite qui coopérèrent à cette soumission. Peut-être, en examinant impartialement et pesant mûrement les motifs présents et les causes éloignées qui amenèrent cette séparation spontanée du tronc de l'ancien empire romain, la jugera-t-on l'effet nécessaire qui devait résulter de l'état des choses et des esprits; peut-être alors accusera-t-on de cette scission, non les peuples qui l'ont opérée, mais les gouvernants eux-mêmes, dont elle a blessé les intérêts, mais qui l'avaient de longue main préparée par leurs fautes politiques, leur mauvaise administration et leurs vexations intolérables.

leurs vexations intolerables.

Survivant au trône d'Occident, déjà
anéanti par les hordes des Ostrogoths,
anéanti par les hordes des Ostrogoths,
l'empire d'Orient, qui avait conservé le
titre d'empire romain, avait vu réguer à
constantinople quelques empereurs qui
ne furent pas tout à fait sans gloire :
utre autres Justinien, dont lesgenéroux,
Naresse en Italie, et Belissire en Afrique,
frent respecter les aigles romaines aux
barbares, et leur arrachérent quelquesvalhies.

Mais déjà s'ébranlaient les hordes de la haute Asie septentrionale, s'apprétant à fondre sur les provinces qu'arrose le Danube: les Perses menaçaient les frontières orientales de l'empire; les peuplades de la Mauritanie, moins domptées qu'irritées par la défaite de leur roi Gélimer, n'attendaient qu'une occasion pour secouer le joug imposé par les legions impériales, et, du haut de l'Atlas, elles offraient un aspect hostile aux établissements romains disséminés sur la

Atmilieu de ces symptômes alarmants, les paisibles successeurs de Justinien, entourés de flatteurs et de vils favoris, semblaient ignorer complétement l'appartition des météores destructeurs qui venaient leur annoncer une catastrophe imminente.

Livrés à toute l'incurie de la mollesse imprévoyante, enfermés dans leurs palais délicieux du Bospliore, ils n'en sortaient que pour présider des conciles tumultueux, ou pour assister aux frivoles jeux du cirque.

La grande affaire de l'empire, les seules préoccupations des habitants de Constautinople, des courtisans, des ministres, de l'empereur lui-même, c'étaient le triomphe du parti bleu sur le parti rert, les querelles et les intrigues intérieures de la cour, les discussions interminables d'une théologie inintelligible; et, quand les armes des envahisseurs de l'empire étincelaient déjà autour de Constantinople, ces empereurs effeminés et ascétiques ne signalaient leur puissance qu'en signant des rescripts contre les ariens ou contre les catholiques, suivant l'influence que l'un des deux partis obtenait auprès d'eux par ses intrigues.

Cependant, des frontières de la Chine accouraient déjà ees peuplades turques, qui, après avoir inondé l'Asie entière et les rives du Pont-Euxin, devaient quelques siècles plus tard renverser l'empire de la croix, et faire leur capitale de la ville de Constantin.

Mais un fleiu plus imminent menaçait le cœur même de l'empire d'Occident. Mahomet veusit de paraître (1), et préparant une révolution dont les effets se font encore sentir dans presque tout dégliches les Arabes les fondements d'un empire, qui devait devenir plus vaste que l'empire romain, et s'étendre des rives del'Océan Atlantique aux extrémités del a mer des Indes, des rochers briolhnts de mer des Indes, des rochers briolhnts de

 MAHONET (Mohhammed) naquil à la Mekke vers l'an 569 de l'ere chrétienne. Il appartenait par sa naissance à la tribu des Koreychites. l'Éthiopie aux plateaux glacés de la Tartarie.

L'Arabie faisait, comme la Syrie, la Palestine et l'Égypte, partie de l'empire d'Orient; mais tandis que la Syrie et la Palestine se peuplaient de colonies romaines et grecques, tandis que l'Égypte entierement conquise avait vu les légions romaines la parcourir jusqu'aux derpières cataractes, et établir leurs postes militaires le long du Nil, ainsi que dans toutes les villes importantes, l'Arabie était plutôt contenue qu'assujettie : les Romains, sous les Césars, n'avaient pu pénétrer dans l'intérieur, et s'étaient bornés à occuper les villes frontières avec quelques postes maritimes. Leurs garnisons ne reussissaient qu'à prélever quelques impositions souvent refusées, quelquefois arrachées par la violence; mais elles n'auraient osé pénétrer dans l'intérieur du pays indompté sans être certaines d'une perte inévitable. Retranchées au milieu de leurs sables et de leurs roebers, les tribus arabes vivaient indépendantes, isolées, sous le gouvernement de chefs, tantôt électifs et tantôt héréditaires (1), livrés entre eux à des guerres continuelles, mais se réunissant et se secourant fraternellement au moindre signe d'attaque des Romains.

Cette possession précaire fut loin d'acquérir quelque intensité sous les faibles successeurs de Théodose, et l'autorité nominale des empreurs d'Orient avait même cessé d'exister en Arabie, d'où les dissensions intérieures de l'empire avaient fait rappeler les garnisons militaires.

L'état religieux de cette contrée était aussi peu homogène que son état politique : parmi les nombreuses tribus qui composient la nation arabe, les unes adoraient encore les idoles, objets du culte de leurs ancêtres (2); d'autres avaient conservé le système religieux des Sabéens, et reconnaissaient pour divinités le soleil ou la lune, ou quelques-unes

(1) Des l'époque la plus reculée, les parlies habilables de l'Arable élaien partagére «entre différentes families de petits prinors, dont le gouvernement élait tout a fait patiareal. L'his-loire, ou pluió il es traditions posicieures des Arabes, ne nous donnent que la liste de Jeurnoms, sans aucane chronologie précise, ci açompagnée de quetiques anecolotes souvent i triscompagnée de quetiques anecolotes souvent i presentant de l'arable de l'ar

(2) La tribu de Thaguf était idolátre

des nombreuses constellations de leur ciel (1). Quelques tribus professaient le iudaisme (2) : chez un petit nombre le christianisme avait trouvé des prosélytes.

Au milieu de ces éléments discords. de ce chaos de populations se heurtant l'une l'autre, un homme apparut, destiné à changer de face son pays natal et à lui donner la plus formidable juffuence. non-seulement sur les contrees environnantes, mais encore sur les régions les plus éloignées, dont les noms mêmes étaient alors presque entièrement inconnus aux Arabes.

Son but était de réunir en un faisceau les populations divisées de l'Arabie, de les soustraire aux ferments de discorde et de haine qu'y faisaient naître les différences de religions et de croyances, d'éteindre et de faire converger en un sentiment commun d'esprit pational. toutes ces inimitiés particulières qui déchiraient sa patrie, de peuplades à peuplades, de tribus à tribus, de famil-les à familles, de guerriers à guerriers; de former de tous ces éléments hétérogènes, un tout compacte et lié, qui pût à la fois entre ses mains résister à l'attaque étrangère, ou prendre l'agressive a son tour.

Ses moyens furent, une religion nouvelle, l'abolition de l'idolâtrie et du polythéisme, le dogme de l'unité de Dieu, de l'impiortalité de l'âme, des peines et des récompenses dans une autre vie; dogmes qu'il proclamait au nom du ciel, comme ayant été révélés par l'ange Gabriel, pour le bien de tous, à lui seul, prophète et apôtre charge d'en établir et d'en propager la crovance.

Tels furent le plan et les movens qu'osa concevoir un homme illettré, mais profond dans ses pensées, hardi et inébranlable dans ses desseins.

(1) Abou-l-Faradj nous apprend que les tri-bus diverses des Arabes adoraient quelqu'un des astres, soit tixes, soit planétaires. 

Cet homme était MAHOMET, fils d'Abd-Allah (1).

L'épée de ses partisans lui conquit de nombreux proselvtes; mais ses premiers disciples lui furent donnés par la persuasion et par l'éloquence, et la persécution se chargea d'en augmenter le

nombre. Son Koran (2), ce premier et véritablement seul instrumeut de sa puissance, fut alors, et est encore à présent, regardé unanimement par les Orientaux comme un chef-d'œuvre et de style et de poésie; les Arabes prétendent même qu'il n'existe dans leur langue aucun ouvrage mieux écrit; et nous ne pouvons douter que le fils d'Abd-Allah fut redevable de la plupart de ses étonnants succès, moins aux glaives de ses prosélytes, qu'aux cent quatorze sourates ou chapitres qu'il sut faire successivement descendre du ciel, pendant vingt-trois ans, suivant les circonstances, pour électriser à propos les esprits grossiers de ses compatriotes.

Le Koran, comme la Bible, l'Évangile, et les Vèdes de l'Inde, renferme des préceptes d'une morale pure; mais ils y sont entremêlés de fictions assez ridicules, sur lesquelles la philosophie ne pourrait jeter qu'un regard de pitié, si elle ne considérait en même temps que c'est justemeut ce mélange combiné de vérités et de réveries qui assura les triomphes de l'apôtre de Dieu (3), dont la politique, éclairée par l'étude du cœur humain et par la connaissance du caractère de ses contemporains, vit bien qu'il fallait parler le langage obscur et inintelligible des prophètes à ceux qui se montraient sourds à sa voix, lorsque, leur préehant des vérités trop simples pour eux, il leur criait :

« N'adorez que le moteur suprême de « cet univers. Sa toute-puissance a créé « tous les êtres (4), et sa bonte a préa paré pour conserver leur existence, « tout ce qui est sur la terre (5).

(1) Mohhammed &bn-Abd-Allah : Il fut surnomme Abou-l-Qussem, du nom d'un fils qui mourut avant lui.

(2) Le mot Koran, ou Qoran, signifie le tivre

par excellence, comme les mots Migra des Hébreux, et τὰ Βιθλία des Grees. 7(3) Resoul-Allah.

(4) Koran, sourate II, 3 51. - Sourate (5) Sourate II, 22, 29.

 Il répand également ses bienfaits sur « le tidele et sur l'infidèle (1). » « Ce Dieu est unique, éternel, sans

« égal , sans associé; il n'est ni père ni « fils d'aucun être (2). »

« L'homme de tous les cultes, soit « musulman, soit juif, soit chrétien, « soit sabéen, lui est agréable, et lui « narait digne de ses récompenses, lors-« qu'il est juste, vertueux, et qu'il prati-« que la bienfaisance (3). »

Le style du Koran est différent, suivent les divers objets qu'il traite; tantôt, s'il dépeiut le bonheur destiné aux fidèles, c'est une richesse d'images, une magnificence d'expressions qui éblouit par sa variété; tantôt, s'il s'adresse aux ennemis de l'islamisme, c'est un feu

terrible qui embrase, un foudre qui pulvérise tous les obstacles.

Du reste, il se ressent du génie de sa langue; ses phrases pourraient peut-être nons sembler un peu trop brusquement coupées, trop dépourvues de transitions. Il est rempli de métaphores que nous pourrions trouver outrées, hyperboliques, et qui ne sont que hardies pour les Arabes.

Mais il est réellement sublime lorsqu'il parle de la Divinité, lorsqu'il l'invoque, lorsou'il lui adresse des prières, toujours exprimées d'une manière noble et éloignée de toute affectation superstitieuse

ou mystique.

Tel fut le nouveau prophète, telle fut la nouvelle religion : quoiqu'elle prétendit n'être autre chose que le rétablissement de l'ancien culte du patriarche Abraham, père des Arabes, et qu'en conséquence elle eût consacré avec adresse l'adoption d'anciennes pratiques religieuses établies en Arabie depuis un temps immémorial, telles que le culte de la Kaabah et le pelerinage annuel de la Mekke, elle trouva d'abord, et dans la famille même de Mahomet, de violents contradicteurs.

Mais bientôt de ses plus fougueux adversaires il parvint à faire ses plus zé-

les prosélytes. Chassé de la Mekke, sa patrie, par la tribudes Koreychites (4), sa propre tribu,

(1) S. LXIV, 9 2, 18. (2) Sourate CXII.

(3) Sourate II, y. 61 — Sourate IX, y 12.

réfugié à Médine, il y date de sa fuite la nouvelle ère (1) de, sa destinée désormais victorieuse: il affronte les dangers, les obstacles, les revers; il prélude par la victoire de Bedr à de nouvelles victoires, et se fait ramener triomphant dans les murs de la ville sacrée, par ceux mêmes qui l'avaient proscrit et expulsé, convertis à sa foi, et devenus ses plus ardents sectateurs. Dès lors des succès non interromous signalérent le reste de sa vie et de son apostolat; soit crainte de ses armes, soit persuasion, toutes les tribus de l'Hedjaz (2), de l'Yemen (3) et du reste de l'Arabie, vinrent successivement se ranger sous l'étendard de l'islamisme.

La presqu'île entière ne forma bientôt plus qu'un seul peuple, sous une même foi et sous un même chef; revêtu de la double puissance spirituelle et temporelle, Mahomet avait atteint son premier but. Peut-être allait-il, donnant uu nouvel essor à ses projets gigantesques. lancer contre les contrées environnantes cette force puissante qu'il s'était créée par son génie; déjà ses troupes victorieuses avaient franchi les frontières de la Syrie: la mort l'arrêta, l'an 11 de l'hégire (4), (632 de l'ère chrétienne), à l'âge de soixante-trois ans, dans son admirable

reuch), la plus noble de celles qui s'étaient fixées en Arabie, pretendait descendre directement d'Ismael, fils du palriarche Abraham; leur dia-lecie, que parlait Mahomet et dont il a fait usage dans ses écrits, passait pour le langage le plus pur de toute l'Arable.

(1) On sait que l'ère des musulmans est Mahomet a Médine, nommée alors Yathreb, et qui prit à cette époque le nom de Medynéh (Vilie par excellence) ou de Medynéh Ville par excellence) ou de Medynet él-Naby Ville du Prophète). Le moi hégire (Heairch) (vine du Propuete). Le moi negre (Regirea) signille fuile, en arabe, et l'époque de cvilo ère a commencé le jeudi 16, juillet 622 de l're-citrétiene, correspondant au 21 du mois cophile Abyb, l'an 934 de l'ère d'Alexandre.

(2) L'Hedjaz est la partie de l'Arable où se trouvent les deux célebres villes de la Mekke et

(3) L'Yemen, dont le nom signific le pays de (Châm) signific pays de gauche, est la plus rendered et la plus riche des Irols parties qui divisent oe et ta pius riche des Irois parties qui divisent et composent la peinisule arabique: elle forme avec le pays de Haddramout la portion de l'Arabie que les anciens ont connue sous le nom d'Arabie Heureuse (Arabia Felix), el sa ville capitale a porté le nom d'Pemen. Plu-sieurs auteurs arabes ont écrit l'histoire particulière de cette contree.

(4) Le lundi 12 dn mois de Raby-él-éouel; suivant Abou-l-Faradj, le 28 du mois de Sufar.

carrière. Victime de basses jalousies et de mystérieuses intrigues, il périt à Médine (1), par le poison, genre de mort dont semblent particulièrement menacés ces génies transcendants, qui, géants au milieu de pygmées, s'élèvent au-dessus de leur siècle, le devaucent sans en être compris ni appréciés, et ne recueillent que l'inimitie cachée, la trabison et l'ingratitude, là où ils auraient droit à des apothéoses.

Cependant l'étoile de l'islamisme ne pâlit pas à la mort de son illustre fondateur : Abou-Beker (2), beau-père et parent du Prophète (3), dépositaire de ses doctrines, de ses pensées et de ses vastes desseins, recueillit son béritage à Médine, alors capitale du nouvel empire (4); appelé par les vœux unanimes des musulmans à remplacer leur chef suprême et leur souverain pontife, Abou-Beker sembla moins se regarder comme son successeur que comme son fonde de pouvoir et son exécuteur testamentaire.

Il ne prit en effet que le titre mo-deste de lieutenant de l'Apôtre de Dieu (Khalyfeh (5) Resoul Allah), n'osant prendre le titre de lieulenant de Dieu,

(1) Mahomet fut enierré à Médine, et l'on y volt encore son tombeau, que visilent presque tous les pelerins a leur retour de la Mekke. (2) Surnommé et-Sadyq (le Juste): il ful in-auguré au trône du khalyfat le jour même de la mort du Prophète. (3) Abou-Beker descendait de Kaab, septième

aleul de Mahomet: voici, suivant el-Makyn, sa généalogie depuis es chef commun de leurs deux branches : Kash. — Omar — Amer — Oltmáo — Abou-Qahaffah — Abd-allair-Abou-Beker: il seul lolla-piene émilement d'about voire newer; 11 eut lui-même également d'abord pour nom Abdallah, et ue prit le nom d'Abou-Beker

flora Aldalian, et le prit le floia d'Assail-Bear-(père de la jeune vierge) que lorsqu'il devint beau-père du Prophète. (4) Nous avons vu ci-dessus que le nom de Médine (Medynch) ne signific proprement que la ville. Ce genre de métonymie a été employé par tous les peuples pour désigner leurs capi-tales : chez les Romains, Rome était nommée Urbs (la ville), comme Constantinople Holi; chez les Grees du Bas-Empire, et Athenes Auru (la citadelle) chez les peuples de l'Attique. Le nom de Thèbes (१९७५८), l'ancienne capitale de l'Egypte, n'est autre chose que le moi égyptien Th-Baki (la ville).

The Baki (la ville).

(5) Le mot arabe khalyfeh, dont nous avous fait celul de khalyfe, signilie litteralement lieutenant, vicaire, successeur, et vient de la racine arabe khalaf, qui signille remplacer, venir après, succèder. Ce nom a été le titre de la dignité souveraioe, qui chez les mosulmans comprenait à la fois un pouvoir absolu et une autorité entièrement indépendante sur tout ce qui regardalt la religioo et le gouvernement politique et militaire.

(Khalyfet Allah) qu'avait porté le Prophete, et que les successeurs d'Abou-Beker, moins scrupuleux que lui, ne

craignirent pas de s'attribuer par la Abou-Beker régna seulement deux

ans trois moiset neuf jours; mais il sut mériter l'amour des musulmans, qui lui décernérent le surnom d'él-Sadyq (le Juste). Pendant son court regne, les forces de l'islamisme s'étaient acerues : d'un côté, la Perse était vivement attaquée; de l'autre, presque toute la Syrie et la Palestine avaient été enlevées aux empereurs de Constantinople, et l'étendard du Prophète flottait vaiuqueur sur les remparts de Gazzab et sur ses dépendances, menacant dejà l'Egypte, vers laquelle il ne devait pas tarder à s'élancer. Abou-Beker mourut de plathisie, a l'ûge de soixante-trois ans, le vendredi

23 du mois de Gemady-él-akher, de l'an 13 de l'hégire (1). Le même jour, les musulmans elurent pour son successeur un autre parent du Prophète (2), Omar, fils de Khettab (3), qu'Abou-Beker mourant avait désigné à leur choix.

Aussi modeste que son prédécesseur, le nouveau khalyfe ne voulut d'abord prendred'autre titre que celui de lieutenant du lieutenant du prophète de Dieu (4). Ce titre parut trop long, et on le remplaça par celui de Prince des fidèles (5), dont Omar fut le premier décoré et qui fut désormais décerné aux khalyfes.

Omar conduisit les armées des musulmans à de nouvelles victoires; tandis qu'il attaquait avec succès en Perse (7) le puis-

(i) Celle aonée a commencé le lundi 6 mars de l'an 634 de l'ère chrétienne. (2) Kaab, septieme aieui de Mahomet, était

(2) Rado, septeme ateur de Nanouert, esta également le septieme aieur d'Omar. Voici la généalogie entre Omar et loi : Kaab - Ady - Raouah - Qarl - Ryah - Ald-ek-Azyz - Noqayl - el-Khelláb - Omar. (3) Omar lui surnomme 'Abou-Ilafs, et reçul de Nahomet le litre de Fárouq (le diviseur), c'est-de des entres la tradition cestul qui sait distin-

dire, sulvant la tradition, « celul qui sait distin-« guer le vrai du faux, le juste de l'injuste et le « croyant de l'infidele, » Ce fut ce prince qui, l'an 15 de l'hégire 1636 de l'ère chrétiennet jeta les fondements de la ville de Basrah a l'embouchure du Tigre, et la coostruction de cette nouvelle ville ful achevée ru trois ans. (4) Khulyféh khalyféh Résoul Allah

(4) Khalyfek khalyfek Resoul, Allah. (b) Emyr el-momenyn re'est de ce titre soo-vent traduit per Commandeur des croyants, que nos bistorieus du moyen âge ont fait le nom corrompu de Miramolia : comme du titre de Souttan ils ont fait celui de Soudan. (6) Il a'chait rendu noalire de la viile royale

sant empire des Sassanides, et renversait de son trône Yezdedjerd, dernier roi de cette antique famille (1), ses généraux, Abou-Obeydah, Amrou ben él-Ads, Serdjyl, Sand, achevaient de soumettre par la force ou par des capitulations toute la partie de la Syrie qui iusqu'alors avait résisté à leurs armes. Kennesservn, Basan, Emesse, Damas avaient ouvert leurs portes, et Jérusalem, pressée vivement par Amrou et Serdivi, abandonnée par Constantinople, réduite sans secours aux extrémités les plus cruelles, heureuse après une longue et sanglante défense d'obtenir une capitulation modérée, Jérusalem, la ville appellée sainte à la fois par les chrétiens et par les musulmans(2), reconnut enfin ces derniers pour maîtres; la Croix s'humilia devant le Koran, et l'église de la Résurrection, élevée par l'empereur Constantin le Grand, fut convertie en mosquée.

Omar était devenu maître de la Syrie entière : il la tenait occupée par une vaillante armée, dont un fanatisme exalté et l'orgueil d'une suite non interrompue de victoires doublaient encore les forces et le courage; les peuples de Syrie, opprimés, presque abandonnés à eux-mêmes par les empereurs grecs, et ne connaissant, leurs maîtres de Constantinople que par leurs exactions et leur tyrannie, n'avaient pas opposé une longue résistance à leurs vainqueurs; ils supportaient avec facilité une nouvelle domination, qui, malgré la différence des religions, n'avait pas empiré leur sort et l'avait même améliore sous quelques rapports. Tout annoucait qu'aucun

de Madayn et des richesses immenses qu'elle renfermait. 1) Ce malheureux prince était ilis de Chah-

rydr, petit-fils de Khosrou-Pervyz, et arrière-petit-fils de Hormouz.

(2) Le nom de Jerusalem n'esi pas employé par les Arabes. Ils ne donnent a cette ville d'aupar ne Arabes, tis ne connent a certe ville d'adi-ire dénomination que celle d'él-Qouds (la Sainfeté), d'él-Moquides (le Sanctuaire), et plus vulgairement encore de Beyt él-Moquides

Maison du Sancluaire) : ceux qui en sont natifs prennent le titre d'el Moquidessy. Jerusalem est depuis un temps immemorial tellement vénérée chez les Arabes, que Mahomet y fixa d'abord la prendere kiblah des musulmans, c'est-a-dire le point de l'horizon vers lequel ils se tournent en faisant leurs prières. Plus tard, Mahomet changea crtte direction en celle de la

Mekke, pour isoler encore davantage des Ara-les luifs, les Arabes musulmans.

effort ne serait tenté par eux pour se soustraire à l'obéissance des musulmans : les victoires remportées en Perse ôtaient toute crainte d'attaque de ce côté : rien ne pouvait donc plus arrêter l'exécution des projets formés depuis longtemps par Omar sur cette belle Egypte. convoitée par les armées arabes, et vers laquelle la conquête de la Syrie semblait n'avoir voulu que frayer un passage,

A peine Amrou-ben-él-Aas, l'un de ses généraux en Syrie, eut-il établi l'autorité ninsulmane a Ramléh, à Djaynah et à Jérusalem, qu'il recut l'ordre de se pré-

parer à entrer en Egypte.

Cette province, ainsi que tout le reste de l'empire des Césars, était alors entre les mains d'Héraclius, treizième successeur d'Arcadius. Depuis vingt-neuf ans assis sur le trône du grand Constantin, Héraclius, avait la première année de son règne (1), montre quelque mérite et quelque energie. D'abord simple gouverneur d'Afrique, il avait arraché les rênes de l'empire à l'usurpateur Phocas, meurtrier de l'empereur Maurice (2), et s'était vu appelé par les vœux unanimes à remplacer un tyran que poursuivait l'exécration généralé: mais bientôt il s'était endormi dans l'oisiveté et dans la mollesse. Le bruit des conquêtes de Khosroës II, le ficau de l'Orient, le réveilla tout à coup de la torpeur où il avait langui plusieurs années

A son avénement il avait trouvé la guerre engagée avec Khosroës II, roi de Perse; deja maître depuis plusieurs années de l'Arménie, de la Cappadoce, de la Galatie et de la Paphlagonie, Khosroës avait joint à ses conquêtes Apamée, Haleb (Alep), Kennesseryn, Roha (Edesse), et Damas, poursuivant vivement ses desseins d'invasion sur le reste de la Syrie. Héraclius avait cherché à terminer ces sanglants débats par un arrangement pacifique; Khosroës avait refusé avec insolence, s'était jeté avec une armée formidable dans la Syrie, déjà dévastée par les incursions des Arabes, l'avait ravagée et incendiée à son tour : Antioche,

(1) L'an 610 de l'ère chrétienne.

<sup>(2)</sup> Héraclius tit trancher ta tête à Phocas : « Quoi, lui dit-il, en l'envoyant au supplice, tu « n'avais usurpé l'empire que pour faire lant a de mai au peuple's — « Gouverne-le mieux, » lui répondit Phocas; Héraclius ne se souvint pas longlemps de celte leçon.

à peine rétablie des désastres dont deux tremblements de terre (1) l'avaient affligée, se vit de nouveau ruinée par l'invasion des dévastateurs; Émesse, Césarée et Jérusalem (2) avaient été prises d'assaut et livrées au pillage; les églises avaient été brûlées, les prêtres massacrés, quatrevingt-dix mille chrétiens vendus comme esclaves. Partout victoricuses, les troupes persanes s'étaient emparées d'Alexandrie (3) sans résistance; puis, traversant l'Egypte entière, avaient pénetré jusqu'en Nubie : tandis qu'une autre partie de leurs forces, longeant les côtes de Mauritanie, s'était emparée de la ville de Carthage, qui avait été mise à feu et à sang (4). Au lieu de prendre les armes pour secourir ses provinces, la cour de Constantinople se contenta d'envoyer de nouveaux ambassadeurs, qui furent chassés avec insulte du camp des Perses; enfin, l'île de Rhodes était tombre en leur pouvoir. Héraclius, indigné de tant d'outrages et réveillé de son honteux assoupissement, s'était mis à la tête de ses armées : retrouvant son ancien courage, il avait marché contre le roi de Perse, l'avait défait en plusieurs combats (5) et poursuivi jusque dans ses États, où l'armée grecque exerça de cruelles représailles; le roi barbare y avait trouvé en armes son fils aîné, le parricide Syroës, qui, montant par un crime sur un trône dont son pere l'avait exclu, s'était hâté de con-

(1) L'an 580 et l'an 587 de l'ère chrétienne. (2) L'an 614 de l'ère chrétienne. (3) L'an 615 de l'ère chrétienne.

(4) Celle prise de Carthage par Khosroës a élé contestée par quelques savants, à l'opinion desqueis je m'empresserais de déférer si ce fait n'était certifié par plus d'un lémoignage incon-testable, entre autres par les deux suivants :

toslable, enfre aufres par les eleux survains:

« Ou-fy de-seuch ét-Rhámissch i-Heragt, éftetah ét-Fars ét-Beyt ét-Moqadden; ou-baad

« theldth senyn éffetahou ét-hánadergéh, ouousseloù litt ét-Lubeh, ou-ghazzoù Karkhydonnyéh, ou-éftetahou-há.

«El anno quinto Heracli, ceperual Perse « Domum-Sanciam (Herosolymam); el post « Ires annos ceperuni Alexandriam, et perve-« nernnt usque ad Libyam, et oppugnarant « Carthaginem (Καρχηδών) et ceperunt cam. »

« Cartusguetti (a. 26/7/06/19) et creprtuat éaili. 18.
A ce témolgnage se joint oclus de l'historien Ma-rino di Sanuli : voice re que je lis d'ans le Gesta
Dei per Francos : a lite ( Corrosa ) inefficaces
remisti legalos ( Herochi ), sequestique
canno totam occuparit. Es applians. Libycus,
contra d'anno contra la Benefic. e atque CARTHAGINEN, ubi Heraclius palricius (fuerat, untequam sumeret imperii diadema. » Lib. III., part. II., cap. III., pag. 122.) (5) De l'an 622 a 627 de j'ère chrétienne.

clure avec Héraclius vainqueur cette paix que Khosroes avait outrageusement

L'empire de Constantinople avait ainsi glorieusement conquis par les armes une paix, qui semblait un gage certain de prospérité; cette paix fut un signal de décadence et de dézénération

Héraclius avait recouvré des mains de Syroës (1) le bois de la croix de Jésus-Christ, que Khosroës avait enlevé de l'église de Jérusalem avec les vases sacrés et d'autres riches dépouilles, Cette relique reconquise parut au dévot Héraclius le plus beau trophée de ses victoires. Une fête solennelle fut instituée dans tout l'empire pour célébrer cet important événement (2).

Le clergé de Constantinople et le patriarche Sergius jouaient naturellement un grand rôle dans ces cérémonies religienses; ils en profitèrent pour accroltre leur influence et circonvenir l'empereur, déjà disposé à les écouter aveuglément. On attribua à des miracles plus qu'aux armes impériales les victoires remportées sur les Perses ; et dans sa superstitieuse reconnaissance, le faible Heraclius se soumit à l'intervention de la puissance religieuse dans tous les détails de son gouvernement; l'Église ne fut plus dans l'État, mais l'État dans l'Église : les disputes théologiques qui avaient agité l'empire d'Orient sous les règnes précédents se renouvelèrent : quoique le nestorianisme et l'eutychianisme eussent été proscrits par les prédécesseurs d'Héraclius, il crut devoir les attaquer de nouveau. On avait antérieurement établi dans diverses assemblées ecclésiastiques la réalité des deux natures en Jésus-Christ; sous Héraclius, on chercha à expliquer comment les deux natures ne composaient qu'une seule personne et n'avajent qu'une seule

volonté. L'explication inintelligible (3) qui en

(1) L'an 628 de l'ère chrétienne (2) Cette fèle se celebre encore, tant chez les Grees que chaz les catholiques romains, ie 1 de seplembre, sous le nom de l'Exultation de

la Croix. (3) Voici ceile explication : « La nainre hn-« maine, disaient les docteurs, est reellement mause, assaight its uccurrs, est rectionent
 distinguée de la nature divine; mais elle lui
 est téliement unie qu'elle n'a point d'action
 propre; le Verbe étant dans J. C. le soul « principe actif, la volonté humaine est absolu-

fut donnée parut lever les difficultés des nestoriens et des eutychiens : lléraclius la regarda comme un moyen d'éteindre les restes de ces hérétiques, qui avaient résisté aux anathèmes des conciles et à la puissance des empereurs. Épris de cette idée , il assembla un concle, et rendit un édit qui faisait du monothélisme une règle de foi et une loi de l'empire; mais le nouvel édit, publié sous le titre d'ecthésis (exposition de la foi ), fut lui-même condamne comme hérétique l'année suivante, dans un concile, par le pape Jean IV. Héraclius, effrayé des censures romaines, désavoua son édit et en rejeta la composition sur le patriarche.

Voilà les grandes questions dont s'occupait le gouvernement de Constantinople, tandis que les Arabes s'emparaient successivement de toutes les villes de Syrie et s'avançaient à grands pas contre l'Egypte, la plus belle province de l'empire. Aucun renfort ne fut envoyé aux garnisons impériales, pour arrêter le déluge qui se débordait en Svrie : le vainqueur de Khosroës, devenu étranger à l'ancienne gloire qui avait éclaire quelques instants de son règne, désormais plutôt théologien controversiste que monarque, semblait ignorer ces désastres publics : renfermé làchement au milieu des prêtres, ses favoris, et de ses livres ascétiques, il laissait envahir ses plus importantes provinces sans courir à leur secours; ne voyant d'ennemis de l'empire que dans ces hérétiques qu'il poursuivait avec aeharnement, et contre lesquels seuls il avait réservé tout son courage et toute son activité.

Ces' dissensions theologiques et l'appui que l'empereur donnait au parti dominant, avaient amené dans toutes les provinces de l'empire des vexations et des persécutions sans nombre contre les partisans des opinions vaincues; mais nulle part cesactes tyranniques n'avaient signale plus de violence qu'en Egypte.

Cette province se trouvait, par le récultat des évienements, partagée en deux populations bien différentes et bien distinctes, les gouvernants et les gouvernésles premiers se composaient des Grecs affluant de Constantinople, tous revêtus ment passive, comme un instrument dans les

« maius d'un artiste. »

d'emplois et de fonctions militaires ou administratives; leur nombre se grossissait encore des descendants des familles romaines qui s'étaient fixées en Égypte depuis l'époquedes Césars, et on pourrait y joindre encore les descendants des Grees qui antérieurement y avaient suivi les Ptolémées. La seconde classe comprenait les Cophtes, c'est-à-dire les descendants des anciens Égyptiens. Ces deux populations cohabitaient l'Égypte, juxtaposces, pour ainsi dire, mais aucunement mélées, sans fusion et sans amalgame; et il est à remarquer que la même division infranchissable, et semblable à celle des castes de l'Inde, a toujours séparé, depuis la conquête des Arabes jusqu'à nos jours, les vaincus et les vainqueurs, d'une part les Cophtes, de l'autre les Arabes et plus tard les Mamlouks, puis les Turks depuis la conquête de Selvm (1).

Aux Grees nommés aussi Melchites (c'est-à-dire royaux ou impériaux), appartenaient toutes les fonctions, tous les pouvoirs, toutes les faveurs du gouvernement; aux Cophles, nommés aussi Jacobites, le paiement des impôts, les avanies, les vexations oppressives. Les opinions religieuses suivaient la même division, et étaient séparées de même par une scission tranchée et complète. Les Grecs impériaux suivaient la religion que suivait l'empereur: tour à tour catholiques, ariens, monothelites, suivant que la cour de Constantinonle embrassait une de ces crovances. Les Cophles, et cette population était de beaucoup la plus considérable, opprimés qu'ils étaient par les Grecs, s'étaient naturellement jetes, par esprit d'opposition, dans les croyances des adversaires des Grecs, et la secte que proscrivait l'empereur était nécessairement celle qui régnait avec faveur dans toute l'Égypte; ainsi on avait vu les Cophtes, catholiques jusqu'à la révolte, avec Athanase, quand le patriarche d'Alexandrie et ses adhérents étaient en butte aux persécutions des empereurs ariens Constantin le jeune, Constance et Va-

(1) Tout porte à croire qu'antérieurement encore la même division antipathique a existé entre les Macédoniens et les races pharaoniennes, comme judia entre les Egyptiens eux-mêmes et les races juives implantées dans la vallée du lens, adopter ensuite les doctrines de Nestorius et d'Eutychès, quand ces doctrines eurent les honneurs de la persé-

cution impériale.

Le clergé d'Égypte ébit mi-parti enre ess deux opinions entemiers, suivant la naturolité de chacun des prêtres et des évagues; les Grees de naissance ou d'origine étaient Melchiles, les Cophtes, inértiques comme leurs compatitoles. Les deux partis s'exommuniaient réciproquement, et les édits de l'empereur viurrent prêter force aux partissus de la religion de la oour.

Lain de ralentir leur zèle en voyant l'Egypte presquentière à panir, les persécuteurs impériaux n'avaient fâit que resioubler de violence et de tyrannie. Les passions aigries par la resistance, les haines particulières, les intérêts de la cupiditet de la spoliation, les ambitions avides, le servilisme des gouvernants, tout avait concourn à augmenter dans les agents de l'autorité cette énergie vezatoire qu'ils appelaient séle pour la religion et l'Était.

Les actes de tyrannie, les dépositions des prêtres et des évêques dissidents, les incarcérations, les exils, les amendes, les confiscations, les fermetures d'églisses, les pinges des monastères, les mutres, les massacres des femmes et des enfants, se multiplièrent d'une manière intolérable; et, comme il arrive d'ordinaire, les rigueurs du gouvernement,

sans lui raniener un seul partisan, ne servirent qu'à exaspérer ses anciens adversaires et à lui en créer de nouveaux. Les choses en étaient venues au point qu'un seul sentiment animait la presque totalité des habitants de l'Egypte: une haine irréconciliable pour les persécuteurs de Constantinople et pour leurs agents tyranniques. Cette oninon hostile

pour l'empereur avait fait en peu de temps de tels progrès, qu'un grand nombre des Grees eux-mêmes s'étaient réunis d'opinion et d'affection aux Cophtes.

Pour chacun d'eux. Constantiuople et sa cour étaient des ennemis dignes de l'exécration universelle; tout effort, soit intérieur, soit extérieur, ayant pour but d'arracher l'Expyte à la domination d'Héraclius, faisait appeler et accueillir ceux qui le tenteraient, quels qu'ils fusseut, comune des amis et des liberateurs. Telles étaient les dispositions de l'Égypte lorsque Amrou-ben-él-Aâs recut d'Omar Fordre d'en faire la conquête. Cet ordre lui fut adressé de Médine,

où le khalyfe était rentré après avoir complété la conquête de la Syrie.

Les motifs de cette agression ne manquaient pas à Omar; d'abord il pouvait alleguer les préceptes formels du Koran, qui ordonnent aux armées des eroyants la guerre contre les infidèles. pour les forcer à devenir croyants à leur tour: à ce prétexte religieux, d'un si grand poids sur des esprits fanatiques. et qui sans doute avait du exercer une puissante influence sur la détermination du chef des musulmans, se joignait naturellement un motif plus réel, et qui depuis fut franchement avoué par eux: les guerriers arabes, du sein de leurs sables arides et de leurs rochers déserts, n'avaient pu voir sans convoitiseles belles plaines de l'Égypte, les rives si fertiles et si verdoyantes de son Nil, la richesse commerciale de ses villes et surtout d'Alexandrie, alors le bazar général du monde connu, où l'Occident venait cchanger ses marchandises utiles contre les produits luxueux de l'Orient; eux aussì voulaient goûter à leur tour les iouissances de cette vie civilisée qui leur avait été jusqu'alors inconnue, et qu'ils avait déjà pu apprécier chez les peuples conquis de la Syrie : ils trouvaient juste d'enlever tout à coup par le sabre la possession de ces avantages à ceux qui, les avant acquis peu à peu par leurs travaux et la succession des temps, étaient trop faibles et trop amollis pour les défendre avec energie devaut leurs terribles spoliateurs.

Du reste, en tous les temps, les conquérants manquèrent-ils jamais de prétextes pour justifier leurs entreprises les plus iniques? une apparence de droit politique sembla colorer l'agression injuste ordonnée par Omar.

Au premier bruit de l'entrée des troupes musulmanes en Syrie, Héraclius, oubliant les anciens lauriers du vainqueur de la Perse, avait abandonné presque sans défense les peuples de cette province aux nouveaux conquérants. Redoutant avec raison tout e que pouvait avoir de dangereux pour l'Égypte un pareit joisinage, après avoir laissé quelques garnisons assez faibles à Alexandrie, dans la forteresse de Babylone et dans quelques postes maritimes, il avait fait replier jusqu'à Svène (Assoudn) tout le reste des troupes dont se composait la force militaire de ce gouvernement, et avait cru s'assurer suffisamment contre tout projet de conquête, en obtenant d'Omar la promesse que l'Égypte ne serait pas attaquée par les musulmans; pour obtenir cette garantie, il s'était soumis à payer au khalyfe un tribut annuel. Ce subside honteux n'avait pas été pavé avec exactitude, et Omar, se croyant dégagé de sa promesse par l'inexécution de cet article fondamental du traité, annonçait qu'il venait saisir le gage sur lequel ce subside se trouvait hypothéqué.

Il paraît cependant que cêtte défermination n'était pas encore bien fixée, et qu'elle éprouva quelque hésitation; car Amrou, s'étant mis en marche aussitôt avec tout ce qu'il put rassembler de forces disponibles, recut en route un nouveau message du khaly fe.

Amou, se doutant bien que ces dépèches renfermaient un contre-ordre, refusa de les recevoir et d'en prendre conmaissance sur le chemin, prétextant son respect pour le noble écrit du Prince des fidèles, et remettant leur ouverture au lendemain matin, où elles devaient étre par lui lues cérémonicusement en présence de toute l'armée réunic, immédiatement après la priere de l'aurore.

En même temps il donna des ordres pour accelerer in marche, defendit de à artètre avant que le gross de l'armée de l'armèer avant que le gross de l'armée avec les messages sur les nouvelles de Médine, il sut adroitement en tirer des inductions, qui lui frent soupconner que de nouveaux conseils a valent clanapté en tourné de l'expelition qu'il avait d'abord ordonnée : l'indiscretion des messagers revéal même à Armou le contenu textud de la missive dont lis chient porter de l'armèe de l'armèe de l'armèe tut de la missive dont lis chient porter de l'armèe de l'armèe de l'armèe à Médine avant leur départ.

L'armée, arrivée dans la unit à Él-Arych, comme Amrou l'avait prescrit, prit un court repos, et au lever de l'aurore, lorsque la première prière eut été solennellement prononcée, le général nusulman se fit apporter les lettres du khalyfe, les baisa religieusement, les porta avec humilité à son front : puis îl en fit lecture à haute voix devant les principaux chefs de ses troupes.

Voici quelle en était la teneur :

« Au nom du Dieu clément et misé-« ricordieux. » « De la part du khalyfe Omar-ébn-«él-Khettáb, à Amrou-èbn-él-Aàs, que le

él-Khettäb, à Amrou-cbn-él-Aås, que le
 salut et la bénédiction du Dieu très haut soient sur lui!

« Si, lorsque cet écrit te parviendra.

« tu te trouves encore sur les terres de « la Syrie, ne poursuis pas ta marche « vers l'Égypte; mois, s'il ne te par-

« vient que lorsque tu auras atteint les « frontières de l'Égypte, continue d'aller en avant à la grâce de Dieu. » La lecture terminée, Aurou se tourna

vers ceux qui l'entouraient; « Où somunes-nous? leur dit-il; Él-Arych dépend-il de la Syrie ou de l'Egypte? « Chacun s'empressa de répondre: « Nous sommes en Egypte; nous avons passé hier soir les colonnes de Raphia; Él-Arych fait partie de l'Egypte. »

-- « En avant donc à la grâce de Dien! « s'écria Amrou, Dieu et le khalyfe « nous l'ordonnent. »

C'est ainsi qu'. Jarrous ben.-dt.-das entra en Egypte, l'an 18 de l'heigrie (1), à la tête d'une armée, d'abord peu considérable, mais qui avait le sentiment de sa force, la conllance de sa victoire, et qui chaque jour se grossissait de plus en plus des tribus nomades accourant de tous côtés pour prendre leur part à la riche proie qu'offrait cette belle contrée.

#### CHAPITRE II.

Invalon de l'Égypte. — Menf. — Babylone. — Mukoukos. — Traifé de Cophies aver les mu-houkos. — Traifé de Cophies aver les musches de l'Archael de l'

Amron, en réponse aux lettres du khalyfe, lui avait annonce son entrée en

Cette année a commencé le 12 janvier de l'an 630 de l'ère chrétienne. Égypte, et lui avait demandé de nouveaux renforts. Omar s'était empressé de lui envoyer Zobéyr, fils d'Aouâm, avec quatre mille hommes d'élite.

L'armée musulmane, ainsi renforcée, traversa rapidement et sans trouver de résistance les provinces égyptiennes qui s'étendaient d'Él-Arych à l'ancienne Menf. Menf, faible reste de la splendide Memphis, jadis capitale de l'Égypte entière, avait conservé avec son nom la prétention au même titre; quoique la véritable capitale fut Alexandrie, ville entièrement grecque, de population, de mœurs et d'affections. Menf, presque entièrement peuplée d'Égyptiens natifs, avait vu avec regret son orgueilleuse rivale lui enlever successivement, non-seulement son influence politique et ses droits anciennement acquis, mais encore les dépouilles de ses plus beaux monuments : les marbres et les ornements dont étaient revêtus les édifices des Pharaons, les obélisques, les colonnes des palais et des temples, étaient arraches, demolis avec violence et transportés à Alexandrie, pour embellir la ville favorite, la ville impériale. Aussi Menf se regardait comme une esclave, ou plutôt comme une reine injustement dépouillée, forcée de subir le joug et d'abandonner désormais à la ville sa sœur le trône où elle avait régné pendant tant de siècles. Une violente haine divisait les populations de ces deux villes, et cette haine fut encore envenimée par les querelles religieuses. Les Memphites étaient jacobites, les Alexandrins melchites, comme les habi-

tants de Constantinople. C'était de cette dernière ville qu'était venu le gouverneur d'Alexandrie, patrice de la cour impériale, nommé par Héraclius prefet de tonte l'Égypte inférieure; l'Égypte du milieu, Menf et la forteresse de Babylone étaient sous les ordres d'un autre préfet, Mokoukos (1), Grec d'origine, mais né en Egypte, et que ses relations de famille et ses affections unissaient

à la cause des Cophtes opprimés. L'apparition d'Amrou fournissait l'occasion d'une scission entière avec Alexandrie et son gouvernement. Cette occasion fut saisie avec empressement. Mokoukos avait dejà eu quelques cor-

(1) Él-Makva le nomme aussi Él-Maqouqus , et jui donne le titre de roi ou de vice-roi.

respondances avec Mahomet (1): depuis, il paraît qu'il les avait continuées à la cour des khalyfes. Les musulmans lui parurent, non des ennemis, mais des allies, des libérateurs, qu'il fallait accueillir et non combattre.

En conséquence, dès qu'il vit les musulmans répandus autour de la ville s'apprêter à en faire le siège, il assembla les principaux de la nation cophte, et se réunit à eux pour faire un traité

avec Amrou (2). Par ce traité les Cophtes promettaient aux musulmans une soumission entière. De son côté, Amrou leur assurait la liberté religieuse, la sûreté personnelle, l'inviolabilité des propriétés, une justice exacte et impartiale pour tous; avantages dont les empereurs grecs avaient depuis longtemps dépouillé les habitants de l'Egypte. Amrou rempiaça les vexations arhitraires et exorbitantes des préposés impériaux par la redevance fixe et annuelle d'un tribut modèré; il y ajouta seulement pour chaque habitant de l'Égypte l'obligation de loger et de nourrir pendant trois jours tout voyageur musulman.

Ces conditions parurent si favorables à toutes les populations des provinces, qu'elles se hâtèrent d'adhérer au traité. et de réclamer la protection des armées de l'islamisme, en acquittant d'avance

le tribut qui avait été imposé. L'unique redevance était d'un dynar (3) par tête. Les historiens arabes nous

apprennent qu'en peu de jours douze millions de dynars furent versés; ce qui porte le revenu total à 180 millions environ de notre monnaie, et nous fait connaître d'une manière précise quelle était la population de l'Egypte à cette époque.

Cependant une partie de cette population refusa de se soumettre aux musulmans; elle était, il est vrai, peu considérable, car elle ne se composait que des Grecs et des agents du gonvernement impérial. Des que l'acte de soumission des Coplites leur fut connu, ils compri-

<sup>(1)</sup> Il lui avait envoyé en présent plusieurs jeunes esclaves expetiennes, dont l'une, Ma-ryan, fut admise au lit du Prophete.

<sup>(2)</sup> L'an 19 de l'hegire (610 de l'ère chré-(2) Environ quinze francs de notre monnaie. Le mot dynar est dérivé du mot latin denarius.

rent uen que leur adhésion ne serait pas acceptée : alors, saisis de crainte à l'aspect des troupes victorieuses d'Amrou, ils cherchèrent leur salut dans la fuite, et se refugierent soit à Alexandrie, soit dans la forteresse de Babylone, située sur la rive droite du Nil et au nord-est de Menf, dont elle était séparée par le fleuve.

Babylone était une ancienne forteresse, bâtie, dit-on, par les rois de Perse lorsqu'ils avaient été maîtres de l'Égypte. Elle tirait son nom d'une garnison de Babyloniens qui y avait été alors pla-

Assise sur l'une des croupes du mont Mogattam, elle commandait le fleuve par ses fortifications, et sa garnison nombrense servait à contenir le pays.

Cependant elle fit peu de résistance. Amrou n'y trouva presque que ceux des Grees fuyards qui n'avaient pu se jeter sur la route d'Alexandrie.

Mokoukos avait facilité à Antrou les moyens de s'en emparer presque sans coup feiri. Voulant éviter une effusion de sang intulle et une défense qui ne pouvait avoir aucun succès, Mokoukos, en sa qualité de préteit, avait donné les manures de la commentation de

Les musulmans, après avoir pris possession de la forteresse presque vide, se jetèrent de tous les côtés dans l'île de Raoudah; les Grecs de la garnison furent facilement cernés et faits prisonniers.

Maître de Menf, de Babylone et de la partie la plus considérable de l'Egypte, Amrou songea à attaquer Alexandrie. Cette ville, bien fortilée et remplie d'une nombreuse garnison, avait vu's accorbire le nombre de ses défenseurs par les Grees qui de toute l'Égypte étnient accourus s'v réfugier.

Attaquable par le côté de terre seulement, ses communications avec la capitale de l'empire gree étaient facilitées par sa position maritime, qui la mettait à portée de recevoir sans obstacle tous les secours qu'Itéraclius aurait voulu lui envoyer. Sa prise était donc importante; sans sa possession, celle de l'Égypte elle-même ne pouvait être que précaire et mal assurée.

Amrou ordonna le départ de son armee. Cis se place une ancedote singulière, qui pourrait paraître romanesque et controuvee, si une ville entière, existant encore de nos jours, u'était le monument irrécusable de la véracité des écrivains orientaux qui nous ont transmis cette historiette.

Au moment où, pour exécuter les ordres d'Armou, on abstait toutes les tentes du camp placé entre le hord du Nil et la forteresse de Baivlone, ou vint rendre compte au général qu'une paire de colombes avait fait son nid sur le sommet de sa tente et que les petits paraissaient sur le point d'éclore. On demanda ses ordres pour abattre la tente et renverser le nid. « A. Dieu ne » plaise, s'écria Aurrou, qu'un musulman refuse a protection à aucun être

manrefuse sa protection a aucun être
 vivant, créature du Dieu très-haut,
 qui se sera placée avec sécurité sous

« l'ombre de son hospitalité : d'ailleurs « nous sommes encore dans le mois de « Moharrem, et dans ce mois sacré la « religion nous interdit tout acte de vio-

religion nous interdit tout acte de vio lence (1): qu'on respecte ces oiseaux
 devenus mes hôtes, et qu'on laisse ma
 tente sur pied jusqu'à mon retour d'A-

 tente sur pied jusqu'à mon retour d'A-« lexandrie. »
 La tente resta debout : au lieu d'être

abattue, elle fut affermie contre tout accident; les oiseaux protégés élevèrent saus trouble leur naissante couvée, et nous ne tarderons pas à voir comment et incident, si simple et si peu important en apparence, fut l'origine de la fondation d'une grande ville.

En se portant sur Alexandrie le long de la branche du Nil (2), les troupes d'Amrou ne trouvèrent quelque résistance que dans deux petites villes, où

(1) Le mois de Moharems est le premier de l'année musulmane; son nom signille sarer, défendu, interdit; pares que la guerre et lout acte de violences ont interdit par la guerre et lout acte de violences ont interdit per la guerre per la commentation de la commentation de la plusieurs aufres mois, est un des moyens qu'employa Malomet pour forcer a quériques périodes de trève et de tranquitifé les trisus arabes encorer en proira à des hims sinquilantes autres en partie de l'iris.

(2) Maintenant la branche de Rosette. Autrefoiselle portait les noms d'Agathos-Dæmon et de Fluvius Canopicus. s'était jetée la grande masse des Grees fugitifs devant lui. Ces deux places, qu'is avaient fortifiées à la lâte, étaient celles de Koum-Cheryk (1) et de Maryout (2) : cette dernière était à l'occident d'Alexandrie et assurait ses communications avec les provinces grecques de la Mauritanie.

Koun-Cheryk et Maryout furen ununportede divis force, et l'armé unsulmane arriva sous les murs d'Aleandrie : Amrou en forma aussidi le siège, il elatit d'autant plus impatient de sen readre multer, qu'il venait d'aplant la Syrie, y avait enporte vingtique mille musulmans et parmi eux les plus illustres généroux de l'islamisme, et que Serdyl, son compazion de ploire, à tamiéth, et a Pjugandy, Persyl, d'oupel la vait combattue en Syrie,

Cependant, malgré tous les efforts d'Anrou, le siège d'Alesandrie trainait en longueur, et durait déjà depuis plusieurs mois sans succès; les guerriers arabes, redoutables comme la fourde au milieu des plaines et dans les combats corps à corps, se heurtaieut en vain contre des murailles soildement fortifiées, et défendues par des machines de guerre qui leur étaient inconnues (3).

L'an 19 de l'hégire (4) s'était déjà en partie écoulé dans des attaques sans résultats; enfin, Ainrou ordonna un nouvel assaut qu'il voulut commander en personne. Il reussit d'abord à pénétrer

(1) Position asset forte sur la rive gauche de la branche de Rosselte, dans une prequ'ile reserver entre le Nil et l'embouchure du casal nommé autrefois Lycus Carotis, appelé depuis hbulgy ét-Asserah ou canal de Bahrah. L'arnée française y campa le 27 messidor au VI (1) juillet 1729.)

(15) juilet (1798).

(2) L'aucienne Mareotis: elle avait donné son nom au lac qui ceignalt au sud-oues! les reinnom au lac qui ceignalt au sud-oues! les reinchesséches l'arrivée des Français; mais ils e remplit de nouveau en 1800, l'orsque l'expédition anglisise, en coupant la dique du casal d'Alexandrie, eut fait lonoder par les eaux de la mer une partile coasidérable de cette pro-

(3) Ces machines étaient des espèces de balistes sur un grand modele; les historiens arabes leur donnent le nom de Mangang, forme probablement de l'attération du moi gree µnyawan, et dont nos historieus des crossades ont fait notre mot de Mangonneaux.

vince

(4) Cette année a commencé le dimanche 2 janvier de l'an 640 de l'ere chrétienne. à la tête de ses troupes dans l'intérieur de la ville; mais bientôt les Grees, réunissant leurs efforts, repoussèrent les assaillants, et Amrou resta entre leurs mains avec Mouslemeh ben-Mokhallad, son lieutenant, et Ouerdân,

sou affranchi.

Le patrice, gouverneur d'Alexandrie, les fit venir devant lui : « Vous étes mes prisonniers, leur di-til, apprencamoi ce que vous voulez de nous, et pour quel moit vous nous faites la guerré «— Ammouliuriepondit: « Nous evulous, ou vous convertir. à l'islamottre à nous payer tribut; et nous un conservir de l'est en entre de Dieu auront reçu leur entire exécution et l'est de l'est de

Les Grecs ignoraient quels étaient leurs prisonniers; mais l'assurance intrépide, la fierté, le ton imposant et décisif d'Amrou leur révélèrent quelle était l'importance de la prise qu'ils avaient faite.

Le patrice, se tournant vers ses soidats, leur dit en grec : « Cet homme ne « peut être qu'un des principaux chefs « des musulmans; qu'on lui coupe la « tête. »

Mais Ouerdân connaissait la langue greque il avait entendu et compris les ordres du patrice; anssitot, tirant Amrou avec rudesse, il lui donna un violent coup de poing; « Qu'est-ce, vé-criat-til, et que signifient ces paroles? « toi, l'un des moiudres de notre armée, tu oses expliquer les intentions « de tes chefs! tais-toi, et laisse parjer

e ceux qui sont au-dessus de toi. »
Cet acte d'un mejuris simulé en imposa au patrice, qui, changvant d'opinion sur le rauje présumé d'Amrou, révoqua son ordre de mort. la parole :
Alors Mouslemeh prit la parole :
Notre général, dici-li, est prêt às e re-

 tirer; mais il voudrait etablir une conférence entre les principaux de «chaque armée, pour régler les conditions de son départ; renvoyez-nous «vers lul; nous lui ferons connaître votre humajité à notre égard, et «cette considération n'influera pas peu sur la déternination qu'il va prendre. » Le patrice se laissa persuader: il rendit la libert à Aurrou et à ses compagnons (1). Échappé comme par miracle à un danger si imminent, Amrou de retour au milieu de ses soldats pressa le siège avec une vigueur nouvelle.

De leur côté les assiégés continuaient leur défense; mais, sourd à leurs instantes prieres, Heraclius n'envoyait ni vaisseaux ni renforts à leur secours. Bientôt ils apprirent la mort de ce faible prince et les troubles dont elle fut suivie à Constantinople; la lâcheté qu'Héraclius avait montrée en abandonnant la Syrie et l'Égypte, les plus belles provinces de l'empire, à l'invasion musulmane, lui était devenue fatale : mécontents d'abord, puis indignés de ces pertes, les patrices et les principaux de sa cour conspirerent contre Héraclius, qui mourut en proie au chagrin, au moment où il allait être dépouillé de la pourpre impériale.

Constantinople fut alors en proie aux dissensions civiles et aux combats sanglants des divers prétendants à l'empire; lefils d'Héraclius, Constantin-Héraclius, qui, sous le noin d'Héraclius II, ou de Constantin III, succéda à son père, avait péri après un regne de cent jours seulement, empoisonné par sa belle-mère Martine et par le patriarche de Constantinople, Pyrrhus. Il avait été remplacé par Héracléonas fils de Martine, puis, quelques mois après, nar Constans II, fils de Constantin-Heraclius. On vovaità Constantinople trois empereurs à la fois, associés à L'empire par un accord monstrueux, mis dans que position mutuellement hostile. et chacun d'eux prêt à faire des cadavres de ses collègues les marches sanglantes du trône où il était impatient d'être seul assis (2).

Ces nouvelles abattirent le courage des Alexandrins, et leur firent compren-

(1) El-Makya rapporte qu'en retournant au camp des musulmaus, Mousiemah disait à son géneral: « O Amrou, c'est le coup de poing « de Ouerdan qui a sauvé ta tête. »

(2) Après la mort violente de son ferre consanguin Constantia-liéracitus, Reractivas for d'abord seul emperrur sous la tutelle de sa mère, l'impératires Martine; bientit une émeute le confraigail d'associer a l'empere son frere David, surnoumer Ethier, et son neves Constans II, dis de Constantila-héracitius. Las de cette triple tyrannie, le séant di arréter liferadionas et Martine; on coups le nez au lits et la laugue a la mere; puis la latieral lutra yours en exil.

dre qu'ils n'avaient plus aucun secours à espèrer de Constantinople; dès lors, désespérant de leur salut par la voie des armes, une partie se réfugia sur les vaisseaux et gagna la haute mer; le reste des Grees recourut à une négociation avec les musulmans et leur offrit la reddition de la ville.

Ainsi finit ce long et mémorable siége qui avait duré près de quatorze mois entiers, et qui avait coûté la vie à plus de vingt-trois mille musulmans.

Ármou ébn-él-Ala fis son entrée dans Alexandrie le premier vendredi du mois de Moharrem de l'an 20 (1) de l'hégire (22 décembre de l'an 640 de l'ère-chrétienne), au moment mêne de la prière solennelle qu'l' unit faire publiquement, au milieu de ses soidats, sur la grande place de de ses soidats, sur la grande place de de ses modernes par cet de religients as ment complet de la soumission de l'Égypte à l'islamisme.

Amrou fut émerveillé de sa conquête: il écrivit au khalyfe la lettre suivante : « De la part d'Amrou ébn-él-Ads.

an khalyfe Omar ebn el-Khettab, que le Dieu très-haut lui accorde son a salut et ses faveurs les plus insignes la a l'ai conquis la Villa de l'Occident

« J'ai conquis la Ville de l'Occident, « et je ne pourrais énumérer tout ce « que renferme son enceinte. »

« Elle contient quatre mille bains et « douze mille vendeurs de légumes « verts, quatre mille Juifs payant le « tribut, quatre mille musiciens et ba-« ladins, ctc. »

Pendant son court séjour à Alexandrie, jaloux de se concilier l'affection des nouveaux sujets qu'il venait d'acquerir à l'empire des khalyfes, Amrou se plaisait à les accueillir avec bonté; lui-même recevait leurs réclamations et faisait droit à leurs demandes.

Gette habitude bieuveillante, en luf faisant des amis de tous ceux qui l'approchaient, a été la première cause d'une perte irréparable pour le monde littéraire, et dont le reproche non mérité a plus d'une fois cherché antacher la réputation du conquérant de l'Égypte; je veux parler de l'incendie de la bibliophèque d'Alexandrie.

Cette bibliothèque, renfermée dans
(1) Cetteannée de l'hégire a commencé le jeudi
21 décembre de l'an 640 de l'ere chrétienne.

un des palais qui avoisinaient le port, avait échappé à la connaisance des musulmans, soit que son asile leur fût resté ignoré, soit que ne devinant pas le prix inestimable des trévors scientifiques qu'elle recélait, ils n'eussent vu dans ces précieux manuscrits que des rouleaux de parchemin ou de papyrus, dont la valeur matérielle leur semblait

trop modique pour s'en occuper. Mais, parmi les habitants d'Alexandrie qui étaient si bien accueillis par Amrou, se trouvait un savant gree nommé Jean le Grammairien, sectateur de la secte jacobite et destitué par les persécuteurs. Depuis sa disgrâce, livré uniquement à l'étude, il avait été un des hôtes les plus assidus de la célèbre bibliothèque : croyant que ce riche dépôt, qui venait de changer de maître, ne tarderait pas à être dispersé, il voulut au moins en obtenir sa part; profitant donc de la bienveillance particulière que lui témoignait Amrou, qui semblait se plaire à ses conversations, il se hasarda à lui demander le don de quelques-uns de ces livres philosophiques, qu'il craignait tant de voir bientôt enlevés à ses doctes travaux.

Amrou accordait d'abord cette demande sans histier; mais Jean le Grammairien dans sa reconnaissance ayant insisté maladroitenent sur l'ettrême rareté de ces manuscrits antiques et sur leur valeur inappréciable, Amrou refléchissant sur ces éclaricissements, craiguit d'avoir outre-passé ess pouvoirs en accordant la demande ut savant. « J'en en crette de l'accordant la demande ut savant. « J'en effet, il en cérviti sur-le-champ à Omar, lui demandant ses ordres pour la bibliothèque entière.

La réponse du khalyfe ne se fit pas attendre. « Si les livres, écrivait-il, ne « contiennent que ce qui est dans le li-« ver de Dieu (le Koran), il nous suffict « ces livres sont inutiles : s'ils contienenent quelque chose de controire au « saint livre, ils sont pernicieux : dans « les deux cas, brûle-les».

Amrou ne put qu'obéir : les livres de la bibliothèque, rassemblés avec tant de soins depuis tant de siècles, servirent pendant six mois à clauffer les bains d'Alexandrie.

Les lettres du khalyfe à Amrou con-

tenaient aussi des félicitations sur l'heureux succès de ses armes, et sa nomination comme premier gouverneur de l'Égypte conquise.

Désiraut organiser son nouveau gouvernement, Amrou, après avoir laissé dans Alexandrie une garnison suffisante, donna l'ordre au reste de ses troupes de quitter le camp de cette ville pour venir occuper l'Égypte intérieure. « Où irons-« nous placer notre nouveau camp? » se demandaient les soldats les uns aux autres; - « A la tente du général! » s'écriat-on de toutes parts, et l'armée vint en effet camper aux bords du Nil où Amrou avait ordonné de laisser sa tente plantée. Les soldats construisirent autour de cette tente, devenue leur centre de réunion, des cabanes temporaires, qui se changèrent bientôt en habitations plus solides et permanentes; les chefs y firent construire des maisons spacieuses, les généraux des palais. Cette agglomération de constructions devint bientôt une ville considérable, ville militaire, toute musulmane, qu'on nomma Fostatt nour conserver la mémoire de l'événement, si peu remarquable d'ailleurs, qui avait été la première origine de sa fondation (1).

Amrou ébn él-As résolut de faire de sa nouvelle ville la capitale de l'Egypte; alnsi, tout en conservant son nom de Fostatt, elle prit en même temps la dénomination de Mesr, titre affecté aux capitales de l'Egypte (2), et que Menf avait conservé jusqu'alors, malgré la concurrence d'Alexandrie.

Fostatt fut ceinte de remparts: Amrou y établis sa résidence, y forma divers établissements et se livra tout entier à l'organisation de la vaste province dont le gouvernement lui avait été conflé par le khalyfe.

L'impôt personnel, impôt unique, avait été déterminé d'une manière fixe par les stipulations du traité de soumission conclu avec lui par les Cophtes; quelques redevances peu considérables y furent joutées sur les propriétés territoriales,

(1) Dans la langue arabe le mot Fostatt si-

(2) Le nom de Mesr ou Masr est le nom de l'Egyple elle-même, et dérive de Mesraym, fils de Khâm, et petit-fils de Noë, il est a remarquer qu'en Orien le même nom désigne les pays et leurs capilales : ainst le nom de Châm designe également Damas et la Syrie entière, etc.

o — Hysporgh



en faveur des villes saintes de la Mekke et de Médine, et pour subvenir à quelques frais d'administration locale. L'Égypte entière fut divisée en arrondissements proviuciaux, dont chacun eut ses chefs et ses administrateurs separés, pris parmi les Cophtes eux-mêmes et recevant leurs ordres directement de lui. Les terres qui avaient appartenu au gouvernement impérial de Constantinople, ainsi qu'aux Grecs qui avaient abandonné l'Egypte, ou qui avaient été tués dans la guerre contre les musulmans, furent déclarées domaines du nouveau gouvernement; ou réparties, à titre de fiefs et de récompenses, aux principaux officiers de l'armée. Tous ces domaines furent affermés à des cultivateurs cophtes, et les droits respectifs des nouveaux propriétaires ou usufruitiers et des fermiers exploitants, déterminés par des règlements precis et invariables. La population agricole connut ainsi, sous les musulmans, une sécurité et une aisance qui remplacerent les vexations tyranniques et les avanies arbitraires des agents chrétiens du fisc de Constantinople; en effet, l'Égypte avait vu peu a peu disparaître devant la cupidité vénale de ces agents les bases de l'ancienne administration établies par la sagesse des antiques rois égyptiens, conservées soigneusement par les Ptolémées et par les premiers gouverneurs institués sous les Césars.

Les nilomètres d'Éléphantine, de Koptos, d'Erment (Hermonthis), d'Eléthya (1) et de Menf avaient cessé d'être les régulateurs des redevances annuelles; ce cadastre toujours ouvert à la consultation des administrés ne pouvait que déplaire à des administrateurs qui ne voulaient pas de contrôle. Ces monuments, abandonnés aux ravages du temps, étaient depuis longtemps en ruine; Amrou ordonna leur réparation, et les établit de nouveau comme bases fondamentales de l'évaluation du revenu des terres et de la proportion de leurs redevances annuelles. Ne trouvant pas même suffisant le nombre des nilomètres qui existaient encore, il ordonna qu'on en construisît en divers autres points de l'Égypte (2). Les crues proportionnelles du Nil purent ainsi être constatées, dans

toute la longueur de la vallée d'Égypte. L'année qui suivit celle de la conquête. le Nil annoncait une crue favorable; mais les eaux étaient encore loin d'atteindre les seize coudées, premier terme de fertilité et d'abondance. Les Coplites vinrent trouver Amrou (1) et lui dirent : « Prince, « il est pour notre Nil une loi établie par « l'usage; on doit s'y conformer, pour « que ses eaux parviennent au degré né-« cessaire à l'irrigation des terres et à « leur fécondation, » - « Quelle est cette « loi? » dit Amrou : ils répondirent : « Le\* « treizième jour du mois cophte Baounéh a (7 juin) nous cherchons une jeune et a belle vierge; nous l'enlevons de force « à ses parents, nous la parons riche-« ment des atours d'une fiancée, et nous « la précipitons dans le Nil, au lieu con-« sacré pour cette cérémonie. » - « Ce « sacrifice, leur répondit Amrou, ne peut plus avoir lieu sous l'islamisme. »

Cependant les mois de Baounds, d'Abyb, de Mesory, de Tout, se passèrent, et le Nil restait stationnaire dans ac rue; l'effrois se répandit dans toute l'Egypte, et les habitants se préparaient déjà abandonne leur patrie, qu'ils regardiant comme désormais vouée à la sérille. Lorsque Armou rendit compte de ces érennents au khalyfo Omar, settinie. Lorsque ou bille en lui orceined la servoy un bille en lui orceined la servoy un bille en lui orrou ouvrit ce billet et en pu'i lecture; al contenit de sons sadressés au Nil i contenit de sons sadressés au Nil i

« Au nom du Dieu clément et miséri-« cordieux, de la part d'Omar fils de « Khattab au Nil béni de l'Égypte.

 Si ton cours n'a jusqu'à present dépendu que de ta propre volonté, suspends-le; mais, s'il a dépendu des ordres du Dieu très-haut, nous supplions
 ce Dieu de lui donner sa crue coma plête.

Amrou jeta dans le fleuve le billet, selon l'ordre du khalyfe, la veille de la fête de la Croix (2), c'est-à-dire le seizième jour du mois de Tout (3), et, s'il faut en

Maintenant él-Qab; en cophie t-Khôbbi.
 Voyez la pianche n° 15.

Narration de Ben-Ayds, dont je possède un très-beau manuscrit, rapporté d'Egypte; l'ai trainit lextuellement son intéressant recit.
 End M. Saleh.

traduit l'extuellement son interessant rect.

(2) Eyd ét-Salph.

(3) La fête de la Croix, est le 14 septembre dans les trois prespières années du cycle interculaire des Cophies, et le 15 septembre dans la quatrième année de ce cycle. Ce jour passe pour cire le dérnier de la crue du Nil.

croire les historiens orientaux qui racontent cet événement, des la même nuit le Nil monta à la hauteur de seize coudees. Ce qui est certain, c'est que les registres du nilomètre, que j'ai vus, portent en cette année la crue totale à dixsept coudées et trois quarts.

Le peuple d'Égypté, rassuré par cet heureux événement, crut le dévoir aux mérites du khalyfe, et il abolit avec joie l'horrible usage, reste de l'ancien culte égyptien pour le dieu Nil, qui s'était conservé jusqu'alors, malgré l'introduction du christianisme.

Depuis, la victime humaine fut remplacépar un masse de terre, grossierement modelée en forme de statue, et qui, de nos jours encore, es précipitée qui, de nos jours encore, est de tions générales, Jorsque l'Ouverture de la digue du canal se fait en derémonie. Cette statue informe porte encore à présent le nom de l'Arouszéh (la fiace), le bardurie de l'Arouszéh (la fiace), le la consensation de l'Arouszéh (la fiace), le la contrata de l'Arouszéh (la fiace), le la contrata de l'Arouszéh (la fiace), la contrata de du vainqueur musulman qui l'abolit.

Après toutes ces améliorations de l'administration intérieure, le gouverneur de l'Égypte porta ses regards sur celle de la justice, jusqu'alors soumise aux décisions arhitraires des agents financiers ou militaires du gouvernement grec. Amrou créa des tribunaux réguliers, permanents et spéciaux, composés de personnages intégres, indépendants, éclairés, jouissant de l'estime et de la considération générale : c'est à Amrou que remonte la première institution de ces divans choisis dans l'élite de la population, garants de l'équité des gadys et recevant les appels des premiers jugements, pour les confirmer, ou les réformer dans les cas de décisions iniques. Les arrêts inême des juges arabes n'avaient force et pouvoir qu'à l'égard des musulmans faisant partie de l'armée d'occupation(1); toutes les fois que dans un proces un des anciens habitants se trouvait être l'une des parties, les autorités coplites avaient le droit d'intervenir, et les plaideurs étaient jugés par leurs pairs en religion et en nationalité.

(1) Le chef des juges ou des q\u00e5dys porle encore \u00e5 present le litre de q\u00e5dy-l-asker, dont nos voyageurs ont fait celui de cadilcaguier, et qui signifie proprement juge de l'armée.

Un acte de justice éclatante acheva de gagner à Amrou le cœur de ses nouveaux sujets. Au milieu des persécutions religieuses auxquelles Héraclius avait consacré toute son énergie, le patriarche cophte Ben-Yamin (Benjamin) avait courageusement conservé intacte sa croyance, sans avoir jamais eu la faiblesse de la modifier, suivant les vacillations que subissaient, au gré des divers partis dominants, les opinions théologiques de la cour de Constantinople. Il était de la secte jacobite, dont il n'abandonna aneun des dogmes; l'intolérance des Melchites tout-puissants ne manqua pas de le choisir comme sa principale victime. Ben-Yamin fut dépossédé de son trône patriarcal, sa liberté et sa vie " furent menacées, et il ne parvint à con-server l'une et l'autre que par une prompte fuite. Il vécut ainsi ignoré dans les divers asiles que lui offrirent les monastères des déserts : Héraclius l'avait remplacé dans son siège par u . homme tout dévoué aux opinions que la cour favorisait. L'Égypte entière était séparée en deux communions, en deux églises, divisées entre elles par les haines les plus implacables; à la tête de l'église melchite était le patriarche nouveau, n'ayant à sa suite que quelques prêtres courtisans et un petit nombre de partisans plus attachés par crainte que par persuasion; l'église jacobite, au contraire, se composait de l'immensemajorité de la population, traitant d'intrus le patriarche et les prêtres imposés par l'empereur, et elle ne reconnaissait pour véritable chef religieux que Ben-Yamin, le patriarche fugitif depuis treize ans, que rappelaient les vœux unanimes. Ces vœux prirent une expression publique, lorsque la ruine du pouvoir impérial en Égypte en eut permis la libre manifestation. Amrou ecouta les suppliques qui lui furent adressées, chassa l'usurpateur à son tour, et rappela Ben-Yamin de son long exil; par un acte authentique il le rétablit dans les fonctions de patriarche.

Amrou ne borna pas à cette réhabilitation si équitable la protection qu'il accorda à la religion des Cophtes : il feur ouvrit l'entrée de sa ville musulmane et leur permit d'habiter Fostatt et d'y construire des églises au milieu des soldats musulmans. L'islamisme lui-même man-



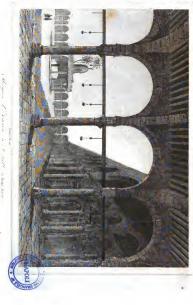

quait pourtant encore à Fostatt d'un temple et d'un lieu consacré, digne de la religion des conquérants. De simples oratoires y avaient été provisoirement établis. Les prières communes et les prédications se faisaient sous la voûte du ciel dans le place publique.

Amrou résolut de faire bâtir dans sa nouvelle capitale une mosquée magnifique (1), à l'imitation de celle de la Mekke. Ce dessein ne tarda pas à être execute; le lieu choisi pour la construction du nouveau temple fut, suivant les auteurs arabes, l'emplacement d'un ancien Pyrée consacre par les Perses, autrefois maîtres de l'Égypte, à leur culte du feu, et totalement ruiné depuis l'époque d'Alexandre et des Ptolemées (2). Les monuments de Menf, dejà ruines et dépouillés par les empereurs romains et grecs . le furent de nouveau et fournirent à la mosquée d'Amrou ses belles colonnades de granit et de porphyre et les plaques de marbre blanc revêtant les parois, sur lesquelles les historiens arahes nous assurent que le Koran entier

fut gravé en lettres d'or.

Mais une entreprise bien autrement
importante ne tarda pas à réclamer tous

les soins d'Amrou.

Une disette vint désoler le territoire de Médine, et le khalyfe écrivit à Amrou pour obtenir de lui tous les secours en blés et autres vivres que pourrait fournir l'Egypte.

Anrou se hâtu de réunir tout le froment que lui avaient livré les payments d'impôts en nature; il en chargea des chameaux, qu'il expédia par une caravane si considerable, que, s'il fallait en croire les historiens arabes, le premier chameau de la file entrait à Médine, lorsque le dernier n'avait pas encore quitte Fostatt.

Pour subvenir d'avance à des conjouctures semblables, Omar envoya alors à Amrou l'ordre de creuser un canal, qui partant de Fostatt, traverserait le desert, et, aboutissant à Qolzoum, porterait chaque année jusqu'à ce port les approvisionnements de blés destinés à Mé-

 Cette mosquée existe encore, mais elle est reninée presque entièrement. Voyez la planche re de ce volume.
 Les ruines de cet ancien temple sont désignées par les Arabes sous le nom de Kasr-élchamé (le château des llambeaus).

dinc; le trajet de Qolzoum à la côte arabique voisine de Médinc se ferait par

Amrou mit le plus grand zèle à exécuter les ordres du khalyfe : le canal fut creusé avec une célérité extraordinaire; on le nomma Khalyg émir-et-moumenyn, c'est-à-dire le canal du Prince des fidèles.

Les occupations de l'administration inférieure n'avaient pas cependant ralenti l'ardeur militaire d'Amrou ébnel-Ads; tandis qu'on creusait le canal, il se mit à la tête de ses troupes, et s'avança à l'occident d'Alexandrie sur la cête mauritanique. Bientôt il put annoncer au klalyfe qu'il avait soumis à l'empire de l'islamisme les villes de Barqah et de Tripoli (1).

Mais Omar don de Khettado n' eut pas le temps de jouir de cet accroissement de gloire et de puissance; peu de temps après il fut assassine par un esclave persan, nommé Eprous; (turquoise) et surnommé Aon-Loulouda (2), qui le punit par un coup de poignand d'un deni de du mois de Dou-Hagel (3), dervier un mois de l'an 23 de l'hegire (4), après un règne de dix ans, cinq mois et ving-luit Jours.

Ollman ben-Afan, parent du Prophète comme ses deux prédesseurs, mais à un degré plus feloigné, fut choisi 
pour remplacer Onar, par less étécteurs 
que le khaljfa eauit designés avant 
dant quelque contradiction, car il avait 
plusieurs compétiteurs. Plusieurs jours 
as passierat avant que les étecturs dont 
il faisait partie se fussent accordés. 
Onar, consulté avant de mourir sur le 
répondu à mesure qu'on lui nonmait les 
divers prétendants : « Mon lis est trop 
divers prétendants : « Mon lis est trop

(i) il y a deux villes de ce nom : l'une est Tarabolous él-Châm (Tripoli de Syrie); l'autre en Afrique, et donl il est lei question, porte ia dénomination de Tarabolous él-Gharb (Tripoli de l'Occident).

(2) Abou-Loulouah dont le nom signifie le père de la perle, était esclave de Maghayrah: sulvant les uns, il était mage de religion suivant d'antres II élait chrétien.

(3) Suivant d'autres auteurs, le linidi 28 du même mois.
(4) Cette année a commencé le mercredi 19

novembre de l'an 643 de l'ére chrétienne. (5) Ces électeurs étaient Othman, Aly, Talhah, Zobeyr, Obeydalt, et Saad. Leurs noms se « jeune, et c'est dejà bien assez qu'un · par famille soit appelé à rendre compto a Dieu de la gestion du khalvfat;

 Alv n'a pas assez de gravité dans ses
 mœurs; Talhah, neveu du khalvfe " Abou-Beker, est trop orgueilleux ; Zo-

« beyr, trop attaché à l'argent: quant à « Othman, il est trop partial envers les « personnes de sa famille et les familiers

« de sa maison. »

Malgré cette improbation d'Omar. Othman réussit à se faire elire khalyfe; mais il ne tarda pas à justifier la prévention défavorable de son prédécesseur : à peine régnait-il depuis un an qu'il avait destitué et remplacé par ses proches parents ou ses favoris les principaux chefs musulmans nommés par Omar. L'an 25 (1) de l'hégire (2), il enleva à Amrou êbn-êl-Aâs son gouvernement de l'Egypte. et nomma en sa place son frère de lait Abd-Allah fils de Sayd (3). La première opération du nouveau gouverneur, à son arrivée en Egypte, fut d'augmenter les

lisent à la suite de ceux du Prophète et des quatre premiers khalyfes sur l'inscription kou-

impôts modérés que son prédécesseur y avait institués. Les contributions établies par Amrou se montaieut à douze millions de dynars seulement, Abd-Aliah, en imposant indistinctement tous ceux qui avaient été exemptés jusqu'alors, porta leurs contributions aussitôt à quatorze millions. Le khalyfe vit avec plaisir cette augmentation des revenus du fisc. « Abd- Allah a bien su traire encore la chamelle après toi , » dit un jour Othmân à Amrou: - . Cela est vrai , repondit Amrou, « mais aussi il a affamé les petits. »

Au reste, si Abd-Allah ne s'occupa point, comme l'avait fait Amrou, d'améliorer l'administration intérieure, il voulut au moins l'imiter dans ses expéditions guerrières. Il marcha à la tête de ses troupes (1) vers la ville d'Afrykyah en Mauritanie, tua le prince qui y régnait, et réunit la ville à son gouvernement d'Égypte. Un an après, l'an 28 de l'hégire, après avoir ravagé dans une expédition maritime les côtes d'Espagne et les fles fique sulvante, trouvée par moi dans un des an-ciens palais du Kaire.

الرحطي

(1) Suivant Abou-t-fed4 su commencement de (2) Cette année a commencé le vendredt 28

octobre l'an 645 de l'ère chrétienne.

(3) Fils de Sayd suivant él-Makyn, de Me-saoud suivant Abou-l-Farddi.

(1) L'an 37 de l'hégire : cette année a ence le dimanche 7 octobre de l'an 647 de l'ere chrétienne.

adjacentes, il réunit ses vaisseaux à ceux du gouverneur de la Strie, Moaouyah fils d'Abou-Sofyda; puis après avoir dévastél'llede Chypre, il réduisit une partie des habitants en esclavage, et soumit les autres à un tribut annuel de sept mille dynars (environ 100,000 francs).

Trois ans plus tard (l'an 31 (1) de l'hégire), Add. Allah-ben-Sayd s'avanca aussi en Nubie; mais il y trouva assez de résistance pour n'en tirer d'autres avantages que ceux de conclure un traité de paix avec le roi de ce pays et de ramener en Egypte unegrande quantité d'esclaves.

Le peu de succès de cette dernière expédition sembla avoir fait perdre à Abd-Allah le goût des conquêtes; du moins, il n'en tento plus d'autres jusqu'à l'année 35 (2) de l'hégire, qui fut signalée par le meurtre du khalyfe Othman son protecteur. Les destitutions injustes des plus illustres défenseurs de l'islamisme et les nominations partiales de favoris sans mérite, faites par Othman, avaient excité contre lui le mécontentement général, qu'accroissait encore le rappel des ennemis du Prophète, bannis par lui, par Abou-Beker et par Omar, et qu'Othman avait réunis à sa cour et comblés de faveurs. Othmân se voyait en butte aux haines les plus ardentes et aux plus violents reproches; mais parmi ces accusations, la plus grave et la plus unanime, était d'avoir dépouillé du gouver-nement de l'Égypte celui qui avait acquis cette province à l'islamisme, et d'avoir choisi, pour remplir cette importante fonction, un homme tel que Abd-Allah ben-Sayd, qui, jadis secretaire du Prophète, avait ensuite déserté sa cause en apostasiant la foi musulmane, et qui aurait été mis à mort par Mahomet, le jour de la prise de la Mekke, l'an 8 de l'hégire, sí Othman, intercédant pour lui, n'avait obtenu par ses supplications le changement de son arrêt de mort en celui de bannissement

Enfin, l'an 33 de l'hégire (3), éclata l'orage qu'Othman semblait s'être plu à amusser sur sa tête par son administration tyrannique et ses injustices.

(1) Cette année a commencé le mercredi 2s août de l'an 651 de l'êre chrètienne. (2) Cette année a commencé le samedi 11 julilet de l'an 655 de l'êre chrètienne. (3) Cette année a commencé le vendreuil 2 août

(3) Cette année a commencé le vendredi 2 au de l'au 653 de l'ère chretienne. Les chefs des mécontents étaient El-Harith, Thabet, Djoumayl, Zeyd et son frère Safah, Arouah, et Amrou, fils de Hamag : ils chasserent de Koufah (1) le gonverneur Sayd, nommé par Othmân, et y levèrent les premiers l'étendard d'une insurrection qui ne tarda pas à. s'étendre au loin dans les autres provin-

ces de l'empire.

En vain Othmán, effrayé de ses progrès, sepéra-til, par des concessions et des promesses, arrêter la propagation de l'inecndie; l'an 35 de l'hégire, l'Egypte montrait de tels symptômes d'un soulèvement général, que son gouverneur Add-Allah crut devoir aller trouver le khalyfe à Médine, pour lui exposer la situation du pays et prendre ses ordres.

A peine Abd-Allah eut-il quitté songouremenent, dont il avait confie l'administration provisoire à Ogybah, fils de Tumoun, que Mohammed ben-Hamyfah, l'undes principaux conspirateurs contre le khalyfe, prolitant de cette absence, entra en Egypte, en chassa le lieutenant d'Abd-Allah, et déclara Othmân déchu de la dignité du khalyfat.

Abd-Allah ben-Sayd se hata de retourner à son gouvernement; mais il fut repoussé par Mohammed jusqu'à Asqalan, où il mourut quelque temps après, dans le mois de Regeb (2).

Profitant de leura avantagea, les ehefs. de la rebellión devenue geinerale marchèrent sur Médine: trois cents particent de Kouffain, trois cents de Basralis, trois cents de Basralis en leur haine implicable contro Othmán et d'accord sur sa deposition, mais divergeant d'opinions sur le choix de celui qu'on revêtrini du khalyfaf à sa place. Les Egyptiens voulinent pour Prophète; les voir de Basrah étaient pour Tathath, celles de Koufah pour Zobeyr.

(1) La ville de Koufah est altais apr les bords de l'Euphrate dans l'îraq babylosien (1 à Mésopolamie), qui Comprend Tancienne Chaldes : eile fait maintenant partie de la province turque de l'Iraq, sur les fromitives de l'Arabé, de la province turque de l'Iraq, sur les fromitives de l'Arabé, de la babilitat de la province de

(2) Correspondant au mois de janvier de l'au-655 de l'ère chrétienne.

La ville de Médine était envahie par ces troupes tumultueuses; Othmán, croyant encore pouvoir les apaiser, leur envoya Amrou ébn él-Aas et El-Moghayrah, pour déclarer en son nom qu'ilse repentait de sa conduite passée, et que doréuavant il régnerait suivant les lois, leur accordant d'avance toutes leurs demandes.

Une des réclamations des insurgés était adressée contre le gouverneur de l'Égypte Abd-Allah dont la mort n'était pas encore connue : Othmân acquiesca à sa révocation, et à son remplacement par Mohammed, fils du khalyfe Abou-Beker, lui délivra l'acte authentique de sa nomination, et le revêtit lui-même des insignes de gouverneur.

Un grand nombre d'autres destitutions et d'autres remplacements demandés furent de même promptement accordés, et l'intervention d'Aly, calmant un peu les esprits des confédérés, les detourna d'attenter à la vie d'Othmân, et les détermina à retourner dans leurs provinces.

Mohammed, fils d'Abou-Beker, partit pour l'Égypte; un grand nombre des habitants de la Mckke et de Médine se joignirent à son escorte; mais les concessions arrachees par la crainte à Othmân n'avaient été consenties par lui qu'avec mauvaise foi, et il se réservait

de les rétracter par un acte de perfidie. Les troupes qui accompagnaient Mohammed en Egypte, arrivées près d'Eulah, v rencontrerent un Arabe monté sur un chameau, et le reconnureut pour un messager du khalyfe. On le fouilla et on trouva sur lui une lettre signée par Othmân et scellée de son cachet, adressée à Abd-Allah ben-Sayd, qu'il croyait encore en possession de son gouvernement d'Egypte.

Voici en quels termes cette lettre était

concue : " Aussitôt que Mohammed, fils d'A-« bou-Beker, et ceux de ses compagnons « dont je joins ici l'état nominatif, se- ront arrivés en Égypte, qu'on n'ait au-« cun égard aux lettres et titres émanés de moi dont ils sont porteurs; qu'on leur « coupe les pieds et les mains, et qu'on les pende aux troncs des palmiers. »

A la lecture de cette lettre, l'indignation et la fureur des Egyptiens éclatérent contre le khalyfe deloval; ils re-

broussèrent chemin et rentrèrent à Médine, où ils trouvèrent encore les troupes de Basrah et de Koufah, auxquelles ils communiquerent la véhémence de leur ressentiment.

Se réunissant aussitôt, ces bandes furieuses coururent assiéger Othmân dans son palais. Vainement il désavoua sa signature et son secau, rejetant la lettre fatale sur Merouan, son secretaire; vainement Alv, imploré par lui, envoyat-il généreusement ses deux fils Hassan et Housseyn pour le défendre, après un siège de cinquante jours, le palais fut forcé le mercredi 18 du mois de Dou-l-Hagéh, et Otlimân fut transperce par la lance de ce Mohammed, fils d'Abou-Beker, qu'il avait voulu faire périr dans un piège si perfide. Habar, Soudán, et Amrou, fils de Hamag, l'acheverent deneuf coups d'épée, tandis que, pour dernier bouclier, il s'efforcait d'opposer à ses meurtriers le livre sacré du Koran (1), qui fut teint de son sang.

Ainsi se termina le khalyfat d'Othmân avec sa vic (2), après un règne de douze ans moins douze jours.

Son corps resta trois jours sans sépulture; enfin, sans le laver, sans l'ensevelir, sans faire pour lui aucune cérémonie, roule dans ses vêtements ensanglantés, il fut jeté la nuit dans un fossé.

La mort d'Othman, ouvrant la carrière à l'ambitiou des divers compétiteurs. donna le sigual de lougues guerres civiles : au milieu de ces dissensions, Alu, fils d'Abou-Taleb , gehdre du Prophète, qui déjà avait été écarté trois fois du khalyfat par les nominations successives d'Abou-Beker, d'Omar et d'Otlimân, fut enfiu elu par ses partisans; mais son règne ne fut qu'une longue suite de revers. A peine quatre mois s'étaient écoulés depuis le serment prêté entre ses mains par Talhah et Zobeyr qu'ils le rétractèrent comme arrache par la crainte. S'étant enfuis à la Mekke avec Abd-Allah. fils d'Omar, et un grand nombre d'au-

(1) Barthélemi d'Edesse nous apprend que le premier recueil des sonrales du Koran fu écrit de la main d'Othman, par ordre d'Abou Beker, et il ajoute que cet exemplaire prototypa pesce, et il ajoute que er exemplaire prototype étail encore de son temps conservé dans la prin-cipale mosquée de Danas, qui ful autrefois une église consacrée à saint Jean-Baptiste. (2) Olhmán était alors agé de 82 ans, suivant ét-Makya; de 75 ans, suivant d'autres auteura cities par About Lotté.

cités par Abou-l·feda

tres opposants, ils se réunirent à Aychah, veuve du Prophète, qui s'était mise à la tête des ennemis d'Aly. Le nombre de ceux qui soutenaient Aly à Médine diminuait de jour en jour : la plupart des habitants de cette ville se renfermaient dans une neutralité indifférente ; les autres quittaient la capitale du klialyfe pour se réunir à ses adversaires. Le noinbre de ces derniers se composait surtout des anciens partisans d'Othmân, parmi lesquels était le fougueux Moaouyah, gouverneur de Syrie, qui avait apporté à Damas le manteau ensanglanté d'Othman, et l'exposant du haut de la tribune de la mosquée aux regards des musulmans, accusait hautement Aly du meurtre du khalyfe, et appelait les fidèles à la guerre contre le meurtrier.

Alv eut l'imprudence d'augmenter encore le nombre de ses ennemis par la destitution de presque tons ceux que Othmân avait placés à la tête des provinces. Dejà Sahel, fils de Hanauf, avait été nommé pour remplacer Mououyah dans son gouvernement de Syrie. Mais Moaouyah avait su s'y maintenir et empêcher son successeur nommé de pénétrer dans la province. D'autres destitutions avaient accru encore le nombre des ennemis du khalyfe et n'avaient servi qu'à conduire à une mort certaine ceux qu'il en voyait prendre possession des postes qu'il leur confiait; une nomination que fit Aly à cette époque combla la mesure de ses imprudences, et amena rapidement la catastrophe qui lui coûta le trône et la vie.

Mohammed ben-Ahou-Beker, quoiqu'il eût entre les mains l'acte de sa nomination au gouvernement de l'Égypte signé du khalyfe Othman,ne s'était pas mis en possession de cette province. Comme le gouvernement en était vacant, Aly v nomma au commencement de l'an 36 de l'hégire (1) Gays, fils de Saad; mais le nouveau gouverneur, devenu suspect d'intelligence avec le rebelle Moaouyah, n'avait pas tardé à être destitué et remplacé par Oustour-Melek, fils de Hareth. Celui-ci mourut à Qolzoum empoisonné, et sa mort laissa encore l'Égypte sans gouverneur. Aly redonna alors cette province à Mohammed, fils d'Abou-Beker. Ce choix

 Cette année a commenci le jeudi 30 luin de l'an 666 de l'ère chrétienne. du meurtrier d'Othman souleva tous les esprits, et sembla confirmer les accusations de participation au meurtre du khalyfe, mises en avant et propagées par ses ennemis.

Monouyah, tes ayant réunis, se trouvabientôt asser fort pour aller se mesurer avec son adversaire. Des succès divers suglants entre tes des piet de combats suglants entre tes des piet de combats suglants entre tes des piet de combats suglants entre tes des piet et testifications mier accord, partageaut l'empire entre les deux competiteurs, avoit etablis à la fois deux klialyfes : Aly dans l'Yraq, l'Arabie el Pigeytuc, Monoryah en Syrie. l'Arabie el Pigeytuc, Monoryah en Syrie.

Enfin, après le trente-troisième combat, au moment où la victoire etait prete à se déclarer pour Aly, une ruse politique, ourdie par l'ancien gouverneur de l'Egypte Amrou-ébn-el-Aûs dévoué à Moaouyah, assura la destitution d'Alvet fit proclamer Moaouyalı comme khalyfe. En vain Aly chercha-t-il à réparer par sa bravoure personnelle l'échec diplomatique qu'il venait d'essuyer, il ne réussit pas même à trouver une mort glorieuse dans ces combats opiniâtres : il perit assassiné : de ses deux fils Hassan et Housseyn, le premier abdiqua ses droits au khalyfat par amour de la paix et pour éviter l'effusion du sang; le second périt malheureusement. En eux se termina le règne de la dynastie des premiers khalyfes, désignés sous le titre de Khalufes légitimes. L'an 41 de l'hégire (1). Moaouyah (2) se vit seul possesseur de cet empire du khalyfat qu'il avait si longtemps disputé, et qui lui avait coûté tant de combats et d'intrigues.

## CHAPITRE III.

Dynastie des Ommyaden, — Les khalyfes Modouyah premier du nom. Yezyd premier, Mosouyah II. — Abd-Alith ben Zobey, — Medel-Asir fallah un guya ermenent (ef Egypte. — Gouverneurs de l'Egypte après lui. — Aliah. — Aqabab ben Aumer. — Mosyelemih. — Saydben Meroukin. — Abd-Alith ben Abd-E-Melek. — Ekat de l'Eglise copila e actie époque.

Au milieu de tant de troubles, d'in-(1) Cette année a commencé le vendredi 7 mai

de l'an 661 de l'ère chrétienne.

(2) C'est ce prince que nos écrivains ont nommé Moavie premier.

trigues et de débats sanglants, la première dynastie des khalyfes successeurs inmédiats et légitimes du Prophète venait ainsi de s'écrouler, après avoir occupé l'empire de l'islamisme pendant

trente années (1). Maître enfin du trône du khalyfat, but si longtemps pour suivi par son ambition, Moaouyah , fils d' Abou-Sofyan, était parvenu, en dépossedant Aly et ses descendants, à regner seul l'an 41 de l'hégire, et à fonder une nouvelle dynastie : l'autorité souveraine des khalyfes fut des lors établie sur des bases nouvelles, et l'islamisme vit un changement fondamental alterer dans son essence la puissance des chefs suprêmes auxquels il était soumis. Sous les premiers khalyfes, eette autorité s'était transmise par la voie d'élection. et non par droit de succession; on avait même vu l'un de ces princes refuser, en mourant, de laisser inscrire son propre

 Nous ne connaissons que bien peu des monnaies frappées sous ces premiers khalyfes de la dynastie tégitime: nous eu donnerons ici les empreintes.



Ces monnales ne sont qu'en culvre, aucune monnale d'argent ou d'or n'ayant été frappée per les musulmans avant le règue d'Abd ét-Mehelek.

fils au nombre des candidats éligibles, consacrant par ce refus le principe diabil, que la souveraineté appartenait de droit au peuple musulman, electeur de ses chefs, et que le khalyie cliu l'était réellement que primus inter pares, ne tenant son pouvoir spiritule et temporel que du choix de la majorité et de la liberté des suffrages.

liberte des sulfrages.
Moaouyah, parvenu par la violence au
tröne, sans avoir été élu, retira au peuple
musulman le droit d'élection, et rendit la
dignité de khalyfe héréditaire dans sa
famille. Les prémiers sectateurs de l'islamisme avaient obé i librement à des

chefs; depuis Moaouyah ils furent assujettis par des maîtres.

Cette nouvelle dynastie, qui régna sur les musulmans pendant quatre-vingtonze ans, est connue sous le nom des Ommyades (1), d'après le nom d'Ommyah, bisaïeul de Mozouvah. Le nouveau khalyfe était en effet fils de Sahab Abou-Sofyan, et petit-fils de Haleb dont Ommyah était le père, et dont l'aïeul Abd-el-Chems était frère de Hachem, bisaïeul du Prophète; ainsi Abd-él-Menaf, père de Hachem et de Abd-él-Chems, étant l'ancêtre commun de Moaouvali et de Mahomet (2), l'usurpateur qui fondait sa nouvelle dynastie pouvait couvrir son usurpation violente d'un vernis de légitimité, puisque sa race, comme celle des précédents khalyfes , se rattachait à celle de l'apôtre de l'islamisme.

Cependant, malgre ses prétentions s' cet égard, l'absence de toute décision libre, et les moyens violents employés pour se sisir de l'autorité, comme aussi l'aéraite illegalement établic dans cette au la dynastic des Omnyades; les dynasties qui loi succédérent, quoiquée conserrant l'hérédité en faveur de leurs propres descendants, s'accordérent à traiter les Omnyades d'aurapteurs; et difétis du nom de Pharaons ou de tyrans (3).

Quoi qu'il en soit, Moaouyah, sans s'in-

(1) Beny-Ommyah ( fils d'Ommyah).
(2) Mosouyah tenalt aussi du côté malernel à la famille du Prophete, sa mere Hendah élant fille d'Atbah et petite-fille de Habiah, fils d'Abd-Al-Chems.

(3: Feraya beny-Ommyah (les Pharaons fils d'Ommvah).

. . , Gongle

quiéter des murmures et du mécontentement genéral, ne s'occupa qu'à consojider son autorité dans les nouvelles provinces qui venaient d'être soumises

à son pouvoir.

L'Egypte était la plus importante de ces nouvelles acquisitions. Moaouyah sentit toute la nécessited'y placer, pour gouverneur, un homme sur la fidélité et le devouement duquel il pût invariablement compter : il avait d'ailleurs à récompenser le zèle et l'attachement signalés d'Amrou ébn-él-Aás, le plus actif de ses affidés, dont le courage lui avait soumis une grande portion de la Syrie, et à l'habileté duquel il devait le traité frauduleux qui l'avait élevé au

D'après ce double motif, à peine devenu khalyfe, Moaouyah rétablit Amrou-ebn-él-Ads dans ce gouvernement de l'Égypte, dont Othman l'avait dé-

ponillé.

Rassuré, par ce choix, sur les provinces occidentales de son empire, Moaouvali se retira à Koufali, où il fixa le siège de sa domination, et s'occupa principalement d'établir son autorité dans les provinces orientales : il était en effet oin d'être satisfait des dispositions de ceux qui en avaient le gouvernement, et son propre frere Zavad, qu'Alv avait etabli gouverneur de la Perse a Istakhar, avait d'abord refusé de le reconnaître pour khalyfe; par des négociations ha-bilement conduites, il obtint enfin les adhésions nécessaires à sa tranquillité.

Mais Amrou ébn-él-Aás ne profita pas longtemps de sa rentrée à son gouvernement; à peine un an et quelques mois s'étaient écoules, qu'il y mourut, l'an 43 de l'hégire (1), au moment où il allait enfin jouir en paix du poste qui avait été le but constant des fatigues de sa

vie agitée

Lekhalyfe, appréciant la perte qu'il faisait d'un serviteur si dévoue, ne crut pouvoir le remplacer qu'en donnant le gouvernement de l'Égypte à un de ses propresfrères, Atbah, lis comme lui d'Abou-Sofian. Mais Atbah n'eut qu'une jouis-sance encore plus courte que celle d'Amrou, et mourut, à Fostatt, moins d'une année après sa nomination, l'an 44 de (1) Cette année a commencé le samedi 15 avril

de l'an 663 de l'ere vuigaire.

l'hégire (1). Il fut remplacé par Angbah.

lils de Aamer el-Djehany.

Peu de mois s'etaient écoulés depuis la nomination de ce gouverneur. forsque le khalyfe, mecontent de son administration, et se defiant de ses dispositions, le révoqua de ses fonctions, l'an 45 de l'hégire (2), et le remplaça par Moseylemah, fils de Mokhalled él-Hazrahy, l'un des principaux personna-ges de Médine. La vice-royaute de celui-ci dura plus que celle de ses prédécesseurs, et il couserva ses hautes fonctions jusqu'après la mort du khalyfe Moaouvah.

Moseylemah se montra digne de la confiance du khalyfe. L'an 46 de l'hégire (3). des troupes envoyées par lui d'Egypte, sous la conduite de Bacher, fils d'Artah. s'avancerent à l'occident, conquirent une partie des côtes de Mauritanie, et s'établirent à Kayrouan, ville qui remplacait l'ancienne Cyrene, qui fut par ses ordres entourée de fortilications.

L'an 50 de l'hégire (4), Moaouyah, se voyant bien affermi dans son autorité. songea a poursuivre activement son dessein de rendre le khalyfat héréditaire dans sa famille : dans ce but, il fit prêter d'avance serment de fidélité à son lils Yezyd, qu'il déclara son successeur. La crainte forca les uns à ce serment, les autres furent gagnés par des faveurs et des largesses; mais quatre des principaux personnages parmi les musulmans se signalèrent par une opposition généreuse et inebranlable, en persistant au refus d'un serment subversif de l'ancienne institution politique de l'islamisme. Ces réfractaires opiniâtres furent trois fils des précédents khalyfes, Hosseyn, fils d'Aly, etdont le frere Hassan était mort empoisonné, à Médine, l'année précédente, Abd er-Rahman, fils d'Abou-Beker, et Abd-Attah, fils d'Omar; le quatriene opposant, non moins considéré panti les musulmans, etait Abd-Allah, fils de Zobeyr, qui par la suite devint khalyfe à son tour.

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le jeudi 4 avril de l'an 664 de l'ere vulgaire. (2) Cette année a commencé le lundi 24 mars de l'an 605 de l'ère vulgaire.

<sup>(3)</sup> Celle année a commencé le vendredi 13 mars de l'an 666 de l'ere chrétienne (4) Cette année a commence le mardi 29 jan-

vier de l'an 670 de l'ere chretienne.

L'an 58 de l'hégire (1) fut remarquable par la mort du patriarche jacobite d'Alexandrie Agathos : il fut remplace cette même anuée par le patriarclie Yohanna (Jean ). Celui-ci signala son patriarcat par son zele et par sa bienfaisance. C'est lui qui fit construire à ses frais, en trois ans, à Alexandrie, l'église de Saint-Marc l'évangéliste, nommée él-Oamcha, qui fut détruite cinq siècles et demi plus tard par le sultan ayoubite Melek el-Adel, fils d'Ayoub et frère de Saladin. De son temps une grande famine affligea l'Egypte pendant trois ans. Le patriarche Jean adoucit le sort des malheureux par d'abondantes aumônes, et emporta en mourant l'affection générale et les regrets universels.

L'an 60 de l'hégire (2) fut à son tour signalée par la mort du khalyfe Moaouyah; ce prince mourut à Damas à l'âge de soixante-dix-huit ans (3), au conmencement du mois de Regeb, après un règne de dix-neuf ans, trois mois et cinq jours.

Yezyd, fils de Moaouyah (4), fut pro-

clamé khalyfe le jour même de la mort de son père. Ce prince, en faveur duquel son père avait abrogé les anciens droits électifs des musulmans, se montra peu digne

de la positiou élevée où l'avait place le hasard de la naissance.

Adomé à tous les vices, et surtout à une honteus irvogarrei, il avait résisté aux efforts tentés par son père pour le corriger (5). Avant d'être monte sur le trône, il avait annoncé quelque activité et quelque courage; par les ordres de son père, il avait porté la guerre sur le territoire de l'empreur gree, et, après plusieurs victoires, il avait même ose attaquer Constantinople.

(1) Cette année a commencé le mardi 3 novembre de l'an 677 de l'ère vulgaire. (2) Cette année a commencé le jeudi 13 octobre de l'an 679 de l'ère vulgaire.

(3) Suivant queiques historiens, il n'était agé que de soixante treize ans ; suivant d'autres, il etait dans sa quatre-vingt-chequième année. (4) Yezyd ben Moaouych. Nos historiens le nomment Yezid premier du nom

nomment Yeld premier au nom.

(5) El-Makyn cité deux vers de ce prince adressés par lui à son père; en volei la traduction litterale : « Est-ce parce que je boia l'eau « de la vigne que tu es irrité contre moi? L'1-a vresse fait mes délices ; je boiral encore, sois « encore irrité : et te vin et la colère sont un « double plaisit pour mon œgut. »

Devenu khalyfe, il ne songea qu'à se livrer aux délices de la mollesse et au orgies les plus avilissantes; et cependant, taudis qu'il négligeait ainsi les soins de son empire, les orages grondaient autour de lui.

A son avénement, Hosseyn, fils du khalyfe Aly, et Abd-Allah, fils de Zobéur, avaient renouvelé leur protestation contre l'usurpation du khalvfat. Yezvd donna l'ordre à Oualid, tils de son oncle Atbah, gouverneur de Médine, de saisir ces opposants dangereux; mais ils avaient pris la fuite, et trouvant des partisans à Koufah, ils avaient fait déclarer en leur faveur presque toute la population de Medine. Une armée se rassemblait déjà pour les soutenir, lorsque Obeyd-Allah et Omar ben-Saad, généraux de Yezyd, surprirent Hosseyn peu accompagné, et le massacrèrent avec toute son escorte; la tête de Hosseyn, apportée à Yezyd, fut lâchement outragée par son vainqueur; mais il restait à la victime un vengeur redoutable.

Tandis que Yezyd célébrait dans de nouvelles orgies la victoire de ses généraux, Abd-Allah ben-Zobéyr se déclarait contre le khalyfe, à la Mekke, et, rassemblant de nombreux partisans, menaçait de tirer de terribles représailles du meur-

tre du fils d'Aly.

L'inaction où la prudence retenait

son rival, tranquillisait le klahlyfe un misude sa cour corrupue; d'ailleurs tandis que le occur de l'empire edit inenació par son concurrent, sos armés lanciées par son concurrent, sos armés lanciées la conquée, et chaque jour il recevait la nonnee de nouvelles victoires. Selym ben-Zapad, qu'il avait nommé gouveneur du khorasan, s'étair rende unaître de Nychâbour, de la province de Khoutezem et die labhart; il s'était avancé par la consultation de la province de la province de rachecte ses États au prix do ses trésors.

L'Egypte d'ailleurs était tranquille, son gouverneur Moseylemah venait de mourir, l'an 62 de l'hégire (1), et le kladyte l'avait remplacé par un de ses plus intimes affidés, Sayh-el-4zdy, qui maintint ce pays dans l'obeissance jusqu'à la mort de son maître.

(1) Cette année a commencé le vendredi 20 septembre de l'an usi de l'ere vulgaire.

Mais, du côté de Médine et de la Mekke. la situation était loin d'être aussi rassurante; malgré la présence à Médine des Ommyades et de leurs adhérents, au nonibre de plus de mille, le peuple s'était assemblé l'an 63 de l'hégire (1) et avait déposé Yezyd du khalyfat, comme indigne usurpateur. Les partisans de la famille d'Ommyah avaient été expulsés de la ville : le khalyfe se håta d'y envoyer une armée de douze mille hommes, commandée par Mouslym, fils d'Ogbah el-Marsy, avec l'ordre de livrer la ville du Prophète à la fureur des soldats, pendant trois jours, si elle ne se soumettait volontairement.

L'ordre fut exécuté dans toute sa barbarie; Médine fut mise à feu et à sang, livrée au pillage, et les seuls habitants qui furent épargnés furent vendus

comme esclaves.

Mais l'insurrection était loin d'être ciente par ce premier succès. Abd-Allah, fils de Zobèyr, etait maître de la Ancheke, quil avait recount pour Malyfe. New John Lander (Lander) de la Yezyd fut obligé d'y envoyer Hosseyn ben-Thennyr, 'un de ses inelleurs généraux: le siège de la ville sainte fut poussé avec adharmement, et le temple de la Kaaboln avait été incendie, lorsque vitti mettre un terme à ess désastrés,

Ce prince venait en effet de mourir, le quatrième jour du mois de Raby-él-Houel, à Hourayn dans le territoire d'Hénresse; il n'avait règné que trois ans et neuf mois moins quelques jours, et n'avait que trente-neuf ans, ou trente-huit seulement suivant quelques érvianis; mais sa santé était altérée, et sa vier ut abrégée par les excès de ses débauches.

Le filsd Yezyd prit possession du khalyfat le jour de la mort de son père : il se nommait Mozouyzh (3), comme son aieul, et nos historiens l'ont appelé Moavie scoond du nom. Il ne vécut après son avénement que quarante-cinq jours, ou même que vinst jours, suivant d'autres écrivains (4). Il n'avait que vingt ans, et

(1) Cette année a commencé te mercredi to septembre de l'an 682 de l'ere vulgaire. (2) Cette année a commencé te dimanche 30 août de l'an 683 de l'ere vulgaire.

(3) Mononyah ben-Yezyd. (4) II v a oependant quelques historieus qui lui attribuent quatre mois de regne. mourut sans enfants. En lui s'éteignit la postérité directe de Moaouyah premier, qui avait sacrifié sa vie entière à fonder une dynastie, dont ses collatéraux senls devaient recueillir les avantages.

On assure que le jeune prince, as sentant hors de force pour lutter avec un adversaire aussi redoutable qu'ibd-il-il dab hem-Zobejr, avait abdique l'empire, le jour méme où il fut placé sur le trône. Son abdication et sa mort précoce sembilient lui avoir été depuis longtemps sie pour son canelet; on y lissif gravée ces mots: « le monde n'est qu'une décest mots: « le monde n'est qu'une deception » (ét-dounya d'harour).

Après un court interrègne, Abd-Allah, fils de Zobéyr, fut généralement reconnu pour khalyfe, le 9 du mois de Régeb de

cette même année.

De tous les Arabes qui, dans le 1" siècle de l'hégire, aspirèrent au khalyfat, nul, à l'exception d'Aly, ne s'était présente avec des titres plus inposants qu'Abd-Allah ben Zobeyr; nul n'avait possédé à un plus haut point les qualités qui devaient mériter les suffrages de tous les musulmans.

Aucun d'eux nepouvait fairevaloir une origine plus illustre; du côté paternel, comme du côté maternel, sa familletenait par de nombreux liens de parenté avec celle du Prophète, ou avec celle des principaux compagnons de son apostolat (1).

Bien jeune encore, Abd-Allah s'était trouvé, avec son père, au combat d'Yarmout, dans lequel les Grecs furent entièrement défaits.

Lorsque les musulmans entrèrent en Égypte sous la conduite d'Amrou ébn él-Áás, Abd-Allah faisait partie de l'armée, ainsi que son père, Zobéyr, et son frère Mohammed.

(1) Le pier Chick-tille, Agher, analt pour publication (Onder, chair le petitide). In this beauth of the Mindment, chair le petitide, Il full hairment and protest propiles, et l'un de dit aux-quels il and promis formerlement braine de la petitide del petitide de la petitide de la petitide del petitide de la petitide del la petitide del la petitide de la petitide d

Tous trois signèrent comme témoins le traité de capitulation conclu avec les Cophtes, et par lequel ce peuple se soumetlait aux vainqueurs, s'engageant à payer une contribution annuelle.

Lorsque des troupes furent envoyées par le khalyfe Othniân, sous les ordres Abd-Allah ben-Saad, gouverneur de l'Égypte, pour faire la conquête des côtes de Mauritauie, Abd-Allah ben-Zobéyr fut mis par ce prince à la tête d'un corps nombreux qu'il expédiait pour maintenir les communications, et ce corps décida

la defaite des Grecs.

Après la mort d'Alv, lorsque Moaouyah se fut emparé du khalyfat, Abd-Allah, contraint d'ajourner les projets de son ambition, sut employerses moments d'inaction à acquérir de nouveaux titres de gloire : l'Afrique, qui avait été le théâtre de ses premiers exploits, le vit encore en de nouveaux combats s'illustrer et étendre la domination de l'islamisme.

Nous avons déja vu la fermeté de son opposition a l'usurpation de Moaouvah et de Yezyd (1); il était bloqué dans la Mekke, lorsqu'il apprit la mort du khalyfe Yezyd, son persecuteur : à cette nouvelle, l'armée qui l'assiégeait reprit le cheminde la Syrie, et 4bd-Allah rentra sans opposition en possession de Médine, de tout l'Hediaz et de l'Yémen, où il fut reconnu pour chef de l'islamisme, et dont il expulsa le reste des partisans des Ommyades. Considérant combien la possession de l'Égypte importait à l'aftermissement de son pouvoir, il s'empressa d'envoyer dans cette province Abd-er-rahman ben-Atabah (2), qui s'y rendit aussitôt, et il le chargea d'y faire reconnaître son autorité; mais Sayd él-Azdy, qui commandait encore en Egypte au nom des Ommyades, rendit presque inutiles les efforts d'Abd-ér-rahman, qui ne put entraîner dans le parti d'Abd-Allah qu'une portion de la population.

Cependant jusqu'alors Abd-Allah n'avait pas osé prendre publiquement le

(1) Il a caractérisé lui-même la pertinacité de son caractère par ces parotes que rapporte un historien arabe : « Je suis fait d'un bois dont « les souches sont inébraniables au milleu du « choc des vents et des tempétes; l'effort des « orages déchainés dans l'atmosphère ne me « fera pus même plier un doigt. » (2) Quelques auteurs le pomment à tort Ebn-

Djahdam; car Djahdam était, non son père,

mais son alcul.

titre de khalyfe, quoiqu'il en exercât le pouvoir et en remplit les fonctions. Mais, après la mort de Moaouyah ben Yezyd, voyant rangés sous son obeissance, non-seulement la Mekke et Médine avec le Hedjåz et l'Yémen, mais encore Koufah, Basrah, Moussoul, l'Iraq entier et une partie de l'Egypte, il ne crut pas qu'on pût lui opposer désormais un concurrent dont il eut à redouter les droits " et le courage, et il prit alors ouvertement le titre de khalvfe.

Le nouveau prince, voulant faire en Égypte un acté éclatant de souveraiueté, nomma officiellement au gouvernement de cette importante province Abd-ér-rahman ben-Atabah, qu'il y avait d'abord envoyé comme agent : celuici vint prendre possession de son gouvernement, et réussit à en expulser entièrement l'ancien gouverneur, Sayd ben Azdy, avec tout le reste des partisans des Omnivades.

Cependant des événements de la plus grande importance se passaient en Syrie. A près la mort de Moaouyah ben-Yezyd, les Syriens élurent à Damas pour khalyfe Merouan ben-el-Hakem, d'une des branches collatérales de la famille des Ommyades.

Les troupes qu' Abd-Allah envoya sous la conduite de Daher, pour combattre son compétiteur, s'avancèrent jusque près de Damas; mais elles furent arrêtées à Merdj-rahet, à quelques milles de cette ville, par la plus sanglante défaite.

Encouragé par ce brillant succès, Merouan, qui avait déjà envoyé son fils Abd el-Azyz à la tête d'un corps de troupes, avec ordre de se rendre à Eylah, pour entrer de là en Egypte, se mit lui-même en marche avec toutes ses forces, afin de conquérir cette province importante. Abd-ér-rahman, qui la gouveruait au nom d'Abd-Allah ben-Zobéyr, ayant ap-

pris l'arrivée prochaine de son ennemi, se disposa à repousser cette invasion, et fit creuser, dans l'espace d'un mois, un fossé profond qui environnait la ville

de Fostatt.

Merouan vint camper près de Aynel-chems (Héliopolis), au lieu même qui, douze siècles plus tard, devait s'illustrer par la victoire de Kléber; Abder-rahman, de son côté, sortit pour le combattre : les deux partis en vinrent aux mains et luttèrent pendant deux jours avec'un grand courage, quoique sans aucun succès décisif; mais, tandis que les deux armées étaient aux prises, Amrou ben-Sayd, par une manœuvre, imitée depuis par les troupes du grand vizir contre les Français, se mit à la tête d'un fort détachement des troupes de Merouân, tourna le camp ennemi, et arriva devant Postatt, dont il se rendit maître.

Abd-êr-rahman chereha alors son salut

dans la fuite.

Meronân, étant entré dans la capitale de l'Égypte, l'an 65 de l'hégire (1), destitua Abd er-rahman; mais il ne se crut assez sûr d'aucun de ses partisans pour leur confier un gouvernement aussi imnortant, et en nomma gouverneur un de ses propres fils, Abd-el-Azyz, qui garda entre ses mains l'administration de cette belle province pendant plus de vingt années.

Merouân commença l'exercice de sa puissance par s'emparer du trésor et supprimer les distributions d'argent qui s'étaient faites jusqu'alors. Il reçut le serment de fidélité de tous les habitants. et prit toutes les mesures nécessaires pour ne laisser à son départ de l'Egypte aucun o pposant à son autorité.

Des Arabes de la tribu de Manfer, au nombre d'environ cent, avaient refusé de se soumettre et de renoncer au parti d' Abd-Allah ben-Zobéyr, Merouan les fit attaquer, les vainquit et leur fit trancher la tête. Il fit encore décapiter Okaydar ben-Hammam, le principal chef de la tribu de Lakhm, qui avait été un des meurtriers du khalyfe Othmân.

Ces exécutions remplirent l'Égypte de terreur, et forcèrent à la soumission ceux qui conservaient encore contre Merouan des sentiments hostiles.

Le jour même de l'entrée de Merouân dans la capitale de l'Égypte, mourut Abd-Allah, fils du conquerant de cette contrée, Amrou ébn-él-Ads, qui s'était retiré depuis longtemps à Fostatt, et y menait une vie tranquille, sans prendre part aux affaires; le désordre et le trouble auxquels tous les quartiers de la ville étaient en proie furent tels, qu'on n'osa pas porter son corps au cimetière et

(1) Cette année a commencé le feudi 18 août de l'an 684 de l'ere vulgaire.

lui faire des funérailles publiques. Ses amis et ses parents furent obligés de l'enterrer dans sa propre maison. Après avoir installe son fils Abd-él-

Azyz comme gouverneur de l'Égypte, et lui avoir confere tout à la fois l'autorité civile et financière, Merouan reprit le chemin de la Syrie; mais, avant son départ, il donna à son fils les avis les plus sages, et lui recommanda de traiter les Egyptiens avec une extrême douceur.

La guerre continua entre les partisans de Merouan et ceux d'Abd-Allah ben-

Zobéur avec des succès variés.

Cependant le khalyfe Merouan, après un regne de dix mois seulement, mourut presque subitement de la peste en Syrie dans le mois de Ramaddan de cette même année 65 de l'hégire, et son fils Abd-el-Melek ben-Merouan (1) fut reconnu pour son successeur par les habitants de la Syrie, de l'Égypte et des autres provinces qui étaient soumises à l'em-

pire des Ommvades.

Ce prince, dont les écrivains grecs de l'Histoire Byzantine ont altéré le nom en celui d'Abimelech, était alors âgé de trente-neuf ans. Il continua vivement la guerre qu'avait soutenue son père contre son compétiteur au khalyfat, Abd. Allah ben-Zobéur. Outre les movens militaires employés contre son ennemi. le khalyfe de Damas sentit qu'il devait chercher par une politique adroite à anéantir, ou du moins affaiblir l'influence religieuse que pouvaient donner à son adversaire dans l'esprit des musulmans son séjour à la Mekke et la possession de la sainte Kaabah. Chaque année le pèlerinage prescrit par le Koran y atti-rait les fidèles de toutes les contrées soumises à l'islamisme, et le khalyfe qui régnait à la Mekke devait paraître aux yeux des dévots zélés ne pouvoir être que le khalyfe véritable, et le seul dont l'autorité fût légale. Dans le but d'éloiguer les fervents musulmans de son antagoniste, Abd-el-Melek concut un projet hardi et qu'il vit couronner de quelque succès. Nous avons vu que l'apôtre des musulmans avait d'abord choisi Jérusalem pour la ville sainte, et que ce ne fut que postérieurement qu'il attribua à la Mckke le titre de ville du pèlerinage.

(1) Surnommé Abou-Oualud et, suivant d'autres, .1bou-Meronan.

Abd-él-Melek, dès la première année de son règne, rétablit pour ses partisans Jérusalem dansses anciennes prérogatives; il déclara hérétique le pélerinage de la Mekke, ct ordouna que dorénavant les cérémonies qui s'executaient auprès de la Kaabah auraient lieu dans Jérusalem à la mosquée el-Aksa, qu'il fit reconstruire avec la plus grande magnificence : dès lors l'Égypte cessa d'envoyer annuellement à la Mekke les riches tapis qui, suivant les ordres d'Abd-Allah ben-Zobeyr, y étaient fabriqués, pour revêtir la maison sainte; les caravanes de cette contrée et de la Mauritanie furent dirigées vers la nouvelle ville du pélerinage, toute espèce de contact fut interrompue entre les peuples de Syrie et ceux de l'Yémen. Abd-Allah eut moins d'occasions de recruter des partisans ; de plus en plus res-serré par *Hedjadj* , général des troupes de son adversaire, il se vit assiégé pendant plus de sept mois dans la Mekke, où enfin il fut tué le 18 de Gemady él-Aouel de l'an 71 de l'hégire (1).

Cette catastrophe mit fin au schisme qui, pendant dix années, partageant l'empire de l'islamisme, l'avait divisé entre deux khalyfes, regnant simultanément l'un à Damas et l'autre à la Mekke, et les vastes contrées soumises aux musulmans ne recounurent plus qu'un seul

maître. Depuis quel'Égypte, répudiant la cause d' Abd-Allah ben-Zobeyr, avait reconnu l'autorité des Ommyades, elle était restée fidèle à ses nouveaux engagements, toujours tranquille et soumise, entre les mains d' Abd-él- Azyz ben-Merouan, frere du khalyfe. Elle avait même fourni à Abd-él-Melek, non-seulement de riches subsides et d'abondantes provisions, mais encore une partie considérable des troupes qu'il avait envoyées contre son rival. Cet attachement des habitants de l'Égypte pour leur nouveau maître était dù principalement à la douceur et à la sagesse de l'administration d'Abd él-Azyz : il s'occupait avec soin de tout ce qui pouvait concourir au bien-être de cette contrée; cette même année (71 de l'hégire), il visita presque toutes les provinces de l'Egypte, et, arrivé à Alexan-drie, il y tit construire le pont sur le (1) Cette appée a commencé le mercredi 15 juin de l'an 690 de l'ère vulgaire.

canal, dont il reconnut l'utilité pour les communications de la ville et de son territoire.

Jouissant en paix de la liberté religieuse, que leur avaient assurée les souverains musulmans, les Cophtes, au lieu de s'occuper des querelles et des débats de leurs maîtres, ne songeaient qu'à se maintenir dans l'état de tranquillité qu'ils avaient obtenu, par le payement exact des impôts et les fournitures d'hommes et de denrées qui leur étaient demandées dans les circonstances pressantes : aussi les seuls événements remarquables de l'Égypte sous le règne d'Abd-él-Melek

sont les suivants : L'an 66 de l'hégire (1), les chrétiens jacobites élurent pour patriarche d'Alexandrie Isaac, qui, après avoir occupé son siège près de trois ans, mourut le second jour du mois de Hatour de l'an 404 de l'ère des Cophtes (2), correspondant a l'an 69 de l'hégire (3).

Le clergé coplite ne lui donne d'autres titres à la mémoire historique qu'un décret, d'après leguel « le patriarche ne « peut être inauguré qu'un diman-

che. »

Isaac fut remplacé par Simon le Svrien : cclui-ci est regardé comme un saint par l'Église cophte, et il a, dit-on, ressuscité des morts; néanmoins il mourut lui-même du poison qui lui fut versé à l'autel par un de ses envieux, le 24 du mois d'Abyb de l'an 416 de Dioclétien (4).

Les historiens arabes racontent que des députés vinrent de l'Inde demander un évêque et des prêtres à Simon. Ce patriarche refusa d'obtempérer à leur désir, mais Abd-êl-Azyz, gouverneur de l'Égypte, trouvant que cette relation avec l'Inde pouvait servir les intérêts politiques du khalyfe, donna des ordres à d'autres évêques qui se montrèrent plus dociles.

Après la mort de Simon, le siège patriarcal fut vacant pendant trois ans : l'an 84 de l'hégire (5), le jour de la fête de saint Marc, 30 du mois de Barmoudéh de

(1) Cette année a commencé le mardi s août de l'an 685 de l'ère chrétienne. (2) Cette ère, appetée aussi l'ère des martyrs, date de l'époque du règne de Dioclètien.

(3) Celle année a commencé le lundi 6 juil-let de l'an 655 de l'ére chretienne. (4) Correspondant a l'an 81 de l'hégire, 700

de l'ere vulgaire. (5) Cette année a commence le mercredi 24

janvier de l'an 703 de l'ere vulgaire.



from Speciation death on mele. Mangine transporter en volta-

toute Courte



MURIUMENT ALABE, DILLA THEA

l'an 420 de l'ère de Dioclétien, les Cophtes y nommèrent Alexandre, qui conserva ses fonctions pendant vingt ans et quelques mois (1). Les écrivains cophtes de l'histoire de ce patriarche temoignent leur mecontentement du gouverneur Abd-él-Azyz, et voici à quelle occasion : les moines et les autres membres du clergé s'étaient multipliés en Égypte et prétendaient être exempts d'impôts : Abd-él-Azyz, dont la redevance annuelle était fixée, trouva injuste de tout faire payer à la classe la plus pauvre du peuple, en laissant exempts et privilégies les prêtres et les évêques avec le patriarche, tous regorgeant de richesses : il fit donc faire le recensement des moines, les taxa à une imposition personnelle d'un dynar (2) et exigea du patriarche le payement aunuel de trois inille dynars (3). Cette justice rigoureuse excita dans le clergé des murmures, mais qui furent bientôt comprimés et n'eurent aucune suite.

Après avoir administré avec bonheur l'Égypte pendant vingt années et huit mois, au moment même où, se livrant encore à de longues espérances, il venait de terminer la construction d'un magnifique palais , nommé él-Dar él-modahebah (la maison dorée), dans le quartier nomme Soug el-hammam (le marché aux pigeons) , Abd-el-Azyz ben-Merouan mourut à Fostatt (4), l'an 86 de hegire (5). Le khalyfe Abd-el-Melek sentit vivement la perte de ce frère, dont il appreciait le mérite, et qu'il avait désigné pour son successeur à l'empire.

Il nomma pour son héritier au kha-lifat Oualyd ben-Abd-él-Melek, son fils aine, et remplaça Abd-él-Azyz ben-Merouan dans le gouvernement de l'Egypte par son second fils Abd-allah ben

- (1) Suivant quelques auteurs, pendant 25 ans. (2) Environ quinze francs de notre monnaie.
- (3) Environ quarantecing mills francs.
  (4) Les écrivains cophtes, qui n'avaient pu
  oublier leur rancune contre les impositions exiges du ciergé par ce prince, ont cru noircir sa mémoire en attribuant sa mort à un miracle : voici ce qu'on lit dans l'histoire des patriarches d'Alexandrie :
- a Abd-L-A-yz entra un jour dans l'église
   d'Hélouán et y cracha sur une statue de la Vierge tenant son liis entre ses bras. La noût
   méme il vil en songe la Vierge et Jésus irrités « qui le faisaient percer de lances. Il se réveilla « malade et mourut le même jour : son fils « mourut quarante jours après lui..... » Cette année a commence le vendredi 2

janvier de l'an 705 de l'ère vulgaire. 3º Livraison, (ÉGYPTE MODERNE.)

Abd-el-Melek. Les Cophtes crurent pouvoir obtenir du nouveau gouverneur l'abrogation de l'ordonnance d'Abd-el-Azuz, qui soumettait le clergé à une contribution annuelle; mais Abd-allah ne crut pas juste de leur accorder ce privilège, au détriment du reste de la population de l'Égypte ; aussi les moines qui ont écrit l'histoire des patriarches ont-ils peint Abd-allah de couleurs en-

core plus noires que son prédécesseur. Au reste, Abd-allah ne conserva ce gouvernement que jusqu'à la mort de son pere, c'est-à-dire quelques mois seulement.

En effet, Abd-él-Melek mourut cette même année 86 de l'hégire dans le milieu du mois de Chaouâl, à l'âge de soixante ans (1), après avoir régné vingt et un ans et quinze jours. Son règne fut long et signalé par de nombreuses victoires : non-seulement il réussit à réunir entre ses mains toutes les provinces de l'empire musulman, mais encore il s'apprêtait à en conquérir de nouvelles. Car ce fut sous son règne que Mohammed, fils d'Abou-Edris, fit une première descente en Sicile et y porta le ravage et la désolation (2).

Non-seulement Abd-él-Melek resta sur le trône pendant plus d'années qu'aucun de ses prédécesseurs; mais encore la destiuée lui accorda cette faveur singulière, que, tandis que Moaouyah, fondateur de la dynastie des Ommyades, n'avait eu que deux successeurs en ligne directe, dont le règne avait été court et la postérité éteinte au bout de quatre ans, Abd-él-Melek devait compter quatre de ses fils et trois de ses petits-lils au nombre de ses successeurs; aussi les écrivains orientaux lui donnent-ils le titre magnifique de Khalyfeh Abou-l-Kholefå (khalyfe pere des khalyfes).

Une autre particularité remarquable du règne de ce prince, c'est que ce fut par ses ordres que fut frappée la première monnaie d'argent des Musulmans, qui depuis les premiers khalyfes se servaient

(I) A l'age de cinquante-sept aus seulement,

suivant quelques auteurs.
(2) Nous verrons plus tard les Musuimans établir leur domination d'une manière stable non-seulement sur la Sicile, mais encore dans l'Italie méridionale. Yoyez sur les monuments de leur règne qui subsistent encore, les plauches 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.

des monnaies d'or et d'argent des Perses et des Grecs, et n'avaient encore monnoyé que des pièces de cuivre avec des légendes arabes (1).

## CHAPITRE IV.

Suile eise khalyfer omrayales. — Onated Jr.— Souley man. — Omat II. — Yeryd III.— Hecham. — Onalyd II.— Yeryd III. — Hecham. — Onalyd II.— Yeryd III. — Heralym. — Merousa II. — Germe Halsfer omny ade. — Moussa ben-Youay; — Qorrah. — Ald-ii-Mels. — Masaman. — You'n, Belser, — Heradatah. — Mohammel. — Hafas. — Onalyd. — Mels. — Souley. — Ald-iilah her ie-Moghayrah. — Abd-iila Miek, Bis de Moussa, dernier gowyrneur de Egg ple sou ies khalyjes om-

Oualyd ben-Abd-él-Melek fut le sixième khalyfe de la race des Ommyades ; il était surnommé Abou-l-Abbas. Son inauguration au khalyfat se célébra le jour même de la mort de son père Abd-él-Melekben-Merouan : les affaires de l'islamisme prospérèrent entre ses mains : son règne fut illustré par de brillantes vietoires, tant contre les princes du Turkestan, de la Perse et de l'Inde, que contre l'empereur grec de Constantinople. Un de ces faits d'armes les plus remarquables fut la conquête de Candie (l'ancienne Crète), opérée par son géueral Abou-Ommyah: c'est aussi à ses armes que l'islamisme dut la plus importante de ses acquisitions dans l'Occident; ce fut en effet sous son regue. l'an 93 de l'hégire (2), qu'eut lieu la conquête de Tolède ( Talulalah ) et de l'Espagne meridionale par le celebre Tarukh (3), qui, en faisant hommage de cette nou-

(1) Monnaie d'Abd-èl-Mclek, de l'an 79 de l'hégire (698 de notre ère).



(2) Celle année a commensé le lundi 19 oclobre de l'an 711 de l'ère chrellenne.
(3) C'est du nom de ce ciebre général que la montagne excarpée située sur la côte méridionale de l'Espagne a élé normée par les Arabes Gebel-Tarykh (montagne de Tarykh); nous avons fait de ces mois le nom de Gibraflur.

velle possession au khalyfe, préparait d'avance, par une singulière destinée, l'asile où le dernier de ses descendants devait, avant un demi-siècle, trouver une retraile et fonder un nouvel empire.

Pendant que l'islamisme acquérait ainsi de nouveaux domaines, l'intérieur de l'empire pacifié prospérait et s'embellissait par les soins du khalyfe : Damas. sa capitale, voyait dans son sein s'élever de nouveaux monuments; Oualyd y faisait construire des maisons de retraite pour les pauvres, les malades et les étrangers; il y créait le magnifique ho-pital nommé Bimaristán, qui depuis servit de modèle à la création du Moristan du Kaire. Oualyd y fit commencer aussi la grande mosquée appelée Mesguid én-Naby (la mosquée du Propliète). qu'il éleva sur les ruines de l'église con sacrée par les chrétiens à Mar-l'ohanna (saint Jean); mais le klialyfe ne vit pas l'achèvement de ce temple splendide, qui ne fut termine que par son frère Souleyman ben-Abd-él-Melek, et dont la dépenseépuisa, s'il faut en croire les lustoriens arabes, quatro cents coffres contenant chaeun quatorze mille dynars (1).

L'an 90 de l'hégire (2), Abd-allah frere du khalyfe, mourut à Fostatt après avoir administré l'Égypte pendant deux ans : Oualyd ben-Abd-él-Melek, pour succèder à son frère dans le gouvernement de cette province, nomma d'abord Moussa-ben-Nouayr, puis presqueaussitôt après il remplaça ce gouverneur par Qorrah ben-Cheryk. Les historieus cophtes représentent ce dernier comme encore plus tyrannique et plus impie que ses predécesseurs : ils l'accusent d'être cutre dans l'église patriarcale de Fostatt. entoure de ses favoris débauchés et de baladins, et d'avoir siégé avec eux dans le sanctuaire, pendant qu'on y célébrait l'office religieux.

Qorrah ne jouit que six ans de ses hautes fonctions, et ne signala son administration que par la construction de la mosquée nommée él-Djamé él-Atya

(1) En lout cinq millions six cent mille dynams, environ quater-ingi-quater millions de notre monante. (In avail piere, dil-on, dans cette meaque six cents lampes d'or suspendues par des seudints de la companie de la

(la vieille mosquée), qu'il fit élever l'an 93 de l'hégire. Il mourut l'an 96 de cetteère (1) à Fostatt, et fut remplacé par Abd-ét-Melek ben-Rifah, qui ne conserva son gouvernement que trois mois, c'est-à-dire jusqu'a la mort du klalyfe qui venait de le nommer.

En effet, le khalyfe Oualyd ben-Abdel-Melek mourut lui-même a Damas, au milieu du mois de Gemady-êl-Tany de cette même année, à l'âge de quarantehuit ans, ayant régné neuf ans et environ huit mois (2).

Souleyman ben-Abd-el- Melek, surnommé Abou-Ayoub, succéda à son frère Oualyd le jour même de la mort de ce prince.

Le nouveau klalyfe poursuivit avec activité l'execution des projets qu'avait formés son frère pour l'extension de la religion du Prophète. Dès la première année de son règne, il fit la conquête du Tabaristán et de la Géorgie, et envoya un de ses frères, Moustimal-ben-Arbid-Melek, assièger de nouveau la ville de Constantinople.

En montant sur le trône, Souleyman confia l'administration de l'Égypte a Assamah ben-Yezyd, non avec le titre de gouverneur (oualy), mais avec celui d' Aamel-él-kheradj , c'est-à-dire, intendant général des finances. Suivant leur formule accoutumée, les historiens cophtes, d'accord cette fois avec les historiens musulmans, dépeignent cet administrateur conme avant été pire encore que ses prédécesseurs ; ils l'accusent des confiscations les plus iniques et des massacres les plus barbares. Mais ce qu'ils présentent comme le plus grave de leurs reproches, c'est qu'ayant fait rassembler tous les moines, non-seulement il leur déclara qu'il maintenait les

 Cette année a commencé le dimanche 16 septembre de l'an 714 de notre ère.
 Monnaie de Onalyd 1st, de l'an 93 de l'hégire (712 de notre ère).



anciennes ordonnances rendues par Abdél-Azyz, d'après lesquelles on exigeait d'eux un tribut annuel d'un dynar, mais encore il les soumit à recevoir de ses agents, chaque année, en payant leur contribution personnelle, un anneau de fer sur lequel étaient gravés leur nom et la date de l'exercice financier. Il leur enjoignit de porter toujours cet auneau au doigt, condamnant à avoir la main coupée tous ceux qui seraient saisis sans cette singulière espèce de quittance : plusieurs moines qui tenterent d'éluder cet ordre sévère, furent mutilés impitoyablement; un grand nombre des réfractaires se refusant à payer l'impôt. et à recevoir l'anneau en échange de leur payement, s'étaient retirés dans les monasteres, croyant ainsi pouvoir frauder sans danger les droits du fise; mais Assamah envoya des soldats faire la visite deces retraites, et tous les moines qui furent trouvés sans anneau furent ou décapités ou mis à mort par la bastonnade.

Se montrant aussi soigneux sur tout ce qui avait rapport aux revenus de l'Egypte, Assamah faisait entretenir avec soin les divers nilomètres, qui dans les provinces de l'Égypte servaient de cadastre pour la répartition de l'impôt territorial. L'an 96 de l'hégire, il apprit que le nilomètre établi à Helouan, un peu au-dessus de Fostatt, venait de s'ecrouler, et il se hata d'en faire son rapport au khalyfe : d'après les ordres de ce prince, il abandonna le nilomètre ruiné, et en fit construire un tout à neuf à la pointe méridionale de l'île, placée entre Fostatt et Gyzéh et qu'on nomme maintenant Raouddah (jardin). Ce nilomètre, fondé l'an 97 de l'hégire (1), est celui dont on se sert encore de nos jours et qui est connu sous le nom de Mégyas (2).

qui est connu sous le nom de megast (2). Mais de toutes les opérations financieres qui froisserent le plus les populations de l'Expple, celle qui mérita à Assamah des haines plus violentes et plus implacables, ce fut l'ordonnance par laquelle il sonmit les habitants qui montaient ou descendaient le Nil à se pourvoir de passeports taxés chaeun à dix Vantars (3). La

(1) Cette année a commencé le jeudi 5 septembre de l'an 715 de l'ere chrétienne. (2) Voyez la planche 15.

(3) de 120 a 150 francs de notre monnaie.

perception de ce droit exorbitant se fit avec une rigueur réellement abusive et barbare : les écrivains orientaux ont cité entre autres le trait suivant :

Une paurre veure vorgaeit ur le Nil avez son fils, ayant un passe-port bien en regle, dont le pavement avait prisusé presque tont equ'elle possédait : de la barque, pour boire de l'eau de feure, fut sais jar un erocodie et dévoré avec le passé-port qu'il portait dans on sein : les officers du fise etigérent de la malieureuse veuve qu'elle en pair un nouveau, de voedirent, pour le payeétait couverte cette mère infortunée, qui fut réduite à la mendicité.

Tant d'exactions et tant d'excès intolérables fiuirent par exaspérer les populations indignées de l'Egypte; les mécontents se rassemblèrent, et une révolte générale allait éclater, lorsque la nouvelle de la mort du khajfe Souleymán ben-Aud-él-Melék arrêta l'explosion, en donant l'espérance d'obtenir justice de son successeur.

La mort du khalyfe Souleyman arriva le 21 du mois de Safar l'an 99 de l'hégire (1), tandis qu'il était occupé à la construction de la ville de Ramléh en Palestine, dont il venait de faire jeter les fondements (2); iln'avait régnéque deux ans, huit mois et cinq jours, et était âgé

de quarante-cinq ans. Souleyman n'eut pas comme son prédécesseur pour successeur un de sesfrères; après lui le khalyfat passa à son cousin Omar, surnomme Abou-t-Hafas, fils d' Abd-el-Azyz-ben-Merouan , qui avait été gouverneur de l'Égypte; le khalyfe avait d'abord désigné son propre fils, Ayoub ben-Souleyman, pour son successeur; mais ce jeune prince étant mortpenaprès, il avait transmis les droits d'hérédité à Omar, fils de son oncle paternel, petit-fils comme lui du khalyfe Merouan, et dont l'aïeul maternel était Omar ébn-él-Khettáb, le deuxième des successeurs du Prophète.

Omar ben-Abd-el-Azyz monta sur le trone le jour même de la mort de SouOmar ben-Abd-el-/ays eut un règne encore moins long que celui de son repédécesseur, et mourut le 25 du mois de Regeb de l'an 101 de l'hégire (1), à l'âge de trente-sept ans, après avoir occupé le trône seulement pendant deux ans, einq mois et quatorze jours.

Après la mort d'Omar ben-Abdel-Après, la postérité d'Abd-él-Melek se remit en possession du trône; car Souleymán, en désignant d'avance son cousin Omar ben-Abd-él-Azyz pour son successeur immédiat, lui avait imposé l'obligation d'appeler lui-même à sa succession son fret 'ezyd-ben-Abd-él-Melek.'

Yezyd fut le troisième fils d'Abd-dl-Melek qui occupa le trône du klayfat, et il fut proclamé le jour même où la mort de son cousin laissa le siége vacant. Les historiens grees l'ont appellé Azid, et nos écrivains l'ont designé par le nom d'Yezid, deuxième du

nom. Ayoub ben-Sarhabyl fut, cette même année, déposé par le nouveau khalyfe, des fonctions de gouverneur de l'Égypte que lui avait confiées le khalyfe Omar: d'après les ordres d'Yezyd, il remit le gouvernement de l'Égypte entre les mains de Bacher ben - Sajoudn, sirnommé ét-Ketby. Bientôt après Bacher et l'Ordre de passer en Afrique, et ett l'Ordre de passer en Afrique, et

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le samedi 14 août de l'an 717 de l'ère chrétlenne.

de l'an 717 de l'ère chréllenne.

(2) Ramleh fut fondée l'an pa de l'hégire
718 de l'ère vulgaire.

l'Égypte reçut pour gouverneur le frère de Bacher, Hendatah ben Safouán; celui-ci fut neore révoqué à son tour, l'an (1) Cette année a commencé le lundi 24 juillet de l'an 719 de l'ère chrettenne.

104 de l'hégire (1), et fut remplacé par l'un des frères du khalyfe, Mohammed ben - Abd - el-Melek. Les Cophtes se plaignent également de son gouvernement et de celui de son prédécesseur; ils assurent que, pendant tout le regne de Yezyd ben-Abd-el Melek, les chrétiens furent persécutés, les croix renversées, les églises détruites.

Mohammed ben-abd-él-Melek ne eonserva ce gouvernement que jusqu'à la mort du khalyfe son frère, arrivée le 25 du mois de Chaaban de l'an 105 de l'hé-

gire (2).

Yezyd ben-Abd-él-Melek mourut à Harran après un règne de quatre ans et un mois, à l'âge de trente-trois ans, ou, selon quelques écrivains, de vingtneuf ans seulement.

Le successeur d'Yezvd fut son frère Héchâm, surnommé Abou-l-Qualyd: ce fut le quatrième des fils d'Abd-él-Melek qui occupérent le trône de l'islamisme. Yezyd l'ayant désigné pour son successeur, il entra en possession du khalyfat le jour même de la mort de son frère.

Il rappela son frère Mohammed ben Abd-el-Melek du gouvernement de l'Egypte, et l'y reniplaca par son cousin Hassan (3) ben-Yousouf; mais Hassan ne resta que trois ans environ dans ces fonctions, il s'en démit volontairement l'an 108 de l'hégire (4), et le khalyfe Héchâm le reinplaça par Hafas ben-Oualyd, surnommé él-Hadramy : un an après, celui-ci fut déposé, et l'an 109 de l'hégire (5), le khalyfe nomma gouverneur en sa place Abd-él-Melek ben-Rifah. que nous avons délà vu administrer l'Égypte, sous le khalyfat de Oualyd ben-Abd-él-Melek. Ce gouverneur ne jouit pas un an entier de ce rappel à ses anciennes fonctions : il mourut la même année, et eut pour successeur son frère Oualyd ben-Rifah.

L'an 118 de l'hégire (6) Oualyd

(1) Cette année a commencé le dimanche 21 juin de l'an 722 de l'ère chrétienne. (2) Cette année a commence le jeudi 10 Juin de l'an 723 de l'ère chrétienne.

(3) On trouve aussi son nom écrit él-Hair ben-Yousouf. (4) Cette année a commencé le mercredi 5 mai de l'an 728 de l'ère chrétienne.

(5) Cette année a commencé le lundi 28 avril

le l'an 727 de l'ère chrétienne (6) Cette année a com mencé le vendredi 20 janvier de l'an 736 de notre ère.

ben-Rifah, après avoir conservé le gouvernement de l'Egypte pendant neuf ans, mourut à Fostatt, et le khalvfe nomma, pour le remplacer. Abd-ér-rahman ben-Khaled-el-Fahamy : moins d'une année après Abd-ér-rahman mourut luimême, et en sa place fut rappelé Hendatah ben - Safouan - el - Kelby , deja autérieurement gouverneur de l'Égypte, sous le khalyfe Yezyd ben-Abd-êl-Melek. Il gouverna encore cette province pen-dant six ans, et, suivant les historiens chrétiens de l'Orient, il suivit dans son administration le même système d'intolérance et de tyrannie qu'il avait déjà adopté, quand il avait gouverné l'Égypte pour la première fois sous le khalyfat

Loin de se conformer aux intentions sages et bienveillantes du khalyfe Hécham, qui lui avait enjoint de ménager ses sujets et de traiter favorablement les chrétiens, il les accabla de vexations et d'actes tyranniques; il doubla les impositions, assujettit par un recensement général non-seulement les hommes, mais encore les animaux, à des redevances, fit timbrer les quittances de ces nouveaux droits de l'empreinte d'un lion, et faisait eouper la main à tous les chrétiens qui étaient rencontrés sans avoir sur eux une de ces cédules.

Instruit de ces abus, l'an 124 de l'hégire (1), le khalyfe lui ôta l'administration de l'Egypte, et le fit passer au gouvernement de la Mauritanie, lui donnant cour successeur Hafas ben-Oualyd, qui avait déjà gouverné l'Égypte seize ans auparavant, et qui y avait laissé de meilleurs souvenirs. Hafas ne garda son gouvernement que moins d'un an, et en fut rappelé, à la mort du khalyfe Hechâm ben-Abd- él-Melek, arrivée le 6 du mois de Raby-êl-Akher de l'an 125 de l'hégire (2).

Hechâm était alors âgé de cinquantesix ans, ou, suivant quelques historiens, de einquante-trois ans seulement; il en avait regné dix-neuf, sept mois et onze jours. Son règne fut illustré par plus d'une victoire remportée sur les Grecs; dans une de ces batailles, livrée l'an 113 de

(1) Cette année a commencé le mercredi 15 no-vembre de l'an 741 de noire ère. (2) Celte année a commencé le dimanche 4 novembre de l'an 742 de notre ère. l'hégire (1), Constantin Copronyme, fils de Léon l'Isaurien, empereur de Constantinople, fut lui-même fait prisonnier

par les musulmans (2).

Aucun fait important ne se passa en Egypte sous le long règne de Hechâm; les seuls événements dont les annalistes chrétiens de ce pays rendent compte n'ont rapport qu'a leur histoire ecclésiastique, ce sont les suivants.

L'an 108 de l'hégire (3) fut l'époque de la mort d'Alexandre, quarante-troi-

sième patriarche cophie d'Alexandrie.
Depuis l'époque de la conque de la Chignet de l'Egypte par le khalyfe Omar cha-t-Khetdub, Cest-à-dire pendant quaire-tingtdix ans environ, le patriarchat d'Alexandie avait de tentre les mins des jacobites, tous les érêques de l'Exypte-taient
de cette secte, et ils avaient établi des
érêques jacobites même dans la Nubie,
qu'ils avaient convertie à leur religion.

Kosmas fut élu comme patriarche par les orthodoxes. A cette époque les hérétiques d'Égypte s'étaient emparés de toutes les églises, et il ne restait plus au patriarche orthodoxe que celle de Mér-Sabá (Saint-Sabas).

Kosmas se reudit à Damas, auprès du khalyfe Hécham, et par ses sollicitations en obtint l'ordre pour l'administrateur des finances du khalyfe en Egypte, Abd-allah ben-el-Sekary, de faire rendre aux orthodoxes toutes les églises qui leur appartenaient.

Kosmas, après avoir occupé le siège patriareal pendant quinze mois sculement, mourut le dernier jour du mois de Baounéh de l'année suivante.

L'an 109 de l'hégire, correspondant

(1) Cellé année a commencé le jeudi 15 mars de l'an 731 de noire ère. (2) Monnaie de Hechâm, de l'an 107 de l'hégire (725 de noire ère.)



à l'an 443 de l'ère des Cophtes, le patriarche Théodore succèd à Kosmas. Il siégea pendant onze années, et quitta la vie le septieme jour du mois d'Amchyr de l'an 454 de l'ère des Cophtes; son patriarcat fut une époque de paix et de tranquilité pour l'Egise d'Alexandrie, où cessèrent momentanement les aurrelles des melchites et des jacobites.

Sa mort fut suivie d'une vacance de six années, après laquelle, l'an 127 de l'hégire, le 7d un mois de Thot de l'an 460 de l'ère de Dioclétien, Ebn-Khalyl (1) fut promu aux fonctions de patriarche, et couserva ses fonctions pendant vingt-

trois ans.

Oualyd ben-Yezyd, surnommé Aboul-Abbas, désigné par les historiens occidentaux sous le nom de Walid, deuxième du nom, succéda à son oncle Héchâm; il était fils du khalyfe Yezyd. deuxième du nom, qui, en laissant le khalyfat à Héchâm, en avait recu le serment de le remetire après lui à son fils Oualvd. Il fut en conséquence reconnu comme khalyfe, le jour même de la mort d'Héchâm, c'est-à-dire le 6 du mois de Raby-êl-Akher de l'an 125 de l'hégire. Il avait déjà plus de quarante ans, tandis que les quatre fils d'Abd-el-Melek. son pere et ses oncles, étaient tous parvenus au khalyfat avant cet åge.

Un de ses premiers actes fut d'ôter gouvernement de l'Égypte a Hafasben-Oualyd, malgré la bonté de son administration, dont la sagesse et la modération lui avaient acquis l'affection des provinces qui lui étaient soumises.

Il nomma à sa place Yssa ben-Aby-Attâ, qui fit bientôt vivement regretter son predécesseur, et dout les mesures administratives réveillèrent bientôt tous les mécontentements que l'lafas ben-Oualyd avait su calmer.

Cet acte impolitique ne fut pas le seul dont lenouveau khalyfe signala les commencements de son règne : à tous les vices d'un particulier, il joignait toutes les mauvaises qualités qui peuvent déshonorer un souversin (2); n'écoutant

(1) Nommé par quelque-suns khayl, ou Michel. (2) SI l'on en croît les historiens arabes, ce khaylé poussa a un point bien etonnant l'impudence de ses vices et le scandale de ses debauches, dont il semblatis e vanier sans pudeur. Ils citent des vers composés par lui, parmi l'esquels on remarque les deux suivants.

que ses caprices et les conseils intéressés des flatteurs qui l'entouraient, il aliéna bientôt les cœurs de tous les musulmans. Les populations de Syriese soulevèrent.et déclarerent qu'elles cessaient de le reconnaître pour khalyfe; le soulèvement se propagea bientot dans les autres provinces, et les insurgés appelèrent au khalyfat le cousin de Oualyd, Yezyd, fils du khalvfe Oualvd Ier. En acceptant le trône offert, le nouveau khalyfe, impatient d'être délivré d'un rival qui lui semblait encore redoutable, mit a prix la tête du khalyfe déposé, et promit cent mille dynars (1 ) à celui qui lui apporterait sa tête.

Les troupes de Oualyd furent battues a Baharah près Damas, l'an 126 de l'hégire (2), et Oualyd y fut tué en combattant; ses meurtriers lui compèrent les mains et la tête : ces hideux trophées furent portés à Damas, promenes dans la ville, et exosés sur une de ses Dortes.

Oundyd ben-Yesyd était alors âged equarante-deux nas, et il n'avait régné qu'un an, deux mois et vingt-deux jours. Le mépris et la biain genérale qu'avait mérités ce khalyfe par son abrutssementes avyramie, retombérent sur le khalyfat lui-même, et furent sansdoute les premières causes qui, six ans plus Lard, amenèrent la chute définitive de la dynastie des Ommyades.

Yezyd ben-Oualyd, surnommé Aboukhaled, compati parmi ses aïeux trois khalyfes, Oualyd son père, Abd-eli-Melek, son aieul, et Meroulah, son bisaïeul : par sa mère, Chalferand, il descendait des anciens rois de Peras, et cialit arrière-pett-lis de Yezdedjerd cialit arrière-pett-lis de Yezdedjerd du khalyfat le vinut-huit du mois de Gemady-èl-Akber de l'an 126 de l'hégire.

Mais l'avénement du nouveau khalyfe fut loin de calmer les troubles qui agitaient toutes les provinces musulmanes, et qui présageaient la dissolution de l'empire. Les habitants de Hémesse re-

« Je me livre à l'ivresse duvin : je parlage tous « les penchants des bêtes brules : « Soullié de tobs les excès, n'en suis-je pas « moins le chef de la religion el de l'empire ? » (1) Environ 1,500,000 francs de notre mon-

naie.

(2) Cette année a commencé le vendredi 25 octobre de l'an 743 de l'ère chretienne.

fusèrent de le reconnaître, et demandèrent vengeance du meurtre de Qualyd : Souleymân, fils du khalyfe Héchâm et cousin de Yezyd, s'échappa de la prison où il était retenu à Naamân, rassembla des forces et marcha sur Damas : les habitants de la Palestine et des rives du Jourdain massacrèrent leur gouverneur; Merouan ben-Mohammed-el-Himar arbora en Arménie l'étendard de la révolte, se présentant comme un des vengeurs du khalyfe Oualyd, Son armée était déjà nombreuse, et il marchait contre Yezyd, lorsque celui-ci arrêta son adversaire à Harran pardes négociations. et acheta sa soumission par l'abandon des provinces de la Mésopotamie, de l'Arménie et de l'Aderbidian.

A peine délivré de ce terrible ennemi, le khalyfe Yezyd mourut de la peste, à l'âge de quarante ans, n'ayant régné que cinq mois et dix jours.

Le jour même de la mort de Yeayd, son frere bêradyn, fils comme lui du klalyfe Oushyl II", mais d'une autre mere, fut elevie au klalyfat, il n'actre mere, fut elevie au klalyfat, il n'acdans des circonstances auss d'élavorables eneffels, d'evouda-ben-blohammed, délié de ses engagements par la mort du halyfe Yeayd, accourait avec une arnois de quater-vingt mille hommes à Konnesserya, produmant à Heinesse son refus de reconnaite l'alorité du nouveau trôpe de l'alsamisme.

Thrahym ben-Oualyd se hâta de rassembler ses troupes; mais son armée, dont il avait confié le commandement à Souleyman, fils du khalyfe Hécham, fut mise en déroute, quoiqu'elle fût forte de cent vingt mille hommes.

L'un des moitis qu'avait mis en avant Merouals por justifier son attaque contre le khalyfe lirahym avait ét al sdirvance des des mitdu ikhalyfe olongid t', mos en prison à Damas. Avant la batsille, Merouals avait inti offir à l'armée de Souleymân de renonere lunchme à ser présentions au khalyfat, si elle vaulait et dieux suit de la company de la comp

Meroudn fit son entrée à Damas, dans le second mois de l'an 12 de l'Heigrier (!): il y prit possession du titre de khalyfe, et vit son autorité reconnue, même par le khalyfe déposé, qui obtint la vie pour prix de cet acte de soumission : l'brahym n'avai cocupé le trône que soixante-nuel jours, et il vécut encore environ six ans après son abdication forcée.

Merouan ben-Mohammed avait à la fois trois surmons : edui d'Abou-Abdel-Melek, qu'il prit à la naissance de son premier llis; cetui de de-Unday, qu'il tenait de son once maternel et plan ben-Derhen; et enfin celui de di-Delay, per la commentation de la commenta

Toutes les provinces de l'empire le reconnurent bientôt pour khalyfe, et l'Égypte suivit sans hésitation le mouvement général.

L'an 127 de l'hégire, Meroudh donna le gouvernement de exte province à Hassan ben-shahyah; mais, seize jours après, il le révoqua de ses fonctions, et le remplace par Hafas ben-Unatyd, qui avait deja gouverné ese contrées à deux époques différentes, sous et kalafat de Hechâm, et qui était plus capable qu'aucun autre de maintenir sa province dans l'obétissance du klalyfe. Toutefois, l'année suivante, 128 de hégire (2), Merouda crut devoir le rap-

(1) Cette année a commencé le mardi 13 octobre de Pan 744 de l'ére chrétienne. (2) Celle année a commencé le dimanche 3 octobre de l'an 745 de l'ère vulgaire. peler de son gouvernament, et le remplaça par *Djaouyruh ben-Sohayl*, surnommé *él-Aglany*. Un an et demi était a peine écoulé,

Un an et demí était a peime écoulé, que le kluslyfe, révoquant Djaouyrah, nomma à sa place gouverneur de l'Egypte Abd-allahe ben-d-Mophayrah, qui commença ses fonctions l'an 131 de Hrégire (1), mais qui mourut peu de temps après et fut remplacé par Abdd-Melck, fils de Moussa et petitifils de Nasr, qui fut le dernier gouverneur de FEgypte nomme par les klaslyfes om-

myades. Cependant le reste de l'empire était loin d'être tranquille : de tous côtés se déclaraient de nouveaux prétendants à ce trône, qu'on voyait devenu le prix de la violence, sans que les droits d'hérédité, substitués par les Ommyades à ceux de l'élection, fussent plus respectés que les premiers abolis par eux. Aucun lien ne semblait plus capable de retenir les peuples et les projets hardis des ambitieux. Hémesse, qui avait été l'une des premières villes où Merouan avait été accueilli, se révolta contre lui. En vain Merouan, accourant pour la punir, condamna til av dernier supplice six cents de ses principaux habitants, la ville de Damas, sans être effrayée par ce terrible exemple, expulsait le gouverneur que lui avait donné le khalyfe. Souleymán, fils du khalyfe Héchám, se faisait proclameriui-même khalyfe à Basrah, et s'avançait jusqu'à Kennesseryn; battu par Merouan, qui lui tua trente mille homines, il se jetait dans Hémesse et s'y fortifiait. Tandis que Merouan allait I'v assiéger, Abd-allah ben-Moaomyah, descendant d'Abou-Taleb, père du khalyfe Aly, était aussi proclamé khalyfe a Koufali.

Les victoires remportées par Merouân surer le sort de sa dynastie; un ennemi plus puissant, Alou-L-Albar, surnommé depuis el-Alfaha, decendant de Hachem, bisaïeul du Prophète, se leva contre lui du fond des provinces les plus orientales de l'empire musulinan.

Le Khorassân s'était déjà déclaré pour Abou-l-Abbas, par les menées habiles d'Abd-ér-rahman abou-Mouslim,

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le samedi 31 août de l'année 748 de l'ère vulgaire.

qu'il y avait envoyé comme agent malgré sa grande jeunesse.

Abou-Mouslim n'avait que dix-neuf ans, mais il déploy au ne cutivité, une adresse et une fermete bien au-dessus de on dge. Il reussi à agouer les es-des de la commandation de la comman

A près plusieurs défaites successives, le khalyfe Meroudn, battu encore auprès de Moussoul, y vit enfin périr ses dernières ressources. Ne se croyant pas assez en sûreté à Damas, il traversa dans sa fuite rapide toute la Syrie, quis é déclarait pour son rival vainqueur, et chereha un refuge en Egypte, où jasqu'alors son autorité n'avait pas été mécounne.

rité d' Abou-l-Abbas.

Cependant Abou-l-Abbas, exerçant déja à Koufah toutes les fonctions de la souveraiueté, nommait les nouveaux gouverneurs des provinces, recevait les serments de fidélité des populations de la Syrie, et fondait ainsi la dynastie des Abbassides sur les débris de celle des Ommyades, qu'il venait de renverser.

Pour assurer son triomphe, if it rassembler tous ceur qui par le sang faisaient partie de cette famillequ'il venait de proscrire; quatre-vingts personnes, de tout sece et de tout âge, furent ainsi asisies par ses ordres, et tous furent massacrés impitoyablement. Cette exécution barbare valut à Abou-l-Abbas le surnom d'el-Saffah. (le verseur de sang).

Un jeune prince de cette famille, Abdér-rahman, petit-fils du khalyfe Héchám, parvint seul à échapper au massacregénéral, et, retiré en Espagne, y fonda une nouvelle dynastie des Ommyades,

Merouán parvint à gagner l'Egypte, sans être arrêté sur sa route. Mais Ada allah, oncle paternel d'Abou-t-Abbas, seuvoya à sa poursuite son frère Saleh ben-Aly, avec ordre de saisir à tout prix le malheureux vaincu. Saleh atteignit Merouán au village nommé Aboussyr-Kourydes, dans la haute Egypte, et le fit tuer sous ses yeus le dimanche 27 du

mois de Gemady-êl-Akher de l'an 132 de l'hégire (1).

La tête de Merovan ben-Nohammed tu envote à Noba-Hobbas-He-Asifah, Ainsi pêrit misérablement, à l'âge de auquante kia so, ou, selon d'autres auteurs, de cinquante-neuf ans, après un rècne de cinq aus et un mois, le dernier kladyfe de la maison d'Omnyoh, qui tre l'appende au la souveniment de l'islamisme, dépouillée par la famille d'About-Abbas, qui prit d'après le nom du trissieui de son fondateur, celui de dynastie des Abbassaides.

Le mouvement d'impulsion et d'envalissement, donné par les quatre promiers khalyfes au colosse de l'islamisme, avait été loin des eralentir, tandis que la dynastie des Ommyades tenait les réesse de l'empir : aux premières conquétes d'Abou-Beker, d'Omar et d'Olkman, de nouvelles conquétes avaient été ajoutées par les princes de la maison d'Ommyach.

mydh.

Sous le règne de cette dynastie, l'empire grec, à qui les généraux de l'islamisme venaient d'arracher l'Arménie, misme venaient d'arracher l'Arménie, siègte par eux pendant six mois, et se siègte par eux pendant six mois, et se préodédentes dédites lui avaient encor permis de possèder en Afrique: Syracus, Pergame, Antioche de Pisidie, Cosarède Cappadoc, avaient été prises et pilées, la Sichie et l'Assis filmare deprésent de l'armène de l'unite. L'Esegue evaluie.

L'empire de l'islamisme, largement établi dans trois parties du monde, s'étendait depuis l'extrémité des Indes jusques au œur même de notre France. Déjà maîtres de Narbonne, de Toulouse, de la Provence, du Languedoc et de l'Amiliaine portant partout le nillage et l'imiliaine.

de la Provence, du Languedoc et de l'Aquitaine, portant partout le pillage et l'incendie, les Arabes, partis de Toledre, avaient poussé leurs ravages dans le Poitou et jusqu'à l'Ournus en Bourgogne; rien ne semblait pouvoir arrêter leur invasion dans nos contrées occidentales. L'Europe entière allait devenir musilmane, lorsque Charles Martel, s'élancant au-devant du torrent dévastateur, le

(1) 8 février 750. L'année de l'hégire 132 avait commence le mercredi 20 août de l'an 749 de potre ère. rencontra dans les plaines entre Tourset Pourset, et le réolain au dél des Pyrénées; décidant le sort des États chréctiens par une victoire sanglante, dans laquelle, s'il faut en croire les histomannes de la répete de la domisée de Charles Martel sauva le consultance de la domisation musulmans peut de la domisation musulmane.

## CHAPITRE V.

Dynatic for Mbassides. — Lathuly for Abouphase of the Control of

Le philosophe observateur remarquera iciune singulère coincidence entre des événements semblables, qui signalent à la méme époque l'histoire de deux peuples, non moins éloignés l'un de l'autre par les distances de leur position geographique que par leur origine, leurs mœurs, leurs lois, leurs croyances et leurs institutions religieuses.

En effet, les mêmes aunées qui virent les Abbassides, dans l'Orient, renverser du trône de l'islamisme les Ommyades, et assisir à leur place les rênes de l'empire des Arabes, virent aussi dans l'Occident la première race des rois français, celle des Merovingiens, depossédee de la pourpre royale par la famillé de Charles Martél, dévenue la souche d'une seconde race appelée celle des Carlovingiens (1);

(1) Pepin le Bref înt appelé au trône des Français l'an 751 de notre ère; année également renarquable par la première apparition en France de la petite vérole, originaire de l'Egypte.

ainsi, presque aux deux extrémités du monde alors counu, deux familles royales échangeaient en même temps, contre l'avilissement et l'oubli, les lionneurs et le pouvoir arrachés de leurs mains par des usurpateurs plus heureux; et pour rendre encore cette coïncidence plus parfaite, les deux plus illustres princes des deux nouvelles dynasties, Charlemagne et Hároun él-Rachyd, devaient vivre contemporains, et les deux contrées devaient également voir les successeurs de ces princes, héritiers d'empires vastes et florissants, bientôt, énerves et méprisables, sanctionner par leur faiblesse le démembrement de leurs domaines et les usurpations de leurs grands vassaux sur leur pouvoir souverain

Abou-l-Abbas, surnommé él-Saffah, qui fut le premier khalyfe de la dynastie des Abbassides, était lils de Mohammed et petit-fils d'Aly. Celui-ci, fils d'Abd-allah, avait pour aieul el-Abbas, fils d'Abd-el Motaleb, fils de Hachem et ajeul du Propliète. Ainsi la famille des Abbassides était une branche collatérale de celle de Mahomet et d'Aly, et ses droits de successibilité au khalyfat étaient plus rapprochés que ceux de la dynastie déchue : d'ailleurs la force des armes et la victoire, en faisant pencher la balance en leur faveur, avaient donné force et valeur à ces droits de légitimité, méconnus pendant plus d'un siècle.

Abbu-i-Abbas a vait d'abord porté le nom d'abd-allah : il fut inauguré dans les fonctions de khalyfe le 13 du mois de Raby-èl-Aouel de l'an 132 de l'hégire. Les premiers actes de son gouvernement furcut la révocation de tous les gouverneurs des provinces, et leur remplacement par quelques-uns de ses parents ou de ses partisans.

Il confia le gouvernement de l'Égypte à son oncle paternel, Salèh ben-Myjmais celui-ci n'alla pas administrer cette contrée, ets'y fit représenterpar Abdoun-Abd-el-Melch ben-Yezyd, qu'il y institua comme vice-gouverneur.

Les fonctions de patriliarche d'Axandrie étalent alors remplies par Mikhatyl, (Michel), appelé vugairement par les Cophtes Khayl, dont nous avons vu l'élévation au patriarcat l'an 460 de l'ère des Martyrs (1). Ce patriarche était de la

(1) 127 de l'hégire et 744 de l'ère chrétien ne

secte jacobite et quarante-cinquième successeur de saint Marc; il siégea encore environ trois ans, et mourut le 17 mars de l'an 468 des Cophtes (1). Il fut remplacé au mois d'avril de la même année par le patriarche Myna, natif de Semenhoud (l'aucienne Sebennytus).

L'an 136 de l'hégire (2), Abou-l-Abbas mourat à Machemyah le 13 du mois de Dou-l-Hageh, apres un règne de quatre ans huit mois et vingt-six jours, à l'âge de trente-deux anset deuni; il fut le premier des khalyfes qui prit un vzir, car les khalyfes omnyades n'avaient en pour leur administration que des se-crétaires.

Le successeur d'Abou-l-Abbas-el-Sefjah fut son frère Al-Manson ben-Mohammed, surnommé Abou-Djafar-i litut inaugure à Hachemya l'in al 73 de l'hépire (3). Trois ans après son avénement, l'an 140 de l'hégire (4), il d'a le gouvernement de l'Égypte à son oucle Salch ben-Aly, et nomma à sa place Abdoun-Abd-el-Melek ben-Yezyd, qui y remplissuit les fonctions de vice-gouverneur.

Mais à peine une année était écoulée qu'il révoque à on tour Abdoan, et le remplaça, l'an 141, de l'hégire (5), par Moussa ber-Kanb: celui-ci ne conserva lui-même ses fonctions qu'environ une année, et eut pour successeur, l'an 142 de l'hégire (6), Mohammed ben-Astand qui, l'an 143 de l'hégire (7), fut remplacé par Hamyd ben-Cahtabah : enlin, an 144 de l'hégire (8), l'evayb en-Ha-tem-el-Mahaleby fut nomme à la place de Hamud.

Ainsi en moins de sept années l'Égypte avait passé successivement entre les mains de six gouverneurs différents. Ces changements avaient pour motif l'humeur déllante du khalyfe, qui croyait voir partout des traîtres et des conspi-

con ses serviteurs les plus dévoués, dont quelques-uns furent mis à mort par ses ordres, et entre autres cet Abou-Mouslim à qui la famille des Abbassides avait dù son élévation au khalyfat, et qui depuis l'avait servie avec tant de zele. Le khalyfe, oubliant ses services et son dévouement, le fit tuer, sur un vague soupcon qu'il conservait un penchant secret pour la famille d'Aly. Ce fut par suite de cette inquiétude méliante que le khalyfe Al-Mansour se décida à quitter la ville de Hachemyah, qui jusqu'alors avait été le siège de la domination des Abbassides; l'an 145 de l'hégire (1), il fit jeter les fondements d'une nouvelle ville qu'il nomma Medynet-él-Selám (la ville de la paix), et qui depuis son règne fut, sous le nom de Baghdad, la capitale des khalyfes ses successeurs. Cette méliance mettait dans tous ses actes un caractère d'indécision et d'instabilité: il avait désigné pour ses successeurs, d'abord son neven Yssa ben-Moussa, puis son propre fils, puis de nouveau Y ssa comme le successeur futur de son fils, sans qu'aurune de ses résolutions fût fixe et

rateurs; deposant sur le moindre soup-

Yezyd ben-Hatem gouvernait l'Égypte depuis huit ans, et le khalyfe l'avait décoré du titre de prince d'Égypte (Emyr-Mesr), que portèreit depuis lui ses successeurs. Il mouruit l'an 152 de l'hégire (2), et Al-Mansour nomma pour son successeur dans ces fonctions Abdallah ben-Abd-et-Rahman.

immuable.

Celui-ci ne gouverna l'Égypte qu'environ trois ans, et mourut l'an 155 de l'hegire (3). Il fut remplacé d'abord par son frère Mohammed Len-Abd-ér-rahmán, qui mourut en l'an 156e l'hégire, puis par Moussa ben-Aly-él-Lagmy. Celui-ci conserva ses fonctions jusqu'a la mort du khalyfe Al-Mansour.

Les mutations continuelles qui avaient eu lieu dans la haute administration de l'Égypte, a vavient été bien loin d'être avantageuses à la prospérité et au bieuêtre des habitants. Chaque gouverneur, sûr d'être bientôt destitué et remplace,

(1) Cette année a commencé le jeudi 2 avril de l'an 762 de notre ère. (2) Cette année a commencé le samedi 14 jan-

vier de l'an 769.

(3) Cette année a commencé le jeudi 13 décembre de l'an 771 de notre ère.

(1) 135 de l'hégire, 752 de l'ère chrétteune. (2) Celle année à commence le samedi 7 juillet

de l'an 754 de l'ere chrétienne. (3) Cette année a commencé le jeudi 27 juiu de l'an 754 de noire ère.

(4) Cette année à commence le mercredi 25 mai de l'an 757 de notre ère.
(5) Cette année à commence le dimanche 14

mai de l'an 758 de notre ère. (6) Cette année a commencé le vendredi 4 mai de l'an 759 de notre ère.

mai de l'an 759 de noire ère. (7) Cette année a commencé le mardi 22 avril de l'an 760 de notre ère.

(8) Cette année a commencé le samodi 11 avril de l'an 761 de notre ère.

de l'an 761 de notre ere.

s'occupait, non de ce qui pouvait être utile au pays, mais de ce qui pouvait être profitable à lui-même, et ue cherchait qu'à acquérir par toutes les voies possibles, pendant sa courte jouissance, des richesses qui pussent le dédominager d'unerévocation prochaine. Aussi chacun d'eux augmentait-il de nouvelles surcharges les impôts qu'il trouvait établis par son prédécesseur; ils en étaient venus à un tel point de rapacité, qu'il n'y avait plus aucun état, aucune industrie, qu'ils ne soumissent à des redevances sans cesse accrues; l'ouvrier mouleur de briques, le fellah vendeur de légumes, le conducteur de chameaux, le fossoveur, toutes les professions, même celle de meudiant, étaient forcés à payer une taxe : la misère devint extrême, et le bas peuple était réduit à manger jusqu'à des chiens et des cadavres humains. L'Egypte ne pouvant supporter une oppression aussit désastreuse, était sur le point de se soulever, lorsqu'on y recut la nou-

Ce khalyfe mourut a Byr-Maymoun, à quelques milles de distance de la Mekke, où il se rendait en pèlerinage, le 6 du mois de Dou-l-Hagen de l'an 158 de l'hégire (1). Il était âgé de soixante-trois ans, ou, sulvant quelques-uns, de soixante-liuit, et avait régné vingt-deux ans moins sept jours (2).

velle de la mort d'Al-Mansour.

Mohammed-el-Mahady, fils d'Al-Mansour, succèda à son père, et fut le troisième khalyfe de la maison d'Abbas.

Il était à Baghdad, lorsque son père expirait auprès de la Mekke, et il fut proclamé aussitôt comme khalyfe malgré son absence.

El-Mahady montra dans ses actes et dans ses choix la même versatilité qui avait signalé le khalyfat de son pere

(1) Cette année a commencé le vendredi 11 novembre de l'an 774 de l'ere chrétienne. (2) Monnaie d'. Al-Mansour de l'an 146 de l'hégire (743 de l'ère chrétienne)



Al-Mansour. Il donna, l'an 159 de l'hégire(1), le gouvernement de l'Égypte à un Syrien nommé Mohammed ben-Souleymán; mais il le révoqua presque aussitot, et rappela pour le remplacer Moussa ben-Aly : puis celui-ci fut destitué de nouveau l'année suivante 160 de l'hégire (2), et le khalyfe nomma au gouvernement de l'Égypte Yssa ben-Loqman, surnommé él-Djemdjemy.

Déposé l'an 162 de l'hégire (3), celui-cieut pour successeurs, d'abord Ouadeh. affranchi du khalyfe precedent ; puis Mansour ben Yezyd, surnomme el-Ragheby, déposés l'un et l'autre l'an 163 de l'hégire (4), puis enfin Yahya, surnomme Abou-Saleh . Iils d'Abd-allah

él-Djaounany. L'an 164 de l'hégire (5), ce dernier gouverneur fut destitué à son tour, et remplacé par Ismayl, surnommé Abou-Ytayfah, déposé de même l'année suivante 165 de l'hégire (6).

Le gouvernement de l'Égypte passa alors entre les mains du fils du premier gouverneur de l'Égypte sous les Abbassides, Ibrahym ben-Saleh, descendant d'Abbas, qui, l'an 167 de l'hégire (7), eut pour successeur Moussa ben-Massaab.

Celni-ci fut tué au mois de Chaouâl de l'an 168 de l'hégire (8), et l'administration de l'Égypte resta provisoirement confiée à son lieutenant Amer ben-Omar, jusqu'à l'arrivée du gouverneur nommé par le khalyfe, Faddelben-Salèh, frère de l'ancien gouverneur Ibrahym.

Au reste, ces destitutions et ces nominations si fréquemment multipliées n'étaient peut-être dans ce khalyfe que l'effet de hautes vues politiques; peutêtre apercevait-il déià la tendance qu'avait chacune de ces provinces à se separer de la metropole de l'islamisme :

- (1) Cette année a commencé le mardi 31 octobre de l'an 775 de l'ère chréttenne (2) Cette année a commencé le samedi 19 octobre de l'an 776 de notre ère.
- (3) Cette année a commencé le jundi 28 se ptembre de l'an 778 de notre ère.

  (6) Cette aunée a commencé le vendredi 17
- sepiembre de l'an 779 de notre ère. (5) Cette année a commence te mercredi s
- septembre de l'an 780 de notre ère. (6) Cette année a commencé le dimanche 26 août de t'an 781 de notre ére.
- (7) Cette année a commencé le mardi 5 août de l'an 783 de notre ère. (8) Cette année a commencé le samedi 21 juif-
- let de l'an 781 de notre ere.

peut-être prévoyait-il des lors ces scissions qui devaient démembrer l'empire, uu demi-siècle environ après lui. Et alors sa prudence clairvoyante et préventive cherchait, en ne laissant que peu de temps le pouvoir aux gouverneurs, ses grands vassaux, à leur ôter les movens de s'affermir assez dans leurs provinces, pour s'y rendre indépendants du khalyfat.

L'Égypte resta tranquille et soumise sous ces mutations continuelles de son administration : la Syrie et les autres provinces voisines suivirent son exemple, et le khalyfe él-Mahady profita de cet état de sécurité, pour porter la guerre au dehors, et attaquer vivement l'empereur des Grecs. Son second fils Haroun fut chargé de la suite de cette guerre : le jeune prince y déploya une telle habileté et un tel courage, qu'il obtint les succès les plus brillants, et ne revint à Baghdad qu'après avoir pris plusieurs villes des Grecs, battu leurs généraux Nicétas et Damsacos, et forcé Constantinople à un tribut annuel de soixantedix mille dynars (1).

Le khalyfe él-Mahady récompensa Haroun en le désignant par un acte solennel pour successeur futur de son fils aîné, Moussa-él-Hady, qu'il venait définitivement d'instituer héritier du trône après lui, en annulant l'acte par lequel il avait d'abord désigné Yssa ben-Moussa.

l'eu après cette décision, le khalyfe (I-Mahady mourut, le 22 du mois de Moharrem de l'an 169 (2) de l'hégire, à l'áge de quarante-deux ans, après avoir régné dix ans et deux mois et demi (3). Moussa él-Hady, fils aîné du khalyfe

(1) Environ un million de notre monnaie (2) Cette année a commencé le leudi 14 juillet

de l'an 785 de notre ère. (3) Monnaie d'él-Mahady, de l'an 162 de l'hé-



el-Mahady, succéda à ce prince, et fut le quatrième khalyfe de la race des Abbassides.

En montant sur le trône l'an 169 de l'hégire , él-Hady rappela du gouvernement de l'Egypte Faddel ben-Saleh, et nomina à sa place Aly ben-Souleyman, egalement descendant d'Abbas.

L'année suivante, él-Hady voulut dépouiller son frère Haroun des droits dont son père, le khalyfe él-Mahady, l'avait revêtu en le désignant pour successeur d'él-Hady, et résolut d'abroger l'acte même qui établissait cet ordre de succession.

Il destinait à son fils unique Djafar, encore enfant, cet héritage dont il voulait priver son frère. Mais l'exécution de ses projets injustes fut arrêtée par sa mort. Le khalyfe Moussa-él-Hady mourut le vendredi 14 du mois de Raby-él-Aouel de cette même année (170 de l'hégire, (1), à l'âge de vingt-quatre ans, ou de vingt-cinq suivant quelques historiens, après avoir régné seulement un an, un mois et vingt-deux jours.

Dès le commencement de la première année de son règne (169 de l'hégire, 501 de l'ère des Martyrs), mourut aussi lepatriarche cophte Khayl, qui fut remplacé, le 16 du mois cophte de Toubéh. par le patriarche Youhanna (Jean); celui-ci, après avoir gouverné son église pendant treize ans, mourut le seizième our du mois de Toubéh de l'an 515 des Martyrs (2), double anniversaire de sa naissance et de son élévation au siège patriarcal.

Ce patriarche se distingua par ses vertus éminentes, par son humanité et sa charité bienfaisante; aussi l'église cophte fut heureuse et tranquille entre ses mains, malgré une cruelle disette qui vint à cette époque affliger l'Égypte. Mais le patriarche Jean répandit d'abondantes aumônes, et parvint par les plus grands sacrifices à subvenir à tous es besoins des pauvres.

Les lettres synodiques que recut ce patriarche, des patriarches d'Antioche Gergis (Georges) et Kyriacos, et les réponses qu'il leur adressa, prouvent qu'à cette époque il y avait unité de croyance

(1) Cette année a commencé le lundi 3 juillet de l'an 786 de notre ere (2) 183 de l'hégire el 799 de l'ère chrétienne.

et communion de foi entre cette église et celle d'Alexandrie.

Le cinquième khalyfe de la maisond'At-Abbas fat le ceicher Harbonfacehyd. Son rèque fut l'Epoque la plus d'At-Abbas fat le ceicher Harbongiptire s'est réponde des extremités de l'Orient jusque dans nos contrés cocidentales, ous nom est encore célèbre à juste titre. Mais, parvenu a son cidentales qui son nom est encore célbre à juste titre. Mais parvenu a son à decliner sous les successeurs de Hároun, et, suivant la destince de toutes les choese terrestres, abubir de s'revolutions qui amenèrent estin son celipse totale.

Irie et Mahady et frère du khalyfe et Hady. Il fut inauguré comme khalyfe l'an 170 de l'hégire, le jour même où la mort de son frère fut connue, et au moment même où il devenait père de son fils ainé Abd allah, qui, sous le sur-om d'At-Namoun, devait être son se-

cond successeur.

Haroun paralt avoir été guidé par la même politique qui avait porté son père di-Mahady et son aieul M-Mansour à craindre de laisser les provinces trop longtenps entre les mains de leurs gouverneurs : il sembla même les surpasser dans ces mesures d'eprécaution. L'an 171 dans ces mesures d'eprécaution. L'an 171 dans de grant de l'Expte à Moussa ben-1'ssa, descendant du klabité dui.

La mêne amée, Mossas ben-Yssa (trapele, eternopie par Mouslimab ben-Jahya; mais alors le khalyfe sépara des attributions du gouverneur l'admidurer len-Mahrah, Moudlinab, biendi-Amer ben-Mahrah, Moudlinab, biendiparés déposé à son tour, fut remplace par Mohammed ben-Zaher, auquel succéda, l'an 173 de l'hégire (2); Yezydlen-Haton, presque assitot remplace l'ui-mêne par son fils Dhoud verneuent un peu plus longtemp que pendant près de deux ans, et ne fut trevoque qu'en l'an de l'hegire 175 (5). Cette année, le khalyfe rendit le gouvernement de l'Égypte à Moussa-ben-Yssa, qu'il en avait déjà revêtu quelques années auparavant.

nees upparvant. Metrom institus Octue même news up immediat son second fils Modonmed, qui prit depuis le 
nom d'ét-Amp, quoiqu'il n'elt equis le 
nom d'ét-Amp, quoiqu'il n'elt qui so 
trèce Abra, quoiqu'il n'elt que 
sa cinquième année, et que 
son frère Abraldah, depuis nomme diManona, fut son aint d'environ sit 
mois. Mohammed était fils de Zobegleh, 
cousine et épouse chérie du halyte, 
tands que Abraldan était fils que d'une 
tands que Abraldan était fils que d'une 
radiét et trangere su onnée d'ha 
radiét et trangere su onnée d'ha 
d'Abbas.

Il paraît que cette considération, jointe instances de Zobeydéh, détermina le khalyfe à cette décision; mais il substitua en même temps son fils alné Abd-allah pour successeur du trône après son frère Mohammed.

Le gouvernement de l'Expré fut, en l'ant 16 de l'heige (1), retire pour l'ascconde fois des mains de Mousta benriza, et le haby le Haroun nomma pour lui succèder l'brahym ben-Salch, qui arait dels gouverne l'Expré sous le habyleé h'annour, et que l'Aroun rapplac par Amer ben-Markai : estincité de l'annour, et que l'Aroun rapplac par Amer ben-Markai : estincité d'un miss. et l'annour l'al fut remplacé par l'brahym ben-Salch, nome to d'un miss. et glossé à son tour, il fut remplacé par Brahym ben-Salch, nome our la troisième fois à ces fonctions.

Drahym ben-Saleh mourut presque aussitöt après; il eut pour successeurs d'abord, Abd-allah ben-Zaher, frère de l'ancien gouverneur Mohammed ben Zaher; puis Ishak ben-Souleymán, descendant de Itachem, et eniln, l'an 178 de l'heigre (3), Itarihamah ben-Juan, que quelques écrivains nomment Itazymah.

Le khalyfe ne laissa pas longtemps Harthamah à ces fonctions : le faissant passer au gouvernement d'Afrique, il envoya eu sa place en Egypte Add-él-Melek ben-Saléh, frère de l'ancien gouverneur Ibrahym. Cependant retranchant au nouveau gouverneur deux de

 (1) Cette année a commencé le samedi 28 avril de l'an 792 de notre ère.
 (2) Cette année a commencé le jeudi 18 avril de l'an 793 de notre ère.

de l'an 793 de notre ère.
(3) Cette année a commencé le lundi 7 avril de l'an 794 de notre ère.

<sup>(1)</sup> Celte année a commencé le vendredi 22 juin de l'an 787 de notre ère. (2) Celte année a commencé le dimanche 31 mai de l'an 789 de notre ère.

<sup>(3)</sup> Celte année a commencé le mardi 10 mai de l'an 791 de notre ére.

ses principales attributions, le khalvfe lui donna nour lieutenant Abd-allah ben-Moussabbeb, chargeant spécialement celui-ci du soin de présider aux prières publiques et d'administrer les finances. En l'an 179 de l'hégire (1), l'Égypte

vit de nouvelles mutations dans ses gouverneurs. Abd-él-Melek ben-Salèh y fut remplacé par le frère du khalyfe. Obend-allah ben-Mahady, et celui-ci céda bientôt la place à Moussaben-Yssa, qui y rentra pour la troisième fois.

L'année suivante 180 de l'hégire (2), Moussa ben-Yssa fut de nouveau déposé, et le khalyfe rappela au gouvernement de l'Egypte son frère Obeyd-allah ben-Mahady.

L'historien Sayd ben-Batryk rapporte à cette époque l'anecdote suivante :

" Tandis qu'Obeyd allah ben-Mahady gouvernait l'Égypte, il envoya en present a son frère le khalyfe Haroun une jeune esclave cophte de la plus grande beauté. L'odalisque égyptienne charma le khalyfe, qui en devintéperdûmentamoureux; mais tout a coup la favorite tomba malade, sans qu'aucun des médecins de la cour du klialyfe parvînt à guérir la maladie, ni même à la connaître. La malade assura qu'étant Égyptienne, elle ne pouvait être guérie que par un médecin égyptien.

« Aussitôt le khalyfe expédia à son frère l'ordre de lui envoyer sur le-champ le médecin le plus habile de l'Égypte. Celui qui se trouva reconnu comme tel fut le patriarche des melchites, car les prêtres cophtes d'alors pratiquaient la médecine et cultivaient les autres scien-

« Le patriarche-médecin partit pour Baghdad, guérit la favorité, et obtint pour récompense du khalyfe un diplôme impérial, rétablissant les melchites orthodoxes dans tous les droits dont ils avaient été dépouillés par les hérétiques jacobites, depuis leur accord avec le conquérant Amrou ébn-él-Ads. »

Certes, si l'historiette est véritable, on ne pourra y voir qu'une intrigue habilement our die par le clergé autrefois dominant, et à qui tous les movens, même l'offrande d'une concubine au khalyfe,

(1) Cette année a commencé le vendredi 27 mars de l'an 795 de notre ère. (2) Cette année a commencé le mercredi 16 mars de l'an 796 de notre ére.

paraissaient bons et légitimes, pour ressaisir leur suprematie et humilier leurs adversaires.

L'an 181 de l'hégire (1), le khalyfe remplaca son frère Obeyd-allah ben-Mahady par Ismayl ben - Saleh, frere d'Ibrahym, de Faddel et d'Abd-êl-Melek. ancieus gouverneurs.

L'an 182 de l'hegire (2), Ismayl ben-Saléh céda la place à él-Leyth ben-Faddel, fils d'un affranchi du khalyfe; celui-ci conserva son gouvernement pendant environ cinq ans, et, l'an 187 de l'hégire (3), il fut remplace par Ahmed, fils d'Ismaul ben-Saléh, qui avait été gouverneur de

l'Egypte avant lui.

Deux ans après, l'an 189 de l'hégire (4), Ahmed ben-Ismayl eut pour successeur Abd-allah ben-Mohammed-el-Abbassy, surnominé ébn-Zeneybah, qui fut destitué la même année et remplacé par él-Hassan ben-él-Djemyl-él-Azdy. L'année suivante, 190 de l'hégire (5), le khalyfe détacha des fonctions du gouverneur l'administration financière, qu'il remit entre les mains de Khassyb ben-Abdel-Hamyd; mais cette organisation ne fut conservée que pendant une année : l'an 191 de l'hégire (6), Khassyb fut révoqué, et cl-Hassan fut de nouveau chargé à la fois du commandement militaire et de l'administration des finances de l'Égypte.

Cependant, un an après avoir recucette double marque de la confiance du khalyfe, el-Hassan ben el-Djémil fut rappelé, et il fut remplacé par Melek ben-Dathem, l'an 192 de l'hégire (7). Enfin, l'an 193(8), Melek eut pour successeur él-Hassan ben-él-Tahtah, qui conserva le gouvernement de l'Égypte jusqu'à la fin du règne du khalyfe Haroun-él-Rachyd. Le règne de Haroun, qui dura vingt-trois

(1) Cette année a commencé le dimanche & mars de l'an 797 de potre ère.

(2) Cette année a commence le jeudi 22 février de l'an 79s de potre ere.

(3) Crite année a commencé le vendredi 30 décembre de l'an 802 de noire ère. (6) Cella année a commencé le dimanche 8 décembre de l'an soa de notre ere. (b) Cette année a commence le jeudi 27 no-

vembre de l'an sos de notre ere (6) Celle année a commencé le mardi 17 no-

vembre de l'an 806 de noire ère (7) Cette anner a commencé le samedi 6 no-

vembre de d'an 807 de noire ère.
(8) Cette année a commencé le mercredi 25 octubre de l'an sos de notre ère.

ans, un mois et dix-neuf jours, fut undes plus celèbres et des plus remarquables (1). filustre par de brillantes victoires remportées sur les empereurs grecs, et par des conquêtes importantes, il tira un nouvel eclat de la protection qu'il accorda aux lettres et aux sciences, et de ses efforts pour reudre heureux les peuples qui vivaient sous ses lois. La mémoire des hommes a consacré par le surnom d'él-Rachyd (le droiturier) son amour constant pour la justice et l'équité, et sesactes de bienfaisance sont plus souvent racontés dans l'Orient que ses plus éclatants faits d'armes. L'est presque le seul prince dont le peuple y ail gardé la mémoire; c'est pour les Orientaux le khalyse par excellence; et maintenant encore quand un de leurs récits dit : « Ceci s'est passe « du temps du khalyfe », cela signifie du temps de Haroun-él-Rachyd.

Une des circonstances renisrquables de son regne est l'ambassale qu'il envoya à l'empereur Charlemagne. Nos historiens rapportent que les ambassa-deurs excitèrent l'étonnement des chevaliers de la cour de France, en deployant devant cut courant de principaux présents qu'ils offirent fut la première loriorge qu'on ent tredans l'Occident (2). Ce prince mourt à Tows, géé de qua-

rante sept ans, ou, suivant d'autres, de quarante huit, le samedi 3 du mois de (iemady-èl-Akher de l'an 193 de l'hégire. Mohammed-èl-Amyn succèda à son

père le kitaly fe *Haroun*. Queique favo-(1) Monnaie de *Hároun di-Rachyd*, de l'an 191 de l'hegire : 806 de l'ere chrétieune).

A B

(2) On conservalt autrefois dans le trisor de l'epise cathefanie de Chartreu on vane de verre, orce d'une Inscription koutique, qu'on pertendait avoir et offert a Charlemagne par les ambassadeurs du khaiyfe. Ce vane est mainlenanti un des principaus ornements du moste de Chartres, on je fal vu et dessiné moi-même il y a quelques anners.

risé que et-Amyn eut été par son père, qui l'avait désigné pour son successeur immédiat au préjudice de son aîné Abdallah-al-Mamoun, il ne put voir sans jalousie les dispositions du testament paternel qui accordaient à celui-ci quelques dédommagements. En effet, Haroun avait légué, avant de mourir, son mobilier, ses armes et son tresor partitulier à Al-Mamoun ; il avait ordonne que la province du Khorassan, ainsi que les troupes qu'elle contenait, lui appartinssent à titre de souveraineté indépendante du khalyfe él-Amyn. Maigre ces dispositious solennelles, el-Amyn commença par refuser à son frère la delivrance de son legs particulier; puis il fit ramener à Baghdad par Faddel ben-Raby les troupes qui devaient rester sous les ordres de son frère Al-Mamoun.

Dès lors la mésintelligence éclata entre les deux frères, et, l'année suivante, 194 de l'hégire (1), él-Amyn mit le comble à ses mauvais procédés, en prétendant annuler l'acte par lequel son père, en lui laissant le khalyfat, substituait après lui Al-Mamoun; il fit brûler cet acte, et déclara son fils Moussa pour son heritier an trône. En conséquence aucune reconciliation ne fut plus possible entre les deux frères. Mais leur conduite fut bien différente ; tandis que él-Amyn abusait ainsi de sa puissance, et s'abandonnait aux délices de son harem et de sa cour corronipue, Al-Mamoun rassemblait des forces, se rendait peu à peu maître de toute la province que son père lui avait léguée, et il s'y faisait chérir par sa bienfaisance autant que par son équite ; ses partisans s'augmentaient, et Harthamah ben-Ayan, ancien gouverneur de l'Égypte, qui avait un commandement dans une province voisine, se déclara ou-

vertement en sa faveur.
El-Amyn essaya vainement de rattacher Harthamah ben-Ayan à son parti en donnant, l'an 194 de l'hégire, à son fils Hatem ben-Harthamah le gouverne-

ment de l'Égypte.
L'année suivante, 195 de l'hégire (2).
el-Amyn euvoya une armée de quarante
mille hommes attaquer son frère dans le

bre de l'an 809 de notre erc. (2) Cette année a commencé le vendredi 4 octobre de l'an 810 de notre erc.

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le lundi 16 octobre de l'an 809 de notre erc.

Khorassan, Cette armée fut battue par Taher ben-Houssayn, général d'Al-Mamoun, et ce prince fut alors solenuelle-

ment proclamé khalyfe.

El-Amyn, voyant que la nomination du fils d'Harthamah, n'avait pu faire abandonner à celui-ei les intérêts d'Al-Mamoun, destitua cette même année Hatem ben-Harthamah et le remplaca dans le gouvernement de l'Egypte par Diaber ben-el-Achaab.

A cet acte politique se joignirent de nouveaux préparatifs militaires, et l'année suivante, 196 de l'hégire (1), une nouvelle armée de quarante mille hommes fut encore envoyée par él-Amyn contre son frère : il le fit attaquer d'un autre côté par un corps de vingt mille hommes, commandés par Abd allah, fils de Hamid ben-Qahtabah, qui avait été gouverneur de l'Égypte sous le khalyfe Abou-l-Abbas. Taher ben-Houssayn battit ces diffé-

rents corps, et s'avança jusque dans les provinces de él-Ahouaz, de Ouaset et de Madayn, tandis que d'un autre côté Harthamah s'emparait de Houlouán et des contrées environnantes, où il faisait reconnaître l'autorité d'. 11-Mamoun.

Profitant des échecs multipliés qu'éprouvait le khalyfe el-Amyn, un parti puissant s'élevait contre lui dans la capitale elle-même. Ce parti, ayant à sa tête un des principaux personnages de l'empire, Hassan ben-Aly, déposa du kha-lyfat él-Amyn, le 11 du mois de Regeb de l'an 196 de l'hégire, et fit prêter par la population de Baghdad le serment de fidélité à son frère Al-Mamoun

Le khalyfe déposé fut d'abord chargé de chaînes avec sa mère Zobeydeh ; mais la division se mit entre les conjurés, et el-Amyn en profita pour sortir de prison et remonter sur le trône, en redcvenant maître de sa capitale. Cependant l'autorité d'él-Amyn n'était plus reconnuc que dans la ville de Baghdad et dans son territoire; les autres grandes provinces, l'Hedjaz, l'Yemen, la Svrie et l'Egypte avaient proclamé pour khalyfe Al-Mamoun : ce prince rendit le gouvernement de cette dernière province à Hatem, fils de son genéral Harthamah ben-Ayan, y envoyant provisoirement (1) Cette année a commencé le mardi 23 sep-

tembre de l'an sil de notre ère. 4º Livraison. (ÉGYPTE MODERNE)

comme vice-gouverneur Ayad ben-Mohammed.

Baglidad fut assiégée l'an 197 de l'hégire (1) par Taher ben-Houssayn et Harthamah ben-Ayan : le siége dura pres d'une année, et réduisit les habitants a de telles extrémités qu'ils voulurent y mettre fin, l'an 198 de l'hégire (2), en déposant une seconde fois el-Amyn; celui-ci prit la fuite et fut quelque temps après massacré par les soldats de Taher. Sa tête, son anneau, son manteau et son sceptre, insignes du khalyfat, furent apportés à Al-Mamoun.

El-Amyn n'était alors âgé que de vingt-neuf ans, trois mois et quelques jours; son règne avait été de quatre ans, huit mois et dix-huit jours. Sa mort mit fin à la guerre qui déchirait l'empire musulman, et Abd-allah-al-Mamoun fut inauguré définitivement comme khalyfe, le 25 du mois de Moharrem de l'an 198 de l'hégire, jour du meurtre de son frère et-Amun.

Cette même année, Al-Mamoun rappela Ayad ben-Mohammed, qui exercait les fonctions de vice-gouverneur en Egypte, et confia l'administration de cette province à él-Mottaleb ben-Abdallah el-Djeray; celui-ci ne garda que quelques mois ses fonctions, et fut remplacé dans la même année par él-Abbas, fils de Moussa ben-Yssa, qui avait été à trois époques différentes gouverneur de cette province sous le khalyfe Hárounél-Rachyd.

El-Abbas ben-Moussa quitta le gouvernement de l'Égypte l'année suivante, 199 de l'hégire (3); le khalyfe y renvoya d'abord comme gouverneur el-Mottaleb ben - Abdallah, prédécesseur d'él-Abbas; mais il le déposa de nouveau la même année, et le remplaca par él-Sorry ben-él-Hakem.

A cette époque la tranquillité dont commençait à jouir l'empire musulman fut troublée par divers prétendants au trôue; les descendants d'Aly, gendre du Prophète, semblaient former le parti le plus redoutable. Ils réclamaient le khalyfat pour Aly ben-Moussa, qui recon-

(1) Celle année a commencé le dimanche 12 (1) Acue annee a commence 16 cimanche 12 septembre de l'an 812 de notre ère. (2) Cette année a commencé le jeudi I<sup>èr</sup> sep-tembre de l'an 813 de notre ère.

(3) Cetle appée a commencé le mardi 22 août de l'an 814 de notre ercnaissait le khalyfe Alu pour son quadrisaïeul. Écoutant les conseils de son vizir Fad-del ben-Raby, Al-Mamoun crut désarmer ce parti, en désignant par un acte solennel pour son successeur cet Aly qui prétendait à le remplacer; en consequence, le khalyfe quitta et fit quitter a ses officiers la couleur noire, insigne des Abbassides, et arbora la couleur verte, consacrée à la famille d'Aly.

Ces mesures d'une politique maladroi-te augmentèrent les troubles, bien loin de les diminuer : les Abbassides témoignèrent hautement leur opposition à une décision qui dépouillait du khalyfat leur famille en faveur de la maison d'Aly : Baghdad se révolta, et nomma, l'an 202 de l'hégire (1), un nouveau khalyfe, Ibrahym ben-él-Mahady, oncle du khalyfe Al-Mamoun. Le nouveau souverain n'étendit pas son autorité épliémère au delà de la capitale. Son caractère sans énergie, et la faiblesse du parti qui l'avait élevé à ce poste dangereux, ne purent inenie I'v conserver plus d'un an et quelques mois ; il se hâta d'abdiquer et de prendre la fuite, l'an 203 de l'hégire (2), lorsqu'il apprit que Al-Mamoun, débarrassé d'autres attaques plus redoutables, se rendait lui-même à Baghdad.

L'an 204 de l'hégire (3), le khalyfe Al-Mamoun rentra dans sa capitale; il était a son entrée revêtu des couleurs vertes des Alydes, mais à peine y eut-il passé une semaine, qu'il reprit lui-même avec tous ses soldats les couleurs noires des Abbassides.

Cette année fut signalée en Égypte par la mort de deux des principaux personnages de cette contree. Le premier fut l'imain Mohammed ben-Edrys, surnommé él-Chaféy; cet illustre docteur est le fondateur d'une des quatre sectes orthodoxes que reconnaît la religion musulmane, et ses sectateurs sont appelés Chaféytes, d'après le surnom de l'imam lour chef. L'imam él-Chaféy mourut à Fostatt, n'avant encore atteint que l'âge de cinquante-quatre ans : ses dogmes sont plus particulièrement sui-

Le second personnage que la mort enleva cette année en Égypte fut le gouverneur, el-Sorry ben-Hakem, qui fut remplacé par son fils Mohammed-Abou-Nasr. Ce dernier mourut aussi l'an 206 de l'hégire (2), et eut pour successeur son frere Abd-allah ben-el-Sorry, que les troupes proclamèrent comme prince de l'Egypte, sans attendre les ordres du khalyte.

L'an 207 del'hégire (3), le général auquel Al-Mamoun avait du presque toutes ses victoires, Taher ben-él-Hossayn mourut à Merou, capitale du Khorassan, dont le khalyfe lui avait donné le gouvernement.

Son fils, Abd-Allah ben-Taher, passa en Égypte l'an 210 (4) et s'établit à Belbeys.

L'éloignement où l'Égypte se trouvait de Baghdad, siége du khalyfat, était cause à cette époque que les ordres du khalyfe y restaient sans exécution, ct en plus d'une occasion son autorité y avait été méconnue; c'est ainsi que l'administration de l'Égypte était depuis près de cinq ans entre les mains de Abd-Allah ben-él-Sorry, nomme gouverneur par les soldats, mais non confirmé par le

L'an 211(5), Abd-Allah ben-Taher, qui s'était fortifie à Belbeys par un grand nombre de partisans, et s'y arrogeait presque les droits de souveraineté, quitta cette ville, entra dans Fostatt au mois de Raby-él-Aouel, y destitua *Abd-Allah* ben el-Sorry et nomma gouverneur a sa place Ayad ben-Ibrahym, qu'il remplaça, l'année 212 de l'hégire (6), par Yssa ben - Yezyd, surnommé él - Djeloudy.

(3) Cette année a commencé le mardi 28 inin de l'an 819 de notre ere.

de l'an 827 de notre ère.

vis en Égypte, et sa secte y est représentée et présidée maintenant encore par un des quatre imâms placés à la tête de la mosquée célèbre nommée Gamé el-Azhar, c'est-à-dire, « la Mosquée des fleurs (1), =

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le lundi 20 juillet

de l'an 817 de notre ère. (2) Cette année a commencé je vendredi 9 juillet de l'an sis de notre ère.

<sup>(1)</sup> Voyez pour ce monument la planche nº 3. (2) Cette année a commencé le jeudi é juin de l'an 821 de notre ère.

<sup>(3)</sup> Celte année a commencé le mardi 27 mai de l'an 822 de l'ère chrétienne. (4) Cette sanée a commence le lundi 24 avril

de l'an 825 de noire ère. (5) Cette année a commencé le vendredi 13 avril de l'an 826 de notre ère.

<sup>(6)</sup> Celte année a commencé le mardi 2 avril

Mayner ( 1 : Typier, Mr restour som of de 1 : 100).
Nexquita el Ashar llamada valgarmonte de las ilones

Gmile

Mais l'an 213 (1), Al-Manonia inlima l'ordre à Abd-allah ben-Taher de cesser les fonctions qu'il s'etait arrogées en Égypte, et donna ce gouvernement avec celui de la Syrie et cinq cent mille dynars (2) à son propre frère él-Motassem.

En même teups, pour dédomnager dud-ailab her-Juher du pouvir dont il le dépouilait, il ordonna qu'on lui comptât une some pareille a elle qu'il accordait à d'.Molassen. Les écrivains arabes remarquent que d'.d'has, ilis du kialyfe, ayant aussi requ le même jour de sa munifereux eure pareille somme, et as munifereux eure pareille somme, et quinte de la comme de quinte ent mille dynar (plus de vinet-deux millions de notre monnaie). « Janais, disent-lis, on u'a « vait vu une liberatité pareille. « vait vu une liberatité pareille.

El-Motassem nomina Kendy comine vice-gouverneur de l'Égypte en son nom, et suivit le khalyfe son frère dans ses expéditions contre les Grecs.

A son retour de cette guerre, le khalyfe Al-Mamoun crut sa présence nécessaire en Égypte, pour y rétablir partout l'ordre, et réduire à l'obéissance quelques peuplades dépendantes de cette contrce, qui refusaient de se soumettre ; il arriva done à Fostatt le vendredi 9 de Moharrem de l'an 217 de l'hégire (3) et fit aussitôt attaquer les Bimailes, peuplades inquictes et turbulentes, qui depuis quelque temps avaient commis sur le territoire de l'Égypte des désordres que les gouverneurs n'avaient pu reprimer. Après les avoir battus en plusieurs rencontres et leur avoir fait un grand nombre de prisonniers, il quitta l'Egypte à la fin du mois de Safar de cette même année et retourna à Damas.

cette ineme unne et retournă a Dame de quelques Mais pendants on séjour de quelques mois en Egypte, le khalyfe s'était aussi occupede regiel resi divers detaits de l'administration et les ameliorations dont elle était susceptible. Cest alors qu'il donna les ordres jour la réparation entire du Meqvis, qu'i Assamb avait construit dans l'île de Raoudah, et il vouldant, qu'un en mesques fit partie de l'édifice qui renfermait le nilomètre (1). La colonne uilométrique, qui existe encore de nos jours, et le bassin qui l'entoure, sont encore les mêmes qui ont été élevés par le khalyie Al-Manoun, et on y lit encore les belles inscriptions kouliques que ce prince y fit sculpter en relief.

Deux ans après, le khalyfe Al-Mamoun mourut d'une lièvre aigué, auprès du fleuve Bedendoun en Cilicie, le 19 du mois de Regeb de l'an 218 de l'hégire (2) : il etait âgé de quarante-huit ans et quelques mois et avait régné vingt ans, cinq mois et treize jours (3),

La mémoire d'Al-Mamoun sera toujours clère aux sciences et aux lettres, qu'il aina et cultiva lui-même, et qu'il protégea d'une manière efficace, favorisant leurs progrès et leur avancement par tout son pouvoir et par des dépenses extraordinaires.

C'est à lui que les Arabes durent la connaissance des meilleurs auteurs liébreux, syriaques, grecs et latins, dont il ftraduir les écrits en arabe, et dont il répondit et encourages la lecture et letude. Cest à lui aussi que les saletude. Cest à lui aussi que les sateudes de la lui aussi que les sateudes de la lui aussi que les sateudes de la lui aussi que les sade divers ouvrages et fragments d'écrivains anciens grecs et latins, qui, n'existant plus dans leur langue originale, se retrouvent dans les traductions arabes.

Non content d'avoir fait passer dans sa langue les richesses des autres nations, Al-Mamoun voulut aussi appeler autour de lui tous les savants qu'il put réunir, non-seulement chez les peuples soumis à son empire, mais encore parmi les juifs, les chrétiens, les Grecs, les Persans, jusque parmi les mages, les

Yoyez la planche n° 15.
 Cette année a commencé le lundi 27 janvier de l'an 832 de l'ère chrétienne.
 Monnaie d'Al-Mamoun, de l'an 218 de l'hegire (83) de l'ère chrétienne), et frappée par les ordres de son fils El-Abbas.



<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le dimanche 22 mars de l'an sus de notre ère.

 <sup>(2)</sup> Environ 7,000,000 de netre monnale.
 (3) Celle année a commencé le mercredi 7 février de l'an 832 de notre cre : le 9 Moharrem correspondail au 1a février.

Guèbres et les Indiens. Quelle que fût leur secte ou leur religion, il leur partageait également ses faveurs; il se plaisait à leur société, et aimait surtout à assister à leurs discussions littéraires.

C'est sous son règne que fleurirent, parmi les astronomes, Habech él-Me-rouzy, auteur de trois livres de tables astronomiques; Ahmed ben-Kotheyr, surnomine el-Ferghany, que nous connaissons sous le noin d'Al-Fragan; Abd-Allah ben-Sahel, Mohammed ben-Moussa , Má-chá-allah él-Yehoudy, Yahya ben-aby-l-Mansour, par lesquels il fit faire un grand nombre d'observations astronomiques. Devenu bon astronomeluimême, il partageait leurs travaux soit à l'observatoire de Chamassyéh, qu'il fit construire près de Baghdad, soit à celui qu'il fit élever sur le mont Qassyoun près de Damas. Enfin, c'est à ce prince qu'on doit le premier mesurage qui ait eté exécuté d'un arc du méridien terres-

Parmi les savants médecins qu'il réinnia ac our, on distingue Sahel ben-Sabour, Gebrayl, qui a traité des maladies ophthalmiques, Yoanná-ben-él-Battryq, auquel on donna le surnom d'el-Terdjmán (le traducteur), parce qu'il traduisit en arabe les auteurs grees qui ont écrit sur la médecine.

C'est sous Al-Mamoun et sous son père Hároun él-Rachyd que l'empire de l'islamisme avait atteint son plus hant degré de splendeur; heurtant à l'orient les frontières de la Chine, maître de l'Inde, refoulant jusques aux côtes glaciales de la mer du Nord les hordes de l'immense nation turke, les empereurs grees jusqu'au Bosphore, et, jusqu'aux montagnes impraticables de la haute Ethiopie, les tribus barbares du midi de l'Afrique; à l'occident, soit dans la Mauritanie africaine, soit dans la péninsule européenne, il ne reconnaissait de bornes que les flots de l'océan atlantique.

Mais, déjà des symptômes certains annonçaient son prochain dépérissement, et le colosse recélait en lui les germes destructeurs qui devaient le miner sourdement et amener sa chute.

Déjà, à l'extrémité occidentale, les Algarves et l'Andolousie s'étaient séparés du grand empire, reconnaissant une

nouvelle dynastie ommyade et un khalyfe scissionnaire, dont la capitale était Oorthobah (Cordoue). Les montagnes de Mauritanie vovaient déià des tribus. suivant cet exemple, chercher à établir leur indépendance sous des princes qui, peu à peu renforcés, devaient plus tard faire valoir des prétentions semblables au khalyfat et enlever l'Égypte aux Abbassides : à l'extrémité orientale de l'empire, Taher ben-Houssayn, qu' Al-Mamoun avait cru suffisamment récompenser de ses importants services en lui donnant le Khorassan, d'abord comme gouvernement, puis comme llef a titre de grand vassal, Taher, non encore satisfait, avait cessé de reconnaître la suzeraineté du khalyfe; déclarant sa principauté indépendante, il en avait laissé la souveraineté à ses descendants, qui formerent la dynastie des Taheriens : exemple dangereux pour les autres provinces, où chaque gouverneur semblait impatient de fonder à son tour une nouvelle dynastie.

L'Égypte, également inféodée à él-Motassem par Al-Mamoun, ne restait unie à l'empire que parce que le feudataire, frère du khalyfe, en était le successeur présomptif au trône musulman.

Telle était la situation de l'islamisme, lorsque la mort d'Al-Mamoun en fit passer les rênes aux mains d'*él-Motassem*.

## CHAPITRE VI.

Sailte du dynastie des Abbasides. — Les Abalyse ei Sailossem-billat, de-Ouatheej billah, ei Motosakh ei alsa läht, fei Moriaser billah, ei Motosakh ei alsa läht, fei Moriaser Gouvernaure de l'Expire sons ess princes. — Kendy. — Ei Moraifer. — Mousa benhou-t-kildah. — Meich. — Abra. — Aly benbato-t-kildah. — Meich. — Saile — Albeitan Bi-Moriasere. — Yeryi Jer-Abd-sillah. — Ei-Moriasere. — Yeryi Jer-Abd-sillah. — Circolique de l'Egiine copiler. — Premières annies de Ahmed eio-Toutoun. — Girconlaidah. — Meiric du halighe ei-Sodotja ni-

Mohammed-el-Molassem, troisième fils du klahvie Hāronue-lê-Nachyd, succèda à son frère ainé dl-Mamoun, le 18 du mois de Regebé el na 118 de thègire. Ce klahvie est le premier qui fit entre le nom de Dieu dans la composition de son surnom: en montant sur le trône, il prit le titre del-Molassem-b-lilah, c'està-dire fortifié par Dieu, et son

exemple fut suivi par tous ses succes-

urs. *El-Motassem-b-illah* , dès la première année de son règue, eut à se défendre contre les attaques de plusieurs prétendants au khalyfat, et de quelques révoltés.

L'an 219 de l'hégire (1), Kendy, à qui, en montant sur le trôue, il avait laissé le gouvernement de l'Égypte, mourut à Fostatt, et le khalyfe nomma, pour lui succéder, le fils de ce gouverneur, el-Mozaffer ben-Kendy.

Celui-ei mourut aussi l'année suivante, 220 de l'hégire (2), et fut remplacé par Moussa, fils d'Abou-l-Abbas, et surnoinmé él-Cheybány par quelqués écrivains, et el-Chamy (le Syrien) par quelques autres.

L'an 224 de l'hégire (3), Moussa fut rappelé d'Égypte et remplacé dans ce gouvernement par Melek, surnommé par les uns él-Hindy (l'Indien), par les autres ben-êl-Kendy, c'est-à-dire fils de Kendy, ancien gouverneur de l'Egypte.

L'an 225 de l'hégire (4), Mclek fut destitué par le khalyfe, qui envoya, pour gouverner l'Égypte en sa place, un de ses affranchis, nommé Asbas, ou Achnas suivant quelques historiens.

Celui-ci fut le dermer gouverneur nommé par él-Motassem-b-illah : car ce khalife mourut de la fièvre à Samarrah. le 18 du mois de Raby-él-Aouel de l'an 227 de l'hégire (5).

Les historiens orientaux remarquent que le nombre huit semblait affecté à ce prince par une fatalité singulière; entre fui et Abbas, le chef de sa race, il y avait huit générations; il était né dans le mois de Chaaban, le huitième de l'année musulmane ; il était le huitième khalyfe abbasside; il monta sur le trône l'an 218, à l'âge de trente-huit ans et huit mois; il avait régné huit ans, buit mois et huit jours; il mourut le dix-huitième jour du mois, dans la quarante-huitième année de son âge; il laissa huit fils et

(1) Cette année a commencé le vendredì 16 janvier de l'an 834 de notre ère-(2) Cette année a commence le mardi 5 Jan-

vier de l'an 835 de notre ère. (3) Cette année a commencé le samedl 23 novembre de l'an 838 de notre ère.

(4) Cette année a commencé le mercredi 12 novembre de l'an 839 de notre ére. (5) Cette année a commencé le vendredi 21 octobre de l'an 841 de notre ere.

huit filles ; il s'etait trouvé à huit batailles; enfin on trouva à sa mort dans son trésor particulier, huit millions de dvnars (1) et quatre-vingt mille dirhems (2). Cette singulière eoincidence lui a fait donner le surnom de Mothammah, e'està-dire l'Oeténaire (3).

Mais une destinée plus fatale exerça son influence sur le khalyfe; c'est de lui que date le commencement de la décalenee de sa dynastie, et c'est à lui que les premières causes doivent en être rapportées.

En effet, ce khalyfe était sans instruction, sans capacité, et dénué de presque toutes les qualités morales. Il ne savait pas même écrire. Mais, si la nature l'avait mal partagé des dons de l'intelligence, elle lui avait largement départi les avantages corporels. Done d'une force extraordinaire et de museles, pour ainsi dire de fer, il pouvait, disent les historieus arabes, soulever un poids de mille rotles (4) et marcher quelques pas sous un fardeau aussi considérable. A cette vigueur étonnante se joignaient un courage indomptable, le goût de la guerre, des belles armes, des beaux ehevaux et des beaux soldats.

Ce goût le porta, même avant la mort, de son père, à créer un corps d'élite; et. pour le former, il fit son principal choix parmi les plus beaux, les plus forts et les mieux faits des jeunes eselaves turks pris à la guerre, ou qui étaient envoyés en tribut au khalvfe.

La nation immense appelée tantôt turke, tantôt tartare, comprenant les Turkomans, les Mogols et les Tartares

(1) Environ 120,000,000 de notre monnaie. 2) Environ 1,200,000 francs de notre mon-(3) Monnaie d'Et-Motassem-b-illah, de l'an

219 de l'hégire, 834 de notre ère.



(4) Pius de neuf cents livres poids de marc Le roție equivaut environ à quatorze onces et demie, c'est-à-dire presqu'a cinq hectogrammes, poids decimal.

proprement dits, s'étendait, suivant tous les géographes orientaux, sur tous les pays de l'Asie septentrionale, depuis le fleuve Gilhoun, ou Oxus, jusqu'au Kathay, c'est-à-dire à la Cline, et n'avit, au nord, d'autres limites que l'Océan Glacial.

Les Turks, ainsi placés à l'extrémité de l'Asie, la plus éloignée de la péninsule arabique, semblaient par leur position même devoir être garantis pour toujours de tout contact et de toute relation amicale ou hostile avec les peuples de cette dernière coutrée, dont les séparaient tant de régions, de montagnes, de fleuves et

de déserts.

Mais les Turks étant parvenus à étendre leur empire sur la Tartarie entière d'un côté, tandis que de l'autre les Arabes, sous le gouvernement de leurs premiers khalyfes, avaient porté progressivement leurs conquêtes jusqu'au Ma-ouare-en-Nahar (la Transoxiane des anciens) et sur les frontières du Turkestan, ces deux grandes nations ne tardèrent pas à se rencontrer et à devenir ennemies. La guerre qu'elles se firent dura longtemps; et, dans les nombreux combats auxquels cette guerre donna lieu, elles se firent l'une à l'autre une grande quantité de prisonniers; les Turks qui tombèrent entre les mains des Arabes furent dispersés dans les différentes provinces de leur empire, où ils devinrent les esclaves des principaux émirs et des khalvfes eux-mêmes.

Ces esclaves, quise faisaient remarquer à la cour des khalfes par leurs avantages corporeis, plurent à leurs nositres, et que le leurs de leur est de leur couler. Cet a breifance que les khalfes avaient des émirs de leur cour, dont ils n'avaient su pasier les prétentions qu'en en faisant de grauds feudataires, cur sit commertre la faute plus grande encore, de reporter toute leur confiance service intérieur de leur patiel.

Ceux-ci, tout barbares et illettrés qu'ils étaient, vivant au milieu des princes et des grands de l'empire, s'instruisirent bientot dans le mahometisme, dans les sciences et surtout dans la politique. Bientôt, ils devinrent eapables de remplir les charges les plus éminentes aupres des khafyfes, qui les retirèrent de pres des khafyfes, qui les retirèrent de

l'esclavage pour les employer dans le gouvernement, suivant les talents qu'ils faisaient paraître, ou les intrigues ou'ils savaient nouer autour du souverain; des affranchis furent nommés non-seulement aux principales places du patais, mais inême au gouvernement des provinces les plus importantes de l'empire; leur ambition et leur esprit d'indépendance, que l'éducation n'avait pas changé, ne répondit que par la plus noire ingratitude à ces faveurs inconsidérées, surtout quand la création d'une garde turke eut mis à la disposition de ses chefs un corps de compatriotes entièrement soumis à leur influence.

Voulant augmenter de plus en plus la milice à laquelle il confiait sa garde particulière, et ne trouvant pas suffisant le nombre des esclaves turks que lui fournissaient les tributs annuels, el-Motassem en fit acheter une grande quantité. pour les élever dans l'exercice des armes et les incorporer dans la garde de son palais, à mesure qu'ils seraient capables du service militaire. Mais ces ieunes gens ne tardèrent pas à abuser de la faveur du khalyfe; leur insolence était devenue si insupportable aux habitants de Baghdad, que, voyant tous les jours de nouvelles plaintes s'élever contre sa garde, el-Molassem avait pris la résolution de quitter sa capitale et de faire reconstruire l'ancienne ville de Samarrah, pour y transférer de nouveau le siége de l'empire.

Le commandant des gardes du khatyfe et Motassem était alors un affranchi turk, nommé Touloun, que la destinée semblait n'avoir réduit en servitude que pour faire voir comment ses jeux bizarres peuvent faire d'un misérable esclave la souched'une dynastie de souverains, destinée à régene sur l'Expyte ets ur la Syrie.

Touloun faissit partie de la horde de Toplonz-sphor, l'une des vingt-quatre grandes tribus dont se composait la petite Bukharie. Touloun avait été fait prisonnier dans un combat, et était tombé entre les mains de Noude 60n-45a and el-Summing, qui commandit alors and el-Summing, qui commandit alors l'autorité du khalyfe. de-Varnoum, payait à son suzerain un tribut annuel d'esclaves, de chevaux turks et d'autres objets précieux. L'an 200 de l'hégire (815 de notre ère),

L'an 200 de l'hégire (815 de notre ère), Touloun fut mis au nombre des esclaves envoyés par Nouéh en tribut au khalyfe; il se fit bientôt remarquer de son nouveau maître par son mérite et sa honne mine, et fut attaché par lui à son service particulier. Bientôt il sut tellement gagner la bienveillance d'Al-Mamoun, que ce monarque l'affranchit, lui donna le commandement de ses gardes, et le nomma émyr-él-sitr (prince du voile ou du rideau), charge qui indiquait la plus grande confiance, les fonctions de celui qui en est revêtu dans l'Orient étant de veiller à la sûreté personnelle de son souverain, en se tenant continuellement en dehors du rideau ou de la riche portière qui ferme l'appartement intérieur, et n'y introduisant personne sans uu ordre special.

Après avoir passé vingt ans à la cour d'Al-Mamoun et de son successeur él-Motassem, Touloun devint père de plusieurs enfants et entre autres de cet Ahmed ébn-Touloun surnommé depuis Abou-l-Abbas, qui devait être le fondateur de la dynastie des Toulonides en

Egypte et en Syrie.

Ahmed &bn-Touloun naquit à Baghdad, ou, selon d'autres, à Samarrah, l'an 220 de l'hégire, troisième année du regned'el-Motassem-b-illah ; la mèred' Almed était une jeune esclave turke, nomniée Kassiméh par quelques historiens, et à laquelle d'autres donnent le nom de Hachiméh. Quelques - uns même prétendent que Ahmed n'était pas réellement le fils de Touloun ; et l'historien Soyouly, dans un manuscrit que je possède, cite, à l'appui de cette assertion, Ebn-Asaker, qui prétend avoir appris d'un vieillard égyptien, qu'Ahmed était fils d'un Turk, nommé Mahly, et de Kassiméh, esclave de Touloun ; ajoutant que ce dernier avait adopté l'enfant, à cause des heureuses dispositions qu'il faisait paraître; mais cette assertion, d'ailleurs peu importante, est dépourvue d'appui, et paraît évidemment contredite par les faits subséquents.

Avant que Ahmed Ebn-Touloun est atteint l'âge de jouer un rôle politique, deux khalyfes avaient déjà successivement remplace él-Molassem-b-illah.

Le premier fut le fils de cc khalyfe, Haroun-Abou-Djafar, qui prit, en montant sur le trône, le surnom d'él-Ouatheg-b-illah (le confiant en Dieu). Hentra en possession du khalyfat, le jour même de la mort de son père él-Motassem , et, dès la première année de son règne, il déposa la plupart des fonctionnaires nommés par son père, en les forcant de verser entre ses mains de fortes sommes d'argent. Il s'apprétait à destituer l'affranchi du khalyfe él-Motassem, Asbar, qui gouvernait l'Égypte, lorsque celui-ci mourut à Fostatt, l'an 228 de l'hégire (1). Le khalyfe el-Ouatheq le remplaça par un Armenien, nomme Aly ben-Yahyaél-Armeny; mais à peine un an s'était écoulé, que le nouveau gouverneur fut, l'an 229 de l'hégire (2), remplacé par Yssa ben-Mansour.

L'an 230 de l'hégire (3) fut signalé par la mort du fils de Taher ben-Housseyn, Abd-allah, entre les mains duquel l'Egypte avait été laissée pendant quelque

temps par Al-Mamoun.

L'année suivante vit aussi finir la vie du khalyfe lui-même. El-Ouatheq-b-illah mourut le 24 du mois de Dou-l-Hagéh de l'an 231 de l'hégire (4), êgé de trente-quatre ans seulement : il avait régné cinq ans neuf mois et tretze jours.

Les vizirs, Ahmed, liis d'Abod-Daoud, et Mohammed, fils d'Abod-Melek, surnommé ét-Zaydt, se concertèent avec le Turk Duazyf, premier chambellan, aussitôt après la mort du khalyfe, et vouhrent d'alord hui donner pour successeur son fils Mohammed, en l'inaugurant sous le nom de Ha-Mohladyb-illad, (le bien dirige par Dieu;). Mais, renonciernt à leur premier projet, et appelèrent au khalyfat le second fils d'Adousseun, Djadra, qui prit le surnom d'el-Motoaukhel-alu-Allah (celui qui prend Dieu pour tuteur).

El-Ouatheq et el-Motouakkel étaient frères de père, et non de mère. Le premier était fils d'une esclave grecque,

(1) Cette année a commencé le mardi 10 octobre de l'an 842 de notre ère. (2) Cette année a commencé le dimanche 30 septembre de l'an 843 de notre ère. (3) Cette année a commencé le jeudi 18 sep-

(4) Cette année a commence le jeun 18 septembre de l'an 841 de notre ère. (4) Cette année a commencé le lundi 7 septembre de l'an 845 de notre ère.

Towns Console

nommée Karathis, et le second d'une esclave turke, appelée Serdjah.

L'an 232 de l'hégire (1), le nouveau khalyfe donna le gouvernement de l'Égypte à Anbah; mais, peu de mois après, il le révoqua et le remplaca, au commenement de l'an 233 de l'hégire (2), par son propre fils el-Montasser ben-el-Motouakkel.

Deux ansaprès, l'an 235 dell'hérice J.

be khalyfe designa es méme fils gour
son successeur au trône, substituoui
après lui son second fils, d'Monaz-bildal, et après educi-d, d'Mongel-bildal,
da près educi-d, d'Mongel-bildal
da près educi-d, d'Mongel-bildal
da del Monaz-bildonna à d-Monaz-bil-Arrique et tout
donna à d-Monaz-bil-Arrique et tout
Pegrepe, jusqu'à l'extrémit la plus cecientate de ses Exts. Il y ajouts cecientate de ses Exts. Il y ajouts cecientate de ses Exts. Il y ajouts ceroses par le Tigre, la Mekke, Medine,
l'Yemen, Hadramout, él-Bahreyn, le
Sind, Sanararla, Koulân, et touts leurs

dépendances. El-Motaz reçut en partage le Khorassân, le Tabaristân, la Perse, l'Arménie et l'Aderbidjân; et el-Moyed, Damas, Hémesse, le bassin du Jourdain

et la Palestine.

Ces mesures, par lesquelles le klallyfe espérait satisfaire l'ambition de ses tils, ne purent atteindre lebut qu'il s'estat propose. Malgré les concessions immenses qu'il a vant obtenues, impatient de règner sur l'empire entier de l'islamisme, el-Mondasser conspirait en secret contre son père, et meditait de lui enlever le trône avec la vie.

Il ne resta en Expyte que jusqu'à l'an 241 de l'hêgire (4); sy trouvant trop éloigné du centre des intrigues qu'il voulait nouer, il laissa, à Fostatt, pour administrer son gouvernement en son non Yezyd ben-Abd-allah, et revint à la cour de son pere y encourager les mécontents par sa présence et se concerter avec eux.

(1) Cette année a commencé le samedi 25 aout de l'an 846 de notre ère. (2) Cette année a commencé le mercredi 17 aout de l'an 847 de notre ere. (3) Cette année a commencé le vendredi 26 juillet de l'an 846 de note ère.

(4) Cette année a commencé le mercredi 3 mai de l'an 855 de notre ère. Bientôt ses complots commencèrent à aéclater; l'an 244 de l'hégire(1), excités surtout par ses agents, les milices turkes se révoltèrent à Damas, sous le prétexte de leur solde arriérée; le khalyfe les últ payer, quitta Damas, où il avait voulu, en l'an 243 de l'hégire (2), établir sa résidence, et se retira à Samarrah.

sa residence, et se retira à Samarrah. Enfin, l'au 274 de l'hégire (3), et-Mo-fouakhel, voyant son fils ét-Montasser ne plus cacher ses complots contre lui, quelques jours après, le metreredi 4 plantis de la quelque son de la companie que la companie

El-Motouakkel était alors figé de quarante et un ans, et il avait régné pendant quatorze ans, dix mois et trois jours (4).

L'événement le plus important de l'histoire d'Egypte, sous ce khalyfe, est l'ecroulement du nilometre de Fostatt. Il paraît que ce désastre fut l'effet d'un tremblement de terre, dont les ravages s'étendirent au loin, tant dans l'Occident que dans l'Orient, et qui se lit sentir, avec violence, dans toute la Syrie, jusque dans Hemesse, Tarse et Laodicée. Le khalyfe, instruit de cet événement, donna l'ordre de reconstruire cet édifice à neuf : ses ordres furent exécutés, la même année, et le nilomètre de l'île de Raoudah (5) fut alors appelé Meqyas el-Gedyd (le nouveau nilomètre). Les autres événements que vit l'É-

gypte sous le règne d'él-Motouakkel, se rattachent à l'histoire ecclésiastique;

(1) Cette année a commencé le mardi 19 avril de l'an 858 de notre ère.
(2) Cette année a commencé le vendredi 20 avril de l'an 857 de notre ère.

avrii de l'an 857 de notre ere. (3) Cette année a commencé le mercredi 17 mars de l'an 861 de notre ere. (4) Monnaie d'ét-Motouakkel-ala-Allah, de l'an 255 de l'hégire, 859 de notre ère.



(5) Voyez la planche nº 15.

les chroniques cophtes rapportent à l'an 242 de l'hégire (1) la mort du patriarche Yousab, nommé aussi Joseph de Memphis.

Après une vacance de trente jours, le quatorzième jour du mois de Hatour, la chaire patriarcale fut remplie par un prêtre du couvent de Abou-Yohanna nonme Khayl, natif de Semenhoud.

Ce patriarchen occupa son siège qu'un an et cinq mois, et mourut le 11 du mois de Barmoudeh de l'an 574 de l'ère des Martyrs, correspondant à l'an 244 de l'hégire. Il est le seul des patriarches qui ait été enterré au couvent de Saint-Maenire. Après sa mort, la claire patriareale resta encore vacante pendant quatre-viust-un jours.

Kosmas, moine du couvent de Saint-Macaire, fut élu patriarche d'Alexandrie par les jacobites, le 14 du mois d'Abib, de cette même année : pendant qu'il occupait le patriarcat, les villes de Tennis, de Damiette, d'Alexandrie, de Bourlos, d'Achmoum, de Tynéh, de Rosette, et de Nesterouah, dans le Delta, furent considerablement reparées, et leurs murs d'enceinte furent rétablis. Kosmas, après avoir siégé pendant sept ans et cinq mois, mourut le 21 du mois de Hatour de l'an 582 de l'ere des Martyrs (2): il entretenait une correspondance de lettres synodiques avec le patriarche Yohanna (Jean), qui était à la tête de l'Église d'Antioche. A sa mort, te siège d'Alexandrie fut vacant pendant cinquante et un jours.

Monté sur le trône par un parricide, él-Montasser ne se montra pas meilleur (rère qu'il n'avait été bon lils.

Des le commencement de l'an 218 de hegire (3), il se hida de dépouller ses leux frères, el-Motaz-b-illuh et el-Mouged-b-illah, des apanages que leur avait assignés son père el-Motoukhet; et il les força en même temps de signer, devant témoins, une renonciation au droit de succession après lui qu'ils avaient reçu solemnellement de leur père.

(1) Cette année a commencé le dimanche 10 mai de l'au 856 de notre ére ; elle correspond à l'an 572 de l'ère des cophtes. (2) Cette année correspond a l'an 252 de l'hé-

gire et à l'an 866 de notre ère.
(3) Cette annee a commence le samedi 7 mars de l'an 862 de notre ere. Cette dernière mesure lui fut inspirée par le Turk Ouasyf et les autres complices du parricide, qui craignirent une juste punition de leur crime, si les deux frères d'el-Monlasser parvenaient un jour au trône.

Cependant, en proie à ses remords déchirants et à des terreurs continuelles, que l'ivresse même ne pouvait calmer, des les premiers jours de cette même année, Montasser tomba dangereusement malade; et le vingt-einquieme jour du mois de Raby-él-Aouel il mourut au milieu des souffrances les plus cruelles.

S'il faut en croire les écrivains orientaux, la fin de sa vie aurait été hâtée par un évènement extraordinaire, et qui semble moins un effet du hasard qu'un acte merveilleux de la justice divine.

Voici comment l'historien él-Makyn raconte cette anecdote dramatique :

« Déjà grièvement malade, bourrelé « de remords, el-Montasser, cherchant « à se distraire de ses souffrances pliv-« siques et morales, se faisait montrer 4 toutes les richesses et toutes les raretes renfermées dans le trésor particulier « de son palais : parmi les curiosités « qu'on exposa à ses yeux, étaient de ri- ches tapisseries à personnages, brodées « en soie de la Chine et rehaussées d'or, « qui avaient été envoyées en tribut par « la Perse; l'une d'elles, étant déployée devant lui, lui offrit la représentation « d'un jeune homme à cheval, portant « une couronne royale et entourée d'un « grand cercle, contenant une légende « en caractères persans. Montasser vou-« lut en savoir la signification : mais l'in-« terpréte persan, qui fut appelé, chan-« gea de couleur en lisant ces caractères « et répondit d'abord qu'ils ne conte-« naient rien que de futile et d'indigne de la curiosité du khalyfe.

« Montasser , insistaut avec colère, e forea, par ses menaes , l'interprète à lui donner la lecture de cette légende, et voici ce qui y était écrit : Je suis « Syroés, fils de Khosrosés : j'at ôté la cie a mon père , mais je n'ai pas joui « six mois entiers du fruit de mon « crime.

A cette fatale lecture, Montasser
 pâlit, des convulsions violentes le saissient; la maladie dont il était déjà
 attaqué devint dès ce moment mor-

« telle; et les écrivains orientaux remar-

« quent que son règne ne fut que de six « mois, moins quelques jours, durée pré-« cisement égale à celle qui, deux siècles

« auparavant, avait limité le règne du a parricide Syroes, devenu roi de Perse,

« comme lui, khalyfe, par le plus exécra-« ble des attentats. »

Dès que Montasser fut mort, les Turks Quasuf et les deux frères Bouhá-él-Kebyr et Bogha-él-Sogheyr se réunirent avec les vizirs et les personnages les plus influents de la cour, pour décider à qui le khalyfat serait deféré en cette circonstance : ils déclarèrent qu'ils ne voulaient pour khalyfe aucun des fils d'él-Motouakkel, dont ils redoutaient les vengeances, et se décidèrent à offrir le khalyfat au neveu oe ce prince, Ahmed-Abou- L Abbas, fils de Mohammed et petit-fils du khalyfe él-Motassem; celuici, en recevant d'eux le souverain pouvoir, leur garantit, en échange, l'impunité de leur meurtre et la conservation de leurs places.

Le nouveau khalyfe prit le nom d'él-Mostayn-b-illah (celui qui réclame le secours de Dieu): à peine son inauguration fut-elle connue, qu'un autre parti, peut-être excité à desscin, voulut proclamer le nom d'él-Motas. Ces faibles adversaires furent facilement dissipés; et leur entreprise servit de prétexte pour jeter dans une prison les deux princes, fils du khalyfe el-Motouakkel

C'est à cette époque que commence à paraître sur la scène politique Ahmedebn-Touloun, dont nous avons vu plus hant l'origine; il n'avait pas encore atteint sa dix-neuvième année, lorsque son père Touloun mourut, l'an 239 de l'hé-

gire (1). Le khalyfe qui régnait alors était él-Motouakkel, qui, pendant les huit premières années de son regne, ayant anprécié la fidélité de Touloun, jugea le teune Ahmed digne de remplacer son père dans la charge importante qu'il lui

avait confiée. Ahmed avait recu une éducation soignée et instructive; il était doué d'un csprit sain ct d'un heureux naturel, bien éloigne de la férocité et de la barbarie des peuples dont il était originaire.

(1) Cette année a commencé le tundi 12 juin de l'an 853 de notre ère.

A une âme courageuse et élevée il unissait la politesse, la générosité, l'amour de la justice et de la religion : il s'était livré surtout à l'étude des traditions musulmanes, dont la connaissance a tant de prix aux yeux des sectateurs de l'islamisme : aussi, s'était-il acquis la meilleure réputation de probité, de piété et d'instruction; et il obtint surtout la plus grande confiance parmi les principaux officiers turks de la garde des khalyfes. Cette garde était déja devenue pour ces princes comme une garde prétorienne. disposant à son gré des affaires et des places, et ne devait pas tarder à décider

du sort et de la vie de ses maîtres L'un des plus considérables d'entre eux, nommé Barkouk, donna sa fille en mariage à Ahmed, qui en eut un fils, nommé Abbas, à la naissance duquel il prit le surnom d'Abou-l-Abbas.

Placé, par la nature même de la charge dont il était revêtu, au milieu des intrigues les plus actives dont la cour était le foyer, Ahmed ne se sentait nullement porté à y prendre part. L'ambition ne s'était pas encore éveillée en lui, ou du moins il dédaignait de la satisfaire par les petits moyens d'astuce et de lâches fourberies dont il voyait les courtisans se faire une étude. Son étude, à lui, continuait d'être l'instruction solide, à laquelle il avait jusqu'alors consacré tous les instants de sa vie.

Malgré l'assujettissement auquel le condamnait l'exercice de ses fonctions dans le palais, son désir de cultiver de plus en plus son esprit l'engagea à se permettre de fréquentes absences ; et il se rendait souvent à Tarse, en Cilicie, où les plus grands docteurs avaient alors ouvert leurs écoles. Son goût pour leurs leçons augmenta tellement, qu'il désira bientôt de se fixer tout à fait auprès d'eux. En conséquence, il sollicita d'Obeyd-Allah, fils de Yahya, premier ministre du khalyfe, la permission de quitter la cour, pour aller à Tarse se livrer entièrement à ses études. Cette permission lui fut accordée avec la faveur d'y conserver le titre de sa charge ct d'en toucher les émoluments. Mais, après un court séjour en Cilicie, sa mère ne tarda pas à le rappeler auprès d'elle.

Son absence l'avait rendu étranger aux événements qui accompagnerent le

meurtre du khalyfe él-Motouakkel et le court règne du parricide él-Montasserb-illah; et il ne revint à Samarrah, alors siège du khalyfat, que la première année du règne d'él-Mostayn-b-illah,

Ahmed ébn-Touloun, alors âgé de vingt-neuf ans, avait trouvé en route l'occasion de signaler sa valeur : il avait défendu contre les attaques des Arabes-Bédouins la caravane dont il faisait partie, et leur avait arraché des obiets précieux, appartenant au khalyfe, dont ils s'étaient emparés.

Ces événements, connus du khalyfe él-Mostaun-b-illah , valurent à Ahmed ebn-Touloun une gratification de 1000 dynars (1) et la faveur particulière du prince : le khalyfe le combla de richesses, et lui fit don d'une de ses esclaves favorites, appelée Myasséh, dont Ahmed eut son second fils, nommé Khomarouyah, l'an 250 de l'bégire (2). Cette date de la naissance du fils, qui fut depuis le premier successeur d'Ahmed dans la souveraineté de l'Egypte, est regardée comme la plus exacte, quoique quelques historiens aient reculé cette époque jusqu'à l'an 255 de l'hégire (3).

Cependant, de nouveaux troubles menaçaient l'empire de l'islamisme. Un parti puissant se préparait à renverser él-Mostayn du trône, par une de ces révolutions dont l'histoire de ces temps. si féconds en discordes intestines et en désastres, présente plus d'un exemple.

Les esclaves turks, qui, depuis le khalyfe el-Motassem, composatent les milices d'élite et la garde particulière des souverains musulmans, avaient tellement augmenté leur influence et leur pouvoir, que, montés par degrés jusqu'aux premières charges del'Etat, ils s'étaient emparés peu à peu de toutes les branches du gouvernement et avaient fini par s'en rendre exclusivement les maîtres.

Avant le meurtre d'él-Molouakkel, dixième khalyfe de la dynastie des Abbassides, ils s'étaient d'abord contentés de créer ou de déposséder les vizirs des khalyfes et mêine d'assassiner impunément ceux dont ils étaient mécontents; mais

(1) Environ 15,000 francs de notre monnaie. 2) Cette année a commencé le dimanche 13 février de l'an 884 de notre ère.
(3) Cette année a commencé le lundi 20 débientôt ils en étaient venus à détrôner et massacrer les khalyfes eux-mêmes, et à en inaugurer de nouveaux, que souvent, ensuite, ils renversaient à leur tour, peu de temps après leur élévation.

C'est ainsi que, pendant l'espace de quatre-vingt-dix années, ils disposèrent du klialyfat, donnant et ôtant cette dignité suprême, suivant ce qui semblait bon à leurs caprices.

El-Mostayn-b-illah, porté au trône par une faction des principaux officiers de la garde du palais, avait excité le mécontentement d'une autre partie de cette milice turbulente, devenue si dangereuse pour les khalyfes, et entre les maius de laquelle reposait réellement l'autorité souveraine.

El-Mostayn-b-illah fut déposé, l'an 252 de l'hégire (1), après un règne de trois ans et huit mois, et les Turks mirent sur le trône, à sa place, son cousin el-Motaz-b-illah (celui qui cherche sa force en Dieu ).

Ce prince, fils d'él-Motouakkel et frère d'él-Montasser, avait été écarté du tròne, malgré ses droits d'hérédité, par les complices du khalyfe parricide : il n'était alors âgé que de dix-huit ans et quelques mois, et gémissait, avec son frère él-Mouyed-b-illah, dans nne prison de Samarrali, où leur cousin el-Mostayn les retenait encore dans les fers. Le parti des Turks, qui dominait alors, avait été étranger au meurtre d'él-Motouakkel; ils briserent les chaînes d'él-Molas; et le faisant passer de son cachot au trône. l'inaugurèrent comme khalyfe, le vendredi, quatrième jour du mois de Moharrem de cette année (2).

Aussitôt le khalyfe déposé fut saisi : on lui fit signer son abdication, et on le transfera, sous bonne garde, dans un château fort, d'où on le fit conduire à Ouaset par Ahmed ébn-Touloun

Le malheu reux el-Mostayn-b-illah fut massacré, dans cc voyage, par le chambellan Sayd, charge des ordres secrets du nouveau khalyfe; et plusieurs écrivains n'ont pas craint d'accuser Ahmed d'avoir exécuté lui-même ce meurtre, ou du moins d'y avoir assisté, et de s'étre chargé d'apporter aux pieds du kha-

cembre de l'an 868 de notre ère.

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le mardi 22 janvier de l'an 866 de notre ère (2) 25 janvier de l'an 868 de notre ère.

lyfe el-Molas la tête de son infortuné

cousin.

Mais les détails suivants, dont l'exactitude est mieux constatée, consignés par des historiens plus dignes de foi et plus à portée de connaître la vérité, prouvent que Ahmed éhn-Touloun fut bien loin de se rendre coupable d'une aussi monstrueuse ingratitude envers son prince et son bienfaiteur.

son prince et sout out mantes avoir dépose il test bit «Mostrappe dellah, les Turks te kindyc deivent la signature de son abdication, prétendue volontaire, et ordonnèrent son départ pour Ousset, mais, ne voulant charger de sa conduite et de sa garde qu'un homme qui pit avoir à la fois leur confiance et celle du malheureux prince, Ahmed ébn-Touloum seul leur parut réunir ces deux

avantiges.
On remit done él-Mostayn-b-illah entre les mains d'Ahmed, qui le niena à Ouaset, suivant les ordres qui lui etaient intimés, mais qui se conduisit envers le khalyfe detroité avec le respect et les égards les plus grands.

Cépendant les Turks qui étaient devenus les favoris d'él-Mota-d-illah, craignant encore él-Mostayn, malgré le sucès de leur complot, rendirent suspecte au nouveau khalvé cette conduite d'Ahmed ébn-Touloun, qu'ils présentérent comme la preuve d'un attachement secret pour son ancien souverain.

Bientôt ils persuaderent el-Molaz que son règne ne pourrait être assuré que par la mort de son prédecesseur. Kabyhah, mère d'el-Molaz-b-illah, écrivit done à Ahmel ebn-Touloun. pour l'engager à tuer el-Moslauyn, livre à sa garde, lui offrant pour récompense le gouvernement de la province de Oua-

Ahmed chn-Touloun ayant rejeté cette proposition avec indignation, les Turks envoyèrent alors Sayd; chambellan du ouveau kluhje, portant a Ahmed chnmoureau kluhje, portant a Ahmed chnprisonnier entre ses mains et de revenir lu-même à Samarah: Ahmed fut contraint d'obdir; mais il ne voulut faire ette remise qu'en présence du apdy assisté de témoins : aussitôt Sayd entraina dans le désert la viction qui lui retaina dans le désert la viction qui lui de desert la viction qui de desert la viction qui lui de desert la viction qui de de de la viction de la vict était désignée par ses ordres secrets, et lui coupa la tête sous une tente.

Ahmed ébn-Touloun, y étant entré après le départ de Sayd, vit à terre le trone sanglant du malheureux él Mostayn, dont la tête avait été emportée par Sayd, qui courut déposer aux pieds d'él-Molaz son borrible trophée.

Almed ebn-Touloun fit laver ces restes mutilés, les enveloppa d'un linceul, et ne retourna à Samarrah qu'après avoir prononcé, sur leur sépulture, les prières solennelles usitées pour les céré-

monies funèbres.

On l'entendit depuis répêter souvent, quand il fut parvenu au faite de la puissance, ces paroles, conservées par un historien contemporain : « Les Turks « m'avaient offert le gouvernement de « Ouaset pour le meurtre d'él-Moslay»; » j'ai refusé, n'écoutant que le souvenir de mes serments et la crainte de

nir de mès serments et la crainte de
 Dieu; et Dieu m'a récompensé par son
 éclatante faveur et par la possession
 de l'Egypte et de la Syrie.

## CHAPITRE VII.

Suite de la dynasile des Abbassides. — Les Abbassides (Abbalyse et Montand-Halle, et Montand-Halle), et Mont

Eliotine du grand thédire de es castraphes politiques, l'Expre, à cette époque, suivait sans heistation l'impulson que les événements donnaient aux provinces de l'empire. Le seul événement qui ait quelque importance pour ce pays, rapporté par les chroniques copitos de cette époque, écst l'elevation au siège d'Alexandrie du patricio Mandalo, et de l'anche de l'a

Ce patriarche, connu aussi sous le nom

(1) Celle année a commencé le samedi 8 avril

de l'an 859 de notre cre.

de Senodios (1), mourut, après avoir occupé le siège patriareal pendant onze ans et trois mois. Son patriarcat est remarquable, en ce que c'est à lui que les chrétiens d'Egypte attribuent la construction des aquedues souterrains qui portent aux citernes de la ville les eaux douces du canal d'Alexandrie.

Le vice-gouverneur que él-Montasser avait laisse en Egypte, Yezyd ben-Abdallah, était devenu gouverneur lui-même. lorsque ce prince prit possession du klialyfat; il s'était maintenu dans son gouvernement pendant tout le règne du faible él-Mostaun-b-illah : mais él-Motazb-illah, a son avénement, l'avait destitué et avait choisi, pour le remplacer, Mosahem ben Khaqan, I'un des principaux Turks.auxquels il devait son élévation au trône.

Mozahem ben-Khaqan mourut l'an 254 de l'hégire (2), et fut d'abord remplace par son fils . thmed ben-Mozahem; mais, dans cette même année, celui-ci fut rappele, et Bakbak, l'un des chefs des milices turkes, fut nommé gouverneur de l'Égypte par le khalyfe él-Motaz-b-illah, ou plutôt par cette garde turke elle-même qui regnait sous le nom du khalyfe.

A cette époque d'intrigues et de conspirations permaneutes, il était rare que les personnages influents, nommes au gouvernement des provinces, se déterminassent à quitter la cour du khalyfe pour aller résider dans leurs gouvernements; mais ils les faisaient administrer, en leurs noms, par des agents affidés et des licutenants. L'administration de l'Egypte était ainsi partagée entre divers vicegouverneurs et administrateurs, les uns commandant à Fostatt, d'autres a Alexandrie, d'autres encore dans la haute Egypte: le pouvoir n'v était pas même concentré dans les mêmes mains; dans chaeun de ces arrondissements, l'armée avait un chef particulier, tandis qu'un autre fonctionnaire était chargé de l'administration civile et du prélèvement des impots. La réputation générale et méritée dont

iouissait Ahmed &bn-Touloun, détermina (1) Ce nom est écrit Chenouda par les écri-

vains cophtes. (2) Celle année a commencé le jeudi i\*\* janvier de l'an 868 de notre èreBakbak à le choisir pour son lieutenant militaire à Fostatt, et l'administration financière fut confiée à Ahmed ébn-él-Modabber (1), nommé inspecteur des tributs.

Celui-ci, homme avide et dur, créa de \* nouveaux impôts, et tourmenta surtout les chrétiens par des exactions intolé-

rables.

Jusqu'alors, outre l'impôt personnel, pave par les chrétiens seuls, les habitants de l'Égypte n'avaient été soumis qu'a uu seul subside, nomme Kharadjy; ce subside, établi sur le revenu qui était tiré des terres cultivées et eusemencées, produisant des grains, des légumes ou des dattes, était pavé annuellement. Ahmed ébn-él-Modabber établit une nouvelle contribution, nonmée Helaly, et qui devait être acquittée chaque mois.

D'autres impôts iniques et vexatoires furent également crees et multiplies par l'inspecteur des tributs de l'Egypte, que les historiens chrétiens et musulmans s'accordent à représenter comme le plus ruse des hommes et comme doué d'une

malice infernale.

Il mit en monopole la vente du natroun, qui avait été jusqu'alors une marchandise libre ; il établit un impôt nommé él-Miray sur les pâturages vagues, où l'on fait paitre les bestiaux; un autre impôt, nommé el-Masayd, sur les pois-sons qu'on pêche dans le fleuve. « An-« paravant, disaient les Égyptiens, la « pêche était libre, et les pêcheurs ne te-« naient leur droit que de Dieu. »

La conduite de l'auteur de ces exactions lui avaitattiré la haine universelle; des murmures on était passé quelquefois à des résistances hostiles. Pour se défendre des attaques qu'il pouvait avoir à craindre de la population indignée, il avait reuni cent esclaves indiens, remarquables par leur vigneur et leur courage, dont il se faisait partout accompagner.

Lorsque Ahmed &hn-Touloun fit son entrée à Fostattpour y prendre possession de sou commandement, Ahmed-ébn-él-Modabber vint à sa rencontre entouré de son escorte ordinaire; et, sentant le besoin de se concilier l'amitié du nouveau commandant militaire, il lui offrit un pré-

<sup>(1)</sup> Quelques écrivains le nomment Ahmed-Ebn-Mahommed, prétendant qu'il était pelit sis d'él-Modabber et non son fils.

sent de 10,000 dynars (1). Mais Ahmed Abn-Toulous relius Flor, et deumanda, en échange, les cent esclaves qui suiviaient Mimaté Abn-Holdabber. Colui-ci, quoique soupconnant le but de cette d'emande imprèvue, nos ependants l'y réfuser; et, des emoment, tout le pouvoir passa des mains de l'administrateur gestrai des limains de l'administrateur gestrai des lilius, avec la troupe d'esclaves armés qui en était l'apour.

Binntôl Ahmed, then Touloum devint asseptiment en Egypte pour y égaler en autorité le gouverneur, dont in était que le lieutenant, et soumettre par la forre de sexarmes, soit les entemes qui outaient s'oposer à l'agrandissement de sa puissance, soit d'autres vice gouverneurs, qui prétendaient conserver, dans les divers arrondissements de l'Expet, leur indépendance envers lui.

Ahmed ben-Thabathaba, de la race du khalyfe Alu, fut le premier contre lequel il prit les armes. Un autre ennemi plus redoutable fut Bogha-el-Asghar, frère puiné de Bogha-él-Sogheyr, meurtrier du khalyfe el-Motouakkel : ayant vu son frère mis à mort par l'ordre du khalyfe él-Motaz, vengeur de son père, il s'était retiré entre Barkah et Alexandrie et s'y était établi avec ses partisans : ils'était ensuite avancé dans le Sayd; mais il y fut attaqué par Tenym que Ahmed ébn-Touloun avait euvoyé à sa poursuite. Abandonné de ses troupes dans le combat, il tomba percé de coups; et sa tête, portée à l'ostatt, fut exposee sur la priucipale porte de la ville.

Prespue aussitôt après, Almaet debarolusion est à combattre un autre enneuii, Brachym ben de-Souffy : maître d'Essel, ai Seata enjarde de tout l'ardivante de la combatte de la combatte de qui ossient lui résister : il avait d'oji, dans une remontre, battu les troupes que Almaet d'on Toutoma variet spédies comtre lui; mais, defait à son four auprès d'Allande, de la combatte de la combatte de avait de l'orce de trade d'envoyer, ai vait de l'orce de trade de d'envoyer. ai vait de l'orce de trade de d'envoyer. ai vait de l'orce de trade de de envoyer. ai vait de l'orce de trade de envoyer. ai va vait de l'orce de trade de envoyer. ai va present de la combat.

Sur ces entrefaites, Ahmed recut des dépêches importantes de Samarrah, alors

(1) Environ 150,000 francs de notre monnaie.

capitale de l'islamisme. Bokhok, dont il était le lieutoant, avait fait confirmer en sa faveur par le khalyfe le titre de vicegouverneur : en même temps ce prince lui adressait l'ordre de se préparer à ataquer Yssa ben-d-Cheykh, qui s'était révolté en Syrie contre l'autorité souvraine, profitant, pour se rendre redoutable, des troubles et des séditions qui agtiaient la capitale de l'emprishe de

En effet, les milices turkes, conspirant avec le clumbellan Sadéh, fils du turk Outsyf, l'un des complices du meurtre du khaiyie él-Motouakket, avaient forcé él-Mota; agé alors de vingt-quatre ans seulement, d'abdiquer le khalyfat, après un règne de quatre anset six mois, le 26 du mois de Regeb de l'an 255 de l'hécire.

Abreuvé des plus cruels outrages, ce malheureux prince avait été renfermé dans un cachot, sans aucune espèce de nourriture; et, six jours après, le 2 du mois de Chaabân, il vétait mort de faim.

Un cousin d'él-Motaz, él-Mohtadgb-illah, fils du klaslyfe Ouatheq, et alors âgé de trente-sept ans, élevé au trône par les Turks, n'y était pas resté un an entier, et avait bientôt eprouvé le même sort que son infortuné prédécesseur.

Il avait été massacré à Samarrah, l'an 250 de l'hégire (1), et les Turks avaient donné le khalyfat à él-hôtoamed-ala-Allah, âgé alors de vingt-cinq ans. Ce khalyfe fut le troisième des ills de él-Motouakket, parvenus au trône; mais il sut s'y maintenir plus longtemps que ses frères et ses cousins qui l'y avaient pré-rèlés.

C'est dans ces circonstances que Yiza bou-ft-Chepth avair feuis du nouveau khalyfe le serment de fidelité et l'insertion de son nom dans les prières publiques; il avait rejeté avec dédain et obstuation l'offre qui lui avait été faite par de l'Aménies 3'vi vouluit le reconnaître et quitte la Syrie, marchandants aoule l'Aménies (1-2 l'arménie) et leuis de la Syrie, et annonçait en même temps des protentions sur celui de l'Europe son protentions sur celui de l'Europe.

Il s'était déjà emparé d'une somme de

Cette année a commencé le samedi 10 décembre de l'an 869 de notre cre.



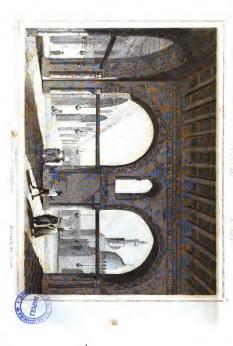

7.50,000 dynnrs (1), provenant des tributs de l'Égypte, que Ahmed ébn-él-Modabber avait adressés au trésor du klaiyté à Samarrah: les ordres d'él-Molamed-ala-Allah engiapaient à Ahmed ébn-Touloun de prendre les armes, et à Ahmed ébn-él-Modaber, de lui fournir tout l'argent nécessaire pour que rien n'arrêtât le succès de cette guerre.

Ahmed & har-Touloun n'avait pas besoin d'être excité contre Yasa & he-Cheukh; les prétentions annoncées par celui-ci, sur le gouvernement de l'Expyte, en avaient dair pour lui un ennemi particulier et un rival personnel, à la perte duquel il devait s'acharner.

Aussi, Ahmed ebn-Touloun se hâta-t-il emettre son armée en état, pour la refiercer, il acheta un grand nombre d'esclaves noirs, abyssins et grees; puis, il partit lui-même de Fostatt, à la tête de ses troupes nombreuses, laissant, en son absence, le commandement de l'Egypte à son frère Moussa ébn-Touloum.

A son arrivée sur les frontières de la Syrie, Alméd ébn-Touloun envoya d'abord à Yssa ben-êl-Cheylik une sommation de reconnaire l'autorité du klusyfe el-Motamed-ala-Alala, et de restituer l'argend tu tribut de l'Exput dont il s'était emparé par violence. Yssa ben-èl-Cheylik rétas d'obier à cett double injonction, et Almed d'un-Touloun continua a s'ayancer vers le cœur de la Syrie.

Mais, près de joindre son adversaire, il apprit que les hahyle venait de destituer Yasa ben-dt-Cheyth, et de nommer, on as pluce, au gouvernement de la Syrie, en milloss turkes. Dès lors, Ahmade donToulous, jugent la querelle suffisammentéablie entre les deux autagonistes, et croyant inutile d'intervenir dans la lutte qu'ils allient se livrer, se détermins à rentiere en Egypte avec ses troupes, après une campagne de deux mois.

En effet, après plusieurs succès divers, Amagour battit les troupes d'Yssa benet-Cheykh, et le contraignit d'evacure la Syrie; mais celui-di se retira en Arménie avec ses partisans; et, s'étant emparé du gouvernement de cette province, s'y maintint pendant treize ans, c'est-àr-dire jusqu'à sa mort.

(1) Environ 11,000,000 de notre monnaie-

Deretouren Égypte, Ahmed ébn-Touloun ne s'occupa que de s'y fortifier, et de s'y établir sur un pied de défensive assez redoutable, pour n'avoir à craindre aucune attaque ni à l'Intérieur ni au dehors.

Il habitait alors le palais qui avait été le séjour de ceux qui l'avaient précédé dans son commandement. Ce palais n'était pas situé dans l'intérieur des murailles de Fostatt, mais dans un quartier ou faubourg appelé él-Asker, c'est-àdire l'Armée, nom que ce quartier avait reçu parce qu'il était particulièrement habité par les troupes et par leurs officiers; semblable à une petite ville, il renfermait des rues, des marchés et de belles maisons : situé au nord de Fostatt, il était borné au nord-est par le mont Yechkar, où depuis Ahmed ebn-Touloun éleva la mosquée qui porte son nom, et qu'on v voitencore (1). Il finissait, à l'occident, au pont appelé depuis Qantarat-el-Seba (le pont des Lious), sur le canal qui traverse maintenant la ville du Kaire, non encore construite à cette époque : ensuite il s'étendait au midi jusqu'à la ville de Fostatt elle-même.

Ce palais avait été construit, environ cent aus suparavant, par Saleh ben-dly, que nous avons vu gouverneur de l'Expte, sous le premier des klanifes abbassides; il avait suffi à l'habitation des commandants militaires et des gouverneurs qui avaient précéde Ahmed longtengs contenir les magasins que nécessitaient les immenses préparallis de querre, lenombre toligours croissant de ses chevaux et de ses esclaves, et les riches esconsidérables qui l'avait amassées.

Ahmet don-Toulous chercha done un nouvel emplacement, qui pid reinuir l'avantage de la position avec la proximité de Fostate de son fauburag de de-Ander. Il choisit, en conséquence, cette plaine clevée, qui forme le plateau des bauteurs abruptes appelées le mont Yechdar, qui s'etnel à Torient de Fostat et du quarrier d'él-Ader. Jusqu'au pried un l'indication de l'anne et de juis chimet d'el-Ander Jusqu'au pried pried to unbeaux de chreviene et de juis chimet d'en-Touloun les tit démolir, et y tit construire une citadelle et un manégs :

(1) Voyez la planche nº 2.

il distribua alors, à titre de fiefs, les portions du terrain environnant, aux chefs de son armée et à ses principaux partisans, en leurordonnant d'y bâtir des maisons et de venir les habiter.

Bientôt tout fut couvert de constructions, qui en firent une nouvelle ville, ayant mille pas de longueur et autant de largeur; son foudateur lui donna le nom d'el-Qutayah, ce mot signifiant en arabe : des fonds de terre, conocides en leur s'assaux ou partisans, sous certaineur s'assaux ou partisans, sous certaines conditions et redevances, comme les fiels, créés par nos auciens gouverments d'Europe, dans le moyen âge.

Cette nouvelle ville était bornée au nord-est par le roc élevé sur lequel, dans la suite, Salah-éd-dyn ébn-Ayoub (Saladin) fit construire une nouvelle citadelle, celle qui existe encore de nos jours : elle s'étendait, du côté opposé, jusqu'à l'ancien quartier appelé él-Asker; ainsi, à l'orient elle était bornée par les mamelons du mont Mokattain; elle touchait vers le midi à Fostatt, dout la réunion, ainsi que celle du quartier él-Asker vers l'occident, n'en faisait, pour ainsi dire, qu'une seule ville : mais on onblia peu à peu le nom d'Asker, et l'on ne conserva que ceux de Fostatt et de Oatayah.

Cette dernière cité parvint bientôt à la plus grande spiendeur : des jardin agréables, de riches palais, des mosquées magnifiques, des bans, un grand nombre de maisons particulières embellissaient ses ruess; on y voyait aussi des marchés et des ateliers de tous les mé-

Le palais qu'Aimed tôn-Touloms sy transitions de la fraction de sur les differes par son étendue et la magnificace de sa construction; on y entrait par plusieurs portes, et l'une d'elles voir ou surmontée d'un belivéer elevet, d'oir la surmontée d'un surmontée d'un le cours du Nil, sur la verdoyante liée de Raoudah, et sur l'autre rive du fleuve, jusqu'aux majesteusses pyramides.

C'est là qu'Ahmed aimait à se reposer : la nuit, surtout la veille des fêtes, il se plaisait à voir de la le mouvement que ses gens et les habitants se donnaient pour les préparer; et, lorsqu'il s'apercevait que quelque chose leur manquait, ses dons généreux suppléaient à leurs besoins. Ce palais était bordé par la place du manége, dont j'ai déjà parlé, appelée par les Arabes Meydan, et dont il prit lui-même le nom.

Catte ancienne ville de Atmeet don-Touloun, son palais, as forteresse, ont sub i Pilet i mei table du tenps et des cutstrophes que tant de révolutions diverses ont anmées depuis cette écoque con la companyation de la companyapar les klaulfes faintenes, a resultant par les klaulfes faintenes, a receite la ville nois stendeu qui l'avait précédes; mais les traces s'en reconnaissent encore, et des ruines remarquables viennent, indetage que de la companyation de la contraction de la companyation de la visibilité encore the nos jours, attacte en force et son ancienne splendeur.

Au milieu de l'extrémité méridionale du Kaire, et à peu près à moitié de la distance qui s'étend depuis la citadelle jusqu'au Khalyg, on trouve un quartier, connu maintenant encore sous le nom de Hart-Touloun (quartier de Touloun). Ce quartier, qui renferme une population assez considérable, mais presque entierement composée de gens de la basse classe, paraît, à la première inspection, être beaucoup plus ancien que le reste de la ville du Kaire, et avoir, avant qu'elle fût construite, formé une forteresse, dont la vaste enceinte se reconnaît, même de nos jours, à des débris de remparts ruines, mais où quelques portions restent encore debout.

Jusqu'à notre arrivée en Égypte, cette portion de la ville n'avait été ni décrite, ni peut-être même visitée par aucun voyageur européen. On n'en avait, pour ainsi dire, fait qu'apercevoir l'extrémité septentrionale en longeant la grande rue qui conduit à la citadelle.

Les négociants européens établis au kaire, et désignés communément sous le uom de Francs, craignaient méme de so insarder à pentèrre dans ce quartier, lorsque leurs affaires les y appelaient, redoutant le fanatisme outre des labitants, qui, fiers d'avoir dans leur mosquée une copie de celle de la Meke, manifestaieut une intolérance plus marquée que dans le reste du Kaire.

Ce fanatisme, presque féroce, des babitants de ce quartier avait pour causes

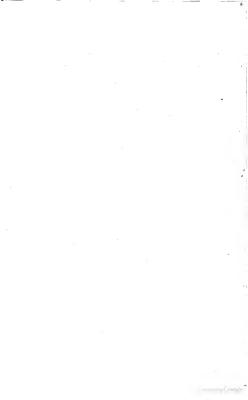



los place to be the open do to both on the figure server to be last on the last of the manufacture of Early antique

soit son isolement des autres quartiers de la ville, soit peut-être la descendance de sa population, formée originairement par les soldats des milices turkes et circassiennes, qu'Ahmed ébn-Touloun y avait autrefois établies.

Ce quartier s'étend au nord, le long de la grande rue, appelée Sekket-él-Mousalleh, qui partait du pont, nommé Qantarat-él-Seba, passe à la droite de Birket-el-Fyl, et conduit à la grande place, dite Roumelyéh, devant la porte de la citadelle, appelée B&b-êl-Azab.

Au midi, ce quartier, qui s'étendait autrefois beaucoup plus loin, a maintenant les mêmes bornes que celles de la ville elle-même, dont la porte, située de ce côté, a conservé aussi le nom de Bâb-Toulows.

En sortant de cette porte et tournant à l'ouest pour gagner le Vieux-Kaire (l'ancienne Fostatt), on trouve aussi un etang, nommé Birket-Touloun, et plus toin encore, directement au midi, en passant devant le fort, construit depuis par les Français et appelé par eux le fort Muireur, un monceau de décombres. qui a conservé le nom de Kyman-Toufoun (le monceau de Touloun). Les traditions font de cet amas de ruines les débris du palais d'Ahmed ébn-Touloun, et de l'étang les restes de ses magnifiques jardins.

Tout ce quartier est placé sur une élévation considérable de terrain, dont une partie est maintenant formée de décoinbres accumulés successivement : mais, en beaucoup d'endroits, on remarque encore facilement le roc du sol primitif, sur lequell'ancienne forteresse était fondée, et dont la situation prédominante sur les terrains environnants l'avait fait choisir pour cette coustruction.

Cette élévation, qui s'abaisse un peu progressivement, si l'on s'avance vers le côté extérieur de la ville actuelle, s'élève. au contraire, de plus en plus, en tendant vers l'intérieur; elle est coupée brusquement, et, en plusieurs endroits perpendiculairement, par la grande rue dont je viens de parler.

Le long de cette rue les parois du rocber, qui ne sont pas masquées par des maisons particulières, sont revêtues d'une forte muraille, d'ancienne maconnerie. On y remarque surtout une es-

5º Livraison. (ÉGYPTE MODERNE.)

pèce de bastion, flanqué de trois grosses tours, à moitié engagées dans le rempart lui-même, et dont la hauteur, assez considérable du côté de la rue, est presque de niveau avec le terrain du côté de l'interieur.

Une des tours de ce bastion a reçu des liabitants du Kaire le nom de Mastabet-Feraoun, c'est-à-dire, le Trone de Pharaon, suivant leur habitude de rapporter au monarque, qu'ils désignent par ce nom, toutes les anciennes coustructions dont ils ignorent l'époque précise.

On désigne aussi ce bastion par le nom de Qalat él-Kabch (château du Bélier), parce que l'on donne dans l'Orient au chef d'une famille le nom de Bélier. chef du troupeau, et qu'on a voulu indiquer par la que le chef de la maison des Toulonides y avait établi sa demeure

et y avait élevé un palais.

C'est au centre de ce quartier, dont je viens de décrire les limites, qu'existe encore maintenant, après dix siècles presque revolus, la plus grande mosquée du Kaire, et la plus ancienne, puisqu'elle existait dès longtemps avant que cette ville elle-même fût foudée par Giauhar, général des armées du khalvfe fatymite Moezle-dyn-Illah. Cette mosquee (1) porte encore, de nos jours, le nom de Gamé-Touloun (Mosquée de Touloun), ou plus correctement Game-ebn-Touloun (Mosquée du fils de Touloun) ainsi qu'on le lit dans les belles inscriptions koufiques que j'y ai découvertes et interprétées (2).

Ahmed ébn-Touloun voyait chaque jour augmenter sa puissance, ses richesses, le nombre de ses esclaves et l'alfluence de ses partisans. Mais la renommée porta bientôt jusqu'à la cour du khalyfe les cloges de la nouvelle ville et de son fondateur. Amagour, qui venait d'obtenir le gouvernement de la Syrie, en concut de la jalousie, et peutêtre même quelque crainte. Aussi, se hâta-t-il de presser le khalyfe él-Motamed d'ôter à Ahmed son commandement militaire; il écrivait à ce prince : « Que « les forces d'Ahmed ébn - Touloun « étaient plus grandes que celles de cet . Ebn-cl-Cheykh, qui, naguere, s'était

(1) Voyez la planche nº 2. (2) Voyez la planche nº 20. « révolté en Syrie ; et qu'Ahmed était « plus redoutable, puisqu'il l'emportait

« sur celui-ci , plus encore par l'activité « et la profondeur de son génie que par

« ses richesses. »

Ahmed ebn-eb-Modabber, intendant général des finances de l'Égypte, et devenu de plus en plus l'ennemi de Ahmed ébn-Touloun, écrivit dans le même sens à la cour du khalyfe, et entra dans cette intrigue avec Chakir, son secrétaire.

Ahmed thm-Toulous recut du khalyfe Fordre de quitter immediatement 1 Egypte, et de se rendre à Samarrah, en laissant son commandement entre les mains d'un délégué de son choix: mais les espoins qu'il avait à la cour lui firent comaître le bul de la comain en consider le de la comain en la comain en la comain en Coursety, son servaire et son ami, avec de grands présents en chevaux, en argent et en objets précieux pour le vizir.

Celui-ei, devenu sussitôt partissand' Ahmed & Dhr Jouloun, non-seulement fit an nuller par le khalyfe l'erdre de rappel, mais lui obtint encore la prolongation de son commandement et la permission de faire venir auprès de lui en Egypte sa femme et ses enfants, qu'il avait lais-

sés à Samarrah.

Pour signaler sa reconnaissance envers Dieu, qui avait déjoué les piéges de ses ennemis, Ahmed ebn Touloun répandit sur les pauvres de magnifiques largesses; son bonheur ne s'arrêta pas là. Bakbak, qui était gouverneur titulaire de l'Égypte, et qui lui avait donné le commandement militaire de Fostatt, encourut à cette époque la disgrâce du khalyfe el-Motamed-ala-Allah, et fut condamné à perdre la tête. Le khalvfe nomma au gouvernement de l'Egypte le beau-pere d'Ahmed ébn-Touloun, Barkouk, qui se fit représenter par son gendre, non-seulement à Fostatt, mais encore dans les autres provinces de l'Égypte, et niême à Alexandrie, où jusqu'alors Yssa ben-Dynar avait rempli les fonctions de vice-gouverneur.

C'est ainsi qu'Ahmed ébn-Touloun se vit maître de l'administration de toute l'Égypte, l'an 257 de l'hégire (1).

L'année suivante, Barkouk mourut, et

 Cette année à commencé le mercredi 29 novembre de l'au 570 de notre ère. son gendre obtint du khalyfe le titre de gouverneur en sa place (1).

Ahmed ébn-Toulous avait connu les intigues d'Eun-Houladher et de Claktr; il avait même reçu du vizir, quil s'était rendu si foronble par ses prisents, les originaux des lettres quils avaient écrites contre lui. Après une explication violente à ce sujer, Chalir ettil mort de frayeur; Ahmed obtint du habuyte le reuvoi d'Éon-et-Modeber, qu'il al usuisto archer, mais, ayant apqu'il al usuisto archer, mais, ayant apdu palas impérial, il lui rendit hientôt la libert et son emiliate de la libert et son emiliate de la libert et son emiliate de la libert et son emiliate avait de la libert

Ebn-él-Modabber était alors las de lutter avec Ahmedébn-Touloun, qu'il redoutait de plus en plus : il pria donc son frère de lui faire donner l'administration financière de la Syrie, résolu de quitter

l'Egypte le plus tôt possible.

Cépendant, avant son départ, toute relation boxitie cessant entre lui et Ahmed don-Touloun, il fit sa paix avec lui, et, comme gage de cette aunitie nou-marougoth, l'un des lis de son ancien adversaire; ce mariage, contracté entre deux enfants encore en bas âge, apporta dans la familie d'Ahmed don-Touloun tous les domaines et toutes les richresses que possedait en Egypte Eon-d'Hotaboure passes que passedait en Egypte Eon-d'Hotaboure passes que passes que passe passes que passe que passe que passe que passe passes que passe que passe que passe que passe passes que passe que passe que passe que passe passes que passe que passe que passe que passe passes que passe que passe que passe que passe passes que passe que passe que passe que passe passes que passe que passe que passe que passe passes que passe que pa

Der. L'intendant général des finances ne fut pas remphact, et Almed don Toulom pas remphact, et Almed don Toulom et al. (1997) e

(1) Monnaie d'él-Motamed-ala-Allah, frappée en Egypte, l'au 257 de l'hégire (870 de notre ere), et portant le nom de Ahwed-ébn-Touloun.



leur perception était accompagnée, dans toutes les provinces qui venaient d'être soumises à son gouvernement. Cette diminution monta, dès la première annee, à une somme d'environ 100,000 dynars (1).

Avant de prendre cette décision libérale qui lui attira les bénédictions générales de l'Égypte, il avait consulté Abdallah ben-Dachamah, l'un de ses conseillers et secrétaire du nouveau trésorier Abou-Ayoub, qu'il venait de charger d'une portion des fonctions d'Ebn-él-Modabber. Ce secrétaire était un homme dépourvu de piété et d'humanité, et connu par sa cupidité, son avarice et sa ruse.

Le discours adroit qu'il adressa à Ahmed ébn-Touloun, pour le détourner de cette suppression, ne put changer la résolution généreuse de celui ci. Les historiens arabes prétendent même qu'Ahmed ébn-Touloun y fut confirmé par un songe, dans lequel il crut voir un de ses pieux amis qu'il avait laissé à Tarse, et qui lui dit : « Lorsqu'un « prince abandonne de ses droits, pour « le bonheur de ses peuples, Dieu lui-« même se charge de sa récompense. »

Ces mêmes historiens ajoutent que Ahmed, parti le surlendemain pour la haute Egypte, traversait le désert, lorsqu'un trou, qui se forma dans le sable sous un des pieds du cheval de l'un de ses esclaves, le fit abattre et se renverser aunrès de lui. Ahmed, étonné, examina l'ouverture qui venait de se faire par un éboulement subit, et y trouva un trésor considérable, qu'on évalua à un million

de dynars (2) Le bruit de cette découverte merveilleuse se répandit dans tout l'Orient, et Ahmed, y voyant la récompense que son songe lui avait promise, ecrivit au klialyfe el-Motamed-ala-Allah, pour lui demander l'autorisation de le garder en entier, et de l'employer en de bonnes œuvres. Cette permission lui fut accordée. et il dépensa une partie de ce trésor à faire construire un aqueduc, un abreuvoir, uue fontaine (3), un hôpital et des

mosquées ; tout le reste fut distribué aux

La première mosquée qu'Ahmed fit bâtir fut placee sur la croupe la plus élevée du mont Mokattam, qui se trouve maintenant à l'orient du château du Kaire et qui le domine de ce côté. Ce lieu portait autrefois le nom de Tennour-Feraoun (la Fournaise de Pharaon), et, suivant quelques historiens, avait été autrefois un ancien Pyrée, consacré au culte du feu par les Perses, pendant leur invasion en Egypte.

S'il faut en croire d'autres historiens, cet endroit avait recu anciennement le nom par lequel on le désignait, parce que, lorsque les premiers rois d'Egypte sortaient d'Héliopolis, alors leur capitale, on avait, dit-on, coutume d'alluner un grand feu, sur ce sommet, pour avertir leshabitants de se tenir prêts à fournir tout ce dont le prince pourrait avoir

besoin dans sa route. Si l'on adopte cette seconde version, il paraît du moins que cet usage fut abaudonné par la suite, et que ce lieu devint désert; quoi qu'il en soit, suivant les historiens, les ruines du bâtiment, dans lequel on allumait autrefois le feu. subsistaient encore du temps d'Ahmed

ébn-Touloun. Un des chefs de ses troupes, nommé Ouassyf-Katirmir, crut qu'un trésor pouvait y être enfoui, et y fit faire des démolitions et des fouilles, mais sans y rien trouver. A son tour, Ahmed ebn-Touloun y lit fouiller de nouveau, et y découvrit un trésor plus considérable que le premier qu'il avait trouvé dans le désert. Une autre tradition rapportait que

Juda, fils du patriarche Jacob, ayant aperçu le feu qui brillait en cet endroit, à son départ de l'Égypte, avait tourné ses pas de ce côté, et y avait fixé quelue temps sa demeure, tandis que ses frères retournaient vers leur père

Cette tradition fit considérer ce lieu par Ahmed &bn-Touloun comme un lieu sanctifié, et, l'an 259 de l'hégire (1), il y fit bâtir une mosquée, avec un minaret et une citerne. Cet édifice conserva son ancien nom de Tennour.

Ahmed &bn-Touloun fit ensuite construire un aqueduc et une fontaine, pres (I) Cette année a commence le vendredi ? novembre de l'an 872 de notre ère.

<sup>(1)</sup> Environ 1,500,000 francs de notre mon-

naie,
(2) Environ 15,000,000 de notre monnaie.
(3) Voyez differentes funtaines, aqueducs et

de la mesquée nommée Akda, située dans la portion du Qarafah (1) qui était désignée sous le nom d'él-Moafir.

Cet endroit manquait d'eau, quoique une source, nommée la Fontaine d'Abou-Khaled, n'en fut pas tres-éloignée. On conseilla à Ahmed d'en amener les eaux à la fontaine qu'il faisait construire; mais il s'y refusa, en disant : « On conservea rait à ma fontaine le nom d'Abou-Kha- led, au lieu de lui donner le mien : il faut donc qu'elle recoive les eaux d'une a autre source. En effet, par ses ordres, on fouilla plus à l'orient, et les travaux furent conduits par un chrétien, renommé pour ses talents en architecture et en géométrie, qui réussit à en faire un édifice, dont la beauté surpassait tous ceux du même genre qu'on avait vus auparavant. L'aqueduc, qui amène cette source, fut, dans la suite, appelé Oanatur-ébn-Touloun (les Ponts ou les Arcades d'Ebn-Touloun); et une partie subsistait encore du temps de l'historien el-Makryzy: sa construction avait coûté

40.000 dynars (2). Vers le commencement de l'année 260 de l'hégire (3), Ahmed fit recreuser et nettoyer le canal d'Alexandrie, qui avait été encombré par les sables; il fit construire dans cette ville de nouvelles citernes voûtées, et les aqueducs souterrains pour amener l'eau douce nécessaire aux accroissements de la population de cette ville. Dans la même année, étant allé, avec son trésorier Abou-Ayoub et le kady Bakkal, dans l'île de Raoudah, il y donna l'ordre de réparer le nilomètre: réparation qui coûta 10,000 dynars (4).

Dieu, disent les écrivains orientaux, sembla bénir les travaux ordonnés par Ebn-Touloun; car le Nil, qui, les deux années précédentes, n'était monté qu'à seize coudées cinq doigts, monta, cette niême année, à seize coudées onze doigts, et dépassa dix-sept coudées à chaeune des dix années suivantes.

(1) Quartier de la virie presque entièremen occupe par des tombeaux, et situé à l'orient du Vieux-Kaire (Fostatt), entre cette cité et le mont Mokatlam.

Abou-Ayoub, quelque temps après, fit élever un nouveau nilomètre dans l'arsenal de cette même île, où se construisaient les galères; mais, du temps de « l'historien el-Makruzu, il n'en restait plus que quelques traces.

Vers la fin de l'année, Ahmed ébn-Touloun alla à Alexandrie inspecter les travaux qu'il y avait ordonnés, et donna le commandement de cette province à

Abbas, son fils aîné.

Ce fut à cette époque qu'Ahmed lit réparer le Phare d'Alexandrie, et reconstruire le dôme qui le surmontalt, et que les injures du temps avaient détruit; s'il faut en croire les historiens arabes. le sommet de ce monument s'élevait alors

à près de cinq cents pieds de hauteur. Vers le même temps, Ahmed ébn-Touloun fit bâtir l'hôpital dans le quartier d'el-Asker. Fostatt, avant lui, avait été privé de tout établissement de ce genre; il v fit construire deux bains, l'un pour les hommes, et l'autre pour les femmes, et défendit d'y admettre aucun soldat ni aucun esclave.

Pour fournir aux dépenses journalières de cet établissement, il lui fit don de plusieurs propriétes, et lui abandonna les revenus du marché des esclaves. Les malades y recevaient les plus grands soins : lui-même venait, tous les vendredis, inspecter les médecins et les médicaments, et visiter les malades, les infirmes et les aliénés; un de ces derniers attenta un jour à sa vie, sans qu'il fût détourné par le danger qu'il avait couru de la continuation de ses visites bienfaisantes.

Les dépenses pour l'établissement de cet liôpital, de ses bains et de la mosquée du mont Mokattam, sont évaluces, par les auteurs arabes, à une somme

excédant 60,000 dynars (1). Ces constructions ne furent ni arrêtées, ni interrompues, par les événements

politiques et militaires, qui semblaient devoir en détourner leur fondateur. Ibrahym ben - Souffy, de la famille d'Aly, que les tronpes d'Ahmed ébn-Touloun avaient contraint de se retirer dans la grande Oasis, sortit de sa retraite

avec des forces nouvelles, et s'avança vers la ville d'Achmouneyn : Ahmed, de (I) Environ 9,000,000 francs de notre mon-

<sup>(2) 600,000</sup> francs de notre monnaje.

(3) Cette année a commencé le mardi 27 octobre de l'an 873 de notre ère.

<sup>(1)</sup> Environ 150,600 francs de notre mon-

sou côté, envoya aussi contre lui une nouvelle armée, commandée par Ebn-Aly-el-Ghayb. Celui-ci ne rencontra pas son ennemi, parti pour combattre Abdel-Hamyd-el-Omary, qui avait etabli son autorité sur les frontières de la Nubie. Après un combat opiniâtre contre celui-ci, Ibrahym ben-Souffy fut force de s'enfuir à Assouan, où, avant été attaqué par l'armée d'Ebn-Touloun. il se vit abandonner de ses soldats, et passa par Aydab à la Mekke. Mais le gouverneur de cette dernière ville le fit saisir. et l'envoya à Ahmed qui, après l'avoir retenu quelque temps en prison, lui aceorda ensuite la liberté et la permission d'habiter Médine, où il resta jusqu'à sa

L'établissement qu'Abd-él-Hamydébn-Omary formait en Nubie, excita les inquiétudes d'Ahmed ébn-Touloun; et il crut devoir le faire observer par Chabah-el-Babeky, qu'il envoya à Assouan avec des troupes nombreuses. Celui-ci, voyant Abd-él-Hamyd occupé à se défendre contre Zakkarya, roi de Nubie, voulut profiter de cette circonstance pour l'attaquer lui-même ; et, refusant toute proposition d'accommodement, lui présenta la bataille; mais, malgré la supériorité de ses troupes, et la nécessité où s'était trouvé son adversaire de séparer les siennes en deux corps, dont l'un devait défendre ses derrières contre Zakkarvá, Chabah fut complétement hattu, et contraint de fuir jusqu'à Fostatt. Il y fut mal recu par Ahmed ebn-Touloun, dont il essuya les reproches,

et dont il encourut la disgrâce. Quelque temps après, Mohammed ben-Haroun, chef de la tribu arabe appelée Modar, surprit Abd-el-Hamyd dans une embuscade et lui ôta la vie. Deux esclaves d'Abd-él-Hamyd portèrent la tête de leur maître à Fostatt aux pieds d'Ebn-Touloun, se vantant de l'avoir tué euxmêmes. Interrogés sur le motif qui les avait portés à ce meurtre, et sur les torts qu'avait pu avoir leur maltre envers eux ou envers d'autres, ils répondirent que leur seul but avait été d'obtenir la faveur du gouverneur général de l'Egypte. « Votre crime, s'écria Ahmed « ébn-Touloun , ne mérite que l'indigna-« tion de Dieu et la mienne! « Aussitôt il les fit conduire au suppliée, et donna l'ordre de laver et d'enterrer avec honneur la tête du malheureux Abd-él-Ha-

"The nouvelle révolte éclata, excitée par Abou-Nouel, aneime compagnon d'Ibrahym ben-Souffy, qui réunit un assez grand nombre de partisans et se fit redouter par ses brigandages : une ruse de querre lui donnul a dabor l'avantage sur l'armée qu'Ahmed envoya contre lui : cerné ensuite par deux nouveaux corgs erné ensuite par deux nouveaux corgs tenté en vain de se réquier dans les Oiasis, il fut forcé de se rendre à discretion.

Üne année n'était pas encore écoulée, depuis ce dernier succès, que Mohammed ben-Farab-él-Ferghany fit révolter les habitants de Barkah. Loulou, envoyé contre eux, se rendit maître de la ville, punit les chefs de la révolte, et assura l'autorité d'Ahmed sur toute la province.

Une guerre plus sérieuse vint menore la puissance d'Anned den Publom: elle prit anissance dans l'imitié et l'anbition d'Abous-Ahmed-Talhah, surnommé d-Mouaffey-b-Illah, l'un des lils du khalyfe d-Mouafkel, et freie d'd-Motamed-dia-Allah. Co derrier klalfe, adonat à la molesse, se livril tort l'e, adonat à la differe de son empire, c'hrail de tous o'clès par de, sehtions et par les révoltes des gouverneurs de province sur-

Depuis six ans, les Zinges, peuples d'ogine éthojenne, et dont he ôte ainsi que l'Ile de Zanguebar ont pris leur nom, ciaient entres en Arabie ; ils s'étaient ciaient entres en Arabie ; ils s'étaient proposition de l'arabie de l'arabie de l'arabie Job, répandant au loin le ravage et la crainte. Leur chef, comme la plupart des provocateurs de révolte de cette époque, préendait desendre du khalpé Alty, gendre de Mahomet, et ce titre lui avait les musultmans.

Le khalyfe el-Motamed ala-Allah avait chargé de cette guerre son frére el-Mouaffe : l'an 261 de l'hégire (1), il nomma pour son successeur au khalyfat, son fils Djafar, encore en bas âges sous le nom d'el-Mojanuel-lla-Allah (2),

(1) Cette année a commence le samedi 16 octobre de l'an 874 de notre ère. (2) « Celui qui s'abandonne aux décrets de Dieu. » et substitua après lui dans cet héritage son frère él-Mouaffeq, avec le surnom d'él-Nasser-le-dyn-tllah (le Défenseur

de la religion de Dieu ).

Pour se debarrasser entièrement de fadministration de son empire, le khaljée entidis, pendant le reste de sa vie, à jui entidis, pendant le reste de sa vie, à provinces oricetales, c'est-à dire de l'Àrabie, de la Perse, avec les pays adjacents, et à son lis d'.-Mgolued, les provinces occidentales, comprenant l'Àrabie, de la Perse, avec les pays adjacents, et à conse de l'Arabie. Chieun d'eux devait subvenir aux dépenses de son gouvernement par les revenus qu'il en tirait; et, à causé du bas âge du tils du khalje, et de comme vice-gouverneur ganéral.

Copendant la guerre que él-Mouaffee avait à soutenir contre les Zinges devensit longue et coûteuse. Eprouvant de la difficulté à faire rentrer les impôts que lui devaient les gouverneurs particuliers des provinces qui étaient sous ses ordres, il prit le parti de s'adresser à Ahmed ébn-Touloun, pour lui demander l'argent qui lui était necessaire, et pria le klatyle, sou frère, de l'y autori-

Mais la mésintelligence s'était déja glissée secréteunent entre les deux frères : le khalyfe se défiait de l'ambitiou d'ét-Mouaffeq; et celui-ci voyait avec peine un prince, amoli et sans mérite, sur un trône qu'il se croyait lui-inême plus capable d'occuper.

Le khalyfe écrivit en effet à Ahmed ébn-Tuulous, pour lui donner l'ordre de verser entre les mains de son frère le tribut qu'il devait pour l'anner, mais à cette depèche en était jointe une autre servite, pour engager Ahmed à se mélier de Talv'ir, envoyé par d'a-Monaffey, chargé d'outd'ir contre lui des intrigues parmi les principaux personnages de l'Égyate.

Ahmed ainsi prévenu reçut Takrir daus son propre palais, et ne le laissa communiquer avec personne pendant son séjour en Egyptc. Après s'être emparé de toutes les lettres que cet exprés avait apportées, il lui remit une lettre flatteuse pour ét-Mouaffeq, le tribut qu'i d'atit autorisé à lui verser, et, en

outre, 200,000 pièces d'or (1) comme un don gratuit. Ayant pris alors des témoins publics de ce paiement, il le reconduisit lui-même avec une escorte jusqu'à él-Arych, sur la frontière de l'É-

gypte et de la Syrie.

Là il remit Takrir lui-même et les trésors qu'il emportait entre les mains d'Amagour, gouverneur particulier de la Svrie, par lequel il fit constater cette remise avec des formes authentiques.

De retour dans son palais, 'Ahmed lut les lettres qu'il avait saisies sur Takrir, et vit qu'elles étaient adressées à plusieurs chefs de son armée, qui favorisaient en secret le parti d'él-Mouaffeq : il les condamna à la prison, et fit même punir de mort les plus counables.

mente punt de more sy has coupan re-Lorsque d'Abouffeg reeut la reponde de la companya de la contracta de la companya de la companya de la contracta de la companya de la guerre et de le depouiller : il lui écriter, pour trouve un précete de lui faire la guerre et de le depouiller : il lui écriter, pour trouve un précete de lui faire la guerre et de le depouiller : il lui écriter, pour trouve un précete de lui faire la guerre et de le depouiller : il lui écriter, pour trouve un précete de lui faire vir dance de la companya de la companya de vir de la companya de la companya de la companya de vir de la companya de la co

Prévoyant, des lors, qu'une lutte décisive allait s'engager, Almed assembla en conseil les officiers superieurs de son armée, les principaux magistras et les personnages les plus distingués de l'Egypte, et ilit. Intent en son nom qu'u leur, a d'. Monaf/eq., une réponse pleine de ferratet. Celui-et, furieux, se concerta certain de l'Egypte à Amagour, gouvernement de l'Egypte à Amagour, delj gouverneur de la Syrie, le chargeant d'attaquer et de dépouiller Almed ébn. Touloun.

Mais Amagour, sentant combien ses forces étaient insuffisantes pour exécuter cet ordre, mit tant de leuteur à s'y conformer que ét-Mouaffeq prit le parti de marcher lui-même contre l'Égypte, et s'avança, avec son armée, jusqu'à

Rakkah.

A cette uouvelle, Ahmed ébn-Touloun
se vit à regret forcé de prendre les armes et de paraître se révolter contre son

souverain; mais il prépara tout pour opposer une vigoureuse défense. l'ostatt n'était attaquable que du côté

(1) Environ 3,000,000 de notre mounaie.

du Nil. Les hauteurs qui flanquent cotte ville à l'orient, assurant sa défense du côté de l'intérieur des terres, Ahmed fit construire dans I'lle de Rooutah une forteresse qui protégeait cette parte, et dans laquelle il pouvait lui-même, en cas de besoin, se returer avec sa familie de cette lle, fut défendue par une autre forteresse et une ligne de cent galères armées.

Des signaux établis, des pigeous voyageus placés sur différents points, devanet l'avertir sur-le-champ de qui publications; la sortie des grains fut prohibere et la citadelle qui défendait nouvelle ville et termina rapidement, par un travail non interromps et nes considerations de l'average de l'average

Celui-ci, rappelé dans la capitale de l'empire par d'autres soins plus importants, avait laisse à Moussa ben-Bogha le commandement des troupes destinées à envahir l'Egypte. La crainte qu'inspirait Ahmed ebn-Touloun à ce dernier, le manque d'argent et de vivres l'arrètèrent, pendant dix mois, à Rakkah : enfin, ses troupes se mutinèrent, réclamant séditieusement un paiement qu'il ne pouvait leur faire. Il n'échappa qu'avec peine à leur fureur, et, abandonnant l'armée d'invasion, qui fut anssitôt dissoute, il se retira dans l'Iraq, où il mourut de maladie et de chagrin deux mois après, l'an 264 de l'hégire (1).

Des qu'Ahmed ébn-Youlom en treque ces heureuses nouvelles, il cessa tous ses préparatifs militaires, et témoigne sa reconnaissante envers Dieu par les largesses abondantes qu'il répandit sur les pauvres. Il paya sussi de grandes ployés aux fortifications, leur lissant même sans leur en denander comple, et à titre de gratifications, leur hissant qu'il avait fait placer, disent les écriqu'il avait fait placer, disent les écriqu'il avait fait placer, disent les écriqu'il control de l'acceptant de l'acceptant de l'Octle année sommende le vooired il 3

seplembre de l'an 877 de notre ère.

vains arabes, lui avait coûté un dirhem (1), et la dépense totale de ces constructions défensives s'était élevée à plus de 80.000 dynars (2).

La désertion complète de son armée et la fuite de son général contraiguires de Mouaffeg, d'ajourner ses projets hostiles contre l'Egypte, et une pacification momentanée s'établit par le fait eatre lui et Ahmed d'on-Touloun.

## CHAPITRE VIII.

Solie de rigne da habyle abbassoté il-Molamed-bilais. — Amed ébo ricoluon fait coustrière la mosquée qui porte son non. merrellita. — Trison décourte. — Prisc de posession de la Syrie. — Révolie d'Abbas, silciale. — Suppies de se coupilers. — Nouveaux deméis avec di-Mouaffer, — ingratitode de détection de Louis. — Projet de Jimed dendétection de Louis. — Projet d'Abbas, sildefection de Louis. — Projet d'Abbas, sildefection de Louis. — Projet d'Abbas, sildefection de Louis. — Projet d'Abbas, silpain echous. — Assemblés solemeile a Damas-Anathèmes récipoques. — Cauer de Cillicie.

pau cenoue.— Assembre successels à Damas.
—Anathèmes réclproques.— Guerre de Cilicie.
— Siège d'Adanah. — Maladie d'Ahmed ébn-Touloun. — Son retour en Égypte. — Révolts d'Ahmed ben-Abdallah. — Espoir de pacification avec èl-Mouaffeq. — Mort d'Ahmed cho-Touloun.

Depuis quelque temps, les habitants de l'ostatt se plaignaient que la mosquée dans laquelle les musulmans du quartier d'Asker avaient coutume de se rassembler, le jour sacré du vendredi, devenait insuffisante; son étendue ne pouvant plus contenir le nombre toujours croissant de soldats et d'esclaves noirs qui composaient la maison d'Ahmed ébn-Touloun. Il résolut donc de faire droit à leur plainte, et d'élever une nouvelle mosquee sur le mont Yechkar; ce lieu passait pour être sacré, et le peuple croyait que Dieu aimait à s'y voir adresser des prières. Cette croyance portait sur une tradition, généralement répandue, que Moise y avait jadis reçu la communication de quelques-unes des lois divines.

Ahmed décida que la mosquée qu'il allait y faire construire aurait la plus vaste étendue, et que trois cents colonnes soutiendraient les portiques de son enceinte; mais on lui objecta qu'un aussi grand nombre de colonnes ne pourrait ijamais se trouver dans toute

(1) De 15 à 20 sous de notre monnaie. (2) Environ 1,200,000 francs de notre monnaie. l'Égypte, à moins qu'il ne les enlevât des anciens monuments, et surtout des

églises des chrétiens. Ahmed se trouvait livré à l'indécision.

ne sachant comment concilier son désir d'élever le temple le plus magnifique, avec sa répugnance pour la spoliation injuste des chrétiens et de leurs églises. L'architecte chrétien, qui avait été

employé à la construction de la fontaine et de l'aqueduc, dont i'ai parlé ci-dessus, se trouvait alors en prison, par suite de soupcons mal fondes qu'on avait concus

a son egard.

Aussitot qu'il apprit l'embarras où se trouvait Ahmed, il se hâta de lui faire parvenir une lettre, contenant la promesse de lui bâtir une mosquée, aussi helle qu'il pouvait le désirer, sans aucune colonne, à l'exception de deux seulement, qui seraient placées de chaque côté de la Keblah , c'est-à-dire de la niche qui, dans toutes les mosquées, indique le côté de la Mekke vers lequel les musulmans doivent se tourner en faisant leurs prières.

Ahmed fit aussitôt amener devant

lui l'architecte et lui demanda l'explication de sa promesse. Celui-ci offrit de tracer le plan du projet qu'il se chargeait d'exécuter; ce plan fut admiré et approuvé par Ahmed, qui rendit la liberté à l'architecte, le fit revêtir d'un manteau d'honneur, et mit à sa disposition 100,000 pièces d'or (1) pour les premières dépenses. Ahmed ordonna que toute la construction fut élevée en chaux et en briques, sans aucuns autres matériaux combustibles. « Je veux, « disait-il, que si Fostatt périt un jour « par l'eau ou par le feu, ma mosquée « puisse survivre à cette destruction. »

Quand la construction générale fut terminée, on s'occupa d'achever les détails. Les parois extérieures furent blanchies avec soin ; l'intérieur fut orné de lampes élégantes, en airain, suspendues à la voilte par de longues chaînes du meine metal (2); les frises recurent, en longues inscriptions, les chapitres du Koran, et le sol fut couvert de magnifiques nattes de Samana (3).

(1) Environ 1,500,000 francs de notre mon-(2) Voyez les formes diverses de lampes de celle espece ou de lustres, planche 14.

La tradition porte que, dans la forme de la mosquée et des minarets. l'architecte voulut imiter le temple de la Mekke. Cependant d'autres auteurs pensent qu'il prit pour modèle celui de Samarrah. Ahmed détermina le lieu où la Keblah devait être placée et donna lui-même le dessin du minaret prineipal.

Ce minaret ne fait pas partie du bâtiment même de la mosquéc, il en est séparé par un passage, qui, entourant la mosquée comme d'une espèce de rue. sépare le monument lui-même d'une secondeenceinte extérieure. Maintenant en partie ruiné, ce minaret, qui frappe la vue par sa masse imposante, est celui que les historiens arabes racontent avoir été construit sur les dessins mêmes d'Ahmed con-Touloun, si toutefois l'on peut appeler dessin la manière bizarre dont ils prétendent que ce prince détermina la forme et les proportions de l'édifice. Voici l'anecdote que content à ce sujet les auteurs qui ont rapporté les détails de l'érection de la mos-

quée : . Ahmed était d'un caractère grave , « et sa contenance toujours sérieuse, « sans cesse empreinte des occupations « importantes dont surchargeaient son « esprit les hauts projets qu'il méditait « et les soins administratifs de son vaste « empire. Jamaison ne le voyait se livrer « un seul instant à l'oisiveté et à des « amusements futiles; cependant, un jour qu'il était entouré des principaux officiers de sa cour et des chefs les plus remarquables de son armée, il e était assis avec distraction devant une « petite table, sur laquelle était par « hasard un cahier de papier blanc. « Pendant que son esprit était ainsi en « proie à une profonde réverie, ses « doigts actifs, à son insu, jouaient non-« chalamment avec le papier qui était « devant lui et il semblait s'occuper de « cette espèce de jeu puéril, avec une at-« tention apparente qui frappa de sur-« prise tous ceux qui l'entouraient : il « roulait, déroulait, pliait et repliait « successivement des portions de ce a papier, en coupant de temps en temps « une partie, détruisant souvent l'es-pèce de construction qu'il venait de

« faire, comme nous vovous souvent



1 - Leaster des Sandannes de Marge de Lathen HACCAN 2 Leaster de La Horgan de Millen (ATT DAT



eles enfants se complaire à bâtir des châteaux de cartes et à en varier la forme, successivement élevée et détruite. Ahmed se réveilla tout à coup de l'espèce de léthargic où sommeillaient les facultés de son esprit, et

rougit involontairement, en voyant le jeu qui semblait l'occuper et l'étonnement général peint sur toutes les figures. Prenant aussitôt son parti, et voulant assigner une cause raisonnable ce qu'il avait fait sans dessein et sans

ce qu'il avait fait sans dessein et sans intention, il ajoute rapidement quelque modification à son léger ouvrage: Qu'on appelle l'architecte, dit il aussitôt : celui-ci étant arrivé, I'oila, lui dit Ahmed, la forme que tu donne-

 dit Ahmed, la forme que tu donneras au minaret de ma mosquée: sone ge à suivre, dans sa construction, le modèle que je me suis donné ici a la peine de préparer de mes propres

« mains. » Quoi qu'il en soit de la véracité des écrivains qui n'ont pas dédaigné de raconter cette historiette, elle est encore conservée au Kaire dans les traditions populaires : mais la portion inférieure du minaret, actuellement existant, semble seule avoir pour date l'époque d'Ahmed cbn-Touloun. La galerie supérieure et le donjon paraissent d'un temps postérieur, et le chevkh de la mosquée m'a assure que le minaretavait, en effet, été réparé et reconstruit partiellement par le sultan él Mélek-él-Kâmel, Au-dessus de ce minaret, on remarque cette espèce de barque, en forme de croissant, qui surmonte ordinairement les minarets ou les dômes des mosquées. Suivant le même chevkli, cette espèce de girouette, dont la grandeur surpasse celle des autres mosquées, était la même encore que celle qu'Ahmed ébn-Touloun avait fait placer sur l'ancien minaret. Les auteurs arabes, en effet, n'ont pas négligé de nous apprendre qu'Ahmed fit placer un appendice de cette nature au haut du minaret qu'il fit construire. Ils ajoutent qu'il tournait, suivant les impulsions du vent, et que le vulgaire s'imaginait que ces révolutions sui-

vaient celles du soleil.

La porte principale de la mosquée est presqu'en face de ce minaret, sous une arcade transversale, qui fait communiquer ensemble l'enceinte intérieure et

l'enceinte extérieure : sur la même face du monument, écstà-dire sur la face qui regarde le nord, ou plus exactenent le nord-nouest, se trouve une autreporte latérale. Aucune de ces portes n'est placée au milieu de l'édifice; mais elles sont ouvertes chacune au tiers environ de la distance entre les deux angles, partageant ainsi cette façade en trois parties à peu prisé égales.

Trente-trois petites fenêtres, aussi hautes que larges, mais dont la partie supérieure se ternine en ogive, forment au-dessus des portes comme un attique le long de chaque façade; leurs trentetrois ouvertures répondent deux à deux à dix-sept arcades ou entrecolonnements dans les galeries intérieures.

Les palónds de ces galeries sont plats, mais, malgre l'injonction que nous avons vu ci-dessus avoir cié faite par Ahmed beb-l'Soulous à son architecte, le toit que se l'autre de l'autre d

Immédiatement au-dessous de ce plafond, Ahmed fit placer une frise contenant en caractères kouliques le Koran tout entier, s'il faut en croire les historiens arabes; ils ajoutent you cette frise, en bois de sycomore, a été formée des planches de l'arche de Noé dont, suivant eux, Ahmed aura retrouvé les dé-

(1) Le long des parois de cette, galerie les dévots musulmans et les péterins qui vienneut la visiter se plaisent à tracer des inscriptions mystiques : J'y ai suriout remarque le chiffre du Prophete tracé en caractères gigantesque- de près de huit mêtres de hauteur et dont je donnerai lei Pempreinte.



bris sur le mont Ararat en Arménie, et dont il regarda l'emploi comme un surcroît de sanctification ajouté à la mosquée. Cette frise, d'un bois que l'on sait être incorruptible et inattaquable aux vers, existe encore de nos jours (1).

Au milieu de l'enceinte de la mosquée, Ahmed avait fait élever un pavillon, garni de treillages dorés, soutenu par dix colonnes de marbre et entouré de seize colonnes pareilles. Le pavé lui-même était en mosaigne (fasypasá) d'un travail précieux : au milieu était un bassin d'où s'élançait un jet d'eau; le plafond était

décore d'étoiles.

Au côté méridional de la mosquée était aussi un édifice qu'on appelait la Maison du Gouvernement; une porte percée dans le mur même de la mosquée la faisait communiquer avec cet édifice, par un appartement séparé (2), entouré de rideaux, et orné de riches coussins et de tapis magnifiques, où se tenaicnt Ahmed et sa famille pendant la prière; il était place uon loin de la niche de la Kiblah et de la chaire, ou tribune, où se faisaient les prédications et les prières publiques (3).

Tous les vendredis, Ahmed sortait de son palais, se rendait à la Maison du Gouvernement, où il s'arrêtait quelque temps pour faire les ablutions légales et changer de vêtements; puis il passait

dans l'appartement séparé pour assister aux prières et aux cérémonies.

La construction de la mosquée dura deux ans et s'acheva au mois de Ramadân de l'an 263 (4) de l'hégire (877 de l'ère chrétienne) : Ahmed annonca qu'on ponvait v faire ses prières; cependant, personne ne se présenta, les fidèles craignant que les fonds qu'avait conté cette construction n'eussent été acquis par des voies illicites; mais Ahmed se justifia de ce soupçon, et affirma, avec serment, qu'il n'avait rien dépensé au delà des trésors dont il avait fait la décou-

(1) Je possède dans mon petit musée deux de es planches sculptes, qui m'ont été ven-dues par le cheykh de la mosquée. (2) Cet appartement s'appelait Maksournh: il s'en irouve de semblables dans toutes les

grandes mosquées. Voyez un de ces apparlements, planche 10.

(3) Voyez la forme de quelques unes de ces chaires, planches 10, 12 et 13. (1) Cette année a commencé le lundi 21 sep tembre de l'année 876 de potre ère.

verte : alors aucun scrupule n'arrêta plus les musulmans, et l'inauguration de la mosquée se fit avec magnificence, le vendredi suivant : pour en consacrer le souvenir, deux magnifiques inscriptions inaugurales furent sculptées sur d'immenses dalles de marbre blanc (1).

Il ne sera peut-être pas désagréable au lecteur de connaître le style et la contexture de ces inscriptions; j'en joindrai donc ici la traduction littérale. qui m'a semble devoir d'autant plus intéresser que c'est la première de ca genre qui soit publiée.

« Au nom de Dieu clément et miséri-« cordieux, souverain du droit évident. « DIEU, il n'v a pas d'autre Dieu que

« lui, vivant et existant par lui-même: « la fatigue et le sommeil ne peuvent le « surprendre : à lui appartieut ce qui « est dans les cieux et ce qui est sur la « terre. Quel est celui qui osera inter-« céder auprès de lui , si ce n'est avec « sa permission? Il sait ce que les hom-« mes ont entre les mains et ce qui sera « après eux; et eux ne comprendront « rien de sa science si ce n'est ce qu'il

« veut qu'ils sachent. Son trône em-« brasse les cieux et la terre : et la garde « du ciel et de la terre ne lui donne au-« cune fatigue ; car il est le Dieu très-haut.

« le Dieu très-grand (2). « Mohammed est l'envoyé de Dieu :

 ceux qui sont avec lui sont terribles « contre les infidèles, humains entre « eux : tu les verras se courber, faire des

« actes d'adoration : ils implorent de « Dieu sa faveur et sa protection bien-« veillante : les marques de leur zèle « sont imprimées sur leur front, et ils

 v portent des traces de la poussière « dans laquelle ils se sont prosternés : « la comparaisou de leur pièté est dans « le Pentateugue et dans l'Evangile : elle « est comme le grain de la semence qui « fait naître une tige fécoude : elle se

« renforce, se gonfle et devient bientôt « égale à la racine même qui la porte; e elle fera l'admiration de celui qui l'a

<sup>(1)</sup> Ahmed avait fait placer ces deux inscrip-(1) Ahmed avait hat piacer ces deux insertjens inaugurales sur les écux piliers de l'arcade sous laquelle était place la Kiblah : Jai et bonheur de découvrir ces deux inscriptions qui avaient disparu sons un épais enduit de plaire, à l'époque de la chute de la dynastie des Toulo-idies. Voyes-en une partie planche 20. (3) Sourate II. v. 256.

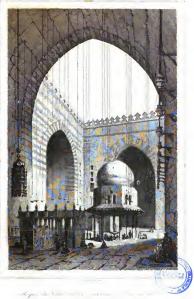

Meaguita del Cultan Hasan el Masor shi a tribo in El Shateb



Mergura del Sultan Khelaun





. Mandan Coure de la Merquee de latien harreng, l'applane de la reque de Teuleon Namber (ribrie) de la Mesquita del Saltan Barkock Capitales de la Mesquita de Tulan

« semée et excitera la fureur des infidè-« les. Et Dieu a promis sa protection à « ceux qui auront cru et qui auront fait « de bonnes œuvres : il feur a réservé

« le pardon de leurs fautes et une ma-« gnifique récompense (1).

« Vous êtes le peuple le plus excellent « qui soit sorti de la race des hommes : « vous commandez l'équité, vous défen-

a dez l'injustice, et vous croyez en Dieu. « Si les peuples qui ont des livres révé-« les eussent cru de même, certes leur « sort eût été plus heureux (2).

« Certes, il habitera les temples de « Dieu, celui qui croit en Dieu et au « dernier jour : celui qui a élevé sa prière « et qui a donné l'aumône; celui qui ne « craindra jamais que Dieu seul. Il est « donc vraisemblable que ceux-là seront

« au bonheur éternel (3).

« du nombre des élus que Dieu conduit « Le prince ABOU-L-ABBAS, AHMED-\* EBN-TOULOUN , lieutenant et ami du « Prince des fidèles (que Dieu affer-« misse pour lui la puissance, l'honneur « et l'accomplissement de tous ses dé-« sirs, et qu'il lui accorde l'éternité des « fruits qu'il recueillera dans la seconde « vie comme dans la première!), a donné

« ordre de bâtir cette mosquée bénie, « gage de bonheur , pour rendre témoi-« gnage des bénédictions que Dieu a « répandues sur la société des musul-

« mans. « Son but est la faveur de Dieu et le « séjour de l'autre vie, s'attachant de

« préférence à tout ce qui peut aug-« menter la splendeur de la religion et

« l'union des fidèles. « Son désir, en consacrant un édi-« fice à Dicu pour l'observation de ses « préceptes , la lecture de son saint livre « et la célébration de son souvenir, a « été de se conformer à ce que dit lui-

a même ce Dieu très-saint et très-haut. « Dieu a permis qu'on lui rendît des « hommages dans des édifices, et on y invoquera son noin, on lui adressera « des louanges le matin et le soir. Les

« hommes ne seront point détournés « par le négoce et les affaires commer- ciales du souvenir de Dien , du devoir « de la priere et de la répartition de « l'aumône : ils craindront ce jour ter-« rible où les cœurs et les yeux seront « frappés de consternation. Or , Dieu « leur donnera une récompense bien au-

« dessus de leurs actions et il les « comblera de ses faveurs. Dieu dis-· pense les bienfaits suivant sa volonte

· et sans aucun compte (1). « Dans le mois de Ramadân de l'an-

née deux cent soixante-cinq. Louange a au Seigneur ton Dieu, il est le maître « de la puissance et bien différent des fausses idoles qu'adorent les infidèles.

« Que le salut soit sur ses envoyés! « Louange à Dieu maître souverain des

mondes (2) !

 O Dieu, verse tes faveurs sur Mo-« hammed et sur la famille de Moham-« med! Regarde avec miséricorde Mo-« hammed et la famille de Mohammed! « Bénis Mohammed et la famille de « Mohammed, autant et plus encore que « tu n'as répandu de faveurs, de misé-« ricorde et de bénédictions sur Abra- hant et sur la famille d'Abraham, et « je proclamerai hautement qu'à toi seul

 appartient la louange et l'hommage! »
 L'historien el-Makryzy rapporte que, pendant la cérémonie, la mosquée fut entourée de pastilles d'ambre, qui, en brûlant, répandaient un nuage parfunie

sur les musulmans en prières. Le premier imâm de cette mosquée fut le gady Bakkar, fils de Koleynah, et le premier khatib, ou prédicateur, Rabie, fils de Souleymân, célebre docteur

de la secte chaféite.

Ce même jour, Mohammed, lils de Rabié, ouvrit une école publique, dans la portion du portique qui était le plus proche de l'appartement (Maksourah) où se tenait Ahmed ebn-Touloun, et ce prince, ainsi que ses enfants et toute sa cour, n'en voulurent sortir qu'après que la leçon du professeur fut terminée. Tous les vendredis, Rabié enseignait les traditions dans cette école; les enfants d'Ahmed y assistaient avec exactitude, par l'ordre de leur père, et écrivaient les commentaires du maître, sous sa dictée.

Le soir du jour de l'inauguration, Ahmed revint à la Maison du Gouvernement, y fit une seconde fois ses ablutions légales, changea de vêtements, et

<sup>(1)</sup> S. xxrv, v, 38, 37, 38 (2) 5 111VII, v. 180, 181, 182.

<sup>(1)</sup> S. XLVIII, V. 29. (2) S. III, V. 104, 40. (3) S. IX, V. 19.

rures (2).

resta longtemps en prières dans la mosquée, rendant grâces à Dieu des bienfaits dont il Tavait comblé, et, du succès dont il avait couronné toutes ses entreprises; puis il revêtit l'architecte d'un manteau d'honneur, lni fit donner 10,000 pièces d'or (1), et lui assigna une pension considérable pendant toute sa vie.

Ahmed fit ensuite construire auprès de mosquée, mais hors de son enciente, un réservoir et un bassin pour les ablutions légales; et il y ajouta une pharmacie, dans laquelle, tous les vendreis, se tenait un médecin, par ses orddres, pour donner des secours aux malades et aux infirmes qui viendraient à

la mosquée.
Les historiens arabes racontent deux songes d'Abmed, relativement à ce momière d'vine couvrir tout el ville qui 
entourait la mosquée, tandis que la mosmière divine couvrir tout el ville qui 
entourait la mosquée, tandis que la mosquée elle-même restait dans l'obscurité.
L'explicateur des songes, qu'il consults 
ce songresignifait la destruction de tout 
ce qui lui avait paru éclairé, et que la 
mosquée seule serait conservée. Cette 
explication fut appuyée de passages du 
cation.

Bientôt un autre songe présenta à Aimed unfeu, descondant du ciel et consumant la mosquée entière, mais laissant inatet tout ce qui l'entourait. L'explication de ce nouveau songe fut « que ce temple était agréable à Dieu, et qu'il en donnait la preuve par le feu descendant du ciel qui l'avait cousume: . Histoire des sacrificment dans t. Arriva commentaire, aussi favorable que le premier.

Au reste, l'événement sembla vouloir confirmer l'expication de ces songes; car tout le quartier qui entourait la mosquée fut détruit dans la suite; la Maison du Gouvernement, une partie du ninaret placé supris de la mosquée, et le pavillon magnifique qui était au milieu, turent consumés par l'incendie, mais la mosquée elle-même fut préservée et subsiste encore de nos jours.

(1) 15,000,000 de notre monnaie.

La construction entière coûta 120,000 dynars (1); et Ahmed assigna, pour son entretien, des propriétés et des revenus considérables.

Outre les deux trésors, déjà trouvés par Ahmad éva Touloum, et qui avaient fourni à ces dépenses étomantes et à as munificence, (historien él-Makryzy raconte qu'il en découvrit encore un troisieme, conteant une quantilé innense de pièces monnayées de l'or le plus pur ; ce qui porta Ahmad à améliorer, autant que possible, le titre de ses propres monnaies, qui furent désignées dans la suite par le nom de dynars Ahmady, et employées de préference pour les do-

Pendant la construction de la mosquée, Amagour, gouverueur de la Svrie, était mort, et son fils Aly avait hérité de sa place. Ahmed ébn-Touloun jugea cette occasion d'autant plus favorable, pour se rendre lui-même maître de la Syrie, que él-Mouaffeq, qui aurait pu y porter obstacle, se trouvait suffisamment occupé par la guerre contre les Zinges. Il annonça donc publiquement le projet de faire la guerre aux Grecs, et rassembla, pour cette expédition sacrée, une armée considérable. à laquelle le fanatisme religieux fit réunir un grand nombre de volontaires; il écrivit ensuite au fils d'Amagour pour l'inviter à l'aider dans cette guerre, et à lui prêter serment d'obéissance, prétendant que la Syrie venait d'être jointe par le khalyfe à son gouvernement.

Ally se soumit; et, vers le commencement de l'au 265 de l'height (3), Ahmed éth-Touloun quitta l'Expte, après en avoir laisé le gouvernement entre les mains de son fils ainé Abbas, alors àgé d'environ vingt-trois ans, et lui avoir adjoint pour l'administration, son vizir nommé comme lui Ahmed, mais plus connu sous le surnom de él-Ouasetu (4).

Son armée se grossit encore dans la Palestine; il y recutla soumission de Mohammed, gouverneur de Ramléh, et le

(1) Environ 150,000 francs de notre mounaie.
(2) Voyez ci-dessus une empreinte de cos dynars, page 65.
(3) Cette année a commencé le mercredi :3 septembre de l'an 87s de notre ère.

septembre de l'an 878 de notre ère.

(4) C'est-à-dire natif ou originaire de la ville de Ouasel.

and organization

confirmadansson gouvernement. Arrivé à Damss, il y fut recu par Alg, qui fit faire pour lui des prireres publiques (r), et à qui il laissa ses fonctions: il en fit de l'imperiment de l'imperiment de l'imperiment de l'imperiment reconnu son autorité; puis il s'empara, de vire force, d'Itamah et d'Alep, et lività à la soumission Sind-Trouli, gouverneur de cette province, qui occupait Anticohe, avec une troupe nombreuse de soldats

Ses instances réitérées et ses promesses ayant été inutiles, Ahmed laissa s'avancer la tête de son armée jusqu'à Skanderoun (Alexandrette), et tout à coup se jeta sur Antioche. Ses attaques contre la porte de la ville, appelée la Porte de la Mer, furent quelque temps sans effet; il commençait à perdre espérance, lorsque quelques habitants, mécontents de Sima, vinrent l'avertir que la porte opposée, du côté des montagnes. et appelée Porte de la Perse, était faible et sans défense. Ahmed aussitôt y porta ses troupes, et devint maître du rempart a vant l'aurore. Simà, qui était dans sa maison, réveillé par le bruit, voulut en vain combattre; il fut tué dans la mélée; et, pendant une heure, la ville fut livrée au pillage et au massacre.

La tête de Simá fut apportée à Ahmed, qui pleura sa mort; car il avait eu autrefois avec lui des liaisons d'a-

mitié.

L'armée s'empara ensuite de Moysueste, d'Adanah, de Tarse, et se preparait à pousser plus loin ses conquêtes, lo rsque Ahmed reçut la nouvelle que son fils anie Abbas, à qui il avait conflé le gouvermement de l'Égypte, avait levé l'étendard de la rébellion, et s'était emparé de

ses trésors. Cependaut, Ahmed ne voulut retourner en Egypte qu'après avoir affermi ses affaires n'yrie; ilbatti Mohammed, gouverneur de Karra, puis Moussa son frère, et ne revint en Egypte qu'à la fin de l'annèe 265 de l'hégire (879 de l'ère chrétienne), après avoir lisissé des forces considérables à Rakkad, sous les ordres de Loulow, qu'il charges du commande-

 L'insertion du nom d'un prince dans les prières publiques de la Khothah, ou prédications solemelles du vendredi, était une reconpaissance de la suzeraineté.

ment de Dyar-Modar, d'Alep, de Hemesse et de Kinesseryn.

Abbaz, sutraine dinsis la revolte par de peridesconseillers, et redoutant l'arrivée de son perc, était empare de son tres, qui renfermaile environ 2,000,000 promité 300,000 (7), impubbles sur les contributions à percevoir, et était retiré, avec ses partisans, à Gyzels, sur la rive occidentale du Ni : il avait fait arrêter en même temps Ahmed ét-Ouarde, l'adjoint de la revolution de sifiair denie pour l'administration des sifiair de le trainfait de l'arrivée de l'arrivée donné pour l'administration des sifiair et le trainfait à as sittle chargé de fait il le trainfait à as sittle chargé de l'arrivée de l'arriv

Ne se croyant pourtant pas assez en sûreté derrière le Nil, il laissa le gouvernement de la ville à son frère Rabya, et feignant de se rendre à Alexandrie, il

se porta sur Barkah.

Ahmed, voulant détourner son fils de sa perte, lui écrivit des lettres pleines de douceur, dont il chargea Bakkar, fils de Koteubah: mais cette ambassade fut sans résultat; les partisans d'Abbas ne pouvant compter, comme lui, sur l'indulgence paternelle, et redoutant la juste colère d'un maître irrité, l'engagérent à s'enfoncer davantage dans l'Afrique. Il prit avec eux ce parti, l'an 267 de l'hégire (3). Les efforts qu'il fit pour ranger à son parti les chefs des tribus arabes ne réussirent qu'auprès de quelques-uns ; il écrivit aussi en vain à Ibrahym, prince aghlabite, qui régnait alors à Keyroudn (4), pour l'engager à reconnaître l'autorité qu'il prétendait avoir recue du khalyfe sur toute l'Afrique.

La citadelle de Leptis (5), qu'il attaqua, lui ouvrit ses portes; ce qui ue l'empécha pas de lui faire subir les horreurs du pillave, du viol et du massacre. Les labitants, désespérés, s'adressèrent au prince ébadite L'lias, fils de Mansour, qui, indigné, leur promit secours et venseauce.

- (1) Environ 36,000,000 de notre monnais. (2) Environ 4,500,000 francs de notre mon-
- (3) Cette année a commencé le vendredi 12 août de l'an 880 de notre ère.
   (4) L'ancienne Cyrene, suivant quelques au-
- (b) Celte ville, appelée Leptis Magna par lea Romains, étall designée par les Arabes sous le nom de Lebdah ou Leboudah.

Cependant Ibrahym avait envoyé une armée à Tripoli, avec ordre d'attaquer Abbas; le combat fut opiniatre et dura

jusqu'à la nuit.

Abbas était renommé à la fois comme brave guerrier et comme bon poete; il cumbattit vaillamment toute la journée, et les historiens arabes nous ont conservé l'ode héroïque qu'il composa pendant la bataille.

Mais le lendemain, Elias arriva avec douze mille Ébadites, joignit ses troupes à celles d'Ibrahym, et renouvela le combat avec Abbas, qui v perdit ses meilleurs capitaines, ses plus braves soldats, ses bagages et presque tous les trésors qu'il avait emportés d'Égypte; il manqua lui-même d'être pris, et put à

peine fuir jusqu'à Barkah.

Ce désastre d'un fils, quoique rebelle, affligea Ebn-Touloun. Cependant, vers la fin de l'an 267 de l'hégire, c'est-à-dire au printemps de l'an 881 de l'ère chrétienne, il envoya des troupes à Barkah, et quelques mois après, arriva lui-inême à Alexandrie, avec une armée considérable et qu'on porte à cent mille hom-

Ahmed él-Quasety, qui s'était échappé des mains d'Abbas, vint l'y trouver, et fut renvoyé par lui, avec des troupes, à Barkah, pour y attaquer les révoltes. Ils furent battus, presque tous tues, et Abbas lui-même fut pris vivant et conduit à son père, au milieu de l'année 268 de l'hégire (1). Quelques jours après, Ahmed revint à Fostatt emmenant avec lui Abbas, qu'il garda prisonnier dans

son palais. Trois mois après, l'armée arriva avecles autres prisonniers, et Touloun les avant rassemblés avec son fils, lui ordonna de couper lui-même les pieds et les mains aux principaux de ses complices; Abbas obeit. Alors son père lui fit les reproches les plus sanglants sur une conduite aussi indigne d'un prince, ajoutant qu'il aurait dû plutôt se prosterner aux pieds de son pere, pour le supplier de l'envoyer au supplice lui-même, et de pardonner aux complices de son crime. Ensuite il ordonna, quoique les veux remplis de larmes, qu'on lui donnât cent eoups de biton; puis le fit reconduire dans l'ap-(1) Cette année a commence le mardi 1ºº août de l'an 881 de notre erepartement qui lui servait de prison. Les autres révoltés eurent la tête coupée et leurs corps furent jetés dans le Nil.

Il était temps que cette guerre intestine fût terminée, car l'Egypte était alors menacée d'nne guerre étrangère.

L'inimitie entre Ahmed et él-Mouaffeq, qui, depuis quelque temps, paraissait comme assoupie, sembla se reveiller et éclater tout à coup. La perte des trésors d'Ahmed ébn-Touloun l'avait forcé de mettre quelque économie dans ses dépenses et d'imposer des bornes à sa munificence; cette diminution de ses largesses mécontenta quelques-uns de ses courtisans, et entre autres Loulou. qu'il avait comblé de tant de bienfaits, et à qui il avait confié le gouvernement de provinces si étendues : son mécontentement fut encore aigri par Mohammed, fils de Souleyman, qu'Amedébn-Touloun n'aimait point, et que, malgré les injonctions de son maître, Loulou avait pris comme secrétaire à son service : aussi Ahmed, par la suite, accusait Mohammed de toutes les fautes que commettait Loulou.

Bientôt, en effet, celui-ci se laissa persuader, par son secrétaire, de cesser d'envoyer à Ahmed son tribut annuel, mais de le paver à él-Mouaffea, en lui proposant de passer dans son parti et de reconnaître son autorité. El-Mouaffea accueillit avec joie cette défection; mais ceux des officiers de Loulou qui étaient restés fidèles à Ahmed, se hâterent de le prévenir de cette trahison. Ahmed sentit toutes les conséquences de cette démarche, et tâcha d'abord de rappeler Loulou à son devoir par des lettres pleines de honté; maisses invitations furent

sans effet. Ce fut alors que le génie d'Ahmed ebn-Touloun concut un projet plus grand, et qui devait non-seulement le mettre in l'abri des tentatives hostiles de él-Moua ffeq, mais encore concentrer entre ses mains toute l'autorité souveraine sur le vaste empire du khalvfe, en retirant celui-ci de l'état de sujétion et de nullité presque absolue où son frère l'avait réduit. Il écrivit secrètement au khalyfe él-Motamed, qu'il craignait de nouveaux complots contre la sûreté de son souverain; qu'il l'engageait donc à se retirer en Egypte, où eent mille braves cavaliers étaient prêts à prendre sa défense, et à déjouer les projets de él-Mouaffeq, en retirant leur prince de l'état de servage, pour rendre à son trône tout son éclat légitime.

La lettre d'Ahmed, portée par un homine sûr, était accompagnée d'un présent de 100,000 dynars (1). Ahmed partit lui-même, l'an 269 de l'hégire (2), et s'avança jusqu'à Damos, à la tête d'une armée nombreuse, emmenant avec lui sou fils Abbas prisonnier, et laissant le gouvernement de l'Égypte entre les mains de son second fils Khomarouyah. Il annoncait le double projet de délivrer le khalyfe él-Motamed, et de punir la trahison de Loulou : celui-ci ne l'avait point attendu, et était allé se joindre à el-Mouaffeq, après avoir pris et pillé plusieurs villes, et les armées des deux chefs réunis pressaient de concert la guerre contre les Zinges.

Cependant, un corps de troupes qu'Aimed vait envoyé en Cilicie s'eisit révolté contre Khala qui le commanatit, et celire put à pelne eviter la bitants de Tarses profitèrent de cechee pour méconaltre l'autorité d'Éba-Touloun et cesser les prières publiques pour lui : Almed se preparait à aller punir cette révolte, lorsqu'il requi des son départ. Motamed, qui arrêterent son départ.

En effet, le khalyfe, mécontent de you's as souverainet réduite au seul titre de khalyfe, et son autorité méprisée par été-Mougfége, etter les mains de qui sors et les forces du khalyfa, avait reçu veue plaisir la letter d'Ébn-Toulous, auquel il avait déjà fait parvenir des plaites sur la position à l'aquelle son friere l'avait réduit. Il se lâta de répondre qu'il altait se jeter dans les bras de son qu'il altait se jeter dans les bras de son passer son armée à Rahkah pour y attendre le khalyfe.

Ce prince, voulant saisir, pour son évasion, le moment où son frère était le plus occupé par sa guerre contre les Zinges, feignit de partir pour une grande partie de chasse; mais il arriva bientôt dans le gouvernement d'Ishak, qui commandait à Moussoul et dans toute la Mésopotamie, et que Sayd, vizir de él-Mouaffeq, avait déjà informé de la fuite du khalyte, en lui ordonnant d'emplover tous les movens pour l'arrêter.

ployer tous les moyens pour l'arrêter.

thaûx vint done au-devant du klalyfe, lui lit sa eour et l'accompagua avec
décressos jusqu'au frontières des prodécressos jusqu'au frontières des prodécressos jusqu'au frontières des prodecressos du khalyfe, exitia avec ruse la
jalousie des autres contre-Ahmed, et leun
partie des autres contre-Ahmed, et leun
partie des autres contre-Ahmed, et leun
partie de l'accessor de l'Alaiyfe, avant
de remettre entre les mains d'Ahmed
que remettre entre le

Ishak alla ensuite trouver le khalyfe: il vint à bout de persuader à ce prince faible de ne point changer le siège de son empire et de celui de ses pères, et de ne point abandonner son frère d'Houaffeq, pour se confler à un ctranger. Le khalyfe se laissa done ramener par Ishak à Samarrah avec ceux de ses gens qui étaient restés libre in teste fische consideration de la constant de la constant

El-Monaffeq, craignant que son frère tentâtune nouvelleentreprise, lui donna des gardes et récompensa Islack en lui dominat lous les gouvernements Monaffe de la commande del commande del commande de la commande del commande del commande del commande del commande de la commande del c

Ahmed 60n-Touloun, irrit de voir ses seprames trompées, rassembla Damas, à la fin de l'au 1890 de l'heigire (883 de l'ère chrétienne), tous les qudys. les utémas et les scheryfs de ses provinces; il leur euposaque de-Mouziffeq avait viole la fidellité qu'il devait à son frere, attenté sa liberte, et que le kiabijér, réduit au sort le plus miscrible, passait set tristes jours en proie auchagrin le plus profondque les profondes de l'autorité de l'autorité de parès la prière seleunelle, le khabré eroperarit la situation malhieureuse du khalyfe, en priant Dieu pour sa conservation et la perte de son oppresseur-

<sup>(1) 1,500.000</sup> francs de noire monnaie. (2) Cette aunée a commence le samedi 21 julilet de l'an 882 de noire ére.

Une décision fut aussi rendue par l'assemblée pour déclarer él-Mouaffe rebelle au khalyfe é-Motamed, et l'exture de la succession au trônes en nême temps, Ahmed fit proclamer que toute obeissance envers él-Mouaffeq devenait un crime, et qu'une guerre sacrée contre lui était un devoir général.

Quelques personnages de l'assemblée refusèrent cependant de souscrire ces actes, entre autres Bakkar, qui demanda qu'une lettre du khalyfe éd-Modamed ronfirmát les faits allégués par Ebn-Touton, et révoquât expressément l'acte par lequel il avantétabli él-Mouaffeg son

successeur.

Ahmed s'emporta, et répondit que el-Motamed n'était pas libre, qu'au reste Bakkar demeurerait en prison, jusqu'à ce qu'on put recevoir du khalyfe cette lettre qu'attendait sa décision.

L'acte fut souscrit par les autres membres de l'assembles, qui se gardèrcat de persister dans leur première détermination, et la proclamation solennelle en cut lieu dans les principales mosquées de la ville.

El-Mouaffeq, furieux, à cette nouvelle, força le faible khalyfe, malgré son amitie pour Ebn-Touloun, à prononcer contre lui l'anathème et à le faire proelamer danstoutes les mosquées de l'Irak.

Ahmed, à son tour, flipiblier dans ses provinces l'anathème contre l'Abuajfre, et envoya une armè pour s'emparer de la Mékke. Le gouverneur de cette de la Mékke. Le gouverneur de cette ét-Mouajfreg, qui se hista d'envoyer des troupes dans l'Irad s'eur général, Djafur, batti les Egyptiens, en tus un grand nombre, et fit leur chel prisonnier. Alors l'anathème contre Ahmed d'ha-Toulous Mékke.

Cet échec ne fut pas toutefois assez considérable pour détourner. Ahmed de ses autres entreprises; il s'avança en Cilicie pour étouffer et punir les séditions qui y avaient éclaté. En passant à Damas, il fit rétablir et couvrir d'un dôme éleve le tombeau du khalyfe Nocouyad, que les Abbassides avaient détruit; il y fit plaer des lampes, et y établit des lecteurs du Koran.

De là, il se rendit à Adanah, pour châtier Basmas qui en était gouver-

neur, et qui avait répondu avec dédain aux lettres par lesquelles il l'invitait à reconnaître son autorité. Le gouverneur d'Adapah avait fait arrêter les envoyès d'Ebn-Touloun, et celui-ci, irrité, se hata d'assièger la ville avec un nombreux corps d'armée; mais Bazmaz détourna les eaux du fleuve Cydnus, et les eaux ravageant, au milieu de l'hiver, le camp des assiégeants, un grand nonbre de soldats périt par ce fléau imprévu. réuni aux rigueurs du froid et aux intempéries de la saison. Ahmed fut donc force de lever le siège; et, remettant à une autre époque sa vengeance contre Bazmaz, il courut au secours d'autres provinces que menacait l'invasion des Grees : il reunit donc ses troupes et les conduisit sur-le-champ à Mon-

sueste et à Antioche. C'est à Antioche que l'attendait le décret fatal de sa destinée; avant bu une grande quantité de lait de buffle, et sa santé en ayant souffert, il négligea les avis du médecin chrétien Sayd Théophile qui l'accompagnait : ayant refusé de garder une diète sévère, il tomba sérieusementmalade: alors il laissa Abd-allah, fils de Fatah, pour commander à Alep, et se hâta de retourner en Égypte. Il voyagea d'abord, porté à bras, dans une litière ; mais sa faiblesse ne lui permettaut pas de continuer à se servir de cette espèce de transport, il s'embarqua, aborda à Faramah et de là remonta le Nil jusqu'à Fostatt, où il parvint vers la fin de l'an-

Asonarrivée, il sentit encore son état empirer; et, ayant appelé auprès de luies médecins de la ville, il les menaça de la mort, s'ils n'employaient tout leur soin pour le guérir. Mais les troubles qui s'élevèrent bien-

tôt en Egypte, vinerul detourner Ahmed des soins que reclamait sa samét. Un descendant du khalyfe Aly, Ahmedelba-Ab-dellath, appenant la maladie d'Ebn-Touloun, crut la circonstance favorable pour lever l'étendard de la révolte. Une partie du Sugd's en laissa entraîner par es instituations et embrassas on parti: mais les troupes nombreuses qu'Ahmed pour lever l'étendar de miserate pour lever l'étendar de la révolte mais les troupes nombreuses qu'Ahmed pour les des de morpes d'annecte pour les des de conveye d'annecte pour les de la conveye pour les des la conveye pour les des la conveye pour les des la conveye pour les les des les la conveye pour les les les les les les les pour les les les les les les pour les les les pour les les les pour les pour les les les pour les les pour les les pour les les pour l

Le rétablissement de l'ordre dans l'intérieur fut suivi de l'espoir d'une paix prochaine avec les ennemis extérieurs, qui avaient manifesté contre Ahmed ébn-Touloun une haine si violente, et, en apparence, si irréconciliable.

El-Mouaffeq venait, après une guerre longue et fatigante, de terminer heureusement son expédition contre les Zinges, Dégoûté des combats et des vicissitudes de la guerre, peut-être aussi sentant affaiblir par le temps son inimitié envers Ahmed ebn-Touloun, il résolut de chercher à se préserver d'une nouvelle guerre par des négociations. La puissance d'Ahmed n'avait pas cessé de paraître redoutable à el-Mouaffeq; mais sa maladie, qui pouvait d'ailleurs n'être qu'une feinte, paraissait, si elle était réelle, avoir dû calmer ses sentiments baineux, et lui faire désirer enfin un repos auquel él-Mouaffeq aspirait tant lui-même : au surplus, la victoire remportée sur les Zinges ôtait à ces ouvertures pacifiques tout soupcon

de crainte et de faiblesse El-Mouaffey chargea donc Sayd ben-Mokhalled et quelques autres de ses confidents, d'écrire à Ahmed ébn-Touloun, et, en lui faisant sentir légèrement les torts qu'il avait eus dans cette querelle, de l'amener adroitement à une réconciliation. Les lettres furent écrites dans ce sens; mais, quoiqu'elles fussent censées écrites à l'insu de él-Mouaffeq et sans son autorisation, Ahmed ébn-Touloun ne put se laisser tromper par cette précaution diplomatique. Il reconnut que le frère du khalife seul les avait dictées, et, regardant cette démarche comme une satisfaction suffisante, il se montra lui-même porté à accueillir favorablement les onvertures qui lui étaient faites.

Ses réponses annoncèrent donc une disposition à l'oubli des torts respectifs, et au rétablissement de la bonne intelligence, si el-Mouaffeq déclarait publiquement qu'il renoncait à son ressentiment et à ses attaques. El-Mouaffeq, en lisant cette correspondance, jugea bien qu'.4hmed êbn-Touloun avait reconnu qu'il était l'auteur des premières lettres : prenant alors le parti de les avoyer, il ne mit plus ancune hésitation à écrire lui-même à Ahmed qu'il se repentait de ses anciens procédes envers lui, qu'il

étouffait dans son cœur tout sentiment d'inimitié, et que, désirant trouver dans son ennemi reconcilié une réciprocité de sentiments, il le priait de lui en donner l'assurance par une réponse authentique à sa declaration officielle.

Le khalyfe el-Motamed vit avec plai-

sir la réconciliation des deux rivaux, et écrivit lui-même à Ahmed ébn-Touloun une lettre, tracée de sa propre main, pour lui intimer l'ordre de vivre dorénavant en bonne intelligence avec son frère el-Mouaffeq, et lui annoncer qu'illevait solennellement l'anathème qui avait été précédemment lancé contre lui.

Ces dernières dépêches furent confiées à Hassan, fils d'Itaf; mais elles n'arrivèrent en Égypte qu'après la mort d'Ahmed êbn-Touloun. La santé de ce dernier déclinait de plus en plus; les douleurs d'estomac que lui avait causées l'excès de la boisson de lait de buffle. avaient été accompagnées d'une fièvre violente et d'un affaiblissement général; une cruelle dyssenterie se joignit bientôt à ces premiers symptômes de destruction, et abattit presque entièrement toutes ses forces vitales.

Voyant approcher le terme de sa vie, il eut recours aux prières de toutes les religions qui étaient établies dans les États soumis à sa puissance. Par ses ordres, les musulmans avec le Koran, les juifs avec le Pentateuque et les Psaumes, les chrétiens avec l'Évangile, sortirent de la ville et se rendirent sur le mont Mokattam pour v adresser à Dieu leurs supplications. Les maîtres d'école assistaient à ces cérémonies religieuses à la tête des enfants dont l'instruction était confiée à lenrs soins; des lectures publiques du Koran avaient lieu sans interruption dans toutes les mosquées; d'abondantes aumônes étaient répandues sur les pauvres, avec la plus grande profusion.

Enfin, ne pouvant plus douter que sa dernière peure allait sonner, « Grand « Dieu! s'écria-t-il, avez pitié de votre « serviteur ; daignez apprecier celui qui « n'a jamais su s'évaluer lui-même, et « jugez-le dans votre clémence! »

Il répéta alors la formule sacrée « Il « n'y a point d'autre Dieu que Dieu, et « Mahomet est l'apôtre de Dieu. » Et aussitôt après il rendit le dernier sonpir.

Peu d'instants avant de mourir. Il avait fait sortir de prison le docteur Bakkar ; mais ce malheureux vieillard ne jouit pas fongtemps de la liberté qu'il venait de lui rendre; environ un mois après la mort d'Ebn-Touloun, il mourut lui-même et fut enterré auprès de Fostatt, où son tombeau est encore vénéré.

La mort d'Ahmed &bn-Touloun eut lieu le dimanche dixième jour du mois de Dou-l-Kadéh, onzième mois des musulmans, dans l'an 270 (1) de l'hégire (11 mai de l'an 884 de l'ère chrétienne); et ce prince fut enterré sur le mont Mo-

Le khalvfe'el-Motamed apprit sa mort par le retour de Hassan ben-Itaf, et en ressentit une vive affliction. Les historiens arabes rapportent mênte une élégie qu'il composa à cette occasion, et qui prouve qu'il était plus habile dans l'art de la poésie que dans la science du gouvernement

Ahmed ébn-Touloun avait ainsi régné environ dix-liuit ans, avec des succès divers: mais sa fortune, soutenue par son génie, n'avait fait que s'accroître par les obstacles mêmes qui semblaient devoir arrêter son agrandissement, et ses dernières années avaient été brillantes de tout l'éclat de la richesse et de la puissance. Son liéritage renfermait des trésors immenses, s'élevant à plus de 10,000,000 de dynars (2), des amas considérables d'armes et de provisions militaires, sept mille esclaves armés, vingt-quatre mille autres esclaves, et un plus grand nombre de chevaux, de mulets, de chanteaux et d'autres bêtes de

S'il fallait en croire quelques historiens arabes, sous son règne, les produits de l'Égypte se seraient montes à 100,000,000 de pièces d'or (3); mais des auteurs, moins exagérés, réduisent cette évaluation à la dixième partie.

C'est lui qui fit bâtir à Jaffa la première citadelle qui ait défendu cette ville, avant lui dépourvue de fortifications; et la ville de Sour, l'ancienne Tyr, lui doit son entière reconstruction.

Quoiqu'll ne filt âgé que de cinquante ans, il laissait après lui trente-trois enfants, dont dix-sept fils et seize filles: il avait fondé son pouvoir d'une mauière assez solide pour qu'il dût espérer, en le transmettant à ses descendants, que ceux-ci sauraient le conserver et établir en Egypte et en Syrie sa dynastie d'une manière inébranlable.

Tout semblait, en effet, présager qu'une puissance, fondée sous ces heureux auspices, après avoir surmonté, contre toute attente, les premiers écueils de son établissement, ne pourrait pendant longtemps que marcher de succès en succès. Tout devait faire croire que, dans la vigueur de son âge politique, elle ne pouvait redouter qu'à une époque, encore bien reculée, les symptômes de cette décadence inévitable à tous les empires, qui avait détruit successivement les plus formidables monarchies pour en faire renaître d'autres de leurs ruines.

Cependant, à peine vingt-deux ans seront-ils écoulés depuis la mort d'Ahmed ébn-Touloun, que sa dynastie, fondée par tant de peine et de persévérance, se verra renversee du faîte de son pouvoir, et que sa nombreuse famille sera entièrement éteinte dans le massacre général de ses descendants.

## CHAPITRE IX.

Khomaronyah succède à Ahmed ébn-Touloun.
—Mort d'Abbes. – Ville d'El-Quiayah. — Le
patriarche Mikhayi. – Palais de Khomarouyah. — Trabison d'Abou-Abd-Allah. —
Nouvelle guerre avec Él-Mouaffeq — Mort du
khalyfe Él-Motamed. — Él-Moladded lui succede. — Ambassade. — Traité. — Mariage de la fille de Khomarouyah avec le khalyfe. — As-sassinal de Khomarouyah. — Son fils Geych lui succède. - Révoltes. - Meurtre de Geych. - Haroun, frère de Geych, lui succède. - Dé sordres dans les provinces. — Leur cession au khalvie. — Invasion des Karmates. — Le khakhalyte.—Invasion des Karmaties.—Le Nia-pife El-Mokaly statem FErgyles.—Meurtre by El-Mokaly statem FErgyles.—Meurtre dynastie des Toniondées.—Les khalyte ei-Montafy, el-Molty.—Goos-renurs des Bayro-Honaly, el-Molty.—Goos-renurs des Bayro-Hassan, Trahle, Mohammed, Aboo-Pecker, Almed.—Klalyfes fathmies.—El-Mahadyy. ditte.—Mohammed el-Eshebyd, Abou-Hour, Aly, Abou-Hassan, Kafbur, Ahmed.—Fin de la dynastie des Erhebydies.

Khomarouyah, fils d'Ahmed ebn-Tou-

<sup>(1)</sup> Cetle année a commencé le jeudi 11 juillet

de l'an 883 de notre ère. (2) 159, 000, 000 de notre monnaie. (3) 1, 500, 000, 000 de notre monnaie.

com, succèda à h puissance de son père, sussitéd après a inort, dans le mois de Dou-Quách de l'an 270 de l'hépire (\$84 de l'ère chrietiene). Il était se vinet aus et avait pirile surnound d'hou-le vinet aus et avait pirile surnound d'hou-le que avait de l'année de l'année de l'année que avait le surnound signifiait, en même temps, Père de l'Armée, surnoun qui ne jude mont, es urnoun qui ne pouvait manquer d'être agréable aux troupes, cur lequelles l'appysit as apuscreoir le piul huttes espérances.

Il avait été appelé au trône, non-seulement par les derniers ordres de son père nourant, mais encore par les suffrages unanimes de l'armée, donti était l'idole, et à laquelle son frère almé bbas n'inspirait aucun intéré : Abbear, d'ailleurs, étaitencore dans la prison où son père l'avait fait reafermer après sa révolte; et le souvenir de cette crininelle entreprise lui attirait encore une

haine générale.

Aussi, à peine Khomarouyah fut-il installe, que plusieurs de ses conseillers, et entreautres Abou-Abd-Allah, agirent avec tant de force auprès du nouveau

souverain, qu'ils lui arrachèrent l'ordre de la mort de son frère.

Cependant, suivant quelques historiens arabes, Ahmed ebn-Touloun, avant de mourir, avait fait sortir Abbas de la prison où il le retenait, lui avait pardonné sa rébellion et l'avait revêtu d'un manteau d'honneur; on ajoute même qu'en déclarant Khomarouyah son héritier au trône d'Egypte, il avait accordé à Abbas le gouvernement général de la Syrie et des provinces circonvoisines, comme un fief relevant de son frère Khomarouyah, envers lequel il l'exhorta à toujours conserver une fidèle obéissance. Quoi qu'il en soit de ces deux versions, il paraît toujours certain qu'Abbas ne jouit jamais de cette faveur, et perdit la vie en Egypte, par les ordres qui furent extorques à son frère.

Excepté cet acte de faiblesse barbare, tout annonca dans Khomarouyah, qu' Ahmed ébn-Touloun aurait en lui un digne successeur; il refusa d'établir le siège de son empire à Fostatt, et le fixa au milieu même de ses soldats', dans la nouvelle ville qu' Ahmed a vait fait consouvelle ville qu' Ahmed a vait fait cons

truire pour eux, et qui avait reçu de lui le nom d'él-Qatayah.

Un des premiers ordres qu'il donna, en s'occupant du gouvernement de l'Égypte, fut la réparation d'une injustice, commise par son père, ou par les agents

de son administration.

L'église d'Alexandrie était gouvernée, depuis l'an 268 de l'hégire, par le patriarche Mikhayl : il avait destitue un évêque, nommé Saka, pour sa mauvaise conduite et ses infractions à la discipline ecclésiastique; celui-ci ne respirant que la vengeance, était accouru à Fostatt réclamer l'autorité d'Amed ébn-Touloun, et avait accusé le patriarche de posseder secretement des richesses immenses. Ahmed préparait alors son expédition de Syrie, et son trésor était èpuisé : il fit venir le patriarche, et prétendant que les moines chrétiens ne devaient posséder que l'habit et la nourri-ture, il lui enjoignit de verser, dans les coffres de ses finances, les trésors considérables dont il était détenteur. Ce fut en vain que le patriarche attesta la fausseté de cette assertion, présentée par Saka; il fut jeté, avec un de ses diacres, nommé Ebn-él-Mondir, dans une étroite prison, où il fut resserre pendant un an. Yohanna et Ibrahum, fils de Moussa, qui étaient secrétaires d'Ahmed ébu-Touloun, obtinrent cependant, sur leur caution, que le patriarche serait remis en liberté, sous la condition d'une somme cousiderable, qu'il devait faire paver par les chrétiens qui étaient sous sa juridiction. Le patriarche souscrivit donc une obligation de 20,000 dynars (1) qu'ils'engagea à verser en deux époques.

Le premier piement ne put se figure qu'avec piene et au moyen d'empute et de ventes de terres appartenant aux égliese, car les redévances et la contribution per tête, que le patriarche ésilentiton d'avoir fournille soument estaientition d'avoir fournille soument estaientition d'avoir fournille soument écasaires. Le parti que prit epatriarche d'après les conscits qu'il requi, etc. on ferer, moyennant des sommes fixées, les dit ejacopats qu'il evalue de conferer, moyennant des sommes fixées, les dit ejacopats qu'i caient alors vacants, comme une simonie bilimable. Hors d'état de saitaière a ses engagement des des des directs de saitaière à ses engagement.

<sup>(1)</sup> Environ 300,000 france.

le patriarche, qui s'était retiré au couveint de Sainte-Marie, près Karr-ét-chama, dans les environs de Fostatt, fut roconduit en prison; et il y gémissait encore, lorsque la mort d'Ahmed éba-Touloun arriva. Khomarouyah pensa qu'il était juste de lui rendre la liberté et de le décharger du reste de son obligation, qui fut annulée.

Ne voulant rien innover dans le gouvernement que son père avait établi, Khomarouynk confirma chacun dans son grade et dans son emplo, laissa le commandement des armées de Syrie à Mou-Abd-Halh, et celui des autres armées à Saud-tel-Aygar. En même temps, et alin de mieux à sauver des provinces de la Syrie, il y envoya des vaisseaux de guerre pour reviser sur les côtes.

Tranquille à l'extérieur, il s'occupa de l'intérieur de l'Egypte, et employa une partie des trésors qu'il avait herités de son père à des constructions nouvelles et à des embellissements de son palais, dont la description, telle que nous l'ont transmise les ecrivains arabes, sur passe absolument toute croyance.

En effet, s'il faut les en croire, outre un grand nombre de bâtiments élevés par ses ordres dans la ville, Khomarouyah avait fait construire le palais le plus magnifique, entouré de vastes jardins, plus admirables encore, où se trouvait réuni tout ce qui pouvait flatter la mollesse des princes orientaux. On v était entièrement à l'abri des chaleurs, si insupportables en Egypte; les fleurs des parterres présentaieut, dans la disposition de leurs compartiments, des dessins agréables ou des passages du Koran. Le tronc des arbres était revêtu d'une enveloppe de cuivre doré, recélant des tuvaux qui formaient au dehors plusieurs fontaines autour de l'arbre. Ici une immense tour de bois, peuplée de toutes sortes d'oiseaux; là des salons, resplendissants d'or et d'azur, étaient ornés de statues portant descouronnes d'or, des pendants d'oreilles de même métal, couvertes de pierreries et habillées des étoffes les plus riches. Ces statues étaient les portraits du prince et de ses femmes (1).

Un belvédere élégant procurait la vue

 Cette particularité est remarquable, car les représentations de figures humaines sont sévèrement proscrites par la religion musulmane.

entière du palais, des jardins, de l'a ville, du Nil, de la campogne et du désert. Une ménagerie, dont chaque loge avait son bassin en marbre, renier mait toutes les espèces des animaux féroces, que le prince ainsit à faire combattre les uns contre les autres, en présence de

sa cour.

Enfin, on voyait, au milieu d'une colonnade de marbre, dont les chapiteaux
étaient en argent, un vaste hassin de
cinquante coudées (1) de dimension,
rempil de vid argent. La lumière du soleil, de la lune et des étoiles produisait
dans ce la cettroordinaire. Des anneuen
dans ce la cettroordinaire. Des anneuen
à a surface un immense coussin, rempil d'air, sur lequel le prince
sensuel était bercé avec délices.

Cependant, un orage grondait au loin et était prêt à fondre sur a tête. Abou-Abd-Allah, qui avait pris possession de son gouvernement de Syrie, ne fut pas longtemps sans craindre que Khomarouyah ne se repentit de l'action cruelle à laquelle il avait été entrainé, et qu'il ne voulût un jour exercer, à son tour, une vengeance sur le principal conseiller.

du meurtre de son frère.

Quelque brillant que fût le poste qu'Abna-Abd. Albh a wait conservé, il considéra que ce poste même, l'éloiganant de la cour et de la faveur du prince, le laissait en hutte aux attaque des ennemis qui pouvaient vouloir protérêt lui commandait de chercher un nouvel appui dans ét-Monaffeq, dont il supposait l'ancienne inimité plutôt assoupie qu'éteinte.

Il écrivit donc à ce prince; et, en parlant avec mépris du jeune Khoma-rougah, qu'il représentait comme un effeminé, uniquement occupé de ses plaisirs, il réussit, par des suggestions perfledes, à réveiller, dans le occur de de-bloudf-feq, le désir de tenter une nouvelle at-

Les hostilités recommencèrent donc; et, l'an 271 de l'hégire (2), il y eut une grande bataille entre Ahmed, tils de él-Mouaffeq, et Khomarouyah, fils d'Ah-

<sup>(1)</sup> Environ quinze toises (29 mètres.) (2) Cette année a commencé le lundi 29 Juin de l'an 854 de notre ère.

med ébn-Touloun, semblant hériter l'un et l'autre de la haine que leurs pères s'étaient portée. Ce fils de él-Mouaffeq devint par la suite khalyfe, sous le nom d'él-Moladded-b-illah.

Co-commisted as deat princes enemia ut lieu entre Donnas et Rambél (1): le succès en fut vraiment extraordinaire; en effet, pendiant le combat, Khomarouyah, croyant ses adversaires vainquers et tout espoip redru pour lui, prit la fuite avec le corps qui l'accompannair, le rese cet l'accompannair viva aux frontières d'Exprise. Cépendant, le reste de l'arme, ignorant la terreur panique et la fuite de son general, utilie e reste de l'arme, ignorant la terreur panique et la fuite de son general, utilie en l'accompannaire de la fuite s'entre de l'accompannaire de

Ces singulières circonstances ont porté quelques historiens nrabes à attribuer la victoire de cette journée aux troupes d'él-Mouaffeq. Ce combat est appelé par les Orientaux Ouaqué-ét-Touahyn, combat des meules, ou donné dans un lieu où ji va vait des meules.

Ahmed, fils d'el-Monaffer, revini avec quelques roupes à Dama et des lors donna ordre à son serctaire, Rhael-A-thmed, fils de Mohammed-d-Ouaaety, de lui faire connaître et d'arrêter coux qui s'étainet declares d'un parti opposé au sien. On amena done devant hiu Yezyd, fils d'Addel-Avamad, et JouZaraful-d' DemecJug, Il leurit de violents Caraful-d' DemecJug, Il leurit de violents et als déposition qui avient calants, dans la mosquie, contre son pere clamés, dans la mosquie, contre son pere de l'Avonaffe, par les ordres d'Ahmed ébn-Toulouni; ensuite il les fit charger de fers et conduir en prison.

Cette guerre entre Àhomarouyah et él-Mouaffeq n'eut pas d'autres suites : bientôt même la bonne intelligence se rétablit tellement entre ces deux princes qu'on trouve des monnaies de cette époque portant à la fois les noms du khalife él-Motamed, de son frere él-Mouaffaq et de Khomarouyah (2).

Le khalyfat étant devenu vacant par

(1) Bourgade située près de Damas, et qu'li ne faut pas confondre avec une ville du même nom placée sur les frootières de la Palestine et de l'Egypte.

(2) Monnaie de l'an 276 de l'hégire (889 de l'ère

la mort d'él-Motamed-ala-Allah, arrivée dans la quarante-troisième année de son règne, l'an 279 de l'hégire (1), Ahmed, fils d'el-Mouaffea, mort l'année précédente, monta sur le trône, sous le nom de él-Motadded b-illah, Khomarouvah crut utile aux intérêts de sa politique de consolider sa paix avec le nouveau khalyfe; et, la même année, il envoya en ambassade d'Égypte à Baghdad, Hosseyn, fils d' Abd-Allah , plus connu par le surnom d'Ebn-Gassar. Cet envoyé apporta au khalyfe de grands présents de la part de son maître: il était chargé, en outre, de promettre que l'Égypte paierait au khalyfe un tribut annuel de 200,000 dynars (2), et d'en payer 300,000 (3) pour les années antérieures.

Le khalyfe, en retour, accorda à Khomarouyah l'investiture, pour trente ans, de toutes les provinces qui avaient été dans sa possession, ou dans celle de son père. Il lui envoya aussi le sabre, les vêtements d'honneur et les autres insignes qui étaient la marque de l'autorité qu'il lui confiait. Ce droit d'investiture était le seul qui restât alors aux khalyfes de leur ancienne autorité souveraine. Voyant toutes leurs provinces, occupées par des chefs audacieux, souvent même inconnus, qui se révoltaient contre leur puissance, ils croyaient la rétablir en leur accordant l'inféodation des pays dont ceux-ci s'étaient rendus les maîtres. Les tributs qu'ils imposaient en même

temps aux princes en faveur desquels ils se dessaisissaient ainsi de leurs droits, n'étaient que des stipulations de pure forme et leur étaient rarement pavés autrement que par quelques présents.

autrement que par quelques présents.

Le premier paiement de Khomarouyah fut exact; les autres le furent

## vulgaire), portant le nom des trois princes.



(1) Cette anuée a commence le lundi 3 avril de l'an 892 de l'ère vulgaire. (2) Environ 3,000,000 de francs. (3) 4,500,000 francs.

moins et s'arriérerent de plus en plus. Cependant Khomarouyah, désirant s'assurer qu'à l'avenir rien ne pourrait interrompre la bonne intelligence entre le khalyfe et lui, avait conifé a son ambassadeur une autre mission, celle de proposer le mariage de sa fille Qot-enneda (goutte de rosée) avec le fils d'el-Motalded.

Le khalife accepta la proposition pour lui-même: les noces se célébrèrent avec un luxe extraordinaire, et dont les historiens arabes font un récit merveilleux.

torents arabes fout un recti mervinists. Ayant ainst ciment ées relations amiAyant ainst ciment ées relations amipensa à sagrandir du côte de l'empredes Gress, et à employer contre un les troupes que la paix dont il jouissitmedia tinutles. Par ses orders, foutde-n-Pjoud, nomma aussi par quelques decervinans Tophady, qu'il avait stabil
un corps d'armée, de Tarses, sur les
terres des Gress, battir les troupes qu'il
rencontra sur son passage, s'empara de
plusieurs places, ci revini charge de dé-

pouilles considérables.

La fin de l'année 282 de l'hégire (1). qui avait vu célébrer les heureuses noces du khalyfe et de Qotr-én-neda, fut marquée par la mort fatale de son père Khomarouyah, assassiné à Damas; il avait appris que les femmes de son harem entretenaient des intrigues amoureuses avec quelques-uns des principaux domestiques de son palais, et les admettaient même à partager leur lit. Il annonça done la résolution de vérifier les faits et de punir sévèrement les coupables : ceux-ei, effravés de cette détermination, et voulant éviter les suites qu'ils en redoutaient, ne trouvèrent d'autre parti à prendre que celui de conspirer, avec les femmes leurs complices, contre la vie de leur souverain. Ce malheureux prince fut donc égorgé dans son lit, pendant une des nuits du mois de Doul-Hagéh.

Telle est la manière dont les historiens racontent la mort de Khomarousyah, mais les annales des Arabes ehrètiens assignent à cet assassinat des causes bien différentes.

Un grand nombre de domestiques

(1) Cette année a commencé le dimanche 2
mars de l'an 232 de l'ere chrétienne.

do palsis fut soupcomé de complicité dans cet assassinat; plus de vingt, qui furent trouvés les plus coupables et à qui la torture arracha l'avec de leur crime, furent condamnés à perdre la tête. Le corpe de Khomarouyah fut transporté en Égypte, et inhume sur le mont Mokatun, auprès du nombeau mont solvaire, avec per de la cette de l'arrachem per per de la cette de la complexité de la coupe de la cette de la complexité de la coupe de la cette de

Aussitôt après la mort de Khomarougah, les principaux de l'armée prétèrent serment à Gegch son fils, surnommé Abou-l-asaker, c'est-à-dire, père des soldats, jeune enfant qui n' vait pas encore atteint l'âge de la puberté; son règne ne fut pas long et ne

dura que neuf mois. L'an 283 de l'hégire (1), Takadj ben-Djouf, qui avait conservé le gouvernement de Damas, refusa de reconnaître l'autorité de Geych dans cette province; bientôt après , les soldats d'Égypte se révoltèrent à leur tour contre ce malheureux prince, mécontents de voir le trône d'.4hmed ébn-Toulous occupé par un enfant; et ils le rendaient responsable des fautes que commirent les imprudents conseillers qui s'étaient emparés de son jeune esprit et gouvernaient en son nom : on lui reprochait surtout d'avoir privé de leurs fonctions et de leurs dignités les officiers qui avaient eu la confiance d'Ahmed et que son père Khomarouyah avait conservés, et de les avoir remplacés par des hommes vils et méprisables, dont il s'était entouré, et qui seuls avaient le droit de l'approcher.

Geych fut massacré dans cette émeute; son palais fut dévasté et la ville pillée

et incendiée. Les chefs de la révolte proclamèrent cependant *Haroun*, fils de *Khoma*rouyah et frère de *Geych*, comme successeur du prince qu'ils venaient d'im-

L'historien él-Maray nous apprend que le khalyfe él-Motadded confirma a Haroun l'investiture de l'Égypte et des autres provinces, moyennant la proniesse d'un tribut annuel de 1,000,000 de dynars (2).

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le jeudi 19 févries de l'an 896 de l'ère vulgaire. (2) 15,600,000 de france.

En cette année, le perfide Loulou, qui, par sa trabison, avait été le principal instigateur de la baine d'él-Mousffre contre Ahmad ého-Touloun, et de la cruelle guerre qui en avait été la suite, osa reparaître en Egypte, où il nourut bientôt après; il était alors réduit à la pulls profonde misère, et avait été dépouillé de tous ses biens par él-Mouaffeq lui-méme.

Il avait, comme nous l'avons vu ci-dessus, réuni ses troupes à celles d'é-Mousffeq, et cette réunion n'avait pas peu aide celui-ci à terminer heureusement sa guerre contre les Zinges; le célèbre Kemal-éd-dyn assure même que le chef de ces peuples fut tué par la main même de

Loulou.

Ahmed ébn-Touloun, à son arrivée en Syrie, n'avait pu réussir à s'emparer de Loulou; mais celui-ci, dans son évasion. avait laissé à Damas son harem et une grande partie de ses richesses. Ahmed s'en était emparé, et, à son retour en Egypte, avait fait vendre comme esclaves, au bazar de Fostatt, les enfants, les femmes et les concubines du traltre qu'il n'avait pu saisir. Celui-ci , pleurant de chagrin et de rage en apprenant cette nouvelle, était allé trouver él-Mouaffeq, et lui avait demandé la permission d'emmener avec lul ses troupes, jurant de soumettre l'Égypte et de tirer d'Ahmed ebn-Touloun une eruelle vengeance. Mais les négociations étaient déjà en-

tamées entre de Mouafige et de Trolium; attendant leur issue et la réponse d'En-Toulona, d'Abouaffeg se contenta d'activation de Mouaffeg se contenta d'activation de la compartie de la compa

Après la mort d'Ahmed ébn-Touloun, él-Mouaffeq garda encore Loulou pendant trois ans à son service; mais ensuite il le mit entièrement dans sa disgrâce, le fit charger de fers, et le dépouilla de tous ses biens. Loulou fit de vaines remontrances, attestant que ses richesses étalent son seul crime. Il vécut, pendant quelque temps, dans un entier déndment, et vint enfin en Egypte montrer le spectacle de la punition qui est immanquablement réservée à l'ingratitude et à la perfidie.

Morous à vait pas encore régio plus d'un an, lorsquie na 284 (1) la fortune commença à lui être contraire. Les généraux et les autres chefs de se roupes et de son administration perdiaent peu à peu de leur soumission et de leur obéissance; cessant enfin de respecte son ordes émanés du trône, ils troublaient le gouvernement au gré de leur apprée et de l'autorité arbitraire qu'ils exprées et de l'autorité arbitraire qu'ils exprées de la duroité arbitraire qu'ils de l'autorité arbitraire qu'ils cet segrit de révolte avaient pour priede de puis moteur et pour chef Tachad, plis de Djouf, qui s'était depuis si longtemps mainteuu dans le gouvernement de

Damas. L'an 285 de l'hégire (2), les désordres qui déchiraient les provinces dont se composait la souveraineté de Haroun, ne purent rester inconnus au khalyfe el-Motadded; il concut des lors le projet de profiter de ces circonstances, pour faire rentrer sous son autorité immédiate cette portion de l'ancien domaine des khalyfes, que d'autres circonstances en avaient séparée : il s'avança donc vers la ville d'Amidah, l'an 285, s'en empara, et recut le serment de fidélité du guuverneur Mohammed &bn-Ahmed &bn-Yssaébn-Cheykh, qui s'y était rendu indé-pendant; de là, il se porta sur Kinesserun et s'en allait également rendre le maître.

Harous, effrayédeces démonstration hostiles, et redoutant plus encore les ennemis intérieurs, dont les rébellions partielles le menaçaient continuellement de lui enlever quelque nouvelle province de lui enlever quelque nouvelle province de lui enlever quelque nouvelle province de vouloir bien recevoir en possession et de retenir, sous la puissane du khalyfat, est provinces qui, chaque jour, fat, est provinces qui, chaque jour, suttorficé.

(1) Crite année a commencé le marti 5 février de l'an 897 de notre ere. (2) Celte année a commencé le samedi 28

janvier de l'an 898 de notre ère.

Cette demande était accompagnée des ordres de Haroun, pour les gouverneurs qui commandaient en son nom à Kinessery, et dans tout l'Aoussers (1), leur enjoignant de remettre res places qui tentre les mains du halylec Celui-ci, so-ceptant cette transmission de droits, su hat de perder possession des remises qui lui étaient faites, et de s'y faire prêter serment de fiddité.

L'an 289 de l'hégire (2) ajouta encore aux embarras qui asséesaient Harona. Dépouillé d'une portion de ses États qu'il avait été obligé de céder lui-même, peu sdr de la portion qui lui restait fidèle en apparence, il y vit encore fondre les liordes des Karmates qui se répondirent, comme de nonbreux éssaims, sur la plus grande partie de la Syrie (3).

Takadj, fils de Djouf, gouverneur de Damas, s'efforça de les repousser et ne put les contenir qu'avec peine.

L'an 290 de l'heijne (4) vit s'augmenter la force de ces sectaires rebelles, qui battirent les troupes de Takadj, et osent assiègre la ville de Damas elle-mème. A cette nouvelle les armées de la Syries erassemblérent, et, attaquant les Karmates, elles vinrent à bout de les mettre en déroute, après avoir tué leur chef Jahya, qu'ils nommaient leur cheykh.

L'année 292 de l'hégire (5) fut marquée par les événements qui, mettant fin à la dynastie des Toulonides, firent rentrer entre les mains des khalyfes le reste de la Syrie et l'Égypte entière.

Le khalyfe qui ctait alors sur le trône, ctait et. Moktafy-b-illah qui, depuis un an, avait succede à el-Motadied; il voulut signaler le commencement de son regne par la prompte exécution des desseins formés sur l'Egypte et la Syrie par son prédécesseur. L'armée du kha-

(1) Aouassen signifie places frontières.
(2) Cette année à commence le mercredi 16 décembre de l'an 901 de l'ère chrétience.

lyfe s'avança en Syrie sous le commandement de Mohammed, fils de Souleyman; ce général, devenu bientôt maître de Damas, ne tarda pas à attaquer l'Égypte elle-même et a penétrer jusque sous les murs de la capitale.

Maroum se présenta pour la défendre, et livra plusieurs comhats; mais les partisans de Maroum étient en petit nombre, et chaque jour les voyait encore diminuer, par la défection qui, après chaque combat, fissist passer de ses rang; dans que combat, fissist passer de ses rang; dans geux dui khalyte une multinué de geus faibles et peu affectionnés, que la crainte des évenements ultérieurs entrainait facilement à la désertion et à la

perfidie.

Plus malheureuseunent encore, le camp peu considérable qui resta réuni autour de ses drapeaux, devint le thétre de la dissension et de la disconde : les haines qui s'y déclarerent firent nultre des querelles continuelles et l'ensanglantes et de la continuelle et l'ensanglantes et des discondes et les discondes et la continuelle et l'ensanglantes et l'entre des contres una contra à cheval pour réprimer ces désordres; mais, au mitieu deces seènes tumultueuses, il fut percé par la lance d'un moghrécha, et il perdit la vie le 19-jour de safar, deuxième mois de l'au vie 19-jour de safar, deuxième mois de l'au Le rième de la turoux avait dur n'enf

Le regne de Haroun avait duré neut annees, toutes marquées par le mâlheur et par le désistre. S'il faut en croire d'Auray et quelques autres historiens, son oncle paternel ne fut pas étranger au meurire de ce mâlheureu, prince; cet oncle était Mou-L-Magua--Ninán que quelques historiens nomment (Lagdon; et le tait frère de Khomarouyah et un des fils nombreux qu'avait laisses Almad

cha-Toulous.

Aussild après la mort de Harous, Sinda le remplace pour terri les rûnes du
gouverneurel, mais elles lui echappègouverneurel, i mais elles lui echappègouverneurel, et les gioristes de les rives de la commentation de la com

december de l'au sou de l'err entretanne.

3) C'est d'u nom de ces perples que plusienrs orientalisies ont eru devoir deriver erlui d'une modification introdutie a cette feçque dans l'ancien carretere koufique, qui fut alors tracé avce pius d'elégance el surcharge de traits d'ornement. Voyvz un spécimen de ce gente d'écriture dans Unscription de la planche 2).

<sup>(4)</sup> Cette anner a commencé le dimanche 5 décembre de l'an 902 de l'ère chrétienne. , (5) Cette année a commencé le mardi 13 novembre de l'an 904 de notre ere.

<sup>(1) 31</sup> décembre de l'an \$14 de l'ère chrétienne.

EJIPTJ

Inscription . Parmatique de MKCTAS

inscription Karmatica del Mil OVIC



lui accorda la vie et le pardon en recevant son serment.

Cependant, Sinán, ne se croyant pas en sireté, tant qu'il resterait entre les mains de son vainqueur, s'echappa de son camp pendant la nuit, et ne put être découvert dans sa fuite, malgre les recherches qui en furent faites.

Au reste, es derniers événements sont racontés avec quelques variantes par différents historiens; et, suivant él-Maray, Sindn, qu'il accuse de ne s'être placé sur le trône que par le meurtre de son neveu, aurait été puni de son crime par un autre assassiant, dont il aurait été la victime lui-même, dix jours seulement apres le premier.

Ainsi se termina, en ce dernier prince, la dynastie brillante, mais éphémère, des Toulonides, qui avait duré en tout trentesept ans et quelques mois.

Mohammed the Josoulement as rendit maltre, en pue de temps, de l'Expete entière, et il fit arrêter tout le reste descendants d'Anned the Toulous; il tes dépouils de tous leurs biens; et, torsqu'il écrit ut halbyfe d'Anoltafy-6-lidah, à Baghdad, pour lui faire part de ces heureus uscess en l'Expet, il lui envoya, en même temps, chiargés de fers, framille. Tous escériements furent termités avant la fin de safar, second mois de cette année.

Pendant cette conquête de l'Éxypte. les Karmates, profitant de l'éloignement des troupes envoyées à cette expédition, recommencérent às eremuer en Syrie. A cette nouvelle, Mohammed élon-Souleymán paritt pour Bacitada en laissant la garde de l'Exypte à l'armée de khalyèse, saces coussis au nouvel ordre de choose, et le pays ne pouvait pas être regarde comme entiérement pacifié.

Un rebelle, nomme de Kalondly, yesciu bauecoup de troubles. Cette révolte fut étouffée par Ahmed ébn-Kyglag, gouverneur de la Syrie, qui, pour y mettre ordre, partit de Damas, arec toute te troupes du klahfe qui éblent sous flièrent encore de son absence pour attaquer Damas et s'avancer jusqu'a Tabaryéh (Tybériade), qu'ils saccagérent; mais, rariganta de s'approche trop de l'Égypte et d'y trouver des forces redoutables prêtes à les attaquer, ils revinrent sur leurs pas, et tournèrent leurs ravages du côté de Koufali. La guerre des Karmates se portant alors sur un theâtre éloigné de la Syrie et de l'Egypte, devint étrangére à ces deux provinces.

El-Moktafy-b-illah, redevenu maître de l'Egypte, lui donna pour gouverneur Yssa-el-Nouchary. Trois ans après, ce khalyfe mourut le lundi 13 du mois de Doui-l-Qadeh(i), de l'an 25de l'hégire (2), âgé de trente et un anset trois mois, après avoir régné six ans, sept mois et vingtdeux jours.

Le frère d'él-Moktafy, âgé de treize ans seulement, fut proclamé comme khalyfe le jour même de la mort de son frère, sous le nom d'él-Moatader-b-illah.

Ce jeune prince ne fit d'abord aucun changement dans l'administration des provinces. Yssa-él-Nouchary conserva donc pendant la première année du nouveau règne le gouvernement de l'Égypte, que lui avait donné le khalyfe él-Moktafy. Cependant, quelque temps après il fut obligé de céder la place à Mohammed, fils d' Aly-él- Khalydiy; rétabli peu de mois après, il administra de nouveau l'Égypte, pendant environ trois ans, et dans le mois de Chaaban de l'an 297 de l'hégire (3), le khalyfe le remplaca par Mekny, affranchi du khalyfe él-Motadded-b-illah et surnommé, par cette raison, el-Motaddedy; mais au bout de cinq ans, il le déposa, l'an 302 de l'hégire (4), et nomma, pour lui succéder au gouvernement de l'Egypte, Aboul-Hassan-Zeku, qui avait le double surnom d'él-Aouar, parce qu'il était borgne (5), et d'él-Roumy, parce qu'il était Grec d'origine.

Celui-ci administra également l'Égypte

(1) 12 septembre 908 de notre ère. (2) Cette année a commence le lundi 12 octobre de l'an 907 de notre ère. (3) Cette année a commencé le mercredi 20

septembre de l'an 909 de noire ère.

(3) Cette année a commence le mercredi 27
Juillet de l'an 914 de notre ère.

(b) Les Orientaux voot aucune répagnance à reverbir leurs sarrouns de queijue impréction corporelle. Le viair d'Al-Mamoun élait surnoume Almoit (le louche ; le métieri de ce. khalyfe Kousself; (l'Imberbe). Plusicurs vitris de l'empire ottoman nont élé comus que sous le surnoun de Popa (boileux) et le nom du fameux Tamerlagi est lui-même forrade de son nom proper Tymour et de son surnoun Lenk qui signité boileux en présan.

pendant cinq ans; mais il mourut dans le mois de Raby él-Aouel de l'an 307 (1), et son prédécesseur Mekny fut rappelé une seconde fois au gouvernement de

l'Egypte.

Ce gouverneur ne jouit de ce rappel
que peu de temps; bientôt il fut depossédé de ces hautes fonctions par Tephin,
qui mourut quelque temps après. En
nourant Tephin laissait un fils, nommé
Mohammed, qui, profitant des troubles
dont l'empire était agité, s'empars du
gouverneunet sans en avoir recul Fauto-

risation du khalyfe.

El-Moglader-Filiah venait d'être tué
à Baghdad, pendant la prière du soir, le
mercredl 28d umois de Chaoual de l'an
320 de l'hégire (2). Il était âgé de trentbut ans environ et avait régné vingtquatre ans, onze mois et seize jours (3).
Il avait eu pour successeur son frère diQaher-b-illah, troisième fills du khalyfe
et-Motadded-b-illah.

Le nouveau khalyfe voulut punir l'usurpation de Mohammed-ébn-Teghin, et donna le gouvernement de l'Egypte à Abou-Beker-Mohammed-ébn-Takadi, qui, par la suite, y devint le fondateur d'une nouvelle dynastie, qui a régné sur l'Egypte et sur la Syrie.

Abou-Beker-Mohammed était fils de Takadj, alors gouverneur de Damas, et était né a Baghdad l'an 268 de l'hégire (4); son père, originaire de Ferganah, et dont la famille faisait partie d'une des tribus turkes, avait été lun des principauxémirs des princes toulonides et, après la des-

(1) Cette année a commencé le jeudi 3 juin de l'an 919 de l'ère chrétlenne. (2) Cette année a commencé le vendredi 13 janvier de l'an 932 de l'ere chrétienne. (3) Monnaie du khajire El-Moquader-b-illah,



(4) Cette année a commencé le mardi 1<sup>er</sup> août de l'an 881 de l'ère chrétienne.

truction de leur dynastie, il était resté en Égypte, où il occupait une charge dans le gouvernement : quelques intrigues l'avaient forcé de se retirer en Syrie, où il rassembla tous ceux qui lui étaient restés attachés.

Il avait pris d'abord du service dans les armées du khalyfe, et l'avait rendu maître de la ville de Ramlén. Ce fut alors qu'il avait obtenu pour récompense le gouvernement de Damas.

Sonfils Abou-Beker-Mohammed n'alla point en Égypte prendre possession du gouvernement dont il venait d'être revêtu, et n'en posséda même le titre que pendant un mois. Le klialyfe nomina en sa place Ahmed fils de Kyglag, l'an 321 de l'hégire (1). Mais de grands troubles agitèrent l'empire à cette époque, et se firent sentir jusqu'en Egypte. Après un règne d'un an, six mois et six jours seulement, el-Qaher-b-illah fut déposé du khalyfat, le mercredi 5 du mois de Gemady-êl-Aouel, de l'an 322 de l'hégire (2); et le lendemain, son neveu Raddy-b-illah, fils d'él-Moglader, fut proclamé khalyfe.

Le nouveau souverain déposa le gouverneur que son oncle avait nomme, et rétabit, l'an 323 de l'hégire (3), Mohammed-tha-Takadi, qui, cette fois, serendit dans son gouvernement. Ahmed-tha-Kyljag refusa de le lisiser entrer en possession, et la querelle entre les deux compétiteurs tut décidée par la force des armes. Battu en plusieurs remoutres Ahmed-don-Kyljag fut forcé de se retiree de l'anne de l'anne de l'anne con parti a Bartin de l'anne con de l'anne de l'anne de l'anne con de l'anne de l'anne de l'anne con de l'anne de

Cette ville de la Cyrénaïque, et les côtes de la Mauritanie qui en dépendent, étaient alors sous la domination d'une dynastie indépendante des khalyfes abbassides de Baghdad, et qui portait le nom de Fatymite. Les Fatymites fai

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le mardi 1<sup>se</sup> jan vier de l'an 933 de l'ère chrétienne. (2) Cette année a commencé le dimanche 2 décembre de l'an 943 de l'ere chrétienne. (3) Cette année a commencé le jeudi 11 décem-

hre de l'an 934 de noire ère.

(i) Remphacant l'ancienne Cyrène, mais construite à que'que distance des ruines de cette premiere ville, sur l'emphacement meime de l'ancienne Aphroditièm, l'an 46 de l'hégire (66 de notre ere), sous te khalyfe Moaouyah qui avait consuigs et deiruit l'ancienne Cyrènes.

EGYPTE MODERNE.

saient partie de la tribu de Koramah. sortie des montagnes qui avoisinent la ville de Fez, à l'extrémité occidentale de l'Afrique; prétendant descendre en droite ligne d'Ismayl, sixième imâm de la race d'Aly, et par conséquent du Pro-

phète par Fatyme, sa fille, dont ils avaient pris leur surnom (1), leurs chefs avaient, dès l'an 269 de l'hégire (2), commencé à etendre leur puissauce, dans les parties occidentales de l'Afrique, sur les débris des dynasties des Aglabites et des Édrissites, qui, avant eux, avaient secoué le oug de l'obéissance, tant envers les khalyfes abbassides de Baghdad qu'envers

les Ommyades d'Espagne.

220087 \* 37

Poussant leurs conquêtes de plus en plus vers l'orient, des l'an 280 (3) de l'hégire, le chef des Fatymites, Abou-Mohammed-Abd-Allah (4), s'était rendu maître de Oavrouân : des lors, se jugeant assez fort pour faire éclater ses hautes prétentions, l'an 296 (5) ?de l'hégire, il s'était déclaré khalyfe, sous le nom d'Obeyd-Allah , prenant en même temps le surnom d'él-Mahady, qui avait été celui du dernier des imâms alides dont il prétendait descendre, et appuyait, par les souvenirs de ce surnom, ses prétentions d'étre le seul khalyfe légitime.

Ainsi, l'empire de l'islamisme se voyait partagé entre trois dynasties de khalyfes, régnant à la fois et s'attribuant chacun les droits exclusifs de la légitimité; les khalyfes Ommvades d'Espagne, les Abbassides de Baghdad, et les l'atymites de

Qayrouân. Dès lors, convoitant la possession de l'Egypte, le nouveau khalyfe fatymite avait forme le dessein d'arracher cette belle province à la suzeraineté de ses antagonistes les khalyfes abbassides de

Baghdad. Trois ans après son avénement, l'an 300 de l'hégire (6), il fit marcher contre

l'Égypte quarante mille hommes, formant trois armées différentes. Cette réunion de forces lui donnait l'esperance de voir bientôt cette riche contrée réunie à ses précédentes conquêtes,

Mais le khalyfe el-Moqtader-b-illah avait prévu les desseins d'él-Mahadu ; des troupes avaient été réunies en assez grand nombre ponr mettre l'Égypte à l'abri de cette formidable attaque : les trois armées d'invasion éprouvèrent trois défaites, et furent repoussées non-seulement des environs du Kaire, où une de ces divisions s'était portée, mais encore hors du territoire égyptien. Cependant, si les troupes abbassides garantirent l'intérieur de l'Égypte de l'invasion des Fatymites, elles ne purent empêcher ceux-ci de s'emparer d'Alexandrie, qui resta quelque temps entre leurs mains, mais qu'ils furent bientôt contraints d'évacuer.

Ce triple échec forca Obeyd-Allah-él-Mahady à ajourner ses projets sur l'Égypte; mais, ne trouvant pas le siège de sa puissance convenablement placé à Qayrouan, il fonda une nouvelle ville qu'il appela de son nom, Mahadyéh: il fit de cette nouvelle ville la capitale provisoire de sa dynastie, qui ne devait pourtant pas tarder à réaliscr ses projets, de ne prendre pour capitale que la capitale de l'Égypte elle-même.

Ces projets ne purent avoir leur accomplissement ni par les mains d'Obeyd-Allah, ni par celles de ses deux premiers successeurs.

Néanmoins, une seconde expédition, qu'il entreprit contre l'Égypte, fut plus heureuse et lui valut la possession définitive d'Alexandrie et du Favoum.

Après un règne de vingt-six ans, Obeyd-Allah-el-Mahady, âgé de soixante-trois ans, était mort à Roukadah, l'an 322 de l'hégire (934 de l'ère chrétienne).

Son fils Abou-l-Oassem-Mohammed, qui prit le surnom d'él-Qayem-be-amr-Illah, c'est-à-dire, établi par l'ordre de Dieu, lui succéda dans ses grands des seins comme dans sa puissance.

Non-seulement le nouveau khalyfe fatymite avait conservé les conquêtes de son père, mais il les avait encore étendues, et semblait brûler du désir de les pousser plus loin encore.

Ce fut auprès de ce prince que Ahmed ébn-Kiglag, chassé de l'Égypte par Abou-

de l'an 912 de notre ère.

<sup>(1)</sup> On les a aussi nommés Imnactions, Obey-(1) On les a aussi nommes finacciens, Oseg-diens, Alictes.
(2) Cette année a commencé le samedl 21 juli-let de l'an 882 de notre ère.
(3) Cette année a commencé le vendredl 23 mars de l'an 893 de notre ère.

mars uc : an 893 de Botre etc.
(4) sbb-allah signifie, comme on sait, serviteur de Dieu : il cianqua depuis on nom en celui
(4) Obeyd-allah (petit serviteur de Dieu ),
(5) Cette année a commencé le veudred;
septembre de l'an 908 de l'ère claritieur
(6) Cette année a commencé le mardi 18 août
(5) Cette de corte ére.

Beker-Mohammed-&bn-Takadj, vint chercher un asile : avide de vengeance, il pressa él-Qayem-be-amr-Illah de marcher sur l'Égypte et de s'en emparer; celui-ci, trouvant cette proposition conforme à ses desseins d'agrandissement, s'apprétait à la mettre à exécution, lorsque Mohammed-ébn-Takadj , luformé de ces préparatifs d'invasion, y mit obstacle par l'envoi de corps de troupes nombreuses sur toute la frontière occidentale. Cependant, il ne put empêcher les Fatémites de conserver Alexandrie, d'envoyer leurs partis jusqu'aux portes de Fostatt, et d'occuper une assez grande partie du Sayd.

El-Qayem-be-amr-ll'ah, ne se sentant pas encore assez fort pour attaquer l'Ezypte, fut obligé d'ajourner ses projets de destruction sur l'empire des

khalyfes abbassides.

Les provinces de cet empire étaient, à cette époque, devenues la proie d'un grand nombre de petits princes qui avaient profite de la faiblesse du khaly fat pour se déclarer souverains indépendants : la Syrie , une partie de l'Arabie et les arrondissements voisins étaient ravagés par les Karmates; le Khorassån et le Måouerå-én-nahar (l'ancienne Transoxiane) avaient été enlevés par les princes Samanides, l'Espagne par les Ommyades, l'Afrique par les Fatymites, la Mesopotamie et le Diar-bekir par les Hamadanites, la Perse par les Bouides; il ne restait done plus aux khalyfes abbassides que Baghdad, quelques provinces voisines et l'Égypte.

Celle-ci ne tarda pas à leur échapper. Le gouverneur d'Egypte, ¿Low. Beker-Mokammed-ebn-Takadj, voyan la dissolution prespue entière de l'empire de l'islamisme, voulut en tirer sa part à son tour; ils céclera indépendant cit, khalyfe fut obligé de le confirmer dans son usurquion, lui alandomant en néme temps la Syrie entière qu'il nétait plus en tat de lui reperadre.

Abou Beker-Mohammed ébn-Takadj prit alors le surnom d'el-Ekhehyd, qui etait le titre des rois de Ferghanah, dont il prétendait descendre, et qui signifie, dans la langue de cette contrée,

 Cette année a commencé le lundi 30 novembre de l'an 936 de notre ère. roi des rois. C'est de ce surnom que la dynastie dont Abou-Beker-Mohammed' ébn-Takadj fut le fondateur, a été appelée dynastie des Ekhchydites.

Quatre ans après. I'nn 228 de l'hier grief() Leklahyf-elf Andaly-billa Ayant douncle-loraged Emyr-d-Churrl (prince de princes). Mohammed d'on-lange, qui dépendait de son gouvernement, passa avec des troups en Syrie, et en classa Badra, lieutenant de Mohamgon de l'Abbrey Cellui-ci parit aussitol de l'Exprie, ou il laissa le gouverrement curle les mains de son fiere en conservation de l'Abbrey de dent les troupes de Mohammed Cha-Rung s'éclarie d'de) approchées.

Cependant, par l'eutremise de quelques émirs. un accommodement pacifique eut lieu entre eux; et Mohammedét-Ekhchyd reprit le chemin de Fostatt; mais il vé tait à peine arrivé, qu'dapprit que Mohammed ébn-Rayq était sorti de nouveau de Damas, et se disposait à marcher vers l'Expyte aves son armée.

Cette trupture fölligea Mohammed-E. Ekhchyd de revenir promptemetre Syrie; il rencontra l'avant-garde ennemie del-Arych, ethul ilvra combla tussitôt; son aile droite fut mise en déroute; mais le centre, qu'il commandait, tin ferme, et Mohammed-U-Ruqy prit la fuite vers Damas, laissant cinq ceats prisonniers entre les mains de Mohammed-U-E. Aryd, qui prit possession de Ramléli.

Housséyn, second frère d'ét-l'khtchyd, avait perdu la vie dans le combat. Malgré l'état hostile qui subsistait entre les deux armées, Mohommed ébn-Rayy envoya à Mohammed-ét-l'èthchyd son propre fils, chargé de compliments de condolèance sur la perte qu'il venait de faire, et porteur de propositions de paix.

Mohammed-&Ekkhchyd accueilit te fils de son ennemî avee distinction, et le fit revêtir d'un manteau d'honneur; il consenit ensuite à faire la cession de Damas, moyenaant un tribut annuel de 140,000 pieces d'or (2) et la remise entre ses mains de toute la partie de la Falestine qui s'étendait depuis Ramleh jusqu'aux frontières de l'Expyte.

Cette année a commencé le vendredi 18 octobre de l'an 939 de notre ère.
 Environ 2,100,600 fr. de notre monnale.

Après avoir terminé tous les arrangements relatifs à ce traité, Mohammedél-Ekhchyd rentra en Égypte, l'an 329 de

l'hégire (1).

Le khalifeél-Rad y-b-illah mourut le 6 du mois de Raby-él-Aouet de cette même année; il n'était âgé que de trente ans, et avait regné six ans, dix mois et dix jours (2); il eut pour successeur son frère Abou-Ishaq-Ibrahym, qui, en montant sur le trône, prit le surnom d'el-Moltaqy-b-illah.

Mohammed-el-Ekhchyd se fit reconnaltre, l'an 330 de l'hégire (3), comme Princed'Egypte par le nouveau khalyfe. Quelque temps après, il apprit que son ancien adversaire Mohammed ebn-Raug venait d'être tué par les Hamadanites; profitant de cette occasion pour recouvrer les provinces dont il lui avait fait cession par son traité, il se hâta d'entrer en Syrie et ne reviht en Egypte qu'après avoir repris Damas, les places qui en dépendaient, et tous les arrondissements dont il avait fait l'abandon.

Voyant alors sa puissance suffisamment affermie, l'an 331 de l'hégire (4), il fit reconnaître, par ses émirs et par toute la milice, son fils Abou-l-Qassem Mahmoud, surnommé Abou-Hour, pour son successeur.

L'année suivante, 332 de l'hégire (5), vit éclater de grands troubles à Baghdad : la charge d'Emyr-él-Omrá, donnée, suivant le caprice des milices turkes, aux principaux d'entre enx, était devenue un pouvoir supérieur à celui des khalyfes. Un Turk, nommé Tou-

(1) Cette année a commencé le mardi 6 octobre de l'an 940 de notre ere.
(2) Monnaie du khalyle El-Raddy-b-illah, de l'an 320 de l'hégire (933 de notre ére).



(3) Cetto sonée a commencé le dimauche 26 septembre de l'an 941 de noire ère-(4) Cette année a commencé le jeudi 15 sep tembre de l'an 942 de notre ere (6) Cel te année a commence le lundi 4 septem-

bre de l'an 913 de notre era.

zoun, qui en était alors revêtu, avait tellement opprime le khalyfe él-Mottagu. que celui-ci s'était vu obligé de quitter sa capitale et de sc retirer à Moussoul : de la il implora le secours de Nasser-ed-Doulah et de Seyf-éd-Doulah, princes de la maison d'Hamadán (1). Ceux-ci rassemblerent leurs forces et marcherent, avec le khalyfe, contre Baghdad; mais ils furent battus par Touzoun et contraints de se retirer à Moussoul. Le khalyfe temoigna sa reconnaissance aux princes hamadanites, en les revêtant d'un inanteau d'honneur; c'étaient, depuis longtemps, les seuls présents que ces souverains de l'islamisme pouvaient faire.

De là il passa à Rakkah, où il recut de Touzoun l'invitation de revenir a Baghdad. Le khalyfe, voyant les Hamadanites, ses defenseurs, découragés, résolut d'accepter les offres de l'Emyr-él-Omrá; mais, à cette gouvelle, Mohammed-ét Ekhchyd se håta de se rendre å Rakkalı, et offrit à él-Mottagu l'Egypte pour retraite. Lekhalvferefusa ces offres : seulement Mohammed-el-Ekhchyd obtint de lui , en lui promettant de lui fournir tout l'argent qui lui serait nécessaire, qu'il n'irait point à Baghdad se livrer entre les mains de Touzoun. Alors celui-ci, eraignant que le khalyfe ne trouvât des défeuseurs puissants, vint se jeter à ses pieds, lui rendit tous les respects dus au souverain de l'islamisme et le remmena à Baghdad; mais, à peine y fut-il arrivé, qu'il déposa le malheureux khalyfe, le 20 du mois de Satar de l'an 333 de l'hégire (2), après un règne de quatre ans et onze mois.

Touzoun remplaca él-Mottagy par le fils de ce khalyfe, Abou-I-Qassem-Abd-Allah, qui prit, en montant sur le trône, le surnom de el-Moslakfy-b-illah, c'est-àdire, celui qui trouve en Dieu sa suffisance. Ce jeune prince ne tarda pas à être deposé à son tour le 22 de Gemady-él-Tany de l'an 334 de l'hégire (3), après avoir régné seulement seize mois et deux jours.

Il fut remplacé par son oncle Abou-l-

(1) Le nom du premier de ces princes signifie Defenseur de l'Empire; celui du second, l'Epèc de l'Empire.

Cette année a commencé le samedl 24 anul de l'an 944 de notre ere. (3) Celle année a commence le mercredi 13 août de l'an 945 de notre cre.

Abbas-d-Füddel, troisième fils du khalyfe él-Moglader. Le nouveau khalyfe pri, en montant sur le trône, le titre d'él-Mottyb-illah, et réusit à se maintenir sur ce trône pendant près de trente années (1); mais il fut le dernier des khalyfes abbasides dont l'Egypte reconaut la suzeraineté.

Après le départ de él-Mottagy pour Baghdad, malgré ses instances auprès de ce prince faible, Mohammed-él-Ekhchyd avait séjourné quelque temps a Damas, et avait ensuite repris le chemin de l'Egypte; aussitôt Seyf-éd-Doulah marcha sur Haleb (Alep), où commandait, au nom de Mohammed-él-Ekhchyd, Yanes-el-Mounnefy; il prit cette ville, poursuivit ensuite Ibrahymél-Oukayly, général des troupes égyptiennes, et le battit entre Sarmun et Maarrah: il s'empara eusuite de Damas, qui appartenait aussi à Mohammedel-Ekhchyd; mais ses vexations et ses violences indignèrent les habitants, qui sollicitèrent vivement Mohammed-él-Ekhchyd de venir à leur secours.

Aussitôt ce prince fit partir pour la Syrie Kafour, celui de ses affranchis dans lequel il avait le plus de confiance, et mit sous ses ordres un corps de troupes nombreuses. Seyf-éd-Doulah marcha audevant de lui, et les deux armées se rencontrèrent en présence l'une de l'autre un vendredi. Comme ce jour est la fête hebdomadaire des musulmans, les troupes hamadanites, prétextant qu'il n'était pas permis de combattre, abandonnèrent leur camp et se dispersèrent dans les campagnes environnantes: Kafour, moins scruouleux, les surprit, les mit en déroute et leur enleva tous leurs bagages. Seyf-éd-Doulah s'enfuit à la hâte à Hemesse; mais, s'y voyant poursuivi, il décampa et arriva

 Monnaie du khatyfe El-Motty-b-illah, de l'an 353 de l'hégire (945 de notre ère).



par Hamah à Rostou: Kafour I'v rejoi guit; mais Seyf-é-Doulda, Attendant son enneni de picd ferme, l'obligea à repasser le pont de Rostou, dans un tel désordre, que la plus grande partie des soldats de égyptiens y fut noyée dans la rivière e égyptiens y fut noyée dans la rivière d'Assy; quatre mille prisonniers et tous les bagages restèrent entre les mains des Hamadonites, et Kafour s'enfuit à Hemesse et de la à Dames

Informède ces désastres, Mohammedel-Ekhchud quitta l'Égypte, et vint, avec une forte armée, à Maarrah. Seyf-éd-Doulah, déterminé à décider cette guerre par un coup de désespoir, mit d'abord en súreté ses trésors, ses bagages, ses esclaves et son harem, en les renvoyant derrière lui en Mésopotamie; puis il marchadroit a el-Ekhchyd, qui avait pris position à Kinesseryn, Mohammed-él-Ekhchyd se tint prêt à repousser cette attaque : il partagea ses troupes en deux corps, mit à l'avant-garde tous ceux qui avaient des lances, et se tint lui-même à l'arrière-garde avec un corps de dix mille hommes d'élite. Seuf-éd-Doulah attaqua le premier corps et le mit en déroute; mais l'arrière-garde tint ferme; et sa résistance empêcha Mohammed el-Ekhchyd d'être entièrement battu. Seyf-éd-Doulah ne remporta d'autre avantage que la prise des bagages de son ennemi

Les deux armées se séparèrent après un combat aussi peu désisif; et Seyf-éd-Doulah alla à Maubedf, en rompit le pont, et, entrant dans la Mésopotamie, il se porta sur Rahkah; mais Mohamed-él-Ekhchyd y était déjà en position, et les deux armées, n'étant séparées que par l'Euphrate, restérent ainsi plusieurs iours en présence.

Quelques negociations s'entamèrent, et elles furent suivrise de la conclusion de la pair. Les conditions de cet accommodement furent que Alep. Hemesse et la Mésopotamie appartientaient à Sergi-tectural à de que tout le pays, depuis Hemesse quisqu'aux frontières de l'Arabie, terretara à a Monamed-le Albedryd. Un fossé fut creusé entre Dipuedans et de contra l'appartient de l'appar

Pour eimenter cette paix, solennelle-

ment jurée, Seyf-éd-Doulah épousa la fille de Mohammed-el-Ekhchyd, et les deux princes s'en retournèrent chacun dans leurs États. Cependant, cette paix fut presque aussitôt rompue par les Hamadanites, et el-Ehkchyd, revenant sur ses pas, les battit en plusieurs rencon-

tres, et leur reprit la ville d'Alcp. Ainsi, l'an 334 de l'hégire avait été fécond en évenements importants et fut encore signalé par la mort de Mohammed-el-Ekhchyd. Ce prince mourut à Damas, dans le mois de Dou-l-Hageh, dernier mois de cette année. Il était âgé de soixanteans, et avaitrégné onzoans, trois mois et deux jours. Il fut enterré à Jérusalem. Mohammed-él-Ekhchyd se fit remarquer par de grandes qualités, surtout par ses talents militaires. Brave sans témérité, calculant ses chances avec perspicacité, il savait en profiter avec une habileté admirable; d'un autre côté, il était si défiant et si timide, dans l'intérieur de son palais, qu'il y avait réuni un corps de huit mille esclaves armés, dont mille montaient la garde chaque jour. Il ne passait jamais une nuit entière dans le même appartement ni dans la même tente, et l'on ignorait toujours l'endroit où il dormait.

Ce prince pouvait mettre, dit-on, sur pied quatre cent mille hommes. Quoique les historiens ne nous fassent pas connaître précisément les limites de son empire et qu'elles aient été variables à diverses époques, on peut, cependant, juger que son royaume, comme celui des Toulonides, ses prédécesseurs, s'étendait sur l'Égypte, la Palestine, la Syrie, la Mésopotamie, jusqu'à l'Euphrate, et comprenait même une grande portion

de l'Arabie (1). Les chrétiens orientaux l'accusent de n'avoir subvenu aux dépenses de ces ar-(1) Monnaie de Mohammed-él-Ekhchyd de l'an 332 de l'hégire (943 de notre ère).

mées si nombreuses, qu'en les persécu-tant et exigeant d'eux de grandes sommes, pour le payement desquelles ils furent obligés de vendre beaucoup de biens appartenant à leurs églises.

Mais, si nous en devons croire un historien, d'autant plus digne de foi qu'il était contemporain, ces dépenses furent couvertes par les trésors dont Mohammed-él-Ékhchud fit la découverte.

En effet, el-Massoudy, mort au Kaire l'an de l'hégire 346 (1), rapporte que Mohammed-él-Ékhchyd s'occupait avec ardeur de la fouille des souterrains qui renfermaient les tombeaux des anciens rois égyptiens, afin d'en tirer les trésors. « Ce prince, ajoute-t-il, fit « creuser profondément; et on parvint « dans un endroit de ces tombeaux qui « offrait de vastes salles, magnifique-« ment décorées : on y trouva des figu-« res de vieillards, de jeunes gens, de

 femmes et d'enfants, dont le travail était merveilleux; leurs yeux étaient « des pierres précieuses ; leurs visages, « aux uns étaient d'or, aux autres d'ar-« gent, etc. »

Ce fait, attesté par un témoin contemporain, parait admissible, en faisant toutefois justice de l'exagération orientale.

Il eut pour successeur son fils Abou-l-Qassem-Mohammed, surnommé Abou-Hour (2). Ce prince n'était qu'un enfant, et Kafour, ministre favori de son père, fut obligé de prendre la régence.

Kafour était un esclave noir, que Mohammed-él-Ékhchud avait acheté pour la somme modique de dix-huit pièces d'or (3). Kafour avait de l'intelligence. du zèle et du dévouement; il sut bientôt se faire distinguer de son maître, dont il gagna les bonnes grâces. La noblesse de race n'est connue dans l'Orient que pour la famille du Prophète; le mérite, qui peut se rencontrer dans le sujet comme dans le prince, porte souvent aux premières places de l'État, et même sur le trône, celui qui est né dans la plus vile condition. Tel fut l'apanage de Kafour.

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le samedi 4 avril de l'an 967 de notre ère. (2) Ce surroum est, dans un des dislectes orien-tanx de la langue turke, la traduction du nom de Mohammod et signifie louable. (3) Environ deux cent soixante et dix francs

de potre monnale.

Il avait l'âme grande, aima les sciences et protégea les savants; il combla de bienfaits les poëtes, qui le louèrent outre mesure, tant que durerent ses largesses, mais qui écrivirent contre lui de violentes satires, dès que sa munificence se

ralentit.

Dépositaire de l'autorité suprême, Kafour se conduisit envers le jeune prince, son pupille, avec un dévouement et une fidelité véritablement dignes d'éloges. Le premier de ses actes fut de destituer Abou-Beker-Mohammed, receveur des tributs de l'Égypte, contre lequel les administrés avaient fait entendre de justes plaintes; et il nomma en sa place un autre administrateur, natif de Marédin, nommé aussi Mohammed, mais dont il connaissait l'humanité et l'intégrité; il conduisit ensuite le jeune prince en Égypte, où ils arrivèrent dans le mois de Safar de l'an 335 de l'hégire (1).

Cependant, Scyf-ed-Doulah, avant appris la mort de Mohammed-él-Ekhchud et le départ d'Abou-Hour, crut l'occasion favorable de dépouiller son beau-frère : il marcha donc sur Damas et s'en reudit maître; mais le fidèle Kafour accourut promptement avec une puissante armée; il battit Seyf-Ed-Doulah, qui s'était avancé jusques à Ramleh, le poursuivit jusqu'à Rakkah, et reprit Damas, avant que son ennemi eût eu le temps de s'y af-

fermir. Le reste du règne d'Abou-Hour fut tranquille, graces à la vigilance et à la bonne administration de Kafour. L'an 345 de l'hégire (2), le roi de Nubie fit une irruption dans les contrées qui appartenaient à l'Égypte; il s'avança jusqu'à Assouan (l'ancienne Syene), qu'il ravagea et livra au pillage. Kafour expédia aussitôt ses troupes par terre et par des bâtiments sur le Nil; en même temps un corps, qu'il fit embarquer sur la mer de Oolzoum (la mer Rouge), devait descendre sur la côte méridionale, prendre l'ennemi à revers et lui couper toute retraite; les Nubiens, ainsi pris en tête et en queue, furent battus et forcés de se retirer, en laissant entre les mains des Egyptiens leur forteresse de Rym (maintenant Ibrim), située à cinquante lieues au-dessus d'Assouán.

Aucun autre événement ne signala le règne d'Abou-Hour, qui, après avoir occupé le trône pendant quatorze ans et dix jours, mournt dans le mois de Dou-l-Qadéh de l'an 349 de l'hégire (1), laissant pour successeur son frère Alu, surnomme Abou-l-Hassan,

Le règne d'Abou-l-Hassan-Aly, deuxième fils de Mohammed-êl-Ékhchyd, dura cing ans, deux mois et deux jours. Son nom, comme celui d'Abou-Hour, son frère et son prédécesseur, est peu connu daus l'histoire, qui n'enfait mention qu'en

disant qu'ils ont régné,

Kafour conserva sous ce prince la régence comme sous Abou-Hour. Les deux seuls événements de quelque importance qui se rattachent à son règne, sont les suivants.

L'an 352 de l'hégire (2), l'Égypte éprouva une famine cruelle. Le Nil, qui, l'année précédente, n'était monté qu'a quinze coudées, ne s'éleva, cette annee, que de quatre doigts au-dessus de cette crue insuffisante, et baissa subitement, sans arroser les terres. La disette fit souffrir l'Egypte, ainsi que les provinces qui en dépendent, pendant neuf années consécutives. Pendant ce désastre, le pays lui-même était en proje aux agitations et aux craintes d'un funeste avenir, la désunion se déclarant entre le prince régnant Abou-l-Hassan-Aly et le régent Kafour.

A ces maux intérieurs vint encore se joindre la guerre étrangère. L'an 354 de l'hégire (3), les Grecs de Constantinople, où regnait alors l'empereur Nicéphore Phocas, entrèrent, sous la conduite de ce prince, en Syrie, avec des forces considérables. Ils se rendirent maîtres d'Alen. qui appartenait alors aux Hamadanites , et battirent Seyf-éd-Doulah, qui s'était jeté à leur rencontre.

Dalym-él-Oukazly, gouverneur de Damas, au nom des Ekhehydites, accourut, avecdix mille hommes, au secours des Hamadanites; et Nicéphore, informé de l'ar-

(1) Cette année a commencé le samedi 3 mars de l'an 960 de notre ère. (2) Cette année a commencé le vendredi 30 janvier de l'an 963 de notre ère

(3) Cette aonée a commence je samedi 7 janvier de l'an 965 de notre ère-

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le dimanche 2 août de l'an 916 de notre ere. (2) Cette annés a commencé le mardi 15 avril de l'an 956 de notre ere-

rivée de ce renfort, prit le parti de se re-

Abou-l-Hassan-Aly mourut dans le mois de Moharrem de l'an 355 de l'hégire (1). Le régent Kafour lui succéda sur le trône, et prit le surnom d'Elekhchydy: reconnaissant l'autorité su-zeraine du khalyfe Abbasside él-Moltyb-illah, il se fit confirmer, par ce prince, dans la souveraineté du royaume d'É-

gypte. Pendant son règne, qui ne dura que deux ans et quatre mois, il se vit enlever la majeure partie du Sayd par les Fatymites, deià maîtres du Favoum et d'Alexandrie; et ees nouveaux conquérants étaient sur le point d'envahir entièrement l'Égypte, lorsque Kafour mourut

dans le mois de Gemady-êl-Aouel de l'an 357 de l'hégire (2).

Ahmed, surnommé Abou-l-Faouaris, fils d'Abou-l-Hassan-Aly, et petit-fils de Mohammed-él-Ekhchyd, succéda à Kafour. Ce jeune prince n'était âgé que de onze ans, et son bas âge le rendait in-capable d'affermir son autorité sur l'Égypte, la Syrie et les autres provinces. Abusant desa faiblesse, un deses parents, Housseyn, s'était déjà rendu maître de la Syrie; mais, chasse à son tour par les Karmates, l'usurpateur revint en Egypte, dont il voulut déposséder Ahmed.

Ces divisions dans la famille régnante achevèrent de briser les liens qui retenaient unies les provinces du royaume d'Égypte. Pour mettre fin à ces désordres, les émirs se déterminèrent à recourir aux Fatymites. Ceux-ci, impatients de se saisir de la belle proie que depuis longtemps ils convoitaient, répondirent à l'appel. Housséun fut forcé de repasser en Syrie, où il s'empara de la ville de Damas; et le malheureux Ahmed, fils d'Abou-l-Hassan-Aly, fut depossédé du royaume d'Égypte.

En lui s'éteignit la dynastie des Ekhchydites, qui, plus éphémère encore que celle des Toulonides, n'avait régné que trentequatre ans et vingt-quatre jours.

## CHAPITRE X.

Khalyfes fatymites. — Él-Qayem-be-Amr-illah. — Al-Mansour-b-Illah. — Él-Moêz-le-dyn-(1) Cette année a commencé le jeudi 28 dé-cembre de l'an 965 de notre ère. (2) Cette année a commencé le samedl 7 dé-cembre de l'an 967 de notre ère.

7º Livraison. (ÉGYPTE MODERNE.)

lliah. —Conquète de l'Égypte. — Djouhar. — Conquètes en Syrie. — Fondation du Kaire. — Arrivée du khaiyfe él-Moëz en Egypte. — Mosquée él-Azhar. — El Azyz-b-lliah. — Él-Hakem-be-ámr-lliah. — Démence du khaiyfe. Il se falt proclamer Dieu; il brule le Kalre. -Il est assassine. - Daher-le-Azaz-dyn-iliah. - Él-Mostanser-b-illah. - Troubles, révoltes de Moëz-èd-doulah et de Moëz-èl-Badis. de Moëz-èu-doulan et de Moëz-et-pagis. — Famine; comete; guerre en Syrie. — Mah-moud. — Levizir Yazoury. — Trente-cinq au-tres vizirs. — Orgies du khalyfe. — Nouveaux troubles. — Comiats entre les Turks et les noirs. — Nasser-èd-doulah s'empare de l'autorité. - Demandes exorbitantes Turks. — Ils vendent le mobilier du khalyfe. — Horrible famine. — Nasser-éd-doulah est — Horrine lamine. — Nasser-ed-doulah est poignarde par lidekoutz. — Bedre-el-Gemäly arrive au Kaire. — Il est revêtu de touts l'autorité civile et militaire. — Heureuse situation de l'Egypte sous son administration. — Il repousse Alsiz. — Sa mort. — Mort du khalyfe él-Mostanser.

Le khalvfe fatymite qui régnait alors à Mahadyéh, et dont l'empire embrassait l'Afrique proprement dite, la Cyrénaique, le reste des côtes septentrionales de la Mauritanie, Malte, la Sardaigne, la Sicile, et la plupart des autres fles de la Méditerranée, était Maad, surnommé Abou-Temym, petit-fils d'el-Oayem be-amr-illah, connu sous le nom d'el-Moez-le-dun-illah.

El-Qayem, dont le règne avait commencé avec éclat, n'avait pas eu, pendant toute sa vie, le même bonheur qui avait accompagné son père jusqu'à sa mort : il avait vu ses projets de conquêtes en-través par des troubles iutérieurs : Abou-Yezyd, son principal ministre, s'était révolte contre lui, et avait rassemblé un parti assez redoutable pour forcer le khalyfe à se renfermer dans la citadelle de Mahadyéh, dont les fortifications le mettaient à peine à l'abri des attaques du rebelle.

Il y était assiégé depuis plusieurs mois, lorsqu'il y mourut, dans le mois de Chaouâl de l'an 334 de l'hégire (945 de l'ere chrétienne). Son règne avait été de douze ans.

Son fils Ismayl-abou-Taher, qu'avant de mourir il avait déclaré son successeur. fut inauguré à sa place par le peu de partisans fidèles qui étaient restés au khalyfe.

Ismayl prit, en montant sur le trone, le surnom d'al-Mansour-b-illah (victorieux par Dieu), ou, suivant quelques historiens, d'al-Mansour be-nasr-illah (victorieux par le secours de Dieu), comme présage des succès qu'il espérait obtenir de la protection divine. En effet, ayant pris soin de ne pas laisser divulguer la mort de son père hors de la forteresse, il employa les talents oratoires, dans lesquels il avait la réputation d'exceller, à encourager ses partisans, et réussit à leur inspirer un tel dévouement et un tel courage, qu'attaquant à leur tête, à l'improviste, les assiégeants, il les mit en pleine déroute, et vengea la mémoire d'él-Qayem be-amr-illah par la punition d'Abou-Yezyd et des complices de sa rébellion.

Cette même annee, il ieta les fondements d'une ville, dans la partie orientale de la contrée qui composa depuis la province d'Alger. La nouvelle cité fut nommée Mansouryah, du nom de son

fondateur.

Al-Mansour-b-illah occupa le trône des khalyfes fatymites pendant sept ans, et mourut dans la ville qu'il avait fondée, l'an 341 de l'hégire (1), dans le mois de Chaouâl, comme son père.

Il eut pour successeur son fils Maadabou-Temym, qui prit le surnom de él-Moez-le-dyn-illah (donnant force à la religion da Dieu). Des que ce prince eut pris les rênes de son empire, il s'occupa sérieusement de la conquête de l'Égypte, dejà tentée plusieurs fois sans succès par ses prédécesseurs.

Les troubles qui s'étaient élevés en Égypte, par la mésintelligence entre Abou-l-Hassan-Aly et le régent Kafour, lui avaient paru une occasion favorable. Cependant, l'avenement de Kafour lui-même au trône d'Égypte arrêta ses préparatifs; et ce ne fut que, vers la fin du règne de celui-ci, qu'il envoya une armée en Égypte : il en donna le commandement à un de ses généraux, Grecde nation, nommé Djouhar, jadis esclave affranchi par al-Mansour, et il le chargea de pousser l'expédition avec vigueur. Les ordres du khalife fatymite étaient

d'autant plus pressants, qu'il voulait prévenir les projets de conquête déjà manifestés par le roi de Nubie : en effet, le colosse de l'empire musulman semblait tellement n'être plus qu'un cadavre prêt à être déchiré par les vautours, que le roitelet de Nuble avait cru pouvoir en prendre sa part, et s'était déjà avancé

(1) Cette année a commencé le samedi 29 mai de l'an 952 de notre ère.

jusqu'à Assouan (Syène). La ville avait été détruite, les habitants massacrés ou emmenés comme esclaves (1).

La mort de Kafour et les débats entre le jeune Ahmed et l'usurpateur Housséun facilitèrent les opérations de Diouhar; il avait déjà battu les détachements qui avaient voulu s'opposer à sa marche, et occupait les environs de Fostatt, quand les émirs lui offrirent de remettre en ses mains la ville et l'Égypte entière.

Ainsi, au mois de Ramadân de l'an 358 de l'hégire (2), Djouhar prit possession de Fostatt au nom de son maître le khalyfe el-Moez-le-dyn-illah, et fit aussitôt faire le Khotbah (la prière publique) au nom de son prince, dans la principale mosquée, celle d'Amrou; ce qui constatait solemellement la prise de possession du pays.

Bientôt devenu maître de tout le reste de l'Égypte, qui se soumit sans aucune résistance, Djouhar envoya en Syrie un de ses lieutenants, nommé Djafar, à la poursuite de Housséyn, qui s'y était retiré. Ramléh, où Housséyn avait réunises forces, fut attaqué; quelques combats furent livrés; entin, Housseun fut fait prisonnier et envoyé au khalyfe el-Moez.

Djouhar poussa ensuite ses conquêtes dans la plus grande partie de la Syrie, et soumit aux Fatymites tout le territoire jusqu'à la ville de Damas, qui avait fait partie du domaine des Ekhchydites, sous la suzeraineté des khalyfes abbassides de Baghdad.

Le trône de ces khalyfes était alors

occupé par él-Motty-b-illah, dont le long règne n'avait été qu'une suite de dépouillements successifs. Traçons, en peu de mots, l'état de dé-

cadence et de démembrement où se trouvait, à cette époque, l'empire des Arabes, qu'on avait vu si glorieux pendant ses trois premiers siècles : cet empire n'existait plus réellement dans cette nation : des étrangers, musulmans à la vérité, s'étaient rendus maîtres des différentes provinces, en sorte qu'il aurait été dès lors plus exact de l'appeler simplement l'empire des musulmans.

Le prédécesseur d'él-Motty avait perdu

(1) L'an 345 de l'hégire : cette année a com-mencé le mardi 5 avril de l'an 956 de notre ère. (2) Cette année a commencé le mercredi 25 novembre de l'an 968 de notre ère.

Baghdad, et il avait été jaté dans une prison, où il avait été mis a mort, plusieurs au prise de la commente de la commente de la commente des leur avaient enlevé toutes les prodes leur avaient enlevé toutes les provinces de l'àsi du côté de la Perse. El-Motty, quoique demeurant dans Baghdad, n'y jouissait d'aucun pouvoir : Il n'avait pas même de vizir; un officier, placé par Be Bouides, lui en tenait lieu, et exerçait en son nom le peu d'autorité apparente que ces princes avaient bien voulu lui

àisser. La scule marque de suprématie qui restait au khalyfat, était l'investiture des reprovinces, que con présent aux marqueries es pontifes de la religion, quand on la leur demandait : usage qui, dans l'esprit des musulmans, était derenu nécessaire pour maintenir les peuples dans l'obeissance du souverair, máis un refus enmetrre du khalyfe.

L'Espagne avait été arrachée aux khalyfes d'Orient par les khalyfes ommyades de l'Occident; la haute Asie appartenait aux Samanides; Basrah, Ouaset et l'Ahouaz, usurpés d'abord par les Baridiens, maintenant étaient aux Bouïdes, déjà maîtres de la Perse; Moussoul, le Dyar-Araby et le Dyar-Bekir aux Hamadanites; la Syrie supérieure et l'Arménie ravagées ou en partie occupées par des sectaires nommés Karmates; le reste de ces contrées, avec l'Égypte, qui avait jusqu'alors reconnu la suzeraineté des Abbassides, sous la domination des Ekhchydites, venait de leur échapper et de passer aux mains de leurs ennemis mortels, les Fatymites.

Ceux-ci. ne perdaient pas de temps pour s'affernii dans leur nouvelle conquête. Djouhar s'occupait de rétabir 'ordre dans l'administration et dans les finances, qui, au mileu des guerres intertomes et des robutions successives, consecutives de l'accessives de de concussions improductives au tresorpublic; les implosit urent assis le plus regulièrement qu'il fut possible sur les produits. Les terres avalent été arbitrairement taxées; l'eurs redevances furent litres à trois ardétost (J'aeulement par fed-

 L'ardeb est une mesure de capacité qui varie beaucoup suivant les lieux, et qui dans dan (1) de blé; et les canaux, nécessaires à l'agriculture, partout recreusés, doublèrent les revenus et l'abondance.

Voyant l'Égypte heureuseet tranquille sous son administration et ses ennemis extérieurs peu redoutables, Djouhar fit succèder à ces soins administratifs l'extecution d'un nouveau projet, la fondation d'une nouvelle capitale pour le royaume d'Égypte.

a cay use a modation de nouvelles villes était. La fondation de nouvelles villes était alors, dans l'Orient, une mode générale, elevant de la commandation de la comm

d'une autre ville.

Les capitales des royaumes changeaient ainsi d'emplacement ; ainsi l'Expler avait us Titubes aux cord portes remplacée trus l'attendre de l'expler avait tienne; Memphia avait ensuite partage le titre de capitale avec la Ballyoine des Perses; puis l'une et l'autre l'avdit cédé à l'Alexandrie de conquérant gree de Protémères : l'iurasion musuinme avait al l'alexandre de conquérant gree de l'autre de protent de l'autre de l'autre l'autre de l'autre d'autre d'autre d'autre de l'autre d'autre d'aut

le même lieu varie également pour les différentes especes de grains. L'ardeb de blé au Kaire équivaut à 292 llyres poids de marc; à Roselle il pèse 430 llyres

(1) Le feddan est l'unité de mesure agraire usitée dans toute l'Exypte : mais sa vaieur est variable suivant ies divers cautous et les emplacements divers. On conneil principalement trois sortes de fed-

On connaîl principalement trois sortes de feddân; le feddân près du Nil, le feddân ioin du Nil, et le feddân de Damleite. Le premier, formant un carré dont le côté

Le premier, formant un carré dont le côté élait égal à 18 quazdes, ou cannes, élait évaluis a un arpent 336 millièmes de Paris (46 ares 65 contlares); Le second, formant un carré dont le côté égalait 24 quasdés, étuivalait à deux arpents 376 millièmes (6) ares 16 contlares).

375 millièmes (81 ares 16 centiares).

Le troisième calin étail une surface de 432 cannes carrées (1a canne ayant 3 mètres 99 centimetres de iong) et était égal à deux arpents 12 millièmes (68 avec de 72 centiares).

millièmes (es. ares et 77 centlares).

Il parail d'après ces variations que le feddan désigne non une mesure fixe et constante, mais un espace qui rapporte au proprietairo un evenu delerminé, desorte que la surface du feddan est moindre dans les coulrées fertiles, et plus grande dans les coulrées fertiles, et plus grande dans les coulrées fertiles, et plus grande dans les autres.

et d'él-Asker. Le nouveau conquérant de l'Egypte, Djouhar, prétendait à son tour consigner aux siècles futurs la mémoire de sa conquête, par la fondation de la ville des Fatymites; et il résolut de la rendre capable de rivaliser avec Baghdad, la ville des Abbassides.

L'an 359 (1) de l'hégire (970 de l'ére chrétienne), fut executé le tracé de la nouvelle ville : il embrassait un espace bien plus considérable que celui des cités qu'elle devait remplacer, ou plutôt il les embrassait dans son enceinte; car ses murs, partant de ceux de Fostatt, remontaient, au nord, en s'éloignant du fleuve, et longeaient à gauche le Khalig; puis, apres l'avoir traversé, s'écartaient de sa rive orientale, et redescendant au midi, jusqu'au-dessons du Mokattam, venaient se rattacher encore à Fostatt, enfermant ainsi les quartiers dejà habités d'él-Oalayah, d'él-Asker et de Touloun.

Le vaste terrain sur lequel la ville fut ainsi assise, avait autrefois appartenu aux Toulonides; contisqué, après leur désastre, par les khalyfes abbassides, il était devenu, par la victoire, la propriété des

**Fatymites** Suivant l'usage de l'Orient, les fossés qui tracaient l'enceinte furent creuses avant qu'aucune construction fût commencée : l'instant précis de la première fondation devait être déterminé par les horoscopes des astronomes; d'apres les ordres du khalyfe él-Moéz-le-dynillah, ce moment devait être celui de l'ascension de la planète de Mars, dont le nom arabe, él-Kaher, signifie le vainqueur, La nouvelle ville en prit le nom de Mesrél-Kahirah (la capitale victorieuse), le nom de Mesr, on Masr, qui est celui de l'Égypte elle-même, ayant toujours été commun au pays et à sa capitale : cette appellation fut bient ot abrégée par l'usage en celle de él-Kahirah (la victorieuse) qu'elle a conservée jusqu'à nos jours (2), a non-seulement, disent les écrivains orieutaux, comme témoi-« gnage de la victoire qui venait d'être « remportée par les Fatymites, mais en-« core comme présage de celles que le « ciel leur accorderait par la suite contre « leurs ennemis. » C'est ce nom d'él-Kahirah que nos historiens des croisades ont altéré en celui d'. Ilcairo, et dont nous avons fait celui du Kaire, et même du Grand-Kaire que nous lui donnons vulgairement.

Le nom de Mesr fut cependant conservé par Fostatt, en y joignant toutefois l'épithète d' Atygah, ou de Qadyméh (ancienne) : et maintenant encore les habitants l'appellent Mesr-él-Alygah ( l'ancienne capitale ), nom mal à propos traduit dans les récits de nos voyageurs par celui de Vieux-Caire, puisque Fostatt n'a jamais porté ce dernier nom.

La fondation de la nouvelle ville fut une solennité remarquable : les matériaux, les ouvriers étaient prêts : les astronomes observaient avec leurs instruments le passage de Mars au méridien : le moment favorable fut annoncé par leur signal; à l'instant les matériaux furent mis en construction au milieu de

mille cris d'allégresse.

Suivant quelques historiens arabes, le hasard seul avait présidé aux destinées de la nouvelle ville : des cordeaux avaient été tendus tout autour de l'enceinte garnis de sonnettes pour avertir les travailleurs simultanément du moment précis qui devait être fixé par les astronomes. Ccux-ci disputaient entre eux à ce sujet sans ponvoir s'accorder, lorsque des oiseaux de proie venant se percher sur les cordeaux firent retentir le signal attendu; les ouvriers, trompés, jetèrent en hâte les fondations, et l'on reconnut ensuite que cet instant indiqué par le hasard était celui de l'ascension de la planète de Mars.

Djouhar fit élever un palais pour le khaivfe et un autre pour son vizir dans le quartier qui se nomme encore él-Qasreyn (les deux palais): des maisons furent désignés pour les principaux chefs de l'armée; et les officiers, ainsi que le reste des troupes, recurent l'ordre de se construire des demeures autour des édifices dont s'ornait déjà la nouvelle capitale.

L'an 361 de l'hégire (1) vit encore consolider en Egypte la puissance fatymite, par les marques de la faveur coleste, que sa domination semblait attirer sur la contrée. Depuis cing années aux

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé te dimanche 24 novembre de l'an 969 de notre ère. (2) Les écrivains et aulres personnages célè-res natifs du Kaire en ont pris le surnom d'él-Kahery.

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le mardi 24 octobre de l'an 971 de poire ère.





Timberes pour de home

dévastations de la guerre s'était joint un fléue plus terrible encore, la fimine et la plus désastreuse misére. Depuis l'an désastreuse misére. Depuis l'an 36 de Phégire (ly le Nit a'avait accordé a l'Egypte aucune mondron suffigante; a l'agypte aucune mondron suffigante; a l'agypte plus accordé de l'agypte aucune mondron suffigante; a l'agypte plus arrivé une seule (los depuis le reaversement de la dynosate, si regrette, des Toulomides et le réablissement du gouvernement dirert des Abbassides : le peuple en tura la conclusion que Dreu le peuple en tura la conclusion que Dreu et l'agypte et l'architect et florossait les Edypte mises.

Trois ans après sa fondation, la ville du Kaire était dép presque entirerement bâtie. Vers la fin de l'an 361 de l'hégire (971 de l'ère étrétienne) le khalyfe él-Moez-le-dyn-illañ se décida à quitter ses aconyeté et de sa nouvelle capitale, il se l'attals barbaresques, pour venir jouir de sa conyeté et de sa nouvelle capitale, il son père avait distincustraire, laissantif Arfique à gouverner, en son absence, à son vitair y oussayor ben-Zeruy dem-Menad.

Le khalyfe s'embarquis aru un flotte, qui le conduisit d'abord dans l'île de Sardaigne, puis dans celle de Sicile, qui toutes dear faissient parte de ses domaitoutes des faissient parte de ses domaitans ces deux lles, dont il règli l'adminitation et organisale gouvernement, il serendit à Tripoli de Barbarie (Tarabojudans cette dernière ville, se húlant d'aborder a Alexandrie: estiln. Jamaes 362 eutres acionnelle au Kaire et y fixer definitivement le siège de son empire.

Il paraît qu'é/-Note apporta d'Afrique au Kaire des richesses immenses : s'il faut en croire l'historien Ben-Chanah, « ce prince avait fait fondre, avant « son départ, tous ses trésors d'or et d'are gent en lingots énormes, dont la grosseur égalait celle d'une meule de moufij cette année a commenc le ludul 17 de l'il Cette année a commenc le ludul 17 de l'il Cette année a commenc le ludul 17 de l'il Cette année a commenc le ludul 17 de l'il Cette année a commenc le ludul 17 de l'il Cette année a commenc le ludul 17 de l'il Cette année a commenc le ludul 17 de l'il Cette année a commenc le ludul 17 de l'il Cette année a commenc le ludul 17 de l'il cette année a commenc le ludul 17 de l'il cette année a commenc le ludul 17 de l'il cette année a commenc le ludul 17 de l'il cette année a commenc le ludul 17 de l'il cette année a commenc le ludul 17 de l'il cette année a commenc le ludul 17 de l'il cette année a commenc le ludul 17 de l'il cette année a commenc le ludul 17 de l'il cette année a commenc le ludul 17 de l'il cette année a commenc le ludul 17 de l'il cette année a commenc le ludul 17 de l'il cette année a commenc l'il cette année

cambre, de l'an 986 de notre ère. [2] La Sielle avait été conquise par la dynastie fait mile, des l'an seu de l'hegire (290 de l'ère chretienne. Le sel conse ten l'hegire (290 de l'ère chretienne l'actionne de l'hegire (290 de l'ère Le sel conservationne de l'actionne de l'a

28, 29, 30, 31, 32 et 33.)

(3) Cette année à commencé le samedi 12 octobre de l'an 972 de notre ère.

« lin (1), et chacun de ces enormes lin-« gots suffisait pour la charge d'un cha-« meau (2). »

La présence du kladye donna une nouvelle activit aux travaux. Le sol de la nouvelle ville se couvrit partout de nouvelle ville se couvrit partout de léte : mais depuis, à plusieurs époques, le l'aire yant revoid uters acrossements, en s'étendant vers le nord, l'enceitle en de successivement repoussée au del a de templacement ou elle avrit de d'alord truits en deut première époque, se trouvent maintenant, non à l'ettrémité, mais dans l'intérieur même de la ville , mais dans l'intérieur même de la ville , mais dans l'intérieur même de la ville , mais dans l'intérieur même de la ville .

Cette même année, Djouhar, devenu le principal visir du klalyte, jeta les fondements de la mosquée célèbre qui fut nommée par lui Gamèh ét-Azhar (la mosquée des fleurs on fleurie), probablement par allusion au surnom de Zaharah (fleurie), que portait Fatymeh, sille du prophète, de laquelle le khalyte ét-Moëz-le-dun-lullab prétendait Jescendre.

Moes-te-ayn-tlata pretendat descendre.
Cette mosquée, la plus ancienne du
Kaire après celle de Touloun, est encore
une des plus remarquables par son ciendue, sa magnificence et la richesse des
fondations pieuses léguées en sa faveur:
elle porte encore maintenant le non de
Grande Mosquée, et est, pour ainsi dire,
la cathedrale de la ville (3).

Djouhar avait fait de cet établissement un véritable monument de munificeuce royale, il 7 avait doté d'une riche bibliothèque, et 7 avait fonde un collége, qui devint bientôt le siège de l'Inuxqui devint bientôt le siège de l'Inuxde tout l'Orient des professeurs, entretenus sur les revenus assignés à la mosquie, y enseignaient toutes les sriences cultivées alors par les Arabes, c'est-àdire, la grammaire, la literature, la drive, la commaire, la literature, la l'astronomie, les mathématiques et l'histoire (4); le nombre des deves, qui

 Les meules dans l'Orient n'ont guère que dix-huit pouces à deux pieds de diameter; les seuls moulins employes étaient des moulins abras, mus par une simple manivelle.
 Les grands chaneaux portent ordinalreces de grands chaneaux portent ordinalre-

(2) Les grands chameaux porient ordinairement un millier pesant et les plus pelits six a sent guintaux.

ment un militar.

(3) Yoyez in planche 3.

(4) On ne verra peul-être pas sans intérêt le tableau sulvant de la division qui a tien aujourd'hui encore dans les classes d'instruction

v accouraient de toutes les contrées musulmanes (1), s'est souvent élevé, suivant le témoignage des auteurs arabes, à plus de douze mille : les étudiants les plus pauvres recevaient, dans la mosquée, le logement, la nourriture et l'habillement.

L'Orient voyait ainsi deux khalyfes, se partageant les prétentions de légitimité et les droits de proclamation de leur nom à la prière solennelle du Khotbah, s'anathématiser mutuellement et se declarer reciproquement herétiques. El-Moêz, voulant répandre de plus en plus l'influence que lui donnait sa descendance d'Aly, ordonna aux mouezzins d'ajouter à leur formule d'appel à la priere ces paroles : « Yéhy Aly, kheyr-« él-amál (vive Alv. qui n'a fait que de « bonnes actions j. » Après la formule « Mohammed Resoul-Allah (Mahomet « est l'Apôtre de Dieu), » il insera de même ces mots : « Ou-Aly-ouely-Allah « (et Aly est le lieutenant de Dieu), » y joignant ensuite son propre nom, comme héritier des droits d'Aly son ancêtre.

Cette nouvelle proclamation obtint une telle faveur, qu'elle fut adoptée, nonseulement en Egypte, mais encore en Syrie, en Arabie, et jusqu'à Médine, la seule ville de la Mekke refusant de l'admettre.

Au reste, l'anecdote suivante, rapportée par l'auteur du Raby-él-Abrar (le prin-

temps des Justes), semblerait prouver qu'el Moés n'était pas autant persuade lui-même qu'il voulait le faire croire à ses proselytes, de sa veritable descendance du gendre du Prophète.

de cette mosquée, suivant les différentes sciences qu'on y enseigne.

1º La lecture du Koran ( el-Qordn ).
2º L'interprétation et l'expitcation du Koran

(Tefsyr-tl-Qurda). a Les fondements de la Tradition (Oussoul-(I-Hadyth).

4º Les dogmes de la Religion (el-Agayd) 5º Les fondements de la Jarisprudence (Oussoul-et-Frquh). 6º L'Arithmelique ( Elm-el-Hissab ).

7º La Geométrie (él-Hendesséh) 8- L'Astronomie et l'Astrologie ( Elm-él-Ne-9° La Grammaire et la Littérature (Sarfou-

10° La Rhétorique et l'art du Style (Elmel-Manny on el-Beyan).

11 La Logique (el-Manteq).

(1) dous en avons vu, pend

dant l'expédition française, venus de Marok, d'Astraklian et de

Un jour que le khalyfe fatymite passait la revue de ses troupes, un musulman, nommé Thabathaba, s'approchant de lui, osa lui demander de quelle branche des descendants d'Aly il prétendait sortir : el-Moes tira son cimeterre hors du fourreau : « Voilà, dit-il, ma généa-· logie; » puis, répandant l'or à pleines mains sur ses soldats, « voilà ma race et « ma famille. » En effet ceprince, en arrivant au Kaire, comptant au moins autant surses libéralités que sur ses armes pour affermir sa puissance en Egypte, s'etait empressé de faire monnaver les immenses trésors qu'il avait apportés en lingots de ses anciens États (1).

Le khalyfe el-Moez-le-dyn-illah n'habita pas longtemps le palais de sa nouvelle capitale. Après trois ans de sejour, il y mourut, l'an 365 de l'hegire (2), à l'âge de quarante-cinq ans, ayant regne vingtquatre ans, tant en Mauritanie qu'en Egypte. Il fut inhumé au Kaire, aupres des corps de ses ancêtres, qu'il avait fait déterrer à son départ d'Afrique et qu'il avait emportés avec lui en Égypte.

La justice et la moderation de ce prince sont vantées par tons les historiens orientaux, qui rapportent de lui plusieurs traits de vertus dignes d'éloges. Un poëte célcbre, Arabed origine, mais Espagnol de naissance, nommé Ebn-Hany, l'avait accompagné dans la plupart

de ses expeditions, et a consacré à sa louange plusieurs de ses ouvrages. Mais le khalyfe, n'ayant pas récompensé le poéte au grede ses pretentions, celui-ci rétracta le panégyrique, et le remplaca par une violente satire.

Le successeur d'él-Moéz fut son fils Nazar ben-Maad Abou-l-Mansour, qui prit, en montant sur le trône, le surnon (1) Je joindrai ici l'empreinte d'une pièce de monnaie qu'il til frapper moins d'un an ar son entrée au Kaire, c'est-à-dire l'an 363 de l'ho



d'el. J. 2yz. b. illah ( puissant par Dieu ), on, suivant quelques listoriens, d'el. J. yz. le-dyn illah ( puissant par la religion de Dieu). Le nom du nouveau khalyfe fint proclamé, non-seulement dans les provinces de ses domaines, mais encore jusque dans le temple même de la Mekke, qui reconnaissait comme khalyfes suzrerains ser rivuxu, les Abbassides.

Le jeune prince n'avait encore que vingt et un ans, et laissa la conduite des affaires à Djouliar, qui avait été le premier ministre de son père.

Une particularité de son avénement, qui a été remarquée par les historiens orientaux, c'est qu'il fut porté au trône par son oncle, son grand-oncleet l'oncle de son grand-père, circonstances qui ne s'étaient trouvées réunies pour aucun autre khalyfe, excepté pour Hdroun-él-Bachud.

Le 'èxencée ceprince, qui dura inglaunas estais mois, fut tranquillet n'est marqué par aucun événement mojeur. Il avait épous une femme chrétienne, de la secte des Mekhites, dont il leut une file, et qui pri taur lui beaucoup d'ascendant; à sa consideration, il accorda as fever a plusieurs de ses coreligionas fever a plusieurs de ses coreligiondes est de la companya de la companya de la companya de la companya de la Minacher, qu'il choisit pour son médeie; elle obiut aussi du khalyfe, pour deux de ses freres, les patriarcats de Jérussiem et d'Alexandrie.

Du reste, les historiens orientaux représentent ce prince comme étant d'un excellent naturel, aimant son jeuple, rempli de bonté, de modération et de clémence. On en cite le trait suivant:

Un poète saturique avait compose des vers fort injurieux contre le vizir et le secretaire des commandements du prince. Les offenses en portierent plainte au khaisfr, et lui demanderent le châtiment de l'auteur. Eé-Azya voulut lire la pièce de vers; et, y remarquant qu'il n'y cait ja separge lui-même, il répondit aux deux plaignants: « Comme J'ai part avec vous à l'injure, je désire que « vous preniez part avec mol au pardon « que j'acconde à l'offenseur.

El-Azyz mourut à Belbeys, en prepant le bain, l'an 386 (1) de l'hégire (2).

 Cette année a commencé le samedi 25 janvier de l'an 996 de notre ére.
 Monnaie du khalyle Él-Azyz-b-illah, frapIl eut pour successeur son fils ch.Mansour Abou-Aly, qui prit à son avénement le titre de él-Hakem-be-amr-illad. (gouvernant suivant l'ordre de Dieu). Démentant ce surnom, le règne de ce prince, qui dura environ vingt-cinq ans, ne fut pr-sque entièrement qu'une suite de désordres et de troubles.

Il n'avait qu'onze ans à la mort de son père, dont les ordres exprés l'avaient laisse sous la tutelle du vizir Arghoudn, asse sous la tutelle du vizir Arghoudn, asse gouverneur. Mais le nouveau klabyfe tarda peu à s'affranchir d'une tutelle qui retenait ses caprices dans de justes bornes; depois cette époque, le seulacte utile et raisonnable d'el-lukern seulacte utile et raisonnable d'el-lukern une portion du canal ne dalles de marbre une portion du canal ne dalles de marbre cette occasion, les nous de Khallyyét, Hakenny (canal de laken) et de Khallygel-Makenny (canal de laken) et de Khallygel-Makenny (canal de lakenn) et de Aba-

Les premières années de son règne furent agitées par la révolte d'un parti dont le chef prétendait descendre du khalyfe ominyade Hecham, lils du khalyfe Abd-él-Melek, et petit-fils du khalyfe Merouan. Plusieurs combats furent livrés avec des succès différents de part et d'autre; ensin le ches des rebelles fut défait et fait prisonnier. El-Hakem se le fit amener; et, affectant de le traiter comme un fou, il le fit attacher et promener dans toute la ville, sur un chameau, ayant derrière lui un singe ne cessant de frapper la tête du patient, qui mourut dans ce nouveau genre de supplice.

Mais bientôt le khalyfe devint fou luimême, et, mallieureusement pour son peuple, sa folie fut longue et ne finit qu'avec sa vie.

A cette époque, un nouveau sectaire venait de s'élever en Égypte; il se nommait Darar, et de son nom ses provélytes avaient pris celui de Dararyah pée au Kaire l'an 376 de l'hégire (1986 de l'érechtéllene).



( Darariens), Ce premier chef de secte avait eu ensuite pour successeur un de ses disciples nommé Hamzeh ben-Ahmed, qui prit le titre de Hady (Directeur spirituel). Ces sectaires proscrivaient différents dogmes et différentes pratiques du eulte, entre autres la solennité du vendredi, les fêtes du grand et du petit Bevram et même, le pèlerinage de la Mekke et le remplaçaient par celui du temple de Thalab, dans l'Yemen. Ils permettaient le mariage entre les frères et les sœurs, les pères et leurs filles, les mères et leurs fils, et admettaient des principes entièrement opposés à ceux du Koran.

Le ieune khalyfe, séduit par les nouveaux religionnaires, s'empressa d'adopter toutes leurs croyances; il oublia bientôt le zèle pour la religion de ses pères, dont il avait donné des preuves par l'érection d'une mosquée (1); tous les matins. avant le jour, on le vit aller, seul et sans suite, sur le mont Mogattam, où il prétendait avoir, comme autrefois Moise, des entretiens avec Dieu même. On le vit bientôt, lui, qui se prétendait le chef légitime et le pontife de l'islamisme, proclamer une malédiction contre les premiers khalyfes, compagnons du Prophète, manifester l'intention d'abolir la religion musulmane et de s'ériger en nouveau législateur. Dès ce moment, sa conduite ne fut plus marquée que par des actes de délire et d'inconséqueuce; il persécuta d'abord les juifs et les chrétiens, les obligeant de porter sur leurs habits une marque qui les distinguait des musulmans; puis il les contraignit à abjurer leur religion; puis il leur permit de retourner à leur ancien culte et d'en faire profession ouverte; il fit démolir l'église de la Résurrection sur le Calvaire à Jérusalem; puis il la fit rebâtir à ses frais; par un édit, il exigeait qu'on maudit avec lui la mémoire des premiers khalyfes; bientôt une autre ordonnance interdisait sesmaledictions, sous les peines les plus sévères : il enjoignit aux femmes, sous peine de mort, de ne jamais sortir de leurs maisons pour quelque cause que ce fût, défendant aux ouvriers de fabriquer aucune

 Cette mosquée, presque eotièrement ruinée aujourd'hul, étail située dans le quartier de Bdbén-Naar; voyez la planche ?. chaussure à leur usage, et ordonnant aux vendeurs des marchies d'aller leur présenter les comestibles, qui leur étaient nécessaires, dans une grande euiller à long manehe, et d'y recevoir le prix de leurs denrées, tandis qu'elles se tenaient cachées à tous les yeux derrière les portes entr'ouvertes.

Enfla, sa folio n'ayant plus de terme, é-Hadens e déclara lui-même Dieu, et fit ouvrir un registre, pour inscrire nons de ceux qui reconnaîtraient sa divinité; la crainte y fit signer seize inille habitants du Kaire; et le nouceau Dieu, voulant célebrer dignement son inauguration divine, it in uettre le feu à la vilie; une grande partie fut consumée, le reste solidate, un després de la consumée, le reste solidate, au consumée, par seu solidate, la consumée par seu solidate.

L'Egypte et une partie de la Syrie gémissaient ainsi, avec la patience la plus inconcevable, sous le joug de ce devastateur insensé. La terreur était telle qu'aucune main n'osa s'armer pour 'intérêt général et frapper l'ennemi public: l'intérêt particulier parla plus haut. et, faute d'une révolution populaire, une révolution de palaisdélivra enfin l'Égypte du fléau auguel elle était en proie. Soupconnés par él-Hakem d'intelligences sccrètes, la sœur du khalyfe et le chef de ses troupes apprirent que le prince avait ordonné leur inort : ils le previnrent, et profitèrent, pour exécuter leur complot, des visites que leur proscripteur n'avait pas cessé de rendre, sans aueune escorte, sur le Mogattam. El-Hakem y fut assassiné l'an 411 (1) de l'hégire (1021 de

l'ère cirrétienne).

Après la mort du khalyfe (2), sa sœur se rendit maîtresse des affaires, et elle lit proclamer pour successeur de son frère, son neveu Alf-shon-t-Hassan, ills de de-Hakem, sous le nom de Dâher-le-azaz-dyn-Hah (illustre par la gloire de la religion de Dieu). Ce prince occupa le trôme

 Cetta année a commeocé le mercredi 27 avril de l'an 1920 de notre ére.
 Monnaie, en or, du khaly se €l-Hakembe cour-Illah.



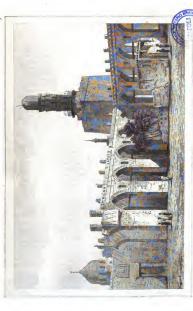

Anteres mediant in the first of the Asian charles Inc.

d'Égypte pendant seize ans, sans que l'històrie ait rouve aucun acte de son gouvernement digne d'être mentionné. Le seuf hit remarquable de son règne est la vengeance qu'il tira des assassius de son pere : en vain ils avaiuet sepére assurre leur impunité en le plaçant sur trône; le nouveau khalyfe les poursuivit, et leur ilt expire d'ans Bour sang le municon consumer de la consumer de la consumer pouvoir souverain.

Pendant son régne, le trône des Abbassides changes de maître. El-Qaderb-illah, qui avait succéde, l'an 381 de l'uigire (1), au khalyfe el-l'Aly-b-illah, mourut l'an 422 de l'ere musulmane (2) laissant le khalyfat de Baghdad à un prince nomnie el-Qayem-be-cumr-Illah, comme le quadrisaieul du khalyfe fatymite.

Le khalyfe Düher-le-azaz-ugn-illah mourut lui-méme, lan 427 (3) de l'hegire (4); et, le premier du mois de Chaslán, on proclama, comme son successeur, son fils Maad Abou-Temym, qui prit le surnom, plus modeste, que ceux de ses prédecesseurs, d'et Mostanser-b-illah (celui qui réclame le secours de Dieu).

Le jeune khalyfe n'était encore âgé que de sept années; sa mère était une seclave noire, qui avait été vendue au khalyfe ét-Dûher, par un marchand juif nomme Abou-Saqué-Sahal. Dès qu'elle vit son fils sur le trône, elle fit venir à la cour son ancien maître, et le choisit pour son conseiller intune.

Le règne d'él-Mostanser-b-illah fut le plus long des khalyfes fatymites, et le plus fécond en évènements historiques.

(1) Cette année a commencé le vendredi 20 mars de l'an 991 de notre ère. (2) Cette anuée a commencé le mardi 29 désembre de l'an 1030 de notre ère. (3) Cette année a commencé le mercredi 5 no-

vembre de l'an 1038 de l'ère chrellenne. (4) Monnale, en or, du kbalyfe Ddher-leazaz-dyn-1llah, frappée au Kalre, l'an 425 de l'begire (1038 de notre ere).



L'an 429 de l'hégire (1), une trêve avait été conclue avec l'empereur grec, qui, depuis quelques années, faisait de fréquentes incursions sur les frontières musulmanes. Alep avait été soumis: et cette conquête avait entraîné celle de tout le reste de la Syrie; plusieurs révoltes v avaient été successivement comprimées, et l'extérieur était pacifié, lorsque, l'an 434 de l'hégire (2), l'intérieur de l'Égypte vit tout à coup s'élever une nouvelle cause de trouble, l'apparition d'un homme qui prétendait s'y faire passer pour le khalyte el-Hakem . aïeul du jeune él-Mostanser, et qui revendiquait son trône. Le pretendu khalyfe avait, en effet, des traits de ressemblance avec le prince assassiné; beaucoup d'habitants de Fostatt, séduits par les apparences, suivirent celui qu'ils crovaient leur ancien maître et marcherent vers le palais d'él-Mostanser en criant : « Volci el-Hakem! » Mais l'erreur fut bientôt découverte : on reconnut que l'imposteur était un homme du peuple, nomme Sikkin; abandonné de ses partisans improvisés, il fut pris et mis à mort avec quelques complices (3).

Cependant les intrigues de la mère du khalyfe et de son conseiller faisaient et défaisaient les vizirs. L'administration suprême avait passé des mains de Ahmed ben-Aly en celles de Hassan ébn-él-Ambary, puis en celles de Sadakah-el-Fellahy, qui avait fait mettre à mort son predécesseur en l'an 440 de l'hégire (4). et qui, condamné ensuite lui-même à perdre la vie, avait été remplacé par Housséyn-él-Djardjardy: celui-ci, à son tour, avait eté arrêté et relégue en Syrie, au mois de Chaouâl de l'an 441 de l'hégire(5). Il avait eu pour successeurs, dans ses hautes fonctions, Abou-l-Fadl-ben-Massoud et le qudy Yazoury. Ce dernier parvint à un tel degré de laveur, que

(1) Cette année a commencé le samedi 11 oc-

tobre de l'an 1037 de l'ère chretienne.

(2) Cette année a commence le samedi 21 août de l'an 1042 de notre ère.

(2) Les Deuses, qui ont conservé dans leurs.

(3) Les Druses, qui oni conservé dans leurs croyances les documes de la religion qu'El-Hakem-be- dur- Elloh avait vooiti elabiti, et qui reconnaissent sa divinile, prétendent encore de notre lemps que ce khalyfe n'est point mort, mais qu'il doit reparalire un jour sur la lerre. (4) Cette année a commence le jeuiti 16 juie

de l'an 1049 de notre ére.

(5) Cette année a commence le lundi 5 juin de l'au 1019 de notre ére.

él-Mostanser lui permit de prendre les mêmes surnoms honorifiques qui étaient attribués aux khalyfes, et de faire graver son nom sur les monnaies, conjointe-

ment avec celui du souverain. Pendant ces intrigues de palais, l'extérieur devenait menacant : Moes-eddouluh, à qui le khalyfe avait fait, en l'an 436 de l'hegire (1), concession de la ville d'Alep, s'y était déclare indépendant. Envoyé pour le combattre, Nasser-eddoulah avait éprouvé des échecs. L'émir

Tarak et l'émir Rafik, qui l'avaient remplace à la tête des troupes égyptiennes, n'avaient pas en plus de succes.

Heureusement, Moez-ed-doulah, au lieu de profiter de ses victoires pour attaquer l'Egypte, préfera faire sa paix avec le khalyfe; il envoya, pour en traiter au Kaire, son fils et son épouse Seydah; la beauté et l'esprit de la princesse subjuguèrent le jeune él-Mostanser : elle

dicta elle-même les conventions qui assuraient à Moez-ed-doulah la possession d'Alep et de ses dépendances

Cet orage conjuré du côté de l'orieut, un autre commença à gronder à l'occident. Une nouvelle révolte y était fomentée par un prince homonyme de celui dont la rebellion avait éclaté en Syrie. Moëz ébn-Badis, prince feudataire de l'Afrique, ayant eu des démêles d'étiquette dans sa correspondance avec le vizir Yazoury, s'en vengea, en sup-

primant de la priere solennelle le nom du khalyfe el-Mostanser, et en y substituant celui du khalyfe abbasside él-Qayembe-amr-Illah. C'etait se déclarer en

rébellion ouverte.

Le khalyfe fatymite n'avait pas en ce moment de troupes disponibles pour arrêter les progres de cette révolte ; l'intérieur de l'Égypte était, d'ailleurs, ravagé par les débats sangiants de deux puissantes tribus arabes, les Beny-Zabeh et les Beny-Ryah. Le vizir imagina d'opposer les ennemis de l'intérieur à ceux de l'extericur, et de se débarrasser des uns par les autres. Il vint à bout de réconcilier les deux tribus rivales; et, les excitant, soit par quelques distributions d'argent, soit par l'espoir d'un riche pillage et la promesse de la concession de quelques portions des provinces dont elles se ren-

(!) Cette année a commencé le dimanche 29 juillet de l'an tuts de notre ère.

draient maîtresses, il les lança sur Moés ébn-Badis.

Les Arabes s'emparèrent en effet du pays de Barqah, de Tripoli d'Afrique et infesterent les autres provinces barbaresques par leur brigandage. Moéz alors, rassemblant trente mille cavaliers aguerris et bien armés, marcha aux Arabes, qui, ne comptant pas plus de trois mille combattants, se disposèrent à prendre la fuite. Monnes, leur chef, voulait en vain les retenir : « Où voulez-vous que nous « frappions des ennemis couverts de casques et de cuirasses? » s'écriaient ils: . Aux yeux ! » leur dit Mounez ; et depuis ce temps il fut surnomme Abou-Ouyoun (le père aux yeux ). Moes fut battu; et, pendant près de six années, la guerre continua entre lui et les tribus arabes, avec une alternative de victoires et de défaites.

Tandis que le khalyfe faisait ainsi faire ses affaires par d'autres dans l'occident, il s'occupait au Kaire d'embellissements et de constructions. La mosquée d'Amrou (1), qu'il avait déjà réparée, l'an 438 de l'hégire (2), vit, l'an 441 (1049 de l'ère chretienne), ses parois intérieures se revêtir d'une couche d'er; les années suivantes l'enrichirent d'une tribune (manbar) en bois précieux (3), soutenue par des colonnes de sandal : puis un nou-

veau minaret y fut élevé.

Le khalvfe avait consacré à ces dépenses pieuses une partie des trésors du riche heritage qu'il venait de faire. L'an 442 de l'hegire (4) avait été marqué par la mort des deux princesses. les plus riches de tout l'empire, Rachidah et Abdah, toutes deux filles du khalyfe el-Moez-le-dyn-tllah. La première laissait une succession évaluée à 2,700,000 dynars (40,500,000 francs de notre monnaie); la fortune de la seconde était presque égale à celle de sa sœur. Tous les khalyfes, successeurs de Moéz-le-dyn-Illah, avaient attendu avec impatience cette double mort, et avaient convoité avidement cet immense héritage; mais les princesses prolongèrent

(1) Voyez planche 1re. (2) Crite année a commencé le mardi s juil-

let de l'an toté de notre ère. (3) Voyez la forme de ces sortes de tribunes , du haut desquelles le Khaleb fait les prières publiques, planches 10, 12 et 13.

(4) Cette année a commencé le samedi 26 mai.

de l'an 1050 de notre ère.

leur vie sous cinq khalyfats, et l'héritage vint échoir à él-Mostanser, fils de leur

arrière-neveu.
L'an 444 de l'hegire (1) apporta au Kaire deux nouvelles de nature bien differente. A Baghada, le halyfe albasside, rierente. A Baghada, le halyfe albasside, rierente. A Baghada, le halyfe albasside, rierente albasside, rierente albasside, rierente albasside, rierife, provvant que les prientions de
halyfes faynites à la descendance d'. Aly
etaient dénuées de tout fondement. D'un
autre côte, le prière de l'Yieneu, Alyfaire la prière sciencile au nom d'étfaire la prière sciencile au nom d'etMostaner et lui envoyai des présents.

Il était houreux pour le khalyfe que ces événements extérieurs se contre-balançassent l'un l'autre; car, à l'intérieur, il se trouvait dans de grands embarras : l'Egypte était desolée par la famine.

La crue du Nil de l'an 444 de l'hégire (1052 de l'ère chrétienne) ne s'était élevee qu'à une hauteur médiocre, et la disette commenca à se faire sentir ; jusqu'alors le khalyfe avait fait le monopole des grains : chaque année il achetait pour 100,000 dynars (1,500,000 francs) de froment, qui se tenait en réserve et se revendait avec bénéfice, lorsque les prix en étaient élevés. A l'occasion d'une baisse excessive dans les céréales, causée par une émeute, le vizir Yazoury avait fait changer d'objet à ces speculations, et les avait fait porter sur les bois, les fers, les savons, le plomb, etc. Ainsi, lorsque, l'an 446 de l'hégire (2), l'état défavorable du Nil aggrava la disette, les greniers du khalyfe étaient vides; et on n'y trouva que les provisions nécessaires à la consommation du prince et du service de son palais. Alors le pain devint excessivement rare, et le blé monta à 8 dynars (120 fraocs) le sac de la petite mesure.

La famine augmenta alors: elle fut bientôt suivie de la peste; et ces deux fléaux se répandirent dans toute la Syrie et jusqu'à Baghdad. A ces maux ceux de la guerre vinrent encorc se joindre. Le khalyfe avait envoyé un ambassa-

deur à Constantinople, pour obtenir des

pes vers singinual, battites rebenes, et y rétablit le khalyfe abbasside, le 26 du (1) Ceite année a commencé le vendredi 23 avril de l'an 1053 de notre ère. (2) Les drapeaux des Abbassides étaient noirs.

graius de l'empereur grec : ce prince en accorda 400,000 ardebs, qu'il se disposait à faire transporter en Egypte. lorsque la mort le surprit. L'impératrice. qui lui succéda, mit au départ du blé la condition d'un traité offensif et défensif entre elle et le khalyfe; celui-ci refusa. ct le coovoi fut retenu. El-Mostanser, irrité, proclama la guerre contre les infidèles, et envoya Nasser · éd - doulah faire une incursion sur les territoires de Ladykiah (Laodicée) et d'Antioche. Celui-ci fut battu et fait prisonnier, et le khalyfes'en vengeaen saisissant toutes les richesses des chrétiens, déposées dans l'église de la Résurrection à Jérusalem ; ainsi l'empire gree était en rupture ouverte avec l'Egypte.

Celle-ci avait vu ses terreurs augmentées encore, l'an 445 de l'hégire (1), par l'apparition d'une comète à queut trèslongue, qui épouvanta le pays depuis le douzieme jour du mois de Gemady él-Thány jusqu'au quinzième jour de Reegeb. Mais, grâces aux mesures prudentes du vizir, et à une crue favorable, la disette se calma et fit peu à peu place à l'abondance.

Cependant, la puissance d'él-Mostane er s'étendist de plus en plus au debors; et l'eim; Aslan él-Restassyre, ciència basside él-Ougen-be-am-rillab, ayant classés son souverain de Baghdad, y avait arbore les drapeaux bluns des Fatynites (D). Cet exemple fut suri a vait arbore les drapeaux bluns des Fatynites (D). Cet exemple fut suri a puès villes orientales, le khalyfe abbasside ayant été forcé par l'einir rebella de signer un acte par lequel di se renaissat, lini et tour le Arbassides, pour la legiunité.

L'autorité spirituelle des khalyfes d'Éxpyte fut reconne jusque dans le Khorassan et le nord de la Perse; mais le sultan Tograbbeyk, qui yrégnait alors, jugca dangereuse pour sa personne la propagatiou de la secte d'Aly; comprimant dans ses Etats la manifestation des doctrines fatynites, il puosas ses troupes vers fugdiad, battitles rebelles, et y citabiti le khalyfe abbasside, le 26 du

Cette année a commencé le dimanche 3 mai de l'an 1684 de notre ére.
 Cette année a commencé le mardt 12 avrit de l'an 1684 de l'ere chrétienne.

El-Mostanser dut s'accuser lui-même de ce revirement de fortune; il avait envové d'abord à l'emir Aslan des secours en hommes et en argent, entre autres 500,000 dynars (7,500,000 francs), des provisions, des armes, des habits et des chevaux; mais, depuis la prise de Baglidad, il commenca a redouter le génie entreprenant de l'emir et n'osa pas le mettre en état de poursuivre plus loin ses conquêtes. Sans cette déliance, disent les écrivains arabes, il est probable que l'Iraq et Baghdad seraient demeurés au pouvoir des l'atymites, et que leur domination se serait affermie sur la ruine totale de celle des Abbassides.

Pendant que l'Iraq était le théâtre de ces événements, d'autres combats étaient livrés en Syrie, et leur résultat eut une influence fatale sur le reste du règne

d'él-Mostanser-b-illah. La ville d'Alep était, à cette époque, le domaine de Moez-éd-doulah. Ce prince. fatigué des prétentions exorbitantes de la tribu arabe des Beny-Kelab, qui voyait ses trésors d'un œil de convoitise, offrit à el-Mostanser de lui livrer Alep, demandant, en échange, quelques places éloignées où il n'eût rien à craindre des

Arabes.

Le khalyfe avait accepté la proposition et concédé les villes de Beyrout, d'Akkah (2) et de Djobayl : en conséquence, la ville et la forteresse d'Alep lui avaient été remises au mois de Dou-l-Oadéh de l'an 448 de l'hégire (3), entre les mains de Mekin-éd-doulah, général

Moéz éd-doulah partit pour l'Égypte et y fut traite par él-Mostanser avec une munificence et des honneurs extraordi-

Nommé gouverneur d'Alcp, Mekin y déployait, dans son administration, autant de douceur que de justice ; le peuple etait heureux et les denrées s'y vendaient à un prix modéré ; mais bientôt les Beny-Kelâb prirent les armes : ils mirent à leur tête l'émir Mahmoud, neveu de l'ancien

mois de Doul-Oadéh de l'an 451 de l'hé- · souverain, et qui s'était montré mécontent de la cession faite par son oncle au khalyfe des domaines de sa famille. Descomplots furent ourdis dans la garnison d'Alep, et la ville fut livrée à Mahmoud. le 2 du mois de Gemady él-Thany de l'an 452 de l'hégire (1).

Mekin, refugié dans la forteresse, écrivit en Egypte pour demander des secours. Nasser-éd-doulah, qui avait précédemment échoué dans sa première expedition en Syrie, se fit donner la conduite de celle-ci et marcha sur Alep, à la tête d'une armée nombreuse. Il entra d'abord dans Alep, que les Arabes avaient abandonnée à son approche; mais le lendemain, mercredi, dernier jour du mois de Regeb, il fut encore battu et fait de nouveau prisonnier. L'émir Mahmoud rentra dans Alep. Ainsi, dans l'espace de trois jours, cette ville avait trois fois changé de maîtres.

Mahmoud rendit la liberté à Nasser éd-doulah et le laissa partir pour l'Égypte, après l'avoir comblé de présents. Cette campagne, malgré les échecs éprouvés par Nasser-éd-doulah , l'avait mis en évidence et à portée de se créer de nombreux partisans. A son arrivée au Kaire, le khalyfe crut devoir le dédommager de son mauvais succès en le nommant au gouvernement de Damas; il y fut remplacé, l'an 455 de l'hégire (2), par Bedr-el-Gemaly, Arménien de naissance, qui, après avoir été esclave de Gemal-étdoulah, d'où il avait pris son surnom, avait exercé successivement plusieurs emplois et s'était toujours distingué par sa fermeté et son courage. Ainsi, la destinée remettait successivement le gouvernement de Damas entre les mains des deux hommes qui devaient avoir le plus d'influence sur le règne d'él-Mostanser.

La Syrie ne tarda pas à être entièrement pacifiée, le faible khalyfe avant permis à l'émir Mahmoud de garder Alep, et l'avant même décoré, dans un diplôme impérial, des titres de chef des émirs arabes, de bras de l'empire, et

d'épée du khalyfat.

L'Egypte était moins tranquille; le vizir Yazoury s'y montrait l'ardent per-

vier de l'au 1063 de l'ere vulgaire.

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le mercredi 17 février de l'an 1059 de notre ère. (2) Saint-Jean d'Acre.

<sup>3)</sup> Cette année a commencé le jeudi 21 mars de l'an 1956 de notre erc.

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le dimanche 6 levrier de l'an 1060 de notre ère.
(2) Celte année a commencé le samedi 4 jan-

sécuteur des chrétiens; les avanies, les emprisonnements, les spoliations, les vexations de toute espèce signalaient sa haine contre eux, et provoquaient des soulevements partiels dans les provinces. Le patriarche Christodule, arrêté par son ordre, avec d'autres évêques, et trainé au Kaire, y avait trouvé de puissants protecteurs (1), il avait obtenu sa liberté du khalyfe. Exaspéré de cet acte de justice souveraine, le vizir ordonna la fermeture générale de toutes les églises de l'Égypte, tant celles des Jacobites que celles des Melchites. Cet ordre tyrannique allait amener une révolte générale parmi les populations chrétiennes, lorsque le khalyfe mit un terme à tant d'exces, en disgraciant le vizir Yazoury, qui fut destitué, relégué à Tennis, et enfin mis à mort l'an 453 de l'hégire (2).

Les chrétiens regardérent cette fin malheureuse comme une marque de la colère céleste, dont ils présentaient pour avant-coureurs différents plicionomènes apparus dans le ciel, entre autres une aurore boriele et une éclipse totale de soleil, qui dura quatre lieures, et pendant laquelle l'obscurité fat si grande, qu'on put distinguer les étolies, et que les oiseux se rénjaièrent dans leurs nids.

Yazony (ut remplace par Abou-Farad) el-Babely; puis, au bout de soixante-douzejours, par Abd-allah ebn-Yahia, puis successivement par un graud nombre de vizirs, qui restaient peu de jours en place.

Dans l'espace de douze ans les historiens arabes donnent la liste de trentecinq mutations dans le vizirat. L'Egypte ne cessa donc pas d'être mal gouvernee; et chaque mutation l'entralanit vers sa

(1) Dijh A Alexandrie Ie gouvernur Himdeduciak aval projeg jes christens ondre engovirent Ira habriens arabes i e gouverman varient i privete d'evileve fonts i es consultation de la consultation de la consultation la muil les prioripaus christiens, et jeut comla coulie que prioripaus christiens, et jeut comla coulie que para force de metir clemais « a excelluloi; jasties, arranges-vous en cousine a excelluloi; jasties, arranges-vous en cousicia contençation y la christiens excellerent, et communication. Just christiens excellerent, de ses parten, se praecula a l'epile principau de ses parten, se praecula a l'epile principau et la consultation de la consistent de la consultation. Ol 2018, anche consultation de la consultation de la consultation de 10, 12018, anche consultation de la consul ruine. Aucun de caix qui rempirent le poste de vizir n'état en etat de tenir les rênes du gouvernement. D'ailleurs, à peincétaient-lisen place, qu'ilsse voyaient en butte a des dénonciations continuelles, qui causaient bientôt leur destitution; quelques-uns même n'occupèrent le vizirat qu'un seul jour.

rat qu'un seul jour. Au milieu de cette instabilité gouvernementale, le khalyfe admettait auprès de sa personne des hommes de toutes les classes, et ne trouvait pas manvais qu'on lui écrivit; aussi recevait-il plus de huit cents lettres par jour. Des gens de la plus basse extraction avaient pris sur ce faible prince un tel ascendant, que leurs conseils étaient mieux snivis que ceux des premiers personnages de l'État: pendant ce temps, les troubles se multipliaient dans l'empire. Le khalyfe, embarrassé de la quantité d'avis contraires qui lui par venaient de tous côtes, ne savait quelle mesure prendre; les vizirs ne faisaient que passer, et, étant entièrement occupés à se défendre contre les attaques de ceux qui cherchaient à les per-dre dans l'esprit du prince, n'avaient ni le temps ni les moyens de réprimer les desordres : les différentes provinces étaient dépeuplées; les revenus de l'État diminuaient tous les jours, et les dépenses croissaient d'une manière effravante.

Telle était la situation de l'Égypte quand de nouveaux mallieurs vinrent fondre sur ce rayaume et le mirent à

deux doigts de sa perte. Chaque année, él-Mostanser, feignant d'entreprendre le pèlerinage de la Mekke, sortait du Kaire, escorte d'une troupe d'hommes et de femmes portés par des chameaux; sa marche s'executait au son des instruments de musique. Arrivé au bord de l'étang nommé alors Birket Omayra, maintenant Birket-el-Hadj (le lac du pélerinage), il s'arrêtait au lieu où la caravane sacrée avait coutume de camper à son départ et à son retour : là, au grand scandale des musulmaus, il faisait abondamment distribuer a son cortége du vin dont les outres étaient remplies, au lieu d'eau. Son voyage se bornait a cette première halte, puis il retournait à son palais.

L'an 454 de l'hégire (1), pendant une de (1) Cette année a commencé le mardi 15 janvier de l'an 1002 de l'ère chretteane. ces orgies, un Turk ivre tira son cimeterre contre un des soldats noirs de la garde du khalyfe : les autres nègres se jetèrent sur le Turk et le thèrent; outrés de la mort de leur camarade, les Turks coururent en foule tumultueuse auprès de et-Mostaner : a Si ce uncurtre a éto ra donné par vous, lui dirent-ils, nous devons nous soumettre; mais, s'il a éte vons nous soumettre; mais, s'il a éte

« commis sans votre aveu, nous ne le « laisserons pas impuni. »

Le khalyfe protesta qu'il n'y avait auune part, et les Turks courruent attaquer les noirs; ceux-ci étaieut nombreux; car la mère du kholyfe, négresse elleméme, aimait à s'entourer de ses compatriotes et en finsiat acheter de tous les côtés : son palais en était rempli, et leur nombre au Kaire était de plusieurs mille, composant une milice dont la faveur excitatit la idousié des sutres corps.

Les deux partis se livrèrent plusieurs combats sanglants. Enfin on parvint à conclure entre eux quelque accommodement: on convint que le mentrier serait remis à la discrétion des Turks.

La haine réciproque fut néanmoins loin de s'éteindre. Des projets d'attaque fermentaient de part et d'autre : les noirs prévenus par le vizir se tenaient sur leurs gardes, renfermés dans leurs casernes ; de leur côté les Turks attirèrent dans leur parti plusieurs tribus arabes, qu'ils lièrent à leur cause par des traités d'alliance offensive et défensive : puis ils mirent à leur tête cet emir Nasser-éd-doulah dont nons avons vu ci-dessus les expéditions peu heureuses en Syrie, et qui, destitué de son gouvernement de Damas, mécontent du khalvfe et de ses vizirs, attendait impatiemment, au Kaire, une occasion favorable nour donner entin l'essor à son ambition démesurée.

Nasser-éd-doulah accepta ce commandement comme un instrument qui, entre ses mains, devait devenir l'arme la plus rednutable.

Les noirs se voyant trop faibles, sortirent du Kaire et se réfugierent dans le Sayd : là leur troupe se grossit an point decompter au moins cinquante mille combattants; ces forces revinrent sur le Kaire et sur Alexandrie et attaquérent les Turks à Koum-Cheryk (1) : les Turks, qui n'a (1) Cèlle position sur la rive occidentale de la branche de fossette si d'eveue célèbre dans la branche de fossette si d'eveue célèbre dans vaient que six mille hommes environ. inrentd'abordenfonés; mais, reprenant l'avantage, ils acculèrent leurs ennemis au bord du Nil, en jetèrent une partie dans le fleuve et firent du reste un carnage terrible. Les érrivains arabies prétendent quecojour-la les tuéset les noyés

depassèrent le nombre de trente mille. La mère du khalyfe s'était hautement déclarée pour les noirs, ses compatriotes et ses favoris : sa haine était d'autant plus forte contre les Turks, qu'elle avait encore à venger sur eux le meurtre de son confident intime Abou-Sayd, qu'ils avaient massacré. Elle fit passer aux nègres des secours, qui leur permirent de reprendre l'offensive. Dès lors une longue suite de combats acharnés fit couler des flots de sang tant aux environs du Kaire que dans la haute et la basse Egypte, Cependant, au milien de ce bouleversement général, renfermé dans son palais, ne s'occupant que de son harem, le faible khalyfe, à chaque plainte. à chaque nouvelle désastrense qu'il recevait, ne savait que repondre : « Ceci se « fait sans mon aveu, et je n'en suis pas « responsable. »

Les housiliés furent quelque tempo suspendies par la basitude et les pertes des deux partis; mais chaeun d'eur, n'au tendatique lemoment de reprendre les armes. Restés maltres du Kaire, les Turks, dont le pouvoir allait chaque jour en croissant, fatignaient le khalyfe de leurs d'un mées, réchemant, assoc-ses, qui augmentation de solde. Ce prince avait beau phajares non treon, il se avois thors d'éeptaires non treon, il se avois thors d'éclave de ceux qu'il soldait pour so défesse personnelles.

La mère du khalvíe ajoutait encore ala pénible position où ce princes et rouvait; elle demandait toujours et s'indiant qu'une seu de ses demandes plut être rejetée. Ses exigences et celles de ses gardes faiqueirent enin tellement ét-blootanseer, que, l'an 451 (1) de l'hégire. Sans aucune suite, se dirigent vers la mosquée d'Aurrou, protestant qu'il voulait bandonner le tumo des galfares, pour lait bandonner le tumo des gâries, pour

l'histoire de l'expédition française en Égypte, par l'altaque el la defaite des Mamlouks. (1) Cette année a commencé le lundi 13 décembre de l'an 1065 de l'ère vulgaire. se retirer dans ce lieu sacré et s'y vouer le reste de sa vie au service de Dieu. Ce ne fut pas saus peine que ses principaux officiers, courant après lui, purent le détourner de cette résolution désespérée.

L'année 450 de l'hégire (1) vit les hostilités recommener avec une nouvelle fureur. A l'instigation de la mère d'él-Mostanser, les negres se réunirent à Gyéch; les Turks et Nasser-det doutable le Nit pendant pluséeurs Jours public le Nit pendant pluséeurs Jours public le Nit pendant pluséeurs Jours public mirent en déroute les noirs, qui furent encore forcés de s'enfuir dans la haute Egypte.

Nasser-éd-doulah, fier de sa victoire, rentra au Kaire, s'empara de l'autorité et, des ce moment, ne traita plus le khalyfe qu'avec mépris et arrogance.

Cependant les noirs, après leur défaite, avaient réussi à gagner le Sayd et à s'y réunir au nombre de quinze mille. De là, ils menaçaient de descendre encore sur le Kaire; un corps de leurs troupes occupait délà Alexandrie : ceux de Fostatt. excités par la mère du khalyfe, prirent les armes. Faisant face à tout, Nasser-éddoulah rassembla ses Turks, massacra les nègres de Fostatt, courut au Sayd, y battit le gros de l'armée des noirs, et redescendant dans la basse Egypte, enleva Alexandrie: puis, revenant au Kaire, il extermina jusqu'au dernier des nègres que ses recherches purent lui faire découvrir dans la ville ou aux environs. Le khalyfe voulait en vain s'affranchir

du joug pesant que lui imposait Nasseréd-doulah; en vain nommait-il parmi ses affides, ou parmi ceux dont il voulait se faire des partisans, des gouverneurs de province ou de ville : aucun d'eux ne pouvait parvenir à se mettre en possession de ces gouvernements. Bedr-él-Gemaly avait profité de cet état de désordre, pour se rendre maître dans tous les gouvernements de la Syrie; le Sayd était occupé par les noirs, l'Égypte basse et moyenne n'obéissait qu'à Nasser-êddoulah, depuis la prise d'Alexandrie; le Kaire et Fostatt étaient la proie des milices turkes : à peine si les ordres du khalyfe étaient reconnus dans l'enceinte de son palais.

(1) Cette année a commencé le mercredi 22 novembre de l'an 1955 de notre ère.

Si les afraires d'él-Mostanser étaient à l'intérieur dans un état déplorable, elles n'offraient pas, à l'extérieur, un aspect plus florissant. Le prince de l'Yémen, el-Salihu, qui avait reconnu l'autorité des Fatymites, venait d'être tué par un de ses genéraux, et la Mekke avec l'Yemen était rentrée sous l'obéissance des khalyfes abbassides; des révoltes éclataient dans la plupart des villes frontières, ou bien elles etaient enlevées par l'invasion de quelque prince voisin; chaque jour on voyait arriver au Kaire des gouverneurs, ainsi chassés de leurs résidences, venir chercher un asile en Égypte : enfin les Grecs lui avaient déclaré la guerre.

Pour combler la mesure de ses échecs, el-Mostanser eut la maladresse, dans ces conjonctures, de se brouiller avec Makmoud, prince d'Alep, que nous avons vu ci-dessus reconnaître la suzeraineté de klaivfe et recevoir de lui les titres les

plus honorifiques.

El-Mostanser écrivit à ce prince, pour lui enjoindre de lui envoyer de l'argent, de faire la guerre aux Grees et de licencier les Turks qu'il avait à sa solde. Mahmoud lui répondit : « De l'ar-

- Mahmoud lui repondit : « De l'ar-« gent, je n'en ai pas : j'ai empranté de « fortes sommes pour reprendre Alep,
- « et on m'en réclaine le payement. Les « Grees, j'ai fait une trêve avec eux; ils « m'ont aussi 'prêté de l'argent, et j'ai « donné mon fils pour otage; je ne puis
- « donc leur faire la guerre. Les « Turks, ils sont plus forts que moi :
- Turks, ils sont plus forts que moi ;
   prétendre les chasser, ce serait vouloir
   ine faire chasser moi même. »

Le klalvfe devait bien, d'après sa propre position, apprécier combien cette dernière excuse était fondée; cependant, il s'en montra irrité et écrivit à Bedrél-Gemaly que Mahmoud ayant leve l'étendard de la révolte, il le chargeait de l'en punir. Bedr-él-Gemaly, déjà si puissant en

Syrie, ne demandait pas mieux que d'avoir un prétexte pour attaquer le prince d'Alep.

Il marcha aussitôt contre lui, et la guerre fut de nouveau allumée dans cette partie de l'empire.

Cependant, le khalyfe respirait un peu plus iibrement au Kaire. Nasser-eddoulah venait de quitter cette ville, pour aller attaquer les noirs dans le Sayd, où ils se livraient aux plus affreux ravages. Les détachements turks qu'il avait successivement envoyes avaient toujours été défaits; Nasser-éd-doulah le fut luimême et repoussé jusqu'à Gyzéh. Outrés de leurs défaites multipliées, les Turks s'en prenaient au khalyfe, qu'ils accablaient de reproches injurieux, l'accusant de favoriser les noirs, comme sa mère, et de leur faire parvenir des secours en secret

Le khalyfe, abandonnant la défense de sa mère, protestait avec serment, que, quant à lui, cette accusation était absolument fausse. Les Turks, après avoir réparé leurs pertes et réuni de nouveaux renforts, retournèrent derechef à l'attaque de leurs adversaires : plus heureux cette fois, ils les chargérent avec tant de force et d'impétuosité, qu'ils les battirent completement et en firent un affreux carnage. Ceux des noirs qui échappèrent à cette sanglante déroute. ne trouverent leur salut que dans la fuite; et, des lors, la force de leur parti fut entièrement anéantie.

Cette victoire rivait les fers du khalvfe. Enorgueilli de plus en plus de ses succès, Nasser-éd-doulah ne garda plus de mesure envers él-Mostanser, et ne lui laissa plus rien de l'autorité suprême. A son exemple, les Turks sous ses ordres avaient perdu tout respect pour le khalyfe, ne tenaient aucun compte de ses ordres, et le moindre d'entre eux traitait le pontife souverain de l'islamisme avec insolence et mépris. L'assiégeant sans cesse, l'interrompant au milieu de ses repas, de ses prières ou de ses plaisirs, ils reclamaient impérieusement des augmentations de solde. Les vizirs, en butte à leurs outrages et à leurs attaques, ne pouvaient éviter une prompte destitution; et la place des vizirs, chaque fois, restait vacante plus de temps qu'elle n'avait été occupée. Les prétentions des Turks étaient si exorbitantes, que leurs traitements, qui, avant cette époque, n'avaient été que de 28. 200 dynars (420,000 francs) par mois, furent portés à 400,000 dynars (6,000,000). Le trésor se trouva bientôt épnisé. Ils n'en réitérèrent pas moins leurs demandes; en vain el-Mostanser leur représentait-il qu'il était hors d'état de les satisfaire; cette excuse fut rejetée, et ils le contraignirent à vendre les objets précieux qui, depuis la fondation de la dynastie, étaient accumulés

dans le palais.

Le faible khalyfe ne sut rien leur refuser : les Turks prétendirent insolemment alors se porter eux-mêmes pour appréciateurs et commissaires des ventes; et, pendant plusicurs années, ces brigands avides se partagérent ces riches dépouilles, qu'ils se faisaient adjuger au dixième ou même au centième de leur valeur, et qu'ils prenaient en payement des sommes qu'ils pretendaient leur être dues, soit comme solde, soit comme gratifications.

Le khalyfe et l'iutendant général du trésor, témoins forces de ce pillage à l'encan, ne pouvaient y remedier, attendu qu'ils manquaient d'argent pour acquitter les sommes énormes que réclamaient les Turks, sans aucun droit et sans au-

L'historien el-Maqryzy, d'après des memoires contemporains, nous a conservé les détails les plus minutieux de ces deprédations et des immenses trésors en or et en pierreries qu'elles dilapiderent. Ces détails passent toute croyance; ils semblent des rêves des Mille et une nuits, et ne paraîtraient dignes d'aucune foi, s'ils n'étaient attestés par des témoignages aussi irrécusables que les rapports authentiques de l'inspecteur du tresor et le proces-verbal, article par article, d'Abou l-Hassan-Aly, l'intendant de Nasser-éd-doulah , que rapporte textuellement el-Maqryzy. A voir

cette enumeration (1), on dirait que (1) On trouve dans ceite nomenclature curieuse je ne sais combien de boisseque d'eme-rudes, de rubis, de peries, de cornalines et autres pierreires.

Dix-fiuit milie vases de cristal de roche, dont

reiques-uns valaient jusqu'a 1000 dynars

(15,000 francs). Treste-six mille autres pieces du même cristal. Une natie d'or peant diequante-quatre marcs. Quatre consis grandes cages d'ore fleters. Quatre consis prandes cages d'ore fleters. Viugi devet mille bijon; d'ambre. Un turban orné de pierrertes, valant 130,000 dynars (1,560,000 francs). Des cops, des pouns, des gazelles de grandeur auturelle, en or, incrusies de peries, de robis. Des tables des sardions assex grandes pour best tables de sardions assex grandes pour des presents de sardions assex grandes pour des des consistences de peries, de robis. que plusieurs personnes pussent y manger a la

Un palmier d'or dans une caisse d'or: les fleurs et les fruits de grandeur naturelle en perles et en rubis

Un jardin dont le sol était d'argent doré et

toutes les richesses du monde entier se sont donné rendez-vous dans ce point du globe, et s'y étaient accumulées, depuis de longs siècles, pour être ainsi disséminées aux mains de la plus vile soldatesque.

Nasser-éd-doulah et les dix autres généraux des Turks eurent pour leur part en pierreries, en armures (1), en meubles précieux, des objets au-dessus

de toute appréciation. Après avoir ainsi pillé le palais, les Turks n'en obsédaient pas moins él-Mostanser, pour en réclamer de nouvelles sommes; voyant qu'ils ne pouvaient rien en obtenir, ils forcerent l'entrée du tombeau des ancêtres du khalyfe, et en pillèrent tous les ornements d'or; de là ils se jetèrent sur la bibliothèque, riche de plus de cent vingt mille volumes, chefs-d'œuvre de calligraphie et renfermant les manuscrits les plus précieux; tout fut enlevé, partagé et détruit en partie : perte inestimable et aussi déplorable que celle de la bibliothèque d'Alexandrie. Une portion considérable de cette collection si précieuse, qui était échue à Ebn-él-Mohtarek, gouverneur d'Alexandrie, et qu'il faisait transporter dans cette ville, tomba en route, auprès d'Abyâr, entre les mains de la tribu berbère des Leouatah. Les Bédouins en brûlèrent une partie, prirent les convertures des livres pour se faire des chaussures; le reste fut abandonné, entassé par monceaux, au milieu

la terre d'ambre, les arbres d'argent et les fruils d'or et de pierreries. Une tente de cinq cents coudées (six cenis vingt-cinq pieds) de circonference, et de soixar te-quaire coudées (quatre-vingt-dix pieds ) de hauteur, loute en velours et satin brodé d'or, et dont les tenjures furent la charge de cent cha-

meaux.
Une antre tente, lissue d'or pur, soutenue par six colonnes d'argent massif.
Des cuves d'argent, du poids de trois quin-Laux

Denx mille tapis enrichis d'or, dont l'un avait 12,000 dynars (330,000 francs) et les couté 22,000 dynars (330,000 francs) moindres 1,000 dynars (15,000 francs.) Cinquante milie pièces de damas enrichies

Enfin Ebn-Abd-él-Azyz, inspecienr du trésor Enin Eoh-Aou-et-Azyz, inspecient fu tresor, declare dans son rapport que plus de cent mille articles précieux et deux cent mille pièces d'armures ont été adjuges en sa presence.

(1) l'épée Dou-l-fique (à deux tranchants) d'Aly, les cimeterres de son lis Housesyn, d'Amou, d'Ado-allah, d'Obeyd-Allah, de Djafar; le bouclier de Hamzah, la cuirasse el l'epec de Moéz-le-dyn-illah, etc

du désert. Les vents ne tardèrent pas à les recouvrir de sables et à en former plusieurs monticules, que l'on appelle encore maintenant Tall-el-Koutoub (la

colline des livres.)

Non content d'avoir dépouillé le khalyfe de toutes ses richesses et de tout son pouvoir, Nasser-éd-doulah en vint bientôt a vouloir enlever à ce malheureux prince le peu d'influence que pouvait lui laisser son autorité spirituelle sur les musulmans : il résolut de faire un autre khalyfe à la place de el-Mostanser; il ne cherchait qu'un prétexte, il le trouva bientôt.

Le chef des Turks avait amassé contre lui des trésors de haine, même parmi ses milices, par son pouvoir insolent et ses exactions tyranniques. L'an 461 de l'hégire (1), en sortant de chez le vizir, il fut assailli par un homme de la ville de Siraf et blessé d'un coup de poignard. L'assassin fut sur-le-champ étranglé, mais Nasser - éd - doulah, qui fut bientôt guéri de sa blessure, prétendit que l'assassinat avait été commandé par le khalyfe et sa mère. Dès lors il affecta de dire hautement que él-Mostanser. livré au jeu, au vin et aux plaisirs du harem, était indigne du trône du klialyfat : mettant en avant un chérif, nominé Abou-Taher-Hay-Darah, que Bedr-él-Gemaly avait expulsé de Damas, et qui, retiré au Kaire, s'y était créé une popu-larité fondée sur sa pieté et la ferveur de ses pratiques religieuses, il lui offrit le khalyfat, à la condition de le défaire auparavant de leur ennemi commun, Bedr-él-Gemály. Celui-ci était toujours resté seul maître de la Syrie, et Nasseréd-doulah pouvait craindre qu'il ne tournât ses regards du côté de l'Égypte.

Au chérif furent associés, dans ce complot, deux émirs des Arabes de Syrie; et 40,000 dynars (600,000 francs) furent remis pour faire face aux premières dépenses. Les trois conjurés partirent pour la Syrie, où ils se firent d'abord un assez grand nombre de partisans. Mais Bedr-el-Gemaly était sur ses gardes; les conspirateurs subalternes furent arrêtés; la confiscation de leurs biens servit à Bedr-él-Gemály à acheter le plus redoutable des trois chefs du

(1) Cette année a commencó le vendredi 31 octobre de l'an 1068 de notre ere.

complot; il séduisit le second par des promesses brillantes, et se fit livrer le futur khalyfe, Hay-Darah, qu'il fit

aussitôt écorcher vit.

Pendant que ces choses se passaient en Syrie, Nasser-éd-doulah n'en travaillait pas moins de tout son pouvoir à faire déclarer él-Mostanser déchu du khalyfat : mais le ehef des Turks avait soulevé contre lui tous les esprits, et l'armée s'était divisée en deux partis : l'un secondait les projets du général turk ; mais l'autre restait fidèle au khalyfe. El-Mostanser se decida enfin à commencer une active défensive; sa première démarche fut d'éerire à Nassered-doulah, et les historiens du temps nous ont conservé le texte de sa missive : elle est pleine de la dignité qui convenait au chef de l'islamisme, et qu'il paraissait depuis trop longtemps avoir mise en oubli.

« Lorsque tu t'es rendu auprès de a nous, reclamant notre protection, « nous t'avons accueilli et comblé de « bienfaits : tu nous as payé par l'iua gratitude : notre bonte et notre pa-« tience t'ont enhardi; tu as débauché « nos trounes et comploté notre ruine. « Maintenant, sors de notre capitale;

« nous te garantissons une entière sû-« reté: nous te permettons d'emporter « tes richesses : ton refus d'obeir sera

« suivi de ton châtiment. » La lettre était fière, la réponse de

Nasser-éd-doulah fut plus fière encore : elle fut dérisoire et insultante. Alors él-Mostanser appela dans son palais plusieurs généraux turks, qu'il avait su intéresser à sa cause, et entre autres Ildekouz, ennemi juré de Nasser-éddoulah, quoiqu'il fût son beau-père; les ehefs des troupes moghrebines et de la tribu arabe des Ketamah s'v reunirent, et un nouveau serment de fidélité fut prêté au khalyfe.

Voyant ses partisans inférieurs en nombre, Nasser-ed-doulah quitta le Kaire et se retira à Gyzéh. Aussitôt sa maison et celles de ses partisans furent livrées au pillage, et plusieurs de ses affidés furent massacrés.

Le khalyfe se revêtit d'une cuirasse. monta à cheval, suivi des tambours et entouré des étendards.

Les milices et la population se réuni-

rent auprès de lui, et il vit passer sous ses drapeaux un grand nombre des officiers de Nasser-éd-doulah.

Les deux partis en vinrent aux mains. sur le terrain qui sépare le Kaire de Fostatt, et la victoire se déclara pour él-Mostanser. Complétement défait et ayant perdu beaucoup de monde, Nasseréd-doulah fut forcé de s'enfuir à Alexandrie, dont il avait fait sa place d'armes et où il avait fait conduire ses femmes, ses enfants et ses trésors.

Les troupes que le khalyfe envoya pour l'en chasser ne purent en venir à out; et, avec l'assistance de plusieurs tribus arabes, avec lesquelles il traita, Nasser-éd-doulah demeura maître de toute la basse Égypte, où il fit aussitôt faire la prière solennelle au nom du khalyfe abbasside él-Qayem-be-amr-Illah

Tandis que l'Égypte inférieure était en prole aux dévastations des troupes de Nasser-éd-doulah et des tribus arabes, ses alliées, l'état du Kaire et de Fostatt n'était pas moins déplorable. Ces deux villes étaient désolées par une horrible famine, qui durait depuis einq années et qui se prolongea jusqu'à l'année 464 de l'hégire (1); mais l'année 462 de l'hégire (2) fut celle où ce fleau exerca les plus cruels ravages.

Depuis l'an 457 de l'hégire (3), le Nil ne s'était pas élevé à un niveau suffisant. Les troubles qui survinrent, le choe des factions, les ravages des brigands, le gaspillage des céréales, la négligence du gouvernement avaient rendu le blé tellement rare, que l'ardeb s'en payait 100 dynars (1500 fr.), un gâteau 15 dynars (225 fr.) On vendait à la criée un œut 1 dynar (15 fr.), un chat 3 dynars (45 fr.), un chien 5 dynars (75 f.); et bientôt, à tout prix, il fut impossible de se procurer le moindre comestible.

Les détails que nous donnent de cette famine les historiens arabes, sont réellement effrovables; le khalyfe avait dans ses écuries dix mille chevaux, chameaux ou mulets; tous furent manges; il ne lui resta plus que trois ehevaux. Les habi-

(1) Cette année a commencé le jeud1 29 septembre de l'an 1071 de l'ère chreti (2) Cetle année a commencé le mardi 20 oc-tobre de l'an 1069 de l'ère chrétienne.

(3) Celte année a commencé le lundi 13 dé-cembre de l'an 1061 de l'ère chrétienne.

tants se mangeaient les uns les autres; les enfants, les femmes, les hommes même étaient enlevés au passage dans les rues; une femme put s'échapper des mains de ces antroponhages: le tiers des chairs de son corps avait été dépecé et dévoré elle vivante; elle survécut, et rendit elle-même témoignage de sa terrible aventure. Le vizir, se rendant au palais, fut jeté à bas de sa mule, qui fut enlevée et mangée sous ses yeux ; trois des auteurs de cette violence furent saisis et suppliciés. Le lendemain on ne trouva que leurs os à la potence : leurs chairs avaient été dévorées pendant la nuit. Le khalyfelui-même, pressé par la faim, s'était vu obligé de vendre, à vil prix, quelques bijoux précieux, échappes à la rapacité de la milice, et jusqu'aux vêtements de ses femmes, qui sortaient nues du palais pour aller tomber mortes de faim hors de la ville.

Lapeste, ottle compagne inséparable de la famine, achevait de désoler Postatt et le Kaire; dés qu'un bomme était frappé, en ving-quarbe heures tous ceux qui habitaient la maison déstret. Ceux qui avaient conservé quelques moyens se précipitaient en foule hors de la ville, et se jetaient dans le désert, pour aller bercheru na siele dans l'Iraq et la Syrie.

El-Mostanser sortit un instant de son apathie; il fit venir l'oualy (1), et lui jura, sur sa vie, que, si la famine ne cessait, il lui ferait trancher la tête. Le chef de la police savait que des magasins considérables de blé étaient cachés et enfouis : mais comment les découvrir? la peur de mourir de faim faisait garder aux emmagasineurs un silence qu'aucun moyen ne semblait pouvoir rompre. L'oualy tira des prisons quelques criminels condamnés à mort, les costuma en riches marchands, et les fit publiquement décapiter comine accapareurs : chaque jour il recommencait ees exécutions, annoncant qu'il les continuerait jusqu'à la cessation de la famine. La crainte d'une mort immédiate fut plus forte que la peur d'une mort éventuelle; les magasins secrets s'ouvrirent et la famine diminua.

Nasser-éd-doulah avait concouru à (1) Magistrat chargé de la police et de l'administration intérieure du Kaire. augmenter la famine, en retenant tous les grains de la basse Égypte; et bientôt, prolitaut des désastres du Kaire, il vint en faire le siége, après avoir tout brûlé et dévasté sur son passage. Él-Mostanser, hors d'état de résister, fut obligé de se remettre à la discrétion de son ennemi.

Se tensettre a li discretion de 80 oi ennemi.

Récévena inium mittre du Kaire, Nozmitte de la comme del la comme de la comme del la comme de la comme del comme del comme de la comme de

Nasser-ed-doulah fut ému, malgré lui; rougissant de honte, il renonça à ses demandes, et assigna à de-Mostanser une pension alimentaire de 100 dynars (1,500 francs) par mois.

Enfin, l'an 465 de l'hégire (1) délivra le khalyfe de son oppresseur, Nauseréd-douda s'était réconcilé avec son beau-père lidécoux : cependant ette réconciliation n'avait pu éteindre une méfance mutuelle; et lidécoux, creignant les projets de son genére coutre sa vie, et l'éconciliation de l'avait les projets de son genére coutre sa vie, poignarda lui-même, luit to couper la title, sainsi qu'à Pafart-d'A-rab, frère de Nouser-éd-doulah, et porta ces deux hideux trophées aux pieds du khalyfe.

Mais cette catastrophe n'améliora en rien la situation d'él-Mostanser; et 11. dékoux s'artogea aussitôt tout le pouvoir qu'avait usurpé Nasser-éd-doulah, encherissant même sur les mauvais traitements dont celui-ci s'était rendu coupable envers le khalvíe.

Ce prince prit enfin, l'an 466 de l'hégire (2), le parti désespéré de réclamer en secret le secours de Bedr-el-Gemaly, l'invitant à passer en Égypte et lui offrant de le mettre à la tête du gouvernement.

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le lundi 17 septembre de l'au 1073 de notre ère.

<sup>(2)</sup> Cette année a commencé le vendredi e septembre de l'an 1073 de l'ère chrétienne.

Bedr-el-Gemaly accepta, mais à la condition de remplacer par des troupes syriennes de son choix les milices d'Égypte, trop indisciplinées.

En consequence, il partit de Syrie, accompagné de l'étite de ses solats, dont la bravoure et la fidélite lui étaient depuis longtemps commes « s'embardequis longtemps commes » s'embardequis longtemps commes « s'embardequis longtemps commes de l'embardequis l'embardequ

Sarrétant là, il exigea, avant d'entrer dekouz : l'ordre en fut sur-le-champ donné par le khalyfe, et exécuté par les propres officiers du proserit. Alors Bedr-el-Gemaly fit son entrée dans la ville, le mercreta y du mois de Gemadyel-Aouel, l'an 467 de l'hegire (1).

Les émirs turks ignoraient que Bedrel-Gemaly avait été appelé par le kha-lyfe : chacun d'eux s'empressa auprès de lui et lui offrit des festins. Bedr-el-Gemaly, les voyant dans une entière sécurité, les invita à son tour à un hanquet somptueux : ils y vinrent, y passèrent la journée entière en réjouissances; mais aucun ne sortit de la salle du banquet. Des officiers de Bedr-él-Gemaly apostés par lui étaient charges de les poignarder au signal donné; et il avait lui-même désigne à chacun particulièrement la victime que devait frapper son khandjar. A l'entrée de la nuit, l'ordre fut ponctuellement exécuté; et, avant le jour, les têtes des convives étaient amoncelées devant l'ordonnateur du massacre. et les maisons des émirs turks au pouvoir des officiers exécuteurs.

Dès ce moment, Bedr-el-Cemaly, debarrassé de tout compétiteur, ne vit plus de bornes à sa puissance. Le khalyfe le revêtitd'une pelisse d'honneur, du titre d'Emyr-el-Gyouch (prince des armérs ou généralissime), el lui conféra la double dignité de vizir civil et de vizir militaire, réunissant einsi, en sa perEl-Magryzy nous a conservé le texte même du diplôme qui lui attribuait ces hautes fonctions. « Le Prince des fidéles de Mostanserò-lidha, étc. (1), vous investit de toute sa puissance; il se re-pose sur vous de tous les soins du zouvernement: allez rempir les fonctions avernement; allez rempir les fonctions surveillez les différentes branches de « l'administration; pacifiez les troubles et extermine rels factieux.

sonne, toute l'autorité gouvernementale.

Re-that d'un si grand pouvair, l'Empralé-Gyonch s' altatale diabord à poursiver ceux qui avaient pris une part active un troubles : il en externina un grand nombre, parmi lesquels on complati des viiris, des qubys de des personnages du plus haut rang : !ldekous fut du nombre de ceux qui furent ainsi mis à mort. La destruccion des révoltés, quiocupiant enore les provinces de l'Exprete, fut ensuite opérée, les tribus arabes chasses del armissements estably réh habitales de l'active de l'active de l'active proprises aux Leoustals, qui s'en étaient rendus maltres.

Alors, l'agriculture et le commerce purent reprendre vigueur : la famine disparut du territoire égyptien, où l'abondance commença à renaître; car Bedr-el-Gemaly consacrait tous ses efforts à rendre le peuple heureux, et à lui faire oublier les maux qu'il avait si longtemps soufferts : rappelant les cultivateurs dans les champs abandonnés, il les encouragea à l'ensemencement des terres et les dédommagea de leurs pertes, en les déchargeant de tout impôt pendant trois années. L'Egypte, qui, peu auparavant, avait été dévastée par taut de fléaux, se repeupla et devint plus florissante que jamais.

Non-seulement au Kairc, mais encore dans toutes les principales villes, des constructions nouvelles s'élevèrent; des mosquées furent bâties à Alexandrie, au Kairc, dans l'île de Raouddah, auprès du Mekvas, qui fut alors réparé (2). et pres-

Cette année a commencé le mercredi 27 août de l'an 1074 de l'ère chrétienne.

<sup>(</sup>i) Je passe ici tous les titres fastueux que s'attribuaient les khalyfes dans leurs actes

dtplomatiques et gouvernementaux.

(2) l'ai recueilli et publié toutes les inscriptions karmatiques de cette epoque qui décoraient le Mekyas el sa mosquee; elles portent le nom et les titres honoritiques de Bedr el-Gemaly à la sulte de ceux du khalyf el-Mostan-

que entirement réddifé. A l'extérieur, les affaires du habyfe represient aussi honneur et digulé; ses armes étaient victorieures sur les frontières. L'ul-kke qui, depuis qua tre anset cinq mois, avait reconnu l'autorité des klaighedad, proclamait de nouveau son obeissance aux Fatynites: on y enlevait de la Kaubah la couverture noire à la couleur des Abbassides, et on la rempiacit par le tapis blanc, sur lequel étaient brodés les mons et les surnoms du klaighe d'allement des la couleur sur lequel étaient brodés les surnoms de la surnoms de la klaighe d'allement de la couleur des abbassides au ona rempiacit par le tapis blanc, sur lequel étaient brodés les mons et les surnoms du klaighe d'allement de la couleur de la coule

Mostanser-b-illah.

Depuis cette époque, pendant vingt années, l'Égypte offrit peu d'événements historiques. Ces événements sont presque toujours des désastres; les peuples dont l'histoire parle le moins furent les

penples les plus heureux. Cependant, une attaque imprévue vint, momentanément, troubler la tranquillité de l'Égypte, l'an 469 de l'hégire (1).

L'émit Alsis, prince turkoman, avait fait quelques comquêtes en Syrie, profitant de l'absence de Bedr-d-l-Gemaly; dequis ledepart de celui-ci, li s'était emparé de Jérusalemet de Taberyjéh (Vibériade); Damas était même tombe entre ses mains. Enflé de ses succès, il poussa rejuit pointe aur l'Égypte, et, à la tête d'une armée de vingt mille hommes, il vint l'ékjire.

le Kaire. L'alarme fut grande : on ne savait comment faire résistance; car les troupes égyptiennes étaient à l'extrémité du Sayd, occupées à y soumettre les derniers restes des révoltés. Bedr-él-Gemaly entra en négociation avec le Turkoman, offrant de lui compter 150,000 dynars (2,250,000 francs), s'il consentait à quitter l'Egypte : Atsiz, avide d'argent, prêta l'oreille à ces propositions; mais les négociations, trainant en longueur, durèrent cinquante jours; Bedr-él-Gemaly profitait de cet intervalle pour faire redescendre en hâte ses troupes de la haute Égypte, et réussit a détacher du parti d'Atsiz plusieurs chefs de tribus arabes, dont les cavaliers faisaient la principale force de l'armée d'invasiou; et même quelques centaines de Turkomans, séduits par lui, quittèrent le service de leur prince.

Enfin, l'armée rappelée de l'extrémité du Sayd approchait du Kaire, Ayant alors ses forces sous la main, Beur-el-Gemaly s'adresse à une caravane de trois mille hommes, qui venait d'arriver au Kaire, pour se rendre à la Mekke : « La victoire sur les ennemis, leur dit-il, « est plus méritoire que le pèlerinage, « joignez-vous à nos troupes. » En même temps il distribuait aux pelerins de l'argent et des armes. La jonction eut lieu; et, au point du jour, l'Emyr-el-Gyouch, tombaut à l'improviste sur Alsia, le culbute, le pousse sur une embuscade qu'il avait fait filer sur ses derrières, le met en pleine déroute, et le force à prendre la fuite après une grande perte d'hommes.

Les Arabes et les Égyptiens poursuivirent les fuyards : le carnage fut affreus, et le butin immense. On reprit dans le camp des Turkomans dix mille enfants de l'un et de l'autre sece qu'ils avaient enlevés dans les campagnes de l'Égypte; toutre les conquêtes qu'Artis bissance du kinijfe; et. Artis prit misérablement à Damas, où il était arrivé lui distième.

un disteme.

Desce moment, rien ne troubla plus
l'exécution des projets de Bedr-el-Grandy pour le bonheur de l'Espyte. Les
anness suivantes virent bien quelques
anness suivantes virent bien quelques
tramés par des mécontents, à la tête
desquels on est étonné d'apprendre que
se montrait le ils même de Bedr-el-Grandy. Les complots furent déjoués et les
révoltes étouffets.

Enfin, l'an 483 de l'hégire (1), Bedrel-Gemulg list faire le denombrement territorial de l'Egypte, et fit constater que les impôts, qui, avant lui, n'étaient évalués qu'à 2.800,000 dynars (42,000,000 de notre monaie), s'étaient élevés à 3,100,000 dynars (46,500,000 francs) par soite de l'etat florissant de l'agriculture et du commerce et grâce à sa bonne administration.

Il continuait avec zèle le cours de ses améliorations, lorsqu'aux premiers jours

(1) Cette année a commence le mercredi s. mars de l'an 1990 de notre era,

ser-b-illah. Voyez une de ces inscriptions dalée du mois de Regeb de l'an 4% de l'hégire, 1092 de l'ère chrètienne, dans la planche n° 22. (1) Cette annee a commencé le véndredi 5

Cette année à commence le vendre août de l'ap 1076 de l'ère chrétienne.

du mois de Dou-l-Hagéh de l'an 487 de l'hégire (1), il mourut, au Kaire, à l'âge de quatre-vingts ans.

Il avait gouverné pendant vingt ans l'Égypte avec une autorité absolue. Craint et respecté universellement, il tint les rênes de l'administration avec autant de sagesse que de fermeté : grâces à lui, l'Égypte, désolée par une suite non interrompue de fléaux et de troubles, recouvra son ancienne splendeur, et devint plus florissante que jamais; il protégea également le commerce, l'agriculture, les lettres et les sciences. Le Kaire lui dut une nouvelle enceinte construite en briques, et de belles portes en pierres, parmi lesquelles on compte celles de Zoueyléh, la Porte de la Victoire (Bab-el-Nasr) et la Porte des Conquêtes (Bab-él-Foutouh). qui sont encore à présent les plus belles de la ville (2).

Même encore de nos jours les habitants de l'Égypte bénissent sa mémoire, et mettent son nom à côté de ceux d'Amrou et d'Ahmed-ébn-Touloun.

Le khalyfe et. Mostanser-b-illah ne survécut que peu de jours au ministre auquel il devait la tranquillité et le bonheur des vingt dernières années de son long règne. Il mourut, le huitième jour du même mois, à l'ŝige de soixante-sept ans et cing mois, dont il avait passé soixante ans sur le trône (3).

Prince faible, indolent et uniquement occupé de ses plaisirs, il ne sut jamais tenir les rênes de son gouvernement. Jouet de tous les partis, prêt à subir la loi de tout ambitieux, qui avait assez

(1) Cette année a commencé le samedi 21 janvier de l'an 1094 de l'ere chrétienae.
(2) Voyez, pour la première de ces portes, la pianche 15; et pour la seconde, la planche 92, placée par erreur à la fin du volume de l'Egr

ie ancienne.
(3) Monnaie, en or, du khalyfe él-Mostanserb-lllah, frappée au Kaire, l'an 428 de l'hégire (1036 de l'ere chrétienne).



Monnaie, en or, du même khalyfe, frappée a

d'audace pour s'emparer de l'autorité, le nom de khalyle ne fut pour lui qu'un vain titre, qui ne lui donnait aucune puissance réelle; son règne, l'un des plus longs dont les annales de l'Orient fassent mention, n'est devenu historiquement memorable que par les longs désastres qu'il attre au l'Expte.

L'Égypte ne fut pas la seule des provinces soumises au khalyfe el-mostanser-b-Illah, qui fut, sous son long règne, le théâtre de malheurs, de desordres et de révolutions subversives.

Nous avons dit eidensus que la Sicile éstit desense l'un des plus riches domaines de la dynastie fattymite, qui avait enieré ecite biel proie aux princes Agibites (1). Cette lie, édiginée du pour les averseins qui l'avaient conquise, une possession tranquille et facile à gouverne. Les vice-rois eux-mêmes que les habyfes y envoyaient execute d'un recept aluntoir de leur nom, ne tartescre l'autorité en leur nom, ne tarque de la comment de leur nom, ne tarque d'un recept de la comment de leur nom, ne tarque d'un recept autorité en leur nom, ne tarque d'un recept de l'un re

Sour ( l'ancienne Tyr ), l'an 442 de l'hégire ( 1050 de notre ère. )



Monnaie, en or, du même khaiyfe, frappée pan 486 de l'hégire ( 1072 de l'ère chrétienne ).



(1) Cette dynastie est la première qui se soit délable en Afrique; avant elle cette partie de l'empire des khalyfes éfait sous l'adontistent d'un gouverneur, soumise a leur suzreaineté. Foralym, ilis d'ajula, nommé gouverneur par le khalyfe throus-el-Rachyd, se declara indépendant l'an 18s de l'hetire (soo de l'ere chrème), el faul le fondateur de cette dynastie.

tentement et la révolte des populations

tant chrétiennes que musulmanes. Le khalvfe el-Moez-le-dyn-Illah , dès les premiers temps de son règne sur la Sicile, avait été contraint de destituer et d'exiler en Afrique l'émir Ahmed, après dix ans d'abus et d'exactions intolérables; Bays, qui remplaça celui-ci, ainsi que ses successeurs, avaient suivi les mêmes traces : il en résulta les plus grands désordres, et les musulmans eux-mêmes, divisés entre eux, ne pouvaient plus offrir qu'une résistance impuissante aux attaques dont les menaçaient les chrétiens du continent, certains d'être appuyés dans leur agression par les intelligences secrètes qu'ils entretenaient avec les chrétiens habitants de l'Ile.

Ce fut sous el-Mostanser-b-Illah qu'éciata enfin l'orage qui groudait depuis longtemps, et dont la dernière catastrophe fut le renversement total de la puissance musulmane dans la Sicile.

Les musulmans de cette lle s'étaient divisés en deux partis principaux, qui se faisaient une guerre acharnée : à la tête de l'un était l'émir Ben-ét-The-malmah, qui, battu par ses adversaires, chercha un asile dans la ville de Catane, dont les Francs étaient maîtres depuis Pan 372 de l'ibérire (d).

l'an 372 de l'hégire (1). Les Francs, heureux de cette occasion d'intervenir, embrassèrent vivement la cause de l'émir réfugié; de son côté, le parti opposé avait réclamé l'assistance de él-Moéz-ben-Badys, prince de la dynastie des Zeyrites (2), qui avaient soumis à leur puissance une partie de l'Afrique septentrionale; et la guerre, des lors, se ranima avec une ardeur plus irréconciliable, non-seulement entre les deux partis rivaux des musulmans, mais plus encore entre les troupes auxiliaires du Zevrite él-Moes et les chevaliers normands qui avaient suivi les drapeaux de Guillaume Bras de fer et de son frere Roger à la conquête de l'Italie méridionale. Leurs glorieux

faits d'armes avaient déjà réussi à expulser les Sarrasins de la Pouille, de la Calabre, et des autres provinces occupées par les infidèles dans la péninsule italique; ils ne tardèrent pas à feur arracher l'île tout entière de la Sicile.

Secondé puissamment, dans sa nouvelle conquéte par Ben-elt Phendmant, après des combats multipliés et opinià-tres, Roger 17 du nom, que les écrivains arabes appellent el-Coumés Rod-Al-el-Code (le Connte Roger 17), parfut proclamé le premier roi normaul de Scille, 17 an 45 de l'hetjer (1), enlevant ainsi aux khalyfes fattynites le plus beau fleuron de leur courona.

Roger II conserva les conquêtes de son pere, lorsqu'il lui succèdu, a'na 101 de notre ère (2), sur ce trôue acquis au prix du sang de ses valeureux compagnons d'armes. Sous son règne la Sicile, s'élevant an plus haut degré de prospérité et de splendeur, put cicatriser les blessures profondes que lui avaient faites, pendant tant d'années, et les cauctions tyranniques des pouverneurs, et les luttes sanglontes des partis acharries qui l'avaient déehirée.

Cependant, toute la population musimane n'avit pas pris part à ces discusions intestines et à ces combats de termination ; cette partie de la podettermination; cette partie de la pode compart de la position de prince durâtien qui venuit d'expulser de l'Il les soldats de l'islamisme. Roger II se montra, en 
effet, juste, tolérant et hienveillant errer les norveaux sujets que lui donnait 
faits et sa bonne administration, s'assurer la soumission, et même l'affection, malgrer l'obstaele qu'aurait pu opposer 
de difference du cuite et des apinions re-

ligieuses.
Voici le tableau que trace de ces deux rois normands un écrivain contemporain, Arabe et musulman, le célèbre él-Cheryf-él-Édryssy, dans son traité de Géographie universelle (3), composé par

 Cette année a commencé le vendredi 2s janvier de l'au 1065 de noire ere.

(2) Cette année chrétienne correspond en partie à l'an 495, en partie a l'an 496 de l'hégire. (3) Cet écrivain est ceiui qui a été longiemps mai à propos designé sous le nom de Geogra-

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le lundi 26 juin de l'an 980 de l'ère chrélienne.
(2) Le chef de crite dynasile, Youszurf-ben-Zyry, descendai d'une inhou d'Henyariles qui avaient quitté l'Yémen pour se jeter dans le Moghreb. Ces princes ont possedé Bugle, Al-ger, Hammad, et les territoires qui en dépendent.

l'ordre de Roger II, à la cour duquel il était admis avec distinction :

« L'illustre, sage, excellent et puis-« sant monarque, fils de Tancrède, « Roger I', l'élite des princes francs, « n'a cessé de disperser les ennemis de la « Sicile, de les poursuivre et de les dé-« truire, jusqu'à ce qu'il se soit rendu « maître par ses victoires de toute la « contrée, et qu'il l'ait conquise, pro-« vince par province, château par châ-« teau : lorsque le pays fut soumis, et « qu'il v eut établi sa puissance, il a ré-« pandu les bienfaits de sa justice sur « les habitants : il les a tranquillisés sur « l'exercice de leur religion et l'obser-« vation de leurs lois : il leur a assuré « la conservation de leurs biens, de « leur vie, de leurs femmes et de leurs « enfants : c'est ainsi qu'il a gouverné « jusqu'à sa mort, qui fut naturelle.

« Il a laissé pour héritier son fils , le « grand roi qui porte le même nom « que lui, et qui, adoptant les mêmes « principes de conduite, marche sur « ses nobles traces, Roger II, qui a « établi sa puissance sur des bases iné-« brantables, orné par ses vertus le « trône paternel, illustré la souverai-« neté, donné à son gouvernement une « împulsion équitable, et qui sera célé-« bre par tous les siècles, pour sa sur-« veillance et ses soins actifs au main-« tien de la justice, de la paix et de la sécurité : sa gloire et sa grandeur sont « au-dessus de toutes limites.... (1) »

phe nubien. On ne possédalt qu'un extrait incomplet de son livre, mais on doit la décou-verte du manuscrit entier de cet onvrage important a mon savant ami M. Amédée Jaubert, qui en a publié la première traduction complète.

(1) Monnaies des rois normands de Sicile, frappées à Palerme.



## CHAPITRE XI.

Mort du khalyfe abbasskie Él-Moqtady. — Cha-hyn-Chah-el-Afdal, fils de Bedr-el-Gernaly, succède à son père. — Khalyfes failymites, l-Mostaaly-b-Illah, el-Amer-be-ahkam-Illah, el-l-Mostaaly-b-Illah, el-Amer-be-ahkam-Illah, el-l-Mosta-elym-Illah el Dhafes-bann-Illah, el-Hafezz-le-dyn-Illah, él Dhafer-be-amr-Illal Fayz-be-nast-filah, él-Added-le dyn-filah, — Sullans seldjoukides et ortokides. — Turkomans. — Permière croisade. — Elat des chrètiens dans l'Orient. — Pierre l'Hormite. — Alexis Comnène. — Prise de Jérusalem. — Conquêtes des croises en Syrie. — Royaume de Jerusalem. — Godefroi de Boulilon, Bau-douin I<sup>4</sup>, Baudouin II, Amaury. — Le Prince des Assassins - Débarquement en Afrique des Normands de Sicile. - Chaouer, Dargham, grands vizirs. - Chyrkouch entre en Egypte. — Les croisés l'y suivent.—Siège du Kaire, incendie de Fosiatt. — Châouer est tué Kaire, incendie de rossatt. — ...naouer es tue. — Chyrkouch grand vizir. — Sa mort. — Son neveu Satah-èd-dyn le remplace. — Il attaque la Syrle chrétlenne. — Mort du kha-lyfe fattymite ét-Added. — L'antorii des kha-lyfes abbassides est reconnue au Kaire.

L'année 487 de l'hégire (1094 de l'ère chrétienne) avait été fatale aux sommités de l'islamisme. Baghdad avait vu les funérailles de son vingt-septième khalyfe abbasside, el-Moqtady-b-Illah (1), dans le premier mois de cette même année, dont le dernier mois enlevait à l'Égypte, à la fois, dans l'espace d'une seule semaine, le souverain titulaire de son khalyfat et le ministre suprême qui y exerçait tous les pouvoirs de cette souverai-

Cette double perte ne laissait pourtant pas le timon des affaires égyptiennes abandonné et sans maître; avant de

mourir, el-Mostanser y avait pourvu. Son empire s'était trop bien trouvé de l'administration de Bedr-él-Gemaly pour qu'il ne crût pas trop accorder à sa mémoire en faisant hériter le fils de l'Emyr-él-Gyouch des titres éminents et des fonctions toutes-puissantes dont son père avait été revêtu.

Cette transmission de sa confiance entière était même moins un acquit de gratitude qu'un acte d'utilité indispensable pour son propre intérêt et pour celui du prince qui devait être son successeur.

Bedr-el-Gemaly avait eu deux fils. L'aîné, dans son ambition effrénée, avait, comme nous l'avons vu, conspiré contre son père, qu'il espérait supplanter dans sa haute dignité; mais il avait trouvé sa perte dans sa tentative criminelle : son

(1) Petit-fils et successeur du khalyfe abbasside el-Qayem-be-amr-Illah.

parti avait été écrasé, et le fils coupable lui-même avait disparu, sans qu'on ait su quel avait été son sort. Le second fils de l'Emyr-el-Cyouch, Chahyn-Cháh, citait foin de ressembler à son alué, et offrait au contraire autant de vertus et de qualités recommandables que celui-ci de vices et de penchants désordonnés.

Au moment de la mort de son père il était depuis plusieurs années auprès de lui, l'aidant dans les fatigues de son administration, s'instruisant dans la science du gouvernement sous les yeux du grand ministre, et se montrant le digue disciple d'un tel maltre.

Chahyn-Chah, qui depuis fut surnommé él-Afdal (l'excellent), fut donc investi par le khalyfe du titre et des fonctions d'Émyr-él-Gyouch, le jour même de la mort de son père.

Il était d'autant plus nécessaire que les rênes de l'État fussent remises à des mains fermes, qu'à peine le khalyfe expiré, des conjonctures difficiles se présenterent à franchir.

En mourant, el-Mostanser, par des motifs sans doute fondés, mais que l'histoire ne nous a pas transmis, avait désigné pour son successeur au trône des kalyfes, non son fils alné Nezar, mais son second fils Ahmed, surnommé depuis Abou-l-Oassem.

Chahyn-Chah-el-Afdal, fidele aux instructions qu'il avait reçues, fit, aussitôt après la mort d'él-Mostanser, proclamer lejeune prince, sous le titre d'él-Mostan-tyb-Hlah (celui qui veut s'élever par Dieu). Nezar voulut alors faire valoir ses droits d'alnesse, etrevendiquer son héritage les armes à la main.

Mais el-Ajidal fit respecter les décisions d'el-Mostanser, et les appuya d'un développement de forces imposantes. L'apparition armée de Nezar eut une fatale issue; les troupes qu'il avait rassemblées furent battues, et il fut lui-même fait prisonnier.

Cette catastrophe rétablit l'ordre et la tranquillité dans l'intérieur de l'Égypte. Alors él-Ajdal songea à ressaisir les portions des provinces extérieures qui, depuis quelques années, avaient été enlevées aux khalyfes fattymites.

Ces spoliations successives étaient le résultat de la formation et de l'agrandissement d'une nouvelle puissance, qui venait de s'élever, dans l'Orient, sur les débris du khalyfat de Baghdad, et qui, ayant dépouillé ces chefs de l'islamismé de toutes leurs provinces et de toute leur autorité temporelle, les traitait en véritables esclaves, dont les volontes sont subordonnées aux caprices de leurs maitres.

Le khalyfat d'Égypte était meuacé du même sort : et peu s'en fallut, en effet, qu'il ne fût, des cette époque, écrasé à son tour par le double colosse sous lequel le khalyfat abbassic avait déjà disparu presque entierement, et dont la puissance, chaque jour accrue, semblait menacer à la fois toutes les contrées de l'islamisme.

Cette puissance, devenue si redoutable, était aux mains de deux dynasties rivales; celle des sultans seldjoukides et celle des sultans ortokides: les Turks seldjoukides, sortis de la Tartarie depuis un demi-siècle, s'étaient rendus maîtres de la Perse, que les khalyfes de Baghdad n'avaient pas su défendre : les conquérants avaient trouvé dans les provinces occidentales de la Perse des tribus de Turkomans, peuples pasteurs et paisibles, ne manifestant aucune inclination guerrière. L'invasion seldioukide avait refoulé ces peuplades inoffensives des bords de la mer Caspienne aux frontières de la Syrie; là, forcés de se faire place à travers les populations de ces contrées, les Turkomans étaient devenus, à leur tour, guerriers et conquérants : mais, à peine établis dans la haute Syrie, l'extension rapide de l'empire seldjoukide était encore venue les en repousser. Gédaut à ce torrent d'invasion, ils en suivirent le mouvement et se jetèrent, à leur tour, sur la basse Syrie et sur la Palestine.

L'émir des Turkomans, Orlog, fils d'Ataka, ètait emparé de Jérusalemet avait pris le titre de roi. Il était mort, l'an 484 de l'heigire (1), laissant deux fils, l'Chazy et Sogman. Les deux fiers régasient ensemble sur Jérusalem, la Palestine et une partie de la basse Syrie, qu'ils avaient enlevée par portions successives au khalyfat d'Egypte.

Ce fut contre ces spoliateurs de la dynastie fattymite que Chahyn-Chah-el-(1) Cette année a commencé le dimanche 23 fevirer de l'an 1001 de notre ère.

Afdal tourna ses premiers efforts. L'an 489 de l'hégire (1), l'Emyr-él-Gyouch vint à bout de chasser les Ortokides de Jérusalem : ceux-ci furent contraints de se replier sur la haute Syrie. Sooman alla s'établir à Roha (Édesse) et s'empara du Dyar-bekir, tandis que Yl-Ghazy se rendait maître de l'Iraq-Araby et fondait à Maredyn un nouveau royaume.

Mais en vain ce succès éloignait des frontières de l'Égypte des voisins si dangereux; le périln'était qu'ajourné, et d'ailleurs il se formait, à l'occident, un orage bien autrement terrible, qui menaça d'engloutir, sous son débordement, et les deux khalyfats rivaux, et les dynasties ortokides et seldjoukides.

L'esprit des croisades venait d'apparaître dans les États chrétiens; à sa voix, devenue tout à coup enthousiaste, fanatique même, l'Europe entière allait se ruer en armes sur l'Afrique et sur l'Asie.

Dans toutes les guerres et les déchiments des populations musulmanes, qui avaient si violemment bouleversé la Syrie, les chrétiens de ces contrées s'étaient trouvés sans cesse froissés entre les partis belligérants : chrétiens qu'ils étaient, quel que fût le drapeau qui l'emportât. ils ne pouvaient trouver que des ennemis dans les vainqueurs comme dans les vaincus, musulmans les uns et les au-

De là, des désastres inévitables, des avanies journalières, des vexations tyranniques, des massacres en masse pour les populations chrétiennes : ceux qui échappaient au cimeterre ne pouvaient éviter les chaînes de l'esclavage. Ce sort cruel était commun à tous les chrétiens natifs de l'Orient, et même aux pèlerins, pieux et enthousiastes, que leur zèle poussait à venir en foule de l'Occident. visiter les lieux sanctillés jadis par les prédications, les miracles et la mort du divin fondateur du christianisme, et maintenant dépositaires de son tombeau.

En l'an 488 de l'hégire (2), un pèlerin, Pierre l'Hermite, avait visité la terre sainte: de retour en Europe, il racontait avec une éloquence aiguisée par ses res-

sentiments personnels, les maux épouvantables dont les chrétiens de ces contrées étaient les déplorables victimes : la foule s'emut; à ces narrations pathétiques se joignait pour péroraison une invitation à une croisade, afin d'aller arracher aux infidèles et leurs victimes et les saints lieux teints du sang du Christ et de ses principaux apôtres.

L'appel ne retentit pas en vain dans toutes les provinces de la France : le projet de croisade, présente par l'Hermite, preché par lui de village en village, v fut recu par les acclamations universelles des populations fanatisées.

L'indignation publique et l'entraînement général furent bientôt partagés par le roi Philippe-Auguste, qui régnait alors : embrassant avec ardeur l'entreprise, à la fois religieuse et militaire, que réclamait le vœu unanime de ses sujets, il crut devoir en demander l'autorisation au pape Urbain II, qui répondit en arborant solennellement l'étendard de la croix, et en promettant, au nom du ciel, aux croises, toutes les bénédictions divines dans ce monde et dans l'autre.

Aussitôt le concile de Clermont, assemblé par l'ordre du souverain pontife, déclare la croisade obligatoire pour tous les chrétiens : les masses s'ébranlent en armée innombrable, s'élançant à la guerre sacrée, à la conquête de la Palestine, ou plutôt de toute l'Asie musulmane.

Voilà les ennemis contre lesquels l'Orient allait avoir à se défendre.

Le rendez-vous général de l'armée des croisés fut à Constantinople; elle y était appelée par les cris d'alarme du vieil empereur grec, Alexis Comnène Ier. Les Turks, poussant leurs conquêtes dans l'Asie, de contrée en contrée, étaient parvenus dans l'Anatolie, d'où ils menaçaient en même temps l'Égypte musulmaue et la ville chrétienne de Constantinople : Alexis ne s'en vovait plus séparé que par le Bosphore; et le retentissement des cris Allah! de la rive asiatique venaient jusque sur la rive européenne troubler les hymnes religieux de la cathédrale de Sainte-Sophie.

Dès l'an 1092 (1), l'empereur grec avait réclamé les secours du pape Ur-

(1) Cette année de l'ère chrétienne correspondà l'an 486 de l'hégire.

<sup>(</sup>I) Celte année a commencé le lundi 30 dé-cembre de l'an 1985 de notre ère. (2) Celte année a commencé le jeudi 11 jan-vier de l'an 1995 de notre ère.

bain II, qui lui avait promis trois cent mille hommes ; la croisade de l'année 1095 tripla ce nombre et au delà. Le Bosphore fut traversé par l'armée

chrétienne, et le premier prince musulman qui eut a soutenir son assaut fut le sultan seldjoukide d'Iconium Daoud - Kilydi-Arselán, fils de Souleymán, fondateur de cette dynastie. Les eroisés battirent ses armées, lui prirent la ville de Nicée, puis Autioche; ils s'y virent alors assiègés par les troupes réunies de Ketboghå, prince de Moussoul, de Dekkak, prince de Damas, et de Djennah-éd-doulah, prince de Héinesse.

Effrayés d'abord du nombre de leurs ennemis, les Francs avaient ensuite, dans une sortie désesperée, mis en pleine déroute les troupes musulmanes; et des lors rien ne put arrêter leur marche victorieuse; Maarrah fut prise d'assaut, Hémesse ouvrit ses portes sans résistance : et l'armée ehrétienne déborda comme un torrent dans la basse Syrie et dans la Palestine: elle y trouva les troupes du

khalyfe d'Egypte.

Jérusalem, le but de l'expédition sacrée, était restée entre les mains de ce prince, depuis qu'il l'avait enlevée aux Ortokides. Après un siége de plus de quarante jours, la ville sainte lui fut enlevée par les eroises, le vendredi 22 du mois de Chaabân de l'an 492 (1) de l'hégire (14 juillet 1099 de notre ère). Le massacre dura une semaine. Les cadavres furent amoncelés dans la mosquée él-Aksa : plus de soixante-dix mille musulmans y perdirent la vie; le butin fut immense, et les Francs, enivrés de leur victoire, révaient déjà la destruction entière de l'islamisme.

Témoin de ces désastres, un poête arabe contemporain, Modaffer, s'écriait dans une élégie comparable aux chants de

Tyrtée : « O mosulmans, vos frères de la Syrie,

« en proie aux ravages des lances chré-« tiennes, n'ont pour asile que le dos « de leurs chameaux infatigables, ou les « entrailles des vautours !

« vos têtes rouleront dans la poussière

(1) Cette année a commencé le dimanche 28 novembre de l'an 1095 de l'ère chrétienne.

« O musulmans, de quels combats je « vous vois menacés encore! combats où comme les pieds de vos chameaux! » L'Egypte eraignait une invasion de

l'armée victorieuse, qui lui avait enlevé tout ce que les Fattymittes possédaient en Syrie; mais l'Emyr-él-Gyouch envoya contre les chrétiens son genéral Saadéd-doulah, qui les battit, cette même année, sous les murs d'Asquian. Des lors rejetés des frontières d'Égypte, les Francs se trouvèrent suffisamment occupés à repousser les attaques successives des petits princes musulmans qui s'étaient partagé, à cette époque, une portion de la Syrie et de la Mesopotamie; un de leurs géneraux avait été battu par Kemechtekun, prince de Malathiah et de Siouas (Sebaste); ils avaient néanmoins poussé leurs conquêtes, d'un côté vers le Dyar-bekir jusqu'à Seroudi, tandis que, de l'autre, ils se rendaient maîtres de la côte maritime, où ils s'emparaient d'Arsouf et de Césarée.

Les années 493 et 494 de l'hégire (1) (1100 et 1101 de l'ère chrétienne) se passèrent dans ces combats divers. L'an 495 (2) n'avait pas commencé sons de meilleurs auspices pour l'islamisme, lorsque le khalyte el-Mostaaly-b-Illah mourutau Kaire, le 17 du mois de Safar (11 décembre 1101), après un règne de sept ans et deux mois, ne laissant qu'un fils, âgé d'un peu plus de cing ans, nominé Al-Mansour.

Chahyn-Chah-él-Afdal, qui avait été le tuteur d'el-Mostaaly, et qui, pendant tout le règne de ce prince, avait eonservé sa dignité d'Emyr-él-Gyouch, fut encore chargé de la tutelle du fils de son premier pupille. Le jeune prince lui dut d'être proclamé khalyfe, sous le titre d'él-Amer-be-ahkam-illah (commandant pour l'autorité de Dieu), malgré les obstaeles qui s'efforçaient de s'opposer à son intronisation.

En effet, à la mort d'él-Mostaaly l'oncle du jeune khalyfe, Berår, s'était saisi de la ville d'Alexandrie et s'y était fait proclamer khalyfe lui-même, sous le titre de el-Mostafa-le-dyn-Illah (choisi pour la religion de Dieu ).

El-Afdal, défendant les droits de son jeune pupille, courutattaquer le prince rebelle, le battit complétement et le força de se soumettre.

(1) La première de ces deux années a com-mencé le jeudi 17 novembre de l'an 1099 de potre ère, el de l'an 1100. et la seconde le mardi 6 novembre

(2) Cette année a commencé le samedi 26 octobre de l'an 1101 de notre ère.

Cependant les Francs avaient continué le cours de leurs conquêtes en Syrie; elles furent facilitées par la désunion qui régnait, à cette époque, entre les princes musulmans de ces contrées; ceux-ci, en effet, au lieu de se réunir en masse contre l'ennemi commun, s'abandonnaient à leurs haines particulières, et cherchaient à se dépouiller l'un l'autre. Les volontés étaient divisées, les vues divergentes, et les forces brisées par la discorde.

Les croisés avaient profité de ces circonstances, qui leur étaient si favorables. Maître de Anthartous (Tortose), de Hémesse et de Gébayl (1), le comte de Saint-Gilles, que les écrivains orientaux nomment Sangyl, après avoir échoué à Tripoli de Syrie (Taraboulous-él-Châm), avait marché contre Akkah (Saint-Jean d'Acre), l'an 497 de l'hégire (2), et il assiégeait cette place importante par terre

et par mer.

Akkah était alors gouvernée au nom du klialyfe d'Egypte, par Bará-Zaher-ed-doulah, surnommé el-Gyouchy, parce qu'il avait autrefois appartenu à l'Emyr-el-Gyouch. Le siège fut long : les Francs finirent toutefois par entrer dans la ville de vive force, et s'y montrérent sans pitié pour les habitants. Barà avait échappé aux mains des Francs et s'était sauve à Damas, d'où il était revenu en Egypte.

On v vit arriver, presque en même temps, l'émir Khalaf, fils de Molaéb de la tribu arabe des Beny-Keláb; possesseur de la principauté de Hémesse, il en avait fait le repaire des plus insupportables brigandages. Indigné, le prince de Damas, Tanách, avait expulse le noble brigand, en l'an 485 de l'hégire (3). Après avoir porté en plusieurs contrées ses courses aventureuses, Khalaf avait tourné ses pas en Egypte, où il désirait se fixer au service des Fattymites. L'occasion d'être utilisé se présenta bientôt. Apamée, dans la haute Syrie, appartenait alors a Roddouán-Fakhr-él-moulouk, sultan seldjoukide. Le gouverneur que ce prince avait établi, en son nom, pour commander à Apamée, avait une secrète

(1) Ce nom signifie le pays montagneux. (2) Cette année a commencé le lundi 6 octo-

bre de l'an 1103 de l'ère chrétienne.

(3) Cette année a commencé le jeudi 12 février de l'ap 1092 de notre ère.

inclination pour le parti fattymite : il fit savoir à l'Emyr-el-Gyouch qu'il était prêt à livrer sa ville à l'officier qui viendrait en prendre possession au nom du kbalyfe d'Égypte.

Khalaf se présenta pour cette mission et fut accepté. Mais, à peine fut-il maître de la ville et de la citadelle d'Apamée, qu'il secoua le joug des Fattymites, refusa d'envoyer au prince ses contributions, et se livra de nouveau à

ses brigandages.

La distance et l'état d'hostilités générales où se trouvait la Syrie empêchaient le khalyfe de punir ce nouveau rebelle. Ne pouvant plus supporter ses exactions oppressives, le qady d'Apamée. et les principaux habitants se chargérent d'y mettre fin, en s'adressant au prince d'Alep, et lui livrant la ville avec la citadelle. Khalaf fut massacré avec une partie de sa famille. Mais, à peine délivrés d'un fléau, les habitants d'Apamée en virent un autre fondre sur eux : les Francs arrivèrent, l'an 499 de l'hégire (1), prirent la ville et la citadelle, et tuèrent

Pendant ce temps, le comte de Saint-Gilles pressait de plus en plus le siège de Tripoli : l'émir qui y régnait s'était rendu à Baglidad pour réclamer les secours du khalyfe abbasside él-Mostadher et du sultan seldjoukide Melek-Chah: il n'avait rien pu en obtenir; et les habitants s'étaient letés. l'an 501 de l'hégire (2), sous la protection du khalyfe

d'Egypte.

le gady libérateur.

L'Emyr-él-Gyouch-él-Afdal envoya à Tripoli un lieutenant prendre possession de la ville, au nom du khalvfe el-Amer, et expédia, peu de temps après, une flotte nombreuse pour la défendre : ce secours fut inutile, la flotte fut repoussée par des vents contraires. Le 11 du mois de Dou-I-Hageh de l'an 503 (3) de l'hégire (2 juillet 1110 de l'ère chrétienne), les croisés prirent Tripoli d'assaut. Les habitants furent ou massacrés ou réduits en esclavage, et la ville subit tous les désastres les plus cruels que peut causer la guerre.

Sept années de combats sanglants se (1) Cette année a commencé le mercredi 13

septembre de l'an 1105 de l'ère chrétienne (2) Cette année a commencé le jeudi 22 août de l'an 1107 de notre ère. (3) Cette année a commencé le samedi 31

juillet de l'an 1109 de l'ère chrétienne.

succéderent en Syrie. Les Francs, qui araient fait de la tille sainte un royaune, dont le premier oi la Godefroi de que principautis dans les differentes villes dont les avaient fait la conquée : la Syrie vit non-seulement des rois chrètiens de Jénuslien, mais encore de Syrie vit non-seulement des rois chrètiens de Jénuslien, mais encore de princes d'Antioche, des Josselin, princes d'Édesse, des Rawmond, comtre de Saint-Gilles et de Tripoli, des Hugues, princes de Galilee et de Tripoli, des Hugues, princes de Galilee et de Tripoli, des Godefres (Sulton), de Sagore (Sulton), de Beryond, etc.

Épouvantés ou défaits, les princes musulmans étaient, ou dépouillés de leurs États, ou forcés de contracter des alliances avec ceux qu'ils appelaient infidèles, et qui leur donnaient à eux-mêmes le nom de paiens.

L'Egypte avait évité de prendre une part trop active dans ces diverses catastrophes; se sentant impuissante à résister au torrent furieux de la chrédenté, s'il roulait sur elle ses flots d'hommes fanatisés, elle se trouvait heureused être séparée de ce théâtre d'extermination par les remparts de sable dont l'entourait sa frontière du désert.

Ces remparts furent franchis, vers la fin de l'an 511 de l'hégire (1). Baudouin 1er, que les historiens arabes nomment Bardouyl, et qui avait succédé à Godefroy de Bouillon sur le trône de Jérusalem, fit, à l'improviste, une pointe sur l'Égypte : à la tête de troupes nombreuses, il s'avança jusqu'à Faramah, un peu à l'est des ruines de l'antique Péluse. Il s'en rendit maître, massacra les habitants, et la livra aux flammes avec toutes ses mosquées; mais une maladie aigue qui vint le saisir le força, heureusement pour l'Égypte, à reprendre le chemin de son royaume; il mourut en route avant d'arriver à él-Aruch (2).

Les officiers du roi chrétien transportèrent les restes de leur prince à Jérusalem, où ils les firent inhumer dans l'église de la Résurrection; mais ils outrient son corps, et lis déposèrent ses entrailles au même endroit où il était mort, no loin d'ét-ryte, étent au-dessus un monceau de pierres pour lui servir de sépulere : ce monument 'sée conservé jusqu'à nos jours; on l'appelle encore le Tombeau de Bautouin, et, depuis ce temps, cette partie de terrain sablonneus, située au milieu du désert, sur la route de Syrie, a pris et conservé le nom de Sables de Baudouin,

La mort de Baudonin délivra l'Égypte d'une invasion redoutable; et pendant sept années les croisés, occupés par les attaques des princes musulmans du nord de la Syrie, ne purent pas songer à la renouveler.

Mais, l'au 518 de l'hégire (1), les Francs se présentent aux portes de Tyr, se ren⇒ dent maîtres de cette ville par capitulation, permettant aux musulmans d'évacuer la ville avec tout ce qu'ils pourraient emporter. Tyr dépendait alors des khalyfes d'Egypte, dont elle avait reconnu l'autorité, l'an 487 de l'hégire (1094 de l'ère chrétienne). Cet acte d'hostilité avait renouvelé les craintes d'une irruption sur l'Égypte elle-même, lorsque l'attaque des Ortokides et de l'Atabek de l'Irag. Emad-éd-dyn-Zenguy, que nos historiens des croisades nomment le Soudan Sanguin, rappela les troupes chrétiennes dans la haute Syrie.

An milieu de ces boulerressements de Orient, une novelle seete sy était formée; c'était celle des abthéniers, puls connus de nos historiens sous le nom des Assassins (2). Leur chef, fumele, dontile not pris sussi le mom d'Ismaéliens, a vait rassemblé autour de lui de nombreux proséttes, dont deévouerment finantiquo ne connaissait aucume borner; il avait de marte de si direct pour cate telle marte de la companie de telle de la companie de la querre actuartée entre les differes pour cate consideration de la companie de montagnes des environs de Damas; puis, tanté combattant les chrétiers, tantôt faisant avec un railiance, il avait fini par faisant avec un railiance, il avait fini par

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le samedi 5 mat de l'an 1117 de notre ère. (2) Le nom de ce ifeu signifie en arabe une tente, ou nn abri de feuillages: il fut ainsi aprelé, suivant les traditions orientales, à caut

tente, ou un abri de feuillages: il fut ainsi appele, suivant les traditions orientales, à cause de la halte qu'y firent les frères de Joseph à leur sortie d'Égyple.

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le mardt 19 février de l'an 1124 de notre ère. (2) Ce nom. lire de l'arabe Hachnehun, est dé-

<sup>(2)</sup> Ce nom, tiré de l'arabe Hachaehyn, est dérivé du mot hachych (chanvre), parce que ces sectairre employaient celle plante a fabriquer une liqueur apiritueuse dont ils s'enivraient avant et pendant leurs hasardeuses expeditions.

s'établir impunément au milieu même de leurs États.

De la forteresse inexpugnable qu'il y occupait, il s'était renduredoutable, non-seulement aux princes chrétiens, mais même aux souverains musulimans, leur imposant des contributions payables sous peine d'assassinat; et ses emissaires enthousiastes couraient se dévouer à une mort certaine, pour exécuter ces arrêts de mort.

L'an 524 de l'hégire (1), le khalyfe d'Égynte d'.Amer-be-hkam-Illah fut désigué, par le prince des Assassins, aux coups de ses sicaires : le khalyfe perdit la vie, sous leurs poignards, au milieu même de sa capitale, le 2 du mois de Dou-l-Qadèh de cette même aunce (2).

Il était alors âgé de treute-cinq ans, et en avait régio prés de treute. Nayant pas en d'enfants indies, son héritier au habyfat se trouve être son cousin d'ôdhabyfat et survoir être son cousin d'ôdreit et et en la companie de l'houtener origit e péticilis his habyfe ét Moutener origit, chief de l'houtener origit, d'houtener s'éstit déclarée en ceinte, d'ôd-d'heygid ne prit d'abord que le titre de régent, attendant l'issue des couches de la princesse : éte as mit des couches de la princesse : éte as mit de produme habyfe; ét li prit, en mortant sur le trône, le surpoin d'ét-fiafezs-t-dyn-lilah (conservateur de la religion de Dieu).

Le nouveau souverain accorda d'abords a confiance au vieir. Maned, qu'on avait surnoumé Elm-Emyr-él-Gyouch, parce qu'il était fils de ét-Ajdud, que nous avons vu revêtu de cette dignité; Almed justifia le choix du khalyfe par son intégrité et par son zèle; mais ces vertus lui attirément la haine des courtisans; et bientôt il fut assassine, ainsi (i) Cette anée a commencé le dimapele 1s

décembre de l'an 1129 de notre ère. (2) Monnaie du khaiy felt-d'mer-be-ahkam-Hlah, frappee à Alexandrie l'an 512 de l'hégire ( 518 de l'ère chrétienne).



qu'un autre vizir, son successeur, qui avait voulu marcher sur ses traces.

Irrité, le khalyfe remplaça ce dernier vitir par le ills du prenier, Hassam, homme dont la cruauté et l'avarice desient consues. La prenière opération du ministre fut de faire décapiter quarante des principaux de la cour. Gette execution, desapprouve par le khalyfe. de l'Hafezz alind têtre dépose, forsqu'il se détermina à faire empoisonner le vizir Hassam par un de ses méceins, qui était.

Juli. Le khalyfe remplaça son premier ministre par un autre vizir, qui parut developper une grande habitet dans le maniement des affaires, unais ce vizir, nomme Baharam, fut, peu de temps après, supplante par les intrigues de footlooude-Dunhardy; celui-le remoit footlooude-Dunhardy; celui-le remoit tiens, et périt, dans une émeute, à la fin de l'an 434 de l'heigre (1). Dels lors le klalyfe se passa de vizir et gouverna par lui-indime.

Du reste, aueun événement majeur ne signala à l'extérieur la plus grande partie de son règne, sous lequel l'Egypte conserva son système politique de non intervention dans les guerres de Syrie.

Mais , pendant que les regards de la politique egyptienne étaient tournés vers les dangers qui poivaient la menacer à l'orient, un nouveau péril surgissait à l'occident, plaçant entre deux feux, également redoutables, la monarchie des Fattymites.

Fattymites.
Leskholytes d'Égypte semblaient avoir pris leur parti sur la perte définitive de la Sicile, longtemps un de leur papit sur la perte définitive de la Sicile, longtemps un de leur pub seaux domaines, et iles étaient résignés à abuste cheraliers normands, cette troupe d'aventuriers qui, y cherchant fortune, y avient trouve un trône; mais Tambition de ces conquierants chrétiens ne se contentiatips ades auceès brillants aluminations de la confidence de l

(1) Cette année a commencé le samedi 23 mai de l'an 1146 de l'ere chrétienne. tinent africain : il avait expédié une flotte de deux cent cinquante voiles, qui, l'an 539 de l'hégire (1), fit une descente en Afrique et s'y empara de la ville de Borsah, dont les babitants furent massacrés et les femmes emmenées en esclavage.

Moins de deux ans après, l'an 541 de l'hégire (2), Tripoli de Barbarie, en proje aux discordes de deux factions ennemies. etait de même tombée au pouvoir des Normands, qui, l'an 543 de l'hégire (3), avaient encore pris possession de la ville de Mahadiéh, berceau de la dynastie fattymite, alors abandonnée de ses habitants, fuyant les désastres de la plus cruelle famine.

De là, le roi Roger menacait Alexandrie; et ce nouveau péril était bien autrement à craindre pour l'Egypte que l'attaque éventuelle des chretiens de Syrie : car , à cette époque , ceux-ci n'avaient pas trop de toutes leurs forces pour résister aux armes victorieuses du fils de Zenguy, l'atabek Mahmoud, portant le double surnom de él-Melek-él-Adel et de Nour-éd-dyn, que nos historiens des croisades nomment Noradin.

L'Égypte était dans cet état de crise et d'alarme, lorsque le khalife Hafeszle-dyn-Illah y mourut dans le mois de Gemady-êl-Thany de l'an 544 de l'hégire (4), laissant pour successeur son fils Ismayl-Abou-l-Mansour, qui prit, a son avénement, le titre d'él-Dhaier-beamr-Illah (victorieux par l'ordre de Dieu), mais dont le règne fut bien loin de justifier ce présomptueux presage.

El-Hafezz-le-dyn-Illah avait atteint presque l'âge de quatre-vingts ans , dont il avaitrégne dix-neufans et sept mois (5); ou plutôt ses ministres avaient regne pour lui; car, à cette période de décadence du khalyfat fattymite, les souverains titulaires, renfermés dans l'intérieur de leur harem, v traingient leur vie läche et efféminée dans la mollesse et l'indolence. se contentant de l'autorité spirituelle, que la religion de l'islamisme avait consa-

(1) Cette année a commence le mardi 4 juillet de l'an 1144 de l'ère chrétienne. (2) Cette année a commencé le jeudi 13 juin de

crée dans leur personne, et n'avant conservé de leur puissance temporelle que la signature des diplômes qui investissaient leurs ministres de la toute-puissance : ces mutations des patentes des vizirs leur donnaient seules quelque connaissance des révolutions de pouvoir qui s'exécutaient autour d'eux et sans eux.

Depuis la mort de l'Emyr-el-Gyouchel- Afdal, fils de Bedr-el-Gemaly, le suprême vizirat avait passé successivement en diverses mains, toutes de plus en plus incapables de tenir les rênes de l'Etat avec la vigueur et les talents qu'avaient déployes pour le bien de l'Egypte ces deux grands ministres.

£1-Dhafer-be-amr-Illah n'avait que dix-sept ans, quand il fut proclame khalyfe, et il ne possédait aucune des qualités qui doivent décorer un prince. Livre sans réserve et sans frein au goût des plaisirs, avide des jouissances de toute espèce, il ne s'occupa aucunement, pendant son court regne, des affaires de son empire : c'est avec une égale indifférence qu'il voyait les courtisans de son palais troubler de leurs intrigues et de leurs factions l'intérieur de l'Egypte, les Normands de Sicile prêts, de leurs avant-postes d'Afrique, à fondre sur elle, comme sur une proie assurée, et les armées des chrétiens de Syrie resserrer de plus en plus l'espace qui le séparait encore de ses redoutables ennemis; il semblait, dans son indolence apathique, prévoir dès lors qu'il resterait trop peu d'années sur le trône pour en voir l'entier renversement, et que, minée qu'elle était de toute part, sa monarchie, à moitié écroulée, ne durerait guère plus que lui-même.

La quatrième année de son règne, 548 de l'hégire (1), les Francs vinrent

la mort du khalyfe, 544 de l'hégire, 1149 de l'ere chrétienne.



(1) Cette année a commencé 22 mars de l'an' 1153 de l'ere chrétienne.

l'an 1146 de notre ère. (3) Cette année a commencé le samedi 22 mai de l'an 1148 de l'ère chrétienne (4) Cette année a commence le mercredi 11 mai

de l'an 1140 de notre ere-(5) Monuaie du khalyfe él-Haffezz-le-dyn-

High, frappee a Alexandrie l'année même de

mettre le siége devant Asgalán (Ascalon). Cette ville appartenait au khalvfe d'Egypte : comme elle se trouvait à l'extrême frontière, la plus exposée à l'attaque des Francs, sous les règnes précédents les vizirs avaient toujours mis leurs soius à la fournir de tout ce qui était necessaire à sa défense; mais, au commencement du nouveau règne, le vizir Adel, fils de Sallar, étant mort, la discorde s'était mise entre les membres du conseil du khalyfe; et, tout entiers à leurs querelles personnelles, ils avaient négligé l'entretien et l'approvisionnement des frontières attaquables. Les croisés mirent à profit une circonstance si favorable pour eux, et, bientôt, ils se fureut rendus maîtres d'Asqalan.

A peine apprenait-on au Kaire cette perte fatale, qu'une nouvelle plus alarmante encore vint y semer l'épouvante. Des navires, sortis des ports de Sicile, venaient d'opérer un débarquement sur la plage d'Egypte, et avaient mis à feue t à sang la ville de Tennya, située au mi-

lieu du lac Menzáléh.

Ce débarquement n'eut pas d'autres suites, et les navires siciliens se retirèrent bientôt, chargés de captifs et d'un butin immense. Mais, les premiers jours de l'année 649 de l'hégire (1) virent terniner à la fois le règne et la vie du khalyfe Dhafer-be-amr-lllah.

Livré à touto l'effervescence des passions les plus déréglées et les plus brutales, sa débauche effrénée avait pris pour victimes de ses plaisirs criminels le jeune. Nazr, fils de Abbas Iui-même, grand vizir, et plus souverain dans l'Égypte que le khalyfe. L'attentat appelait la vengeance: le vizir ne la fit pas fait la vengeance: le vizir ne la fit pas

longtemps attendre.

Le lendemain même, premier jour du mois de Moharrem, il lava son outrage et le déshonneur de son fils dans le sang du khaiyfe : invité à une fête par son vizir, el-Dhafer-be-anu-Illah y fut poignardé, avec ses deux frères, au milieu de sa cour, par le père offensé. Il n'avait régné qu'environ quatre ans (2).

Le vizir est accusé par les historiens arabes d'avoir satisfait sa cupidité en même temps que sa vengeance, et d'a-

 Cette apper a commencé le jeudi 18 mars de l'an 1154 de notre ère.
 Monnaie du khatyle El-Dhafer-be-Amr-II- voir profité du trouble que causa cette catastrophe, pour s'emparer de la plus grande partie des richesses que renfermait le palais.

Quoi qu'il en soit, deux jours après, le vizir Abbás proclama comme khalyfe, sous le titre d'él-Fayz-be-nasr-Allah (abondant dans le secours de

Dieu), le jeune Yssa, fils du khalyfe assassinė.

Cette révolution avait cèt vue d'un mauvais cell par les troupes, et surtout par les négres, qui compositent la garde du palais : lis applieure nour kaine 776 de partieure de la lais de la companieure de la lais de la companieure de Minyén, dans la haute Egypte. Théday accourut et éenpara sans peine du gouvernement. Abbat ant avec lui des trésors immenses : il avait déjà atteint la Syrie, lorqu'il tomba, en route, entre les mains des Francs : il fut massacré, dépoullé de Francs : il fut massacré, dépoullé de présonier.

Cependant, Theldy avait été proclamé au Kaire comme vizir suprême, et avait pris le titre de él-Melek-él-Salèh (le bon roi); car, à cette époque, tel était le pouvoir des vizirs, qu'ils s'arrogeaient ces titres de royauté, ne laissant aux khalyfes une celui d'Indan (pontife).

titres de royauté, ne laissant aux khalyfes que celui d'hann (pontife). Aussitôt que Thelây eut consolidé sa puissance, il s'empressa de réclamer Pextradition du fils d'Abôx, et il Voltint des croisés à force d'argent. En vain, pour éviter d'être remis au pouvoir de son ennemi, Nars avait abjuré l'isla-

misme et embrassé la religion des chré-

tiens; les chrétiens vendirent et livre-

rent au vizir musulman le nouveau prosélyte du christianisme. Des que Thelay eut Nasr entre les mains, il lui fit couper la tête. Dès lors délivré de la crainte de tout lah, frappée à Alexandrie l'an 45 de l'hégire,



compétiteur, le vizir ne ménagea plus rien, et ne conserva aucun égard pour les personnages les plus importants de l'État, s'arrogeant, sans opposition, la plénitude de la puissance souveraine.

Le nouveau khalvfe, él-Fayz-be-nasr-Illah, n'avait que cinq ans, et les historiens arabes rapportent qu'à la cérémonie de son inauguration, le vizir Abbās l'avait porté sur ses épaules, en allant le déposer sur le trône.

Ce jeune prince ne régna que six ans environ, et mourut, dans sa onzième année, l'an 555 de l'hégire (1).

Pendant son règne, l'Égypte était réduite à un tel état de faiblesse, que, pour faire cesser les incursions des garnisons chrétiennes d'Asgalan et de Ghazzah sur les frontières, ee khalyfe fut obligé de se soumettre à payer des sommes considerables en tribut annuel au roi de Jérusalem.

A la mort du khalvfe el-Fauz, le vizir Thelay s'occupa de lui donner un successeur. Il se rendit au palais, où on lui présenta un prince de la famille des Fattvmites, déjà avancé en âge, comme étant le plus proche collatéral du khalyfe defunt : le vizir allait en conséquence le faire proclamer comme khalyfe, lorsqu'un de ses confidents s'approcha de son oreille : « Votre prédécesseur « au vizirat, lui dit-il à voix basse, s'est · montré plus sin politique que vous, « quand il ne s'est donné qu'un khalyfe ágé à peine de cing ans. »

Frappé de cette observation, le vizir rejeta le prince qu'on lui avait pré-senté, et fit choix d'un petit-fils du klialyfe el-Hafezz-le-dyn-Illah, nommé Abd-allah, fils de l'émir Youssouf. Ce jeune prince ne venait que d'atteindre l'âge de la puberté. Le vizir le fit inaugurer, solennellement sous le nom de el-Added-le-dyn-Illah (secourant la religion de Dieu); et, pour mieux s'en assurer, il lui donna en mariage sa fille, à laquelle il assigna une dot qui surpassait en richesses tout ee qu'on avait vu jusqu'alors.

Ainsi fut appelé à la succession du khalyfat, malgré ses droits éloignés, le quatorzième khalyfe fattymite (2), qui ne (1) Cette apnée a commencé le mardi 12 jan-

vier de l'an 1160 de notre ère

(2) Ce prince n'était que le onzième des kha-9º Livraison. (EGYPTE MODERNE.)

devait lui-même la transmettre à aueun héritier, et entre les mains duquel devait s'éteindre la dernière lueur de la puissance de sa dynastie.

Devant ainsi le khalyfat à la protection du vizir. el-Added-le-dyn-Illah devint encore plus esclave du ministre suprême que son prédécesseur; au titre de Melek (roi) que s'était déjà arrogé Thelay, il ajouta eneore eelui de Soultan (sultan). Mais l'insolence du vizir lui suscita dans la cour des ennemis dangereux, et, l'an 556 de l'hégire (1), la tante du khalyfe le fit assassiner au moment même où il eutrait dans le palais : avant de mourir toutefois, il eut le temps de faire mettre à mort cette femme, que le khalyfe lui abandonna sans hésiter. Il parvint même à transmettre son vizirat à son fils Rezuq , qui prit le titre de él-Melek-él-Adel (le roi juste).

Rezyq eut pour successeur au suprême vizirat Chaouer (2), qui ne conserva pas longtemps ce poste éminent : il fut supplanté par Dargham-abou-l-Achbal

Chaouer passa en Syrie et implora le secours de l'Atabek Nour-éd-dyn pour reconquerir le pouvoir dont il avait été dépouillé. L'Atabek n'avait garde de negliger une occasion aussi heureuse de s'immiscer dans les affaires d'Egypte. Il consentit à charger un de ses émirs de reconduire le vizir expulsé en Égypte, afin de le rétablir comme grand vizir et Émyr-él-Gyouch.

Un des prineipaux émirs de sa cour était Assad-éd-dyn Chyrkouéh (3), fils de Chady, Kurde d'origine, de la tribu des Raouadys, une des plus illustres de cette nation. Il était depuis longtemps, avec sonfrère ainé Negm-êd-dyn-Ayoub, attaché au service de l'Atabek, et ces deux frères y avaient été élevés aux plus hautes dignités.

Ce fut sur Chyrkouéh que Nour-éddyn jeta les yeux pour l'importante expédition d'Égypte.

En effet, le motif patent était seule-

lyfes fattymites qui ont régné au Kaire, les trois premiers princes de cette dynastie s'aunt régné (1) Cette année a commencé le samedi 31 dé-cembre de l'au 1160 de notre ère. (2) Nommé par Guillaume de Tyr Sauar, et Sauar par le P. Maimbourg. (3) Non historiens des croisades la nomment

Siracon.

ment d'attaquer le vizir Dargham et de rétablir par la force des armes en sa place Châouer, qui s'était engagé, pour prix de son rétablissement, à payer à Nour-de-dyn le tiers des revenus de l'Egypte, mais le véritable but de l'Atabek était de connaître à fond les forces de l'Egypte, et d'établir sa prépondérance de manière à pouvoir se créte les moyers, de s'y redre entièrement

maltre par la suite.

Charhoude hapatit, pour l'Égypte à la tête d'une armée, et enmena avoi ui, te de d'une armée, et enmena avoi ui, son nerve Joussoy, l'e jeune list de son que son des avait empéein lesque-la es faire remarquer, ne suivait lo on onde qu'avec quelque répugnance : les ordres és faire remarquer, ne suivait los on onde qu'avec quelque répugnance : les ordres és non pere et de l'Atbek durent intervenir, et cependant il marchait sans lesquel il devait asseoir une paissante savoir à la comquée d'un trône, sur lequel il devait asseoir une paissante mois sarviés deveuir le souverain de l'É-

ladin).
Nour-dd-dyn, à la tâte d'un autre corps de troupes, accompagna Chyr-koudh jusqu'a la frontière de l'Egypte, aîn de persuader aux Francs que c'était contre eux que l'expédition en marche était destinée. Ceux-ci le crurent en effet, ne songeant qu'ase fortifier dans leurs villes, et laissérent librement pas-

gypte et de presque tout l'Orient, sous le glorieux nom de Salah-éd-dun (Sa-

ser le corps de troupes qui entrait en La position de Dargham n'était pas favorable à une défense. Il avait fait périr plusieurs émirs, et le nombre des mécontents augmentait chaque jour : d'un autre côté, les Françs ne cherchaient qu'une occasion favorable pour attaquer le pays et en faire la couquête; Amaury, roi de Jérusalem, qui venait de succéder à Baudouin II, réclamait avec menaces le pavement du tribut annuel auquel l'Egypte s'était engagée envers son prédécesseur. Dargham en étant venu aux mains avec les croisés, avait été battu par eux, et, réfugié dans la ville de Belbeys, n'avait pu se défendre contre eux qu'en coupant les digues et inondant le pays.

Les Francs, ajournant leur conquête, venaient de quitter l'Égypte, lorsque l'armée do Nour-éd-dyn y pénétra. Dargham, à cette nouvelle, eut recours aux ennemis même contre lesquels il venait de combattre; il s'adressa aux Francs, leur offrant le double des tributs qu'il leur payait auparavant. Mais, avant qu'il eur payait auparavant. Mais, avant vanit dejà été attaqué, battu par Chargham avait de la chargham de la chargham avait de la chargham de la chargham avait de la chargham de la chargham avait de la chargham aux la chargh

Cependant ce vizir ne tarda pas à pénétrer les desseins cachés de ses protecteurs armés, et il chercha les moyens

de les chasser de l'Égypte.

Refusant de rempîr les promesse qu'i avait faites à Nour-dedap, que ch'ayat faites à Nour-dedap, que ch'ayat house le pressait d'acquiter, il se ch'ayat par le pressait d'acquiter, il se de retourne en syrie. Chyrhoché ésit campé près du Kaire il répondit à al sommation, en détechant un corps de troupes qui s'empara de Belbeys et de troupes qui s'empara de Belbeys et de marche inimitée Chéouer, et la sel bit de renouveler les négociations que Daradam avait estametes avec les chrétiens, leur propossait de réunit leurs efforse leur propossait de réunit leurs efforse redoublishe pour eux que pour lui aussi redoublishe pour lui aussi redoublishe pour eux que pour lui aussi redoublishe pour eux que pour lui aussi redoublishe pour lui aussi redoublishe pour lui

reduction pour ext. of the control pour interest in a chemistre of the control pour interest in a computer de l'Ecypte, qui était toujours le projet factori de la croissée; il les accepta, passa en Egypte à la tête d'une armée, et joint ses troupes à celles de Acheire, réunis ils allerent attaquer à Relbeyz réunis ils allerent attaquer à Relbeyz réunis ul se l'expréssion de la control pour de la computer de

Mais, apprenant que Nour-éd-dyn, à la latée d'armées considérables, soumettait toute la Syrie, et s'avançait au secours de son lieutenant, les coalisés ne songèrent plus qu'à se mettre en défense contre ce terrible ennemi. En conséquence, ilsoffirenta chyrkonéh de le laiser sortir de l'Égypte, à la seule condition qu'il rendrait ses prisonniers.

Celui-ci, ignorant l'approche de l'Atabek, consentit, à cette condition, d'évacuer Belbeys, et retourna en Syrie; il y trouva Nour-éd-dyn partout combat-

tant, partout vietorieux des eroisés, et il se hâta lui-même de prendre sa part de ces combats et de ces victoires.

Ces succès brillants ne faisaient pas perdre de vue à Churkouéh ses vues sur Perdre de vue a coy, como qu'il y avait l'Égypte. Dans l'expédition qu'il y avait faite, il avait pu connaître, par lui-même, la situation et les forces de ce pays; et, depuis ce temps, il ne cessait de présenter à Nour-éd-dyn les moyens assurés d'en

faire la conquête. Guillaume de Tyr nous apprend même que Churkouéh se rendit à Baghdad, et qu'il soumit au khalyfe abbasside son projet de renverser les khalyfes fattymites, ses rivaux.

L'Abbasside approuva ces vues et rassembla des troupes pour en appuyer l'exécution. Le projet devint public, et Chaouer vit bien que, s'il ne faisait les derniers efforts, l'Égypte allait passer dans les mains des Atabeks, déjà maltres de la plus grande partie de la Syrie. D'un autre côté, les Francs, toujours révant la conquête de l'Egypte, ne pouvaient se résoudre à se voir enlever cette riehe proie par Nour-éd-dyn; ils arrêtèrent, dans une assemblée générale, que tous les croisés, sans exception, iraient au devant de Churkouch , ponr lui couper le passage.

Mais celui-ci, traversant le désert, était déjà sur la frontière de l'Egypte, et il venait d'y pénétrer, au mois de Raby-él-Aouel de l'an 562 de l'hégire (1).

En vain le roi de Jérusalem s'était avancé jusqu'à Kades-Barnéhldans le désert; il n'avait pas rencontré son ennemi sur cette route; prenant alors la route de Ghazzah, dernière possession des Francs de ce côté, il s'était porté à el-Arych, et de là s'était avancé jusqu'a Belbeys. Chyrkouéh, toujours poussant en avant, l'avait continuellement devancé, et, déjà campé à Attas, il menacait le Kaire.

Châouer redoutait avec raison autant l'approche des Francs que celle de Chyrkouch. Mais, voyant ce dernier pret à s'emparer du Kaire, il prit le parti extrême d'y faire entrer les croisés et de les jeter entre lui et Chyrkouéh, qui n'était plus qu'à douze milles de la capitale. Le général de Nour-éd-dun, dont les

(1) Cette année a commencé le vendredi 28 octobre de l'an 1766 de l'ère chrétienne.

troupes avaient beaucoup souffert dans la traversée dn désert, ne jugea pas convenable d'attendre cette attaque : il traversa le fleuve et se fortifia sur le bord

opposé. Mais les Francs ne prétendaient pas prêter gratuitement à Châouer leur assistance. Le vizir fut forcé de renouveler les aneiens traités, et d'augmenter le tribut annuel promis à Amaury : des plénipotentiaires ehrétiens, au nombre desquels étaient Hugues de Césarée et Geoffroy Foulques, chevalier du Temple, réglèrent ces nouvelles conventions au Kaire, les firent ratifier par le khalyfe, et recurent un à-compte de 200,000 dynars (3,000,000 de notre monnaie), avec la promesse d'un payement pareil sous un court délai.

Pendant ces accords diplomatiques, Churkouéh était venu, pendant la nuit, asseoir son camp à Gyzéh, en face du Kaire, sur la rive occidentale du Nil.

Le roi Amaury, voulant I'y attaquer, rassembla des barques, dont il commença à construire un pont sur le fleuve; mais Churkouéh détruisait les ouvrages des croisés à mesure qu'ils les exécutaient ; et les deux armées restèrent ainsi en présence pendant einquante jours.

Churkouéh avait profité de ce délai pour soumettre toute la rive occidentale du fleuve : mais les Francs réussirent à le traverser auprès de Mehalléh à la pointe du Delta. Alors Chyrkouéh décampa, et s'enfonça dans la haute Egypte : les Francs l'y suivirent, après avoir laisse au Kaire de fortes garnisons dans toutes les fortifications et même dans le palais du khalyfe.

Arrivé à un défilé nommé Bábayn (les deux portes), Chyrkouch s'y arrêta, attendant de pied ferme l'armée des croisés et des Égyptiens. Ceux-ci aeeoururent avec des forces tellement nombrenses, que le découragement commençait à se mettre dans les troupes de Syrie; cependant la bataille, qui dura un jour entier, fut fatale aux armées alliées.

Les Francs retournèrent au Kaire, et Chyrkouch, victorieux, maître de toute la haute Egypte, courut soumettre la basse et se fit ouvrir les portes d'Alexandrie.

Une succession de combats, où les

avantages furent balancés, se prolongea alors; les Frances de Syrie voyant l'armée du roi. Amaury en force au milieu du ceue de l'Egypte, courruent lui offiri leurs bras et demandre le partage du bulin. Hors d'état de résister à octe nuée d'ennemis, qui le séparaient de tous les renforts que pouvait lui envoyer la haute Syrie, Chyrkouéh consentit à terminer les hostilités par un traité.

Les clauses en étaient, que les croisés et les troupes syriennes évacueraient également l'Egypte, sans être inquiétés, et qu'Alexandrie, dont Chyrkouéh avait donné le commandement à son neveu

Youssouf-Salah-éd-din, rentrerait au pouvoir du vizir Chaouer.

Ces conventions furent exécutées: Chyrhomés et son neveu Sadh-éd-dyn retournèrent à Damas; mais les Francs ne voulurent quitter le Kaire qu'à la condition que 100,000 dynars (1,500,000 francs de notre monnaie) leur aeraient payés, et qu'une garrison de Francs rescaceptées par le vizit, impatient de voir s'étoigner, et ses ennemis, et ses dangereux défenseurs.

Cependant, les chefs de la garnison chrétienne du Kaire conservaient, malgréles traités, l'espoir de s'y rendre entièrement les maltres: Amaury, qui était rement des maltres: Amaury, qui était pressé par eux, que, profitant de l'éolgmennent des troupes syriennes, il rentra a l'improviste en Egypte, et arriva en dix Jours devant Belbeys, Après trois jours de siége, la ville fut prese, livrée au pillage et tous les habitants mas-

Instruit de cette rupture imprévue, Châouer resta quelque temps indécis sur le parti qu'il avait à prendre: enfin, il se décida à envoyer demander du se-

cours à Nour-éd-dyn.

L'Atabek aurait bien voulu se rendre lui-même en Egypte; mais, craignant que son absence n'encourageât quelque attaque contre ses États de Syrie, il se contenta de renvoyer de nouveau Chyrkouéh au Kaire.

Cette ville voyait alors devant ses portes l'armée d'Amaury; non que ce prince eût l'intention de lui faire éprouver le sort de Belbeys; mais, ne partageant pas entièrement les projets de conquête de ses principaux chevaliers, il espérait que son approche déterminerait Châouer à acheter chèrement son éloignement au prix de beaucoup d'or. En effet, il avait mis de la lenteur dans sa marche et avait employé dix jours à faire le chemin d'une seule journes.

Mais la combinaison cupide du roi de Jérusalem n'eut pas le succès qu'il s'en

était promis.

Effrayés du sort qu'avait subi la ville de Belbeus, les habitants du Kaire avaient juré de se défendre jusqu'aux dernières extrémités : les flammes de la ville de Fostatt, à laquelle le vizir venait de faire mettre le feu, pour empêcher les Francs d'y prendre position, et dont l'incendie dura cinquante-quatre jours, prouvaient suffisamment combien cette determination était fortement prise. Les vaisseaux qui de la Syrie amenaient des renforts aux croisés, ne purent remonter le Nil, et trouvèrent les passages fermés par les populations soulevées. En niême temps Chyrkouéh approchait de nouveau avec des forces redoutables.

Chéouer gagnait du temps, en amusant les croises par des négociations fallacieuses; il leur protestait qu'il était leur ami, que les populations musulmanes seules s'armaient contre eux sans son aveu : il témoigna des craintes que les hostilités des chireliens n'attirasseat a fait pre le contrate commes considérables au roi Amaury, s'il consenties considérables au roi Amaury, s'il consenties retourner immédiatement en Syrie.

Les troupes chrétiennes ne révaient ue le pillage de la grande et riche ville du Kaire, le massacre des sectateurs de Mahomet, le viol des musulmanes; mais Amaury, dont l'avarice était depuis longtemps connue, ne songea qu'à ses intérêts particuliers, et se laissa tenter par l'or qu'on lui offrait; il convint de se retirer, moyennant 1,000,000 de dynars (15,000,000 de notre monnaie), dont partie devait être pavée comptant. partie dans un délai convenu. Le vizir donna sur-le-champ 100,000 dynars (1,500,000 francs), promit le reste, et les croisés décampèrent des portes du Kaire, sans cependant renoncer à l'intention d'y revenir.

Mais, pendant que Chdouer traitait aiusi avec les croiscs, le khalvfe, de son eôté, nouait aussi des négociations secrètes avec Nour-de-dyn. Il offrat à l'Atabek letiers des revenus de l'Egypte, s'il voulait le délivrer de la tyramie de son vizir, qu'il consentait à voir remplacer par Chyrkouth. Celui-ci hâta sa marche, attaqua les chrétiens à Belbeys, les battit, et les eut bientôt chassés de tout le territoire de l'Egyptie de l'autre de l'autre de tout le territoire de l'Egyptie de l'autre de l'a

Vainqueur des croisés, Chyrhouch fit son entrée au Krier le septiene jour du mois de Raby-él-Thony de l'an 564 de Phégire (1), au milieu drs acadamtions d'aliégresse de tous les habitants : surle-champ il alla présenter ses hommages au khalyfe él-Added, qui le revêtit d'un manteau d'homeur, le combla de riches présents et répandit ses largesses sur les troupes syriennes.

Ce fut avec un vit déplaisir que Châouer vit ces rapports s'établir entre le général de Nour-éd-dyn et le khalyfe; mais la présence de l'armée de Syrie le forçait à cacher son ressentiment : il affectait nême, avec une politesse étudiée, d'aller rendre des visites à Chyrhouh; mais il projetait socrètement de l'attirer chez lui avec ses principux émirs, et de s'en débarrasser par le

poignard.
Ce projet de guet-apens fut pénétré
par Saláh-éd-dyn et par les principaux
émirs syriens: ils résolurent de le
déjouer par un contre-projet de même
nature, et ils en brusquèrent l'exécution.

Un jour que Châouer se rendait en cérémonie au carn ple Styriens, il y fut entouré, saisi par eux et chargé de chaînes. Chyrienche, instruit decet acte de vigueur, ne le désapprouva pas, et défendit seulement qu'on attentat à la vie du grand-vizir; mais le khalyfe d-Adéded venait d'apprender Parestation de son premier ministre : il se hâta de son premier ministre : il se hâta de des son premier ministre : il un porta de son premier ministre : il un porta de son se un premier ministre : il un porta de son se un premier ministre : il un porta de son premier ministre : il un porta de

La populace pilla le palais de Châouer, et le khalyfe, heureux d'être enfin délilire de celui dont la tyrannie l'avait si longtemps réduit au rôle d'esclave, nomna Chyrhoufs vizi suprême, généralissime (Emyr-el-Gyouch), et lui conféra le titre honoriique d'el-Melek-el-Mansour (le roi secourable).

(1) Cette année a commencé le samedi 5 octobre de l'an 1168 de notre ère. Chyrkouth prit possession de ses hautes fonctions, sans rencontrer aucun compétiteur : il alla loger dans le palais du grand vizir et commença l'exercice de son pouvoir, en répandant ses largesses sur les troupes qui l'avaient accompagné en Egypte.

Mais, à peine fut-il en jouissance de ce poste éminent, qu'il tomba malade et mourut, au Kaire, le 22 du mois de Gemady-êl-Thany de l'an 564 de l'hégire (1169 de l'ère chrétienne).

Il n'avait gouverné l'Égypte, en qualité de grand vizir, que deux mois et cinq jours; et, malgré cette dignité égyptienne, il n'avait pas cessé de se regarder comme le sujet de Nour-éddyn, et comme son lieutenant en Egypte.

Après la mort de Churkouéh, ses principaux émirs briguèrent sa place auprès du khalyfe; mais ce prince voulut payer la dette de sa reconnaissance envers le général syrien, en transmettant l'héritage de ses hautes fonctions au neveu de son libérateur. Peut-être aussi pensa-t-il devoir préférer un jeune homme jusqu'alors peu marquant, qu'il crut sans influence sur les troupes et sans moyens de conserver l'autorité dont il le revêtait, espérant alors de trouver bientôt une occasion favorable pour ressaisir son pouvoir tout entier, en detruisant pour toujours celui des grands vizirs.

Outoi qu'il en soit, Youssouf-Saldhed-dyn fut proclamé vizir suprême de l'Egypte, sous le titre d'el-Melek-el-Nasser (le roi victorieux); et, si ce titre lui fit alors donné sans motif, sa destinée se chargea, par la suite, d'en faire une appellation suffisamment réalisée.

Au reste, les prévoyances du khalyfe furent bientôt à demi justiliées : les émirs de l'armée syrienne refusérent d'abord de se soumettre à l'autorité de Saldh-éd-dyn; mais le jeune vizir sut, par son adresse, rappeler à lui les esprits des plus mecontents : ses largesses lui ausurerent les bras de l'armée. Il me surerent les bras de l'armée. Il me torité que sa charge lui attribuait, et le khalyfe él-daded ne conserver pas plus de pouvoir sous son nouveau ministre que sous ses predécesseurs.

L'établissement de Salah-éd-dyn en

Égypte porta l'alarme parmi les Francs; anin Aour-d'dops et trouvait maltre de faire, à son gre, partir des flottes de fière, à son gre, partir des flottes de Cétes de Syrie, empécher le passage des pelerins de la Terre sinte, arrêter tous les convois, tous les secours expédiés d'Europe, et par la rendre inevitable la ruine du royaume de Jerusalem. Les croises tinerni un grand conseil, dont le résultat fut d'envoyer l'archevêque de l'Aurone, d'Angleterre, de Sicile, et des autres princes chrétiens.

L'ambassade ne put rien obtenir dans l'Occident; mais l'empereur de Constantinople envoya une flotte de cent cinquante grandes galères, chargées de munitions, de machines de guerre et de

troupes nombreuses.

L'armée franco-greque se réunit à Asqu'an, etse mit en marche sur l'Egypte : elle arriva à Faraman, petite ville, dès lors pressque entièrement déserte, située près d'une nouvelle embouchure, que l'effort dela mer venait, peu de temps auparavant, d'ouvrir au Nil à travers les dunes de sables.

Les croisés y trouvèrent la flotte greoque, qui était partie de Saint-Jean d'Acre; elle leur servit à traverser le fleuve, et le camp chrétien fut établi entre Damiette et la mer au mois de Safar de l'an 656 (1) de l'hégire (novembre 1169 de l'ère chrétienne).

Les Francs, à la tête desquels .était Amaury, comptaient emporter la ville d'assaut; mais ils y trouverent une telle résistance, qu'ils se virent forcés d'en former le siège en règle. Le siège ne réussit pas mieux que l'assaut : aux machines de guerre des chrétiens les musulmans opposèrent d'autres machines supérieures en force ; les vivres manquèrent. et la flotte ne put s'en procurer en remontant le fleuve : elle se trouvait arrétée par une forte chaîne, barrant le Nil, attachée d'un côté aux remparts de Damiette et de l'autre à une grosse tour dont les fortifications semblaient inexpugnables. Les assiégés, protégés par ce barrage, communiquaient librement avec l'intérieur du pays et recevaient du

(1) Cette année a commencé le jeudi 25 septembre de l'an 1669 de notre ère. Kaire les vivres et les secours de tout genre, tandis que les assiégeants en attendaient en vain de la Syrie : la disette augmenta dans le camp chrétien, et, v devenant une veritable famine, elle amena les dissensions, les querelles, et enfin une complète scission entre les Grecs et les Francs de la Syrie, se disputant les uns aux autres le moindre aliment et réduits à dévorer les extrémités molles des branches des palmiers. Pour ajouter à tous ces maux, des pluies d'ouragans fondaient sans relâche sur le camp et l'avaient inondé comme d'un nouveau déluge : un vent de tempête ne cessait de souffler du midi, doublant la rapidité des caux du Nil et forcant les vaisseaux grecs à se serrer les uns contre les autres, le long du rivage, pour ne pas être entraînés. La tempête et le courant les avaient refoulés et, pour ainsi dire, entassés en une seule masse : les assiégés profitèrent de leur position fâcheuse : un brûlot, lancé à propos, incendia la flotte et détruisit le peu qui restait de vivres et de munitions. Enfin, après cinquante jours de siège et de fatigues intolerables, les croises se virent forces d'abandonner l'entreprise et de se retirer en Syrie, ne devant qu'à l'entremise de quelques émirs égyptiens de ne pas être inquietes dans leur retraite.

L'expédition désastreuse des croisés avaitétetos promptemente traminés pour que Sadh-éd-édyn et le temps de conduire contre sur les troupes qu'il venant de rassembler : lorsqu'il arriva à Damiette, il n'y troura plus d'ennemis : les chrètiens avaient deja quitte l'Expyte. Il témoigna son mecontentement aux émirs qui les avaient laissé échapper, et armena au Kaire les troupes dont les éléments s'étaient chargés de rendre la présence inutile à la déense de la basse

Egypte.

L'année suivante, il voulut prendre sa revanche, et porter à son tour la guerre sur le territoire de la Syrie chrètienne. Se mettant à la tête d'un corps de troupes considérables, il entra en Palestine, l'an 566 de l'hégire (1).

Le roi Amaury, à la nouvelle de l'agression, s'était rendu à Asquian : il

(1) Cette année a commencé le lundi 14 septiembre de l'an 1170 de l'ère chrétienne.

y aporit que Sulda-de-d'apt faisait le siéce de la citadel de DoFoura, ancien couvent chrétien, fortifié par les croisée et situés un le sommet d'une montagne escarpée, à quatre milles de Ghassab, assibil te roi de Jérusalem partis peu mais Sulda-de-d'apt, a S'avangant à a recontre, tomba sur loi à la moité du chemin, le battit, et se rendit en même temps maltre de la ville de Chassah elle-même. Se constenant de ces succès pour représailles, l'armée musulmane, laissant à Chatsach une forte garation. J'Egrotie.

säälh-ed-dyn était de retour au Kaire vers la fin de cete année: il continunt à vererer un pouvoir absolu, ne laissant au khalyte que l'autorité aprinculle, au halyte que l'autorité aprinculle, etait, temps de dépouiller le khalyfat fattymite de la seule et dernière muyed de puissance qui lui restait encore en Expute. Il y envora l'ordre de faire re-trancher le nom du khalyte de-Added-etay-illah de la prière solemulle du declay-illah de la prière solemulle du Mostadity-be-arav-illah, trente-troiseme khalyte abbasside de Bagdidy-be-arav-illah, trente-troiseme khalyte abbasside de Bagdidy-be-arav-illah,

A la réception de cet ordre, Salah-éddyn s'excusa d'abord de l'exceuter, alléguant la crainte que les populations égyptiennes, qui étaient attachées à la secte d'Afg, dont les l'attymites avaient établi la doctrine dans leur empire, ne se révoltssent contre une innovation aussi capitale dans leur situation polítique et religieuse.

Mais l'Atabek envoya de nouveaux ordres, avec l'injonction précise et expresse que l'autorité spirituelle des Fattymites cessât en Égypte avec l'année courante : or, quand ces derniers ordres parvinrent au Kaire, on était déjà au milieu de Dou-Hageh, dernier mois de l'année musulmane.

Salah-ed-dyn assembla done ses émirs en conseil, et leur demanda avis sur une affaire aussi importante et aussi urgente. Quelques-uns jugérent l'entreprise trop téméraire, et reculèrent devant son exécution : d'autres promitent de la soutenir; mais nul n'indiquait 4 moyen d'amener l'affaire à une heureuse réussite; personne surtout ne consentait à

être le premier qui en hasarderait la tentative; enfin, se présenta un énir persan, nommé Emyr-Alam, disant qu'il se chargeait de la première demarche.

En effet, le premier vendredi du mois de Moharrem de l'an de l'hêgire 567 (1). Emyr-alam se rendit à la principale mosquée, à l'heure de la prière, monta à la tribune sacrée (manbar), a vant que le khatelé (prédicateur) s' y présentit luimeme, et fit solennellement le Khoterh (prière sacramentelle) au nom du khalyfe abbasside de Baghdad.

Personne ne parut s'opposer à cette proclamation, qui était pourtant, en réalité, celle de la déposition des Fattymites et de l'inauguration des Abbassides, leurs

Nadah-éd-dyn, instruit de l'indifférence avec laquelle était reça un acte aussi décisif, envoya l'ordre de s'y conformer le vendredi suivant à tous les khalebs de Fostatt et du Kaire: toute l'Egypteobéti ensuite, et rentra ainsi sous la juridiction spirituelle des khalyfes abbassides de Baghdad, dont elle avoit été séparée pendant deux cent sept ans.

Le hailyte el-Antied etait alors grie-Le hailyte el-Antied etait alors grieten and etait etai

Cette mort vint à propos tirre Saldadedyn de Fembarras où le jetait sa
double position à l'égard des deux khajfes; il put prévoir me parreille issue, 
la desirger même; mais l'assertion de l'historien chretien Guillaume de Tyr, qui
accuse Saldà-dedyn d'avoir fait tuer le
acque salda-dedyn d'avoir fait tuer le
acque salda-dedyn d'avoir fait tuer le
acque salda-dedyn d'avoir fait tuer le
reillejues de l'historien des croisades a
seule pu lui dieter une telle calomaire,
comme supplément una armes des chicomme supplément una armes des chi-

(i) Cette année a commencé te samedi 4 septembre de l'an 1171 de l'ère chrélienne; par conséquent, le premier vendredi de Moharrem correspondait au 10 septembre. valiers, que la bravoure du guerrier musulman rendait impuissantes.

Mals, si Scalab-éc-dyn n'attenta pas à la vie du malheureux prince, auquel il avait enlevé le pouvoir et la liberté, nous ne pouvons le disculper d'une autre accusation plus fondée, et nous devons avouer qu'il ne fut pas assez généreux pour accorder au moins à son royal prisonnier la tranquillité et les égards que devait attendre de lui sa victime.

Saddh-éd-dyn, en effet, para Saddh-éd-dyn, en en ea vidit évertablement issatiable. El-Added, dans les derniers mois de sa vie, ne possédalt plus qu'un suel chevarl, sur lequel il se promenait dans ses pardins, dont il lui était intendit de sortier. Saddh-éd-dyn lui demanda ce cheval, qui était de la plus grande he ce cheval, qui était de la plus grande he ce cheval qui était de la plus grande he ce devel qu'el était de la plus grande he c'he c'éde c'éder à cette demande, se vit ainsi privé de l'exercice et de la promenade.

Tel était Scilhh-ed-dyn, tantôt avide et varet, tantôt liberal jusur) la prodigalité, tantôt poussant le courage jusqu'à la témerité, l'audace jusqu'à l'imprudence, tantôt dissimulant et poursuivant ses projets cachés, avec la cinacité prudente d'un vieux courtisan : tel ji tut dans le temps qu'il n'était que simple émir; il se montra grand prince, quand il fut assis sur le troue d'Egypte.

Aussidi que la mort du khalyte d'Addedut els annocés à Salda-é-di-digni, il prit possession du palais impérial. Avan dépa de la pris possession du palais impérial. Avan dépà charge l'emmque boña-é-daya (des possessions) de la principal de la proposition del la proposition del la proposition de la pr

On assure que le vizir recueillit dans le palais du khalyfe des richesses immenses en perles, pierreries et autres objets précieux. Les historiens orientaux rapportent que Saldh-éd-dyn y trouva, entre autres tresors, une bibliothèque de cent mille volumes, tous clousis et remarquables par leur exquise calligraphie (1).

Salah-ed-dyn s'empressa d'annoncer à l'Atabek Nour-ed-dyn l'entière exécution de ses ordres, ainsi que la mort du khalyfe, qu'il avait eu la mission de dé-

pouiller.

Ces deux grandes nouvelles furent aussitöt transmise à Baghdad Le halyfe decette ville, devenu, par ces éviennents, et seul maltre de l'islamisme dans l'Orient, euvoya à l'Atabek Nour-det-dynau nantou d'honneur ave doux épes, insignes de sa puissance sur la Syrie et sur l'Egypte. Sadhe-d-dyn recut ée même un mantou d'honneur, avec une piece d'étoffe noire, destinée à decore la tri-bune sarcée des couleurs adoptées comme livrée armoriale par les Abbasides.

Ainsi s'éteignit, caduque, énervée, aville, sans même avoir l'honneur d'une résistance et d'unc catastrophe, cette dynastie des Fattymites, qui, deux siecles et demi auparavant, s'était élancée si vigoureuse et si redoutable

des rochers de l'Atlas.

Partie des rivages les plus lointains de l'océan occidental pour venir, à l'autre extrémité de l'Afrique, fonder un puissant empire, assis à la fois sur deux parties du monde, et y créer une magni-lique capitale, la cité Victorieuse (él-Kahirah), la seconde ville de l'islamisme, elle y mourait honteusement. comme étouffée par un ignoble suicide, dans les mains d'un soldat kurde, issu des tribus les plus orientales de la haute Asie : l'arrêt suprême des destinées s'étant fait un jeu, dans ses caprices inexplicables, d'appeier, pour les mettre en présence sur ce théâtre des révolutions, les deux acteurs principaux de ce drame imprévu, des deux extremités presque diamétralement opposées du globe terrestre.

## CHAPITRE XII.

Dynastie des Ayoubites. — Salah-éd-dyn. — Mort de Nour-éd-dyn. — Usurpation de Salah-éd-dyn. — Ses conquetes en Syrie. — Guerre avec les Francs. — Le gouverneur d'Egypte Bohá-éd-dyo. — Construction de la citadelle du Kaire. — Hostilites avec le

 Quelques manuscrits conserves à la Bibliolhèque de Leyde portent des aonotatioos arabes qui semblent prouver qu'ils ont fait parile de cette Bibliothèque du dernier khalyfe lattymite. prince de Moussoul. — Campagne contre les chretiens. — Prisce de Fernalem. — Mort de Salah-éd-dyn. — Avenement de son fils é-Meleck-él-Asyz. — Son petit-fils el-Mélec-él-Mansour, él-Mélek-él-Atlel 1º°, son frere, son tour a lour sultans él'gy pte. — belar-quement des croises a Rosette. — Sixéme croissée. — Siège de Damiette. — fl-Melekeli-Kamel, sultan d'Egyple. — Evacuation de l'Égyple par les croises. — Él-Meick-él-Adel II, él-Meick-él-Salch, sultans d'Egyple. Garde de Mamlouks. — Guerres en Syrie. - Septieme croisade. - Louis IX. et prise de Damiette. — Mort d' Saleh. — Combat de Mansourah. - Mort d'ei-Melek-ei des chrétiens. - Avenement d'él-Melek-él-Moazzem. - Sa mort.

Nour-éd-dyn, déjà maître de la Syrie presque entière , d'une partie de l'Arabie, de l'Asie Mineure et de la Mésopotamie, était ainsi devenu également souverain de l'Égypte : la mort du khalyfe el-Added, en mettant fin avec lui à sa dynastie, et en anéantissant l'autorité nominale des Fattymites, n'avait réellement rien ajouté au pouvoir de l'Atabek sur cette contrée; car Salah-éd-dyn, tout gouverneur qu'il était au nom de ce kha-lyfe, n'avait pas cessé de se regarder comme le simple lieutenant du sultan de

Si tout concourt à prouver que ce lieutenant ne tarda pas à concevoir des pensées d'indépendance, il les tenait pourtant encore secrètes et semblait ne s'occuper que de consolider dans le royaume, qu'il administrait maintenant au nom du souverain de Damas, l'autorité temporelle de ce prince et la puissance spiri-tuelle du khalyfe de Baghdad.

Les partisans des Fattymites n'avaient osé opposer la moindre résistance publique à la proclamation du nom de ce khalyfe dans la prière solennelle : cependant leur parti était loin de pouvoir être regarde comme entièrement vaincu : ils s'étaient réunis en assemblées secrètes et, déclarant hérétique le khalvfe de Baghdad, ils avaient nommé un khalyfe de la famille des Fattymites pour succéder à él-Added-le-dyn-Illah

Les voix s'étaient réunies en faveur d'un imam nommé Amarah-ben-Aly, et surnommé él-Yemeny parce qu'il était originaire de l'Yémen. Livré entièrement à l'étude et aux compositions poétiques, dans lesquelles ils'était illustré, Amarah était loin d'avoir recherché le poste si élevé, mais si dangereux, auquel venait

de l'appeler la faction fattymite : il eut bientot compté le petit nombre de ses partisans, apprécié leur faiblesse, les forces de Saláh-éd-dyn, et le péril imminent qui menacait inevitablement sa tête. s'il s'assevait sur le trône dont él-Added avait été si facilement dépossédé avant de mourir : il alla lui-même porter son abdication à Salah-éd-dyn, et retourna dans sa retraite studieuse, jouir d'une vie tranquille et ignorée au milieu de ses livres

Cette velléité de résistance de l'opposition fattymite n'avait causé à Salah-eddyn aucune inquiétude : il se sentait des lors trop fortement appuyé, soit sur ses propres forces, soit sur celles de l'Atabek Nour-ed-dyn, pour pouvoir craindre des populations égyptiennes un mouvement qui eût quelque importance.

Cependant il prit toutes les mesures uécessaires pour affaiblir de plus en plus l'influence des Fattymites, et accroître celle des Abbassides. Toutes les places et les fonctions publiques furent successivement enlevées aux créatures des Fattymites, qu'il remplaca par des hommes sur le dévouement desquels il pouvait compter.

Voulant surtout déraciner des esprits du peuple les principes de la secte d'Aly, que les Fattymites avaient fait adopter à toute l'Egypte, Salah-éd-dyn avait appelé au Kaire les plus habiles docteurs de l'islamisme, chargés d'y prêcher les dogmes orthodoxes; des colléges, des séminaires furent fondés dans le même but; la secte des Chafévtes surtout recut de lui un appui et des encouragements particuliers; dès l'an 569 de l'hégire (1). il fonda auprès du tombeau de l'imam Chafey (2) un magnifique collége pour la

(1) Cette année a commencé le dimanche 12 août de l'an 1173 de notre ère aout de l'an 1173 de notre ere. (2) Le nom entier de ce docteur illustre, fon-daleur d'une des qualre sectes orthodoxes nu-sulmanes, était. Abou-18d-Allah-Moham-med-ben-Edris; il prit le surnom d'ét-Cháffe, à cause de Chafé, un de ses ancêtres, qui de-cendait lui-même d'Abd-ét-Motatée, sieul de

cendait lui-même d'Ado-di-Modalch, aleul de Mahomet. Se disciple lui donnetent le litte d'Arré-b-Illah (savani en Dieu). Il était né a Chazzah en Paleutine l'an 150 de l'heigne, (767 de outre erre) vint à Baghdad l'an 190, et l'an 196 passen e Egypte, ou il mourul, l'an 204, à l'âge de 54 ans.
Cet imfin est le premier qui ait écril sur la jurisprudence tant d'vite que canonique des musulmans, et les décallons sont corore de nos musulmans, et les décallons sont corore de nos

iours adoptées en Egypte.

théologie et la jurisprudence musulmane, où il était interdit d'enseigner aucune autre doctrine que celle de cet imam, entièrement dévoué aux khalyfes de Bagh-

Mais, en semblant ne s'occuper que de l'affermissement de l'autorité des Abbassides, Salah-éd-dyn travaillait en même temps à la réalisation de ses projets cachés : le nombre de ses créatures était devenu tellement considérable, qu'il se trouvait en position de refuser toute obéissance à Nour-éd-dyn, et de lui ré-

sister avec chance de succès, si une rupture eut éclaté entre eux. Il paraît que ces desseins secrets n'avaient pas échappé à la perspicacité de

l'Atabek Nour-éd-dyn lui-même. Dès l'an 567 de l'hégire (1), à peine un mois s'était écoulé depuis la mort du khalife el-Added, que Salah-ed-dyn recut de Nour-éd-dyn l'ordre de se rendre auprès de lui, avec une portion

des forces qui étaient sous ses ordres. Nour-éd-dyn faisait alors aux chrétiens une guerre active, et il marchait pour faire le siége de Karak, capitale de la seconde Arabie, et que les historiens des croisades appellent la pierre du désert (2): cependant le but véritable de cet appel de Nour-éd-dyn était, moins d'augmenter ses forces pour ce siège, que de tirer Salah-éd-dyn de l'Égypte, et d'avoir sous sa main celui dont il soupçonnait

les projets d'indépendance. Salah-éd dyn, de son côté, devina les intentions réelles de Nour-éd-dyn; ne jugeant pas utile à ses intérêts de rompre dès lors avec lui, il lui écrivit qu'il était disposé à obéir et partit même du Kaire avec un corps de troupes, qu'il annoncait devoir faire, à Karak même, leur jonction avec celles de Nour-éd-dyn: mais, arrivé à Karak, Nour-éd-dyn ne trouva aucun des soldats égyptiens, et les y attendit inutilement; Salah-ed-dyn, prétextant quelques apparences de troubles en Egypte, fit savoir par un courrier qu'il avait été obligé à moitié route d'y retourner à la hâte. Forcé de renoncer au siège projeté, Nour-éd-dyn, appréciant le vrai motif de la désobéissance de son lieutenant, ne fut pas abusé par

(2) Runes descrii.

cette vaine excuse; il lui répondit par la menace d'aller lui-même en Egypte et de l'en déposséder.

Aussitot Salah-éd-dyn convoqua une assemblée générale de tous les princes de sa famille et de tous ses émirs, pour délibérer sur ce qu'il avait à faire dans une circonstance aussi délicate; son neveu Taqy-éd-dyn-Omar, fils de Chahynchah, à qui depuis échut la souveraineté de Hamah, s'écria qu'il fallait prendre les armes contre Nour-éd-dyn.

Mais le grand-père du jeune prince, Negm-éd-dyn-Ayoub, père de Salah-éddyn, imposa silence à ce courage bouillant; puis se tournant vers Salah-éd-dyn, « Je suis votre père, » lui dit-il, « et voici auprès de moi votre oncle Chehab-éda dyn-el-Haremy: croyez-vous que, dans « toute cette assemblée, il v ait quelqu'un « qui vous aime plus sincèrement et plus « ardemment que nous? » - « Non cer- tes! répondit Salàh-éd-dyn. » — Eh a bien! continua Ayoub, sachez que, si « votre oncle et moi uous étions en pré-« sence du sultan Nour-éd-dyn, nous « nous prosternerions à ses pieds; s'il « nous commandait de vous trancher la a tête, nous lui obéirions sans hésiter; « jugez par là quels doivent être les senti-« ments de ceux qui nécessairement vous « sont moins attachés que nous. Aucun « des émirs ici présents, aucun de ceux « qui sont à la tête des troupes, n'oserait « s'opposer à l'Atabek Nour-éd-dun : ce « pays lui appartient ; c'est lui qui vous « v a établi son lieutenant ; il est le maî-« tre de vous déposer ou de vous con-« server à son gré au pouvoir qu'il vous « a confié. »

Se tournant ensuite vers les émirs de l'assemblée, « Nous sommes, leur dit-« il. les esclaves de Nour-éd-dyn, il peut « disposer de nos vies. »

L'assemblée se sépara; mais resté seul avec son fils, Ayoub lui fit connaître toute sa pensée; « Vous avez man-« qué de prudence , lui dit-ll, en laissant « paraître vos sentiments devant tous « ces émirs : croyez qu'ils vous trahiront, « et que Nour-éd-dyn, instruit par eux, « ne tardera pas à venir en Egypte, pour vous en chasser: n'engageons pas une « lutte prématurée; écrivez-lui promp-« tement des assurances de soumission « et de fidelité. »

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le samedi 4 septembre 1171 de l'ere chrétienne.

Avoub ne s'était pas trompé: Noured-dyn avait été informé de tout ; tout entier à sa colère et à sa vengeance, il abandonnait toute autre expedition . et s'apprétait à fondre sur l'Égypte.

Les lettres de Salah-ed-dyn, rédigées par Ayoub lui-même, le désarmèrent, et il ne s'occupa plus que du soin de garantir ses Etats des invasions des croisés; en effet, leurs attaques se multipliant, et la vaste étendue de son empire ne lui permettant pas d'être instruit de la marche des troupes chrétiennes, assez promptement pours'y opposer, il employa alors un moyen d'accélérer ces nouvelles, malgré les distances. Des postes de pigeons furent établies dans tous ses États. et les courriers ailes lui apportaient, de tous les points attaqués, des nouvelles, souvent le jour même de l'attaque (1).

Les croisés, qui avaient successivement battu et force à leur alliance tous les petits princes de la Syrie, n'y avaient plus que deux ennemis redoutables. Nour-éd-dyn et Salah-éd-dyn; car celuici cherchait alors à faire sa cour à Nouréd-dyn, et secondait ses conquêtes par des diversions, qui, d'ailleurs, étaient dans ses intérêts, puisqu'il espérait que ses conquêtes lui appartiendraient un iour à lui-même.

Cependant, craignant de se remettre sous la main de Nour-éd-dyn, il choisissait, pour ses expéditions en Syrie, les moments où la guerre attirait ce prince du côté de la Mésopotamie, et rentrait en Égypte, dès qu'il apprenait que les troupes de l'Atabek se rapprochaient de

la basse Syrie. Cet état de défiances réciproques allait aboutir à une catastrophe, et Noured-dyn, voulant en finir, avait déjà rassemblé une armée considérable, dont une partie devait couvrir les frontières de ses États attaquables par les Francs,

(1) Nous avons vu ci-dessus , page 71, que co moyen de correspondance avait déjà été em-ployé par Ahmed ébn-Touloun : Michayl-Sab-bagh, neveu du ministre du célèbre Djezzar, et que j'avais attaché en Egypte a 'timprimerie Nationale que je dirigeais, a publié en 1906, à Paris, no ovarage intitude: La colomb messagére Paris, nnouvrage intune l'accommement per plus ropide que l'éclair, plus prompie que la sue : dans ce traité spécial, qui a été traduit de l'arabe en français par M. Silvestre de Sacy et imprimé par mes soins, il fait remonter josqu'au pairiarche Noë l'invention de ce système télétandis qu'à la tête du reste il irait chasser Salah-éd-dyn de l'Égypte.

La mort arrêta Nour-éd-dun dans l'exécution de ce projet. Ce prince mourut d'une esquinancie à Damas, le 8 de Ramaddân de l'an 569 (1) de l'hégire (12 avril 1174 de l'ère chrétienne).

Ce sultan s'était élevé, non-seulement par des qualités brillantes, mais encore par des vertus remarquables, qui lui avaient mérité l'estime de tous les musulmans, et même des chrétiens, ses ennemis.

Il était âgé de soixante ans, dont il avait régné vingt-neuf environ. L'einpire de cet Atabek embrassait presque toute la haute Syrie, une partie de la basse, l'Égypte, Moussoul, le Dyar-Gezyreh; les rois de Dyar-bekir étaient ses vassaux, et Touran-chah, frère de Salah-ed-dyn, venait de lui soumettre l'Yémen tout entier.

Cet empire passa entre les mains du fils de Nour-éd-dyn, âgé seulement de onze ans, et nommé él-Melek-él-Saleh (2), Ismayl: l'emir Chems-éd-dyn-Mohammed-ébn-él-Mokaddem fut nommé régent du royaume.

Le bas âge du nouveau sultan fut comme un signal, nou-seulement pour ses ennemis, mais encore pour les princes de sa famille, de prétendre à ses dépouilles. Le roi Amaury avait tenté une incursion qui fut sans succès; mais plusieurs émirs s'étaient mis en possession des principales provinces. Le régent voulait s'adresser à Saláh-éd-dyn, pour lui demander avis et secours; les émirs l'en détournèrent. Pendant cette discussion, arrivèrent des lettres de condoléance de Saláh-éd-dyn, protestant que sa soumission serait la même que du temps de Nour-éd-dyn, et envoyant des dynars, frappés en Egypte, au nom du nouveau sultan (3).

(1) Cette année a commencé le dimanche 12 août de l'an 1173 de notre ère. (2) C'est-à-dire le Roi vertueux. (3) Salab-éd-dyn avait, en effet, fait frap-per à cette époque un assez grand nombre de revertiles reponders de nouvelles monnaies, soit en or, soit en argent, pour reliter de la circulation les monnaies de verre, espèce d'assignais que la pénutie pro-gressive des finances avait force les alsalyfes lattymites d'émettre sous divers règnes , et dont

Saldh-éd-dyn annula l'usage. Les nouvelles monnaies, frappées par l'or-dre de Saldh-éd-dyn, reçurent le nom de Nus-

A ces dépêches pour él-Melek-él-Salèh étaient jointes d'autres lettres, adressées aux émirs : Saláh-éd-dun s'v plaignait de leur manque d'égards et de confiance envers lui : « Si Nour-éd-« dyn , leur écrivait-il, eût connu parmi « yous quelqu'un qui fût plus capable « que moi de remplir la place que j'oc-« cupe, et en qui il put avoir plus de « confiance, je ne doute point qu'il ne « lui eût remis la vice-royauté de l'É-« gypte, la plus belle portion de ses « Etats : croyez bien que s'il n'eût été « prévenu par la mort, il m'eût confié la a tutelle de son fils. Je vois que vous « cherchez à vous séparer de moi; mais « j'irai moi-même a Damas, rendre a hommage à mon jeune souverain, et

serych., c'esi-h-dire, monnaie du sultan él-Mélek-él-Nasser. Je joindrai ici l'empreinte de quatre de cos monnaies fictives en verre, dont l'emission présenie une phase bien singulère et bien remarquable dans l'histoire de l'administration finan-





son père m'a comblé : quant à vous,
 j'agirai suivant la conduite que vous
 tiendrez à mon égard, et je vous trai-

« terai comme des gens qui cherchent à « exciter des troubles dans l'État. » Salâh-éd-dun arriva, en effet, à Damas

Satan-ea-ayn arriva, en ettet, a Damas presque aussitôt que ses dépêches, en chassa Séyf-éd-dyn-el-Ghazy, neveu de Nour-éd-dyn, qui s'en était enparé, et y rétablit l'autorité d'él-Melek-él-Saléh-Aussitôt, il courut reprendre les dif-

férentes places de la haute Syrie, dont quelques petits princes de la famille de Nour-éd-dyn, abusant de la faiblesse du jeune él-Melek-él-Saléh, s'étaient rendus les maîtres.

Il leurenleva successivement Hémesse, Hamah, Baryn, Salamyah, Tell-Khated, Baalbek (l'ancienne Palmyre) et

« reconnaître en lui les bienfaits dont ted, Baalbek Roha (Edesse)

Ces conquêtes successives étaien loin de profiter à el-Melle-Mexalde, car Saldh-éd-dyn les retenait pour lui seul, et n'en redait aucune au fils de Noured-dyn, sur lequel elles avaient été surpréss Bien plus, Saldh-éd-App rétendait se rendre maître d'Alep, où s'était établi él-Meke-H-Salde, et pretendait leforcer à se retirer dans les provinces orientales.

El-Melek-el-Salèk avait imploré le secours de son cousin, Séyf-éd-dyn-él-Ghazy, alors roi de Moussoul : leurs armées réunies attaquèrent Salèk-éd-dynprès de Hamah, le 19 du moisde Ramaddân de l'an 570 de l'hégire (1), elles y furent complétement battues, et y perdirent tous leurs bagages.

Alors Saldh-éd-dyn, devenu matre d'Alep, y fit remplacer par son propre nom celui de él-Mele-k-Saldh dans la prière solemelle. Il voyait enfin se présenter au gré de ses espérances l'occasion favorable, qu'il attendait depuis longtemps, de se soustraire à tout joug de suzeraineté; et par cet act el se déclarait lui-nême souverain indépendant de la Sprie et de l'Egyptie et de l'Egyptie.

Les croises devinrent alors ses ennemis directs et personnels.

La suite non interrompue des victoires de Saláh-éd-dyn les alarmait d'autant plus, qu'ils le voyaient par là se frayer rapidement le chemin qui devait

(1) Cette année a commencé le vendredi 2 août de l'an 1174 de l'ère chrétienne. l'amener avec eux sur le même clamp de bataille. Voulant le prévenir, ils se hâtèrent de profiter de son éloignement vers Alep, pour entrer dans le territoire de Damas, ravageant les terres, pillant et massacrant les habitants, ou les emmenant prisonniers; le frère de Salahéd-dyn, Tourdar-chah, à qui il avait confié le gouvernement de Damas, fut

Mais Salah-éd-dyn walt fait venir de nouvelles troupes (Exptte; i envoya des détachements qui forcient les chrisque des deschements qui forcient les chriscours de ses conqués, ai comabilit avec sources s'est-de-dyn-ét-folazy, s'emparate flours, de Manded, d'Arraz, y arrêtant et tuant de sa mais deux biarnte flours, de Manded, d'Arraz, y arrêtant et tuant de sa mais deux bienvoys le pojamente, et termina sa glorieuse campagne en accordant la paix à le h'il eut soin d'imposer à celui-ci des le h'il eut soin d'imposer à celui-ci des possession de ses comunifes.

Il était de retour en Égypte le 20 du mois de Moharrem de l'an 572 de l'hé-

gire (1).

Pendant chacune des absences longues et multipliées auxquelles l'avaient forcé les guerres nombreuses qu'il avait reus à soutenir, le nouveau souverain de l'Égypte avait confié legouvernement de capsyà son fidel agent, l'émir Bohd-éd-diphél-Assady, eumque nubien, que nous avons déjà vu linvesti de sa confiance, des l'époque du khalyfe él-Added le-diph-Illah.

Sălth-ed-dyn lui avait laissé les ordres les plus précis dy améliorer l'administration, et d'y faire les établissements ou les constructions nécessaires, soit au bien-être du pays gouverné, soit à la sûreté du gouvernement lui-même.

Bohd-ed-dyn avait rempli avec zèle les intentions de son prince. Depuis longtemps les digues régulatrices de l'inondation avaient été tellement négligées par la dynastie détrônée, que les eaux du fleuve, se répandant partoutsans direction, avaient ruiné les chemins et laissé inœultes une grande partie des terres susceptibles de produit.

Le vizir de Salah-éd-dyn s'était oc-(1) Cette année a commencé le samedi 10 juillei de l'an 1176 de notre ère.

cupé avec activité des travaux que réclamait le rétablissement des chemins et des canaux : il en avait trouvé les nutériaux dans la démolition d'un grand nombre de petites pyramides qui entou-raient les grandes pyramides de Gyzéh; indépendamment du revêtement en pierre des digues les plus exposées, et des principales branches des canaux, il avait de plus fait construire un chemin, large et solide, longeant la rive du Nil. défendant ses bords de l'envahissement des eaux du fleuve et facilitant les communications de la capitale, tant avec la basse Egypte qu'avec l'Egypte superieure : le canal qui coulait entre Gyzéh et les pyramides fut traversé par un pont magnifique de quarante arches, dont quelques-unes subsistent encore.

Depuis fongtemps les monuments des antiques Égyptiens servient, pour ainsi dire, de carrières aux constructions nouvelles : la vicille Memphis avait dejà fourni à la fondation et à l'embellissement d'Alexandrie, de Fostatt et du Kaire. Les matériaux produits par la démolition des petites pyramides furent tellement abondants que le vizir Bohdd-dyn conçut un nouveau projet de les utiliser, et ce projet, soumis à Saldh-eddyn, retut son approbation.

Ce prince n'ant eu jissqu'alors pour habitation que les deux palais de l'ancien vizir et de l'ancien khalyfe; ces didi-ex, peu susceptibles d'une défentes sérieuxe en cos d'évicemente, tatient digiu-erie de l'ancient de l'anci

Ce plan fut exécuté; l'emplacement indique fut celui d'une ancienne construction du temps des Toulonides, portant le nom de Gear-é-Haoud (Château de l'air); et les historiens arabes contemporains rapportent que Stâde-é-de-faps, portant de Châte-é-de-faps, portant de l'air de l'air

honorifique.

dans tout autre endroit du Kaire ou des environs.

La citadelle qui fut alors construite est celle qui existe encore à présent; elle a gardé le nom qui lui fut douné alors, de Oalah-el-Gebel (Forteresse de la montagne). Un puits immense y fut creuse dans le roc vif, à une profondeur extraordinaire, pour les besoins de la garnison, et un magnifique palais y fut cleve pour servir de demeure habituelle au souverain : le puits et le palais ont conservé jusqu'à nos jours le nom du prince aux ordres duquel est due leur construction : le puits s'appelle le Puits de Joseph (1); les debris de l'habitation royale, qui y subsistent encore, sont le Divan de Joseph (2), du nom de Youssouf (Joseph) qui était particulièrement celui du prince, dont Salah-ed-dyn (le salut de la religiou) n'était que le titre

Ces deux noms ont induit en erreur plusieurs de nos voyageurs modernes, dont quelques-uns n'ont pas craint, en citant cette qualification, den rapporter la cause au patriarche Joseph, que leur ignorance présente comme le veritable auteur de ces monuments.

Ces mêmes voyageurs ont également regardé comme l'ouvrage du ministre de Pharaon les vastes enclos appelés Greniers de Joseph, que le même vizir fit également construire à Postatt (le Vieux Kaire) pour y recevoir les contributions en nature que payaient annuellement les diverses provinces de l'Égypte.

Les canaux, les digues, les chemins réparés, la citadelle construite, les matériaux ne manquant pas encore, un nouveau plan fut destiné à en faire un emploi utile; il s'agissait de clore d'une muraille fortifiée la capitale de l'Egypte.

I e pland'abord adopté était immense : l'encente devait avoir une vaste étendue, et renfermer Fostatt, l'ancienne capitale, en même temps que la nouvelle, et cars-de-chema (l'antique Babylone des Perses), avec tout le terrain qui se trouve entre ces différents emplecements. On fut obligé de se restreiadre, et la seulle partie que fit exécuter Salah-éd-dyn se borna à l'enceinte du Kaire proprement

(1) Voyez planche 17. (2) Voyez planche 16. dit et à sa liaison avec la nouvelle citadelle.

Ces travaux nécessitèrent la démolition de plusieurs mosquées et de quelques tombeaux, ainsi quel'expropriation des maisons et des terrains qui se trouvaient dans le tracé: des contributions furent frappées pour subvenir à ces débours extraordinaires : la population. qui n'avait pas encore eu le temps de s'affectionner à son nouveau maître, et qui par habitude tenait encore à ses anciens khalyfes fattymites, cria à la profanation et à la tyrannie; mais si la résistance se borna à ces plaintes inoffensives contre le souverain, la vindicte populaire s'est pour ainsi dire éternisée contre le ministre instrument direct des actes da pouvoir qui excita le mécontentement, et prit pour arme, au défaut de toute autre, le sareasme et la plaisanterie

Le visit bohd-ed-dym avsit dejje éte surnomme genéralement par le peuple Qurd-gouch (Toiseau noir), surnom que l'histoire a conseré, et sous lequel le désignent tous les histoirens des annaise mussulmanes : des lors l'opposition etyptienne choisit l'eunque bohd-désigne pur en faire le héros ideal des spectacles buriesques de marionnet, et de la commentation de la commenta

la plus amère.

Léquée comme un hérituge de haîne, passant de génération en genération aux mains des bateleurs, la vengeance rancuneux du peuple a survicu au vizir odieux, à Salah-éc-dup, à sa puissante dynastie, et aux dynasties aux cessives qui se sont tour à tour arraché le suprême pouvoir en Egypte: maintenant encore le Polichischet égyptien, que accèses mus burlequies que licencieuxes, sur la place de Rounelyéé, au Kaire, s'appelle Qu'ed-quoch (1).

(1) Les pouvres directeurs de ce specialels forralo et populateir, etabli temporalement forralo et populateir, etabli temporalement pula grande place au-dessous de la etitatelle, le long des murs extérieurs de la magnifique mosque du sultan Hassen, ne manquent Jamais, d dans leurs actes plus ou moino apiricales, de dans leurs actes plus ou moino apiricales, de dans leurs actes plus ou moino apiricales, de nepule: lls exploitent même au profit des évuiernements contemporaria la reputation séculeir-



Yourouf SALAH ED HYN, is he Condelle du litere El nvan de Jone Yusuf Salah ed dyn en lacaudadelà del Caaro



1. to purte de la reladelle du Traire

2 - Hunson public Maradero publico

Drawell Cons



L'année 573 de l'hégire (1) fut occupée par des hostilités entre Saláh-éd-dyn et les chrétiens : les troupes égyptiennes furent battues à Ramléh par Reynaud de Châtillon, mais les succès des roisés furent arrêtés par la discorde qui se mit entre leurs chefs, le comte de Flandre et celui de Tripoli.

Une nouvelle expédition appela en Svrie Salah-êd-dyn, l'an 578 de l'hégire (2): l'Atabek Melek-él-Salèh était mort, en laissant pour successeur Azz-éd-dyn, roi de Moussoul : ce prince paraissait disposé à se renfermer avec fidélité dans l'exécution du traité fait précédemment avec Salah-éd-dyn; mais celui-ci apprit que les émirs et les habitants de Moussoul traitaient sourdement avec les Francs, pour réunir leurs efforts communs contre lui : prompt à déjouer ces projets de coalition, Salah-éd-dyn vint en Syrie mettre le siège devant Alep, qu'il prit par capitulation; ensuite il se rendit maître d'Edesse, de Rakkah, de Nisibym, de Saroudj, de Khabour, de Sandjar et de Haran, puis vint camper devant Moussoul, seule ville qui restât aux Atabeks.

de est andem vide. Pour peu que les gouvernatis, les quéys, est tout autres personanges mantais, les quéys, est tout autres personanges de mandemest, friquestiec, ou de Fyramie, le dituit de la Scele suitage l'écet réducté ou de condemnatée qu'il aut soule recour l'automatique de la condemnatée qu'il aut soule recour l'automatique montes, pechale jud réduntation en Égypte, quoix è et il et a remarquer que le guivrements les pius révenuels se plus promunels les plus promunels les plus promises de la consensation de la con

(1) Cette année a commencé le jeudi 30 juin de l'an 1177 de l'ère chrétienne.
(2) Cette année a commencé le vendredi 7 mai de l'an 1182 de notre ère. Le siège de Moussoul fut interrompu par diverses autres expéditions, et repris définitivement l'an SSI de l'hégire (1). Salah-éd-dyn y fut attaqué d'une maladie si dangereuse, que le bruit de sa mort se répandit dans toute la Syrie. Contraint de se retirer à Hamah, il y reçut des propositions de paix d'1-22-éd-dyn.

Cette paix fut biends conclue, et ello fut religieusement observée de part et d'autre : les principales conditions en ciaient que le nom de Scidal-dudys seciaient que le nom de Scidal-dudys seciaient que le nom de Scidal-dudys avsoletnnelle, tunt à Moussoul que dans tout le territoire dont Azz-éd-dyn obtenait la restitution, et que le roi de Moussoul, se declarant vassal de Scidal-éd-dyn, a'obligeait à lui fournir des troupes et des consecuences de la companyation de de services de la companyation de de services de la companyation de de la companyati

Dès lors Salah-éd-dyn n'eut plus que les Francs à combattre. Il leur enleva successivement, l'an 583 de l'hégire (2) et dans les années suivantes, Tabaryeh (Tibériade), Kaysaryéh (Césarée), Hayffah, Safouryéh, Chokayl, Foulah, Yafa (Jaffa), Talnyn, Saya (Sidon), Beyrout, Dyak et Djobayl; il réduisit aussi dans le mois de Chaaban la forte ville d'*Akkah* ( Acre), après une grande bataille livrée à Hirthyn, le samedi 24 du mois de Raby-êl-Thâny, et dans laquelle il recut un puissant secours des troupes de Moussoul, commandées par Daher-êd-dyn-êl-Yahankery; Salahéd-dyn y fit prisonniers le roi de Jérusalem, Guy de Lusignan, et les grands maîtres des Templiers et des Hospitaliers.

De la il marcha sur Jérusalen; la ville sainte fut enlevée aux chrictiens, après avoir fait pendant quatorze jours la plus vigoureuse résistance. Jérusalem fut forcée de se rendre par capitulation : un archat fut imposé aux labaitants; chaque homme paya 10 dynars (3), chaque termecing (4), el sesenfants furent taxés à deux (6); quiconque ne pouvait payer devait rester esclave du vainqueur. Le traité signé, le royaume de Jérusalem cessa d'exister; les chrètiens sortirent de

<sup>(1)</sup> Ceite année a commencé le jeudi 4 avril de l'an 1185 de l'ère chrétienne. (2) Cette année a commencé le vendredi 13 mars

de l'an 1187 de noire ère.
(3) Environ 150 franca de noire monnaie.
(4) Environ 75 franca.

<sup>(5)</sup> Environ 30 francs-

la ville qu'ils avaient possédée pendant quatre-vingt-huit ans, et Salah-éd-dyn v entra triomphant le vendredi 17 du mois de Régeb de l'année 583 de l'hégire (2 octobre 1187 de l'ère chrétienne).

Saláh-éd-dyn tenta ensuite de s'emparer de Sour (Tyr); mais il y échoua, et s'en dédommagea par la prise de Djabalah; d'Asqalan, de Ghazzah, de Ramléh, de Beyt-Gebrayl, etc. La plupart des autres places de la Palestine tombèrent bientôt en son pouvoir, telles que Ladakyéh (Laodicee), Chahyroun, Chogr-bakas, Derbesak, Ba-

troun, Baghras, Karak, Safed, Na-

plouse, Sebaste, etc. Les chrétiens arrêtèrent ce débordement de victoires, en proposant une trêve, qui fut acceptée l'an 587 de l'hégire (1); des négociations s'en suivirent; le mariage d'el-Melek-el-Adel-Seuf-ed-dyn (le Safadin de nos historiens), frère de Saláh-éd-dyn, avec la sœur du roi d'Angleterre, Richard, que l'écrivain arabe ebn-Chonah nomme Melek-Cl-Anketar, fut proposé et arrêté : le frère du sultan d'Égypte recevait en présent de son frère le royaume de Jérusalem. La nouvelle reine apportait en dot Saint-Jean d'Acre que les chevaliers venaient de reprendre.

Le 22 du mois de Chaabán, l'an 588 de l'hégire (2), Salah-éd-dyn et Richard avaient scellé leur promesse, en se serrant mutuellement la main; tous les princes chrétiens, tous les Francs, les neveux et les fils de Saláh-éd-dyn avaient juré ce traité, qui devait faire cesser toute guerre en Syrie et y fonder une paix durable; mais les évêques croisés refuserent tout consentement, à moins que le frère de Salah-éd-dyn n'abjurât l'islamisme et ne se fit baptiser : tout accord fut des lors rompu, et Saláh-éd-dyn marcha à de nouvelles victoires.

Ce fut au milieu de ces derniers succès que mourut à Damas ce grand conquérant, enlevé par une maladie aiguë, ou, suivant d'autres, attaqué de phthisie, le vendredi 27 du mois de Safar, l'an

589 de l'hégire (3).

(1) Cette appée a commencé le mardi 29 janvier de l'an 1191 de l'ère chrétienne. (2) Cette année a commencé le samedi 18 jan-vier de l'an 1192 de notre ère. (3) Cette année a commence le jeudi 7 janvier de l'an 1193 de l'ère chrétienne.

Il était âgé de cinquante-sept ans. avant régné vingt-quatre ans en Egypte et environ dix-neuf en Syrie (t).

Sa mort fut déplorée par un deuil public, ce qui n'avait encore eu lieu pour aucun autre prince. Suivant le témoignage d'Abd-el-lattyf, écrivain contemporain, « gens de bien ou méchants, mu-« sulmans ou infidèles, tous le regret-

« tèrent sincèrement. »

Son fils aîné Nour-éd-dyn-Aly, qui était auprès de lui dans ses derniers moments, fit annoncer cette perte par des courriers à ses deux frères, Emad-éddyn-Othman, qui avait été chargé du gouvernement de l'Egypte, et Ghayathed-dyn-el-Ghazy, qui commandait à

 Monnaie du sultan Saldh-éd-dyn, frappée à Damas, l'au 683 de l'hégire, 1187 de l'ère chréa Damas, l'an 593 de l'hegire, 1187 de l'ère chrè-tienne, et dans laquelle, après son surnom d'él-Meich-él-Nasser, il ajoute le titre de Soulhâm-del-Jislamou-el-Mouslempi, suitan de la reli-gion et des fidèles). Cette monnale porte, au revers A, le nom de l'Imdm-él-Nasser, 34° khalyfe abbasside de Baghdad.



Autre mounaie de cuivre du même prince, frappée l'an 583 de l'hégire et portant de même, au revers B, le nom du khalyfe el-Nasser.



Autre monnaie du même prince, porta lement son nom à la face A, et au revers B, celui du même khalyfe.



EGIPT-EGYPTE

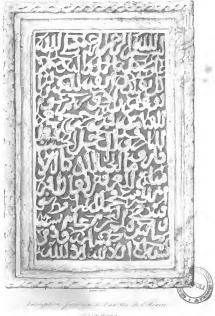

In serie con timeraria del ano 580 de la Hegora.

Alep, ainsi qu'à son oncle Séyf-éd-dyn-Mohammed, occupant alors la ville de

Karak en Arabie.

Ces princes accoururent assister aux funérailles, pendant lesquelles la sœur du sultan mort, Sittéh-él-Châm (la Dame de la Syrie), distribua des aumônes considérables de ses propres deniers; car les historiens contemporains rapportent que Salah-éd-dyn, à sa mort, n'avait laissé dans son tresor particulier que quarante-sept dirhems d'argent (moins de soixante francs de notre monnaie). On ne trouva dans tous ses coffres, ni une seule pièce d'or, ni aucun autre objet précieux.

Salah-éd-dun laissait en mourant seize enfants mâles et une fille : celle-ci. nommée Monyssa-Khatoun, épousa son cousin Nasser-éd-dyn-Mohammed, fils de Séyf-éd-dyn, et depuis surnommé él-Melek él-Kamel. Les tils du conquérant partagèrent son vaste empire avec ses frères et ses neveux; mais, dans cette répartition de l'héritage, les lots furent inégaux ; trois seuls des fils de Salah-éddyn obtinrent des parts considérables : la plupart des autres furent obligés de se contenter de quelques villes et de quelques petites principautés pour leurs apanages.

L'ainé de tous, Nour-éd-dyn-Aly, prit le surnom de él-Melek-él-Afdal, et eut en partage le royaume de Damas, les côtes maritimes, Jérusalem, Bosrah, Baneas et la basse Syric.

A Ghayath-ed dyn-el-Ghazy, qui fut Surnomme el-Melek -el-Daher, échut Alep, et toute la partie de la haute Syrie qui en dépend, avec Haran, Tell-Bacher, Ezaz et Manbedi.

Emad-êd-dyn-Othman, conserva l'Égypte, où il régna sous le nom d'él-Melek el-Asys (le roi majestueux).

Ces trois princes furent les fondateurs de trois dynasties différentes, branches de celle des Ayoubites, des lors séparées en Avoubites de Damas, d'Alep et

d'Egypte.

Les autres princes de cette famille conservèrent en souveraineté les territoires dont Saláh-éd-dyn leur avait conféré le gouvernement; mais ils reconnurent la suzeraineté de l'un des trois princes. chefs des nouvelles dynasties.

Seuf-éd-dyn-Abou-beker, surnommé

el-Melek-el-Adel (le roi juste), fils d'Ayoub et frère de Salah-éd-dyn, garda Karak et Choubek

Sous le nom d'él-Melck-él-Mansour (le roi à qui Dien donne la victoire). Nasser-éd-dyn-Mohammed, fils de Taqy-éd-dyn-Omar, et petit-fils de Cha-hun-chah Pun de Chaun-chah. l'un des frères de Salah-éddyn, fut prince de Hamah, de Sala-myah et de Mara; el-Melek-el-Amjad (le roi tres-louable) Beheram-chah, également petit-fils de Chahyn-chah, prince de Baalbek-êl-Melek-êl-Moudiehed (le roi belliqueux) Churkouéh. petit-fils de l'oncle de Salah-ed-dyn, qui portait le même nom, conserva le titre de roi d'Edesse et de Palmyre, titre que son père Nasser-ed-dyn-Mohammed avait pris huit ans auparavant par une concession de Salah-éd-dyn. Chems-ed-doulah-Touran-chah, qui,

dès l'an 569 de l'hégire (1173 de l'ere chrétienne), avait conquis l'Yémen par l'ordre de son père Salah-éd-dyn, y avait fondé un royaume, et son frère Toghteghin y regnait sous le nom de él-Melekel-Moezz

Ainsi divisé l'empire avoubite formait encore une masse compacte : attaqués par Azz-éd-dun, et par d'autres princes que Salah-éd-dyn avait vaincus, les copartageants s'étaient réunis pour défendre solidairement leurs propriétés nouvelles; mais bientôt cet accord cessa : l'ambition, plus forte que les liens du sang, faisant naltre des querelles particulières entre les diverses branches ayoubites, elles devinrent, d'alliées, en-

Dès l'an 592 de l'hégire (1), él-Melek él-Adel-Abou-beker, mécontent de la médiocrité de son apanage et de sa position de vassal, complota avec son neveu el-Melek-el-Azyz-Othman, sultan d'Egypte, de dépouiller el-Melek-el-Afdal Nour-éd-dyn-Aly de son royaume de Damas

Attaqué à l'improviste par les troupes réunies de son frère et de son oncle, et dépossédé par eux de sa portion d'héritage, le malheureux prince eut recours à la protection du khalyfe el-Nasser-le dyn-Illah, qui régnait alors à Baghdad; le prince suppliant et le prince protecteur

(1) Cette année a commencé le mercredi 6 décembre de l'an 1195 de notre ère. 10° Livraison (ÉGYPTE MODYRNE.)

étaient tous les deux également bons poëtes, et les historiens arabes nous apprennent que la correspondance de leurs négociations eut lieu en deux pièces

de vers qu'ils nous ont conservées. Nour-éd-dun-Alu écrivait dans sa sup-

plique poétique :

« A peine l'apôtre de Dieu avait-il « fermé les yeux, que la trahison d'Abou-« beker et d'Othman chassait du trône. « malgré ses droits, Aly, le gendre du

« Prophète, le plus noble guerrier de l'is-« lamisme, » « Je me nomme aussi Alv : à peine le « grand Salah-éd-dyn, mon père, est-il « au tombeau, qu'un autre Abou-beker

« et un autre Othman m'out de même « chassé de mon trône. »

Le khalvfe renvoya les vers suivants, comme apostille à la requête : Si Aly fut dépossédé par des usurpa-

« teurs, c'est qu'aucun défenseur n'osa « se lever pour sa cause dans Médine. » « Moi, je me nomme el-Nasser (le dé-. fenseur) : prends courage! car Dieu.

« qui m'a chargé de défendre la cause des « opprimés, leur fera rendre un compte « rigoureux. »

Cette réponse poétique fut le seul secours qu'envoya le khafyfe, qui craignait de s'attirer deux ennemis aussi puissants que l'étaient devenus él-Mélek-él-Adel et el-Mélek-el-Azuz, par le partage du royaume qu'ils venaient d'envahir. Cependant el-Mélek-él-Azyz ne jouit pas longtemps des fruits de l'acte d'iniquité auquel il n'avait pas craint de concourir, et il ne tarda pas à aller, suivant les vers presque prophétiques du khalyfe, rendre ses comptes devant le juge suprême des frères dénaturés et des rois oppresseurs. Après avoir été forcé par son com-

plice d'envahissement, él-Mélek-él-Adel de renoncer à la possession de Jérusalem, ct des autres territoires qui lui étaient échus dans le partage des dépouilles de son frère, il mourut au Kaire, à l'âge de vingt-sept ans, le 21 du mois de Moharrem, l'an 595 de l'hégire (22 novembre 1198 de l'ère chrétienne), après un regne de moins de six années (1).

Les historiens orientaux ont vanté la bravoure et la générosité d'él-Mélek-

el-Azyz. Réglé dans ses mœurs malgré (1) Monnale de culvre du sultan Ét-MÉLEK-

sa grande jeunesse, il ne montra jamais la moindre avidité pour l'argent et ne savait jamais rien refuser : impétueux, irréfléchi, et cependant faible de caractère, il se laissa entrainer par son oncle dans une entreprise blâmable; il en fut puni le premier, car les fruits de cet acte de spoliation qui lui échappèrent donnèrent à son oncle él-Mélek-él-Adel les moyens de chasser quelques années après sa dynastie du royaume d'Égypte.

La faiblesse avec laquelle ce prince se laissait aller aux propositions qui lui étaient faites, se manifesta dès les premières années de son règne; quelques gens de sa cour, « gens dépourvus de « bon sens, » dit l'historien arabe contemporain, lui persuadèrent de démolir les grandes pyramides, et sur-le-champ il en donna l'ordre. On commença par la troisième pyramide, nommée par les Arabes él-Ahmar (la rouge) et qui est la moins considérable.

Des sapeurs, des mineurs et des carriers y furent doncenvoyés, sous la conduite de quelques-uns des principaux émirs de la cour; ils établirent leur camp auprès du monument, rassemblèrent un grand nombre de travailleurs parmi les fellahs des villages environnants, et les entretinrent à grands frais : ils y demeurèrent ainsi huit mois entiers, ne parvenant chaque jour, à force de travail et de peine, qu'à enlever une ou deux pierres.

Apres avoir épuisé les forces des ouvriers et les fonds qui leur avaient été assignés, les emirs furent contraints de renoncer à leur entreprise, l'an 593 de l'hégire (1) : le seul résultat de cette folle entreprise fut de gâter la pyramide, de détruire une partie du revêtement, et d'y

£L-Azvz Othman, fils de Salah-éd-dyn, et son premier successeur sur le trône d'Egypte.



(1) Celle appée a con mbre de l'an 1196 de l'ère chrétienne.  faire la brèche peu profonde que les voyageurs y voyent aujourd'hui (1).

Cette entreprise dispendieuse et inutile n'était que ridicule; mais un autre acte de l'administration impolitique et maladroite de el-Mélek-el-Azyz excita des mécontentements au Kaire, et fut sur le point d'y soulever les populations.

L'époque de la grande crue du Nil est un temps de fêtes et de réjouissances par toute l'Egypte, et surtoutau Kaire, lorsque le canal qui traverse la ville est rempli, que les vastes places publiques sont inondées par les eaux du Nil.

L'inondation est couverte nuit et jour de barques nombreuses, portant des musiciens, des chanteurs, des chanteuses, et les habitants de la ville, qui se livrent tout entiers au plaisir de ces divertissements. Plus d'une fois la licence avait fini par présider à ces parties de plaisir, devenues peu à peu des parties de débauches effrénées : plusieurs fois aussi des règlements étaient intervenus pour arrêter ces excès, et le khalyfe él-Hakem-be-amr-illah avait même interdit entièrement ces promenades aquatiques, soit le jour, soit la nuit. L'ordonnance, d'abord éludée, puis hardiment enfreinte au milieu des troubles, était tombée en désuétude, et les eaux du canal, ainsi que les places inondées du Kaire, voyaient chaque année s'y renouveler les anciens désordres, auxquels le peuple se livrait avec une sorte de fureur.

(1) On salt que nos antiquaires modernes ont de pins herreux que le saltan avonbite, dans lesis exploration des trois grandes perdente de la companie de la companie de la portaine faire desarri justificare de grande, par le capitaine Cavilla, le 2 mars 1818, la reconde a cé doverte par l'entrepresant Béton, et, le, a en companie de l'entre de la companie de la semante describée par le colonel Boward Wyne, en consideration de la companie de la condition de politaire et les plus infatigables. Le sultan défunt laissait en ce moment, pour héritier de son trône, un fils, âgé à peine de huit ans, nommé Nasseréd-dyn-Mohammed. Le jeune prince fut inauguré sous le surnou d'ét-Mélek-él-Mansour (le roi victorieux), surnom ridicule pour un roi enorce enfant.

Il fallait un tuteur au sultan el-Mansour; un parti que el-Mélek-el-Afdal, roi détrônéde Damas, s'était crééen Égypte, l'appela et lui offrit cette tutelle : el-Mélek-el-Afdal accepta avec empressement, se rendit au Kaire, etse déclara Atabek,

c'est-à-dire tuteur de son neveu. Maisi il «et pas le temps d'en rempliles fonctions. Son ennemi, son spoliateur, el.-Méel-d'edd, accourat luiméme de Damas au Kaire, réclamant, à la tête d'un oraps nombreux de troupes, ses droits à la tutelle, comme grandole du pupille et oncle du tuteur luiméme et-Méel-de d'édat voultet en vainméme et-Méel-de d'édat voultet en vainente et se serve de la comme de la comme

Devenu tuteur de el-Mélek-el-Mansour, el-Mélek-el-Adel se lassa bientide de jouer ce rôle : il déposa son pupille, après un règne de vingt et un mois, dans le mois de Chaouâl de l'an 596 (1) de l'hégire (2), et prit lui-même le titre de sultan d'Expute et de Svrie.

(1) Cette année a commence le samedi 23 octobre de l'an 1199 de notre ère.
(2) Monnaie en cuivre du suitan él-Mélckd'-Mansour.



que de petits apanages, s'étaient empresses de se reconnaître ses vassaux. Le seul qui avait semblé d'abord vouloir lui résister, son autre neveu, él-Mélek-él-Daher, roi de Haleb, venait de lui envoyer son hommage comme à son suzerain, s'engageant à tenir toujours ses meilleures troupes à sa disposition. Ainsi s'étaitréuni, entre les mains de él-Mélekel-Adel, l'empire entierde Salah-ed-dyn, d'abord morcelé par ses héritiers.

Crovant pouvoir profiter des secousses qui ébranlaient la dynastie des Ayoubites, les Francs avaient pris une attitude hostile : él-Mélek-él-Adel part de Damas, et va camper sur le mont Thabor, en face des positions des chrétiens : ceux-ci venaient de recevoir de puissants renforts de l'Europe. La troisième croisade, proclamée par le roi de France Philippe-Auguste et Henri II, roi d'Angleterre, l'an 1188 de l'ère chrétienne (584 de l'hégire), avait alors échoué devant le terrible Salah-éd-dun: une quatrième, entreprise par le pape Célestin III et l'empereur Henri VI, l'an 1195 de l'ère chrétienne (592 de l'hégire), n'avait pas eu plus de succès.

Une cinquieme fut décidée, par ordre d'Innocent III, l'an 1198 de l'ère chrétienne (595 de l'hégire), et les Français, les Allemands, les Vénitiens réunis, portèrent en Syrie tous les éléments d'une guerre formidable contre les musulmans.

Les croisés croyaient, à leur arrivée, trouver l'Egypte sans force, sous un roi mineur, la Syrie déchirée par des guerres intestines, la famille des Avoubites divisée par des querelles et des agressions usurpatrices, les musulmans partout désunis, découragés; ils y trouvérent le redoutable él-Mélek-él-Adel-Seyf-éd-dyn: partout il était maître suprême, partout il écrasait leurs efforts imprudemment hasardés, et rendait leurs entreprises impuissantes.

Préparant une attaque décisive, el-Mélek él-Adel tenait ainsi depuis plus d'un mois les chrétiens en echec, quand des nouvelles d'une nature menacante le rappelerent en Egypte.

Un terrible tremblement de terre venait de ravager cette contrée , l'an 600 de l'hégire (1), ses effets désastreux

s'étaient fail sentir aussi en Syrie, dans l'île de Chypre, dans l'Asie Mineure, et jusque dans l'Iraq et la Mésopotamie : les secousses avaient fait écrouler les remparts de Sour (Tyr): mais l'Égypte réclamait un secours immédiat contre un autre desastre d'une spécialité plus urgente : une flotte chrétienne, par une diversion bien calculée, venait d'opèrer un débarquement sur les côtes d'Égypte : les croisés avaient pénétré jusqu'à Faouéh sur la branche de Rosette, en avaient massacré les habitants, et livré pendant cinq jours la ville à toutes les horreurs de la guerre.

Le sultan d'Égypte crut devoir acheter par un traité l'évacuation de cette contrée; il rendit aux chrétiens, l'an 601 de l'hégire (1), la ville importante de Yafa (Jaffa) : Lydda et Ramléh, occupées alors moitié par les musulmans, moitié par les chrétiens, furent accordées en entier à ceux-ci.

Le traité de paix ne enncernant que l'Égypte et laissant le statu quo belligérant en Syrie, les chrétieus avaient usé de ce droit d'hostilité pour y attaquer Hamah et ravager le territoire de plusieurs autres villes. Taqy-ed-dyn avait été à leur rencontre, et le sultan d'Égypte partit de sa capitale, pour concourir à la défense de cette partie de la Syrie.

Une longue suite de combats sanglants s'engagea alors entré él-Mélek-él-Adel et les chrétiens : la sixième croisade, résolue par le même pape Innocent III, promoteur de la cinquième, commença tumultueusement, l'an 1213 de l'ère chrétienne (610 de l'hégire), et jeta, sur les côtes de Syrie, aux musulmans, la tourbe armée d'innombrables adversaires.

Le principal débarquement s'était opéré à Saint-Jean d'Acre : él-Mélek-él-Adel courut se mettre en position à Naplouse; mais il en fut repoussé, et acculé dans la plaine de Safar.

Les croises alors coupèrent toutes ses communications avec l'Égypte, et renouvelèrent le massacre de la croisade précédente. Puis ils allèrent porter la guerre en Égypte même, et mirent le siège devant Damiette, au mois de Ra-

<sup>(1)</sup> Celle année a commencé le mercredi 10 septembre de l'an 1203 de notre ère.

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le dimanche 29 août de l'an 1204 de notre ère.

by-ell-Aonel de l'an 615 de l'Inégire (1).

Le sullan, en quitlant ce rovaume
pour se porter en Syrie, est avait laixes
les gouvernement entre les maiss de son
lils, Nasser-éld-dyn-Nohammed-AbonFratah, sumonum el-Nieles-él-A amel.
(le roi parfait ; ce jeune pruse caurant
à la défense de Damiette, deuamda du
secours à son père, et tint en cehec les
Pranes pendant quatre mois

Pendant ee tenus, Et-Miche-dt- side flasiat filler sur l'Egypte toutes ve troupes disponibles, et ét-Miche-dt- Kamel n'attendait que la rivation de forces suflisantes pour reprendre l'offensive courte l'armée des Francs, qui, à la fia du mois de Gernally-dt- Aouel, venzient de s'eunl'armée des Frees, qui à la fia du mois de Gernally-dt- Aouel, venzient de s'eundr-)-Schelch, Jeest-1- direit el four de fia chaine (2), Jorsqu'il apprit la mort de son père.

El-Mélek-él-Adel s'était mis lui-même en marche pour l'Égypte; sorti enfin des plaines de Safar, il s'était porté sur Alekyn, non loin de la colline d'Afyk, lorsqu'il fut surpris par la mort, il ¹age de soixant-equinze ans, le 7 du mois de Gemady-él-Thány de l'an 615 de l'hégire (1218 de l'ere clirétienne).

Ce sultan, que nos historiens appellent Safadin, avait régnéenviron dix-neufan sur l'Egypte (3). Amhitieux, audacieux, infatigable, inébranlable dans ses desseins, et trouvant tons les moyens bons poux en assurer l'exécution, le sécrivains orientaux louent cependant ses incurs douces, sa bontéenvers tous ceux qui l'approchient et sa tendre affec-

(1) Cette année a commencé le vendredi 3 mars de l'an 121s de l'ere chrelieme.
(2) Cette lour, placée sur la rive du fleuve in face de Damiette, était ainsi nommer a cause d'une forte chaine de fer, qui partant des murs de Damiette, allait ser attacher a sa base et laurencement l'entrée de cette branche du fleuve.
(3) Monaise, d'argent du suitan dt-Micleé-ri.
(3) Monaise, d'argent du suitan dt-Micleé-ri.

tion pour ses nombreux enfans : en effet, outre un grand nombre de filles, il avait seize fils, tous recommandables par des qualités brillantes, et la plupart deja illustres par des victoires, ou eprouves dans l'administration des provinces.

Aussi un bonheur domestique, inconna jusque-la, s'était joint pour loi à la prosperité véritablement extraordinaire qui, jendant de lourges annees, au dedaus desson empire, avait conronnée outre sex autreprises. Les demires réchets qu'il senait d'éprouver contre les chréchens, victoires, dont il senait de se créer les movens, quand la mort vint rendre vains les housts projets qu'il avait mbris,

Cette perte consterna el-Mélek-él-Kamel, dela vivement presse par les Francs: et, pour augmenter les dangers de sa position, ses troupes, se mutmant, voulurent le rejeter de la succession du trône, et proclamer sultan d'Egypte un émir kurde, nomme Emad-ed dyn-Ahmed, Cette revolution allait s'acconmir au milieu de la contusion genérale, lorsque le frere du jeune sultan, él-Mélek-él-Monzzem-Khayr-éd-dyn-Yssa, que nos ecrivains nonment Coradin, et qui venait d'hériter par la mort d'él-Mélek-él-Adel du royaume de Damas, acconrut en Egypte, comprima la revolte, forca a fuir les chefs des seditienx, et battit les

Autre monnale en cuivre du même sultan-



Autre monoaie du même sultan, portant également le nom du khalyfe él-Vásser, (rappéel'an 601 de l'hégire 1201 de l'ère (chrétienne).



Adel, quatrième suitan ayoubite d'Egyple, portant au revers te nom du khalyfe abbasside



Francs qui avaient profité de ecs désordres pour renforcer leurs attaques.

Ce succès ne put expendant forcer les Francs à abandonner le siège de Damitette, et dt-Melek-el-Moazzem, qui était retourné en Syrie, craiguant que, cette ville prise, ils ne s'emparssent de Jérusalem, crut nécessaire, pour qu'ils ne s'en fissent pas un poste inexpugnable, de démanteler les fortifications dont Jakh-ét-d'apa avait entour cette ville.

En vain el-Melek-el-Kamel appelat-il tous ses frères à son secours, Damiette succomba enfin, et les Francs y eutrèrent en vainqueurs, le 10 du mois de Ramaddan de l'an 616 (1) de l'hégire (novembre 1219 de l'ère chrétienne).

Les habitants furent massacrés ou mis en esclavage, et la grande mosquée

convertie en église.

Ce succès enfla les espérances des chrétiens déjà lis se croyaient maîtres de l'Égypte entière, et le sultané Melehél-Kamel put à peine couvrir sa capitale et l'Égypte moyenne, en prenant position, avec tout ce qu'il put rassembler de troupes, au point où se s'éparent les deux hraches orientales du Nil, dont l'une a son embouchure à Damiette et l'autre à Tinéh.

Jāmais année ne fut plus désastreuse pour l'islamisme : tandis que Damiette tombait sous les coups des Francs, les hordes tartares conduites par Tchingis-Khān (Gengiskan) connœucérent leurs sanglantes expéditions coutre les États musulmans de l'Asie orientale.

L'armée des Francs laissa ses bagages et ses provisions, avec une forte garnison, à Damiette, et se nuit en marche sur le Kaire. Ils rencontrèrent le sultan à Mansourah, et l'on se battit sur le fleuve et sur sa rive avec un égal acharnement, mais sans résultat positif. Cependant les pertes des musulmans avaient été considerables, et un second combat pouvait ouvrir aux chrétiens les portes de la capitale. Heureusement l'appel de el-Melek-el-Kamel dans sa detresse avait été entendu en Syrie : il vit arriver à son camp de Mansourah ses frères, el-Melek-el-Moazzem, roi de Damas; el-Melek-el-Achraf, prince de Haman; ses cousins, el-Melek-el-Nasser-Kilyg-

 Cette année a commencé le mardi 19 mars de l'an 1119 de notre ère. Arslan, qui venait de succéder à son père él-Melek-él-Mansour-Nasser-éddyn dans la principauté de Hamah, Beheram-chah, prince de Baubek; él-Melek-él-Moudjehed - Chyrkouéh, prince de Hémesse, avec des forces considérables

DIES.

SUITO., de l'aris de ses noureaux alliés, profits de changement de sa position, jour faire suu France de su vertures d'arrangement il l'eur offrait l'abandon de Hérusalem., d'Aspalén, de de loutes les autres places que Suldadyn, de noi est als lamismes. à l'exception de Choubek et de Carab, son aieu, avait conquises all'islamismes. à l'exception de Choubek et de Karab, qui avaieut été le domaine particulier de son père dans le partage de l'interigage de Suidh-ét-d'ay. il na de l'interigage de Suidh-ét-d'ay. il de Damiette et l'eracquiston de l'Egypte par les croisés.

Ceux-ci néanmoins se montrèrent intraitables; ils prétendaient avoir de plus les deux places réservées, et exigeaient en outre une somme de 300,000 dynars (4,000,000 et demi de francs) en indemnité pour la reconstruction des fortifications de Jérusalem, qui venaient

d'être détruites. Ces négociations difficultueuses allaient finir par être rompues, lorsqu'un corps niusulman, tournant en secret le easup des eroisés, alla camper derrière eux, et couper la digue du canal de Mehalléh. Le Nil était alors au plus haut point de sa crue ; il se répandit sur toute la contrée qui séparait Damiette du camp des croisés; eeux-ci, qui ignoraient les effets des mondations annuelles, virent leur camp envahi par le nouveau déluge, leurs communications avec leurs magasins et leurs renforts coupées; assiègés à la fois par les eaux et la famine, il leur fallut à leur tour demander la paix en suppliants. Les rôles étaient changes ; ils furent forces de sacrifier Damiette sans aucune des compensations qui leur avaient été offertes. Bien plus, les émirs voulaient exiger la remise de vingt des plus qualiflés d'entre eux, comme otages de la reddition de toutes les places que les chrétiens possédaient encore en Syrie : mais, les deux partis étant également épuisés et fatigués d'une longue guerre, on n'insista pas sur cette dernière condition, et le traité d'évacuation fut conclu le 7 du mois de Regeb de l'an 618 (1) de l'hégire (fin d'août 1221 de l'ère chrétienne).

Des otages furent réciproquement donnés par les coutractants; parni cetts du sultan, était son propre fils, él-Melek-él-Saléh, alors ágé de quinze ans seulement; parini ceux des croisés, furent le gouverneur de Saint-Jean d'Acre et le légat du pane.

Le 19 du même mois, Damiette fut remise aux musulmans, avec toutes les fortifications nouvelles que les Francs y avaient élevées; el-Melek-el-Kâmel y lit son entrée solennelle, et retourna ensuite au Kaire.

Depuis cette époque, le sultan ne s'occupa plus que de négociations et d'intrigues diplomatiques. L'affaiblissement des chretiens les rendait impuissants contre lui; l'aonge à s'en faire des aliés utiles à ses projets d'agrandissement, qu'il prétendait exécuter contre le frère nême dont le secours lui avait été si utile dans sa détresse.

Résolu d'attaquer d'Avlich-d-Moazzem et de lui enlever son royaume de Damas, il crut pouvoir faire laire une diversion, conforme à ses interêts, en déterminant l'empereur Frédéric à attaquer le sultan de Damas. Des présents considérables appuyaient réciproquement ces négocations étranges. Frédérie accourut à Acre avec des forces considérables.

Mais, avantsonarrivedannsetteplace, Fleatu des choses avait change; d'e-Meichde-Monzaem, qu'il deviù tataquer, sur l'invitation du selann d'Expley, veniat l'invitation du selann d'Expley, veniat Nasser-Salthh-de-fign-Brond, s'éstit Namelver par son once de-Meich-de-Kamel les villes de Choubek, de Jerustem et d'autres places importantes; il de l'en de l'autres places importantes; il Méich-d'.chinq', qui récunit en Mésopotamie. L'once éstai accourry; mais, au lieu de protéger son nexu contre le suitun d'Expley, il avait fait dilineae avec estima d'expley, il avait fait dilineae avec con indiserreux prince, dout lis s'etame, partage les d'epoulles à l'amislier.

En arrivant à Acre, l'empereur Fré-

 Celte année a commencé de jeudir 25 février de l'au 1221 de notre cre. déric ne voulut rien entendre à ces arrangements de famille. On l'avait appeie pour attaquer le royaume de Damas; il l'attaque, et commença par ae rendre maître de Tyr, maigre toutes les observations des nouveaux possesseurs, auxquels son intervention n'était plus moissaire, poissque l'acte d'inquité autorissaire, poissque l'acte d'inquité autorissaire, poissque l'acte d'inquité autorissaire, poissque l'acte d'inquité autorissaire de l'acte d

Des négociations s'en suivirent; elles es prolongacient et elles s'étaient compliquées par la mort de lé-Métick-ét-échryf, qui semblait offirir au sultan d'Égypte une occasion favorable de réunir es sen mains les deut parts des dépouilles partagers, lorsqu'il mourut lui-même a Damas, un mercredi du mois de l'egeb de l'action de la després de l'action partagers de l'action de l'action partagers de

Ce prince, que nos historiens nonment Mélédin, est représenté par les écrivains orientaux comme aimant la magnificence, maintenant exactement l'ordre dans ses États, dirigeant luimême toutes ses affaires : il aimait les lettres, protégeait les savants, se plaisait même à discuter familièrement avec eux; l'Expyel lui dut la dimination du

(1) Cette année a commencé le lundi 24 août de l'an 1237 de noire ère. (2) Monnaie en or du sultan él-Melek-él-Kámel, frappée au Kaire, l'an 627 de l'Bégire (1228 de l'ère chrétienne), el portani au revers B le nom du trente-sixième khalyfe abbasside élriemm-él-Manour él-Mostauer-él-Illan



Autre monnaie en cuivre, du sultan él-Melek-él-Kámel et portant de même au revers B le nom du khalyie él-Mansour, frappée à Alep.



tiers de ses impôts, et le Kaire plusieurs

de ses embellissements. Dès que la mort d'él-Mélek-él-Kamél

fut connue au Kaire, les émirs prêtèrent serment de fidélité à son fils Seyf éd-dyn-Abou-beker, surnominé él-Mélek-él-Adel, second du nom, entre les mains duquel son père avait laissé l'administration de l'Egypte pendant son absence. L'emir l'ounous, surnommé él-Mélek-él-Djouad (le roi brave), fut nommé prince de Syrie, au nom ct sous l'autorité du sultan.

Mais cet émir n'y resta pas longtemps: l'année suivante, il consentit à échanger sa principauté avec les places que possédait en Mésopotamie le second fils de él-Mélek-él-Kámel, nomme él-Mélek-él-Salèh-Nedjm-éd-dyn-Ayoub. Le but de celui-ci, en s'établissant en Syrie, était de se mettre à portee de pratiquer des intelligeuces en Egypte, afin d'y supplanter son frère ainé él - Mélek - él-

Adel II.

Les démarches d'él-Mélek-él-Saléh inquiétérent le sultan d'Égypte, son frère, qui s'avança, à la tête de ses troupes. jusqu'à Belbeys, pour l'arrêter, s'il entrait en Égypte; mais, arrivé auprès de cette ville, il fut saisi, dans sa tente, par ses émirs, le vendredi 8 du mois de Dou-l-Hagéh, l'an 637 de l'hégire (1). Sa déposition fut proclamée aussitôt, et son frere, el-Mélek-él-Saléh, fut invité à venir prendre possession du trône. Celui-ci ne se fit pas attendre, et fit son entrée au Kaire, au milieu d'un immense concours de peuple et au bruit des acclamations génerales.

Ainsi se termina, après une durée de deux ans et quelques mois seulement, le regne éphémère du fils aîné de él-Mé-

lek-el-Kamel.

El-Mélek-él-Salèh, en montant sur le trône qu'il venait d'usurper, s'occupa d'abord de s'y bieu affermir; puis, l'année suivante, 638 de l'hégire (2), punissant dans les traîtres la trahison qu'il avait provoquée et dont il profitait, il fit arrêter tous les mamlouks et les émirs, auteurs de la révolution dont son frère avait été la victime, et créa un nouveau corps de mamiouks, à la fidélité desquels il confia la garde particulière de sa per-

Comme s'il eût voulu punir ceux même qui avaient été les instruments indirects et involontaires de son usurpation, le nouveau sultan d'Egypte dépouilla, cette même année, el-Mélek-el-Djouad des possessions de Mésopotamie, qu'il lui avait dounées en échauge de la Syrie.

Le prince exproprie ne put même obtenir la permission de se retirer en Egypte. Outré de ces procédés odieux, il se jeta dans Saiut-Jean d'Acre et demanda un asile aux Francs. Ceux-ei le recureut pour son argent, et pour de l'argent le livrèrent ensuite à Ismayl . prince de Damas, qui le sit étrangler.

Ce commencement de relations d'intérêts, entre le prince de Damas et les Francs, amena bientôt entre eux, contre l'Égypte, une coalition, à laquelle prirent part él-Mélek-él-Mansour-Ibrahym, prince de Hémesse, et le prince de Karak. Ils promettaient aux Francs le partage

de l'Egypte, quand elle serait conquise, et leur cédaient des à présent Sayd Chakuf . Tabaruéh . Asaalan et Jérusalem : les Francs, accedant avec empressement à ces eonventions, se mirent en possession des places concèdées, et se hâterent de relever les fortifications de Tabaryéh et d'Asgalan.

Une longue guerre s'ensuivit entre les confédéres et l'Egypte : les succès étaient indéeis, lorsqu'une horde de conquerants nomades vint jeter son poids dans la balance.

Les Kharizmiens ou habitants du Khouarezm, que les écrivains des croisades nomment les Corasmins, chassés de la baute Asie par les conquêtes de Tchingis-Khan, avaient été refoules sur la haute Syrie, dont ils occupaient les frontières; le sultan d'Égypte s'en fit des allies, l'an 642 de l'hégire (1), et les lança à la fois sur les Francs et sur les princes de Syrie coalisés. Les Kharizmiens répondirent à cetap-

pel, et, traversant la Syrie entière, vinrent attaquer les Francs et leurs allies. sous les murs mêmes de Ghazzah. Le sultan d'Égypte réunit ses troupes aux hordes des barbares, et, après un combat

(1) Cette année a commencé le feudi 9 fuin de l'an 1214 de l'ere chrétienne.

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le mercredi 3 août de l'an 1239 de noire ere. (2) Cette année a commencé le lundi 23 juillet de l'an 1240 de notre ere.

acharné, la victoire se déclara en sa fa-

Les coalisés furent poursuivis l'épée dans les reins, et Ghazzah, Jérusalem, avec toute la côte, rentrérent sous la domination d'el-Melék-él-Salèh, qui envoya au Kaire un nombre considérable de prisonniers et des monceaux de

têtes. Poursuivant ses avantages, le sultan d'Égypte fit venir de nouveaux renforts, et courut assiéger à Damas Ismayl et le

prince de Hémesse. D'autres combats se prolongèreut, de l'an 643 (1) à l'an 645 (2) de l'hégire (1245 à 1247 de l'ère chrétienne), Damas avait cédé aux troupes ézyptiennes, mais Hémesse avait resisté. Voulant en finir, l'an 646 de l'hégire (3), el-Mélek-él-Saleh avait quitté le Kaire pour aller diriger lui-même les opérations militaires ; mais il était déjà attaqué de la maladie dont il mourut : c'était une tumeur au jarret, qui était dégénérée en ulcère, et qui le força de s'arrêter à Damas ; chaque jour sa maladie prenait un caractère plus grave, lorsque les nouvelles qu'il recut du Kaire l'obligérent de se faire transporter en hâte, sur une litière, en Égypte. Il y trouva les Francs maîtres de Damiette.

Pour la septième fois, l'Enrope chrétienne venait fondre en armes sur l'islamisme. Une septième croisade avait été resolue par le concile de Lyon, l'an 12 15 de l'ère chrétienne (643 de l'hégire). Cette croisade, destinée à réparer les désastres qui avaient termine la précédente si malheureusement pour les chrétiens alliés aux princes musulmans de Syrie, était armée de tous les movens d'exécution qui pouvaient en attirer le succès : cinquante mille guerriers, des approvisionnements considérables, des vaisseaux nombreux et bien équipés, l'élite des chevaliers d'une valeur éprouvée, une jeunesse bouillante avide de gloire, exaltée par le fanatisme religieux et la honte des précédentes défaites : à leur tête marchait le roi de France lui-même, le jeune Louis IX, qu'auraient du enorgueillir les lauriers

(1) Cette année a commencé le lundi 29 mai de l'an 1245 de notre ère. (2) Cette année a commencé le mercredi s mai de l'an 1217 de notre ere.

(3) Celle année a commencé le dimanche 26 avril de l'an 1248 de l'ère vulgaire.

de Saintes et de Taillebourg, si son esprit profondément religieux avait pu reconnaître une autre gloire que celle d'enlever les lieux saints aux profanations des infidèles.

Voilà les ennemis redoutables que le sultan devait voir devant lui à son arrivée

Rien n'avait été épargné pour la défeuse de Damiette : armes, provisions, machines de guerre, tout s'y trouvait en abondance; tout fut inutile. En vain la plus aguerrie des tribus arabes, celle des Beny-Kendnéh avait été chargée de la défense des remparts; en vain l'émir Fakhr-éd-dyn, à la tête d'une forte armée, avait-il tenté de s'opposer à la descente : les troupes de l'émir furent écrasées par la furia francese : épouvantes de la déroute de cette avant-garde, les Beny-Kenûnéh désertèrent les remparts, cherchant leur sûreté dans le désert : les habitauts les suivirent dans leur fuite, et le 22 du mois de Safar (29 juin 1247), les croises français entrerent dans Damiette, portes ouvertes, sans coup férir. Approvisionnements, armes, munitions, machines de guerre, trésor, tout fut à eux : c'était pour le sultan d'Égypte une perte irréparable.

Transporté de colère, él-Mélek-él-Salèh fit pendre jusqu'au dernier tous les Beny-Kendnéh, et, le mardi 24 de Safar, il prit position à Mansourah, Cependant son état empirait de jour en jour, et l'on commençait à désespérer de sa vie. Le 14 du mois de Chaaban (novembre), il expira à l'âge de quarante ans.

Les écrivains arabes attribuent à ce prince un génie élevé, un caractère grave, un maintien imposant : il parlait peu, et chacun tremblait en sa présence. Jamais prince avant lui n'avait réuni autant de mamlouks autour de sa personne. Il fut ainsi la première cause de l'extinction de sa dynastie, que ces gardes pretoriennes devaient peu de mois après renverser.

En mourant el-Melek-el-Saleh n'avait pas désigné son successeur, et le seul fils qui lui restait, Ghayath-ed-dyn-Touranchah avait été laissé par lui en Syrie, à Housn-Kayfah. Chageret éd-dorr (arbre de perle), esclave favorite du sultan et mère du jeune prince, se concerta avec l'émir Fakhr-éd-dyn et le chef des eunuques Gemat-le-le-l-lyn-Mohassen pour conserve le trône àson fils. Chagpre-l-d-dorr n'était pas étrangère à la politique et aux fonctions du gouvernement : pius d'une fois le sultan, qui, s'il fauten croire quelques écrivains, l'avaits olennellement épousée, avait laissé entre ses mains la liaute administration de l'Esypte, pendant les nombreuses absences que nécessitaient ses exoé-ditions militaires.

La mort de el-Mèlek-el-Salèh fut tenue secrète et l'assemble des einirs convoquée : Le sultan, leur dit Chageret-dedorr, vous ordonne de lui jurer fidelité, et, après lui, à son filset huék-el-Mozazem Ghayath-éd-dyn-Tourán-chah : il confie les fonctions d'Alabèk (tuteurdu prince, généralissime et premier teurdu prince, généralissime et premier

ministrè, à l'émir Fakhr-éddyn. La serment fur prête sans heistation par les émirs, par le Agym-magdin gouverneur) du Kaire, par toutes les quants de l'Etnt, Les dépiches et les on d'él-biéle-él-soléh, et aves sou élamet (as signature) qu'un esclave avait su contrefaire. Chaeun croyait au Kaire él-biédes des que qu'un estait su contrefaire. Chaeun croyait au Kaire él-biédes des que par le des des des des parties des ées soutgons de sa mort s'elvérent, a claim tandé en toute laite au Kaire.

Cependant les Francs s'avancalent ver Mansourah, que nos historiers appellent la Mussoure; sur la route un combat engagea, au commencement du mois de Ranadalfa (décembre), et les musulmans y lirent des pretes considérables; les Francs stationnérent quelque temps à Charmessah, puis lis continuerent leur marche; enfin, le march à du mois viert 1250, ils surprirent les mussulmans dans Mansourah, et en firent d'abord un grand massacre.

Dès la première attaque, l'émir Fakhréld-dyn, qui s'était jich audvant d'eux avec le plus grand courage, fut tué en combattant, et tes chrétiens allaient remporter une victoire complète, si le corps entier des manlouks u'était accouru changer la face du combat et repous-er les terribles assaillants. Les armées chrétiennes et musulma-

(1) Cette année a commencé le vendredi 16 avril de l'an 1219 de notre ère. nes s'observaiont mutuellement dans leurs positions respectives, anso ser tenter aucune entreprise nouvelle, lorsque et Michel-Manazem arriva de Syrie à Mansourah. So présence ranima le courage des musulmas; une attaque générale ent lieu: on s'y batif avec fureur, tant sur le Nil que sur le rivage, et la flotteégyptienne réussité applurer trentedeux nairres de la flotte des croiéss.

Ceux-ci, découragés par cet échec, proposèrent de se retirer et d'évacuer Damiette, si les musulmans consentaient à leur rendre Jérusalem et une partie de la Palestine: ces offres furent rejetées.

Bientôt pourtant les chrétiens, qui s'étaient opiniâtres à garder leurs positions devant Mansourah, eurent épuisé leurs vivres; ils ne recevaient plus rien de Damiette, leurs communications avec cette ville ayant été coupées, et, le mercredi 2 du mois de Moharrem de l'an 648 (1) de l'hégire (6 avril t250), ils se décidèrent à s'y replier; mais les musulmans, s'attachaut à leur poursuite, les atteignirent dans cette retraite le lendemain matin, auprès de Fareskour; on s'attaqua, on se défendit avec fureur : il y eut là un horrible carnage : trente mille Français, disent les écrivains arabes, y furent tués ou novés : le roi de France lui-même, avec ses principaux chevaliers et ses princes, qui s'étaient retirés à Minyet-Abou-abd-allah, furent, après les efforts de la plus noble défense, forcés de se rendre prisonniers à l'eunuque el-Mohassen.

Après cette victoire décisive, la mort d'ét-Métek-ét-Saléh fut publiquement déclarée et ét-Mélek-ét-Moazzem-Touránchah proclamé solennellement son successeur.

Le jeune sultan, à la fois enirré de la gloire de ses armes et du rang suprême où il venait d'être élevé, vint asseoir son camp à Fareskour, et voulut donner une fête magnifique sur le champ de bataille même, si fatal à la valeur française, où Louis IX avait subi la défaite et l'esclavage.

El-Mélek-él-Moazzem y trouva la mort. A peine avait-il régné deux mois, que déjà sa conduite inconsidérée envers les émirs et les mahilouks lui avait (1) Cella année a commencé le mardi 5 avril.

(1) Celle année a commence le mardi 5 avr. de l'an 1250 de notre cre, aliéné tous les esprits : il avait maladroit unes et intempestives, contre cux qu'il ques et intempestives, contre cux qu'il accussit de la perte de Damiette et des premiers désastres de la campagne, quarante emirs avaient été mis à mort, et les autres se voyaient élogués de toute fonction et de tout elignité; car le sultan n'accordait plus as confiancequ'aux coutmant de la constant de la configuration de la Mésopolante. L'irritation fermenant au milieu de tous ces mecontentements. Probission pet tarda pas à éclaters.

Le lundi, dernier jour du mois de Mariera (4 mil 1500), les manolus lairera (4 mil 1500), les manolus lairera (1 mil 1500), les manolus les voltes assallirent en tumulie et Meles-Chouzeara-Torand-chafa; l'un d'exc. Heighera, qui plus tard dersi occuper le Meles-Chouzeara-Torand-chafa; l'un cour ou no le sultina se redigist-et dans une tour en bois, qu'il avait fait construire à Frazzkour, pour fortifler cette position, les rebelles y mirent le feu : chasse par les flammes, il courut vers le Nil, espérant y trouver Estale dequelque parque : une mies de flechtes l'arreita sur barque; une mies de flechtes l'arreita sur blessures : les cinneterres et les poignards des manolusis l'acheverent.

Ainsi périt misérablement, à la fleur de son áge, des mains de ses propres gardes, le sultan él-Miéleh-él-Moazzem-Ghayath-éd-dyn-Tourán-chah, dernier roi d'Egypte de la branche collatérale du graud Saláh-éd-dyn. Avec lui s'éteignit la puissance de la dynastie ayoubite.

## CHAPITRE XIII.

Dynastie das manionias behavistes on furbomunta.— Leur origina.— Chapert-del dott.".

— Singer-deligina— Chapert-del dott.".

— Nour-del-dyn-dyn—— Dynama.

— Boult-del-dyn-dyn—— Dynama.

— Boult-del-kom.— Selanden.— OeBloom.— Editelyl—— Baydran.— El-Mickel——

Komitalian—— El-Mickel—— Baydran.— El-Mickel—

Komitalian—— El-Mickel—Monthelen.— El-Mickel—

Komitalian—— El-Mickel—Monthelen.— El-Mickel—

Komitalian—— El-Mickel—Monthelen.— El-Mickel—

El-Mickel—Singer-del-dyn—— El-Mickel—

El-Mickel—Singer-del-dyn—— El-Mickel—

El-Mickel—Singer-del-dynamickel—

El-Mickel—

El-M

Le meurtre de el-Mélek-el-Moazsem-Touran-chah venait de faire tomber le pouvoir des mains de la famille de Sa-

låh-éd-dyn en celles des mamlouks, meurtriers du sultan.

Les nouveaux maîtres, dont l'Égypte subissait la toute-puissance, étaient Tur-komans ou Turks de missance, et originaires du Koptchak, contrée immense de l'Asie septentrionale, dont les souverains musulmans ont eu longtemps pour vassaux les princes slaves qui régnaient en Russie.

séapodamie. L'irritation fermentait au litiu de tous est mecontentement faite dans la haute Asie, sous la conduite de l'active de l'active

Au midi, les Kbarizmiens étaient venus s'établir en Syrie et en Mésopotamie; à l'occident, d'autres tribus fugitives étaient parvenues jusques en Hongrie : il y avait hâte à fuir, car les retardaties étaient ou massacrés ou réduits en esclavage.

Les marchands d'esclaves de tout l'Orient étaient accourus au-devant des conquérants nouveaux, fournisseurs abondants de leur commerce, et avaient transporté dans tous les marchés de l'Asie méridionale la marchandise humaine dont les Tartares venaient de les approvisionner: la marchandise étuit de defaite, et la vente ne s'en fit pas attendre.

Cétaient genéralement des esclaves d'élle, forts, rigoureux, bien faits, jeunes tout ce qui était d'une qualité inferieure avait été massaré. Tons les pétitsprinces de l'Asie profitérent de l'occision, et le sultan d'Expte (5-liélek-eus), au le company de la company de l'au qu'il avait composé de ces seclaves (manhouks) as garde particulière; cette garde était appelée halyah (ceinture), et, en effet, elle était destinée a cientire le prince et à l'entourer partout comme une army lement ou plutôt comme lement ou plutôt comme une army lement ou plutôt comme une army lem

Partagés en plusieurs corps de milices, les mamlouks de chaque classe se distinguaient par différents insignes, brodés sur leurs habits, ou incrustés en or sur leurs armures. Ces insignes étaient, pour les uns des roses, pour les autres des oiseaux ou des griffons : des bandes étoffé de différentes qouleurs étaient spécialement affectées à chacun des corps différents. C'est à l'imitation de ces insigues que les chevaliers croisés inventerent les armoiries et les livrées

La cristion decesmilices, envahisamt ala fais la service extrieve du plante et le service extrieve du plante et pest de l'armée et par de bon enit par le reste de l'armée et par de l'armée et de l'armée et par de l'armée et par de l'armée et par de l'armée et par de l'armée et perse de la détrardica de la dyselée à la défendre, « l'amprodet Monarque, d'it.l', dans le nid de l'aigie et par de l'armée et l'armée

tu appelles les vautours;
 Les fils du grand Salàh-éd-dyn ont
 acheté des esclaves pour se vendre à
 eux comme esclaves eux-mêmes.

Quoi qu'il en soit, ces milices étaient nombreuses, bien armées, sentant leur force, disposées à en abuser de toutes les manières, et désormais incapables de se plier au joug d'aucune discipline, même en faveur du souverain de leur choix. Leurs chefs occupaient les principales dignités de l'État ; leurs troupes , les principales forteresses de l'Egypte : lorsque él-Mélek-él-Saléh eut si inconsidérément accru leur nombre, les casernes jusqu'alors consacrées au logement des gardes du prince n'avaient pu les contenir, et il avait fait construire pour eux, à l'extrémité méridionale de l'île de Raouddah, près du Megyàs et le long du bras oriental du Nil, de vastes quartiers fortifiés, tant par des constructions que par leur position entre les deux bras du fleuve, dont ils étaient entourés : or le fleuve du Nil recoit en Egypte le nom de él-Bahar, qui en arabe signifie proprement la mer; et de ce nom est venuceluide Baharites, par lequel la première dynastie des mainlouks est désignée.

Après quelques jours d'anarchie et de désordres de toute espèce, il fallut songer à régler et organiser ce pouvoir de souveraineté, que venaient de s'arroger les milies rebelles: il était naturelde penserque le trône sacant deviendrait la proie du premier ambitieux assez hardi pour oser prétendre à ce poste, devenu si glissant et si dangereux. Le nouveau roi d'Egupte sembait devoir et recelui des chefs des mamlouks qui saurait le mieux rereissir à capter la faveur de ces milices et effervescentes: il n'en fut pourtant pas ainsi d'abord.

anns d'abord. Immiles doupel le patient de l'estate de l'estate de l'éché Jonazers l'aurènchait avait été assassine, le roi de France Louis IX et les princes et les cheraliers de sa suite étaient enoure entre les des suite étaient enoure entre des la maisse de l'estate de l'estate avait vaienment cherché un saile. Des commencement de l'incendie, les croises en étaient sortis, et, sans être le autrent de l'incendie, les le commencement de l'incendie, les croises en étaient sortis, et, sans être le autrent les groupes, hostiles pour le sultan seul, se réfujier sur les galeres qui, d'agrès le trait, devaient les trans-

porter a Damiette. Du haut de ces navires, ils avaient vu toute la scène sanglante, et le malheureux Tourán-chah avait succombé auprès même de la galère que montait le sire de Joinville. L'undes meurtriers, Fares-Oktay, que Joinville nomme Pharacatail, avait arraché le eœur de sa royale victime, et vint présenter cette offrande Louis IX, témoin de la catastroplie, lui demandant une récompense pour avoir tué son ennemi; bien plus, s'il faut en croire des récits affirmés par les uns . démentis par les autres, la couronne d'Égypte fut alors offerte par les émirs au roi de France, qui la refusa.

En effet, les conspirateurs étaient embarcassès dans le choist du nouveau souverain qu'ils allaient se donner; chacun d'eux avait une semblable répugnance à choisir pour maître un de ceux qui étaient encore leurs égau. Toutes les prétentions marchaient de front, sebeurtaient, ser croissient, et semblaient ne pouvoir se décider que par le sabre : l'intrigue et l'habilet d'une femme surent denouer ces difficultés, et les amene à une solution sans déchirments

sanglants et sans guerres intestines. Cette femme était Chageret-éd-dorr, femme de l'avant-dernier sultan, mère, ou, suivant quelques écrivains, seulement, świle-mère du sultan massacré par les rebelles. Du fond de son palsis, elle veillait sur les événements, prête à en tirre parti, avec la meine dextérité politique qu'elle avait déjà déployée à la mort del-Mélek-et-Salèh-Negméd-dyn, pour conserve le trône à Tourdn-chah, qui ne lui en avait marqué aucune reconnaissance.

commissione, esclave achetic par le suitan. Achogrevich-dorr avait des sympathies naturelles avec les manulust, Turks comme elle, comme elle, comme elle, comme elle seveles praincipations du palais aussi bien que par le principation de palais aussi bien que par leur cooperation commimme aux manctu-eur couperation commissione aux manctu-eur en participation de la commission de l

reine d'Egypte par une décision qui

n'avait pas d'antécédents dans les dynas-

ties musulmanes précédentes, et dont

l'exemple unique ne fut suivi à aucune des roques qui lui succedera. Les émirs, daus une assemblée géche comme de la comme del la comme de la comme del comme de la comme de la comme de la comme del comme de la comme de l

qui partageait déjà secrètement son lit,

suivant la plupart des historiens, et qui

fut soupconne d'avoir trempé dans le

meurtre û'el-Mekk-de-Moaziem.
Les commencements du nouveu règue se présentérent sous d'heureux présages : la mellueure intelligence se manifestait entre la suitane et le régent, les
chiris étaient combiles d'honneurs par
forder de la commence de la manuel de la commence del la commence de la commenc

Les émirs s'étaient empressés de faire connaître la nouvelle organisation du royaume d'Égypte aux détachements de manlouks qui occupaient la Syrie, les invitant à suivre l'exemple de leur soumission. Des dépêches avaient, en même temps, été envoyées à Baghdad, au khalyfe el-Mostanser-b-illah, pour en réclamer le diplôme d'investiture en faveur de la souveraine qu'ils venaient d'élever au trône.

La réponse du khalyfe fut indignée et menacante; il écrivait aux mamlouks : « Puisqu'il ne se trouve parmi vous au- cun lomme capable d'être votre sul- tan, j'irai moi-même vous en donner un de ma main. Ignorez-vous que no- tre vénéré Prophète a dit: Malheur aux peuples gouvernés par des femmes! « mes! »

D'un autre côte, les mamious de Dans refueirent l'Obeissance à la reine d'Egypte, et livrérent leur ville, le 8 de mois de Rabvé-l'hany, au sultan d'A-lep, ét-Méch-ét-Nesser) oussauf, arter-petil-list écalide-ét-dyn, Cent det de Chapter-ét-dédorr avaient été masierts; les villes de Baulbet, de Chamymis et d'Affgelous avaient suivi l'expendige de l'autre de la part des mamients de l'autre de l'

L'Atabek &z=eded@n-Ybek profits de ces conjonetures difficiles pour séparer ses intérêts de ceux de son associée : les émirs forcèrent Chargeret-éd-dorr d'abdiquer, après quelques mois de règue, et, l'an 648 de l'inégre (1), &z==éded@p-l'bek fits prodamé souve-hilles de l'inégre d'abdiquer, après quelques mois de l'édec de l'inégre d'abdiquer, après que l'inégre d'abdiquer d'abdique

Ybek épousa alors Chageret-ed-dorr, afin de réunir à son parti cellu que pournit noisserver enorre la reine déposée, etil sortit du palais, en faisant porte devant lui le sandjan (étendard) impérial, enouré de tous les corps de milines; mais à peine eut-il été recomu pour sultan, insubordonnées, changérent tout à coup de sentiment, et lui donnérent un associé à l'empire.

Les mamlouks s'étaient partagés en deux partis ayant des vues opposées et des intérêts différents.

Les uns prirent le nom de Moèzzites, parce qu'ils avaient été achetés par ét-(1) Cette année a commencé le mardi 5 avril de l'an 12so de notre ère. Melde-de-Muiz-a-bek, ou qu'ils uit cainant devouis; les autres avaient fait partie de l'aucienne maison de de-Meide-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de-Muiz-de

Ce jeune prince, nommé Moussa-Mouzzaffer-éd-dyn, était lik de Youssouf, petit-fils de Youssouf-Aqsys, roi de l'Yémen, etarrière-petit-likde él-Métkek-ék-Kamel, troisieme roi d'Exypte. I fut inauguré, le 5 du mois de Gemadyél-Aouel, sous le titre de él-Métek-de

Achraf (le roi très-noble).

1 bel: fut obligé de reprendre le titre

d'Atabek; mais it continua d'exercer en entier le pouvoir, dont il partageut nominativement l'autorite avec le jumpien. L'ou vita mais, par une bizarretia prince. L'ou vita mais, par une bizarretia le descendant de l'illustre familie de vadeh-éctdyn, et l'esclave de cl-Mélek-ét-Nachsach, assassin de el-Mélek-ét-Moazzem-fauria-cheh z: leurs nous furent ensemblie promotées aux prieres solenmonaise (D).

Cependant le nouveau sultan de Damas Kasare-dé-dyn-Possond, de la raee des Ayoubites, s'apprétait à renger la mort dé-Méde-dé-Mooratem, son purent, et avait appelé le concours de tous les autres princes de sa famille; pour assurer davantage le succès de son expédition, ji proposa au roi de France Louis IX, alors à Saint-Jean d'Acre, de réunir leurs forces pour attaquer les mam-

(1) Monnade en cuivre du sultan At-Mélek-At-Achraf-Moussa, portant en même temps le nom du dernier khalyfe abbasside At-Mostasem-b-Hlah-Abou-Ahmed, qui fut le dernier souverain de Baglidad.



louks d'Egypte, offrant, pour conditiono du traite, la restitution au reroisse du du traite, la restitution au reroisse du royaume de Jerusalem. Des negociations écntamèrent; le moine Jese le Breton, de l'ordre des Freres précheurs, fut de l'ordre des Freres précheurs, fut chargé par le roi de France d'aller trouver Nausse-séd-dyn; mais eu même temps que de le chevalier Jean de Valeucennes fut de le chevalier Jean de Valeucennes fut envoyé aux Baharites, pour demander réparation des violences qu'ils avaient commisses contre les chrétiens depuis le traité de trève.

Les manifoules, desirant avoir les outens croises pour auxiliaires contre les autens de Donnas, promirent tout, et rendirent la literie à un grand nombre de rent la réducir à un grand nombre de rent à réducir, avec des ambassadeurs charges de nejocier cette alliance. Pour conditions prelabiles, Louis IX estanças de nejocier ette alliance. Pour conditions prelabiles, Louis IX estanças de nejocier et de l'alliance. Pour conditions prelabiles, Louis IX estanças l'a rennie de fouteix se têtes de chretieus qui charge de fouteix se têtes de chretieus qui charge de l'auxiliance de l'auxilia

Les Baharites satisfirent à toutes ces demandes, et y ajouterent le présent d'un cléphant, qui, transporte eu France, fut le premier qu'on y eût vujusqu'alors, et, de plus, la proniesse de la restitution du royaume de Jérusalem, après la dé-

faite dis sultan de Damas. Celluici sust dei informé des negociations de Louis IX were les manciations de Louis IX were les mantroupes de visit mille hoimes pour empédier la jonction des forces des deux partes contractantes : ces troupes batturent les Expytiens s' Gilazzah, et les partes contractantes : ces troupes batturent les Expytiens s' Gilazzah, et les trent les Expytiens s' Gilazzah, et les projectes ensuite en Syrie par l'enir Farce-Optoy, elles revinrent quelque unim-pares, avec de nombreux reaforts, ayant a leur tête Chena-té-dipt-Louis, et suttant de Damas til-même.

Les Baharites, commandés par Ybek et Fares-Oglay, accoururent a sa rencontre, et, le jeudi 10 du mois de Doul-Oadéi de l'an 649 de l'hégire (1), les

(1) Cette année a commencé le dimanche 26mars de l'an 1251 de noire ére; le 10 de Doudeux armées se livrèrent bataille à Abbassah.

Les Egyptiens furent d'abord mis en déroute, et les Syriens se mirent à leur poursuite; mais Ybek et Fares-Oktay, qui avaient opéré leur retraite vers l'interieur de la Syrie avec un gros de cavaliers, y rencontrèrent, peu accompagné, le général des Syriens Chems-éddyn-Loulou, taillèrent en pièces son escorte, le tucrent, puis coururent attaquer le sultan de Damas lui-même : ce prince était resté sur le champ de bataille avec peu de monde autour de lui, presque tous ses soldats étant occupes à poursuivre l'épée dans les reins les débris de l'armée égyptienne, jusqu'aux portes du Kaire. La chance tourna alors : le sultan de Damas eut à peine le temps de se dérober à la mort par une prompte fuite; Ybek et Fares Oqtay eurent bon marché des corps isolés, ou dispersés en désordre à la poursuite des fuyards, et à leur tour les Égyptiens se trouverent vainqueurs.

Après sa victoire, Ybek rentra au Kaire; il trouva que les fuyards y avaient déjà porté la nouvelle de sa première défaite : les habitants avaient dès lors eru la puissance des mamlouks anéantie, et s'étaient hâtés de se déclarer en faveur du vainqueur Nasser-êd-dyn: on avait fait la prière publique, au nom de ce prince, dans les mosquees de la citadelle et dans celles de Mesr-él-Oadyméh (le vieux Kaire) : plus prudents , les imânis du Kaire lui-même ne l'avaient faite pour personne. Malgré cette réserve, Ybek les confondit dans sa vengeance. Le Kaire, la citadelle et Mesr-él-Oadyméh furent également livrés au pillage.

Nasser-éd-dyn était mis par son denier édee hors d'état de continuer la guerre: la paix fut conclue entre lui et les Reyptiens. Les namilouks gardérent l'Égypte, Ghazzah et Jérusalem: le roi e Syrie ett tous les pays au delà du Jourdain. Par ce traité, Nasser-éd-dyn obtenait ce qu'il avait cherché à obtenir par la guerre, la rupture de toute alliance entre l'Égypte et les croisés; les Balarities et les Syriens se réunirent pour attaquer les Chrétiens.

l-qadéh de cette année correspond au 19 janvier de l'an 1252 de notre ère.

Fares-Ogtay était celui de tous les émirs auquel l'Égypte était le plus redevable des derniers succès obtenus : sa puissance s'en accrut, et ses partisans lui donnaient publiquement le titre de Roi. Il venait d'épouser la sœur de él-Mansour, sultan de Hamah, et exigea que cette princesse, comme fille de souverain. fût logée à la citadelle. Ybek y acquiesca : mais il sentit qu'il était temps de se défaire de celui qui pouvait devenir un dangereux rival: d'ailleurs depuis longtemps il nourrissait contre Pares-Outau des projets de vengeance : cet émir était à la tête du parti des mamiouks saléhites, qui lui avaient imposé le partage du trône avec le jeune él-Mélek-él-Achraf : il aposta plusieurs de ses affidés, parmi lesquels était Séyf éd-dyn-Qottous, qui depuis monta sur le trône.

Fares-Oqtay fut poignardé, au moment où il entrait dans son palais de la citadelle. Craignant les suites de ce guetapens, Ybek fit fermer les portes de la citadelle et de la ville, et se tint prêt à tous les événements.

Ils ne se firent pas attendre: Les mires des Sudetiles, aven Beyders à leur tête, vinrent aux portes de la citadle, redemander aven emenses leur einer Fare-Ohtung, qu'ils croyaient seuent arrête: la tête de l'enir, jetée du haut des morailles, leur apprit, en coulant à leurs peise, que leur récharation il avait plus d'objet, et leur inspire no partie papie de l'entre de l

Avant ainsi renverse le parti qui lui était oppose, el-Melek-el-Moez-Ybek s'empara du jeune el-Melek-el-Achraf et le fit jeter dans un cachot, où ce malheureux prince mourut, après un an et un mois de rèene.

Ce prince fut le dernier de la dynastie ayoubite en Egypte. Des rejetons de cette familier feronante necore a Damas et à Alep, à Hémesse, à Myafarekyn; mais, moins de dix annees après. Ils devaient à leur tour s'éteindre, ne laissant qu'une seule branche, celle des sujtans de Hamah, moins illustrée par la petite principauté qu'elle conserva pendant près d'un siècle que par l'honneur d'avoir produit le célèbre et savau-*Abous-l-Fèda*, sultan de *Hamah*, depuis l'an 718 de l'hégire (1) jusqu'a l'an 732 (2), auteur d'une Géographie et d'une histoire justement renomurées.

Les peuples ont depuis longtemps oublié les noms de tous les sultans, fils ou collatéraux du grand Saldh-éd-dyn, qui ont passé sur la terre, en la foulant, ou marquant leurs pas par des ravages: la mémoire du sultan Abou-l-Féda, historien et géographe, vit encore de nos jours, et a acquis une gloire populaire et méritée.

Seulsultan sur le trône, sans eigal au present, sans rival a redoutet à l'alvenir, Présent, sans rival à redoutet à l'alvenir, Poèt ne régait pourtant pas par luimene; il avait trouvé un malire dans la femme qu'il avait épousée. Chappertéd-dorr lui milimant ses volontés, et Poèt nosait leur résister. Ains Chagerie-tél-dorr, tout doposée qu'elle etait, regait encore réellement, et avec plus de despoissiene, sous le nom de son minimo nui devini intolérable, etil tenta de ée na affranchir; mais il éponuva que se soustraire aux pièges caches d'une fennne est plus difficile que combat de l'aux d'aux de l'aux de l'aux

en face les hommes. Prétextant la stérilité de Chagereléd-dorr, il lui donna des rivales dans ses concubines, et accorda ses préférences à une d'elles qui l'avait rendu père d'un fils, nomme Nour-éd-dyn-Aly. Il avait cessé depuis quelque temps ses visites à Chageret-éd-dorr, lorsqu'elle apprit qu'il était sur le point d'obtenir en mariage la tille de Bedreddyn-Loulou. roi de Moussoul. La jalousie de la reined'Égypte s'était contenue, tant qu'elle n'avait eu que des rivales d'un rang inférieur; sa vengeance ne connut plus de frein dès qu'elle sut qu'une fille de roi allait occuper sa place. La mort de Ybek fut résolue.

Chaque harem a un endroit secret destiné aux ablutious; cinq eunuques blancs y furent cachés; dès qu'Ybek y fut entré, se jetant sur lui, ils l'étranglèrent avec le châle de son turban, le mardi 23

(1) Cette année a commencé le dimanche 6 mars de l'an 1318 de l'ere chrétienne. (2) Cette année a commencé le vendredi 4 octobre de l'an 1331 de l'ére chrétienne. du mois de Raby-él-Aouel, l'an 655 de l'hégire (1). On répandit le bruit qu'il était mort d'un accès d'épilepsie.

Chageret-dd-dorr n'eui pas le temps de jouir de sa vengeance : effraée elleméme de son attentat, elle fit venir deux des principaux émirs, Gemal-éd-dyn Ydoughedy et Azz-éd-dyn-éd-Hadeby : elle leur remit le sceau du sultan mort, eu leur offrant, devant le cadavre de son nari, sa main avec l'empire. L'un et l'autre réulèséreut.

La estastrophe s'était passée la nuit dans l'intérieur di palais : rien n'avait transpiré dans le Kaire avant le point du jour. Mais à cette heure la nouvelle fatale s'en répandit dans tous les quartiers : les mamlouls partians d'Déé jurerent de le venere: l'fils du sultan assassine, vour-dételpr. Typ. d'âgé de quince ans sultire d'ét. Melch. el-Mansour (le roi victorieux).

Le premier acte du jeune roi d'Expre fut de faire saisi a merritreire de son père, et de la livrer à l'obdisque dont origination de la commandation de la commandation bandonna la prisonnière à la barbarie de ses femmes, qui lui firent subir un supplie nouveux. Elles l'assonmérent à coups de leurs chaussures de bois supplier nouveux. Elles l'assonmérent à coups de leurs chaussures de bois supplier nouveux. Elles l'assonmérent à coups de leurs chaussures de bois supplier nouveux de l'autre de la supplier nouveux de l'autre de l'autre de la commandation de la l'autre de l'autre de la l'autre de de l'autre de l'au

Ainsi périrent misérablement, l'un par l'autre, en nième tennes, Ybek et Chageret-éd-dorr, comme si la destinée avait voulu punir, par leurs propres mains, les complices du meutre de l'infortuné sultan ét-Melek-ét-Moazzem.

Le règne d'Azz-éndelpa-Ybeh avait eté de six ans et onze mois. Le Kaire lui doit l'érection de plusieurs monuments, et eutre autres d'un collège portant son nom (él-Medresséh-él-Modzyéh), sur le bord du Nil au weux Kaire, aquqel il avait assiané des revenus considérables. Nour-éd-dyn-fly i ieut qu'un règne de court- durre: il fut placé sous la telle de Charj-éd-dyn, Cophe d'origine,

(1) Celte année a commencé le vendredi 19 janvier de l'an 1257 de l'ere chrétienne. qui avoit été médecin et favori du einquième sultan ayoubite, puis vizir sous ce prince et ses successeurs. Nomme d'abord Hebat-Allah (Dieb-donné), il avait changé en nom ehretien (1) pour le nom nusulman de Charf-éd-dyn (gloire de la religion), et développa autant de talents comme vizir que comme médecin.

Malter son habilds, Tourisme insection, Malter son habilds, Tourisme fraction, and the Coldona to taking at a law as a fair nominar of a se fair nominar Indeed (unternament) and the signal during neprior. Cette nomination fut le signal d'un compton contre Nortaldyn-Aly, Collous rappela un divan général, et di declare noise en Syries (ort de leur appoir, il assembla un divan général, etil declare noise en Syries (ort de leur appoir, il assembla un divan général, etil declare noise en Syries (ort de leur appoir, il assembla un divan général, etil declare annue ma de la control de la co

Sityl elektryn-kottous tinit d'une ongine plus noble que ses deux prédeessours. Issu de rase royale, il était liste de sours. Issu de rase royale, il était liste du Khousreur. Il ilwasion des Tuvait rédiuavait dispersés a famille, et l'avait rédiuration de l'estable de l'avait rédiula electarge il prit en montant sur le trône le nom d'el-Melshel-Moszaffer innecement de son règne par l'empirsonnement et la mort du jeune prime qu'il veniait de dépouller : Chanfeddya, qui avait voulu defendre les interést qu'il veniait de lim en coros à la porte de la citadell. Il

Mais à peine Qottous était-il innagure, qu'on via rriver au Kaire un officier tarbare, porteur d'une proclamation de Houldous, petit-fils de Tchingis-KAdn. Les Tartares avaient déjà débordé Abard. Les Tartares avaient déjà débordé les tour les méridonales de oriendant four les méridons de mangent de la compereur des Mogols avaient des provinces d'Iraq, ascengé les grangrames innombrable, avait ravagé les deux provinces d'Iraq, ascengé les grandes villes de Moussoul et d'Alep; pris

(1) Ce nom dans la langue arabe répond à ceux de Theodotos, Théodoros et Theodotos en gree, comme à celui de Decdatus en latin. (2) Cette annee a commence le dimanche 20 décembre de l'an 1234 de noire ere. Le 4 da mois de Doui-l-Qadeh correspond au 22 octobre de l'an 1234 de potre ère.

d'assaut Baghdad, l'an 656 de l'hégire (1), et mis à mort le khalvfe *el-Mostassemb-Illah*, dans lequel s'éteignit le khalyfat abbasside.

A la suite de ces invasions rapides, Houlatons éstait rabattu sur la Syrie; maître de Damas, des éstait rabattu sur la Syrie; maître de Damas, des était rabattu sur la syriemes, la set des principales ville light soit en de yaux que ait sur l'Egypte. Li stonien a 4 yaux, dans son opuscule initiative. Dioulardité boulour les perfessées proclamation, tous a conservé le texte de cette proclamation, remarquable par son orgueil et son l'aconissine.

De la part du roi de tous les rois,
qui regnent du coucliant à l'aurore,
du plus puissant de tous les Khans;

« Houlakou-Khan, dont les conquêtes « sont inouïes et les troupes innombra-« bles,

« Peuples de Mesr (l'Egypte), ne vous « hasardez pas à combattre contre moi : « vos efforts seraient impuissants : gar-« dez-vous d'imiter les peuples d'Alep et « de Moussoul. »

Cette sommation et les évicements qui la précédient apprirent à Outous qui la précédient apprirent à Outous quel terrible orage menaçait et son trôme et l'Égypte. Se armées venaient de comette de l'entitosissame que success profitam de l'entitosissame que success profitament de l'entitosissame que successification de l'entito de l'e

Les deux armées alliènt se heutret, rosqu'un courrier vint, du fond de la Tartarie, arrêter ce choe désidi. L'empecut Mangue Khar veant de mouir, et Moukako, ajournant ses projets de conqu'els sur l'égypte, courtit avec la plus grande partie de ses troupes saisir son un de la companie d

<sup>(1)</sup> Celte année a commencé le mardi s janvier de l'an 1258 de notre ère.
(2) Cette année, a commencé le jeudi 19 décembre de l'an 1259 de notre ère.

Gálout (la fontaine de Goliath); le combat fut sanglant, les Tartares périrent presque tous dans les rangs égyptiens. Ket-boghá fut trouvé parmi les morts, et son fils emmené comme esclave. D'aileurs le butin fut immense : les bagages des Tartares renfermaient les riches déposities de tout l'Orient.

Fier de sa victoire sur les Tartares, jusqu'alors réputie sinvincibles, ét-Meke ét-Mozzaffer-Qottouzs étaitmis en route pour le Karie, forsa'un complot, depuis longtemps tramé contre lui, éclata tout a coup, le samed it 7 du mois de Dout-Quéde de l'an 638 de l'hiejire (1260 de l'hiejire de l'hiejire (1260 de l'hiejire de l'hiejire (1260 de l'hie

Dans sa marche, le bruit de la cavalerie qui l'entourait fit lever un lièvre sous ses pieds de son cheval : le sultan s'élança à sa poursuite, à travers le désert : il revenait seul de sa chasse inutile, quand l'un des émirs, Roukn-éddyn-Beybars-el-Bondokdary, arrive à sa rencontre, saisit sa main comme pour la baiser, et lui plonge son yataghan dans le cœur. Les autres émirs qui étaient du complot accoururent et l'achevèrent. Son corps fut déposé dans un petit tombeau, qu'on lui éleva auprès de celui du cheykh Khalaf. Les mamlouks de sa maison, épouvantes de ce meurtre, et craignant pour leur propre vie, se dispersèrent en différents villages de la basse Egypte.

L'Atabek du royaume se trouvât alors a Salahyêk avec la plus grande partie de l'armée: les meutriers de Oottous allèrent se présenter devant lui. « Qui a porté le premier coup au sultan? » leur dit l'Atabek. — « C'est moi, dit hardiment a Beybars. — Eh bien, répondit l'A-

• tabek, regnez done en sa place. • Bephars fut ususitéd proclamé sultan sons le titre d'él-Melek-él-Cubar (le roi vainqueur); mais ce titre lui déplut, comme de mauvais présage, ayant été digits porté par un prince malheureux, et il le changes en celui de él-Melek-él-Dabar (de roi illustre), yajoutant encore bour de la commentation de la commentatio

Parvenu à la couronne par un crime Beybars se montra digne du trône, quand il v fut assis : il se rendit aussitôt au Kaire, nomma Boha-éd-dyn vizir, et le plus aimé de ses mamlouks, Bily-bey, grand trésorier. Il rappela les mamlouks de la maison de son prédécesseur, et les incorpora dans la sienne; fit sortir des prisons tous ceux qui y étaient renfermés ; répandit ses largesses sur les milices; abolit les impôts exorbitants dont ses prédécesseurs avaient grevé l'Égypte, fit publier à la tribune de la prière solennelle les ordres les plus sévères contre les exacteurs tyranniques, et mérita par ces mesures paternelles les bénédictions du peuple.

Cependant son avénement trouva des opposants parmi les labitants de la Syrie: ils se révoltèrent, et se donnérent pour roi l'émir Sangar, gouverneur d'Alep, à qui ils conferent le titre de él-Melek-el-Moudjehed (le roi guerrier). Beybars marcha aussitôt sur Damas et contre les Tartares qui venaient au secontre les Tartares qui venaient au se-

cours de cette ville.

Damas fut assiégée, et Houlakou battu dans trois batailles successives. Damas, n'ayant plus d'espoir de secours, se rendit à discrétion à Beybars, qui y exerça des vengeances sanglantes, et soumit bientôt par ses armes tout le reste de la Svrie.

Deretourau Kaire, el-Melek-é-Daher-Beybars s'occupit des soins d'amélioration de son administration intérieure, lorsqu'il y vit arriver, l'an 660 de l'hégire (1), les débris de la familie des Abbassides, qui, dans le désastre de leur ville capitale, avaient échappé au fer des Tartares : ces nobles figuits trouverent un asile à la cour de Beybars, qui voulre ressusciter le khayfot abbasside, anéanti

ressuscer ie anny fordindissule, attentu sous les ruines de Baghdad. Parmi les réfugiés était le fils du khalyfe ét. Daher-be-amr-llah, arriere-prédécesseur du khalyfe ét-Mostassem-billah, massacré par les Tartares. Beybars le combla d'honneurs, lit vérifler sa des-

cendance, et le proclama khalyfe sous le titre d'el-Mostanser-b-Illah (celui qui réclame le secours de Dieu). Dès lors le khalyfatabbasside eut pour siège le Kaire, dans cette seconde branche; mais tout

(1) Cette année a commencé le samedi 26 novembre de l'an 1261 de l'ère chrétienne. pouvoir temporel était perdu pour lui : ee ne fut plus qu'une dignité purement spirituelle, dont l'autorité s'exerça obscurément encore pendant environ trois siècles, sous la protection des sultans d'Égypte.

l'outefois, ce rétablissement du khalyfat abbasside, au Kaire, sembla d'un mauvais augure pour la ville qui devait sa fondation aux Fatymites, et pour l'Égypte entiere. Une famine affreuse vint la désoler. Cette année vit les pauvres se trainer sur la voie publique, implorant la pitié, pour en obtenir un peu de nourriture : mais elle vit aussi la généreuse commisération de Beybars, qui fit rassembler tous ces mallieureux dans de vastes asiles, où chaque jour il leur faisait distribuer les vivres et les secours nécessaires : acte de bienfaisance qui sauva la vie à des milliers d'indigents. De plus, il ouvrit au public les greniers de l'État, fit venir en hâte des bles de la Syrie et d'autres contrées, et, grâce à ses soins, l'abondance ne tarda pas à reparaître.

Le suitan voulut célèbrer ce retour de la prospérite publique par une soiennité remarquable. Il prit pour oceasion la circoncision de son fils, et sept jours entiers se passèrent en réjouissances : six cent quarante-ciu quénitat, noncompris ceux des grands de la cour, furent circoncis en même temps aux dépens du prince; chacuu d'eux reçut en don un vétement complet, un mouton et cent dirhems (environ 120 francs de notre mongaie).

La présence du nouveau khalyfe arit donné plus de solemité a cette circinomic religieuse: Segorar voolut ûn control de la cette circinomic religieuse: Segorar voolut ûn le retablir sur le trône de ses anobiers. Mais, sur le trône de Ses anobiers. Mais, sur le noute de Sagoldod, l'escotte fui surprise por la fort parti de soles dies depoises. Mais parties por la fort parti de soles de sol

Après ce massacre, les Tartares s'étaient repliés, se dérobant ainsi aux représailles : une autre expédition futconsaerée par Beybarrà la vengeance. Avant de mouter sur le trône d'Egypte, il avait, pendant des années d'exil et de disgrâce, laisés sa femme à Karak sous la protection de Fatha-éd-dyn, maître de cetto citadelle. Fatah-éd-dyn avait, au mépris des droits saerés de l'hospitalité, abusé de son pouvoir, et violé indignement la femme conflée à son honneur.

Beybars se voyait en position de puir Tatentat, et courut à la vengeance. La citadelle était imprenable; elle avait résisté, sous le brave Remude de Châtillon, à toutes les forces du puissant Saldhdedyn; Fatch-dedyn fut attrié dans une embuscade, et tomba au peuvoir par lui à as femme outracée, et elle le lit mourir du même supplice qui avait termine la vie de Chageret-de-dorr.

Karak, n'ayant plus de maître, se livra au sultan d'Égypte.

De retour au Kairé, Bephezs préparait une nouvelle expédition contre les chrétiens de Syrie, qu'il voyat la regret positier entre plaiseurs des principales places du Delestine, requ'il se du Establica, requ'il se de la commentation de la com

Les anuées 663 et 664 de l'hégire (1) furent tout entières employées à cette guerre. Beybars s'empara de Césarée, mit le siège devant Saint-Jean d'Acre, et fut obligé de le lever, pour marcher contre les Tartares, qui, réunis aux Arméniens, avaient pris Damas et menaçaient la Strie.

Arrivé devant Damas, il n'y trouva plavide de devant Damas, il n'y trouva plavide de ses troupes. Alors Beybars se jeta sur l'Arménie, dont Haython, roi chrétien, était souverain, fit tomber en son pouvoir Sis, sa capitale, et les principales places du royaume, étendant ses conqué-

(1) La première de ces deux années a commence le vendredi 24 octobre de l'an 1284 de l'ere chrétienne; ta seconde, le mardi 13 octobre de l'an 1205. tes jusqu'à l'Anatolie. Abakah-Khan, fils et successeur de Houlakou-Khan, vint l'y attaquer, et le força à la retraite; mais, rentrant en Syrie, il prit Safet, dont il massacra les habitants, et rentra dans sa capitale, après s'être rendu maître de Eylah sur la mer Rouge.

Beybars passa l'année 665 de l'hégire (1) au Kaire, y préparant une nouvelle armée, et s'occupant d'administration intérieure. Attribuant ses derniers revers à la colère céleste irritée par la dépravation des mœurs, il ferma les lieux de prostitution et les tavernes où l'on vendait le hachych, liqueur enivrante tirée du chanvre fermenté (2).

L'an 666 de l'hégire (3) revit encore le sultan en Palestine : Yaffa (Jaffa). Cheguf-Arnoum, Tabaryeh (Tiberiade). Arsouf (Antioche), Antakyéh, Bográs, Qareyn , Safyna , Moraqyéh , Aybas tombent entre ses mains : la prise de Baghdad couronne la campagne. De retour au Kaire, il en part pour le pèlerinage de la Mekke, avec son fils Barkah-Khan, court chasser les Tartares d'Alep, visite à Hébron le tombeau d'Abraham, va à Jérusalem se prosterner dans la cité sainte, et rentre au Kaire, mêlant ainsi les expéditions guerrières et religieuses.

L'an 670 de l'hégire (4), Beybars tourne ses armes contre les derniers restes de la secte des Assassins (5), que Houlakou-Khân avait déjà détruite dans l'Iraq. La prise du château des Kurdes, leur dernier repaire, mit le dernier sceau a l'anéantissement de cette infâme corporation, la terreur des rois.

La même année, le sultan d'Égypte recut de riches présents du comte de Tripoli, auguel il accorda son amitié et la paisible possession de ses domaines. Cependant les Tartares venaient encore de se jeter en Syrie, et ils assié-

geaient la ville de Byrah (l'ancienne Vir-(1) Cette année a commencé le samedi 2 octobre de l'an 1266 de notre ère. (2) Voyez ci-dessus la note, page 125. Prodant notre expédition d'Egypte on fut obligé d'inter-dire absolument la fabrication de cette boisson

(5) Voyes la note cl-dessus page 125.

ta). Beybars quitte la Palestine, court en Mesopotamie, de Mesopotamie en Egypte, d'Egypte à Damas, où il arrive avec deux armées commandées, l'une par lui-même, l'autre par l'émir Qulaoun-él-Elfy, et y livre la bataille de Burah : les Tartares et les musulmans se précipitèrent les uns sur les autres, avec la fureur et le fanatisme de deux ennemis rivaux, de cultes différents.

Le combat, d'abord incertain, fut décidé en faveur du sultan d'Égypte par la tactique qu'il employa en tournant habilement son ennemi. Les fruits de la victoire furent la délivrance de Byrah et la conquête de toute l'Arménie, qui fut

livrée au pillage.

A sa rentrée au Kaire, Beybars trouva les rues tendues de tapisseries et richement pavoisées, pour la réception triomphale du vaingneur des Tartares et de 'exterminateur des Assassins.

Aux fêtes solennelles succéda la peste : heureusement l'été survint et arrêta les progrès du Héau.

Un autre fléau, la guerre, régna de nouveau pendant les deux années 672 et 673 de l'hégire (1). Abakah-Khan était revenu assièger Byrah; mais il en fut chassé par les armées égyptiennes, que commandant l'émir Quldoun. Beybars récompensa son général, en lui donnant pour gendre son propre fils, crovant d'ailleurs qu'un jour celui-ci trouverait dans son beau-père le plus ferme soutien de son trône.

Ces dernières victoires avaient ôté toute crainte du côté de la Syrie : libre de se livrer à d'autres entreprises, l'an 674 de l'hégire (2), le sultan d'Egypte envoya l'émir Agsongor-el-Farghany conquérir la Nubie : la bataille d'Assouán décida du sort de cette contrée, et donna à l'Egypte toute la vallée du Nil supérieur : cette même année, les armes de Beybars triomphèrent également à l'occident, et le royaume de Barqah fut heureusement conquis.

C'est au milieu de cet apogée de prospérité croissante que la mort attendait

(1) La première de ces deux années a commencé le mardi 18 juillet de l'an 1273 de l'ere chrétienne; la seconde, le samedi 7 juillet de l'an 1274.

(2) Cette année a commencé le jeudt 27 luin de l'an 1275 de notre ere.

dont l'usage causait une lyresse furieuse, souvent signalée par l'assassinat de nos soldats.

(3) Cette année a commencé le jeudi 22 septembre de l'an 1267 de notre ère.

<sup>(4)</sup> Cette aunée a commencé le dimanche 9 août de l'an 1271 de notre ère.

Beybars. L'an 675 de l'hégire (1) les Tartares ayant menacé de nouveau la haute Syrie, le sultan se rendit à Hémesse, pour diriger lui-même les opérations militaires, en cas d'invasion.

A cette époque il y eut une éclipse totale de lune, où les astrologues lurent la mort d'un grand prince : Beybars crut au pronostie, et s'imagina en être personnellement menacé. Persuade que sa mort serait l'effet d'un complot tramé par quelque rival, il voulut se défaire du seul dont il pensait avoir à redouter les droits au trône d'Égypte, c'est-à-dire du prince Daoud-Nasser-ed-dyn, petit-fils du sultan Touran-Chah et dernier rejeton de la race des Ayoubites. Il présenta une coupe empoisonnée à Dáoud, qui ne but qu'une portion de la liqueur : croyant la coupe entièrement vidée du poison, et sans danger pour lui, Beybars la fit remplir de nouveau pour lui-même, but, et expira à côté de sa victime. Au

(1) Cette année a commencé le lundi 15 juin de l'an 1276 de notre ère. lieu d'un grand prince mort, les astrologues en eurent deux pour justifier leur prédiction.

El-Mélek-él-Daher-Beybars mourut ainsi, le 27 du mois de Moharrem de l'an 676 de l'hégire (1), après avoir régne dix-sept ans, deux mois et dix jours (2).

Son règne fut également remarquable par de grands désastres et par des victoires brillantes; mais sa plus grande illustration se tire des monuments nombreux et des constructions utiles que l'Egypte doit à sa munificence.

A Damiette, la réedification de la ville presque entière, les travaux de défense du Bogha? (3), le rétablissement de la chaîne qui ferme le port; à Alexandrie, la construction des murailles, la réparation du phare, le curage à fond et le recreusement du canal; à Rosette, des fortifications et des ravaux d'assainissem

 Celle année a commencé le vendredi 4 Juin de l'an 1277 de l'ère chretienne.
 Monnaies du sultan él-Melek-él-Daher Beybars, remarquables en ce qu'elles portent ses armoiries repuésentant un liou passaut.



(3) C'est par ce nom que l'on désigne les embouchures du Nil.

ment; à Tahah dans la basse Égypte, l'excavation d'une source chaude d'eaux minérales; les ponts de Chobrament près de Gyzéh, d'immenses greniers publics au vieux Kaire; près de cette dernière ville, la mosquée d'Athar-én-Naby (les traces du Prophète), où une pierre, portant, dit-on, l'empreinte des pieds de Mahomet, attire encore de nos iours. tous les mercredis, un nombreux concours de devots musulmans; au Kaire, la réparation à neuf de la célèbre mosquée d'él-Azhar, des ponts sur le canal nommés d'Abou-Menedjéh et d'él-Sabaá, c'est-à-dire des lions(1), de la grande tour de la citadelle qui tombait en ruine; plusieurs mosquées, et entre autres celle qui, située hors la ville vers le nord, fut convertie en poste militaire par les Français et nommée le fort Shulkowsky; en Syrie enfin, la reconstruction des villes ruinées par les Tartares; toutes ces dépenses executées sans fouler les peuples de nouveaux impôts, avec le seul produit du butin fait sur les ennemis; voilà les titres qui recommandent réellement él-Mélek-él-Daher-Beubars à la reconnaissance de l'Égypte et à la

mémoire de la postérité.

Il laissa après lui sept filles et trois fils, dont deux lui succédèrent l'un après l'autre; Mohammed-Nasser-éd-dyn-Barkah-Khán fut le premier.

Les émirs décidérent en grand conciol de tenir caché la mort de Rejbars, de peur que les ennems ne cherchassent à en prodter. Son corps fut inhumé saque le sultan mahale se faisait transpraque le sultan mahale se faisait transprater au Kaire dans une littère et rapplait l'armée en Egypte. Les troupes se mirent en marche pour le Kaire, et à princ la littère était-elle introduitedams a citadele, que d'anchal-K idan fut prole de la comme de la comme de la comme de vest peut de (le roi fortuné). L'hurueru présage de ce nom ne devait pas für rei alsé.

Byli-bek fut créé Alabek (lieutenant général du royaume). Byli-bek, acheté en

(1) Ainst nommé à cause de deux grands lions en marbre qui le décorreit, ce qui est d'autant pius remarquable, que la religion marbitation d'incernit à ses sectaieux les représentations d'incernit à ses sectaieux les représentations d'incernit à ses sectaieux les représentations d'incernit par le comme de la comme del comme del comme de la comme de la

has åge par Beybars, était devenn son favori et son grand trésorier; l'intégrité et les qualites qu'il avait déployées dans ses fonctions justifièrent cette faveur, et le firent juger digne d'être le tuteur du jeune prince. Celui-ci conçut le plus vif attachement pour Byth-bek et se laissa entièrement conduire ara lie.

enterement conduire par Iui.

L'Égypte für heureuse sous cette ad.

L'Égypte für heureuse sous cette administration bien diracte; mais es bonministration bien diracte; mais es bonmount; Larkah-k-hdn soupconna les
emirs d'être les auteurs de cette mort

4, atort ou à raison, il sêvit contre eux.

4, apongor, le vainqueur de la Nubie, elu
pour remplace Byli-bek, fur felégué et
etranglé dans uue des tours d'Alexandrie; les autres eimis, eraignant le

même sort, conspirerent contre le sultan. Une révolte, qui éclata alors à Damas, suspendit les effets de cette conspiration.

Charf-éd-dyn-Sangar, surnommé él-Achqar, c'est-à-dire le Roux, venait de se faire reconnaître en Svrie comme, souverain sous le titre d'él-Mélek-él-Kamel (le roi parfait). Barkah-Khdn accourut à Damas, et fixa son quartier général au palais d'Ablaq, construit par son père.

Lá il éventa le complot tramé contre lui par les émirs, qui eurent à peine le temps de se soustraire à sa vengeance, en abandonnant le camp, à la tête de leurs Mamlouks; ils prirent la route du Kaire et s'v fortifièrent. Le sultan vint pour les attaquer, mais, déconcerté par leur attitude menacante, il se retrancha luimême dans la citadelle. Les rebelles l'y bloquèrent et le réduisirent à capituler. Ses propositions furent reçues avec insolence, et l'entremise du khalvfe él-Hakem-be-amr-Illah put à peine lui faire accorder la vie; mais il fut déposé au mois de Raby-êl-Aouel de l'an 678 de l'hégire (1) après avoir régné seulement deux ans et trois mois.

Les émirs l'exilèrent à Karak, et l'enfermèrent dans cette citadelle; mais peu de temps après, ils revinrent à des décisions plus violentes, et prononcèrent sa mort; l'arrêt allait être exécuté, lorsqu'on apprit qu'il venait de mourir d'une chute de cheval.

(1) Cette année a commencé le dimanche 14, mai de l'an 1279 de l'ère chrétienne.

Il avait été remplacé sur le trône par son frère Bedr-éd-dyn-Salamech, agé seulement de sept ans et quelques mois. Le jeune sultan prit letitre d'el-Mélek-él-Adel (le roi équitable), et on lui adjoignit comme Atabek ou regent, l'émir Seuféd-dyn-Qalaoun-él-Elfy, dont la fille était sa belle-sœur.

Placé si près du trône, Qaldoun ne s'occupa qu'à en renverser son pupille. Il y parvint en captant les suffrages des emirs et du khalyfe lui-même. Après quatre mois et quélques jours de règne, dans le mois de Regeb de cette même année, él-Mélek-él-Adel-Salamech fut déposé, relégué dans la forteresse de Karak, et Qalaoun proclame sultan d'Egypte sous le titre d'él-Mèlek-él-Mansour (le roi victorieux), titre qui avait déjà été porté par le second sultan de cette dynastie.

Le nouveau sultan nomma au vizirat Fakhr-ed-dyn, son secrétaire particulier, et chargea l'émir Tarta-Bay d'aller réduire les rebelles de Damas. El-Mélekel-Kamel s'v défendit avec courage, mais, l'an 680 de l'hégire (1), il fut forcé de se rendre à discrétion au vainqueur, qui le fit conduire au Kaire, où il vecut depuis dans l'obscurité. L'émir Houssam-éddyn-Lagyn fut créé gouverneur de Damas et de toute la Syrie.

Cette même année fut signalée par le mariage du sultan avec la fille de l'émir Zakkay : les fêtes nuptiales furent eélébrées avec le faste le plus magnifigne.

L'année suivante, 681 de l'hégire (2), les Tartares revinrent encore en Syrie. en deux corps d'armée, l'un commandé par Abakah-Khan, l'autre, de quatrevingt millecavaliers, par son frère Manqou-Tymour. Les Egyptiens, malgrél'inferiorité de leur nombre, battirent les Tartares, Mangoul-Tymour fut tué, et Abaka-Khan contraint de se retirer à Hamadán, où il mourut empoisonné par son troisième frère, Nikoudar-Oghlan, qui s'empara du trône et embrassa l'is-

lamisme sous le nom d'Ahmed-Khan. Le nouveau musulman écrivit à Oa-(1) Cette année a commencé le mardi 22 avril Moun et entretint avec l'Égypte une bonne intelligence. Ces relations d'amitié se conserverent entre les deux États. même lorsque Arghoun eut tué et remplacé Ahmed-Khan sur le trône de Tar-

tarie. Mais, tandis que l'Égypte n'avait à redouter aucun ennemi au dehors, un désastre public vint en affliger l'intérieur, l'an 682 de l'hégire (1). Un refus d'obéissance contre quelques-unes de ses ordonnances courrouça tellement le sultan contre les habitants du Kaire, qu'il livra la ville au sabre de ses Mamlouks : l'innocent comme le coupable furent enveloppés dans cette exécution sanglante; les rues furent inondées de sang et ionehées de cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants. Le carnage dura trois jours entiers. Enfin les Ulemás (2) vinrent à bout de calmer la fureur du prince : il se repentit de s'y être abandonné, et les historiens arabes prétendent que c'est en expiation de ces excès qu'il concut le projet d'élever un hospice destiné au soulagement de l'humanité souffrante. Cet édifice achevé, ou plutôt reconstruit quelques années après par son fils él-Mélek-él-Nasser, devint le célèbre hôpital du Morisian (3).

L'an 683 de l'hégire (4) fut marqué par le changement que Qaláoun imposa au costume des Mamlouks : il supprima les broderies et les ornements en or, leurs longues tresses de cheveux renfermées dans des bourses de soie, leur enjoignant la simplicité qui convient aux guerriers. Puis il alla prendre le fort de Merfed, après trente-trois jours de siège, et, l'an 684 de l'hégire (5), força le château de Karak, et y fit prisonnier Sa-

de l'an 1282 de notre ère.

<sup>(</sup>I) Cette année a commencé le jeudi premier avril de l'an 1283 de notre ère

<sup>(2)</sup> On donne ce nom à la corporation des gens de loi et des savants : c'est toujours parmi eux que sont choisis les gadys et les autres

magistrats.
(3) Voyez pour la description et l'historique de ce magnifique établissement, la notice détaillée que J'en al publiée dans le second vo-lume des Contes du Cheyk él-Mohdy, que j'ai tradulis de l'arabe sur le manuscrit autogra-phe de l'auteur. Il y a aussi à la citadelle du phe de l'aureur. Il y a aussi a la commende Kalre une belle mosquée qui porte le nom du sultan Qataoun. (4) Cette année a commencé le lundi 20 mars

de l'an 1284 de notre ère.

<sup>(5)</sup> Cette année a com encé le vendredi 9 mars de l'au 1285 de l'ére chrétlenne.

de l'au 1281 de notre ère.
(2) Cette année a commencé le samedi 11 avril

lamech, qui avait tenté de s'y faire reconnaîtro pour souverain.

Le prince vaincu fut ramené au Kaire, où il vécut dans l'obseurité, jusqu'aux temps qui suivirent la mort de *Qaldoun*. Libre de tout ennemi qui pût occuper

sonactivité au dehors, le sultan Qualom se mit, l'an 685 de l'hégire (t), à faire la guerre à ses vizirs; il les déposa, les remplaca, les renomma, et les destitua alternativement : enfin, après une longue série de destitutions, cette elharge échut à Chems-éd-dyn, qui réussit à la conserver assez longtemps.

Le sultan fit alors reconnaître son premier fils, Ally, pour son successeur au trône, sous le nom de de Mélek-de-Sadek (feroi verteuur), et l'associa à son pouvoir, dans l'intention de laisser entre ses annais l'administration, infrastration, infrastration, militaire necessiterait son maisse l'administration, infrastration de la commentation de l'acceptance de l'ac

Cette perte affligea profondément Quátoun; il erut se distraire de sa douleur, en allant fondre sur Tripolide Syrie, au pouvoir des chrétiens depuis cent quatre-vingts ans, et dont les richesses é talient aceruse par cette longue période de possession paisible. Maigre sa estatante, la ville fut prise crasée, les estatante, la ville fut prise trasée, les fut fondee par le sultant sur les truines de fut fondee par le sultant sur les truines de l'ancienne.

l'ancienne.

Janelenne.

Janel

(1) Cette année a commence le mercredi 27 février de l'an 1286 de notre ère. (2) Cette année a commencé le vendredi 6 février de l'an 1288 de notre ère. (3) Cette année a commencé le samedi 14 jan-

vier de l'an 1290 de notre ère.

avait régné onze ans, trois mois et six jours (1).

Son règne fut illustré par des victoires et la frondation d'établissements utiles : il fut la tige d'une longue suite de rois, dont la succession fut peu interronpue, jusqu'au renversement de sa dynastie par celle des Maniouks Circassiens. Aussi les écrivains orientaux lui ordicerné lettre d'Aous-Amadout (le tère decemie lettre d'Aous-Amadout (le tère de la contraction d'une d'amadout de l'entre de la contraction d'article d'Aous-Amadout (le tère de la contraction d'article d'Adulté Celui d'Aussi d'au vaient donné à Adul-d'Adfélé celui de Père des hiabités (Adultés (Adultés).

Mais i fut fui-même la première cause du détrômement de sa positriét, car c'est lui qui, sans profiter de l'avertissement que lui donait l'eremple faths de son que lui donait l'eremple faths de son douze mille esclaves circassiens, dont la révolte fut ensuite si funeste à ses descendants. Il avait joirt à ses noms et sannons celui d'é-L'ély et celui d'Aboulement de l'avertis de l'est de l'est de l'est L'est de l'est de l'est de l'est de l'est L'est de l'est de l'est de l'est L'est de l'est de l'est L'est de l'est de l'est L'est de l'est l'es

Le surnom d'Elfy vient du mot arabe Alf ou Elf (mille), et il le prenait parce qu'il se vantait d'avoir été acheté 1,000 dynars (15,000 francs.)

Les oiseaux du ciel éprouvèrent euxmêmes les effets de sa bienfaisance particulière. C'est lui qui fit placer dans plusieurs mosquées ces vases, qu'on y voit encore, et qu'on remplit journellement de grains pour leur subsistance.

Son fils ainé, Salah-éd-dyn-Khalyl, lui succéda, sous le nom de él-Mélekél-Achraf (le roi très-noble).

Le nouveau sultan choisit Bedr-éd-dyn pour son vizir, et proclama la guerre sacrée contre les Francs. L'an 690 de l'hégire (2), il alla assié-

ger Saint-Jean d'Aère, dérnier et unique retranchement des chrétiens, qui le défendirent en désespérés. La place fut

(1) Monnaie du sultan él-Mélek-él-Mansour-Oaldoun frappée à Alep.



(2) Cette année a commencé le jeudi 4 lanvier de l'an 1291 de notre erc. prise et pillée, les habitants massacrés, les murailles démolies. De retour au Kaire, l'an 691 de l'hégire (1), il envoya en exil à Constantinople Salamech, dont la présence en Égypte lui causait quelque ombrage.

Tranquille de ce côté, il se porta en Arménie, ravagea le territoire, prit la ville d'Erzeroum (2), réputée imprenable, et revint au Kaire, où la mort, qui l'avait respecté sur les champs de bataille, l'atteignit dans son harem. Une de ses femmes, complicedu Mamlouk Beydara, qui aspirait au trône, le frappa d'un coup de poignard dans l'abdomen, et l'étendit mort à ses pieds, au mois de Moharrem de l'an 693 de l'hégire (3). Il avait régné trois ans, deux mois et quatre jours.

Beudara ne régna qu'un seul jour sous le nom de él-Mélek-él-Qaher (le roi vainqueur); les Mamlouks l'immolèrent avec ses complices à la vengeance du

sultan assassiné

Le frère d'él-Mélek-él-Achraf, Mohammed-ben-Qaláoun, ågéseulement de neuf ans, fut aussitot proclame sultan, et revêtu du titre de él-Mélek-él-Nasser (le roi protecteur). Le règne de ce prince est, de tous ceux que nous présente l'histoire d'Égypte, le plus remarquable par les vicissitudes variées et les révolutions successives qui en agitèrent la longue durée.

Le bas âge d'él-Mélek-él-Nasser fit la fortune del'emir Zeyn-éd-dyn-Ketboghá, surnommé él-Mansoury, parce qu'il avait cté eselave du sultan él-Mélek-él-mansour-Oaldoun. Nominé, comme relui-ci, régent du royaume, il voulut aussi comme lui être plus encore, et aspira au trône de son pupille.

Il trouva d'abord un obstacle à ses projets dans l'émir Elm-éd-dyn-Changar, surnommė el-Chagáy (serpent), qui, devenu vizir, nourrissait un dessein semblable, mais qui fut mis à mort par l'ordre de son rival, avant d'en avoir pu assurer l'exécution.

Débarrassé de ce compétiteur, Ketboghá se déclara ouvertement, renversa du trône le jeune él-Mélek-él-Nasser, après environ un an de règne, le fit reléguer à

(1) Cette année a commencé le lundi 24 décembre de l'an 1291 de notre ère.

pembre de l'an 1293 de l'ere chretienne.

Karak, exil ordinaire des sultans déchus, et au mois de Moharrem de l'an 694 de l'hégire (1) se lit proclamer sultan, sous le titre d'él-Mélek-él-Adel (le roi équitable), titre qui avait déjà été porté par l'un de ses prédécesseurs, Salamech, fils de Beybars 1er du nom. Fakhr-êddun, l'ancien vizir du sultan Oaldoun, devint le premier ministre de l'usurpateur qui venait de chasser du trône le tils de son ancien maître.

L'usurpation de Ketbogha sur le trône de l'Égypte fut comme le signal donné à tous les lléaux, pour fondre sur cette malheureuse contree. La peste, puis la famine, en décimaient les populations, et la guerre vint mettre le comble à ces désastres : l'avénement deGházán-Khán à l'empire de l'Asieréveillait les haines des Tartares et les rappelait aux hostilités.

Ghazan-Khan, fils d'Arghoun-Khan, en prenant possession de la couronne de son père, après les règnes de son oncle, Kaykhtou-Khân, et de Baydou-Khân, ieta ses regards sur la Syrie, dont il convoitait la conquête. Il accusa Ketboghá, sur un prétexte peu fondé, d'avoir enfreint les traités, et envoya contre lui une armée commandée par Koutlouk.

Forcé à la guerre, Ketboghá leva des troupes de son côté, et, craignant de s'absenter du Kaire, en donna le commandement à un de ses lieutenants.

Les musulmans ne purent tenir devant le torrent tartare; leur armée fut taillée en pièces, la Syrie entière dévastée : dix mille familles , échappées avec peine au fer et à l'incendie, vinrent se réfugier en Égypte, ayant à leur tête leur gouverneur, l'émir Hossam-éd-dyn-Lágun, dont l'arrivée fut plus fatale à Ketbogha que la défaite de ses troupes et la perte de ses provinces.

Lágyn, surnomné él-Mansoury, comme Ketboghå et par la même raison, fut à peine au Kairc, que, de concert avec Qara-Songor, il convoqua les émirs en grand divan, et l'on y arrêta spontanément qu'un sultan qui ne voulait passe mettre lui-même à la tête de ses armées, était indigne du trône.

Au mois de Ramaddan de l'an 696 de l'hégire (2), après environ deux ans de

<sup>(2)</sup> L'ancienne Arze, nommee Artze par les écrivains du Bas-Empire. (3) Celle annee a commencé le mercredi 2 dé-

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le dimanche 21 novembre de l'an 1294 del'ere chrétienne (2) Celle année a commence le mardi 30 ocbre de l'an 1296 de notre ere.

règne, el-Mélek-el-Adel-Kelboghá fut declaré déchu du sultanat, et Hossaméd-dyn-Lôgn-el-Mansoury, inauguré en sa place, prit le titre d'el-Mélekel-Mansour (le roi victorieux), comme le prince dont il avait été l'esclave. On permit à Kelboghá de se retirer à Serkhad en Svrie.

Le règné de ce second usurpateur ne tut pas plus long que celui du premier : deuxans après, le onzième jour du mois de Raby-el-Thâny de l'an 698 de l'hégire (2) él-Mélek-él-Mansour-Lágyn, après un règne de deux ans et trois mois, fut poignardé par un de ses Mamlouks.

Je trone était vacant; il y eut un interrègnede quarante et un jours, pendant leque l'émir Seyf-ét-dyn-Taady) se fit proclamer sultan par quelques partisans, sous le titre de-t-Méthe-ét-Quher, qu'avait déjà porté avant lui l'usurpateur Beydard. Ce nom leur fut également fatal : comme Beydard, Seyf-ét-dyn-Taady un régna qu'un jour, et, comme lui, fut massaré par les Mamlouks.

Enfin les émirs procédèrent à l'élection d'un sultan, et le jeune él-Mélek-él-Nasser, fils de Qaldoun, alors âgé d'environ guinze ans. fut rappelé à la pos-

Les émirs députérent plusieurs d'entre eux à Karak, pour ramener ce prince au Kaire : sa mère, qui était auprès de lui, effrayée, et crignant que cette mission ne cachât quelque projet funeste à son fils, refusait de le laisser partir; elle ne fut rassurée qu'en voyant les émirs se prosterner devant lui et le proclamer sultan d'Expyte

session de l'héritage paternel.

Quelques opposants au rappel de él-Mélek-él-Nasser tentèrent de prendre les armes; mais ils furent bientôt forcés à la soumission.

un admission. Les Tartares, aous la conduite de sultan. Les Tartares, aous la conduite de sultan. Les Tartares, aous la conduite de trés en Syrie, et l'avaient rapidement conquise : d'. Mélch. d'. Nasser ra-sembla ses forces, et courtu aux Tartares, l'an 700 de Phégire (2). Les deux armées se rencontrècret à Hémesse; les musulmans furent battus, et prirent la fuite jusqu'en Egypte, mais les ultus les railia,

(1) Celle année a commencé le jeudi 9 octobre de l'an 1298 de notre ère. (2) Cette année a commencé le vendredi 18

(2) Cette année a commencé le vendredi 1 septembre de l'an 1300 de l'ère chrétienne. leur joignit des renforts considérables et marcha de nouveau aux Tartares.

Ceux-ci, se croyant définitivement maîtres de la Syrie, avaient levé des contributions considérables et y avaient organisé des gouvernements: suivant l'expression de l'écrivain arabe Gemal-éd-dyn-ben-Toghry-Bardy, « ils cou-a vraient les villes et les campagnes

commeles nuées d'une nuit orageuse. » Les deux armées se livrèrent bataille dans la plaine d'él-safer, auprès de Damas: les Expytiensplièrent d'abord; mais, revenant à la charge, ils reprirent un tel avantage, que les Tartares furent taillés en pièces; peu d'entre eux échappèrent au cimeterre des soldats de él-Mélek-él-Nasser.

Le sultan vainqueur rentra en triomphe au Kaire, par la porte de la Victoire (Bab-el-Nasr), et des fêtes magnifiques célébrèrent son heureux succès.

celebrerent son iteureu studees, an chân N'ayant plus rien redouvieus, l'an 701 de l'hégire (1), à soumettrie test rien 701 de l'hégire (1), à soumettrie test rien Redouins furent rigieté ans is éche Redouins furent rigieté ans is éche Redouins furent rigieté ans is éche rigiete ans si fait égyitiennes, s'il faut en croireu na auteur contemporain, foi mille chevaux, cent mille moutonst, trente mille têtes de gros bétail, beards ou boffles, et des armes innombrailes. Les femmes et les enfants L'an 702 de l'hégire (2) fut une année

Lan 702 de l'negre (2) l'utule aince désastreuse pour les contrées orientales; un violent tremblement de terre répandit la désolation en Égypte et en Syrie; les maisons furent renversées, les eaux des puits élevées jusque hors de leurs nargelles; la mer abandonna ses rivages, qu'elle inonda ensuite de nouveau avec furie, renversant les habitations et noyant les habitations.

Le désordre des éléments semblait s'être communiqué aux sociétés humaines. Les émirs s'étaient séparés en partis ennemis les uns des autres; bientôt ces fractions, divisées par la haine et les intérêts, se réunirent dans un sentiment commun d'hostilité envers le sultan qu'ils avaient deux foisplacé sur le trône.

(2) Cette anner a commence le dimanche 26.

 <sup>(1)</sup> Cette année a commencé le mercredi 6 séptembre de l'an 1301 de notre ère.

Redoutant leur violence, el-Melek-el-Nasser se détermina à s'y soustraire avant l'explosion.

Il feignit d'entreprendre un plebrinage à la Mekka, et, partant sous ce préexte du Kaire, avec une nombreuse escorte, sur la diédité de laquelle il povait compter, il se rendit à Kazaá: il s's fortila, y Ilt saisi le trésor qui y était d'unars (environ 450,000 francs) et 1,700,000 dirhems (prés de 2,000,000 de francs); puis, reuvoyant au Kaire les insignes de la rovanté, il d'erviti aux

Mamlouks qu'il abdiquait, et qu'ils pou-

vaient nommer qui ils voudraient pour

occuper le trône en sa place.
A la réception de cette missive, le 25 du mois de Ramaddân de l'an 708 de l'hégire (1), les Mamlouks proclamèrent sultan d'Expte, sous le titre d'ét-Méché él-Mozzaffer (le roi triomphant), l'emir Rokn-ét-dyn-Beybars, second du nom, et surnomme ét-Djachenyr, comme ét-Djachenyr,

le fondateur de la dynastie des Baharites. Cette nomination deplut à ét-Mélek ét-Nasser ; il se repentit d'avoir, par son abdication, laissé asseoir sur le trône de son père un de ses anciens esclaves (2).

Au mois de Chaabân de l'an 709 de l'hégire (3), il partit de Karak, dont il laissa

(1) Cette année a commencé le vendredl 2) juin de l'an 1908 de l'êre chrétienne.
(2) Beybars second du nom avait été en effet acheté par les villan ét-Melke-ét-Mossour-Seyf-ét-dyn-galdonn, comme le privave le double surnom d'ét-Mansours d'ét-Seyfs, joint aux noms d'ét-Mélke-ét-Mossaffer-Beybars-ét-Djuckenaye, dans le double ceusson airitée.



Ces deux écussons sont gravés sur la lame d'un sabre, qui parait avoir appartenu au sultan Beybars, second du nom, et que j'ai rapporté d'Egypte.

d'Egypie.
(3) Cette année a commencé le mercretii
11 juin de l'an 1300 de l'ère chrétienne.

ck-eltraire louk favori, arriva à Damas, s'y fit reconnaltre pour souverain par les émirs, rinage puis se mit en marche pour l'Égypte.

Il y fut joint par de nombreux partisans; l'emir Berlak, l'un des principaux chefs des Mamlouks, se rangea avec ses troupes sous ses drapeaux; alors, sûr du

succès, il s'avança sir le Kaire. Beyhars II s'y trouvait sans moyens de resistance. La defection de l'emir parti : il ne crut donc pas devoir attendre son compétiteur au trône; se l'âttant d'en descendre, il abdiqua dans la première nuit du mois de Chaoudi, prit dans le trésor 300,000 úlyans (4,000,000 et demi), les melleurs chancaux et le les; pois chercha à gagner en fuvant la les; pois chercha à gagner en fuvant la

haute Égypte : à son départ de la ville, il fut arrête par la populace, qui l'assaillit d'invectives et de pierres. Il ne put se débarrasser de ces groupes acharnés qu'en faisant répandre à pieines mains sur eux l'argent qu'il emportait. Arrivé à Akhmym, il fut foré de 5'y ar-

Il était temps pour Beybars II d'évacuer la citadelle du Kaire; le lendemain même de son départ, jour de la fête du petit Beyram (1), él-Mélek-él-Nasser y faisait son entrée et ressaisissait pour la troisième fois l'héritage de son père Oaldoun.

Aussitôt il envoya à la poursuite des fugitifs, leur reprit tout ce qu'ils avaient emporte, et condamna Beybars à être étranglé.

El-Melekel-Nasser avaitalors atteint sa vingt-cinquiene année. Instrutt par les seize annees de révolutions si contraires qui l'avaient ballotté, il prit, cette fois, des mesures pour rester plus long-temps sur le trône qu'il n'avait pu le faire jusqu'alors; et cette fois l'freissit s'y maintenir jusqu'à sa mort, c'est-à-dire pendant ternêt-trois années encore.

dire pendant trente-trois années encore.
Ces années furent des années de paix, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur : les seules expéditions qu'entreprit él-Mélek él-Nasser pendant cette longue période, furent deux pèlerinages à la Mékke; et

(1) Cette fête est célébrée par les musulmans le dixième jour de Dou-l-Hagéh, dernier mois de leur année lunaire; ce jour correspond au 12 mai de l'an 1310 de noire ère. la seule relation importante qu'il eut avec les Tartares, fut son mariage, conciu, avec la fille d'Ezbek-Khan, l'an 720

de l'hégire (1).

Cette tranquillité lui permit de s'occuper d'améliorer le sort de l'Égypte; le Kaire lui doit un grand nombre d'établissements utiles, la réparation du canal appelé de son nom él-Khalyg-él-Nassery , qu'il fit recreuser et reconstruire l'an 724 de l'hégire (2): sept ponts élevés l'année suivante ; un observatoire érigé au Meudán l'an 729 (3), la reconstruction d'un nouveau palais sur les ruines de celui d'él-Mélek-él-Achraf, achevée l'an 734 (4), les ponts de Cheybeun bâtis l'an 735 (5), une belle mosquée appelée de son nom el-Nasseriéh; un pa-lais de justice (Dar-el-Adel); plusieurs fontaines, plusieurs colléges ou écoles publiques; enfin le magnifique hôpital du Moristan, commencé par son père Qalatoun, mais agrandi et presque entierement reconstruit par el-Melek-el-Nasser, qui le dota de revenus considérables (6).

Ses dernières années ne furent troublées que par les intrigues des ministres, qui se disputèrent le vizirat, et qui forcerentenfin le sultan à abolir ce hautemploi. Pen après, l'an 738 de l'hégire (7),

el-Mélek-él-Nasser perdit le plus chéri de ses fils , l'émir Anouq. Le chagrin qu'il en éprouva lui fit contracter une nialadie, dont il mourut le jeudi 21 du mois de Dou-l-Hagéh de la 741° année de l'hégire (8), dans la cinquante-septième année de son âge, après un règne de quarante-quatre ans et quelques mois; règne plus long qu'aucun de ceux

qui l'avaient précédé ou qui lui succédèrent (1).

El-Mélek-él-Nasser laissa en mourant buit fils, quitous monterent successivement après lui sur le trône d'Égypte; mais leur règne fut ephémère, sans éclat. leur avénement voisin immédiat de leur catastrophe : l'histoire n'a guère enregistré que ces deux dernières circonstances de leur vie politique. Avec él-Mêlek-él-Nasser mourut le trone vivace de la famille de Qaldoun. Ses rejetons sans force allaient, en peu d'années, dépérir et disparaître, pour faire place à une nouvelle dynastie d'une séve plus active et d'une végétation plus vigoureuse.

Les élections de ces monarques éphémères, ainsi que leurs dépositions successives, semblaient avoir rendu le trône d'Égypte un véritable jouet entre les mains des divers partis qui y appelaient ou en renversaient ces princes; et il est à remarquer que la priorité de l'âge ne fut aucunement un titre de préférence dans la succession des huit fréres à l'héritage paternel, qui devait leur échapper

tour à tour.

L'ainé des fils d'él-Mélek-él-Nasser, Seyf-ed-dyn-Abou-beker, fut le premier qui subit cet arrêt rigoureux de la destinée. A peine quarante jours s'étaient écoulés depuis qu'il avait été ceint du sabre des sultans, sous le titre de él-Mélek-el-Mansour, quatrième du nom, et déjà il était déposé, exilé à Qous dans la haute Égypte, où il mourut à la fin du mois de Safar, l'an 742 de l'hégire (2). Le jour de son expulsion du trône, le harem de son père fut viole et pille par les Mamlouks.

Son plus jeune frère, Alâ-êd-dyn, surnomme Koutchouk (c'est-à-dire le petit en langue turke), âgé de six ans seulement, fut inauguré après lui, sous le titre de él-Mélek-él-Achraf, II° du nom.

(1) Cette année a commencé le mardi 12 février de l'an 1320 de notre ère.
(2) Cette année a commencé le vendredi 30 décembre de l'an 1323 de notre ére.
(3) Cette année a commencé le samedi 5 novembre de l'au 1328 de notre ére

(4) Cette année a commencé le dimanche 12 septembre de l'ah 1333 de notre ère. (5) Cette année a commencé le jeudi 1er septembre de l'an 1334 de notre ere

(6) Le nom de cet bópital est d'origine per-sane, el lui a élé donne a l'imitation du grand hopital de Damas, connu sous le nom de Bimaristán, qui en persan signitie habitation des malades. Voyez, pianche II, la vue de la mosquée qui fail partie de ce magnifique hospice. Voyez aussi el-dessus la note 3 de la page 167. Cetle année a commencé le mercred1 30 juillet de l'an 1337 de notre ère.

(8) Celle aunée a commencé le mardi 27 Julin de l'an 1310 de noire ère; le 21 du mois de Don-l-Hagéh correspondalt au 9 mai de l'an 1311 de notre ère.

(1) Monnaie en culvre du sultan él-Mélek-él-Nassér-ébn Qaldonn.



juiu de l'an 1311 de l'ère chréifeune.

Cinq mois après, au mois de Ramaddân de la même année, ce jeune prince fut déposé comme son frère, et renfermé à la citadelle du Kaire, où il mourut. Chahab-éd-dun-Ahmed, troisième fils

d'él-Mélek-él-Nasser, ramené de Karak par les soins du vizir Taqy-éd-dyn et l'entremise du khalyfe, y fut renvoyé le 12 du mois de Moharrem de l'an 743 de l'hégire (1), moins de trois mois après avoir été salué, comme sultan d'Égypte, du titre d'el-Mélek-él-Nasser, deuxieme du nom.

Son frère, Emad-éd-dyn-Ismáyl, qui fut ensuite inaugure, sous le titre de él-Mélek-él-Saléh, conserva le trône un peu plus longtemps que ses trois frères : il s'y maintint pendant trois ans, deux mois et quelques jours. Le rétablissement du vizirat, l'an 744 de l'hégire (2), l'assassinat de Chahab-éd-dyn-Ahmed, son frère et son prédécesseur, l'an 745 de l'hegire (3), sont les seuls événements remarquables de son regne, qui se termina par sa mort, l'année suivante, le 4 du mois de Raby-êl-Thany de l'an 746 de l'hégire (4).

A près sa mort, les émirs proelamèrent le cinquième des fils d'él-Mélek-él-Nasser. Zeyn-êd-dyn-Chaabán, sous le titre d'él-Mélek-él-Kamel (le roi accompli). Ce fut un despote cruel, qui s'attira la haine universelle : un poète contemporain. Sefady, jouant sur son nom d'él-Kamel. tit contre lui les deux vers suivants :

 Avec quelle rapidité déplorable s'est « éclipsé le bonheur qui accompagnait « la famille de Oaldoun!

 Le malheur de l'Egypte voit son ac-« complissement dans le règne du roi « accompli. »

Ce règne tyrannique dura un an et quelques mois : el-Mélek-él-Kamel fut déposé dans le mois de Gemady-él-Aouel de l'an 747 de l'hégire (5).

Son frère, nommé comme lui Zeunéd-dyn et distingué par le surnom de Hágy, le remplaça, sous le titre de el-Mélek-el-Mozzaffer, troisiemedu nom. Plus (1) Celte année a commencé le jendi s join

de l'an 1342 de potre ère. (2) Celle année a commencé le lundi 25 mai de l'an 1343 de notre ère.

3) Cette aunée a commencé le samedi 15 mai de l'an 1344 de notre ère.

(4) Ceție annee a commencé le mercredi 4 mai de l'an 1345 de notre ère. (5) Celle année a commencé le loudi 21 avril

de l'an 1346 de l'ere chretienne.

cruel encore que son prédécesseur, il ne regna comme lui qu'un an et trois mois. et fut massacré le 12 du mois de Bamaddân de l'au 748 de l'hégire(t).

Le septième fils de él-Mélek-él-Nasser, nommé Nasser-ed-dyn-Hassan, fut, après le meurtre de son frère Hagy, inauguré à son tour, sous le titre de él-Mélekel-Nasser, troisième du nom. Sa fortune eut quelque analogie avec celle du sultan son père et son homonyme : comme lui il descendit du trône pour y remonter ensuite : il s'y soutint d'abord pendant trois ans et dix mois, grace à l'habileté de l'émir Altenuch, son régent : mais au commencement du mois de Régeb de l'an 752 de l'hégire (2) il fut déposé et emprisonné à la citadelle du Kaire.

Son dernier frère, huitième fils de el-Mélek-él-Nasser, et nommé Salèh-Salah-éd-dyn, lui súccéda avec le titre d'él-Mêlek-êl-Salêh, deuxième du nom. Il eut pour régent l'émir Cheykhoun, et il resta sur le trône pendant trois ans, trois mois et quatorze jours.

L'année 754 de l'hégire (3) fut signalée, par une peste cruelle, qui ravagea l'Égypte entière, et emporta l'imam el-Hakem be-amr-Illah, deuxième du nom, alors titulaire du khalyfat; il fut remplacé par son oncle el-Motadded-b-Illah. La discorde déchira ensuite le ministère : les intrigues de deux renégats cophtes. Mouaffuaéd-dyn et Élm-éd-dyn, qui cherchaient mutuellement à se supplanter dans le vizirat, mettant en jeu les différents partis, finirent par entraîner le renversement du sultan lui-même, El-Mélek-él-Salèh II fut déposé le 22 du mois de Chaouâl de l'an 755 de l'hégire (4). Cette déposition du sultan fut faite au profit de son prédécesseur, el-Mélek-el-Nasser-Hassan, qui, de concert avec l'émir Tag-éd-dyn, avait tramé cette révolution du fond de sa prison, et réussit à en sortir, pour s'y

faire remplacer par son frere. Remonté ainsi sur le trône, el-Mélekel-Nasser-Hassan s'y maintint pendant six ans, sept mois et quelques jours, par les soins de l'émir Tagé d-dyn, qu'il avait

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le vendreitt 13 avril de l'an 1347 de notre ère.

<sup>(2)</sup> Celle année à commence le lundi 28 fé-vrier de l'an 1351 de noire ère. (3) Cette année a commencé le mercredi 6 février de l'an 1353 de l'ère chréllenne

<sup>(4)</sup> Cette année a commence le dimanche 26 lanvier de l'an 1354 de notre ere.

récompensé en le choisissant pour son vizir: mais le 9 du mois de Gemady-él-Aouel de l'an 762 de l'hégire (1), il périt victime d'un complot des principaux

emirs (2).

C'est à ce prince que le Kaire doit la plus magnifique de ses mosquées, celle qui décore la place de Roumelyeh, en face de la citadelle, et qui est connue sous le nom de el-Game-el-Hassanyeh, ou de mosquée du sultan Hassan (3).

L'assassinat du sultan el-Mélek-el-Nasser-Hassan valut le trône à son neveu Mohammed, fils du sultan él-Mélek-él-

Mozzaffer-Hagy, et qui était alors âgé de quatorze ans.

Il prit à son inauguration le titre d'él-Mélek-él-Mansour (cinquième du nom ): mais, deux ans environ apres, au milieu du mois de Chaaban de l'an 764 de l'hégire (4), il fut obligé de remettre le sabre royal et les autres insignes du sultauat (5) à son cousin Chaaban-ben-Housseyn, arrière-petit-fils du sultan Qaláoun (6) : celui-ci, âgé de dix ans

(1) Cette année a commencé le mercredi 11 novembre de l'an 1360 de notre ère. (2) Monnaje en or du sultan el-Mélek-él-Nasser-ed-Jun-Hassan



(3) Voyez pour cette mosquée les planches 8, to et 14. (4) Cette année a commencé le vendredi 21

octobre l'an 1382 de noire ère. (5) On sail que les cerémonies du couronne-ment, dans l'Orient, consistent à ceindre solen-

ent le sabre royal. (6) Depuis sa déposition ce prince vécut dans la retraite et l'obscurité jusqu'à l'âge de plus de ciuquante ans : il ne mourut que l'an 801 de l'hégire (130% de l'ère chrétienne).

Monnaie en or du sultan el-Meick-el-Manso Mohamed, frappée au Kaire, l'an 764 de l'héseulement, reçut à son investiture le titre de él-Mélek-él-Achraf, troisième du nom.

Le règne de ce sultan se prolongea pendant quatorze ans, deux mois et quelques jours. Les onze premières années furent assez paisibles (1); mais le reste de son regne ne fut qu'une suite non interrompue de désordres, de troubles

et de catastrophes sangiantes. YI-Bogha-el-Amry, principal émirdes Mamlouks, avait été nommé régent : l'an 776 de l'hégire (2), il fut assassiné dans son propre palais et coupé en morceaux par ses Mamiouks eux-mêmes, ayant à leur tête l'émir Assendimer : de là la tourbe furieuse osa aller attaquer le sultan lui-même : leur agression fut repoussée après un violent combat, et leur chef périt dans la mélée.

El-Gay-el-Youssoufy devint alors régent: cachant avec adresse ses visées ambitieuses, il capta la faveur de son maître, et parvint même à en épouser

la mère. Devenu par ce mariage maître de trésors considérables et se crovant des lors en état de se placer lui-même sur le trône, il leva audacieusement le masque, poignarda l'épouse qu'il venait d'obtenir, se mit à la tête des meurtriers d'Yi-Bogha, et conrut avec eux assaillir le sultan, qu'il espérait surprendre sans défense; mais celui-ci se tenait sur ses gardes : les conspirateurs et leur cheffurent repousses avec perte, et poursuivis jusqu'au Nil, où tous se noyèrent.

(1) Il y eut pourtant, la troisième année de règne de ce prince, une grande famine en Egypiè el en Syrie. Les habitants, au rapport des historiens, mangérent les charognes, les chiens, quelques-uns même leurs propres enfanta : il y eut des localités ou la disette dura trois années; mais ce fléau n'amena aucun trouble po-

litione (2) Cette année a commencé le lundi 13 juin de l'an 1374 de notre ere.



EGIPTO



Mezquita del Sultan Hasan la poerta

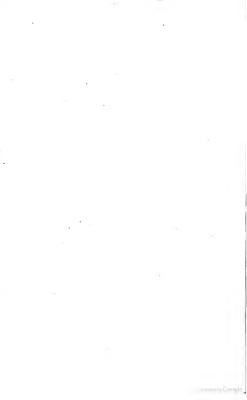

KOHET KOYPTE



Menquita del Cultan HASAN



D'autres complots se succédèrent encore : el-Mélek-el-Achraf III était parti pour le saint pelerinage de la Mekke ; les emirs le guetterent sur la route, et lui dreasèrent une embuscade dans les gorges d'Oqbah.

L'escorte du prince fut entièrement massacrée et lui-même réputé au nombre des morts.

Les assassins revinrent au Kaire, et offrirent la couronne vacante au khalyfe el-Motovakkel-da-Allah, qui. 1'an 7'63 de l'hégire (1), avait succéde à el-Motad-del-b-llah. Le khalyfe se garda bien d'accepter un présent aussi dangereux. « choississez qui vous voudrez, di-li-li, je « lui assure d'avance ma sanction, »

Mais les émirs apprirent bientifs que leur royale victime avait heureussement échappé à leurs coups et que, rentrée échappé à leurs coups et que, rentrée secrétement au Kaire, elle s'y tenait cachée chez quelques amis fidèles : ét. Mété-ét. de échar Chaadah fi ut recherché, nis à prix, découvert, arraché de son sile, et impiroyablement étraggé, le 15 du mois de Dou-l-Qadéh de l'an 778 de l'hégire (2) de l'acception de l'anne de l'hégire (2) de l'acception de l'anne de l'hégire (2) de l'acception de l'acception d

Le jeunefiis d'el-Mélek-él-Achraf JII., nomme Aly, et âged es pet nas, fut placé par les meurtriers sur le trône ensanglant de son per : son has âge lui laissait ignorer que ce trône était la tombe patermelle, et devait bientd's dereinir la patermelle, et devait bientd's déreinir la de él-Milacour (sixième du om), litre déja si fatal à quatre de ses prédecesseurs. L'emir Layn-Beyk lui fut donné pour régent.

Layn-Beyk fut bientôt remplacé par l'émir Qartay, puis par l'émir Bar-qouq : Barqouq prédestiné à anéantir cette dynastie, et à devenir lui-même la tige d'une nouvelle. Cependant le régent, ajournant ses plans, quels qu'ils fussent,

(1) Cette année a commencé le dimanche 31 octobre de l'an 1361 de notre ere.
(2) Cette année a commencé le mercredi 21 mai de l'an 1376 de l'ère chrétienne.
Monnaie du sultan él-Mélek-él-Achraf-Chaubán.



gouverna pour et au nom de él-Mélek-él Mansour-Aly jusqu'à la mort du jeune prince, arrivea au mois de Raby-él-Aouel de l'an 783 de l'hégire (1), après un règne de quatre ans et quatre mois.

Son frère Hagy, second fils d'él-Méke-le-l-chraft-Chaabda, sès de six ans seulement, fut proclamé comme son successeur, sous le titre d'él-Mété-l-Saléh, troisième du nom. A peine avait-il occupé terbae dis-luin mois et denni, que Barlet râne dis-luin mois et denni, que Barsurpation, je fil déposer et extier, le 18 du mois de Ramaddin de l'an 784 de l'hégire (2), et s'empara lui-même du pouvoir.

Avec l'autorité de ce dernier rejeton de la famille du sultan *Qaldoun*, s'éteiguit la domination de la première dynastie des Mamlouks, dite des *Baharites* ou *Turkomans*, qui avait occupé le trône d'Égypte pendant l'espace de cent trente-six annérs.

Elle périt par les mêmes causes qui varient anneh e reaversement de la dynastie des Agoubites; tant il est vrai que les exemples des catastrophes antérieures sont ineflicaces pour l'instruction des générations qui les suivent, malgré cet axiome si sage du khalyfe Alty-bendy-Taleb : Heureux celui qui s'instruction e le le catastrophes passées apprend à ne pas fournir à ceux qui le suivront l'exemple de se propres infortunes. »

## CHAPITRE XIV.

Dynastie des Maniocks-Circasiens. — Bargoog. — El-Méde-è Nasser-Fauer. — Zeyngoog. — El-Méde-è Nasser-Fauer. — Zeyngoog. — El-Méde-è Nasser-Fauer. — El-Méde-Condida-é-de-yn. — Seyf-é-de-yn. Traitar. — Naslenda-é-de-è Nasser-è Nasser-è Nasser-è Nasser-è Nasser-- Digmang. — Fakhr-é-d-yn. — Trait. — — Digmang. — Fakhr-é-d-yn. — Trait. — — Olynon iv. — Dijanbeldt. — Tormino-bey Quitchips. — Aboul-b-Saddi Mehammed. — Quitchips. — Aboul-b-Saddi Mehammed. — Quitchips. — Aboul-b-Saddi Mehammed. — Union iv. — Dijanbeldt. — Tormino-bey Olynon iv. — Dijanbeldt. — Dijanbeld

La nouvelle dynastie, qui, avec Barqouq, prenait possession du trône de

(1) Celle année a commericé le jeudi 28 mars de l'an 1381 de notre ere. (2) Celte année a commencé le lundi 17 mars de l'an 1382 de poire ere. l'Égypte et de la Syrie, est désignée par les historiens sous le titre des Mamlouks-Circassiens. Ce nom leur venait du pays dont ils étaient en effet origi-

naires

Les peuples de la Circassie , nommés Kirkess, Dichrékes, ou Meraphie, nefont point partie des nations farkes de la laute Asie; lis tirent leur origine de la laute Asie; lis tirent leur origine de la laute Asie; lis tirent leur origine de où il la étaient déjà établis au sixième séie de l'êre chrétienne. On ignore l'époque précise de leur émigration à louest de la mer Caspienne, ou leurs lordes demeurent encore sur le revers de Caucasse.

Les derniers sultans de la dynastie des Mamlouks-Baharites, Turks d'origine, aceablés sous le joug de leurs milices et de leurs émirs, Turks comme cux, avaient cherché dans l'acquisition de Mamlouks-Circassiens, un contre-poids qui put contre-balancer la prépondérance des Turks; élevés par la faveur des princes, et par le jeu de bascuie de ce nouveau système politique, aux charges les plus importantes del'Etat, ces nouveaux Mamlouks avaient surtout été chargés de la défense des forteresses, et c'est par cette raison qu'on leur donne aussi le nom de Bourgites, le mot arabe Bourdi ou Bourg (1) signifiant une tour ou un fort.

Mals l'équilibre entre les deux contrepolis n'aveit pas eté longtemps sans être rompu; les Mamlouks derniertesur les moiens, Adoptant à leur profit noiens autres de l'entre de l'entre de intére autreules on les opposits, les engre circassiens, à peine fornés, nourtrent la préctation de faire passer la couronne d'Exptte aux mains de leur précédent comment les préciséents, et projets d'un service porta leur che Borprojets d'un service porta leur che Borprojets d'un service porta leur che Bor-

quuq au sonverain pouvoir. Cette nouvelle dynastie ne différa de la précédente que par la seule dénomination et par la nationalité des souverains qui s'y succédèrent; elle est la

(1) Ce mot est le même que celui de Hopyo; en grec, qui a formé dans la basse lalluité le mot Burgus, dont nous avons fait celui de bourg. suite de celle des Baharites : les évenements y ont la même marche, portent la même couleur, suivent le même système politique : ce sont toujours des émirs turbulents, formant sous chaque prince uneopposition armée, qui ne connaît d'autre droit que la force, et qui s'en sert pour arracher du trône celui que chaque d'eux yeut remplacer.

que chacun d'eux veut remplacer. Bargoug était fils d'un renegat circassien nommé Ans, de la horde de Kesa; fait esclave en Circassie, et conduit en Krimée, il y fut acheté par uu musulman nommé Othman, qui l'amena en Egypte en l'année 762 de l'hégire (1364 de l'ère chrétienne) : il fut vendu à l'émir 11-Boghá, qui le mit au nombre de ses Mamlouks. Ses dispositions brillantes et sa beauté, qualité nullement indifférente à la faveur des émirs, lui valurent les bonnes grâces de son maître, qui l'avança dans sa maison militaire; et le fit instruire avec soin : le titre de Cheykh (docteur), qu'il ajouta à ses deux autres surnoms d'él-Othmany et d' 1 l-Boghay, pris des noms de ses maîtres, donne à croire qu'il se distingua dans la science du droit et de la théologie musulmane. Il fut élevé au rang d'émir, quand

son maître Yl-Bogha parvint à la régence, et il le servit fidèlement jusqu'à la catastrophe qui enleva au régent le

pouvoir et la vie.

Après la mort de celui-ci, ses Manlouks furent dispersés, et les deux principaux d'entre eus, Barqouq et Berécki, jetés dans les prisous. Remis en liberte quelque temps après, ils passèrent au service de l'euir Mandjak, gouverneur de Damss; puis ils rentrerenten Egypte, lorsque le sultan el-Méléz-lé-Arbard-Chadabán y rappela les Mamlouks d'14-Boghta.

Îl fut placé alors au service des enfants du sultar, unissant ses intrigues à celles de Berekêch, il parvint bientôt a un commandement de millé hommes, et au poste de grand écuyer. Des lors il se au poste de grand écuyer. Des lors il se ser ivau qui avaient été-successivement renversés de ce poste suprême. Il prit alors le titre d'Alabek des armées; son associé Berekêth devint le chef de tous les gouvernements des provinces.

Les affaires restèrent ainsi entre ses mains, tant que dura la vie du sultan el-Mélek-él-Mansour-Aly. Enfin, après la mort de ce prince, avec le secours de ses partisans il s'empara lui-même du trône le 19 du mois de Ramaddan de l'an 784 de l'hégire (1382 de l'ère chrétienne). Le khalyfe alors régnant él-Motovakhel-b-illah , les qudys, les ulémas, le Cheykh-el-islam, ou Moufty, tous les émirs réunis, donnérent leur assentiment à l'avénement de Bargoug, qui prit le titre d'él-Mélek-él-Daher ( le roi illustre), titre qui avait dejà été porté par le plus illustre des princes de la dynastie précédente, Rokn-éd-dyn-Beybars-el-Bondoqdary.

A cette epoque, le célèbre Tymour-Lenk (Tamerlan) remplissait la terre du bruit de ses conquêtes et de la terreur de son nom; ses hordes tartares, après avoir envahi l'Asie orientale, menacaient les frontières de la Syrie, et cette circonstance n'avait pas peu influe sur la détermination prise d'ôter le gouvernail de l'État à un prince encore impubére. pour le confier à des mains fermes, capables de résister aux tempêtes prêtes à fondre sur l'Égypte.

En effet, Bargoug, réunissant ses meilleures troupes, tint en respect, pendant les premières années de son règne, le conquérant de l'Asie; mais, tandis qu'il neutralisait les efforts de l'ennemi extérieur, il découvrit un complot tramé dans sa capitale, et à la tête doquel était le khalyfe lui-même : assemblant aussitôt les cheykhs, les imams et les ulémas, il destitua le khalyfe conspirateur, le jeta dans une prison de la citadelle, et fit proclamer à sa place, l'an 787 de l'hégire (1), Omar, fils d'Ybrahym, sous le nom de el-Ouatheg-b-illah (celui qui se confie cn

Le nouveau khalyfe mourut environ un an après, le 19 du mois de Chaouâl de l'an 788 de l'hégire (2), et fut remplacé par le fils du khalvfe él-Mostassemh-illah, nomme Abou-Yahia-Zakarua-Omar ; mais celui-ci ne tarda pas à mécontenter à son tour le sultan Bargoug, qui le déposa également, dans le mois de

Gemady-êl-Aouel de l'an 791 de l'hégire (1).

Barqouq consentit alors à réintégrer el-Motouakkel au khalyfat; mais peu après il eut à s'en repentir : au lieu de lui savoir gré de sa restauration, à peine rétabli depuis un mois, le khalyfe noua de nouvelles trames avec un émir nommé Mantach : leurs menées réussirent à soulever le peuple : Bargoug fut arrêté par les révoltes, déposé après un règne de six ans, sept mois et quelques jours, et envoyé à la forteresse de Karak qui avait deià vu, sous les deux dynasties précédentes, tant de souverains prisouniers.

Le dernier sultan de la dynastie des Baharites, el-Hagy, que Bargoug avait fait descendre du trône, y fut rappelé pour remplacer l'usurpateur, le mardi 6 du mois de Gemady-êl-Thâny de l'au

79 t de l'hégire (1389 de l'ère chrétienne). Le sultan rétabli changea alors son titre de él-Mélek-él-Salèh (le bon roi), sous lequel il avait déjà régné, en celui d'él-Mélek-él-Mansour (le roi victo-

rieux.)

La seconde phase du règne de él-Haqu-el-Mansour ne fut pas de longue duree : les proscriptions et les concussions de l'émir Mantach et du khalyfe él-Motouakkel firent bientôt abhorrer l'un et l'autre et regretter él-Mélek-él-Daher Bargoug : on compara avec le règne du souverain légitime le gouvernement juste et modéré de l'usurpateur. A peine él-Mélek-él-Mansour eut-il régné huit mois, qu'il fut de nouveau déposé, le 14 du mois de Safar de l'an 792 de l'hégire (2). Bargoug, rappelé de Karak, et rétabli sur le trône, se hâta de s'y assurer contre une nouvelle chute, par la mort de él-Mélek-él-Mansour-Hagy et de tous ses adhérents.

Ressaisissant ainsi les rênes du gouvernement, el-Mélek-él-Daher-Bargoug s'oecupa principalement à asseoir la tranquillité extérieure de l'Égypte, en entretenant les troubles qui agitaient les Etats voisins; intervenant par ses intrigues diplomatiques dans les querelles de

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le dimanche 12 février de l'an 1385 de noire ere. (2) Cotte année a commence le vendredi 2 fevrier de l'an 1386 de notre ere.

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le jeudi 31 décembre de l'an 1388 de noire ère. (2) Crite année a commencé le tundi 20 dé cembre de l'an 1389 de noire ère ; le 14 de safar correspond au 2 février de l'an 1390.

ces divers princes, il s'alliait tautôt avec eux, tantôt contre eux. L'an 794 de l'hégire (1). Qard-Youssouf, premier prince de la dynastie de Médie , dite du Mouton noir (2), lui fit hommage de la ville de Tauris (Tebruz) : en échange, Bargoug lui envoya un manteau d'honneur, et le créa son lieutenant dans les pays qu'il pourrait envahir.

Mais l'année suivante, le sultan Barqouq vit arriver au Kaire ce même Qará-Youssouf et un autre de ses alliés, Ahmed, fils d'Aouys, que nos historiens nomment Avis, et qui pendant quelque temps avait été souverain de Baglidad. Ahmed et Qará-Youssouf avaient été chassés de leurs États par Tamerlan, et avaient d'abord cherché un asile auprès de Manuel, empereur de Constantinople; mais ils avaient bientôt quitté cette retraite et cherché une plus sûre protection à la cour du sultan d'Egypte.

En effet, à cette époque, Manuel était lui-mênie sur le point de voir son empire renversé par une nouvelle dynastie qui s'élevait dans l'Asie Mineure. Cette dynastie, qui devait bientôt avoir pour siège de sa puissance la ville même de Constantinople, était celle des Ottomans, ainsi nommes d'Othman, leur premier

prince. Le quatrième sultan de cette famille, Bayazyd-ben-Mourâd (Bajazet Ier), avait déjà dépouillé l'empire d'Orient d'une partie de ses plus belles provinces, et menacait la capitale. La destruction totale de l'empire d'Orient fut heureusement retardée par un ennemi terrible, qui arrêta Bajazet au milieu de ses victoires, et, tandis que Bajazet méditait l'invasion de l'empire des Grecs, les Tartares arrivèrent derrière lui et le forcèrent à se retourner contre eux. Tamerlan était à leur tête.

L'Asie entière voyait alors son sort dépendre de deux rivaux de conquêtes et de gloire, Tymour Lenk (Tymour le boiteux) et Bayazyd, le borgue. Les

(I) Cette année a commence le mercredi 29 novembre de l'an 1391 de notre ère. (2) Deux familles turkomanes regnaient alors

deux ouragans allaient s'entre-choquer, et décider auquel appartiendrait le droit de ravager le monde.

Chacun des deux rivaux venait d'envoyer une députation au Kaire; l'une, de la part de Bayasyd, réclamait du sultan Bargoug un traité d'alliance, et du khalyfe résidant au Kaire l'investiture officielle du sultanat d'Anatolie. Le traité fut conclu, et le khalyfe, avide d'or, délivra toutes les patentes et toutes les bénédictions que les ambassadeurs

ottomans voulurent acheter. Les députés de Tymour avaient une tout autre mission : ils venaient sommer avec les plus insolentes menaces le sultan d'Égypte de se reconnaître vassal des Tartares (1) et de remettre entre leurs mains les deux réfugies Ahmed et Oard-Youssouf. Bargoug leur avait promis aide et protection ; il répondit à la réclamation par l'assassinat des députés (2).

Les hordes tartares coururent à la vengeance; elles se jetèrent sur Édesse, et en passèrent les habitants au fil de l'épée. Alep allait subir le même sort lorsque, heureusement pour le reste de la Syrie, la conquête des Indesappela Tymour et lui fit remettre à un autre

temps son expédition contre l'Égypte. Cet éloignement de son ennemi n'eudormit pas la vigilance du sultan d'Égypte : comprenant que ce n'était qu'un simple retard à l'envahissement de ses États, il eut toutes ses troupes sur pied. et se tint prêt à une vigoureuse resistance. Mais au milieu deces préparatifs. et avant l'attaque qu'il prévoyait, il mourut âgé de soixante ans, à la suite d'une attaque d'épilepsie, le vendredi du mois de Chaoual de l'an 801

(1) Tymour avait rèvé la manarchie uni-verselle : sa ieltre à Barqouq renfermait ce pa-sage : « Il ne doit y avair qu'un seul maître sur « la terre, comme ii n'y a qu'un seul maître a au ciel.

(2) Les historiens contemporains rapportent ne Bargong avait dit dans son conseil : " Ce a boileux ne m'inspire aucune crainte, maigre a noueux ne m'inspire aucune crainte, maigré son arrogance et ses menace involentes : sa barbarie iui fera assez d'ennemis, a vant qu'il puisse veoir a moi, et chacun s'armera a pour m'aider al erepousser ; je ne crains vériladiente de la composite de la

Sa prévision devait devenir par la suite une prédiction, accomplie un siècle après, d'une ma-mère bien fataie pour sa dynastie.

dans le Turkestan et dans l'ancienne Médie ; l'une se distingualt par le titre de Qard-Qouyounty (du Mouton noir); l'autre par celut de Aq-Qouyounty (du Mouton bianc), emblé-mes que ces deux dynasties portaient dans leurs drapeaux.







E GIPTO E G YPTE



Patio interior de la Merquita del Sultan BARKUK

Supte Madeene





Wezquita del Sultan QAYT BAY

l'hégire (1), regretté des peuples, qu'il avait gouvernés avec justice, et dont il avait ecarté l'invasion et la destruction. Bargouq avait eucore d'autres titres à l'attachement des peuples : par ses soins

Barqouq avait eucore d'autres titres à l'attachement des peuples; par ses soins la plupart des impôts avaient été dégrévés, les droits sur la douane et le commerce de Boulag supprimés ; il abrogea aussi les taxes sur les blés, sur les poulets éclos artificiellement, sur le sel, sur la vente des légumes, etc. Des distributions d'aumônes abondantes et d'aliments de toute espèce étaient faites aux pauvres chaque jour; les savants surtout furent l'obiet particulier de ses libéralités, et il fit batir pour eux, au Kaire, le collège nommé él-Medresséhel-Daheryéh, d'après le titre que portait son fondateur (2).

Cependant, ses principales dépenses eurent pour but des achats d'arnies, de chevaux, et l'accroissement du nombre de ses Manlouks, tous tirés comme lui de la Gireassie. Il réorganisa ce corps, qu'il regardait comme son plus ferme appui, et. donnant une nouvelle forme à son gouvernement, établit à la tête les grands officiers de son royaume, dont

il régla ainsl la hiérarchie : 1° Atabek-él-Assaker (Tuteur des ar-

nies), généralissime ou connétable. 2º Rás-Noubét-él-Omrá (le Chef de l'Ordre des Princes).

3º Emyr-el-selâh (Prince des armes), charge à peu près équivalente à celle qu'a exercée en France le grand maître de l'artillerie.

4º Emyr-meglis (le Prince de la résidence), grand maréchal du palais.

5° Emyr-Akhour (Prince des écuries), le grand écuyer.

6° Daouadar (le Chancelier). 7° Ras-Noubét-el-Thany (le Chef du second Ordre).

8° Hageb-él-Hogab (le Chambellan des chambellans), le grand chambellans, 9° Nagb, le Gouverneur du Kaire. Ces neuf grands officiers dirigeaient le gouvernement, et, concurremment avec le khalyfe et l'assemblée des émirs et

(1) Cette année a commencé le vendredi 13 septembre de l'an 1398 de notre ère.
(2) Le sultan Barqouy fit aussi bătir au Kaire une mosquée qui est encore un des plus beaux ornements de la ville. Voyez les planches 4, 5 et 13.

des qadys, décidaient de toutes les mesures administratives que le sultan était obligé de leur soumettre. Cette même assemblée, a la mort du sultan, nommait son successeur, sans que les droits d'hérédité et de descendance fusent suffisants pour forcer leur choix. Aussi plusieurs des cérviains orientaux donneut au gouvernement de l'Egypte, sous la dynastie des Circassieus, non le nom de moult (royaume), mais celui de gemhour (republique).

Faraq-zeyn-éd-dyn, surnommé Abou-Saadát, fils aîné de Bargouy, âgé de vingt-six ans, lui succéda, avec le titre d'él-Mélek-él-Nasser. Le règne de ce prince eut un commencement difficile et une sin sinistre; il commença par la révolte de l'Atabek Ytmách et de Tenemél-Frassany, gouverneur de Syrle, qui, de concert avec 11-Bogha, gouverneur d'Alep, s'empara des détilés de la Palestine, résolu de les disputer à son souverain jusqu'à la dernière extrémité. Ses efforts furent vains ; les défiles furent emportes, et Tenem lui-même. fait prisonnier, fut mis à mort avec ses partisaus.

Mais ce succès était peu de chose au prix du danger imminent qui menaçait l'Égypte.

Tymour avait terminé la conquête des Indes; Baghdad, Syouds (l'ancienne Schaste), Malalyth, venaint pour las-econde fois, en l'an 803 de l'hégire (1), d'être prises par les l'artares, qui se répandaient déja dans la Syrie. Farag courut au-devant d'eux; mais il fut battu, et Tymour entre dans Mere et dans l'étreses.

Les émirs avaient ramené majgré lui se sultan Faraq en Expte, après cette fatale eampagnes; il y concentra ses forces, attendant Tymour, mais le conquérant tartare avait trouvé, dans l'Anatolie, un rival plus digme de lui. Il s'était lancé sur Bayazyd, et après lui sovir enleré Farmad, Heroude, Qualut-l'Houm, il l'avait battu et fait prisonnes, l'an obé de l'inégrie (2), à la baccidère quinze siècles auparavant par la déroute de Mithridate.

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le dimanche 22 août de l'am 1400 de notre ère.
(2) Cette année a commencé le jeudi 11 août de l'an 1401 de potre ère.

La victoire de Tymour, son ennemi naturel, et la catastrophe de Bayazyd, son allie, abattirent toutes les espérances de résistance qu'avait pu concevoir Farag. Il n'était pas encore arrêté sur le parti qu'il avait à prendre, quand des ambassadeurs de Tymour vinrent fixer ses irrésolutions : ils apportaient quelques présents; mais ils insistaient sur la reconnaissance de la suzeraineté tartare et sur l'extradition des deux princes réfugies . Ahmed et Qará-Youssouf.

Hors d'état de se refuser à ces injonctions du conquérant de l'Asie . Farag déclara qu'il était impossible de résister aux décrets de la Providence ; il signa sa reconnaissance de vasselage, et tit don à Tymour d'une girafe d'Ethiopic, en retour d'un éléphant indien qu'il en avait recu : quant aux deux réfugiés, mettantenavant les droits de l'hospitalité, il obtint de ne pas les livrer aux Tartares, à condition de devenir luimême leur geôlier.

Des lors Tymour accorda sa protection au sultan d'Egypte; et sa mort, arrivée deux ans apres, à Otrar, le 17 du mois de Chaaban de l'an 807 de l'hégire(1), acheva de rassurer Farag. Les divisions qu'occasionna parmi les enfants de Tymour le partage de son immense succession permirent à Farag d'ouvrir la prison où il retenait Ahmed et Qará-Youssouf pour le compte des Tartares.

Ces deux princes rentrèrent dans leurs États; et Farag s'apprétait lui même a reconquérir la Syrie, quand tout à coup il vit son palais assailli par une émeute.

Le sacrifice qu'avait fait Faraq de son honneur au repos de son trône n'avait eté apprecié, par ses sujets, que comme une lâchete déshonorante. Du mépris général qu'il avait encouru, on passa facilement au projet d'asseoir sur le trône un prince plus digne de l'occuper. Le frère du sultan, Azz-éddyn-Abd-el-Azyz, s'offrit au choix du peuple et fut accepté.

A la tête des révoltés, Azz-éd-dyn-Abd-el-Azyz vint assieger son frere dans son palais, le 16 du mois de Rabyél-Aouel de l'an 808 de l'hégire (2), et le

força d'abdiquer, pour conserver sa vie. après un règne de six ans, cing mois et onze jours.

Farag, depuis son abdication forcée, avait disparu, et se tenait caché dans une retraite ignorée : on le crut tue dans le tumulte, et on inaugura solennellement son frère Azz-éd-dyn-Abdél-12y2, sous le titre d'él-Mélek-él-Mansour : mais deux mois de règne suffirent pour apprécier le nouveau sultan, et ramener les esprits au prince détroné. Farag reparut, et reprit place sur son trône , rappelé par les autorités et par le peuple, au mois de Gemady-êl-Thany. Azz-ed-dyn- tbd-el- 1zyz fut ex le à Alexandrie, et il v mourat quelques mois après, le 7 du mois de Rabyél-Thauy de l'an 809 de l'hégire (1).

Après son second avénement . Faraa réhabilita un peu son honneur, en reprenant Damas et quelques places de Syrie; jusqu'en l'an 813 de l'hegire (2), il resta en paix sur le trône : cette année, une révolution sacerdotale l'en fit des-

Un des principaux chefs des Mamlouks était un émir, nonmé Abou-Nasr et surnonimé Cheykh-él-Mahmoudy él-Dahery, parce qu'il avait eu pour maîtres successivement l'emir Mahmoud et le sultan él-Mélek-él-Daher-Bargoug, qui l'avait affranchi et promu aux dignités militaires.

Cet émir, dont l'ambition s'était enivrée de son elévation successive aux premiers postes du royaume, forma le projet de devenir, à son tour, sultan d'Egypte; et il se servit pour y parvenir du khalyfe el-Mostayn-b-illah, qui avait succédé, cinq aus auparavant, au khalyfe el-Motouakkel-ala-Allah, deux fois déposé, et deux fois réhabilité.

Depuis l'extinction du khalyfat de Baahdad et le rétablissement de la seconde branche des Abbassides au Kaire. on ne regardait plus les khalyfes que comme des pontifes, qui n'étaient consultés que sur les affaires de religion et de couscience : Cheykh-el-Mahmoudy, qui avait ses vues, persuada à él-Mostayn qu'il lui serait facile de rendre au khaiv-

<sup>(1)</sup> Cette anpée a commencé le jeudi 10 juillet de l'an 1404 de notre ère.
(2) Cette année a commence le lundi 29 Juin de l'an 1405 de noire ère.

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le vendredi 18 juin de l'an 1406 de notre ère (2) Celte année acommencé le mardi 6 mai de l'an 1410 de notre erc.

fat sa splendeur primitive, et de devenir lui-même ce que ses ancêtres avaient été. - Tout, ajoutait-il, était disposé pour · faire reconnaîtrele khalyfe commesul-« tan d'Égypte; et il n'attendait que ses or-« dres pour l'exécution. » L'orgueil du khalyfe abuse lui fit embrasser ce projet avec avidité. Le sultan Faragétait alors à Damas; Cheykh el-Mahmouly, à la tête d'une armée et accompagné du khalyfe, vint sommer le sultan d'abdiquer. Celuici repondit à cette proposition insolente en appelant ses soldats aux armes. La futte allait être indécise ; mais les armes spirituelles, employées à propos, briserent le tranchant des sabres : l'ana-

thème suivant fut lancé par le khalyfe:

« De par l'imâm Abou-l-Fadl-él-Ab« bas-él-Mostayn-b-Illah, Prince des

« fidèles : »

« Nous déclarons déchu du sultant Farag, l'is de Baryoug. Le véritable sultan d'Égypte et de Syrie est maintemant le khalyfre, di scendant et vicaire du Prophète. Pardon pour ceux qui s'uniront à lui, et malheur à ceux qui al un résisteront. »

Cette proclamation eut un effet immédiat : les soldats de Farag l'abandonnèrent; il voulut en vain résister : force à la fuite, il fut arrêté et conduit au khalyfe, qui lui intenta un procès criminel. La guerre contre les Tartares avait nécessité de grandes dépenses et des impôts extraordinaires : le sultan déchu fut accusé, devant le tribunal des docteurs de la loi, d'avoir ruiné les peuples et l'État, et de s'être révolté contre le khalyfe, l'ombre de Dieu et son représentant sur la terre. Farag fut juge digne de mort; et l'arrêt sut exécuté le samedi 25 du mois de Moharem de l'an 815 (1) de l'hégire (7 mai 1412 de l'ère chrétienne).

Farag fit décapité hors des murailles de Damas, et son cadavre alandonné sur un fumier; ainsi le klutyfe él-Mostayn-b-Illah réunit en lui les pouvoirs spirituels et temporels; il reçui les serments des cheykhs et de Farmee, fut inaugurésous le titre d'é-Méthe-él-Mahmoudy son premier vizir.

Des exprès allèrent annoncer au Kaire la révolution qui venant de s'opé-(1) Cette année a commencé le mercredi 13 avril de l'an 1412 de notre erc. rer, et l'arrivée procname du nouveau souverain; une toule immense courut à sa rencontre jusqu'à Qattyéh et l'escorta, au milieu des acclamations univervelles, jusqu'au palais des sultans, qui lui était préparé, dans la citadelle du Kaire.

Le khalyfe-sultan d'Égypte voului Le khalyfe-sultan d'Égypte voului des populations : se moutrant digne du des populations : se moutrant digne du troise, il s'occupa avec zièc des affiires du royaume, reforma les viess de l'administration, allegen le peuple, punit les exacteurs, répandit des bienfaits, et mérita, par sa conduite, les bénédictions seipérales.

Mais Cheykh.-el.-Mahmoudy avait prétendu faire la révolution pour luis seul, et non pas pour le khalyfe; il n'avait vu en lui qu'un instrument, et n'avait réussi qu'a se donuer un nouveau maître; dès lors le renversement du khalyfe fut projeté par lui; mais il mareña avee prudence, et n'approcha que pas à pas et par degrés du trône qu'il voulait envahir.

D'abord, dans des conciliabules avec les autres Mamlouks, il intéressa adroitement leur amoar-propre à ne voir qu'avec peine le trône d'Egypte occupé par un prince étranger à leur caste, préparant ainsi dans le silence les voices a sou propre avénement, sans pourtant qu'on put l'accuser de s'offrir personnellement à cette candidature.

Puis, il se montra mécontent du poste de grand vizir : trouvant ce titre insuffisant, il se fit déclarer par le khaly fe lieutenant général du royaume, le 8 du mois de Raby-éi-Aouel de cette même année : à peine en eut-il reçu l'investiture, qu'il s'installa dans le palais du sultan, entoura le khalyfe de ses créatures, lui fit signifier de ne donner aucun ordre sans son assentiment, et, quelques mois après, prit pour sa part toute la puissance effective, en forcant le khalife él-Mostayn b-illah de l'associer au sultanat, sous le titre d'él-Méleh-él-Mouved (le roi aidé de Dieu); puis le khalyfe, dépouille de toute autorité, fut relégué au fond d'uu des appartements du palais.

Ri-Mostayn n'avait pu résister à la violence; mais il avait secrètement écrit à un de ses anciens affides, Nourous, alors écarté de fui par sa nomination au gouvernement de la Syrie. Nourous accourut au Kaire : il jugea la force impuissante, et conseilla au khalyfe de recourir de nouveau aux armes spirituelles, qui lui avaient si bien réussi contre Farag.

Unanathème fut lancé contre Cheukhel-Mahmoudy, alors en Syrie; et cette absence reliaussa tellement le courage des partisans du khalyfe, qu'ils firent proclamerl'anathème dans l'assemblée générale des chevkhs et des imams; mais Cheykhel-Mahmoudy s'était fait instruire à temps de ces menées : à peine l'excommunication fut-elle proclamée, qu'il parut au Kaire, en face de ses ennemis. Ceux-ci pálirent; le khalyfe fut abandonné, les chevkhs et les imams nièrent toute espèce de part à l'anathème : et la même assemblée qui l'avait proclamé appela la sévérité des lois sur la tête du khalyfe. déclaré indigne du pontificat suprême, comme ayant abusé de ses pouvoirs religieux, et s'étant révolté contre le sultan légitime.

Déchu du khalvfat, l'imam él-Mostayn b-illah fut emprisonné, puis exilé à Alexandrie, l'an 818 de l'hégire (1); et on proclama kbalyfe, en sa place, son frère Daoud, qui prit le titre d'él-Motad-

ded-b-illah.

Cheykh-el-Mahmoudy, parvenu ainsi au but de tous ses désirs, chercha à faire oublier lekhalyfeel-Mostayn, en l'imitant dans son administration sage et paternelle. Son règne avait été fonde par la violence; mais le cours en fut doux et paisible : les populations furent heureuses, et bénirent son gouvernement, que les historiens orientaux présentent comme celui d'un prince accompli. Après huit ans et cinq mois d'un règne exempt de troubles, il mourut le lundi 9 du mois de Moharrem de l'an 824 (2) de l'hégire (14 janvier 1421 de l'ère chrétienue ).

Les savants furent efficacement protégés par ce prince; le Kaire lui doit plusieurs de ses embellissements, et entre autres l'une de ses plus magnifiques mosquées, cellequi porte le nom de Gaméel-Mouyed, et qui est située près de la porte interieure, dite Bab-Zouyléh. Après sa mort, les choses reprirent

leur marche convulsive accoutumée.

(1) Cette année a commencé le mercredi 10 mars de l'an 1415 de l'ère chréllenne. (2) Celte année a commencé le lundi 6 janvier de l'an 1421 de notre ère.

Trois sultans se succédèrent rapidement sur le trône d'Égypte.

Inauguré sous le titre de él-Mélekel-Mozzaffer, Chahab-ed-dyn-Ahmed, filsd'él-Mahmoudy, fut force, au mois de Chaoual de la même année, après sept mois et neuf jours de règne, de céder la couronne à son tuteur et son beau-père, Seyf-éd-dyn-Tattar, surnomméél-Mélek él-Daher, qui , étant lui-même mort au mois de Dou-l-Hagéh de la même année, la transmit à son fils Nasser-éd-dyn-Mohammed, qui prit le titre d'él-Mélek el-Saleh : quatre mois après, ce sultan fut à son tour dépossédé par Seuf-éd-dyn Barsebay, son tuteur, et passa le reste de sa vie dans l'obscurité.

Plus d'un prétendant s'était présenté pour saisir la couronne ravie à él-Mélek el-Saleh; mais Barsebay avait su neutraliser leurs efforts l'un par l'autre, et avait réussi à conserver le sultanat pour lui seul. Il se fit proclamer le 8 du mois de Raby-êl-Thâny de l'an 825 de l'hégire (1) sous le titre de él-Mélek-él-

Achraf (le roi très-noble).

Barsebáy avait été affranchi par él-Mélek-el-Daher-Tattar, qui l'avait pris en amitié, et, après l'avoir fait passer rapidement par les divers grades, lui avait confié la tutelle de son fils.

La première année de son règne fut signalee par nne abondante inondation du Nil, qui fit concevoir aux peuples d'Égypte les plus heureux présages. En effet, le nouveau sultan suivit, dans son administration, les principes qui avaient dirigé celle de Cheykh-el-Mahmoudy : son gouvernement fut sage, modéré et paisible; il reconstruisit plusieurs villes, ruinées sous ses prédécesseurs; il embellit le Kaire de plusieurs monuments, et, entre autres, de la mosquée dite de son nom Game-el-Achrafyeh, située en face du bazar des marchands d'ambre, dont il commença la construction au mois de Regeb de l'au 826 de l'hégire (2).

L'administration prudente et paternelle de él-Mélek-él-Achraf lui valut un regne long et paisible, qui ne fut trouble qu'en l'an 827 de l'hégire (3), par la révolte de l'emir Benyq-el-Be-

(I) Cette année a commencé le vendred1 26 décembre 1421 de notre ère.

(2) Cette année a commencé le mardi 15 dére de l'an 1422 de notre ère (3) Celte annee a commence le dimanche 5

decembre de l'an 1423 de notre cre.

kháchy, auquel le sultan avait confié le gouvernement de Damas. Mais cette révolte fut bientôt comprimée; lerebelle fut décapité, et son vainqueur, l'émir nègre Abd-ér-rahmán, le remplaça au gouvernement de la Syrie: cette révolte ne fut suivie d'aucune autre dans les provinces soumises au pouvoir du sultan.

Ses armes obtinrent au dehors des succès remarquables : plusieurs expéditions, qu'il entreprit contre les Francs, se terminèrent par des victoires et des conquêtes : l'ile de Chypre fut soumise à sa puissance, et le roi Jean III de Lusignan, obligé de se reconnaître vassail de l'Égypte, en payant annuellement un

tribut considérable.

Cette époque est surtout remarquable par des négociations importantes avec les princes chretiens et par les premiers actes d'union diplomatique de l'Egypte avec la puissance ottomane, qui était déjà alors maîtresse de toute l'Asie Mineure, sous le huitième sultan de cette dynastie, Mourdat, fils de Mohammed (Anurat II.)

Voici les circonstances qui rendirent le sultan Barsebay le but et l'arbitre

de ces négociations :

Le roi de Chypre, qui payait un tribut annuel à l'Égypte, n'avait pour héritier de son nom qu'une fille légitime, nommee Charlotte; il la donna en mariage au prince Louis de Savoie, en lui assignant pour dot la réversibilité de sa couronne. Un fils naturel du roi, nommé Jacques, prétendit mettre opposition à cette transmission, et revendiquer pour luimême le royal héritage; il était soutenu dans ses prétentions par les Vénitiens; car il avait épousé la fille de Louis Cornaro, que le sénat avait déclarée solennellement fille de la république, dans l'espoir de eréer par là pour Venise un droit ultérieur à la possession de Chypre. A l'appui des Vénitiens Jacques vou-

hul joindre celui du sultan de l'Égypte; il avait requ du seinat des subsides considérables : il les employa à se concilier les principaux émira du Kaire, et à acheter de Barachdy unearmée musulmane; ilalait, à la tête deces forces, metre le siège devant Nicosie, quand Louis de Savoie obtint l'intervention en sa faveur du grand mattre de l'ordre de Jérusalem. Le commandeur de Nissar fut en-

voye coume ambassadeur au Kaire,

et changea les dispositions de la cour égyptienne; offrant des sommes plus considérables que celles qui avaient été versées par Jacques de Lusignan, il avait obtein le rappel des troupes mises sousles ordres de ce prince.

Cet échec fut loin de faire renoncer le prétendant à ses projets d'ambition de riches présents et la promesse d'un tribut annuel lui valurent la protection, du sultan ottoman; et celui-ci envoya, à son tour, au Kaire, une ambassade pour

y soutenir les intérêts de son profégé, L'ambassadeur ottoman ne chapte pasà séduire la cour d'Egypte par des présents : il fit parler la crainte que devait inspirer la puissance ottomane, dont les États étaient limitrophes aux frontières de Syrie. Le commandeur lat congolér: "Seques sut enfin à au dispocongolér: "Seques sut enfin à au dispocongolér: seques sut enfin à au dispocongolér: seques sut enfin à au dispocentification de Lusignan furent espuiet Charlotte de Lusignan furent espuisés de l'Ilée, et le fils unture de Jesuide Lusignan regna, vassai à la fois de Venitiess. des Ottomass et de l'Egypte.

Ainsi, sous le règne d'él-Mélèk-él-Achraf-Barsebdyl'Egypte, heureuse au dedans, était glorieuse à l'extérieur; et les historiens arabes s'accordent à présenter ce prince comme le plus digne d'éloges de tous les sultans de la dynastie circassienne.

Ils rendent, d'ailleurs, le témoignage le plus éclatant à ses qualités personnelles et à son administration bienveillante, et ajoutent que ce fut lui qui abolit la cerémonie du prosternement dans l'hommage rendu aux sultans, et qui le convertit en un simple baise-mains.

Après un règne paisible de seize ans, buit mois et six jours, et-Mèlek-et-Achraf-Barsebây mourut, à l'âge de soixante ans, le samedi 13 du mois de Dou-l-Hagéh de l'an 841 de l'hègire (1).

Son fils Gemal-ét-dyn-Youssouf, surnommé Aboul-Mahassen, avait été désigné par son testament pour son successeur; ce jeune prince fut, en conséquence, inauguré, le jour même de la mort de son père, sous le titre de el-Métek-ét-A-yz (le roi Auguste).

Mais à peine avait-il régné trois mois que la mésintelligence se mit entre les

(1) Cette année a commencé le vendredi sjuillet de l'an 1437 de notre ère ; le 13 du mois de Doq-l-Hagèn de cette année correspondant au 8 juin de l'an 1438 de notre ère. Mainlouks du sultan et l'émir Seyf-éd dyn-Djagmag, qui exerçait les hautes fonctious d'Atabek : les choses en vinrent bientôt au point qu'él-Mélek-él-Azyz fut déposé, et Djaqmaq inauguré en sa place, le mercredi 19 du mois de Raby-el-Aouel de l'an 842 de l'hégire (1).

Djagmag était alors âgé de soixanteneuf ans : il prit en montaut sur le trône le titre de él-Mélek-él-Daher (le roi illustre), et régnait dejà depuis deux années, quand uue peste terrible vint exercer ses ravages sur toute l'Égypte. Cet événement est le seul remarquable, jusqu'à l'an 846 de l'hégire (2), époque de la mort de l'imain él-Motaddedb-illah : ce khalvfe avait rempli, peudant trente ans, le siège pontifical, au milieu de l'estime générale, qu'il avait meritée par sa pieté et ses vertus ; il légua le khalyfat à son frère utérin, qui fut surnommé él-Mostak jy-b-illah.

Le nouveau khalyfe devint l'ami et le conseiller du sultan Diagmag : pendant les huit années de son pontificat il mérita, comme son frère, les bénédictions du peuple, et mourut l'an 854 de l'hégire (3). Sa mort fut un deuil général : à ses funérailles les grands du royaume se disputerent l'honneur de porter son cercueil; et le sultan luimême voulut le soutenir quelque temps sur ses épaules.

Le khalyfe el-Mostakfy-b-illah étant mort intestat, on lui donna pour successeur son frère, qui fut salue du titre d'el-Oauem-be-amr-illah.

La conduite de celui-ci, tout à fait opposée à celle de ses deux prédécesseurs, en rendit la perte plus sensible au sultan, qui, accablé d'ailleurs du poids de quatre-vingts années, no se sentait plus assez fort pour conduire le gouvernement de l'État, au milieu des obstacles que lui suscitaient les intrigues et les prétentions du khalyfe. Le sultan Djagmag-el-Daher abdiqua en faveur de son fils. Fakhr- éd-dyn-Othmán, et mourut le 29 du mois de Safar, l'an 857 de l'hégire (4), dans la même an-

(1) Cette année a commencé le mardi 24 juin de l'an 1138 de notre ère. (2) Cette année a commencé le samedi 12 mai de l'an 1442 de notre ère. (3) Cette année a commence le samedi 14 fé-

Celle année a commencé le vendredi 12 janvier de l'an 1453 de notre ere ; le 29 de Sance où le sultan Mohammed-ben-Mourad (Mahomet II) s'emparait de Constantinople et détruisait l'empire des Grecs.

Othman prit lesurnom d'él-Mélek-él-Mansour (le roi victorieux par l'aide de Dieu). A peine sur le trône, il se vit menace par une insurrection des emirs que le khalyfe avait excites contre lui, dans l'espoir que, aussi heureux que le khalyfe él-Mostayn-b-illah ; il pourrait en faire son profit. El-Melek-el-Mansour-Othmán fut la victime de ces complots : après avoir regné seulement un mois et un jour, il fut déposé au commencement du mois de Raby-él-Aouel de cette même année; mais le khalyfe, qui s'attendait à être élu a sa place, eut le déplaisir de voir proclamer, sous le nom d'el-Mélek-él-Achraf, un vieux Mamlouk, nomnié Abou-l-Nasr-Ynal.

Le grand âge du nouveau sultan fit patienter le khalyfe pendant six annces. Enfin, las d'attendre, il se livra à l'execution de ses projets ambitieux ; mais ses mences étaient surveillées par le vizir *Belgiouu* : avisé par ce fidele ministre, le sultan 1 nal fit comparaître devant lui le khalyfe, lui reprocha sa trahison, et le déposa solennellement.

« C'est moi qui te dépose! » s'écria le khalyfe audacieux; mais cette bravade n'aboutit qu'a un exil à Alexandrie, où il mourut peu de temps après.

Un frère du khalyfe él-Motaddedb-illah , nommé Youssouf, remplaca el-Oauem-be-amr-illah, et prit le titre d'el-Mostanged-b-illah : la conduite de celuici fut sage et modérée, et le sultan Ynal survecut deux ans à ces troubles, qui avaient manqué de le déposséder. Le reste de son règne se traîna au milieu des destitutions d'un grand nombre de vizirs; et il mourut, après avoir conservé le pouvoir huit ans, deux mois et six jours, le jeudi 15 du mois de Gemadyél-Aouel de l'an 865 de l'hégire (1).

Son fils Chahab-êd-dyn-Ahmed, surnommé Abou-l-Fetah, qu'il avait associé à son pouvoir royal dans la dernière aunée de son regne (2), lui succéda, avec le titre d'él-Mélek-él-Mouyed : il ne

(2) Monnale frappée a l'occasion de cette as-sociation du père et du fils sur le trône d'Egyple, et porlant en consequence le nom d'.4.

vrier de l'an 1450 de notre ère.

far de l'an 857 correspondali an 13 mars de cette année. (1) Celle année a commencé le samedi 17 octobre de l'an 1460 de l'ere chrétienne

regna que quatre mois, et fut déposé le 18 du mois de Ramaddan de la même année.

Seyf-éd-dyn-Khochqadam, surnomméél-Nasry, le remplaça et fut proclamé, sous le titre d'él-Mélek-él-Daher (le

roi illustre.) Khochqadam était Grec d'origine, ce qui lui valut le surnom d'el-Roumy': il avait été vendu au sultan Barsebáy, et il avait pris le surnom d'él-Nasry, d'après celui d'Abou-Nasr qu'avait porté ce sultan; il conserva, sur le trône, l'aménité des mœurs grecques, et son administration fut tranquille et heureuse. Souverain débonnaire, ne s'entourant que de ministres probes, il s'occupa du bien de ses peuples et mérita leur amour. Loin d'avoir cette rudesseet cette dureté de naturel qui caractérisaient les princes turkomans et circassiens, ses prédécesseurs, il fut doux, bienfaisant, affable; et les historiens orientanx s'accordent à le mettre au nombre des meilleurs princes qui aient gouverné l'Egypte. Ses courtisans modelèrent leur conduite sur celle de leur prince; et le khalyfe, qu'il avait logé dans son palais, ne sortit jamais des bornes de

sa puissance spirituelle.
Aussi, les six ans et demi du règne
du sultan Khochqadam s'écoulèrent
dans une tranquilité exempte de tout
trouble, et fureut des années de bonheur
pour l'Exypte.

Il mourit, à l'âge de soixante ans, le samedi 10 du niois de Raby-él-Aouel, l'ân 872 de l'hégire (1). Les populations égyptiennes le pleurèrent comme un père.

On lui donna pour successeur Abou-Sayd-Belbay, qui fut salue du titre d'él-Melek-el-Daher.

Mélek-él-Daher. Ce titre était le même que celui de son prédécesseur, mais sa conduite

fut bien différente. Belbûy fit autant de bou-l-Fetah-Chahab-éd-dyn, joint à celui de él-Mélek él-Achraf.



 Cette année a commencé le dimanche 2 août de l'an 1167 de notre ére.

mal que Khochqadam avait fait de bienças excuatiéset satyranie, qu'il faisait peser indistinctement sur le peuple et sur les grands, eurent bientat exaspéré tous les esprits : après avoir occupé le trône pendant cinquantesis, jours seulement, il en fut précipite le 7 du mois de Gemady-êl-Aouel de la même année, etl'on y piaça l'émir Aban-Suyi-Timur-Boghd, surnommé et-Dahery.

Introduction and the common season and the common season and the common season and the comprehensive season, so the common season and the common season season and the common season seas

On nomma en 8a place l'émir Onyl-Bdy, surnommé et Nahamoudyet ét-Dahery, qui prit à son investiture le titre d'el Mele-k-el-Achraf. Aiusi, l'année 872 de l'heigire avait vu quatre sultans se succèder sur le trône d'Egypte : le nouvel étu sut pourtant, au mitieu de ces éléments de révolutions, s'y mainteuir cendant de longues années.

Qayt-Bay avait été affranchi par le sultan Djaqmaq: il dut à sa valeur et à ses talents militaires la réunion des suffrages des émirs en sa faveur.

Les six premières années de son règne furent des années de calme et de tranquillité, tant à l'intérieur de l'Égypte qu'à l'extérieur. Ce calme ne fut troublé que par le bruit de la victoire du sultan ottoman, Mahomet II, sur Uzun Mandre, survenir de la brese.

Hassán, souverain de la Perse. Ce prince était allié de l'Égypte; et dès lors Oayt-Bay prévit que cette alliance servirait un jour de prétexte au sultan ottoman pour envahir la Syrie. Afin de se tenir prêt à tout événement, il envoya ses meilleures troupes border ses frontières : mais l'attaque de la Syrie était ajournée : le sultan de Constantinople avait alors assez d'occupation à pousser ses conquêtes an sein des États chrétiens. Cependant l'orage était non dissipé, mais seulement suspendu : voulant s'y soustraire avant la catastrophe qu'il redoutait, Qayt-Bây abdiqua volontairement le souverain pouvoir; mais les émirs, appréciant le besein qu'ils avaient de lui dans ees circonstances si menacantes, le forcerent à reprendre le gouvernail de l'État. A peine s'y était-il replace que l'orage éclata en effet. Vietorieux des chrétiens, Mahomet II tourna ses armes contre la Syrie, l'an 885 de l'hégire (1).

Heureusement la mort vint saisir le cauquérant, au milieu de ses triomphes, et l'arrêter à Tikour-Gaber, en Anatolie. L'envalrissement de la Syrie et le renversement de la dynastie égyptienne furent ainsi reculés de trente-huit années.

Les troubles survenus après la mort de Mahomet II, entre ses deux fils Bayasyd (Bajazet II) et Djem ou Zizim, qui se disputèrent l'empire, les armes à la main, permirent au sultan Oayt-Bay de quitter les frontières de Syrie et de retourner au Kaire,

Il y vit, peu de temps après, arriver le prince Diem, qui avait perdu la bataille de Yeni-Cheher, et qui, accompagné de sa femme et de ses enfants, venait ebercher un asile en Égypte.

Qayt-Bay accueillit le prince fugitif, qui, étant passé ensuite en Caramanie, y fut defait une seconde fois, dans une

bataille definitive.

Ce revers fit présager à Qayt-Bây que bientôt Bayazyd chercherait à se venger de l'hospitalité accordée à son frère en Egypte. Prenant lui-même les devants, et se decidant brusquement à l'offensive, il enleva les caravanes turkes qui se rendaient à la Mekke, arrêta les ambassadeurs que le roi des Indes envoyait au sultan ottoman, s'empara des présents dont ils étaient porteurs et se rendit maître des places de Tarse et d'Adanah, qui appartenaient alors à la Porte Ottoinanne.

Bayazyd n'attendait qu'un prétexte pour attaquer Qayt-Bây: ces hostilités

le lui fournirent

Cependant il fit précéder son attaque d'une ambassade réclamant réparation de ses griefs. Qayt-Báy, pour toute réponse, renvovales ambassadeurs, et attaqua le généralissime des troupes ottomanes. Les troupes égyptiennes plièrent au commencement de la bataille, et prirent la fuite jusqu'à Malalhyéh. La elles rencontrerent un renfort de cinq

(1) Cette année a commencé le lundi 13 mars de l'an 1480 de notre ere.

mille hommes envoyes par Qayt-Bay; faisant alors volte-face contre les Ottomans, qui s'étaient engagés à leur poursuite dans les gorges des montagnes, elles reprirent l'avantage et en firent un massacre complet.

Cependant les détachements de Bayazyd avaient repris Tarse et Adanah, et Oaut-Báy recutà la fois les deux nouvelles de la perte de ses conquêtes et de la victoire de ses troupes. Il envoya aussitôt l'émir Ezbéky pour chasser les Ottomans des deux places dont ils s'étaient rendus maîtres; Ezbéky s'acquitta avec succès de sa mission; et tous les avantages de cette campagne restérent au sultan d'Égypte.

Pour réparer ees revers, le sultan ottoman envoya de nouvelles troupes, dont il confia le commandement à son gendre

Ahmed.

Cet Ahmed était un jeune prince, Albanais de naissance, et fils du due de Bosnie, qui, depuis peu de temps, avait abjuré le christianisme et s'était fait musulman. La nomination d'un renégat à peine sorti de l'adolescence, pour commander les vieilles bandes musulmanes. qui avaient acheté de leur sang tant de vietoires, mécontenta à la fois les chefs et les soldats : l'attaque impétueuse d'Ahmed contre l'armée égyptienne ne fut pas soutenue par les corps ottomans. Délaissé par eux, au milieu des rangs ennemis, Ahmed combattit en vain avec une vaillance opiniâtre. Il fut obligé de se rendre à l'émir Ezbéky, qui, suivi de son prisonnier, revint en triomphe au Kaire, où il eonstruisit, en actions de graces de sa victoire, la mosquée dite él-Ezbekyéh qui a donné son nom à la grande place voisine et au quartier qui l'environne.

Furieux de cette nouvelle défaite, Bayazyd mit sur pied une troisième armee plus formidable que les deux qu'il venait de perdre. Alu-Pacha en fut désigné le chef, et le 3 du mois de Raby-êl-Thâny de l'an 893 de l'hégire (1) elle passa le Bosphore et prit position en Caramanie. Effrayé de cette nouvelle attaque, le sultan Oayt-Bây renvoya a Bayasyd son gendre Ahmed, et le ehargea de propositions pacifiques; el-

(1) Cette année a commencé le lundi 17 décembre de l'an 1487 de notre creles furent rejetées, et la guerre recommenca avec une nouvelle fureur. Les commencements en furent heu-

reux pour les Ottomans : non-seulement Aly-Pacha redevint maître de Tarse et d'Adanah dont les prises et reprises successives avaient délà coûté tant de sang, mais il soumit encore toute la petite Arménie, mit le siège devant Sis, sa capitale, s'en empara, après une défense opiniatre, et fit prisonnier le gouverneur, qui fut renvoyé en échange d'Ahmed.

Oayl-Bây fit marcher de nouveau l'émir Ezbeky pour arrêter les progrès des Ottomans. Une bataille sangiante se livra pres de Tarse. L'armée égyptienne, d'abord mise en déroute, prit sa revanche le lendemain; et, dans cette seconde affaire, Aly-Pacha, déjà sûr de la victoire, fut entièrement défait. Ezbéky revint au Kaire recevoir de nouveaux

honneurs. Le suitan d'Égypte voulut profiter de ces victoires pour obtenir une paix honorable; mais ses propositions furent de nouveau rejetées; Bayazyd, pour condition préliminaire, exigeait la cession de Tarse et d'Adanah, et menacait l'Egypte d'une levée en masse de tous les sujets de l'empire ottoman pour la prochaine campagne. Alors Qayt-Bay, jugeant le sacrifice nécessaire à la sûreté de l'Égypte, consentit à cette dure condition; et, l'an 896 de l'hégire (1), la paix fut enfin conclue entre les deux puissances belligérantes.

Pendant ces négociations, l'île de Chypre ctait devenue la propriété des Vénitiens, par la mort de Jacques de Lusignan et la cession de sa veuve. Qayt-Bdy, craignant que ce changement de maîtres ne lui fit perdre les redevances auxquelles les précédents souverains étaient soumis, menaca l'île d'une invasion , que la république détourna en acquittant ponctuellement les tributs annuels.

Oayt-Báy survécut cinq années à la paix qu'il avait conclue avec la Porte Ottomane. Après un règne de vingt-neuf ans, quatre moiset vingt jours, il mourut, au milieudes regrets universels (2),

le 22 du mois de Dou-l-Oadéh de l'an 901 de l'hégire (1).

On lui donna pour successeur son fils Abou-l-Saadát-Mohammed, qui fut proclamé sous le nom d'él-Mélek-él-Nasser (le roi victorieux), comme si ce nom d'ambitieux présage devait être un talisman suffisant pour arrêter les victoires du conquérant qui menaçait l'É-

Jamais sultan ne se montra moins digne de ce titre que le fils de Oayt-Bây; en effet ce prince, idiot, pusillanime et barbare, nes'occupait que de ses plaisirs. et cherchait à les varier par les crimes les plus horribles. L'historien Ebn-Ishaq rapporte qu'il poussa la férocité jusqu'a écorcher vive, de ses propres mains, une belle esclave blanche que sa mère lui avait donnée.

Les Mamlouks, que sa tyrannie n'épargnait pas, se souleverent bientôt contre lui, et le remplacèrent, après six mois seulement de règne, par l'emir Qansou, surnommé Khams-myéh (cingcents), parce qu'il avait été acheté cinq cents pieces d'or par le sultan Oayt-

Oansou prit le titre d'él-Mélek-él-Achraf; mais, après cinq mois d'un règne convulsif, il renonça volontairement à une antorité dont les rênes étaient si difficiles à tenir.

Él-Mélek-él-Nasser-Mohammed réussit alors à remonter sur le trône dont il avait été si justement chassé; mais il n'v resta que dix-huit mois et demi. Les Mamlouks s'en délivrèrent, en le massacrant, le vendredi 16 du mois de Rabyél-Aouel de l'an 904 de l'hégire (2).

Ils le remplacèrent par l'oncle de celui qui l'avait remplacé lui-même momentanément, Qansou, deuxième du nom, et surnommé Abou-Sayd, qu'ils instal-lèrent sous le titre d'él-Mélek-él-Daher. Ce prince n'accepta que maigré lui les fonctions dangereuses qu'on remettait entre ses mains; on les lui arracha, après un règne de vingt mois et quelques jours, le vendredi 29 du mois de

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le dimanche 14 povembre de l'an 1490 de notre ère.

<sup>(2)</sup> Le Kaire dolt à ce prince plusieurs em-

bellissemens, entre autres la helle mosquée qui porte son nom; voyez planches 6 et 14. (1) Cette année a commencé le lundi 21 sep-tembre de l'an 1495 de notre ère.

<sup>(2)</sup> Cette année a commencé le dimanche 19 aout de l'an 1198 de notre ère.

Dou-l-Qadéh, l'an 905 de l'hégire (1). Après lui, fut place sur ce trône glissant l'emir Qansou, troisième du nom, surnonime a la fois Dián-balat (ame d'acier) et Abou-l-nasr (le père de la victoire): les émirs lui donnérent pour troisième surnom celui d'él-Mélek-él-Achraf (le roi très-noble). Malgré ces titres magnifiques, le nouveau sultan n'avait pas encore régné sept mois, qu'il fut deposé, le t8 du mois de Gemadyel-Thany de l'an 906 de l'hegire (2).

L'emir Seyf-éd-dyn-Touman-Bây, surnomme Qayt-Báyy, parce qu'il avait appartenu au sulten Oayt-Bay, fut alors proclamé par les émirs de Damas, sous letitre d'él-Mélek-él-Adel (le roi juste). Cette nomination fut aussitôt reconnue solennellement par les émirs du Kaire, le 28 du mois de Gemady él-Thâny.

Mais cette double nomination ne le préserva 'pas longtemps des entreprises hostiles des Mamlouks, qui, apres l'avoir laisse cent jours seulement à leur tête, attentérent à sa vie, au mois de Ramaddán.

Le malheureux Toumán-Báy parvint d'abord à se soustraire, par la fuite, à la fureur de cette milice; mais l'asile où il se crovait en sûreté, fut découvert quarante jours après sa fuite; et il fut massacre par ceux même qui l'avaient placé sur le trône, au mois de Dou-l-Qadeh de l'an 906 de l'hégire (1501).

L'élection de son successeur ne dépendit pas cette fois du caprice de la soldatesque turbuiente, et ne fut pas l'effet du hasard ou de l'intrigue. Fatiguées enfin de ces révolutions sanglantes, les populations voulurent à leur tour intervenir dans le choix du maître qui devait les gouverner. D'après le vœu général des habitants de l'Égypte et de la Syrie, les cheyklis principaux s'assemblèrent avec les émirs, et déférèrent la couronne à l'émir Qansou, IVe du nom. et distingué par le surnom d'él-Ghoury. Cet emir, ancien Mamlouk du sultan Qayt-Bây, était panvre, d'un caractère facile, de mœurs simples, sans ambition, et entièrement etranger aux intrigues qui divisaient les émirs : il menait une vie

retirée, jouissant de l'estimeet de la consideration génerale, que lui avaient meritées sa bienfaisance et ses vertus.

Étonné de sa nomination, Oansou-él-Ghoury se refusa d'abord au choix de l'assemblée, en disant qu'accoutumé à obeir, il ignorait absolument l'art de commander. On lui objecta que sa bravoure et son amour du bieu genéral suffisaient pour mériter le trône, qu'il était le seul digne d'y monter, et d'y rappeler le gouvernement paternel de son aucien maître Oayt-Bây: il se rendit en pleurant aux vœux nuanimes; mais il mit à son arquiescement la condition que, si un jour on voulait le dépouiller de l'autorité suprême, il aurait, au moins, la vie sauve : la promesse solennelle lui en fut faite; et, au commencement du mois de Chaouâl, les émirs le proclamerent sous le titre d'el-Melek-el-Achraf, qu'avaient déla porté deux de ses prédécesseurs, nomines Oansou comme lui.

Le nouveau sultan, que nos historiens nomment Campson-Cauri, chercha, en montant sur le trône, à en rendre pour lui la nossession moins éphémère qu'elle ne l'avait été pour ses prédécesseurs. Il s'appliqua à se défaire peu à peu, avec prudence, de tous ceux dont il connaissait la turbulence, et parvint à procurer à l'Égypte une tranquillité qui se prolongea jusqu'en l'an 911 de l'hégire (1).

Qunson-el-Ghoury profita de cet état de calme et de repos pour se livrer aux ameliorations de l'administration intérieure et à l'embellissement de la ville du Kaire. Une mosquée magnilique et un quartier entier qu'il construisit portent encore, d'après son nom, celui d'él-Ghouryéh.

Mais des événements importants attirèrent bientôt à l'extérieur les regards et les soins du sultan d'Égypte. Les Portugais s'étaient emparés des principales villes littorales des Indes, et gênaient les relations commerciales qu'avaient entre eux les Indiens et les Égyptiens. Qansou-el-Ghoury arma, en consequence, contre les conquérants europeens; mais son expédition n'eut pas le succes qu'il en esperait. Au lieu de retablir les communications commerciales.

et d'expulser les Portugais de leurs con-(1) Cette année a commencé le dimanche 24 mai de l'an 1500 de l'ere chretienne.

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le jeudi 8 août de l'an 1499 de l'ere chrétienne. (2) Cette année a commence le mardi 28 juillet

de l'an 1500 de notre ere-

quêtes, ses vaisseaux, qu'il expédia, chargés de troupes, des ports dela mer Rouge furent attaqués et détruits par les forces navales europeennes.

Mais à cet échec succéda un danger plus imminent et plus important pour l'Egypte, amene par une cause semblable à celle qui déjà avait une fois inanqué d'entraîner l'envahissement de croyaume par la puissance ottomane.

L'an 91's de l'hégire (1), Korkoud, frère du sultan Sélym-ben-Bayazyd (Selim 1"), après avoir dispute le trone à son frère, vint, commeautrefois le prince Djem, se réfugier en Égypte.

Il obint de Quassou-el-Choury, non-seulennet une bienveillante hospitalité, mais encore un armement de vingt bătiments, sur lesquels il s'aventura à l'attaque de Constantinople. La flotte égyptieme fut capture par les vaisseaux de l'ordre de Saint-Jean de l'étruslem, et le secours prété à Korkoud donna à l'Égypte, dans le sultan Sélym, un ennemi trecondilable.

Les forces ottomanes furent aussitôt lancées : l'attaque des frontières syriennes commença, et des dépêches inenacantes arriverent de Constantinople au

Kaire. En vain le sultan d'Égypte espéra arrêter Sélym, en s'unissant au roi de Perse Ismayl-Chah, qui était alors en guerre avec la Porte Ottomane; les armees personnes-egyptiennes furent tailées en pièces; et Oansou ne vit d'autre ressource, pour desarmer le vainqueur, qu'une ambassade demandant la paix à tout prix, « se soumettant d'avance aux « conditions que la Porte Ottomanevou-« drait imposer. » — « Il est trop tard . » répondit. Sétym aux ambassadeurs, prosternés devant lui : « relevez-vous, et re- tournez dire à celui qui vous envoie, « que le pied ne se heurte pas deux fois à « la même pierre; j'irai au Kaire : qu'il « se prepare a combattre. »

L'effet suivit de près la menace. L'armée ottomane deborda comme un torrent dans la Syrie: Qansou-él-Ghoury, qui avait rassemblé toutes ses troupes, la rencontra à Merg-Dabek, près de Haleb (Alep). Lechoc fut terrible: il s'agissait pour le sultan d'Expted étre ou de

 Cette année a commencé le vendredi 19 mai de l'an 1512 de notre ère. me pas der : il combatita vero bravoure, mais l'artillere, employée par les Ottomans, mit le désordre dans les troupes explainens, amit le désordre dans les troupes explainens, armée seulement de lances, de fleches et de cimeterres : les deux einirs qui comnandaient l'alle droite et l'alle gauche, epouvantés, posserta i l'emme, et le suitan Orandonie, posserta i l'emme, et le suitan Orandonie, posserta de l'ament, et le suitan Orandonie, et l'ament, et le suitan Orandonie, et l'ament, et l'ament, et l'ament, et le suitan Orandonie, et l'ament, et l'

Ainsi périt misérablement le sultan Qansou él-Ghoury, le 25 du mois de Régeb, l'an 922 de l'hégire (t). Il avait régné quinze ans neuf mois et vingtcinq jours (2).

Son neveu, Toumán-Báy, II du nom, qu'il avait laissé pour commander au Kaire, fut aussitôt choisi par les émirs pour lui succéder sous le même titre d'él-Mèlek-él-Actraf.

Les debris de l'armée défaite en Syrie arrivèrent bientit dans la capitale; et le nouveau sultan s'eupressa d'y reiaux Ottomans. Ceuv-ei s'étaient arrêura aux Ottomans. Ceuv-ei s'étaient avait qu'ils craindraient de s'aventurer dans es deserts de sable qui forment, du côtre de la Syrie, les remparts les plus sûrs de l'Expite.

Cet espoir fut promptement décu : la missive suivante arriva au Kaire :

De la part du sultan Sélym-Khân,
 fils du sultan Bayazyd-Khân, monarque des deux continents, souveron des deux mers, etc., à Toumân-Bây
 le Circassien.

(1) Cette année a commencé le mardi & fétrier de l'an 1516 de notre ère.
(2) Les historieus orientaux s'accordent a donner des éloges au règne de Qansou-é' Ghoury, le seul dont t'opinion diffère à son égard est l'annaliste Mohammé-tèn-Ishaq.

don't le possele un beau manuserit. Volc tar quels termes il sesporine site en salità, in , rusd quels termes il sesporine site en salità, in , rusd quel serven il sesporine site en salità, in , rusd beat de la comparation de la comparation de la comparation de battle. Des qu'il a set deliare de ceux qui l'y avaient place pour misur evisual il adestitul de monples pour misur evisual il adestitul de monles des la comparation de la comparation de la comparation de el descortre et rapine: il il-meter, sous le mondre prefesse, il d'epoullail de leur bien el mendiche prefesse, il d'epoullail de leur bien la mendiche; a prefession et la comparation de la comparation de la mendiche; a redictation de la comparation de la compa

- « Louanges à Dieu! Notre désir impérial est accompli; l'hérétique Is-« mayl-châh(1) a été détruit, et l'impie « Qansou, qui avait osé attaquer les » pèlerins sacrésde la Mekke, a été puni
- « par nous. « Il nous reste à nous délivrer d'un
- voisinage hostile; car le Prophete,
   sur lequel soit le salut et la benédication divine, a dit: La colère du ciel
   lombe sur les mauvais voisins. Dieu
- nous aidera donc à te punir toi-même.
   Si cependant tu veux mériter notre
- « clémence impériale, fais proclamer » notre nom à la prière solennelle, fais « battre monnaie à notre coin (2), et
- « viens toi-même, à nos pieds, implorer « ton pardon et nous jurer foi et hom-

« mage : sinon.....! »

En lisant cette missive insolente, et surtout la terminait, Toumdar-Baly se déclad à une lutte ont il prévous l'Issue funets; mais dans laquelle, au moins, il voulait succember ave honeur. Faisant augmenter les fortifications de Domiette et des autres places les plus exposées du côté delabyis; elir-frunt toutes de forese et vint assori son comp à Sudalyilé, attendant de pied ferme les troupes ottomanes, au bord du désert.

sélym était déjà maltre de Chazzah, dél-drych et de Qattyén, mais, craiguant peut-être d'affronter le couragé dessepré d'un ennemi réduit aux dernières extrémités, au lieu d'aller attaquer le sultan d'Expyte dans ses positions, il les tourna à distance, et, franchissant le désert sur un autre point, vint déboucher à êt-Khangah, seulement à quelques leures du Kaire.

Avisé de la marche des Ottomans, Toundne-Bay retrograda aussitôt etourut attaquer leurs derrières. La bataille, qui devait décider du sort de l'Exypte et de son souverain, s'engagea à el-trédanyéh, le vendredi 29 du mois de Doul-Hagéh de l'an 922 de l'llégire (23 janvier de l'an 1517 de notre ére).

(1) On sait que les Persans sont Chyties, tandis que les Turks sont Sunnites, et que ces deux sectes a landimentisent réciproquement.

(2) Nous avons deja vu que l'insertion du nom d'un prince dans les prieres solemelles du vendredi et sur les coins du monnayage constituat la recomaissance de sa souverameté.

Se fiant sur l'effet de quatre-iniets pieces d'artiliere qu'il avait reussi à se procurre à prix d'or des Venitiens, et dont l'emplio avait été jusqual dors instancieres de la commença de la commença de premier l'attaque. Alsia le grand nombre des Ottomas et leur artillerie, plus formismeux exercées, l'emporterent sur la bracule de l'emples i, la mitraille et les boulets decimerent leurs escadrons, et leur artiples de la plus complète exexas l'emporteres la plus complète exexas l'en artificial de l'est artificial de l'es

Toumán-Bdy, avec le courage du désespoir, rallia encore au Kaire les débris de ses troupes : il achtet chèrement le concours de nombreuses tribus arabes, et revint attaquer le camp du sultan victorieux, dejà assis dans l'ile de

Raouddah.

Repoussé avec perte par les janissaires, il se replia de nouveau sur le Kaire, en tit fermer les issues, barricader toutes les rues et fortifier la citadelle. Mais le Kaire fut emporté, malgré la défense opiniâtre de Touman-Bay et des Mamlouks qui lui étaient restes fidèles. Résistant pied à pied, de ter-rasse enterrasse, de barricade en barricade, chaque rue eut son combat, chaque maison son siège. Le sol du Kaire fut ionché des cadavres ottomans; mais aussi les représailles furent terribles, la ville fut livrée à l'incendie et au plus affreux pillage, la citadelle, emportée d'assaut, et la garnison massacrée tout entière.

Le malheureux sultan d'Égypte avait réussi à éclapper au carnage; il avait pu atteindre le Nil, se jetre dans une na-celle et traverser le fleuve : déjà il était parvenu dans la province de Bahyréh, se dirigeant sur Alexandrie, quaud il fut arrêté par des Arabes rôdeurs, qui le vendirent aux Ottomans.

Sélym fit amener devant lui le sultan vaincu. Le monarque vainqueur parut touché de l'état d'eplorable où sa vengeance avait réduit l'ancien souverain de l'Égypte. On put croire qu'au moins ilépargnerait la vie d'un ennemi détrôné.

En effet, lui faisant ôter les chaînes dont on l'avait chargé, Sélym eut pendant plusieurs jours des conferences suivies avec le prince que la victoire avait remis en son pouvoir : Il interrogeait son royal prisonnier sur les afaires et les ressources de l'Egypte, et sur les détails de l'administration du pays : dix journées entières furent employées dans ces entretiens instructifs : le 19du mois de Raby-6l-Aouel de l'an 923 de l'hégire (1), après une dernière conférence, Sélym n'avait plus de renseignements à recueillir; il donna froidement l'ordre qu'on allât pendre son infortuné interlocuteur.

L'exécution de cet ordre barbare eût lieu aussitôt, sous l'arcade de la porte dite Bab-Zouyléh; et le crampon de fer, auquel fut suspendu le malheureux sultan, s'y voit encore de nos jours (2).

Ce meurtre termina en Tromada-Bay la dynastie des Mamlouks borgites ou circassiens, qui avait posséde l'Egypte pendant une période de cent trente-neuf années; et ce beau royaume ne fut plus, des lors, qu'une des provinces du grand empire ottoman.

Le cadavre du malheureux prince resta huit jours entiers exposé aux regards du peuple sur le lieu de son supplice, comme pour témoigner d'une manière plus incontestable que l'Égypte était devenue désormais esclave des caprices sanglants d'un maître étranger.

L'Egypte avait été presque constamment maheureus esons ses deux dernières dynasties : pour quelques bons princes que le ciel lui avait accordés de temps en temps, combien ne compta-t-elle pas a cette époque, parmi ses sultans, de tyrans aussi avides et cruels que grossiers et incapables, pour lesquels gouverner n'était qu'opprimer.

Que pouvaient, en effet, faire pour le bonheur des populations soumises à leur puissance éphémère, ces hordes d'abstieux qui passaient leur vie, soit à l'assaut du trônequ'ils convoitaient, soit, quand ils l'avaient conquis, à sa défense contre les assauts des rivaux impatients de l'envahir à leur tour. Leurs regards, sans cesse tournés sur ce pouvoir à usur-

(1) Celte année a commencé le samedi 24 janvier de l'an 1517 de notre ère. (2) J'ai vu mol-mème ce crampon fatal, monument larrible des révolutions qui ont salid.

nument terrible des révolutions qui ont aglié l'Egypte; fai out dire au Kalre qu'un Anglais avait voulu l'achette de Mourdd-Bey, qui, maigré sa rapacité si connue, s'était refusé a ce marche. per ou à conserver, ne redescendaient sur la malheureuse Égypte que pour y voir, non le sol fertile où la destinée ne les avait placés si haut que pour les charger d'en améliorer le sort et d'en vivilier les ressources, mais le champ de bataille, ensanglanté qui, peut-être bientôt, devait être le thêâtre de leur propre catastrophe.

## CHAPITRE XV.

1-Egypte devient une province de l'empire du l'Archard de l'Archard de

Ladynastie des Mamlouks qui venait de s'éteindre avait été plus turbulente que la première, et moins illustrée en els militaires : cependant, tandis que celle des Turkonnans avait été étouffée des Turkonnans avait été étouffée les, dans une conspiration de palisis, la dynastie des Circassiens avait du moins Phonneur den périr que dans une catastrophe guerrière, et sous les mémes cempire de Constantingule, et le grand cempire de Constantingule, et

En perdant sa nationalité et en s'incorporat à la grade monarchie ottomane, l'Égypte avait le droit d'espérer, pour dédomnagement, l'assurance desa tranquillité intérieure, et de la sécurité de ses frontières : cet espoir petu petu qu'u demi réalisé, et les populations ue turrent pas plus bueruesses sous l'administurent pas plus bueruesses sous l'adminissous celle des souverains mamilouks qui venaient d'étre dipossédés.

Le sultan Sclipm 1" fit inhumer le corps du dernier roi d'Egypte auprès du tembeu du sultan Quasou-el-Ghoury, et trois jours après ces funérailles il entra en triomphe dans la capitale qu'il venait de conquérir, le dernier jour du nois de Raby-él-Aouel de l'an 923 de

l'hégire : il n'y séjourna que peu de jours, et se rendit promptement à Alexandrie

avec un corps de troupes, pour y faire reconnaître son autorité.

D'Alexandrie il revint une seconde fois au Kaire, où il resta jusqu'au jeudi 20 du mois de Chaaban de cette même année de l'hégire (27 août 1517); il en partit alors, et quitta définitivement l'Égypte pour retourner en Roumélie (1). En sortant de l'Égypte, le sultan ottoman emmena, s'il fant en croire l'historien Mohamm-edebn-Aby-1-Sorour . mille chameaux charges d'or et d'argent, sans compter le reste du butin et les riches présents qui lui avaient été offerts

Mais, avant de partir, il organisa le gouvernement de la nouvelle province qu'il venait d'ajouter à l'empire ottoman, et profita de l'occasion pour cumuler sur sa

tête, à la fois, le pouvoir temporel et l'autorité spirituelle.

Il avait, en effet, trouvé au Kaire le dix-huitième khalvfe de la seconde branche des Abbassides. Depuis l'imâm él-Mostanged-b-illah, quinzième de ces khalyfes, dont nous avons vu la nomination par le sultan Ynal, en l'an 859 de l'hégire (1454), trois khalyfes s'étaient succede paisiblement dans leur suprême pontificat : él-Mostanged-b-illah, mort le 24 du mois de Moharrem de l'an 884de l'hégire (2), après avoir occupé le siège du khalyfat pendant vingt-cinq années, y avait été remplacé par Abd-él-Azyz-ben-Yaqoub, petit-fils du dixieme khalyfe el-Motowakkel-ala-Allah, qui avait été inauguré sous le même nom que son ajeul, et était mort le vendredi 2 du mois de Safar de l'an 903 (3) de l'hégire (1er octobre 1497), laissant le khalvfat à son fils Abou-Saber-Yagoub, qui prit le surnom d'él-Mostamsek-b-illah, et dont le successeur était, au moment de la conquête ottomane, Mohammed-él-Motouakkel-ala-Allah, troisième du nom.

Le sultan s'assura de sa personne, et ne lui rendit la liberté qu'en exigeant de lui une renonciation complète a son autorité spirituelle, et la subrogation

solennelle et authentique des sultans ottomans dans tous les droits précèdemment attribués au khalyfat. Depuis cette cession, les sultans de Constantinople, sont devenus les khalvfes légaux de l'islamisme.

Après cet acte de sonmission, le dernier des khalyfes fut emmené à Constantinople, où une pension lui fut assignée : il obtint, quelque temps avant la mort de Sélym 1", la permission de re-venir en Égypte, où il vecut en simple particulier et où il mourut l'an 945 de l'hégire (1).

Quant à son autorité temporelle en Egypte, Selym chercha à l'établir d'une manière inébranlable par une combinaison de gouvernement dont le système lu i

offrait des gages de durée.

L'Egypte était devenue un pachalyk, En consequence, l'autorité suprême y fut confiée à un Pacha, et Khayr-Benk, qui, ayant été l'un des principaux émirs du sultan Qansou, avait déserté sa cause à la bataille de Merg-Dabeq, fut, en récompense de sa trahison, le premier revêtu de cestiautes fonctions. Mais Selum. craignant que l'éloignement de sa nonvelle province n'encourageat le vice-roi à concevoir des pensées d'indépendance. chercha à contre-balancer sa puissance pard'autres ronages politiques; il voulut que trois pouvoirs distincts se surveillassent mutuellement, et se servissent reciproquement de contre-poids. Le pachă fut chargé specialement de la

notification de tous les ordres impériaux au peuple et aux autorités, ainsi que de leur exécution. Six mille cavaliers et six mille fusiliers furent laissés en garnison au Kaireet dans les principales places de l'Égypte, mais non à la disposition immediate du pachá. Le commandement de ces troupes, partagées en six odjáqs ou corps militaires, fut conliè a Khayréd-dyn, l'un des principaux officiers de l'armée ottomane; le sultan lui donna pour séjour la citadelle, avecla défense expresse de jamais en sortir sous aucun prétexte; les six corps militaires, charges à la fois de la défense de l'Egypte. de la police et du prélèvement des im-

pôts, étaient les suivants : Le premier et le plus considéré était

(1) Cette année a commencé le jeudi 30 mai de l'an 1538 de notre erc-

<sup>(1)</sup> Les Orientaux donnent ce nom à la Turquie (2) Cette année a commenci le jeudi 25 mars de

l'an 1479 de l'ere chretienne.
(3) Cette année a commencé le mercredi 50 sout de l'an 1497 de notre ere.

celui des Mouteferregah, formé de l'élite de la garde du sultan. 2° Le corps des Tchaouychyéh, com-

posé, dans l'origine, de bas-officiers de l'armée de Sélym, était spécialement chargé de la levée de l'impôt.

3º Les Gamoulyán, ou chameliers. 4º Les Tafekdjyán, fusiliers ou artil-

5º Les Enkicharyéh, janissaires, composés d'enfants de tribut de toutes les nations soumises aux Ottomans. On les désignait aussi sous le nom de Moustah/ezzán, gardiens, parce que la police des villes leur fut attribuée.

Enfin, le sixième était celui des Azabs (Azabān).

Les membres de ces odjágs étaient appelés odjáqlys; chacun des corps était commande par un aghá particulier, et avait son Kyahyd, ou lieutenant colonel, son doyen (Bách-ékhlydr), son Desferdár ou chancelier, son trésorier (Khazendár), et son Rouznámay, ou

contrôleur et archiviste.

Ces chefs des odjágs, rassemblés en divan, étainen les conseillers obligés du paclià, qui ne devait rien faire sams leur assentiment; ils avaient le droit de suspendre l'exécution de ses ordres, d'en réferer au Divan de Constantinople, et de demander sa déposition, s'il êtait soup-conné de trahir les intérêts du souve-

Enfin, les chefs des anciens Mamlouks furent destinés à maintenir l'équilibre entre les odfágs et les pachás; leur origine les rendait les ememis naturels des unes et des autres; et leur intérêt politique devait les porter constamment à jeter le puids de leur influence du côte le plus faible, pour empécher les empiétements du côte le plus forte.

L'Egypte, partagée en douze sandjaqlys, vit ces arrondissements soumis à l'autorité de douze sandjaqsou beys (1), nommés par le Divan, parmi les émirs et les Mamlouks qui avaient fait leur sou-

mission.
(1) Le mot Sandjag signifie pro

(1) Le mot Sandjing signife proprement drapeous, et audit été donné à ost douse gouverneurs de province, donné à ost douse gouverneurs de province, donné de la companyaficial de province de la companya de la companya de leur autorité. Le titre de Bey, synonyme de cétul de sandjar, a s'entir régulierrement beyt ¿ la prononciation turke a adouci ce mot en cetui de bey. La complication de cette machine gouvernementle, dont les divers leviers se neutralisaient l'un par l'autre, devait nécessairement entraîner des froissements multipliés et les choes continuels des partis : les populations en souffrirent; mais la Porte Ottomane vir résulter la conservation de sa suzeraineté de ces désordres mêmes.

desorares memes.

Khayn-Beyh-Pachá était entré par un crime aux suprémes honneurs; et son administration fut digne de son avénement. Il maltraita les peuples et leur fit endurer les vexations les plus intolérables : il conserva néanmoins son pachalyk jusqu'as amort, arrivée par suite d'un éruption érésipélateuse, l'an 928 de l'hécire (1).

Il fut enterré, dans le collége nommé él-Medresséh-él-Khayr-Beykyéh, qu'il avait fait construire au Kaire, dans la rue Darbél-Ouezyr (la rue du Vizir), au-dessous de la citadelle.

La vindicte publique le poursuivit après sa mort. Le peuple prétendit que, chaque nuit, on entendait le pachá oppresseur gémir dans son tombeau et implorer le pardon de sa tyrannie.

Deux ans avant la mort de Khaypek-Packa, et im met le suita Nelym-Pack, Packa, et im met le suita Nelymley, Packa, et im met le giberiau. Piezpe et im et PEgype et je et le suitan Souleymda-ben-Sélym, Aze de vingt-six ans, avait sucode a on pere, sur letrone ottoman, l'an 926 de l'Bégire (2): co prince est celui que quoiqu'il soit rellement le deuxième du nom, en comptant Souleyman-bengan-gad (Soliman, fils de Bajzeel !") qu'il so mottent, et queles écrivains orienverains de l'empire ottoman.

Pendantson long règne, qui dura près d'un demi-siècle, ce princes occupa spècialement à consolider sa puissance en Égypte et à coordonner les différentes institutions gouvernementales de cette belle province.

Son père, le sultan Sélym Ier, avait ébauché le système d'administration et de gouvernement particulièrement

(1) Cette année a commencé le dimanche premier décembre de l'an 1521 de noire ére. (2) Cette année a commencé le vendredi 23 décembre de l'an 1519 de notre ére. institué pour ce pachalyk ; mais sa mort, survenue moins de cinq années après sa conquête, l'avait empêché de mettre la dernière main à cette conception im-

portante.

Son fils et son successeur, Souleymán II, compléta son système administratif; et c'est au règne de ce prince
qu'il paraît réellement appartenir, ainsi

que le code entier des lois organiques

sur l'Exprée.

Tel est cependant l'effet que produisent les victoires et les conquêtes. Les
pupiles sont libres et les conquêtes. Les
pupiles sont libres de la consideration del consideration de la consideration de la consideration del consideration del consideration del consideratio

Selym 1er avait imaginé de contre-balancer le pouvoir du pachă par celui d'un Divan qui était présidé par le gouverneur lui-même; Souleyman compliqua encore davantage le contre-poids politique, en créant deux corps délibérants, l'un le grand Divan, l'autre le petit Divan, ou le Divan proprement dit : il retira la présidence de ces assemblées au pachā, qui y pouvait seulement assister, en se tenant derrière le rideau d'une tribune grillée. Le kyahya et le deflerdar du gouverneur étaient chargés de prendre ses ordres avant les délibérations et de lui rendre compte des décisions dont elles avaient été suivies : le pachá n'avait que la mission de sanctionner ces résolutions, et de donner les ordres nécessaires pour qu'elles fussent exécutées.

Du reste, sa résidence fut désignée dans la citadelle du Kaire, par conséquent sous la main immédiate de l'aghà qui la commandait, et la durée de ses fonctions fut réduite à une année seulement, à l'expiration de laquelle elles cessaient de droit, à moins qu'un firman impérial n'en prorogeât l'exercice.

Le grand Divan conserva le droit exclusif de statuer sur les affaires générales du pays, dont la direction immédiate n'était pas réservée à la Porte Ottomane elle-même. Les membres du grand Divan continuèrent d'être les aghás, les deflerdars, les rouxnamqys des sis edjades on y aloignit des deputis de tous les corps de l'armée, puis l'émpr-ét-hag, le supréme dédy du Kaire, les principaux cheykhest cheryfs, les quatre moujlys, cliefs des justre sectes ortholoxes; et des silémás. Les ordres de la Porte te des silémás. Les ordres de la Porte au grand Divan; mais lité chient rectus par le pachá, qui seul avait le droit de convoquer cette assemblée.

En effet, le grand Divan ne tenait pas de séance permanente. Le petit Divan, au contraire, s'assemblait tous les jours, dans le palais du gouverneur : il se composait du kyahya du pachă, de son defterdar et de son rousnamgy, d'un seul député de chacun des odjags, de l'agha et des principaux officiers du corps des mouteferregah, et de celui des tchaouychyéh. Ce second Divau était chargé de l'expédition des affaires courantes; toutes les parties d'administration étaient de son ressort, à l'exception de celles que leur importance faisait traiter dans le grand Divan.

Auxis: odjóga institueis par Selym III.
Souleymán II en joignit un septiéme, colui des Seraksay (Circassiens). Ce nouveau corps, qui obinti d'être placé dans
la hiérarchie militaire, au cinquième
rang, avant Todjág des enkicharyéh
(janissaires), et celui des azdós, fut
à la ruite de leur monarchie, qui pronirent fidélité au sultan, et demanderent à
servir dans ses armées.

Les sept odjágs ainsi organisés, déja favorisés par des concessions importantes, formant à la fois la garnison et la caste dominante en Égypte, furent autorisés à s'y fixer par des mariages, qui transmirent à leurs descendants et leurs prerogatives et l'obligation du service militaire. A chaque odjāq farent assignés des revenus déterminés, administrés par des effendys, chargés de payer la solde plus ou moins forte, selon l'arme et la nature du service, et d'acquitter les dépenses genérales du corps : les affaires de l'odjag se traitaient dans un Divan, ou conseil d'anciens, composé d'officiers et de quelques sous-officiers de tous les grades. Ce Divan particulier recevait les comptes

-

des effendys, disposait des places inférieures, présentait des sujets au Pachâ pour les plus élevées, quand son choix devait être confirmé par ce haut fonctionnaire.

Les odjaqlys, qui avaient entrée au Divan, devaient resider au Kaire, et ne pouvaient exercer aucune charge qui les aurait éloignés du siège de ce conseil. Ils étaient décorés, ainsi que les autres officiers, d'un costme qui variait suivant les grades.

La force réunie des odjágs fut déterminée à 20,000 hommes; mais ce nombre fut rarement complet : quoique l'Egypte dút être leur station habituelle, ils n'étaient pas dispensés de former des détachements, qui servaient passagèrement dans les armées et dans les autres provinces de l'empire.

L'odifq des janisaires, sixiene dans l'ordre bierarbique, fut designé comme le premier en ligne, pour marcher partout où le sultan jugerait à propos de l'employer; il en resulta que l'Aghà des janisaires deviit plutôt le comunandant genéral de l'armée que simple che de corps; pon autorite s'étendis sur saires devint réellement le premier en force et en prépondérance.

Les douze beys créés par Sélym <sup>19</sup> requent de Souleyand nés attributions spéciales et déterminées, et furent assimiés pour le rang aux pachés à deux queues : douze autres beys leur furent adjoints, destinés à remplir des missions extraordinaires, ou à remplacer ceux de leurs collègues dont les fonctions expiraient après un an d'exercice. Les douze premiers chaient le Klahyd.

ou lieutenant du pacha; Les trois Qapytan-Beys, commandants des places maritimes de Suez, de

Damiette et d'Alexandrie; Le Defterdar (chancelier); L'Émyr-él-hag(prince du pélerinage);

L'Emyr-êl-khaznéh (grand tresorier); Les cinq gouverneurs des province de Girgéh, Bahyréh, Menoufyéh, Ghar-

byéh et Charqyéh. Le Kiahyá, le Defterdár et l'Émyrél-hag étaient les seuls beys qui entrassent au Divan.

Le Defterdar était dépositaire du re-

gistre des propriétés (1). Les titres de possession, conférés au nom du sultan, n'étaient valables qu'après un visa de cet officier, contenant leur inscription sur son livre.

officier, contenant leur inscription sur son livre. L'Emyr-el-hag, ou Emyr-haggy, portait à la Mekke et à Médine les presents et les aumônes qui y étaient envoyés annuellement au nom du sultan, et protégeait la carvane, qui se joignait à lui

pour arriver aux saints fieux avec securité.
L'Émyr-el-khaznéh (prince du trésor) conduisait, par terre, à Constantinople, la portion des revenus de l'Égypte, qui devait être versée dans le trésor du sultan, et qui, par cette raison,

était désignée plus particulièrement par le nom de khaznéh (trésor).

Les provinces de Celyoudyéh, de Mansouryéh, de Cyzéh du Pagount, exient gouvernées par des Kazhéfs, dont l'autorité avait la nême étendue et la même durée que celle des Beys; les actes des uns et des autres devaient être nunis du consentement des Tchorbuggs et autres odjályas, qui formaient le Divan particulier de la proyince.

Le Kiahya du pachă, et les Qapytan-Beys de Suez, de Damiette et d'Alexandrie, étaient nommés directement par le sultan, et envoyes de Constantinople. Les autres beys etaient désignes par le Divan, nommés par le pachă, et confirmés par la Porte-Ottomane.

Les premiers, n'ayant qu'une mission année rappelés a Constantinople et y perdaient leur titre de Bey. Les seconds le conservaine à perpétuité, parce que leur dignité était inamovible, quoique leurs fonctions, hors celles du Bey Defterdar, changeassent toutes les années.

Les beys électifs se choisissaient dans l'odjaq des mouteferreqah; mais ils cessaient d'appartenir à cette milice, dès que le choix du Divan les avait élevés à

cette dignité. La Porte Ottomane s'était réservé le

soin de pourvoir au commandement et à la défense de Suez, de Damiette et d'Alexandrie, parce que ces villes étaient situées de manière à ouvrir l'accès de l'Égypte, défendue sur le reste de ses

(f) Le mot defter ou defter, dont est formé le titre du Defterdar, signifie registre. frontières par des déserts, ou limitroplie de peuples peu redoutables. Ces villes preservaient le pays de toute invasion dangereuse, en même temps qu'elles assuraient plusieurs entrées aux troupes ottomanes, en cas de révolte : leurs garnisons, renouvelées chaque année, etaient envoyées diretement de Constantinople aux trois gouverneurs qui en avaient le commandement.

Quoique ces officiers fussent au nombre des beşs, ils n'appartensient à l'Egypte que par le séjour qu'ils y faissient et par les subsides qu'ils recevaient du trèsor publie pour leur traitement et l'entretine de leurs troupes : sous les autres rapports, ils étaient étrangers au pachà et au Divan du Kaire, ne reconnaissant que les ordres directs du Divan de Constantinoole.

Quant aux finances, le sultan Souleyman II se déclara le propriétaire universel du sol entier de l'Égypte; dès lors toutes les terres lui appartinrent; mais il en transféra la possession à des cessionnaires usufruitiers, nommés Moultezims, avec le droit de les retrocéder à leur tour. Il s'interdit le droit de révoquer ces concessions; et, en effet, il était rare qu'on en r fusat la continuation, soit aux héritiers de eeux qui en avaient joui, soit aux nouveaux cessionnaires auxquels l'usufruit en était transmis par acte authentique. Ainsi, cet ordre de choses avait des avantages à peu près équivalents à eeux de la propriété telle que nous l'entendons.

Led fillofas, ou paysans cultivateurs, conserventu Harfermage et la jouissance hierárlitare de la plus grande partie des conserventu Harfermage et la jouissance hierárlitare de la plus grande partie des resultares abigations leur en interdissaina leurs obligations leur en interdissaina (editorimational les reclevances annuelles entre poussance. En cas de mort sans hieriters, soit d'un fellah, soit d'un moulte-tim, les terres du paysan revenaient au moulte-tim, les droner du paysan revenaient au moulte-tim, les des de paysan prevanient au moulte-tim, les droner du paysan revenaient au moulte-tim, les droner du paysan revenaient au moulte-tim, les droner du paysan revenaient au moulte-tim, les droner du paysan prevaient paysan, et le domaine du moulte-tim develé faisait reductaire.

L'impôt était dû à la fois par le fellah eultivateur et par le moultezim feudataire, et payé par l'un et par l'autre,

soit en numéraire, soit en nature : le manque de paiement exposait l'un à l'expulsion de son fermage, l'autre au retour au fise du domaine dont il était donataire.

Mais comme, malgré la renonciation du sultan à la reprise arbitraire de ees flefs, les prétextres nemanquaient pas aux agents du fise et aux gouverneurs pour des expropriations extortionaires, les feudataires avaient un droit dont ils se servaient pour conserver indéfiniment à leur postérité la jouissance usuffrutière du fief dui leur avait été concédé.

Ce droit consistait à pouvoir léguer, soit à leur mort, soit de leur vivant, leurs titres de concessionnaires à une mosquée, ou à unatre établissement de piété ou de bienfaisance : les biens ainsi cédes prenaient le nom de Ougafs, et l'acte de cession stipulait dons quelle proportion les revenues ne serient partagés, entre le nouveau cessionnaire et le cepriété déalt révrocablement à faire de puriété déalt révrocablement à faire de usurpations du fise et de toute espèce d'avanie.

Ce n'avaitété qu'avec beaucoup de travaux et de recherches que l'on avait pu parvenir à fixer la quotité et la répartition des impôts : les archives du gouvernement mamlouk avaient été brûlées par les vaincus eux-mêmes; l'infortuné Touman-Bay, dans ses longues conférences. n'avait pu donner aucune instruction sur les détails, et Sélym I'm avait tâché d'v suppléer par des renseignements puisés chez les agents de l'ancienne administration ; il n'avait pu connaître les produits qu'en contraignant les officiers publics, qui remettaient à ohaque con-tribuable la note de ce qu'il devait payer, à livrer le duplicata de leurs opérations financières.

unaneures.

Cependani les notions obtenues par cette mesure n'avaient pas fourni tous les resultats qu'il roulait connaître; le sultat Soegyand.

Le sultat Soegyand les connaîtres de sultat le connaître de sultat le certifore fut subdivisé en fractions appélées gyrdfs, évaluées suivant le genre de culture dont chaeune était susceptible. Mais le travail de ce cadastre inmense néut jumais entièrement achevé:

et, dans prevaieu toutes les provinces, il

resta des propriétés et des villages entiers dont les dimensions et la superficie imposable sont encore de nos jours in-

connues au gouvernement. Ces détails si nombreux d'un système complet d'administration, soit politique, soit financière, ne furent pas déterminés et organisés en un seul bloc; ils occupérent le règne entier de Souleyman 11, et furent progressivement mis a execution par les quatorze pachâs qui se succède-

rent sous ce sultan. Le premier qu'il nomma pour gouverner l'Égypte, après la mort de Khayr-Beyk-Pacha, fut Moustafa-Pacha, qui entra en possession le 6 du mois de Dou-l-Hageh de l'an 926 de l'hégire (28 octobre de l'an 1520 de notre ère), et

ne conserva son gouvernement que neuf mois et vingt-cinq jours.

Il eut pour successeur Ahmed-Pachá; mais le gouvernement de celui-ci se termina par une catastrophe : il avait pour ennemi le grand vizir Ibrahym-Pacha. L'an 930 de l'hégire (1), ce ministre écrivit secrètement aux énitrs du Kaire d'assassiner Ahmed-Pacha; et les missives tombérent entre les mains de celui-ci. Il assembla ceux que désignaient les lettres du vizir, leur montra les dépêches impériales, sans leur en faire la lecture, en leur annongant qu'elles contenaient l'ordre de les mettre eux-mêmes à mort. Ils furent contraints de se soumettre aux prétendus ordres, qui furent sur-lechamp exécutés.

Aussitot Ahmed-Pacha, bien assuré que son ennemi ne s'en tiendrait pas à cette première tentative, ne vit de chance de sécurité pour sa tête que dans une révolte ouverte ; il se déclara donc indépendant, fit proclamer son nom aux prières publiques et battre monnaie à son coin. Dès lors sa tyrannie ne connut plus de bornes; il confisqua les propriétés des uns, emprisonna les autres, et souleva tous les esprits par ses vexations et sa cruauté.

Ces excès amenèrent eux-mêmes leur terme; pendant qu'il était au bain, deux des principaux émirs qu'il avait incarceres, Djahem-el-Hamzaouy et Mahmoud-Beyk, brisèrent les portes de leur prison, arborèrent le drapeau du sultan,

(1) Cette appée a commencé le mardi 10 novembre de l'an 1523 de l'ère chrétienne.

et, appelant le peuple à leur aide, ils coururent attaquer le pachà. Il réussit pourtant à se soustraire à leur fureur, en s'évadant par la terrasse du bain, et à se réfugier chez un cheykh arabe de la province de Charquéh, nommé Ebn-Bagar.

Poursuivi et livré à ses ennemis, Ahmed-Pacha fut décapité, et sa tête fut exposée sur la porte Báb-él-Zouyléh (1), puis envoyée à Constantinople.

Pour remplacer le pacha rebelle, le sultan envoya, l'an 931 de l'hégire (2), Qassem-Pacha; mais, en même temps, il renouvela le système, déjà employé par les anciens khalyfes, de ne laisser que peu de temps en place des fonctionnaires dont la prolongation de pouvoir pouvait faire naître les désirs ambitieux et en faciliter l'exécution. Qassem-Pachà ne resta en Égypte que neuf mois et quatorze jours. Il fut remplacé, l'an 932 de l'hégire (3), par Ibrahym-Pacha, qui, malgré sa bonne administration, le fut lui-même environ trois mois après. A peine avait-il eu le temps de faire quelques bons règlements sur la police des troupes, et l'organisation du Divan, qu'il vit arriver pour lui succéder, Souleymán-Pachá, l'an 933 de l'hégire (4).

Ce pachă, qui jouissait de la faveur particulière du sultan, conserva le gouvernement du Kaire pendant neuf ans et onze mois; puis il en fut retiré par le sultan, l'an 941 de l'hégire (5), pour être mis à la tête d'une expédition contre la Persc et les Indes. Pendant son administration, il avait fait élever au Kaire plusieurs constructions remarquables, entre autres la mosquée appelée Gamé-Saryéh, ou Charyéh, à la citadelle.

En son absence, Hasraf-Pacha fut chargé d'administrer l'Égypte pendant un an et dix mois; Souleyman-Pacha, de retour de son expédition, reprit alors son

tobre de l'an 1534 de l'ere chrélienne 3: Celle année a commence le mercredi 18 oc-(4) Cette année a commence le inverteil 18 00-tobre de l'an 1525 de l'ère chrétienne.

<sup>(1)</sup> La même porte intérieure du Kaire qui avait été souillée par le supplice du maiheoreux Tommán-Bay, et où anterieurement avaient été exposées les têtes des clievaliers croises victimes de la déroute de Mansourah ( la Mas-2) Cette année a commencé le samedi 29 oc-

<sup>(5)</sup> Cette année a commence le tundi 13 juillet de l'an 1534 de notre ère.

gouvernement, et le garda encore un an et environ cinq mois.

Il le céda, l'an 945 de l'hégire (1), à Dàoud-Pacha, qui s'y maintint onze années et huit mois. Élevé dans le palais de Constantinople, et quittant pour le gouvernement de l'Égypte la place éminente de Khazendar (grand trésorier) du sultan, ce pachâ fut un homme plein de douceur, de générosité et de noblesse : il aimait et protégeait les savants, aimait lui-même l'étude, qu'il préférait aux plaisirs et aux divertissements, et s'appliquait à la lecture des livres arabes, dont il amassa un très-grand nombre : outre ceux qu'il achetait, il employait un grand nombre d'écrivains à copier ceux qu'il ne pouvait acquérir, et se forma ainsi une bibliothèque considérable: sous son gouvernement, le peuple fut heureux, et on ne vit ni exactions ni injustices.

Il mournt au Kaire, l'an 956 de l'hégire (2), et eut pour successeur Aly-Pachá: ce gouverneur construisit ou répara plusieurs édifices publics, tant au Kaire qu'à Faoueh et à Rosette (3); son administration paternelle le fit chérir du peuple. Cependant, maigré cela, et peut-être pour cette raison mêine, il fut déposé par le Divan de Constantinople, après un gouvernement de quatre ans et six mois.

Mohammed-Pacha le remplaca . l'an 961 de l'hégire (4), et, pendant trois années, mérita toute la haine de ses administrés. Le mécontentement devint tel, qu'il fut destitué, rappelé à Constantinople, pour rendre compte de sa gestion, et mis à mort, par l'ordre du sultan Souleyman II, l'an 963 de l'hégire (5).

(1) Cette année a commencé le jeudi 30 mai de l'an 1538 de notre ère. (2) Cette année a commencé le lundi 30 jan-vier de l'an 1549 de notre ère.

(3) L'exemple de ce pacha fut sulvi par plusieurs (3) L'exemple de ce pacha fut sulvi par plusieurs des hauts fonctionnaires de l'Egypte: l'un d'eur, J'esa-Beyk, Et construire à Deyrout, sur la rive occidentale de la branche de Rosette, une très-beile mosquée, dont l'inscription inaugu-rative, datée de l'an 961 de l'hégire (1553 de tres-Gree incorper.

Taitre, daice de l'an 961 de l'hégire (1505 un l'ère chrétienne), et tracée sur une daile de marbre blanc, au dessus de la porte priocipale, en maguillques caractères neskâya, ou pluiôt sosious, donne au fondateur le titre de l'étendard), titre atpluidt soulous, donne au fondaleur le titre de Myr-fi-louy (prince de l'étendard), titre at-tribué aux plus considérables d'entre les beys. (Voyez cette inscription, planche n° 24.) (4) Celte année a commencé le jeudi 7 décembre de l'an 1563 de notre ère.

Cetie aonée a commencé le samedi 16 novembre de l'an 1555 de notre cre-

Les historiens turks nous ont conserv é la correspondance officielle du sultan avec ce pacha; nous citerons ici quelques extraits de ces instructions; ils feront connaître en partie quels étaient les devoirs et les fonctions des vice-rois d'É-

. Toi, Mohammed-Pacha, mon vizir, « qui as la garde du Kaire et la défense « de l'Égypte, à l'arrivée de mon Khatt-« Chéruf (1), accompagné de félicité. a qu'il te soit no toire que tu dois envoyer. « tous les ans, aux pieds de notre étrier « impérial (2), la somme de 600,000 « piastres pour le Khaznéh annuel de « ton pachalyk; s'il t'est difficile de « trouver des espèces d'or, nous con-« descendous à ce que tu soldes une « partie en piastres et même en pa-« rats (3). Cinq cents hommes de nos « Odjaqs scront employés à l'escorte « dudit trésor, et eing cents autres ac-« compagneront les nobles pèlerins qui

« vont à la Mekke..... » « Pour la guerre que je suis contraint « de faire, tu choisiras, dans la milice « du Kaire, douze centssoldats, vaillants a et guerriers, que tu nous enverras. « sous le commandement d'un émir, qui « réunisse à l'expérience le courage et « les talents militaires; tu en seras res-« ponsable..... »

« Souviens-toi que tu dois avec dili-« gence apporter tous tes soins à la re-« cette des sommes qui doivent rentrer « dans mon trésor impérial, et veiller à « ce que l'envoi en soit fait aux époques « fixées..... »

« Conserve et défends bien mes . États; ne souffre point qu'on moleste mes sujets, termine leurs différends; « retiens dans le devoir et gouverne « avec sévérité les milices d'Égypte, en

(1) Les mots Khatt-Chéryf signifient littéralement écriture noble ; on designe spécialement par ce titre les rescrits impériaux et les autres par ce litre les rescrits imperiaux et les autres actes émanés du sultan lui-même. (2) Par cette phrase, l'étrier impérial (ri-kab-sultany), ou d'étrier auguste (rikab-hou-mayous), on désigne l'autorité personnelle su sultan, comme notre mot trône, pris d'une ranchés fiume.

manière figurée.

maniere figures.

(3) Le parat, que l'on nomme aussi média, est la plus petite monnale d'argent employee dans l'Orient: pendant notre expédition d'Egypte il fallatt 160 de ces piécettes pour équivaloir à une piastre forte d'Espagne: maintenant il ea faut 800 pour cette meme valeur.

EGIPTO



. 3

we send to







t verstripten en lient i Joseph normaliste representant la la sien de la Mille Villa de manus retiliourique. L'iviliad un tien apprent une emergetion en america sancti : "Intersprin en Roter construïs construïs des

representando la Kenquita de la Meca. I titulos de manusentos Kuficos. 5 Fondo de un vaso con una inser<sup>an</sup>antifo "Ne 43.

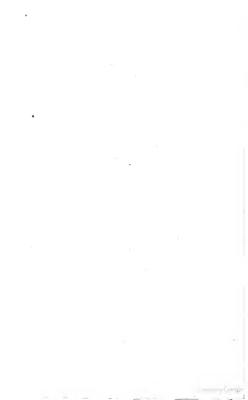

" punissant leurs officiers, quand ils le

 méritent.....»
 Ne néglige pas surtout d'envoyer an emps lixé à l'honorable ville de la Mekke les redevances et les aumônes; et veille à ce que les pauvres à qui ces secours sont destines, ne manquent d'aucune des choses nécessaires, et n'é-

prouvent aucune souffrance......»
 Chasse loin de toi l'assoupissement

"Classe loin de toi l'assoupissement e tle repos, t'appliquant de toutes tes forces à l'exérution de mes commandements : conforme-toi à ma suprême volonté; jeigerai du dévouement que tu mettras à mon service, et du soin que tu prendras de n'être ni négligent, ni prévaricateur...... etc. »

Apris Mohammeds Pacida vin Likarie-Pacida, qui gouverna Fisquipe pendantrois auset trois mois et demit pais. Tan 968 de l'higier (1), Alippacha, aurnommé di-Khadem (2), qui, après sizie mois, et da la place à Moustafd-Pachd, second du nom, l'am 969 de Flesjire (3), puis, l'am 971 de Hiesjire (3), una utre Ally-Pachd, distingue par le double surnom de d'Sough et de Kidoun, qui gouverna PEsypte pendant deux ans et trois mois.

Aly-Pacha-él-Soufy avait été précédemment gouverneur du pachalyk de Baghdad; il amena avec lui quelques habitants d'Alep, qu'il chargea de la recette des revenus publics et de leur versement au trésor impérial ; il leur concéda aussi l'entreprise de la fabrication des espèces monnayées : comprenant ses intentions, ces administrateurs frustrerent le trésor d'une partie de ses rentrées, et altérèrent considérablement le titre et le poids des monnaies. Sous ce gouvernement, la police intérieure et extérieure du Kaire n'était pas mieux surveillée que les détails d'administration. Des brigands étaient maîtres de tous les abords du Kaire : ils osaient même pénétrer jusqu'à la mosquée él-Abyad

(1) Cette année a commencé le dimanche 22 septembre de l'an 1600 de notre ère.
(2) Khadem signifie serviteur, domestique, et ne doit pas être confierem avec le moi Jodqui signifie esclare. Le tire de Khadem se donne cordinairement acux qui soni employés dans la domesticité du sécal imperial.

(3) Cette année a commencé le jeudi 11 septembre de l'an 186t de l'en chrétienne. (4) Cette année a commencé le samedi 21 aout de l'an 1861 de notre ère. (la mosquée Blanche), et l'on fut contraint de construire une mnraille, depuis le pont el-Hageb (le pont du Chambellan) jusqu'à cette mosquée pour la garantir d'un second pillage.

Au mois de Chaouâl de l'an 973 de l'hégire(1), Aly-Pachá-el-Soufy fut remplace par Mahmoud-Pachá, qui fut le dernier du règne du sultan Souleymán II.

Ce pachá vint de Constantinople avec un grand cortége, et recut de nombreux présents, dans sa route d'Alexandrie au Kaire. A son arrivée dans cette ville, il v trouva l'émir Mohammed-ben-Omar, intendant du Sayd, qui était venu an-devant de lui, sur une grande barque remplie de présents de toute espèce, et chargée de cinquante mille pièces d'or. Le pacha recut ses présents, puis le fit étrangler en sortant de son audience, et s'empara de tout ce qu'il possédait. Il fit périr du même genre de mort le qâdy Youssouf-el-Ebady, qui n'était pas venu au-devant de lui avec les autres émirs, et ne lui avait offert aucun présent.

Le reste de la conduite de Mahmoud-Pachá fut dijne d'un tel début. Les personnages les plus distingués du Kaire turent victimes de ses cruautes et de son avarice cupide. Toujours aecompané du Sou-Bachy (chef des récinteurs), il lui indiquait par un signe de main, sans parler, ceux qu'il destinait à la mort, et le genre de aupplice qu'ils devaient subtr.

an Lieuri Brahym. Deflerdar, et uni chair rekvud des fonctions d'appt et han (prince du pélerinage), étant mort, te 3 du mois de Regéhe d'an 974 (2) de l'hegire (14) janvier 1567), le pachá s'empara de toutes ser ichesses, de ses celaves, de sa maison, où il trouva cent mille pièces d'or, qu'il employa sur-le-champ pièces d'or, qu'il employa sur-le-champ and constitution de constitution de l'entre à Constantianople, avec de riche présents pour le sultan et ses ministres.

Mais, pendant qu'il attendait l'effet favorable de ces présents et de la protection des grands de la cour ottomane, la haine publique, portée à son comble au-

(f) Cette année a commencé le dimanche 29 juillet de l'an 1566 de l'ère chrétienne. (2) Cette année a commencé le vendredi. 19, Juillet de l'an 1566 de potre ère. Kaire par les excès de sa tyrannie, éclata tout à coup, et mit fin à la fois à ses crimes et à sa vie.

Le mercredi, dernier jour du mois de Gemady-čl-Aonel, de l'an 975 (t) de l'hégirc (5 décembre 1567), comme il paraissait en public, au milien de son cortége ordinaire, un assassin, aposté, suivant quelques récits, par les émirs Hamzah-Beuk et Mamay-Beyk, le blessa mortellenient sous l'aisselle gauche, d'un coup de mousquet, dans une rue étroite, entre deux murs de jardins. L'auteur du meurtre ne put être découvert; mais on décapita deux fellalis innocents, trouvés dans l'un des deux jardins, et qui avaient entendu le coup, sans voir l'assassin : l'éponyante se mit dans la ville, dont les habitants craignaient de voir cet attentat devenir le prétexte de vexations et de crnautés nouvelles. Les boutiques se fermèrent, mais les émirs et les Sandiags calmèrent ces frayeurs, que dissipa bientôt entièrement la nouvelle de la mort du pachă, qui fut inhumé sur la place de Roumelyéh.

L'année précédente, au mois de Safar de l'an 974 de l'hégire (1486), le sultan Souleyman II était mort à l'âge de soixante-quatorre ans, après un règne de quarante-huit années (2): il avait eu pour successeur son lis Sélym-Chah (Sèlim II), qui fut proclame le 9 du mois de Raby-él-Aouel suivant, et qui régna seulement huit ans cient mois et dit-

neuf jours.

A la nouvelle de la mort de Mahmoud-Pachá, ce sultan fit passer Sinán-Pachá du gouvernement d'Alep à celui

(1) Cette année a commencé le mardi 8 juillet de la ni Bor de Fère chretienne. (2) Monnaise du sultan Soutegmán II, frappée à Constantiloppe avec ladate de l'an 926 de l'hegire (1520 de notre ére). Il est important de ranerquer que les monaises de l'anopte de leur faterior de la commencia de la commencia de l'anprica colle de son aviennent au trime.



de l'Égypte : le pacila n'; resta que neut mois ; ayant ete nommé par Séfyns II pour commander l'armée envoyée par en prince dans l'Yémen. Lorsqu'il eut fait tous les préparatifs nécessaires pour ecte expédicion, il partit du Kaire, le 4 du mois de Chaoudl de l'an 976 (1) de l'Height (2) hans 1609), acoulteparant de pluséeur autres des principaux enirs de l'Egypte.

Pendan son absence, qui dura deux ans et quatre mois, l'Egypte fut gouvernée par Thérèses-Ishander-Pachd, Crigouverneur sui pendan des courtes de la courte de la

Sinán-Pachá conduisit son expédition avec habileté et sagesse; et, après avoir achevé heureusement la conquête de l'Yemen, il revint triomphant en Égypte : il reprit alors possession de son gouvernement, le 1er du mois de Safar de l'an 979 (2) de l'hégire (25 juin 1571), et l'occupa jusqu'au mois de Dou-l-Hagéh de l'an 980 (3) de l'hégire (avril 1573). Pendant son administration, ce pachá entreprit des ouvrages importants et utiles : Alexandrie lui dut le recreusement et la réparation de son canal, une mosquée, un marché, des bains, etc. A Boulag il construisit aussi un marché, des okels, des karavansérays, et la grande mosquée qui porte encore son nom (4).

Houssign-Pachd succéda à Sindn-Pachd et conserva son pachalyk pendant un an et neuf mois : il se montra rempli d'excellentes qualités, affectionné aux gens de lettres, d'un caractère doux et modeste, éloigné de touternauté. S'il est quelque reproche à lu faire, d'est plutôt d'avoir manqué de sévérité; car, de son temps, des troupes de brizands se

(1) Celle année a commencé le samedi 26 juin de l'an 1568 de l'ère chrétienne. (2) Celle année a commencé le samedi 26 mai de l'an 1571 de parte ère

mai de l'an 1571 de notre ère.

(3) Cette année a commencé le mercredi 14 mai de l'an 1572 de notre ère.

(4) Voyez la planche nº 35.

répandirent en grand nombre dans toute l'Égypte, et, encouragés par l'impunité, y commirent beaucoup de ravages.

vages

Pendant qu'il gouvernait l'Égypte, Constantinople avait vu mourir son sultan, Sélym'll (1), le 28 du mois de Chaabân de l'an 982 de l'hégire (2) : le 10 du mois de Ramaddh suivant (24 décembre 1574), son fils Mourdal-Khân (Amirat III) avait été inauguré sur le trône ottoman.

Aussidi après son avénement, le nouveau suttan remplaça le pachá Houseign par Messyh-Pachá, qui avait cité Khazender, grand trésorieri du sultan schigna II, et qui souverna l'Egypte pendant cinq ana et cinq moite et demi; son premier soin fut de reprimer les braindoges; il mit à poursuirre les malfaiseurs un intigueur coulorne à sou mair ce mais de la poursuirre les malfaiseurs un mit repear coulorne à sou mair ce me cinqua de la poursuirre les malfaiseurs un mair ce me cinqua dit mit le brigands furrent decapites; mais aussi la sitreté publique fut rétablie.

Du reste, ils 'occupa avec zèle de l'amiiorationdu sorté ess admisistrés; il refusa tous les présents qu'il avait été d'usage d'offre à se prédecesseur, et lit asse d'offre à se prédecesseur, et lit de (barafah, une grande mosquée avec un collège, appél de son nomé. Hessyid, en faveur du cheykh, Nour-éd-dyn-él-Qurayj, auqueil idona, tent pour luy que pour ses descrudants, l'intendance de cet étate, par le de l'amiyeun des livies deut, il l'avait doit.

Il introduisit des innovations remarquables dans la contexture des actes, et prescrivit aux Adlebs (greffiers) de commencer dorénavant les ordonnances et les jugements par la formule suivante:

 Monnaie du sultan Selym 11 ébn-Souleymán. frappée à Alep, avec la date de l'an 974 de l'hégire (1566 de notre ère).



(2) Cette année a commence le vendredl 23 avril de l'an 1571 de l'ere chrétienne.

 Louange à Dieu; salut et paix à notre Prophète, à ses descendants et à tous ses compagnons. Tous les fidèles sont é frères : entretenez la paix et l'union entre vos frères, et craignez Dieu...»

Lau 1884 d' Étérite (1), à Mesayh-fred chá succióa Ilsasan-Pachá-d'-d' Khadow, qui avail été aupravant Khazandra du satlan Alvarda III. Ilres occupa, terre de la companie de la companie de ser de grandes richesses, par toutes sortes de voies, et rélabil les rederances des présents, sholies par son prédecesser. Il gouverna Il-Egrept pendant deux aus et dis mois; et, quand il quitts son patantible, il sorti est romoter au papire, dont il rédoluth il velagenoce.

Il fut remplacé, l'an 991 de l'hégire (2), par Ibrahym-Pacha, deuxième du nom : celui-ci, des son arrivée au Kaire, s'occupa d'une recherche exacte des concussions de son prédécesseur , et nomma un officier spécial, qu'il placa dans la mosquée du sultan Farag-ben-Barqouq, pour y recevoir les plaintes de ceux qui avaient été opprimes. Ces informations commencerent le 10 du mois de Regeb de l'an 991, et durérent jusqu'à la fin du mois de Ramaddan de la même année (trois mois); elles révélèrent des avanies et des concussions sans nombre, et l'on vérifia même que Hassan-Pacha avait fait enlever des greniers publics cent mille quatre cent quarante-deux ardebs de blé, qu'il avait fait vendre à son profit. Le procès-verbal d'enquête, accompagne des pièces authentiques, fut adresse aussitôt au sultan, qui lit étrangler le pachá prévaricateur, à son retour en Roumelie.

Ibrahym-Pachā parcourut ensuite l'Egypte entière, jusqu'à l'extrémité du Sayd, pour vérifier par lui-même l'état des diverses provinces; il visita aussi, dons le désert, le puits des émeraudes (3),

(1) Cette année a commencé le mercredi 17 tévrier de l'an 1980 de l'ère chrétienne. (2) Cette année a commencé le mardi 25

janvier de l'an 1984 do notre ère.

(3) On donnait ce non aux mines d'émertades situées dans le diesert, et exploitées des la plus haute autiquité; depuis cette époque l'exploitation avait cessé, pendant les troubles qui agairerai continuellement l'Egypte, con avait perdu même iellement la connaissance de ces mines precieuses, qu'ou les regardait

et en tira une grande quantité; puis, de retour au Kaire, il demanda lui-même son rappel, l'an 992 de l'hégire (1), et fit nommer pour lui succèder Sinan-Pacha, second du nom, qui était alors defterdár (chancelier). Celui-ci n'occupa le pachalyk que pendant six mois et vingt jours : son administration fut totalement différente de celle de son prédécesseur; il prit la fuite, et quitta en hâte l'Egypte, quand il apprit qu' Aoueus-Pachá etait envoyé de Constantinople pour faire des recherches contre lui et examiner sa gestion.

Aoueys-Pachá prit possession du gouvernement, l'an de l'hégire 994 (2): c'était un homme sevère et d'une probité exacte. Il avait commence par être qâdy, puis deflerdar de Roumélie, et passa de cette place au pachalyk de l'Égypte, qu'il gouverna pendant cinq ans

cinq mois et dix jours.

Il voulut rétablir la discipline dans les troupes; mais elles se soulevèrent contre lui, et vinrent l'attaquer dans le Divan, le 28 du mois de Chaouâl de l'an 997 de l'hégire (3). Ces rebelles lui firent souffrir toutes sortes d'insultes. pillèrent son harem; et les écrivains coutemporains remarquent que, parmi les objets précieux qu'ils enlevèrent, était une grande horloge qui indiquait les jours. Ils massacrèrent ensuite le commandant de l'odjâq des tchaouychyéh, l'émir Othman, dévastèrent la maison du qu'dy-él-asker, se saisirent des deux gâdys particuliers du Kaire, et leur couperent la tête; puis les boutiques furent mises au pillage; les émirs contraints à prendre la fuite ou à se cacher. Le desordre s'aggrava de plus en plus. En vain le deflerdar et quelques émirs essayèrent-ils de ramener les mutins à la soumission; en vain Aoueys-Pa-

chá envoya-t-il aux nouveaux gâges l'ordre d'obtempérer à toutes leurs demandes : tout cela ne fit qu'augmenter leur insolence ; ils se saisirent des enfants du pachà, comme d'otages, et le pachà se vit obligé de souscrire à tout ce qu'ils exigèrent. Cependant, malgré cette condescendance, l'ordre ne fut pas entièrement rétabli, et les émeutes militaires se renouvelèrent plus d'une fois, sous

les pachâs successeurs d'Aoueys. Hafezz- Ahmed-Pacha, surnommé el-Khadem, comme deux de ses predecesseurs, gouverneur de Chypre, vint remplacer Aoueys - Pacha, l'an 999 de l'hégire (1); il déploya de grands talents dans l'administration, aima et protégea les savants, et fut bienfaisant envers les indigents : il établit des distributions en faveur des pauvres pèlerins de la Mekke ; il fit construire à Boulaq deux grands okels, plusieurs karavanserays et plusieurs autres maisons, assignant le quart de leur revenu pour être employé à des œuvres de charité. Il gouverna l'Égypte pendant quatre années.

Le 17 du mois de Ramaddân de l'an 1003 (2) de l'hégire (26 mai 1595), le suItan Mohammed - ben-Mourad (Mahomet III ) succéda à son père Amurat IH (3).

(i) Cette année a commencé le mardi 30 ocre de l'an 1690 de notre ère. (2) Cette année a commencé le vendredi la

septembre de l'an 1594 de l'ère chrétienne (3) Monnale du sullan Mourdd-ben-Selym (Amurat III), frappée au Kaire avec la date de l'an 982 de l'hégire (1574 de notre ère).



Autre monnaie du même sultan, frappée au Kaire, avec la même date.



presque généralement comme fabuleuses, et que pendant notre expédition d'Égyple, la Comm. ion des sciences et arts dédaigna d'en faire la recherche, malgré mes inslances rélitérées, ap-puyées des textes formels des anciens écri-vains arabes : on sail que, depuis, ces mines onl été retrouvées, et qu'elles sont maintenant exploitees avec succes par Mohammed-Aly-

(1) Celte année a commencé le samedi 14 Janvier de l'an 1584 de noire ère. (2) Cette année a commencé le lund1 23 dé-

crinbre de l'an 1585 de notre ère.

(3) Cette année a commencé le dimanche 20 novembre de l'an 1588 de notre ère.

Peu après son avénement, ce sultan nomma au pachalyk de l'Egypte Qourt-Pachá, qui gouverna pendant un an et huit jours. Il se fit aimer par sa douceur et la libéralité avec laquelle il distribuait des secours abondants aux gens de lettres, aux pauvres et à tous ceux qui avaient recours à sa bienfaisance.

Elseyd-Mohammed-Porda, qui lui succeia un mis de Chaoudi de l'an 1004 de l'hégire (1), et qui conserva sea fonctions pendant deux ans deux mois et vingtjours, ne se distingua pas moins par la sagesse des on gouvernement que par la protection qu'il accorda aux savants. Illi retabli l'a mosquée Camé-A-Anar, et y fonda une distribution des paurres étudions; il fit ususi répare l'oratoire nommé Mechahed-Houseseque.

Ses soins pour le bien de ses administrés ne purent cependant le préserver d'une catastrophe violente. Au commencement du mois de Régeb de l'an 1006 (2) de l'hégire (février 1598), plusieurs corps de troupes s'insurgérent en divers endroits de l'Égypte, et se rendirent tumultueusement au Kaire.

El-Seud-Mohammed-Pachá était alors à sa maison de campagne de Gyzéh, suivant la coutume de ses prédécesseurs. Quand il revint au Kaire, quoiqu'il fût accompagné de plusieurs émirs ou sandidas et d'une escorte nombreuse, les mécontents tirèrent sur lui une décharge de mousqueterie: épouvantés, ses janissaires l'abandonnerent, et il ne put se sauver qu'avec peine. Les rebelles le tinrent, pendant tout le jour, assiègé dans la maison où il s'était réfugié, exigeant qu'il leur livrât plusieurs officiers, du nombre desquels étaient l'un des principaux émirs, Daly-Mohammed, l'émir Gélad, exercant les fonctions de Sou-Bachy (grand prévôt), et l'émir Kheder, kachef de Mansourah. Le pacha fit demander un délai de trois jours pour sa réponse : - « Dieu jugera entre nous et · votre maître Mohammed-Pacha! » s'écrièrent les révoltés; puis ils se répandirent dans la ville, où ils forcerent le

quay-el-asker, nommé Abd-er-Raouf-Azab-Zadin, de recevoir l'acte de leurs demandes.

rein standardie en de l'activate de l'activa

L'effervescence diminua peu à peu, par la lassitude des révoltés; mais les corps militaires conservérent le même esprit d'insolence et de mutinerie, tant que dura le gouvernement de Seyd-Mohammed-Pachá.

Il fut remplacé par Khéder-Pacha, le 17 du mois de Dou-l-Hageh de cette même année 1006 de l'hégire ( 22 juillet 1598 de notre ère). Khéder-Pacha conserva son gouvernement pendant trois ans et douze jours : ce gouverneur excita le mécontentement dès son arrivée au Kaire; un de ses premiers actes fut de retrancher les distributions de blé qui se faisaient aux savants et aux pauvres : ceux-ci se bornèrent à des représentations ; mais les réductions du pachá s'étant aussi portées sur les vivres des milices, elles se rassemblèrent le dimanche 20 du mois de Ramaddán de l'an 1009 (1) de l'hégire (26 mars 1601), présentèrent leurs griefs au qudyel-asker, et, le mettant à leur tête, marcherent au Divan. Le Kiahva (lieutenant) du pachá et plusieurs autres émirs furent massacrés; le pacha, effrayé, retracta toutes ses ordonnances, et les tumultes s'apaisèrent; mais il fut bientôt après destitué par le Divan de Constantinople.

Le vizir Aly-Pachá, qui était sélahdár (2) du sultan, fut nommé à la place de Khéder-Pachá. Il était brave,

<sup>(1)</sup> Celle année a commencé le mercredi e seplembre de l'an 1495 de notre ère. (3) Cette année a commencé le jeudi 14 août de l'ao 1197 de l'ère chrétienne.

<sup>(1)</sup> Celte année a commencé le jeudi 13 juillet de l'an 1600 de l'ère chrétienne. (2) Emir chargé de porter les armes du suitao. C'est un des principaux officiers de la Porte Ottomane. Nos voyageurs modernes ont travesti ce nom co celul de selicitur.

dayres.

aimant la guerre; aussi favorisa-t-il les troupes, et il les traitaavec indulgence; mais il se plaisait à répandre le sang, et le reste de la population eut à se plaindre de sa séverité excessive et cruelle. Il ne paraissait pas en public avec son cortège, qu'il ne fit tuer au moins dix personnes, dans le sang desquelles il faisait passer son cheval. Au fleau de la tyrannie du pachâ se joignit bientôt celui de la famine, et une mortalité dont les ravages surpassèrent, suivant les historiens arabes contemporains, tous ceux que.l'Égypte avait jamais éprouvés. L'épouvante générale augmentait encore le mal, et le pachá se vit obligé de défendre d'inhumer publiquement les ca-

Quant à lui, il réussit à se soustraire à la contagion, en abandonnant le Kaire, où il laisse pour qaym-maqām (lieutenant) l'émir Byry-Beyk, qui y mourut bientôt après. Alors les sanajāga élurent, pour leremplacer, l'émir Otlhandn-Beyk, qui exerça les fonctions de qaym-maqām, jusqu'à Farrivée du successeur que donna la Porte Ottomane à Aly-Pachā.

Ce remplacement fut occasionné par la mort de Mohammed III (1), arrivée le 16 du mois de Régeb de l'an 1012 (2) de l'hégire (20 décembre 1603).

 Monnaie du sultan Mohammed-ben-Mouréd (Mahomet III), frappée au Kaire, avec la date de l'an 1003 de l'hégire (1594 de notre ére).



Autre monnaie du même prince, frappée sous l. même date a Damas.



(2) Cette année a commencé le mercredi 11 juin de l'an 1003 de l'ere chretienne.

Le lendemain, fut inauguré son fils Ahmed-ben-Mohammed, que nos historiens nomment Achmet Ier.

Un des premiers actes du nouveau sultan fut de nommer à la vice-royanté d'Égypte le vizir Ibrahym-Pachá.

Le gouvernement de ce pachá dura peu, et il fut terminé par une catastrophe sanglante. Des son arrivée en Egypte. il avait formé le dessein de réprimer les demandes insolentes des troupes; mais cette tentative ne fit qu'accroître l'audace des milices turbulentes. Le vendredi 29 du mois de Raby-êl-Thâny de l'an 1013 (1) de l'hégire (24 septembre 1604), elles apprirent que le pachá était sorti du Kaire avec une suite nombreuse. et s'était embarque à Bouldq, pour se rendre à Chobra, près du pont construit sur le canal d'Abou-Menedjéh. Aussitôt. les factieux se rassemblèrent au faubourg de Oarafah, et s'engagèrent par serment à tuer le gouverneur.

Le lendemain matin, les milices vinents e poster à Boulda, pour attendre
le pachà à son retour; puis, elles en
partinent pour l'aller attaquer au château de Doulah, où il s'etait retiré. A la
nouvelle de ces mouvements, les tandjdag qui accompagnaient Drahym-Pacha lui conseillèrent de s'embarquer
avant l'arrivée des séditieux. Se flant
sur l'appui des émirs et sur une garde
nombreuse de tchaouchs et de moutejerrequ'ha qu'il 'avaient suivi, le pachà
d'il 'avaient suivi, le pachà

refusa de se rendre à cet avis. Bientôt les troupes mutinées arrivent et entourent le château de toutes parts. Quinze snahus v entrent le cimeterre à la main : « Que voulez-vous? leur dit « Ibrahum-Pacha: n'avez-vous pas « recu de moi votre pave et la gratifi-« cation ordinaire pour mon installaation? Oue demandez-vous donc? a a - Rien, répondirent-ils; nous ne « voulons que ta tête. » A l'instant un des soldats le frappa de son épèe au visage, et les autres, le percant de mille coups, le décapiterent. L'emir Mohammed-ben-Khasraf reprocha aux meurtriers leur crime ; il subit le même sort que le pachà ; puis ces deux têtes furent jetées à la multitude furieuse qui entourait le château; portées par elle en

(a) Celte année a commencé le dimanche 30 mai de l'an 1801 de notre cre. triompile, à son retour au Kaire, elles furent suspendues à la porte Bâb-Zouyléh, déjà tant de fois ornée de pareils trophées. Le même jour, l'armée déféra le commandement à Othmân-Beyk, puis, à son refus, au qâdy-el-asker, Moustafa-Effendu.

Informé du meurtre d'Ibrahym-Pachá, le divan de Constantinople envoya, pour le remplacer, le vizir Mohammed-Pachá-él-Kourdjy, surnommé él-Khadem.

A son arrivée au Kaire, il recut des ordres émanés de la Porte Ottomane adressés à tous les sandjags, leur prescrivant la recherche de ce qui avait donné lieu aux demandes séditieuses des troupes, et des informations contre les auteurs du meurtre d'Ibrahym-Pachá. Aussitôt les sandjags s'assemblèrent dans la place du Qarameydan, avec la plus grande partie de l'armée. Le pacha, qui etait dans la citadelle, envoya chercher les sandjags pour leur communiquer ces ordres; mais ils refusèrent de se rendre auprès de lui. Cependant les émirs intervinrent, et leur promirent une amnistie entière s'ils livraient les principaux auteurs de l'attentat. Cette remise fut obtenue, et les coupables eurent la tête tranchée dans le Divan.

Ainsi privées de leurs premiers chefs, les milices révoltées cessèrent d'être dangereuses; et Mohammed-Pachd fit successivement décapiter deux cents des plus mutinés, pendant les sept mois et neuf jours que dura son gouvernement.

Le vizir Hassan-Pachd lui succéda; celui-ci se montra moins sévère que son prédécesseur, et usa toujours de beaucoup de ménagements avec les troupes, è cause de son fils, qui était beylerbey de l'armée. Tout fut tranquille sous son gouvernement.

Hastan Pachd eut pour successeur un vizir nommé Mohammed, comme son prédécesseur. Celui-ci entra en possession du pachalyk d'Égypte le 7 du mois de Safar de l'an 1016 (1) de l'hégire (3 juin 1807), et l'occupa pendant quatre ans quatre mois et douze jours Ce pachd était un homme prudent et habile;

(1) Cette année a commencé le samedi 28 avril de l'an 1607 de l'ère chrétienne. dès son arrivée, il s'occupa de rétablir la paix et la tranquillité dans toute l'Expyte : il adouci le sort des peuples, et les délivra des vexations dont lis étaient depuis longtemps victimes : mais si, par cette administration paternelle, il mérita les vœux des populations opprimées, il s'attira en méme temps la haine des exactionnaires op-

presseurs.
Vers la fin du mois de Chaouâl de l'année suivante (janvier 1609), lie de l'année suivante (janvier 1609), le rent au bourg de Seyd-Ahmed-le-Rey-daovy, el firent serment de ne pas consentir à l'aboliton des contributions illégales dont elles arvient écrasé le se choisirea même un telé, qu'ille pro-clamérent autlan, nommèrent des vaixes exhibisirea même un telé, qu'ille pro-clamérent autlan, nommèrent des vaixes exhibisirea même un telé, qu'ille pro-clamérent autlan, nommèrent des vaixes de l'Egypte, assignant à chacun le canton oil il derait cererer ses brigandages. Oil il derait cererer ses brigandages tout il e Delta, et même dans la partie cointaile de l'Égypte, l'auptu'à defyord.

orientale de l'Egypte, jusqu'à Qelyouo.
Instruit de ces desorieres, MohammedPachd assembla les sandjags, les tehaouchs et les mouteférrequas, et se mit en marche contre les révolts avec six canons, le samedi 9 du mois de Dou-l-Qadéh de l'an 1017 (1) de l'hégire (14 février 1609).

L'armée, renforcée par plusieurs cheykhs des tribus arabes, campa la nuit suivante à Birket-el-Hag, et le lendemain elle atteignit les rebelles à el-Khangah. Le feu de l'artillerie et le nombre considérable des troupes qui les attaquaient, saisirent d'épouvante les milices révoltées, et les portèrent à demander à capituler. Pour première condition, le pachă exigea qu'on lui livrât le sultan et les principaux chefs rebelles, promettant, à ce prix, de recevoir le reste des milices à discrétion. Les chefs furent livrés au nombre de soixantetreize et décapités sur-le-champ. Le reste des rebelles fut désarmé et dispersé : mais tous ceux qui furent saisis furent mis à mort, et il en périt de

cette manière un grand nombre. Enfin le qady-él-asker, Mohammed-Effendy, surnommé Bakhti-zadéh,

(1) Cette année a commencé le jeudi 17 avril de l'an 1608 de notre ère. ému de ces massacres journaliers, conseilla au pachá de déporter dans l'Yémen ceux qui seraient désormais arrêtés. Le pachá se rendit à cet avis, et les exé-

cutions sangiantes cessèrent.

Débarrassé de cette affaire, Moham-

med-Pacha s'occupa de l'amélioration de l'administration financière : il examina les pensions payées par le trésor, et supprima toutes celles qui n'étaient pas fondées sur des titres valables : à l'égard des contributions, il défendit qu'on suivit les rôles dressés du temps des Mamlouks-Circassiens, et enjoignit de se conformer à ceux qui avaient été établis l'an 932 de l'hégire (1525), sous les sultans ottomans. Il régla ensuite avec la plus grande équité les taxes des divers départements, et, dans le versement des contributions en nature, il eut soin de n'exiger de chaque canton que les denrées qu'il pouvait le plus aisément fournir. Si un département était surchargé d'une imposition à laquelle il ne pouvait satisfaire, attendu sa pauvreté et la modicité de ses revenus, il l'en déehargeait, et la reportait sur un canton plus riche, dont les charges pouvaient supporter quelque augmentation.

Lorsque Mohammed-Pacha quitta l'Egypte, il jouit d'un honneur que n'a eu depuis lui aueun autre pacha de cette province: il en sortit sans être dépouillé de son titre de gouverneur, et nomma lui-même pour son qaym-maqdm (vice-

gouverneur) Mohammed-Bey-Haggy, qui était son defterdar.

Il demeura trente jours à Qoubbet-el-Adelyéh, sans se mêler du gouvernement, quoiqu'il n'eût pas été destitué; cependant il continua, tout ce temps, d'y distribuer lui-même la paye et les

dy distribuer lui-même la paye et les autres rétributions ordinaires. Son successeur fut Mohammed-Paché surpompé de Saufu il protéga

chd, surnommé el-Soufy: il protégea les savants et les gens de bien, et se conduisit avec une parfaite intégrité. Jamais il per recut de présents, et ne commit aucune injustice. Cependant on peut lui reprocher sa trop grande faiblesse pour Youssouf, son favori, qui abusa plusieurs fois de la faveur de son maître.

L'an 1022 de l'hégire (1), un corps

(1) Cette année a commencé le jeudi 21 février de l'an 1613 de l'ère chrétienne. de troupes de plus de dix mille hommes fut envoyé par le grand vizir dans l'Yémen, pour y apaiser quelques troubles. Ce corps ayant pris route par l'Egypte, le pachá reçut ordre de lui fournir la paye nécessaire et de le faire passer dans l'Yémen.

Mais, mandées pour recevoir leur solde, avec l'ordre d'un départ immédiat, ces troupes prétendirent être envoyées en Egypte pour y demeurer, et refusèrent d'obéir. Elles prirent pour logements les magasins de la porte Babel-Nasr et les maisons des habitants, que les soldats expulsèrent de leurs domiciles. Toutes les démarches du pacha pour rappeler les mutins à la soumission furent inutiles : ils barricadèrent les portes du quartier, fermèrent la porte de Bab-él-Nasr, et placerent de l'artillerie sur les tours dont elle est flanquée (1). Le pachà se vit contraint d'aller les assiéger avec tous les odjâgs, soutenus par quelques canons. L'émir Abedun-Beur réussit à pénétrer dans l'intérieur des retranchements, par une citerne du col-lége appelé él-Medresséh-él-Dján-balattyéh (2): alors les rebelles, effrayés, se soumirent, le pachá leur distribua leur paye, montant à plus de quatre-vingts

bourses, et ils sortirent de la ville. Peu de temps après. Mohammed-Pacha-el-Soufy fut destitué; il se retira à Qoubbé-el-Adelyéh, et n'en partit que lorsqu'il apprit que son successeur

était arrivé a Alexandrie.

C'était Ahmed-Pachd, qui avait été destretadre ne Égypte. Lorsqu'il fit son entrée au Kaire, avec un cortége magnifique, une pierre jetée d'une maison devant laquelle il passait, tomba sur sa tête, et brisa l'aigrette de son turban. Le coupable découvert avous son crine, et fut mis à mort au lieu même où il l'avait commis.

Au mois de Moharrem de l'an 1025 (3) de l'hégire (janvier 1616), Ah-

1025 (3) de l'hégire (janvier 1616), Ahmed-Pachà reçut de Constantinople l'ordre d'envoyer mille hommes des troupes d'Egypte, pour marcher avec l'armée ottomane contre les Persans :

<sup>(1)</sup> Voyez la planche 18.
(2) Ainsi appelé du nom de son fondateur, le sultan maulouk *Dján-balatt*.
(3) Celte année a commencé le mercredi 20 lanyier de Pan 1818 de notre ère.



Pole da Maire nommer Bel el Vicio televida :



il les fit partir sous la conduite de Salèh-Bey, qui était alors émyr-él-haa: et cette expédition eut lieu avec tant d'ordre, que les populations n'en souffrirent aucun dommage.

Les corps de troupes marchaient à travers les provinces, sans que les habitants fussent même instruits de leur passage, tandisqu'auparavant cent hommes ne pouvaient traverser un canton, sans qu'il fût dévasté. Cette différence vint du bon ordre et de la discipline qu'il sut faire observer, et de la distribution extraordinaire qu'il fit à ces troupes avant leur départ. En effet, l'armée destinée pour la Perse se réunit à él-Khangah : le pachâ s'y rendit et fit defiler les troupes devant lui : il avait auprès de lui une grande quantité de pièces d'or, et chaque soldat recut une gratification proportionnée à ses besoins : il n'v en eut aucun qui ne recût au moins vingt pièces d'or.

Le gouvernement de Ahmed-Pacha fut de deux ans dix mois et douze jours; pendant tout le temps de ses fonctions, il ne fit punir du dernier supplice que dix personnes, et cela après des informations juridiques et pour des crimes dignes de mort. Il ne jugeait jamais qu'après l'examen le plus scrupuleux et lorsqu'il avait entendu plusieurs fois

les moyens des parties.

L'an 1026 de l'hégire (1), le mercredi 23 du mois de Dou-l-Oadéh (23 novembre 1617), mourut le sultan Ahmed Ier, qui eut pour successeur son frère le sultan Moustafa Ier; ce prince, à son avénement remplaça Ahmed-Pacha, dans le gouvernement de l'Égypte, par le vizir Moustafa-Pacha-Lefghely. Mais à peine ce sultan avait-il regné trois mois et huit jours à Constantinople, qu'il fut déposé, le mercredi 3 du mois de Raby-el-Aouel de l'an 1027 (2) de l'hégire (28 février 1618), et, en sa place, fut élu son neveu le sultan Abou-l-Nasr-Othman (Othman II).

Le vizir Moustafá-Pachá ne conserva son pachalyk que quelques mois après la déposition du sultan qui l'avait nommé. Ce pachá laissait toute l'auto-

(1) Cette année a commencé le lundi 9 jan-vier de l'an 1617 de l'ère chrétienne. (2) Cette année a commencé le vendredi 29 décembre de l'an 1617 de notre ère.

rité entre les mains de ses parents , qui abusaient de la facilité de son caractère pour le dominer saus réserve; cette conduite produisit dans toute l'armée un soulèvement général, qui éclata le vendredi 7 du mois de Chaouâl de l'an 1027 de l'hégire (28 septembre 1618). Les séditieux massacrèrent plusieurs des émirs, des aghâs, et des autres principaux fonctionnaires; la plupart des autres fut obligée de prendre la fuite. Ces désordres durèrent jusqu'à la destitution de Moustafá-Pachá-Lefghely, ordonnée par le sultan Othman II, qui nomina le vizir Djafar-Pacha au gouvernement de l'Egypte.

Celui-ci n'occupa ce pachalyk que pendant cinq mois et demi : il était instruit dans les diverses sciences; il accueillit les gens de lettres et les savants, et pendant la durée de son administration il ne fit rien que pour l'avantage de la province qui lui était con-

De son temps l'Égypte fut affligée d'une peste violente, qui dura depuis la fin du mois de Raby-êl-Aouel de l'an 1028 de l'hégire (1) jusqu'à la fin du mois de Gemady-êl-Thâny de la même année ( de mars à mai 1619 ). On remarqua que le plus grand nombre de ceux qui périrent de cette maladie étaient entre l'âge de quinze ans et celui de vingt-cinq. Le denombrement incomplet des victimes de ce fléau les porta au delà de 635,000.

A Djafar-Pachá succéda Moustafá-Pacha; il flt arrêter et condamner à mort Moustafà-Bey, surnommé él-Bakgely, le principal moteur des troubles. qui s'étaient élevés sous le gouvernement du pachà Moustafa-Lefghety. Cet arrêt severe, contre un homme que poursuivait la haine publique, fut un sujet de graude joie pour le peuple; mais cette joie fut bientôt troublée par les vexations multipliées que le pachâ lui-même exerca contre la plupart des marchands : dépouillés par ses ordres arbitraires, ils réussirent à faire parvenir leurs plaintes jusqu'au sultan, qui déposa le pachá oppresseur, et le remplaca par Housseyn-Pacha.

Le nouveau gouverneur s'empressa

(1) Cette année a commencé le mercredi 19 décembre de l'an 1618 de notre ère.

de supprimer toutes les relevances veratoires qui avaient été établies par son prédécesseur; il manda ensuite tous les marchands qui avaient eu à s'en plaindre; leurs dépositions, et l'aveu même du concussionaire, révièrent que ses rapines se montaient à une 100,000 francs). Les procès-verbaux authentiques, avec les pièces, en furent euvoyés à la Porte Ottomane.

Du temps de Housseyn-Pachā, il y eut une crue du Nil si extraordinaire, que les Egyptiens commencerent à de sespérer de voir la fin de l'inondation : elle occasionna une grande disette, qui fut bientôt suivie par les ravages de

la peste.

Housseyn-Pachd fut destitute par le sultan Othman II, et rappelé à Constantinople; mais avant qu'il y arrivât le sultan fut déposé lui-même, le jeudi 8 du mois de Régeb de l'an 1031 (1) de l'hégire (19 mai 1622), et le sultan Moustafà I<sup>n</sup>, son prédécesseur, fut rétabli sur le trône.

Le pachà déposé ne pouvait arriver à la cour o tonnae dans un moment plus opportun. Sa disgrâce et sa destitution, sous le règne précédent, detinent pour lui des titres de faveur auprès du nouveau régne; tous les parties er émireut pour le porter au poste superient de grand viarr; il est juste augméné de grand viarr; il est juste est haites fonctions administratives es haites fonctions administratives un a mérité les doges unanimes de tous les historiens de l'empire ottoman.

Mohammed-FachA, que le sultan Olman II avait notume pour remplace Houseyn-PachA, noriva dans son gouvernement que précéle par les préventions les plus défavorables; la conduite qu'il avait teme dans son pachaly les la foormété monosité ton tyran; heureusement pour eux, le peu de durée de son gouvernement ne lui laissa pas le temps de réaliser ces craintes; deux mois et deni après son installation, son précécesseur au pachalyk du Kaire, devenu grand vizr, le fit destiture par le sultan Moustafa l', 'I fit destiture par le sultan Moustafa l'.

(1) Cette année a commencé le mardi 16 novembre de l'an 1621 de notre ère.

et Ibrahym-Pachā vint le remplacer. Ibrahym-Pachā occupa son gouvernement pendant une annie : il sut, par ses menagements et sa politique, gagner à la fois l'affection des troupes et du peuple. Cette année fut remarquable par la cherté des vivres, et le prix n'en baissa que sous son successeur.

Ibrahym-Pacha, ayant été destitué, s'embarqua pour descendre le Nil, au lieu de vovager par terre, suivant l'usage de ses prédécesseurs ; et Moustafa-Pacha, nommé pour le remplacer, entra en fonction le jeudi 22 du mois de Ramaddân de l'an 1032 (1) de l'hégire (20 juillet 1623). Les katebs du Divan vinrent trouver le nouveau gouver-neur, et accusèrent auprès de lui le pachâ déposé d'être redevable de quelques sommes au trésor; des tchaouchs furent expédiés aussitôt après Ibrahym, qui menaca de les tuer s'ils ne retournaient au Kaire; l'émir Salèh-Bey fut expédié à son tour; mais, au moment où il arrivalt à Alexandrie, Ibrahym et ses effets étaient déjà embarqués, et il répondit qu'il allait à Constantinople, et que s'il redevait quelque chose, il le paverait au sultan lui-même. Il mit aussitôt à la voile, malgré quelques décharges de l'artillerie de la tour du Phare. et continua son voyage; quand il arriva à Constantinople, le sultan Moustafá I" venait d'être déposé de nouveau, le lundi 15 du mois de Dou-l-Qadéh , 1032 de l'hégire (11 septembre 1623). Le sultan *Mourád* (Amurat IV), fils du sultan Ahmed, avait été couronné, et nul ne songea à exercer des poursuites contre Ibrahim-Pacha.

contre to radial-radial.

Activation of the print data to the state of the state of

(1) Cette année a commencé le samedi 5 novembre de l'an 1622 de l'ère chrétienne. « soldats, le sultan, notre maître, a change-t-il tous les trois mois le gou-« verneur de sa province d'Égypte, au « grand dommage du pays? S'il lui plai-« sait de nommer tous les jours un « nouveau pachá, nous aussi, tous les jours, nous réclamerions la gratificaa tion qui nous est due. »

Le gaym-magam voulut en vain faire quelques observations; on ne lui répondit que par des injures et des menaces. Tout à coup un cri universel s'éleva de tous les groupes des soldats : « Nous « ne voulons pas d'autre gouverneur " que Moustafa; qu'Aly s'en retourne « au lieu d'où il est venu! » A l'instant toute l'armée récita la première sourate du Koran, comme un engagement solennel de ne pas se départir de la résolution qu'elle venait de prendre, et

dignité. Moustafá-Pachá fit aussitôt des largesses à toutes les troupes, et s'empressa d'écrire au sultan, pour lui demander la confirmation de ce qui venait d'être fait. Ces dépêches étaient accompagnées d'une supplique en sa faveur, rédigée et signée par les ulémás, les cheykhs et les gådys du Kaire.

Moustafá-Pachá fut rétabli dans sa

Cependant on fut informé de l'arrivée d'Aly-Pacha à Alexandrie : plusieurs kyahyás lui furent aussitőt députés, pour le prévenir que les troupes et les habitants s'accordaient à refuser de le recevoir. Aly accueillit les députés avec quelques égards, et les renvova au Kaire, avec des lettres pleines de flatterie pour les émirs et pour les troupes. L'armée en prit lecture, et , pour toute réponse, réexpédia les mêmes députés, avec la même déclaration, signée des principaux émirs.

En recevant cette confirmation d'un refus formel, Alu-Pacha entra en fureur : il fit saisir et charger de chaînes les députés, qu'il envoya aux prisons de la citadelle d'Alexandrie; mais les troupes qui en composaient la garnison rendirent la liberté aux prisonniers, puis, les mettant à leur tête, coururent attaquer Aly-Pachá, renversèrent ses tentes, et le contraignirent à s'embarquer sur-le-champ. Le vent contraire l'avant forcé de rentrer dans le port, l'émir Moustafá fit cribler son vaisseau par les canons du Phare, et depuis ce temps cet émir prit le surnom de Topatan ou de Toptchy, c'est-à-dire le canonnier.

Cependant, depuis le départ forcé du pacha nommé par la Porte Ottomane, on était au Kaire sans nouvelles de Constantinople : des bruits sans fondement commençaient à jeter l'alarme parmi les habitants, lorsqu'enfin, le samedi 20 du mois de Raby-êl-Thanv de l'an 1033 (1) de l'hégire (16 février 1624), une lettre, apportée par un pi-geon (2), annonça l'arrivée prochaine d'un officier, porteur des décisions su-

prêmes du sultan. En effet, quelques jours après, cet officier fit son entrée au Kaire : il fit rassembler les sandjags, les émirs et les principaux officiers en divan général, et en leur présence revêtit solennellement Moustafa - Pacha d'un kaftan d'honneur envoyé par l'empereur ottoman; puis, il donna lecture d'un firman impérial, adressé à l'armée, par lequel le sultan mandait aux troupes « que, « cédant à leurs instances, il daignait se

 rendre à leurs désirs, et conservait à " Moustafá-Pachá le gouvernement

« de l'Egypte. »

L'année suivante, 1034 de l'hégire (3), il y eut une crue du Nil extraordinaire : on commençait même à appréhender que les eaux ne se retirassent pas assez tôt pour pouvoir ensemencer les terres : l'inondation était montée jusqu'à vingt-quatre coudées : heureusement la baisse se décida enfin; elle fut assez rapide pour qu'on pût ensemencer, et la récolte fut très-abondante,

Mais à peine délivrée de la craînte de la famine, l'Égypte se vit en proie à la peste : elle commença à se manifester avec violence, des 'les premiers jours du mois de Raby-êl-Aouel de l'an 1035 (4) de l'hégire (décembre 1625). La maladie diminua au commencement du mois de Chaabân (mai 1626); mais elle ne cessa entièrement que dans les

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le mercredi 25 octobre de l'an 1628 de l'êre chrétienne. (2) Yoyez sur les pigeons employés comme courriers de dépéches, ci-dessus les notes des

pages 71 el 139.

(3) Cette année a commencé le lundi 14 octobre de l'an 1624 de noire ère.
(4) Cette année a commencé le vendredi 3 octobre de l'an 1825 de noire ère.

premiers jours du mois de Ramaddân (mai). « Jamais, disent les historiens « contemporains , la frayeur n'avait été « si générale; on voyait des vieillards « plus que centenaires appréhender « d'être atteints du fléau : il périt plus « de trois cent mille personnes, et le « nachă fut obligé, pour diminuer la · frayeur générale, qui augmentait en-« core les ravages du fléau, de suppri-« mer toutes les cérémonies funèbres, « les cris et les pleurs des femmes, les « cortéges des parents et amis, les ras-« semblements des panyres, de manière « qu'on transportait les corps à travers « les rues, sans que la population en fût « trop vivement émue. »

Le pachâ trouva, dans ce fléau qui décimait les habitants, un moyen de spéculation intéressée : il se déclara l'héritier de tous les gens riches que la peste avait enlevés, et s'appropria ainsi des richesses immenses; mais les héritiers spoliés firent entendre leurs plaintes à Constantinople : on n'y avait pas oublié que le Pacha du Kaire y exercait ses fonctions en dépit des ordres contraires de la Porte Ottomane, et que ses partisans avaient forcé la main au sultan, en arrachant le consentement impérial à sa conservation dans le pachalyk d'Égypte : l'occasion et le prétexte d'une vengeance se présentaient : le divan s'en empara avec empressement : Moustafa-Pacha fut des-· titué; son successeur lui fit rendre des comptes tellement rigoureux, que, pour solder les sommes dont on exigea la restitution au trésor, il fut obligé de vendre ses meubles, ses chameaux, ses chevaux, ses esclaves, et quand il revint à Constantinople, l'an 1037 de l'hé-gire (1), le sultan Mourad IV le condamna à perdre la tête.

Quoi qu'il en soit, l'exemple d'une résistance ouverte aux décisions du divan ottoman, et d'un consentement arneché par la violence au suttan, était donné avec succès, et depuis les émirs et les sandighe du Kaire ne se firent pas faute de suivre cet antécédent, aunal l'oceasion s'en prévents pour eux. Ainsi s'établit, apres plus d'un sécé coulté, la modification la plus imporfeculté, la modification la plus impor-

 Cette année a commencé le dimanche 12 septembre de l'an 1627 de notre ère. tante dans les rapports fondés par la constitution du sultan Sclym Ier entre les pouvoirs indigenes de l'Egypte et les pachâs turks envoyés de Constantinople. Les premiers, établis par le conquérant-législateur, pour contre-balancer les seconds, semblèrent dès leur origine suivre un système arrêté, et légué de génération en génération; système d'empiétements successifs, qui parvinrent enfin à peutraliser entièrement l'action gouvernementale des pachâs, et à n'en faire plus que des fonctionnaires nominatifs, sous l'autorité également capricieuse et despotique des beus, devenus bientôt par le fait les vrais souverains du pays.

## CHAPITRE XVI.

vicenemia de Platicier d'Eggipe, de Panole (1927). Salte du règne da solla Mourd (V. — Pachà (1927). Salte du règne da solla Mourd (V. — Pachà (1927). Mouse, de l'Eggipe, Bernam, Mohammed, Mandament (Paris and Paris and Paris

Le successeur de Moustafa-Pacha. qui lui fit rendre des comptes si rigoureux, était le vizir Beyram-Pacha, à qui, l'an 1037 de l'hégire (1628), le gouvernement de l'Égypte avait été confié par le sultan Mourad IV : Beyram-Pacha protégea les ulemás; car il aimait les sciences et la littérature; mais il aimait encore plus le gain et les richesses. Ne voulant pas, toutefois, comme ses prédécesseurs, se livrer, pour les acquérir, à des exactions arbitraires et iniques, il fit des entreprises lucratives, s'occupant de spéculations de commerce sur différentes espèces de marchandises. et jusque sur le savon. Au reste, il sut tenir les troupes dans la soumission, et l'Egypte fut tranquille sous son gonvernement. Lorsque le sultan le rappela à Constantinople, il lui accorda la troisième place de vizir dans le

Il eut pour successeur le vizir Mohammed-Pachà, qui administra avec

sagesse et intelligence : il mena une vie fort sédentaire, et pendant les deux ans de son pachâlyk il ne parut que six fois en public. Informé du mauvais état des affaires de l'Yémen, où la mauvaise administration avait suscité des soulèvements parmi les tribus arabes, il en donna avis au sultan, et l'engagea à v envoyer une expédition, sous la conduite de Qansou-Bey, qui était alors émur-él-hag; le sultan approuva cette proposition, et adressa à Qansou-Bey les patentes de pacha de l'Yémen et de beyler-bey de l'armée.

Aussitot Oansou-Bey leva une armée de trente mille hommes, et obtint du pachă d'Égypte de fortes sommes pour leur paye et les frais de l'expédition. Mais des qu'il les eut reçues, il refusa de partir, et ses troupes se mirent à exercer toutes sortes de violences, de meurtres et de brigandages, pillant les habitants et arrêtant les vovageurs sur les routes. Heureusement deux mille hommes envoyés de la Roumélie, pour prendre part à l'expédition, vinrent faire cesser ces désordres, et l'émir Diafar-Agha, qui commandait ce dernier corps, força Qansou-Bey à l'accompagner dans l men, au mois de Moharrem de l'an 1039 (1) de l'bégire (septembre 1629).

Sept mois s'étaient à peine écoules depuis le départ de cette expédition. qui rétablit l'ordre dans les affaires politiques de l'Arabie, qu'un fléau physique vint frapper d'une manière terrible la ville sainte de la Mekke et son temple sacré : le 19 du mois de Chaaban de cette même année (3 avril 1630), un torrent, s'étant débordé, inonda la plus grande partie du territoire sacré: ses eaux entrèrent dans la Mekke, et penétrèrent jusque dans le temple de la Kaabah : la violence du torrent fut si grande, que presque tous les bâtiments de l'enceinte furent renversés, et il ne resta sur pied que le mur du côté droit. Seud-Massoud, gouverneur de la

Mekke, se hâta d'informer de cet événement desastreux le pacha d'Egypte, qui en donna aussitôt avis au sultan. Mourad 1V, en réponse à cette dépê-

(1) Cette année a commencé le mardi 21 août de l'an 1629 de noire ère.

che, chargea Mohammed-Pacha de faire rétablir ce qui avait été détruit : et le pachá exécuta ces ordres, en faisant transporter d'Égypte à la Mekke, le bois, le fer, le marbre et tous les autres matériaux nécessaires aux réparations. En même temps, il v envova des maçons et des charpentiers, avec des officiers pour y présider à l'ouvrage : la dépense, suivant le témoignage des ecrivains contemporains, s'eleva à plus de 100,000 grouches (près de 400,000 francs de notre mounaie).

Ce travail fut complétement achevé l'année suivante; et les historiens orientaux remarquent que depuis l'imâm Abd-el-Mélek-ben-Merouan, quatrieme khalyfe de la race des Ommiades, aucun prince n'avait eu l'honneur de réédifier la Maison de Dieu. « Ce fut, a ajoutent-ils, une gloire singulière s pour le sultan Mourad, et une fa-« veur signalée que le ciel accorda à

Mohammed-Pacha. En l'an 1040 de l'hégire (1), la crue du Nil fut très-médiocre : le premier jour du mois cophte Thouth (2), il n'était pas encore à 16 coudées : malgré cette crue insuffisante, on ouvrit néanmoins la digue, et le jour même les eaux baisserent subitement : il en résulta une grande cherté; mais les sages

mesures du gouverneur parvinrent à Cette même année, Mohammed-Pachá fut rappelé à Constantinople: mais le sultan lui témoigna son contentement de son administration, en le nommant à la cinquième place de vizir dans le divan impérial.

éloigner la famine.

Le successeur de Mohammed-Pacha fut le vizir Moussá-Pachá. Le nouveau gouverneur fut recu avec les témoignages les plus flatteurs par les troupes et par le peuple, et on alla audevant de lui jusqu'à Chobra; mais à peine installé, il se livra à des exactions cupides et à des exécutions arbi-

(1) Cette année a commencé le samedi 10 août de l'an 1630 de l'ère chrétienne. (2) Le mois *Thouth* eal le premier de l'année égyptienne. Le premier de ce mois correspon-dait au 29 août de notre calendrier, dans les années qui ne suivent pas immédiatement une année intercalaire; dans ce dernier cas, l'année cophie, et par conséquent le mois de Thouth, commencent le 30 août.

traires. Il faisait couper illégalement et injustement les têtes des personnages les plus recommandables, et confisquait leurs biens à son profit. Nul n'était à l'abri de ses vexations, et il épiait la conduite de tous les gens riches, pour trouver un prétexte de s'emparer de leur fortune.

Au mois de Chaaban de cette niême année 1040 de l'hégire (mai 1631), le sultan lui demanda des troupes pour une expédition contre la Perse; Moussá-Pachá donna le commandement de ces troupes à l'emir Keutas-Beu, et frappa sur-le-champ des contributions exorbitantes sur le pays, sous le prétexte de subvenir aux frais de l'expédition; quand les fonds furent rentrés entre ses mains, il manda à Keytas-Bey que l'expédition n'aurait pas lieu, et que le trésor d'Égypte était hors d'état d'en soutenir la dépense. Keytas-Beu fit en vain des remontrances au pachă, qui l'appela à la citadelle du Kaire le jour de la fête des victimes (1), mercredi 9 du mois de Dou-l-Hagéh (9 juillet 1631), et l'y fit assassiner par quarante hommes apostés. Les émirs Kanaán-Bey et Aly-Bey survinrent peu après, et, saisis d'horreur à cet attentat, coururent en instruire les troupes : aussitôt les soldats se réunirent dans la place de Roumelyéh; les saudiāgs, les émirs, les gâdys et les principaux officiers s'assemblerent dans la mosquée du sultan Hassan.

Le résultat de leur délibération fut la déposition de Moussá-Pachá et la nomination d'un qaym-maqam pour exercer provisoirement l'autorilé, en attendant la décision de la Porte Ottomane; l'émir Hassan-Bey fut élu pour ces hautes fonctions.

Moussá-Pachá s'était hâté d'informer le sultan de cette révolution; mais, de leur côté, les insurgés avaient adressé au divan de Constantinople deux requetes, l'une en langue turque, signée par les sandjâgs, les aghâs et les premiers officiers militaires; l'autre en nrabe souscrite par les gádys, les chevkhs et les ulémás. Lesultan, en reponse à ces adresses diverses, destitua Moussá-Pachá, et confirma Hassan-Bey dans ses fonctions

(1) Iyd-êl-Qorbân, ou Iyd-êl-Qurabân : cette lête est aussi appelée le Petit-Beyrâm.

provisoires, jusqu'à l'arrivée de Khalyt-Pacha, qu'il venait de nommer au pachàlyk d'Egypte.

Le nouveau gouverneur prit possession au mois de Raby-êl-Aouêl de l'an 1041 (1) de l'hégire (octobre 1631). Cette même année, il apprit qu'un rassemblement considérable de brigands, sous la conduite d'un chérif, nommé Namy, s'était emparé de la Mekke, et l'avait livrée au pillage. Khalyl-Pacha rassembla aussitôt les milices du Kaire, et les expédia, avec l'émir Odssem-Beu, pour reprimer ces désordres. Les brigands, malgré la résistance la plus opiniêtre, furent taillés en pièces, les chefs des rebelles furent mis à mort, et au mois de Safar de l'an 1042 (2) de l'hégire (août 1632), Qassem-Bey ramena son armee victorieuse au Kaire, où des réjouissances publiques eurent lieu pendant cinq jours.

A ces succès à l'extérieur de l'Égypte, se joignit, sous le gouvernement de Khalul-Pachá, le bonheur intérieur de cette province; la plus grande abondance y régna, et l'ardeb de blé descendit du prix de huit grouches à celui de deux seulement (3). L'administration sage et équitable du pachă concourait à assurer le

bien-être des populations de l'Égypte. Un juif, nomine Yaqoub, exerçait de puis plus de quinze ans, au Kaire, les Ionctions de serál-báchy (chef des changeurs) : il avait su gagner les bonnes graces des différents pachas qui s'étaient succédé, de manière que toutes les places considérables de la finance, ainsi que les principaux emplois administratifs de la ville, étaient dans sa main. et les musulmans gémissaient sous le poids de ses odieuses vexations. Résolu à punir ce fléau public, Khalyl-Pachd résista à toutes les sollicitations des grands, qui le protégeaient, parce qu'il était leur débiteur pour de fortes sommes : instruit des motifs de leurs instances, il leur paya lui-même ce que le juif leur devait, et signa l'arrêt de sa

mort. Quand Khalyl-Pachá quitta son gou-(1) Cette année a commencé le mercredi 30

juillet de l'an 1631 de l'ère chrétie (2) Cette année a commencé le lundi 19 juillet de l'an 1632 de notre ère.

(3) Voyez sur la valeur de l'ardeb la note de la page \$9.

vernement, l'an de l'hégire 1042(1), les boutiques furent fermées depuis le 22 du mois de Ramaddân (10 avril 1633) jusqu'à la fin de ce même mois; aucun pachă jusqu'alors n'avait reçu ce témoignage flatteur de la reconnaissance publique.

Personne n'avait été mis à mort sous son gouvernement, sans avoir subi une instruction judiciaire et une condamnation légale. Un jour on lui présenta trois voleurs pris en flagrant délit : if ordonna qu'on instruisit leur procès : un des officiers du divan lui représenta alors que ces sortes d'affaires ne devaient pas être assujetties aux formes ordinaires de la procedure, et qu'il serait plus convenable d'user de son autorité, pour les condamner à mort, sans suivre les lenteurs d'un jugement régulier. Pour toute réponse, Khalyl-Pacha ordonna d'aller faire démolir la maison de cet officier. Celui-ci, étonné, demandant le motif d'un tel ordre : « Comment, lui répondit « le pacha, la destruction de cette mai-« son que tu as bâtie te jette dans le trou-" ble, et Dieu ne serait pas indigné, en « voyant détruire sans formes légales " l'édifice humain que ses mains mêmes « ont élevé. » Cependant Khalyl-Pacha révoqua l'ordre de la démolition. et, en même temps, ordonna de remettre les trois voleurs en liberté.

Ebn-Aby-l-Sorow, qui rapporte cette anecdote, remarque que depuis ce moment la sûreté la plus grande régna dans la ville, les voleurs qui la dévastaient auparavant avant honte d'abuser de la magnanimité du pachâ.

Khalyl-Pachá fut nommé par le sultan gouverneur de la Roumélie, et eut pour successeur au Kaire le vizir Ahmed-Pacha, surnomme el-Kourdjy, qui avait été auparavant revêtu de la dignité d'Emyr-akhour (grand écuver du sultan ).

Au mois de Safar de l'an 1043 (2) de l'hégire (août 1633), il reçut l'ordre du sultan d'envoyer en Syrie, pour une expédition contre le prince des Druzes, deux mille hommes des troupes d'Egypte, avec cinq mille gontars (quintaux)

de biscuit et quatre mille quintaux de poudre. Puis plus tard, arriva une nouvelle demande de deux mille hommes et de trois mille quintaux de poudre pour l'expédition contre les Persans.

Pour subvenir à ces dépenses, il fallait des fonds considérables, et que ne pouvait fournir l'Égypte; sur la demande de Ahmed-Pacha, le sultan envoya de Constantinople douze mille quintaux de cuivre, destinés à frapper des pièces de billon (felous), mais exigea, en retour, trois cent mille sequins. La fabrication commença, et fut bientôt arrêtée par le manque de bras et la mortalité des ouvriers, causée tant par la fatigue excessive de leurs travaux que par la chaleur extraordinaire de la saison. Embarrassé de l'emploi du cuivre qu'il avait reçu, le pachâ assembla les émirs, avec les gadys des bourgs et des villages; son projet était d'acquitter de ses propres deniers la somme que demandait le sultan, puis de partager le cuivre en petits lingots, et de l'envoyer vendre dans l'intérieur de l'Afrique, à Tekrour (1) et au pays des Negres (2).

(t) Principale ville de l'Afrique centrale, suivant les géographes arabes : volci ce que je lis sur cette vule, dans la Géographie d'abder-rachyd-el-Bakony, dont j'al rapporte d'Egypte un beau manuscrit :

« Ville dans le pays des Nègres : elle est « considérable et celèbre : elle n'est point en-« celnie de murs : sa population est en parlie " musulmane, en parlie idolatre; mais l'au « torile royale appartient aux musulmans. Les « habitants sont nus , tant les bomunes que les « femmes , à l'exception, des plus distingués « des musulmans, qui sont vétus d'un manteau « ou plutôt il'un long pagne de vingt cou-« ilées : les femmes dis hiolatres cachent le « devant de leur corps avec des franges de " verroleries, réunies avec des fils et suspen-« dues autour de leur celuture,

(2) Eu arabe, Itelida-ri-Soudan: le géographe Abd-ér-nachyd-él-ilakony place ee pays a la tongitude de 65° 9, rt a la failitude de 6° 20, il ajoute l'article suivant: « Ce pays e est borné au nord par le pays des Berbéres; au midi, par de vastes deserts; il a a son sorient l'Abyssinie, el a son couchant il s'é-« leud jusqu'a la mer oceane. La terre y est « brûlée par la violence de la chaleur ; el le « solell ne cesse pas d'elre perpendiculaire au-« dessus de la tête des babitants.

« tis sont tout uns, et ne porient pas de « vétements à cause de cette chalcur ex-· cessive. « Parmi eux les uns sont musulmans, les

autres kafris (idolatres). Leur lerre pro-a duit de l'or. On y trouve le rhinoceros, l'ele-« phant et la girafe.

<sup>(1)</sup> Cetle année a commencé le lundi 19 juillet de l'an 1632 de notre ère. (2) Cette année a commencé le vendredi s

juillet de l'an 1633 de l'ére chrétieune.

Malheureusement un des gâdys ouvrit un autre avis : il conseilla d'obliger les habitants du Kaire à recevoir ce cuivre, en paiement des sommes que devait le trésor, et d'en épuiser le reste par une distribution forcée, que chaeun d'eux serait contraint à payer comptant : cet avis prévalut; la distribution commenca le 16 du mois de Dou-i-Hagéh de l'an 1043 de l'hégire (13 jnin 1684) et ne finit qu'à la fin du mois de Chaaban de l'an 1044 (1) de l'hégire (février 1635). Personne, ni grand ni petit, ne fut exempt de cette exaction financière : on obligea les gens les plus pauvres à recevoir leur part du cuivre, et à en solder la valeur en espèces. Il en résulta une augmentation générale de toutes les denrées et une misère excessive.

A ces fléaux se joignit, la même année, une crue insuffisante du Nil. Cependant, maigré la sécheresse, la récoite fut meilleure que dans des années où les terres avaient été plus arrosées.

Ahmed-Pacha ne tarda pas à être rappelé; en quittant l'Égypte il refusa de rendre ses comptes au trésor, s'en remettant au jugement du sultan; mais à peine fut-il arrivé à Constantinople, qu'il fut accusé de concussion dans l'affaire des cuivres, et le sultan lui fit couper la tête.

Le vizir Housseyn-Pacha fut nommé pour lui succéder : ce nouveau gouverneur se fit promptement détester par l'excès de ses rapines et de ses cruautés; non-seulement il s'emparait sans dédoinmagement de tout ce qui était à sa convenance, mais encore il avait amené avec lui un grand nombre de Druzes, qui commirent toutes sortes de brigandages dans la ville; les marchands, effrayés, fermèrent leurs boutiques, et tout commerce fut interrompu dans la ville.

Sous le gouvernement de Housseun Pacha, aucun héritier ne recueillit de succession; le gonverneur s'emparait des biens de tous ceux qui mouraient, quels que fussent le nombre et les droits de leurs parents. Il suffisait, pour se venger d'un eunemi, de le dénoncer au pacha comme coupable d'avoir recueilli une succession, ou enfoui un trésor : sur cette seule délation, le dénoncé était mis en prison, et n'en sortait qu'en pavant des sommes considérables.

Il ne se passait pas de jour que Housseyn-Pacha ne parcourut à cheval la ville et ne fit massacrer une ou deux personnes: s'il vovait un grand concours de peuple, il y accourait le cimeterre à la main, et se faisait jour, en massacrant tout ce qui se trouvait sur son passage, hommes et animaux. Pendant la durée de son gouvernement, qui fut d'un an et onze mois, il fit mourir plus de douze cents personnes, sans jugement et par caprice de cruauté, sans compter ceux qu'il tua de sa propre main.

Au reste, il sut bientot se faire craindre des troupes, et, voulant être tyran lui seul, réprima sévèrement leurs exactions envers les habitants : depuis cette époque, tant qu'il fut en place, on n'entendit plus parler d'aucun brigandage, ni d'aucun vol.

Le vizir Mohammed-ben-Ahmed fut son successeur. Ce nouveau gouverneur était fils de Ahmed-Pacha, et petitfils d'une fille du sultan Selvm II. Au mois de Chaouâl de l'an 1047 (1) de l'hégire (février 1638), Mohammed-Pacha recut ordre d'envoyer quinze cents hommes au sultan pour l'expédition contre Baghdad : cette armée sous le commandement de l'émyr-elhag , nommé Oansou-Pachá , se mit en marche au mois de Moharrem de l'an 1048 (2) de l'hégire (juin 1638), et ne causa aucun dommage sur sa route : elle ne rentra en Égypte qu'après la prise de Baghdad, à la fin du mois de Safar de l'an 1049 (3) de l'hégire (juin 1639 ).

Ce pachà, suivant l'exemple de son prédécesseur, recueillit un grand nornbre de riches successions, à la mort des émirs et des ulémâs les plus distin-

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le mardi 26 mai de l'an 1637 de notre ère. (2) Cette année a commencé le samedi 15. mai de l'an 1638 de notre ère.

<sup>(3)</sup> Cette année a commencé le mercredi 4, mai de l'an 1839 de l'ère chrétienne.

<sup>«</sup> Dans ce pays sont de grands arbres. Les • habitants établissent leurs cabanes sur les » plus élevés, à cause de la multitude des « lermites dont abonde ce territoire; lis pia-cent dans ces cabanes tous leurs effets et « leurs aliments pour qu'is ne soient point gâtés

a par ces insectes. »

(1) Cette année a commence le mardi 27 juin
de l'an 1634 de notre ère.

gués; car il s'emparnit detous cesheritages, et leurs heritres legitimes, les plus favorisés par lui, pouvaient à peine en obtenir la motit. Il nese contentait pas de s'emparre du reveau des fondations les fermires chargés de recoellite fes fermires chargés de recoellite fouds de ces établissements, et les justit dans les fers jusqu'à ce qu'ils jussement payé. Il supprima à son profit les sent payé. Il supprima à son profit les pensions que payal le tréor public aux reforme rédulait un grand nombre de familles à la plus profonde misers.

La mort du sitian Mourad IV (1), arrive le jeui li du mois de Chousil de l'an 1640 de Pheire (1) fevire a rene d'une poppersion aussi tyranique; en effet, son frére le sultan Ibra-que, en effet, son frére le sultan Ibra-que le trône de Coustaniappie, parti distribute de Coustaniappie de C

Mohammed-Pachd craignit d'avoir encouru la disgride du nouveu sultan, et suspendit pour un temps ses vexations. Mais, peu après, le sultan parut avoir changé d'avis, les présents accounters arriverent au Kaire, et dès lors le pachd, certain de sa confirmation, s'abandonan, comme auparavant, à ses inclinations tyranniques, et imposa de nouvelles taxes, les ciendants un les moindres corporations et les plus pauvres ouvriers de tous les méters (2).

 Monnale du suitan Mourdd IF ben-Ahmed, frappée en er au Kaire, avec la date de l'an 1932 de l'hégire, 1622 de l'ère chrétienne.



(2) Ce pachă assujeitii a de fortes redevances les pauvres joueurs d'instruments qui par-

Enfin Mohammed-Pacha fut destitué et remplacé par Moustafa, surnomnié él-Bostánay (1). Mais l'espoir qu'avait fait naître ce changement ne fut pas réalisé : non que le pacha fut lui-même d'humeur tyrannique; mais son kyahya (lieutenant) et son kateb (secré taire), nommé Ahmed - Effendy, s'é-taient emparés de toute sa confiance : eux seuls avaient accès auprès de lui, et ils le tenaient, pour ainsi dire, bloqué dans le château du Kaire, tandis qu'ils se livraient impunément, à son tnsu, aux injustices et aux vexations les plus odieuses. La misère publique fut encore augmentée par l'insuffisauce de la crue du Nil, et les grains devinrent excessivement chers.

La négligence du pachá à s'occuper par lui-même des affaires de son gouvernement amena bientôt plus d'un désordre: les voleurs se multiplièrent tant. qu'il ne se passait point de nuit que quelques quartiers du Kaire ne füssent pillés. Les habitants des quartiers les plus exposés furent obligés d'abandonner leur demeure. Lorsqu'on arrêtait quelques-uns des brigauds, on les remetrait entre les mains du oualy (clief de la police), qui les relâchait bientôt movennant quelque présent. Les kachefs, qui gouvernaient les provinces, imitereut l'exemple du chef de la police du Kaire. La conduite de ces administrateurs et l'excès des brigandages excitèrent des plaintes générales ; Moustafa-Pacha ne put s'empêcher de destituer le oualy, et de le remplacer par l'émir Kanaan-Bey. Le nouvel oualy poursuivit vivement les brigands, ct en fit jeter un grand nombre dans les pri-

D'un autre côté, les milices manifestaient une insubordination dangereuse;

convent les rues du Kaire, les chanteurs, les dianesseus pobliques, les bladfais i il imposit des taxes exocélilantes sur clasque méller em continues aux clasque méller em contemporais, nous atteste que le continue de la contemporais, nous atteste que le contemporais de la contemporario del contemporario de la contemporario del contempor

au mois de Chaouâl de l'an 1051 (1) de l'hégire (janvier 1642), les tchaouchs se souleverent contre leur kyahya, l'émir Aly, qu'ils accusaient de ne distribuer les charges militaires que parmi ses créatures, au lieu de soumettre les promotions à la décision du divan. Le pachâ fut forcé par leurs menaces de remplacer l'emir Aly par l'émir Abedyn-Bey.

Bientôt, encouragée par le succès de la rébellion d'un des corps militaires, l'armée entière se souleva : elle se plaignait que les greniers publics étaient vides, et réclamait les rations dont l'arriéré lui était dû depuis plus d'une an-

Le qddy-el-asker, Mohammed-Effendy, par lequel les milices firent faire la visite des magasins, reconnut en effet que les grains avaient été enlevés et vendus au profit du kateb du pachâ. L'indignation publique forca le pachá à destituer son favori; mais celui-ci réussit à acheter l'appui des tchaouchs et à se faire rétablir dans sa place.

Des lors il s'y conduisit encore plus mal qu'auparavant, et le pacha, tombé dans une dépendance totale, ne faisait rien que par l'impulsion du kâteb et du kyahya, dont les vexations et les rapines devinrent sans bornes.

Enfin Moustafá-Pachá fut remplacé par le vizir Maksoud-Pacha, ancien gouverneur du Dyar-bekir; le nouveau pachâ exigea un compte sévère de son prédécesseur, fit arrêter le kyahya et le kateb, et, après une forte bastonnade, il les força à rembourser au trésor deux cents bourses, dont l'avaient frustré leurs concussions. Quant à Moustafà-Pachá, il fut envoyé à Constantinople, où le sultan se contenta de lui faire verser deux cents bourses au trésor impérial, puis lui accorda une place parmi les sept vizirs du divan de Roumélie, en considération de ce qu'il était devenu

Sous le gouvernement de Maksoud-Pachá, l'Égypte fut affligée d'une peste plus cruelle que celles du temps des pachâs Aly et Diafar. Ce fléau fut général, et les vieillards n'en furent pas

son beau-frere.

(1) Celte année a commencé le vendredi 12 avril de l'an 1641 de notre ere.

plus exempts que les jeunes gens. On vit périr des vieillards plus qu'octogénaires, ce qui n'avait jamais eu lieu iusqu'alors.

La maladie avait commencé à se manifester à Boulaq, dès les premiers jours

du mois de Chaaban de l'an 1052 (1) de l'hégire (novembre 1642). Ce ne fut que deux mois après qu'elle parut dans le Kaire; elle y dura dans toute sa force depuis les premiers jours du mois de Dou-l-Oadéh de cette même année (février 1643), jusqu'à la fin du mois de Safar de l'an 1053 (2) (mai 1643); elle commenca alors à diminuer, et ne cessa entièrement qu'à la fin du mois suivant : jamais l'épouvante n'avait été si grande, chacun n'attendait à chaque instant que la mort, et l'on voyait transporter à la fois trente cadavres dans les rues. Le nombre de ceux qui furent apportés aux cinq principales mosquées du Kaire, pendant trois mois environ, monta, suivant Ebn-Aby-l-Sorour, historien contemporain . et qui se donne pour témoin oculaire, à neuf cent soixante et deux mille : on finit par enterrer les morts sans aucune cérémonie funéraire, et le nombre de ceux-ci fut au moins égal au premier. Deux cent trente villages des provinces de l'Egypte furent entièrement dépeuples par la mort de tous leurs habitants.

Maksoud-Pachá s'efforça de réparer les maux qu'avaient causés à l'Égypte l'incurie et la faiblesse de son prédecesseur.

Il supprima toutes les concussions et les exactions injustes; les successions furent rendues aux héritiers légitimes, movennant un droit payé au lisc. Les recherches les plus séveres furent exercées contre les voleurs ; ils furent punis du dernier supplice, et la sûreté fut rétablie ainsi dans tout le pays.

Pendant que le pachá s'occupait de ramener l'ordre dans le Kaire, un desordre imprévu éclata à Alexandrie, le veudredi 20 du mois de Dou-l-Qadeh de cette même année 1053 de l'hégire (29 janvier 1644): six cents esclaves chrétiens y étaient renfermes sur plu-

<sup>(1)</sup> Cette année a commencé le mardi l'er av ril de l'an 1642 de l'ere chréllenne. (2) Cette année a commence le dimanche 22 mars de l'an 1613 de notre ere.

sieurs galères: détachés de leurs chaînes, pour aider au travail de l'armement d'un vaisseau, ils forcèrent les portes de l'arsenal, se saisirent des armes, puis, se répandant dans Alexandrie, pendant que le peuple était dans les mosquées à l'heure de la prière, ils enfoncèrent les boutiques sinsi que les magnains et les boutiques sinsi que les magnains et les vaisseaux qui étalent dans le port , ils réussients à échapper.

Un danger plus réel menaça bientôt Maksoud-Pachá: les sandians ourdissaient secrètement une conspiration contre lui, et le vendredi 12 du mois de Ramaddan de l'an 1054 (1) de l'hégire (11 novembre 1644), ils se réunirent tous chez l'émir Roddouan-Bey, surnommé Abou-chaouareb. Leur mécontentement venait de ee que le pacha, pour faire les fonds de la solde des troupes, au mois de Ramaddán, exigeait d'eux le versement du premier tiers de ce qu'ils devaient au tresor, à raison des fiefs militaires qu'ils possédaient. Les conspirateurs déclarèrent refuser ce payement, et de plus exigèrent la destitution et l'exil des officiers qu'ils regardaient comme les principaux eonseillers du gouverneur.

Maksoud-Pacha céda à leur demande; mais l'assemblée ne se sépara pas avant d'avoir rédigé une requiete, qui fut expédiée à Constantinople, et qui renfermait plusieurs chefs d'accusation contre le pachá.

La réponse impériale fut adressée au peahé liu-imen : le sultan mandait, ou instruit de la révolte des milies, et le figurale la ceuse et de la commenta de point informé la Porte-Ottomane. Le paché eu bean répondre qu'il ny avait pas eu réellement de révolte de moire de la comment de la pointent, aucquelles il avaiment de point faire droit. De nouveaux cru devoir faire droit. De nouveaux cru de comment de paire de quelle que moire que ce filt.

Malgré ses intentions pacifiques, Maksoud-Pachá se vit contraint d'obéir : il voulut se défaire dans le divan

 Cette année a commencé le jeudi 10 mars de l'an 1614 de l'ère chretienne.

même des émirs Aly-Bey et Mamay-Bey, ainsi que du defterdar Chaaban-Filendy, qu'il connaissait pour les trois principaux excitateurs des troubles. Des gens étaient déjà apostés pour les tucr, le lundi 23 du mois de Dou-l-Hagéh de l'an 1054 de l'hégire (20 février 1645); mais le hasard voulut qu'au jour fixé pour cette exécution sanglante, le defterdår vint seul au divan : le pacha, jugeant inutile le meurtre d'un seul des trois chefs des mécontents, remit à un autre jour son projet. Le lendemain il n'était plus temps : l'armée tout entière s'assembla, proclamant la déposition de Maksoud-Pacha, et la nomination du defterdar Chaaban-Beu comme qaym-maqam, pour exercer provisoirement ses pouvoirs. Les aghâs portèrent eette décision au pacha déposé : dégoûté de ses hautes fonctions si envices et si périlleuses, se jugeant heureux d'échapper par cette déposition à une catastrophe qui pouvait être plus funeste, Maksoud reçut avec plaisir cet arrêt, aecueillit son sueeesscur, le revêtit d'un kaftan d'honneur, puis, lui abandonnant toute l'autorité, il quitta la citadelle, et se retira dans une maison qu'il avait à la ville.

Les sandidos adresserent un unitam une nouvelle requiete, dans laquelle, en lui eradant compte de la revolution qu'ils venained rolperer, ils protessionit de leur soumission à recevoir le gourneur qu'il lui plainit d'envoyer pour remplacer Maksoud Practid. Soie ette requiet, ergonato Aprile, portent de cette requiet, ere contrait toutes leurs demandes, et leur donnait avis de la nomination d'appud-pach au gouvernement de l'Earyte.

Quand le nouveau viec-ro fut a Trivés un Kaire. Il y est entre lui et Maksoud des difficultés pour la reddition des comptes; mandé à ce sujet, et persuade que cet ordre était relui de son arrestation, Maksoud alla de Ini-même se rendre au lieu qui servait ordinairement de prison aux peabls déposés : mais de prison aux peabls déposés : mais production de la compte del compte de la compte del la compte del la compte del la compte de la compte de

rebelle, et d'avoir abandonné la citadelle du Kaire, sans y avoir été contraint à force ouverte; ces reproches se terminèrent parun arrêt de mort, que subit le malheureux pachà.

Avant d'être nommé au pachâlyk d'Égypte, Ayoub-Pacha exerçait un emploi dans le sérail impérial. Lesultan Ibrahym venait d'apprendre la déposition de Maksoud-Pacha par les sandjags, lorsque le basard fit rencontrer Ayoub devant lui. Nommé gouverneur d'Egypte par le sultan, il refusad'abord ce poste périlleux, et fut ensuite contraint d'accepter. Pendant deux ans environ qu'il administra l'Égypte, sa bonne conduite, et celle des officiers auxquels il donna sa confiance, maintinrent partout la tranquillité et le bon ordre. Lorsqu'il quitta son pachâlyk, il se démit de la dignité de vizir, abandonna au sultan tout ce qu'il possédait, et embrassa la profession de derviche. dans un couvent de la Roumélie.

Le vizir Mohammed-Pachā-ben-Haydar lui succéda : îl occupa cette place près de deux ans et demi, et tout le temps de son gouvernement ne fut qu'une suite de troubles et de révolu-

tions.

Le 10 du mois de Régeb de l'an 1057 (1) de l'hégire (11 août 1647), quelques janissaires commirent a Mesr-el-Atygah (le vieux Kaire) quelques désordres, qui furent réprimes par le ouaty : résolus de se venger, les janissaires s'ameutèrent, et allerent demander au pachâ la tête du oualy, qui n'avait d'autre crime que d'avoir rempli son devoir avec fermeté; le pacha, cédant à l'orage, allait accorder le sacrifice que les factieux lui imposaient; mais le oudly était du corps des tchaouchs; ceux-ci, à leur tour, firent éclater leurs plaintes contre cet acte d'une faiblesse inique et barbare. Embarrassé, et craignant que leurs réclamations ne parvinssent au sultan, le paeha consulta l'émir Qansou-Bey; celui-ci, voulant tirer parti pour ses intérêts particuliers de la position critique du gouverneur, lui donna le conseil de faire parvenir au divan de Constantinople un rapport, dans lequel il déverserait tout l'odieux de l'affaire

(1) Cette année a commencé le mercredi 9 février de l'an 1617 de l'ere chrétienne.

sur les émirs Roddoudn-Bey et Aly-Bey, les accusant en outre de retenr les fonds du trésor, et demandant qu'on dépouilât le premier de sa charge démy-él-hag, et le second de son gouvernement de Girgeh, pour en revêu

Mamáy-Bey et Qansou-Bey lui-même. Malgré le secret mis dans cette intrigue, le rapport devait être nécessairement revêtu d'un grand nombre de signatures; un des amis de Roddouán en eut connaissance, et s'empressa de l'en aviser. Aussitot Roddouan-Beu répliqua au rapport accusateur par un memoire justificatif, dans lequel il deveilait au Divan les manœuvres de Mamay-Rey et de Qansou-Bey, véritables détenteurs des deniers publics. Un heurcux hasard voulut que la justification arrivât avant l'accusation au sultan, qui, en réponse, écrivit aux deux émirs Roddouan-Bey et Aly-Bey, qu'ils avaient toute sa conliance, et qu'il leur donnait la commission spéciale de poursuivre ceux qui usurpaient les fonds du trésor.

Munis de cet ordre, les deux émirs e rendirent au Kaire, le 21 du mois de Gemady-el-l-Aouël de l'an 1057 (24 du mois de Gemady-el-l-Aouël de l'an 1057 (24 du lois de Gemady-el-l-Aouël de l'an 1057 (24 de 3) conformer: Alemdy-Ery et Consou-Ery furent appelés au Chécau le mardi 27 du même mois (1º juillet), y furent arrêtes et étrangles le lendemain. D'autres émirs, compliess de leurs intrigues, subirent le même sup-

plice.

A peine exterviolente exécution avaitdie retabil is tranquilités, qu'elle faut
A peine controller automobilités, qu'elle faut
de l'enit Moustaid, surnomme d'. CheChayr, kajnly des tehonoules : mécontent de ne pas obtenir le titre de
sandjäs, en rempiacement de (PanouRey, il s'en prit un ceins kodelondaRey, il s'en prit un ceins kodelondacon l'ec sui le pacid, le lund 8 du nosit
con l'ec sui le pacid, le lund 8 du nosit
con l'ec sui le pacid, le lund 8 du nosit
con l'ec sui le pacid, le lund 8 du nosit
con l'ec sui le pacid, le lund 8 du nosit
con l'ec sui le pacid, le lund 8 du nosit
con l'ec sui le pacid, le lund 8 du nosit
con l'ec sui le pacid, le lund 8 du nosit
con l'ec sui le pacid, le lund 8 du nosit
con l'ec sui le pacid, l'ec sui l'ec sui le pacid
con l'ec sui l'ec

tation, et le pachâ l'en punit, en le dépouillant de sa charge d'émyr-él-hag : alors Roddouán-Bey prit la résolution d'affer rejoindre Aly-Bey, et sortit du Kaire, avec environ deux cents de ses partisans, plusieurs émirs et plusieurs kachefs. Aussitot le pacha ordonna à deux mille hommes de la garnison et à cinq cents janissaires de marcher à la poursuite des deux émirs : les troupes s'assemblèrent sur la place de Roumélyéh; mais elles déclarerent, en arrivant sur cette place, qu'elles n'executeraient pas les ordres du pachà, et en ce moment même arrivèrent des dépêclies de Constantinople annoncant que le sultan confirmait dans leurs fonctions Roddouán-Bey et Aly-Bey.

Le pacha se vit ainsi forcé de rappeler ees deux émirs avec honneur au Kaire, et ménagea leur réconciliation avec le kyahya Moustafa, le vendredi 19 du mois de Ramaddâu (28

octobre 1647).

Le pachá ne jouit pas longtemps de ce retour de tranquillité; le 6 du mois de Dou-l-Hageh de cette même année (2 janvier 1648), on apprit au Kaire que le vizir Moustafà-Pachà était nommé au gouvernement de l'Egypte, et venalt y recoplacer le pachá Mohammed-ben Hay-dar.

Mais, le 26 du même mois ( 22 ianvier), de nouvelles dépêches annoncereut que le sultan avait révoqué cette nomination, et donnait le pachályk d'Égypte au vizir Mohammed-Pacha.

Ce gouverneur négligea absolument les affaires pour se livrer tout entier aux plaisirs; cependant aucune révolution ne troubla son administration. Ses fonctions cesserent à l'avénement du sultan Mohammed IV, qui succéda à son père Ibrahym (1) le 17 du mois

(1) Monnaie du sultan Ibrahym-ben-Ahmed frappee en argent, au Kaire, avec la date de l'annee 1019 de l'hegire, 1639 de notre ere.



de Régeb de l'an 1058 (1)de l'hégire (8 août 1648).

La nouvelle de cette mutation du trône ottoman était arrivée au Kalre au commencement du mois de Ramaddân de cette même année : on y apprit en même temps que le suitan Mohammed IV avait nommé pour gouverner l'Egypte le vizir Ahmed-Pacha, qui avait été précédemment à Constantinople kyahya des gapudius (gardes de la porte). Les deux ans de son gouvernement furent sgités de violents trou-

bles et marqués par des calamités. La première fut, l'an 1060 de l'hégire (2), une crue insuffisante du Nil, qui atteignit à peine seize coudées : dans la haute Egypte, il n'y eut qu'un tiers des terrains d'inondé, et dans l'Égypte inférieure presque toutes les parties cultivables ne purent être arrosees. Les denrées enchérirent, et les revenus publics diminuèrent. Loin d'être touché de la misère générale, Ahmed-Pachá augmenta les taxes d'une manière exorbitante, et cependant n'envoya à Constantinople que les deux tiers de la contribution annuelle.

Prévoyant bien que cet envoi serait mal reçu, et voulant nuire à l'émir Roddouán-Bey, que lui rendaient suspect la considération méritée dont il jouissait et l'influence qu'il exercait sur les populations, ce fut lui qu'il chargea d'accompagner à Constantinople le convoi financier, et d'en faire le versement au trésor impérial. Il espérait par la faire tomber sur lui les premières boutades du mécontentement du sultan, et en même temps il faisait partir des dépêches dans lesquelles, accusant Roddouán-Bey auprès du Divan, ildemandait qu'il fût dépouillé de la charge d'émyr-él-hag, dont il était alors revêtu. Le candidat qu'il présentait pour le remplacer ignorait la trame ourdie et la présentation dont il était l'objet : c'était ce même Aly-Bey , compagnon fidèle de Rodouán-Bey dans sa bonne comine dans sa mauvaise fortune; et le pachá espérait ainsi désunir ces deux amis dont il redoutait, la puissance.

Mais, avant que Roddouan-Bey ne

(1) Cette année a commence le lundi 27 janvier de l'an 1618 de notre ère. (2) Celle année a commencé le mardi 4 janvier de l'au 1650 de notre ère.

fût de retour de Constantinople, on apprit au Kaire, le samedi 6 du mois de Safar de l'an 1061 de l'hégire (1) (29 janvier 1651), la destitution de Ahmed-

Pacha lui-même.

Cependant , loin que l'amitié des deux émirs eûtété troublée par la manœuvre de Ahmed-Pacha, elle n'en fut que plus resserrée encore et mieux manifestée. Il y eut entre les deux amis un débat de géné rosité à qui céderait à l'autre la place d'émyr-él-hag; et le peuple, enthousiasmé de leurs vertus, les accueillit avec les acclamations les plus éclatantes sur la place de Roumelyéh.

Ces acclamations durent aller apprendre au pachá déposé combien avaient été vaines ses machinations frauduleuses : il dut les entendre avec dépit de sa prison; car les comptes qu'avait exigés de lui son successeur avaient été sévères ; et il avait été emprisonné par son ordre à la citadelle, dont il ne sortit qu'après avoir payé au trésor public des sommes considérables.

Ce successeur était le vizir Abd-érrahman-Pacha, qui occupa le gouvernement de l'Egypte jusqu'au commencement du mois de Chaouâl de l'an

1062 de l'hégire (2).

Quand il fut destitué lui-même, il eut à soutenir, à son tour, de grandes contestations avec son snecesseur, et il fut retenu jusqu'au solde de compte dans la même prison où il avait renfermé son prédécesseur.

Le pachà que le sultan avait choisi our le remplacer au gouvernement de l'Egypte était le vizir Mohammed-Pachá. Nommé le 5 du mois de Chaouâl de l'an 1062 de l'hégire (19 septembre 1652), ce gouverneur ne fit son entrée au Kaire que le mardi 8 du mois de Moharrem de l'an 1063 (3) de l'hégire (10 décembre 1652).

Depuis cette époque, jusqu'à la fin du dix-septième siècle de l'ère chrétienne (1112 de l'hégire), l'histoire de l'Egypte ne présente qu'un tableau monotoue et sans intérêt de pachàs se succédant obscurément, et sans événe-(1) Cette année a commencé le dimanche 25

décembre de l'an 1650 de notre ere. (2) Cette année a commencé le jeudi 14 décembre de l'an 1631 de l'ère chrétienne.

(3) Cette année a commence le lundi 2 décembre de l'an 1652 de notre ère

ments importants, au gouvernement de-

cette province. Acheter par des largesses aux membres du divan de Constantinople la nomination à ce pachâlyk, s'y maintenir un an ou deux par les plus lâches concessions envers les beys, dont le chef, sous le nom de Cheykh-el-Beled, était le véritable souverain du pays, chercher à s'y enrichir par toutes sortes d'exactions et de concussions, ne sortir du pouvoir que pour être emprisonnés, dépouillés, exilés, ou même etranglés par l'ordre du sultan, ne laisser en Egypte aucun souvenir de bonne administration ou d'établissement utile, voilà l'histoire, continuellement répétée, des vingt-deux pachâs nommés a ce gouvernement pendant ces cinquante années, et dont les noms, obscurs à juste titre, ne méritent aucunement d'être conserves par l'histoire.

Toutefois durant ce demi-siècle le trône ottoman avait subi trois mutations, et par conséquent l'Égypte avait changé trois fois de maître suzerain.

Le 3 du mois de Moharrem de l'an 1099 (1) de l'hégire (novembre 1687), Mohammed IV, filsdusultan Ibrahym, avait eté déposé, après un regne de quarante ans, et enfermé dans une prison, où il mourut six ans après, l'an 1105 (2) de l'hégire (janvier 1694).

Il avait été remplacé sur le trône de Constantinople par son frère Souleymán, II du nom suivant nos historiens, IIIe suivant les Orientaux, qui ne régna qu'environ trois ans, et mourut le 20 du mois de Ramaddán de l'an 1102 (3) de l'hégire (11 juin 1691).

Un troisième fils d'Ibrahym, Ahmed-Khán, que nos écrivains nomment Achmet II, avait à son tour herité de l'empire, et, après un règne de trois ans et demi, était mort l'an 1106 (4)

de l'hégire (27 janvier 1695). La mort d'Ahmed 11 fit passer le pouvoir impérial entre les mains de son neveu Moustafa-Khan (Moustafa II),

(1) Cette année a commencé le vendredi 7 novembre de l'an 1687 de notre ère. (2) Cette année a commencé le mercredi 2

septembre de l'an 1693 de notre ere. 3) Cette année a commencé le jeudi 5 octobre de l'an 1690 de notre ère.

(4) Cette année a commencé le dimanche 4 22 août de l'an 1694 de l'ère chrétienne.

fils aine du sultan Mohammed IF; mais, après un règne de neuf ans environ, il subit le même sort qui avait renversé du trône son père. Déposé au mois de Gemady-él-Aouel de l'an 1115(1) de l'hégire (septembre 1703), il mourut en prison au mois de Moharrem de l'an 1119 (2) de l'hégire (avril 1707).

Son successeur fut Ahmed-Khan, son frère, que nos historiens nomment Achmet III, et qui occupa le trône ottoman pendant vingt années.

Sous le règne de ce sultan, de nouvelles révolutions vinrent agiter le pachalyk d'Egypte. Mais, désormais les pachās n'y jouent presque toujours qu'un rôle passif et secondaire : les débats de pouvoir et les catastrophes n'ont plus lieu qu'entre les cheykhs-él-beled-Et du haut de la citadelle du Kaire, où les tient emprisonnés la défiance ombrageuse des beys, les pachâs, loin de contre-balancer leur puissance, semblent n'être venus au Kaire que pour assister en spectateurs indifférents et désintéressés aux luttes acharnées dont presque chaque jour la capitale de l'Égypte est devenue le théâtre.

## CHAPITRE XVII.

Soite du règue du sultan Ahmet III. — Hisnan-Phehl, — Cheyhhe-t-Herbelt, Qüssern-Ayoutz, tennyl-Bey, Tcherk-sas-Bey, Zou-l-Fiqu'r-Bey, — Regne du sultan Malmond (Mahomet V). — Cheykhs-el-beled Oliman-Bey, Jbrahym-Xyahya, Rodoutan-Bey, — Regne du sultan Oliman III. — Cheykhsel-beled Houseyn-Bey, Rawly-Bey, — Re el-beled Houseyn-Bey, Rawly-Bey, — Re Alf-Bey /e. Grand, Mohammed-Bey-Aloudahab. — Regne du sultan Abd-el-Bamyd.

D'après le tableau tracé dans le préciedent chapitre, nous ne devons jus nous etonner que cette dernière période de l'histoire de l'Egypte, sous les sultans ottomans, ne metteplus guère en scène tes pachés qu'ils envoyaient de Constantinople pour gouverner de l'après vant, les pachés n'y jouent plus que les rôles de traîtres, les premiers acteurs de ce d'ame politique et sanglant vont

(1) Cette année a commencé le jeudi 17 mai de l'an 1703 de notre ère. (2) Cette année a commencé le lundi 4 avril de l'an 1707 de notre ère. être les cheykhs-êl-beled, se disputant entre eux le pouvoir qu'ils avaient irrévocablement arraché aux mandataires de la sublime porte.

L'an 1119 de l'hégire (1707), l'Egypte était sous l'autorité de Hassan-Pacha. et le bey Qassem-Ayouaz était gouverneur particulier du Kaire, en qualité de cheykh-él-beled : la discorde éclata entre sa maison, nommée él-Oássemuéh. et la maison Zou-l-Fygaryeh, dont le chef, Zou-l-Fygar-Bey, vint lui disputer sa dignité les armes à la main. Ces deux maisons vivaient en bon accord avant l'arrivée du pachà, dont les sourdes menées réussirent à fomenter cette mésintelligence et à créer entre elles une inimitié irréconciliable. Les deux partis, de plus en plus excités par Hassan-Pacha, se firent une guerre à mort pendant quatre-vingts jours continuels.

Cette guerre présenta une particularite remarquable : ces deux maisons avaient leur séjour dans le sein de la capitale; ne voulant pas rendre les habitants victimes de leurs haines personnelles, et craignant également de dévaster une ville dont la possession devait être le prix de la victoire, elles se donnerent rendez-vous de combat dans la plaine nommée Ooubbet-él-Arab (la coupole des Arabes), au dehors du Kaire : là, chaque jour, elles allaient se livrer bataille. Les premiers rayons du soleil éclairaient les premiers coups, et l'action ne cessait qu'à son coucher. Alors chacun des deux partis rentrait au Kaire par des rues diftérentes, et passait la nuit pacifiquement. dans son domicile respectif, pour recommencer la guerre le lendemain.

Cette espèce de défi elevaleresque n'iter aen rien la tranquillité publique; les marchés restaient ouverts, aucune boutique n'était fermée, et loacun vaquait à ses affaires, comme si l'harmonie la plus parfaite eût régné eutre les cliefs de la ville.

La lutte se termina par la mort du bey Qássem-Ayoudz. Ayoudz fut regretté de tous : le peuple le pleura comme un juge équitable et un prince bienfaisant, les bèys ses collègues et ses rivaux, comme un guerrier aussi brave dans le combat que généreux après la victoire. Aussi réchamat-on pour son fils Industifer, jume homme à la fleur de l'âge, la dignité de cheykh-ti-beled, dont avait éte revêtu son pere, Hastan-Pachà accèda à ce vœu, d'autant plus voloniters qu'il espérait mainer à son gré l'esprit du jeune Ismayl; et Zout-Fygdr, dont le pachà avait accidé la lainte, en présentant ce but à son all lainte, en présentant ce but à son accessée seconde fois déclu de ses estrémaces.

Ainsi en possession du pouvoir prépondérant au Kaire, Ismayl sut apprécier la conduite du pacha : convaincu que les vrais intérêts des Mamlouks étaient d'éviter toute scission entre eux, il se conduisit avec une adroite politique envers la maison Zou-L Fugaruéh, Les efforts des deux maisons rivales se réunirent contre le pacha, envers lequel Ismaul continuait pourtant tous les dehors de la déférence et de la soumission; mais il travaillait secrètement contre lui auprès de la Porte Ottomane, et parvint à obtenir son rappel. Plusieurs autres pachâs vinrent. l'un après l'autre, de Constantinople, pour succéder à Hassan-Pacha : ils eurent le même sort, parce qu'ils déplaisaient à Ismaul.

Tout en se précautionnant contre la rivalité de ses collègues et les intrigues des paehâs, Ismayl-Bey s'occupait des devoirs de sa place, et rendait au peuple une justice exacte et désintéressée; entre autres exemples, on cite de lui les anec-

dotes suivantes: Un négociant du Kaire, nommé Othman, avait livré à un qapygy (garde de la porte), arrivé dans la capitale pour une mission importante, trois cents farques (balles) de café, sur un billet payable à échéance. Pendant le délai, vint de Constantinople un firman qui déclarait traltre le qapygy, et enjoi-gnait au pacha de le faire décapiter. Les ordres du divan furent exécutés, et le pachá séquestra à son profit les biens du condamné, parmi lesquels se trouvaient les trois cents balles de café d'Othman. Celui-ci, que cette catastrophe imprévue allait ruiner, adressa au cheykh-él-beled sa réclamation, appuyée de son titre de créance. Ismaul-Bey en reconnut la justice, et força le pachá à lever le sequestre sur tituées au légitime propriétaire : Othman voult tempigne sa reconnaissauce au chephh-é-b-éded, par l'homnuge d'un riche éern et de plusieurs unuge d'un riche éern et de plusieurs unuge d'un riche et meigre et - Ou tu te dans ton éroit, ou nondans le premier cas, l'ai fait mon devoir, Dieu alors est ma récompense, et je ferais moi-même tort à ta fortuue en recevant ton présent : dans le second cas, mon acceptation me rendrait complie de vol que tu aurais en pas t'affliger, le prauls ton surer, me pas t'affliger, le prauls ton surer, mes j'ordonne que sa valeur te solt à

« l'instant payée par mon intendant. »

La seconde anecdote est la suivante :

les marchandises saisies, qui furent res-

Selon la coutume des grands du Kaire, au mois de Ramaddan, Ismayl-Bey tenait table ouverte, sous le péristyle de son palais; tous les cheykhs, les lecteurs du Koran, les ulémâs et les gens de loi qui s'y présentaient étaient admis. Un jour le cheykh-elbeled vit dans la foule des convives un homme, dont la figure ignoble et la contenance embarrassée, et surtout la gloutounerie insatiable, se firent généralement remarquer : au moment où, le repas terminé, l'assemblée se séparait, Ismayl-Bey envoya chercher cet homme par un de ses Mamlouks. - « Récite-« moi, lui dit-il, tel chapitre du Ko-« ran. » Le parasite n'en put articuler que les premières paroles, se troubla bientôt, et, tombant aux pieds du bey, lui avoua « qu'il était , non un cheykh , « mais un pauvre charpentier, qui, ayant « voulu profiter de cette occasion pour « faire le premier bon repas de sa vie,

Le bey rit de l'aventure : non-seulement il pardonna l'innocente supercherie, mais encorci la ecorda au charpentier gourmand le moyen de faire un bon repas tous les jours, en l'admettant au nombre des serviteurs de sa maison : on assure qu'il in 'en ent jamais de plus dévoué et de plus fidèle.

« avait emprunté les habits décents « sous lesquels il s'était introduit

« parmi les savants, les cheykhs et les

Ismayl-Bey soutint pendant seize années son autorité, aux dépens de celle des paciás, réduits por lui à une entière nullité et à une inpuissance totale; et il sut se conserver dans le pouvoir suprême, au milieu des troubles que sa politique adroite savait susciter parmi ese collègues, pour les empécher de se réunir contre lui. Un acte d'injustice, exercé par lui sur un mamolus de la maison. Zou -l- Pyydryéh, causa sa perte.

Ce mamlouk nommé lui-même Zou-L-Fyqdr, possédait un petit bien, suffisant a peine à sa subsistance; il en fut évincé par un mamlouk d'Ismayl-Bey: le cheykh-l-beled sanctionna cettespoliation d'un mamlouk de la maison ennemie de la sienne, et rejeta les reclamations qui lui furent adressées.

Victime de cette iniquité. Zou-l-Fyydr porta ses plaintes au ché de sa maison, qui était alors Tcher-kess-Bey, ennemi naturel d'imagh-Bey; Tcher-kess-Bey prit l'affaire à oœur, et courut s'entendre avec le paché contre celle qui l'eur était également odieux à tous deux.— " Tun as d'autre moyen, luid le pacià, que de faire tuer le maître du spolateur par ton manlouk: prometslui de ma part, pour récompense, le harem et les biens de celui qu'il as-

« sassinera. » Le prochain jour de l'assemblée du divan fut aussitôt désigné pour ce meur-

Cet assassmat tut le signat un meurtre de tous ceux qui tenaient au parti du cheykh-el-bledd. Des gardes apostés par le pachà se jetèrent dans la salle, et massacrèrent tous ceux qui ne purent se soustraire à la mort par une prompte fuite.

Ainsi s'éteignit, l'an 1136 de l'hé-

gire (1), la puissance d'Ismayl-Bey, digne d'une meilleure fin. Son cadavre fut transporté dans son palais, puis déposé dans le tombeau de son père, près de la porte du Kaire appelée Bâbel-Louq.

Tcherkess-Bey hérita de la place de cheuk-él-beled, et le meurtrier Zou-l-Fyqar fut, suivant la promesse du pachâ, mis en possession du harem et des biens d'Ismayl-Bey. Mais les deux complices du meurtre ne tarderent pas à se craindre l'un l'autre, et cherchèrent mutuellement à se perdre. Tcherkess-Bey espéra obtenir contre son nouvel antagoniste le même succès que contre Ismayl-Bey; mais ses menées ne parvinrent pas au même résultat. Soupconnant ses desseins hostiles, Zou-l-Fygar vint l'attaquer, dans son palais, à la tête d'une nombreuse troupe de mamlouks et de soldats ottomans, dont il avait acheté les services. Il y eut dans les rues du Kaire un combat dont le succès ne fut pas longtemps disputé : en un quart d'heure, les gens de Tcherkess-Bey furent misdans une déroute totale, et lui-même, entouré du peu de partisans qui lui étaient restés fidèles, se vit force de gagner la haute Égypte, des cette époque refuge habituel des beys disgraciés ou vaincus, abandonnant son heureux rival la dignité de cheykhel-beled, dans laquelle le pachá s'empressa de le confirmer.

Parvenu d'une manière si étrange, et contre toute stente, du rang de simple mamlouk, aux suprémes fonctions de cheyhh-f-blede, Zou-f-Vgdar-Buy eut le sort de ses prédécesseurs : il devint l'ennemi de tous ses collègues, et entre autres d'un d'entre eux, surnommé Abou-Degfféh, parce qu'il avait coutune de s'envelopper d'un grand manteau de serge noire, appelé degfféh en langue

arabe.

Une prédiction avait annoncé à Zoul-Pygàr-Bey que cet Abou-Desfféh devait être la cause de sa ruine; et en conséquence plusieurs fois il avait tenté de le perdre lui-même. Ses tentatives avaient échoué; et il cherchait encore de nouveaux moyens de réussite, quahd il apprit que Tcherhess-Bey avait rassem-

(1) Cette année a commencé le vendredi 1er octobre de l'an 1723 de l'ère chrétienne.

blé des troupes dans le Savd, et descendait à leur tête sur le Kaire; le plus valeureux des mamlouks de Zou-l-Fyqar-Bey, nommé Othman-Kachef, fut expédie contre Tcherkess-Bey : battu en plusieurs rencontres, Tcherkess-Bey fut obligé de se retirer en Barbarie; et, enivre de sa victoire, Zou-l-Fugar-Bey sevit. au Kaire, contre les beys qu'il soupconna de tenir secrétement au parti de l'ancien cheykh-él-beled. Plusieurs devinrent ses victimes; les autres, de concert avec le oualy, chef de la police, ct l'aghâ des janissaires, conspirérent contre lui. Ils informerent Teherkess-Bey de tout ce qui se passait, et l'engagerent à revenir attaquer l'ennemi commun, en se joignant à Moustafa-él-Oerd, qui déjà venait, dans l'Égypte supérieure,

Ces instances déterminérent Tcherkess-Bey à reparaître en Egypte. A cette nouvelle, Zou-l-Fyqår-Bey consulta les ulémâs et les cheykhs; mais cette assemblée décida qu'une attaque contre le survenant ne serait légale qu'après avoir épuisé tous les movens d'accommodement.

de se déclarer contre Zou-l-Fyqur-Bey .

à la tête d'un parti considérable.

Toute lenteur parut à Zou-l-Fyqar compromettre ses intérêts, et, malgré la décision solennelle, il envoya de nouveau Othman, qu'il venait d'élever à la dignité de Bey, pour repousser Tcherkess-Bey. Un combat eut lieu, dans lequel Moustafá-él-Qerd fut tué, et Tcherkess-Bey lui-même, atteint d'un coup de feu, en cherchant à passer le Nil à la nage, périt dans les eaux du fleuve. Sa tête et celle de Moustafa-él-Qerd furent envoyées par Othman-Bey à son maître, qui ne devait pas recevoir ce sanglant trophée.

En effet, tandis que Othman-Bey immolait les ennemis de Zou-l-Fygar, Zou-l-Fyqår lui-même tombait, au Kaire, sous les coups d'assassins décidés à lui ôter la vie : redoutant de nouveau ses cruautés après une nouvelle victoire, les beys revêtirent l'un d'entre eux d'un deuffeh, et firent annoncer au cheykhel-beled que son ennemi mortel, Abou-Deyfféh, avait été saisi par l'agha des janissaires. Amené devant lui, le faux Abou-Deuffeh parut couvert de son manteau; mais ce manteau cachait deux

pistolets d'arçon, qu'il déchargea à la fois à bout portant dans la poitrine du Cheykh-el-Beled, et le tua roide au milieu de sa salle d'audience.

Ainsi périt Zou-l-Fyqar-Bey, l'an 1142 de l'hégire (1), deux jours après

la mort de son rival

Othmán-Bey accourut de la haute Egypte, pour venger la mort de son maître, et entra dans le Kaire, faisant main basse sur tous ceux qu'il rencontrait.

A ce carnage, qui fut affreux, succéda une autre catastrophe sanglante. Mohammed-Bey, l'un de ceux qui s'étaien t soustraits à la vengeance d'Othman. voyant vacant le poste de cheykh-elbeled, voulut s'v élever sur les cadavres de ses collégues. Associant à son projet Sálch-Káchef, son confident, il complota de les faire massacrer tous par des assassins apostés au milieu d'une fête qu'il leur donnerait. Ce complot eut son exécution; mais Mohammed-Bey ne jouit pas des fruits de son attentat : les victimes du guet-apens avaient opposé une résistance désespérée aux meurtriers; et l'auteur du crime, Mohammed-Bey lui-même, périt dans la môlée. Sálèh-Káchef, voyant ainsi ses espérances ruinées, se retira à Constantinople, après avoir expose les têtes des beys immolés sur les marches de la mosquée appelée Game-él-Hassaneyn. A ces désastres politiques se joignit

le ravage d'un autre fléau destructeur. Cette époque est celle de la peste fameuse encore de nos jours sous le nom de Peste de Kaou. On la nomma ainsi parce qu'elle fut annoncée, suivant les traditions populaires, par un Santon ou Fagyr negre, qui parcourait les rues du Kaire, en criant Kaou, Kaou! (brûlure, brûlurel) et qui, en proie à une alienation mentale, courut se précipiter dans une fournaise embrasée, où il périt.

Cette peste sévit sur les populations d'une manière terrible, et ses ravages furent d'autant plus affreux, que l'anarchie et les désordres auxquels l'Égypte était en proie empêchaient qu'on n'arrêtat le progres du fléau.

(1) Cette année a commencé le mercredi 27 juillet de l'an 1729 de notre ère.

Cette même année fut marquier par la déposition du sultan Almael III (1): il eut pour successeur, au mois de Gémáv-el-Aouel de l'an 1143 (2) de l'hégire (octobre 1730), son neveu Mahmoud-bem-Moustafa-Ahdan, vingt-quatrième empereur ottoman : ce prince, que nos cervains monment Mahque nos cervains montent Mahoccupa vingt-cim années le trône de Constantinople.

Sous son long règne, les pachàs que la Porte Ottomane envoya comme gouverneurs en Égypte y conservèrent leur nullité antérieure, et toute l'autorité dans ce pachàlyk continua d'appartenir sans partage au cheyk-él-beled, devenu gouverneur de fait, et contre lequel les gouverneurs titulaires oserent rarement se heurter.

Othmán-fley succèda à son maître Zou-l-Fygar dans les fonctions de cheykh-èbeled, et crès beys plusieurs de ses manilousk, pour remplacer ceux qui avaient peri pendant les troubles. Tout le monde benit son administration : if fut equitable, mais sèvere, et fut despirer und esse nouvecuts beys, qui des provinces où il était chargé de lever l'imoñé.

Le trait de justice suivant, rapporté

 Monnales du sultan Ahmed-ben-Mohamed (Achmet III), frappées en or au Kaire, sous la date de l'an 1115 de l'hégire, 1703 de notre ere.



La première de ces monnaies porte le nom de Fondougly; la seconde est un demi-Fondougly.

(2), Cette année a commencé le lundi 17 juillet de l'an 1730 de nôtre ère.

15° Lirraison. (ÉGYPTE MODERNE)

par des mémoires inédits contemporains, mérite d'être cité.

Un pauvre ânier du Kaire, voulaut raccommoder la mangeoire de son âne, trouva, dans le massif de maconnerie qui la supportait, un vase rempli de monnaies d'or. Joyeux, il le remit à sa femme. en lui recommandant la prudence et le secret, certain d'être dépouillé, si sa decouverte était connue, tout trésor dans l'Orient appartenant au gouvernement. La femme, au contraire, exigeait de riches vêtements, des bijoux, et une ostentation de luxe qui devait trahir leur nouvelle fortune : le mari refusa; et sa femme, irritée, courut le dénoncer au cheykh-él-beled , Othman-Bey. Celuici fit comparaître l'ânier, entendit ses raisons, et le renvoya en lui disant : « Garde ce que Dieu t'a donné, répudie « ta fenime, et vis en paix. »

A peine installé dans sa haute dignité. Othman-Bey vit la famine succéder à la peste : il ouvrit ses trésors, et fit renaître l'abondance. Cependant, malgré la sagesse deson administration, il ne put se mettre à l'abri des tentatives ambitieuses d'Ibrahym et de Ismaul-Roddouán, tous deux kyahyás (1), l'un des Janissaires, l'autre du corps des Azabs: l'un et l'autre avaient été mamlouks, l'un dans la maison d'él-Oazdaaluéh, l'autre dans celle d'el-Gelfyéh, dont la première doit sa fondation à un ancien sellier enrichi, et la seconde à un pauvre porteur, Ahmed-el-Gelfy, que la fortune avait favorisé d'une manière bien étrange.

(1) Ca titre s'écrit aussi hykhyd et ketkhodá : chacun des odjágs, ou corps milltaires, a son kyahyd, chargé de la police du corps, ainsi que de la justice à rendre aux membres de l'odjág. retira bien satisfait de sa journée. Trente jours après, passant dans la méne rue, il y vit un rassemblement, s'informa, et appit à la fois la mort du mamlouk et la mise feu vente de sa maison. Le pauvre porteur se présenta hardiment comme acquiéreur, se fit adquer la maison, la paya avec l'apper la maison, la paya seve fit ord que la maison, ja paya avec in configuration. La peut pau divérolopa sa fortune, et finit par devenir le chef d'une maison puissant.

Ibrahum et Ismaul-Roddouán étaient aussi opposés de fortune que de caractère. Le premier était pauvre, entreprenant, dévoré d'ambition; le second, riche et apathique, ne songeait qu'à ses plaisirs. Cependant, Ibrahym, qui avait besoin de Roddouan, avait recherché son amitié. Ayant épousé la fille d'un riehe marchand, nommé Mohammed-él-Baroudy, il acheta, par le moyen des richesses de sa femme, la faveur des mamlouks, des soldats ottomans, et même du pachă : il était parvenu à corrompre jusqu'aux premiers officiers de la maison du cheykh-el-beled; il vint à bout enfin de se faire créer bey, avec son ami Roddouán; et ils réunirent ensemble leurs intérêts et leur fortune.

Othman-Bey fut effrayé de la rapidité de leur avancement; et, pour les arrêter dans leur carrière d'ambition, se concerta avec trois maisons puissantes. L'une, celle d'Ibryahm-Bey-el-Qotamych, comptait trois beys dans son sein; celle d'Aly-Bey-él-Damyaty en avait deux; la troisième était celle d'Aly-Kykhyá-él-Taouyl. On convint d'assassiner Ibrahym-Bey, qui avait conservé ses fonctions de kyahya des ianissaires (1), et Roddoudn-Bey en plein divan. Tout était prêt pour l'exécution du complot; mais l'intendant du cheukhel-beled, Ahmed-el-Sokry, l'un de ceux qu'avait achetés l'or d'Ibrahym-Bey, avait prévenu celui-ci. Ibrahym, à son tour, avisa Roddouán; et tous deux, se concertant, essayèrent de répondre à un guet - apens par un autre. Leurs émissaires armés assaillirent le cheykhél-beled dans la rue qui conduit au châ-

 Les historiens orientaux le désignent plus souvent sous ce dernier titre que sous celui de tey. teau, et se seraient saisis de sa personne sans la vitesse de son cheral, grâce à laquelle il put parvenir à son palsis; mais là il trouva le traltre intendant, qui, jouant la fidélité et le zele, peignit à son maître le danger plus grand qu'il n'était, le persuada d'une révolte générale de la ville, et le détermina à prendre aussitôt la fuite pour la Syrie.

Ahmed-d'-Sokry l'accompagna dans cette retraite; mais, sur la route de Ghazzah, près du villaged 'Achrajyd, sous priexte de veiller à las trete d'Oth-man-Bey, qui lui avait confié le commandement de l'escorte, il rest en arrière, et, avec les manioulus séduits par lui, revint au Kaire. Bratayn ar lui, revint au Kaire. Bratayn ar lui prevint au Kaire. Bratayn par le titre de bey.

Othman-Bey, arrivé presque seul en Syrie, passa à Constantinople, et y obtint le pachajyk de Brousse, qu'il conserva jusqu'à sa mort; le jour de sa retraite du Kaire, le peuple pilla son palais et s'en partagea les riches dépouil-

Ces divers événements se passèrent en Égypte, dans le courant de l'an 1156 de l'hégire (1).

Après l'expulsion d'Olhmán, Ibrahym-Kyuhyáet Roddouán-Bey, n'ayant plus de coneurrents, s'occuperent de Inaénatissement des maisons qui s'étaient alliées contre eux: Roddouán-Bey es chargea de la perte d'My Kyhhyá-de-Taousy, et chargea un de ses mamlouks de le tuer d'un coup de pistolet, au nilieu d'une fête. L'assassin fit feu; mais, ayant mal visé, au lieu d'My, il tua le namlouk qui était auprès de lui, et fut aussitôt massaré avec deux complices.

Ibrahym-Kyalhyt feusit mieix comtre sa suther i ravat; Kiour-Ahmed occupait alora le pachalyt d'Expte; soit qu'il craigid la puisance d'Ibradym-Kyalhyd, soit qu'il crit devoir, and is interède de la l'orte Otomane, des beys, il centra dans les projets meuttres soil devalum, et coopera a leur exécution : à force d'argent. l'interdant mime d'Atple-gé-Hompulgy, nommé Souleyman, fut acheté, et se chargea d'assaillis sonnaitre, dans la salle même d'assaillis sonnaitre, dans la salle même

(1) Cette année a commencé le luodi 25 février de l'an 1743 de potre ère.

du divan, promettant de livrer sa tête et celles des beys ses partisans. Ibrahym-Kyahyá et Roddouán-Bey se chargerent de fermer aux bevs destinés à la mort les issues de la citadelle, en se postant avec des troupes aux portes dites des Janissaires et des Azabs : Souleymán tint parole : Khalyl-Bey, de la maison d'él-Damyaty, et Mohammed-Bey, de la maison d'él-Qotamych, furent les premières victimes, et toute leur suite fut égorgée : Aly-Bey et Omar-Bey-él-Ballát, qui étaient parvenus à s'échapper du massacre, furent poursuivis par le pachá lui-même, et massacrés par Ibrahym et par Roddouán, en voulant sortir de la citadelle : les cadavres de Khalyl-Bey et de Mohammed-Bey furent les seuls qui obtinrent

De tant de beys armés contre Ibrahym-Kyahyd et Roddoudn, il ne restait plus qu'Ibrahym-el-Qotamych et Aly-Kykhyd-el-Taouyl. Le premier mourut de chagrin, peu de temps après; le second s'exila volontairement, abandonnant aux deux Kyahyds l'autorité qu'il

les honneurs de la sépulture.

avait voulu leur disputer. Maltra ainsi du Kaire, Ibrahym-Maltra his du Kaire, Ibrahym-Kyahyd se lit cheylch-ébeled, et nom-ma hoddoudn-lb-dy ha dignited é'myr-let-hog (prince du pelertinage), dignité de deupropassagère, mais devint la seconde place du pouvoir; et chaque année ces deux places furent alternatives entre eux. Puis tous deux retournèreut à leurs his-bitudes, c'ést-à-dire Ibrahym à ses pro-

jets, et Roddouan à ses plaisirs. Ibrahym-Kyahyá se háta d'user et d'abuser de la puissance qu'il avait acquise aux dépens de son trésor, et, pour le remplir de nouveau, n'épargna ni avanies, ni proscriptions. La première tomba sur ce Souleymán, dont il avait si chèrement payé la trahison : il fit jeter cet instrument, devenu inutile, dans les cachots de la citadelle du Kaire, et ne lui permit d'en sortir qu'après lui avoir fait regorger avec usure tout l'or qu'il lui avait prodigué. Il attaqua ensuite les autres personnages riches, et s'empara de leurs biens, après les avoir exiles ou mis à mort. En un seul jour, il confisquaplus de quatrevingts maisons du Kaire. Les revenus

de l'État, les douanes, les villages, les magasins, jusqu'aux boutiques des simples détaillants, tout fut pillé par lui : la terreur et la consternation étaient générales.

Kiour-Ahmed-Pachá avait été rappelé à Constantinople, et était passé au gouvernement de l'île de Chypre : le pachâ qui l'avait remplacé au Kaire, l'an 1159 de l'hégire (1), avait été traité par Ibrahym-Kyahya avec peu d'égards : ce fut à ce représentant de la Porte Ottomane que les mécontents portèrent leurs plaintes : il fit des réclamations qui furent mal recues : outré de cette nouvelle marque de mépris, il profita de l'absence d'Ibrahym qui , cette année, conduisait la caravane à la Mekke, pour ourdir des trames avec Housséyn-Beyel-Khachab; il le chargea de venger son injure particulière et l'oppression publique, lui offrant la place de cheykh él-beled, s'il parvenaità le délivrer d'/brahym-Kyahya et de son collègue, Roddouan-Bey.

Tenté par une telle promesse, Housséyn-Bey prit si bien ses mesures, au retour d'Ibrahym, qu'il réussit à le saisir à l'improviste, ainsi que Roddouan, et à les emprisonner à la citadelle du Kaire : aussitôt le pachâ proclama Housséyn-Bey comme cheykh-él-beled; mais son triomphe ne fut pas d'une longue durée : les partisans d'Ibrahym-Kyahya se réunirent, attaquèrent Housséyn-Bey, ainsi que le pachâ, et remirent en liberté les deux beys prisonniers. Housséyn-Bey prit la fuite dans la haute Égypte, et courut se cacher à Ibryne, en Nubie; le pacha fut renvoyé à Constantinople, où le sultan punit sa non-réussite par un arrêt de

mort.
C'est à cette époque qu'appartiennent
les premières phases de la fortune du célèbre Aly-Bey, aurnommé Le Grand (2), qui depuis regna à son tour sur l'Egypte, et sut même y établir quelque temps son pouvoir indépendant.

lbrahym-Kyahyā possédait, dit-on, plus de deux mille mamlouks; Alg remplissait dans sa maison les fonctions de selahdar-aghā, c'est-à-dire

(1) Cette année a commencé le lundi 24 janvier de l'an 1746 de l'ere chrétienne. (2) Aly-Bey-él-Kébyr.

15.

qu'il estit chargé d'avoir soin des armes et de portre les horte de sommittre. Bruhym l'avait entmené avec lui dans son périnage de la Mekke, et avait eu oceasion de remarquer a valuer de son jeune mamloui. La caravane flus attquée par plusieurs tribusarabes; et Aly, qui vesnit d'être fin kezhed; et aly, qui vesnit d'être fin kezhed; et al, qui vesnit d'être fin kezhed; et al, courage, qu'il requi généralment le surroun de Genn-Aly (Aly le Génie, on pluté Aly le Gibble).

De rétour au Kaire, Ibrahym-Kyahyd songeait à récompenser son kâchef par le titre de bey. Sa trop grande jeunesse s'y opposa : d'ailleurs ette promotion fut retardée par le guetapens de Housségn-Bey, puis par une catastrophe bien autrement importante.

On vensit d'apprendre que le successeur du paclé expulsé vensit d'arriver à Alexandrie : il était d'usage que le nouveau gouverneur s'y arrêtat, pour y recevoir les félicitations et les frants adressées par le chepikh-él-beled et les autres beys. Mais des lors le paché taite entouré d'espions, chargés par les beys de découvrir quelles étaient ses intentions à leur fegard, et d'acquéri quelque connaissance des ordres dont le clait chargé par le sultan de Constanti-

Si l'on était assuré que ses ordres étaient pacifiques et ses intentions bienveillantes, il continuait librement sa route, et était reçu à Boulâg par les beys en cérémonie. Mais si l'on découvralt que ses intentions étaient défavorables et ses instructions hostiles, le divan des bevs s'assemblait et signifiait au nouveau pachă la défense expresse de continuer son voyage. Le divan du Kaire écrivait alors au divan de Constantinople, pour accuser le personnage rejeté d'une ambition perfide et dangereuse et de manœuvres contraires aux intérêts de Sa Hautesse. On annonçait sa présence comme capable d'exciter le trouble et la rébellion; en conséquence, on demandait sa révocation, et son remplacement par un autre fonctionnaire plus agréable à l'Égypte.

Le divan du Kaire n'avait conçu aucun ombrage de l'arrivée du nouveau pachâ, nommé Raghyb-Mohammed, qui avait été recu avec l:onneur par le cheykél-beled lui-même, Ibrahym-Kyahya; les bevs, accueillis par lui avec bienveillance, avaient jure entre ses mains, dans une audience solennelle, obéissance et fidélité à l'empereur ottoman : il les avait revêtus des pelisses d'honneur, suivant l'usage cérémoniel : enfin Raghyb-Mohammed-Pacha avait gagné l'affection des beys, et la meilleure intelligence régnait entre eux et lui. Il ne troublait en rien l'exercice du pouvoir d'Ibrahym-Kyahya, et se contentait modestement de la portion d'autorité que celui-ci lui laissait exercer : grâce à sa conduite liante et mesuree, était, depuis plus de deux ans, tranquille gouverneur de l'Égypte, et les beyseuxmêmes avaient demande sa prorogation dans sou pachályk.

Mais il arriva tout à coup de Constantinople un firman secret, ou khaltchergf (1), qui enjoignait au pachà de tenter tous les moyens possibles de détruire les beys en masse, et de faire massacrer sans délai le cheykh-di-beled, avec tous ceux de ses adhérents qu'il

pourrait saisir.

Le pachà savait qu'il avait excité les soupeons du divan de Constantinople, qui paraissait disposé à l'accuser de n'être en si bonne intelligence avec les beys que pour fomenter leur révolte en Egypte et s'y rendre lui-même indépendant de la Porte Ottomane.

Exécuter l'ordre impérial publiquement, c'était risquer beaucoup, et s'exposer à une dangereuse résistance; désobéir, ou seulement retarder son obéissance, c'était dévouer sa tête à la vindicte du divan ottoman et justifier l'accusation de tendance à la rébellion.

Après avoir hésité longtemps et calculé toutes les ehances, Raghyb-Mohammed-Parhá se décida à employer la ruse et la perildie envers les beys sea anis : il aposta des satellites armés, et les chargea de massaerer, à son signal, la totalité des beys, pendant qu'ils siègeraient avec lui au divan général.

Le coup fatal fut exécuté en partie : trois beys furent assassinés; mais les autres, et le cheykh-el-beled à leur tête, se défendirent vaillamment, et repro-

(1) Voyez ci-dessus la note de la page 198.

chèrent avec indignation au pachâ la tralison qu'ils devaient si peu redouter de lui, dans la position où les avait placés leur amitié réciproque.

Pour toute justification, Raghyb-Mokammed-Pachà exhiba le firman imperial : sa vie fut éparguée; mais il fut à l'instant même déposé par le divan du Kaire, qui envoya demader à Constantinople un autre gouverneur pour

lui succèder.

Trois nouveaux beys furent nommés pour remplacer les trois qui avaient été assassinés. Ibrahym-Kyahya profita de cette occasion pour élever à cette dignité Aly-Káchef, son favori.

La promotion d'Aly-Bey avait eu

La promotion d'Alp-Bey wait eu un violent antagoniste dans un des beys, nomme aussi Brathym, comme sous rotesteur, mais Gircussient de naissance, et par cette raison surnoumd ei-Techerhassy. L'autorité d'Brathym-Kyathyd l'emporta pourtant; mais c'est de cette époque qué date la haine irréconcilable qui divisa les deur Brathym haine qui ne s'étegint que cin aus plus haine qui ne s'étegint que cin aus plus haine qui ne s'étegint que cin aus plus massure alors par Brathym-é-Criter-Rasses, l'au 1168 de l'héufre (1).

Cette même année vit aussi la mort du sultan Mahmoud (2), anquel succéda

(1) Cette année a commencé le vendredi 18 octobre de l'an 1754 de l'ère chrétienne. (2) Monnies du sultan Mahmoud-ben-Moustajd (Mahmoud 1° ou Mahomet V.) (rappées en or au Kaire, avec la date de l'an 1143 de l'hé-



La première de ces monnaies est un zermahboub, ou sequiu; la seconde un demi-sequin, nomme en araise nousfyéh.

son frère Othman-ben-Moustafa, nommé fautivement Osman II par nos écrivains, mais réellement le troisième de ce nomce prince ne régna que trois années.

Cependant, Ibrahym-et-Teherkassy, par le meur ted 'Ibrahym-Kyahyd, ni-vait satisfait que sa haine; son ambition n'en recueillit aucun fruit. Ce fut Roddoudn-Bey, l'ami, le compagnon fidèle du cheykh-et-beled, qui recueillit Phéritage de sa puissonce.

In the second of the second of

Roddouda-Bey, occupé alors às e laire raser, n'eu que le temps de sauter sur un cheval ; à peine en selle, un biscaien un cheval ; à peine en selle, un biscaien lui cassa la jambe : cependant il put, a la tête de quelques manibouks, faire re-traile jusqu'au village de Cheyhh-Chhmha, où la douleur le força d'arrèter ; il y monrut peu après; et se restes y sont déposés dans un petit tombeau auprès de celui de l'ouzly, qui vait êté blessé comme lui et qui l'avait accompagné dans sa fuite.

Houssépa-Bey prit alors le titre de heykh-él-bedte, et cherch ar vain à se concilier l'amitié de ses collègues. A peine quelques mois s'étaint écoulés, qu'il fut assailli par eux, an lieu dit Mosateb-él-Vichot (l'estrade des licches), dans la plaine qui sépare le Kaire de la fermed Urahyn-Bey, oùil était occupié à surreiller les évolutions militaires des se manlouks: il y fut égorgé et coupe

Autre monnaie duméme prince, frappée également au Kaire, en cuivre, et sous la méme date : cette espèce de monnale porte le nom de gédyd.



en morceaux; et depuis, les traditions populaires n'en parlent jamais, sans ajouter à son nom le surnom d'él-Maqtoul (le massacré).

Khalyl-Bey lui succéda : son règne fut signalé par de nombreuses proscriptions. Aly-Bey futunde ceux contre lesquels il signala le plus son inimitié et sa jalousie, parce qu'il le jugeait le plus redoutable de ses rivaux.

En effet, Alu-Bey avait crû en force et en puissance; sincèrement attaché à son patron Ibrahym-Kyahya, il avait juré de venger sa mort; mais, pour arriver sûrement à la vengeance, la seule voie était le pouvoir. Pendant près de huit années, il dissimula soigneusement ses intentions: durant ce temps, il achetait un grand nombre de mamlouks, s'insinuait dans la faveur des autres heys ses collègues par des présents et des services : pas à pas il avançait vers son but : des événements imprévus vinrent accélérer sa marche; son influence, toujours croissante, inquiéta Khalyl-Bey, qui, résolu à s'en défaire, le fit attaquer dans les rues du Kaire par Housséyn-Bey-Kech-Kech. Après un combat sanglant, Aly-Bey fut forcé de s'exiler dans le Sayd, avec quelques beys ses partisans, pour y mûrir les projets de sa double vengeance.

Aly-Bey et ses adhérents furent déclarès par Khalyl-Bey déchus de leurs dignités, et remplacés par ses créatures. Crux de ses amis qui étaient restés au Kaire, ceux même qui furent soupçonnés d'avoir quelque penchant secret pour lui, furent impitoyablement massacrés.

Mais Aly-Rey arait trouvé dans le Sayd Saidh-Rey, noticen manlouk de Moustafel-de-Ucred, exitie comme his, et, comme lui, syant desgriefs contre le cheyth-d-beled. Réunissant leurs forces, les deur réfugiés revinrent sur le Kaire; Khally-Rey et Houssigns-Rey auxoritérent à leur forces, les deur rémonêtre. L'avantage du combat resta à Aly-Rey et son allèse; vers la province de Celynadpid, les atteignirent au village del Mergid-de André (la mosque verte), sur le bord du Nil, les y hattirent de nouveau et les forcèrent de s'enfermer dans Tan-

tah, gros bourg de la province de Gharbyéh.

Loudy gel.

Loudy gel.

Mohammad et surnommé. Abou-dahab (1), pour les y forcer; Tanlah fut
fut despite; Kholsyl-Bey, refugié dans
fut décapite; Kholsyl-Bey, refugié dans
i a moaçude, y fut bloqué et pris par la
famine: les l'étes de tous les mamionis
de leur part furent euroy'es au Kaire
Kholsyl-Bey, cxilé d'abord à Alexandrie,
y fut ensuite étranglé.

Ces succès ouvrirent à My-Bey les portes du Kaire, l'an 1177 de l'hégire (2). Son premier acte fut de s'y faire proclamer cheykh-él-beled; son second, de poignarder lui-même l'assassin de son maître, Ibrahym-él-Tcherkassi.

Cépendant cette terrible vengeance, désire de préparé depuis latul d'années, mit en danger l'autorié et la vie du nouveau cépéné-élécéte. En effer, pour l'brahym-Ryabyd. «ton ressentiment contre l'brahym-t-Ryabyd. «ton ressentiment contre l'arbaym-t-Ryabyd.» (son ressentiment contre l'arbaym-t-Ryabyd. «ton ressentiment contre l'arbaym-t-Ryabyd.» (son ressentiment contre l'arbaym-t-Ryabyd.» (son sentite existence on conseins de la pradence. Des partisans de celui qu'il venait en partisans de celui qu'il venait méme ceux qui avaient combattu pour sa cause.

sa cause.

In e put trouver sa sûreté que dans une fiule prompte du Kaire, et dans une fruite prompte du Kaire, et dans une retraite perceipite en Syrie; il y obtinit un saile suprès du Modessel ou Modessel ou Modessel ou soule saile saile

Instruit à temps, Aly-Bey s'enfuit à

let de l'an 1763 de l'ère chrétienne. (3) Cette année a commencé le jeudi 15 sepatembre de l'an 1757 de notre ère.

<sup>(1)</sup> Cesurnom signifie proprement le Père de l'or, expression métaphorique équivalant à avare el cupide. (2) Cette année a commencé le mardi 12 juij-

Mkhah (Acre), où il gagna l'amitié du cheykh Daher, ills d'Umar, prince de cette ville puissante. Soutenu par lui, et secondé par sea mis du Kaire, surtout par les anciens partisans d'Urahymin lesquels he mour lesquels de mour d'are un crime, il parvint à faire révoquer les ordres du d'uran impéria, et à renter, la même année, au Kaire, dans ses fonctions de cheyhel-belete.

Deux ans après, l'an 1179 de l'hégire (1), il fut troublé encore dans la

possession de sa dignité. Lorsque Raghyb-Mohammed-Pacha, ancien gouverneur du Kaire, avait été épargné, aujmilieu de la catastrophe qui l'avait dépossédé du pachâlyk d'Egyp-te, il avait éprouvé particulièrement la générosité personnelle d'Aly, alors kachef: après son expulsion de l'Egypte, il avait été transféré à un pachâlyk de l'Anatolie; puis, neuf ans après, il avait été élevé au poste de grand vizir par le sultan Moustafa III. Dans sa position éminente, il avait toujours gardé le souvenir de ce qu'avait fait pour lui Aly-Bey, et sa reconnaissance n'avait cessé de le protéger, soit d'une manière patente, soit par des services secrets.

La mort de ce vizir, arrivée l'an de l'hégire 1179 (1765), enleva à Aly-Bey son plus sûr appui auprès de la courotte mane, et ses ennemis profitèrent de cette circonstance pour ourdir contre lui de

nouveaux complots.

Ally-Bey se vit contraint de s'enfuir une seconde fois du Kaire, et de se retirer dans l'Yémen; mas, l'an 180 de Heigire (2), es partisans facilièrent son retour, et assurèrent sa traquillité. paux beyed upart d'Urahym-é-l't-kerkassy, s'adk-Bey, son ancien allié, avait chaché ses infertès des siens, pour suivre des projets d'ambition personnelle; u'int pingarde par Ibrahym-Kalchef, qui, plus tard, sous le pour d'Ibrahympost tour.

Les tribus arabes de la basse Égypte s'étaient déclarées contre Aly-Bey, et

(1) Celle année a commencé le jeudi 20 join de l'an 1765 de notre ére. (2) Cette année a commencé le lundi 9 juin de l'an 1497 de l'ère chrétienne. occupienten armes toute la province inferieure, qu'elle devatatient : 14p-Bey envoya contire elle sun deses manioulas nominé-Ahned; cetule-if tiun tel carnage nominé-Ahned; cetule-if tiun tel carnage of de Greacht (la Boucher), surroum qu'il à a dépuis readu que trop fameux dans le pachally d'Acre, qu'il opprima pea autres ennemis d'Aly-Bey furent comprimes par la carnite, et il qui espérer primes par la carnite, et il qui espérer l'Egypte, sans qu'aucune nouvelle intrigue osti éclater contre lui.

Cependant, craignant encore quelques nouvelles tentatives hostiles, Aly-Bey mit ses soins à se fortifier contre toute éventualité défavorable; et, dans cette vue, il fit conférer le titre de bey à dix-huit des mamlouks qui compo-

saient sa maison. Ces beys furent les suivants :

Roddouán, son neveu, Aly-él-Tantáouy, Ismaul.

Khalyl, Abd-er-rahman,

Hassân, Youssouf.

Zou·l-Fyqår, Agyb,

Moustafa, tous les neuf Géorgiens comme lui;

Ahmed-él-Gezzár, d'Amasie; Sélym et Souleymán (1), l'un déjàaghá et l'autre kyahyá des janissaires; Lattuf,

Othman, tous deux Circassiens; Ibrahym et Mourdal, également Circassiens, et que nous devlons retrouver se disputant le pouvoir en Égypte;

Enfin Mohammed, le plus cheri d'eux tous, et qui bientôt devait se montrer envers lui si ingrat et si perfide.

(1) L'amitté du cheykh El-Mohdy m'ayant rendu possesseur, en Erypte, du soesa de Souleym dis-Bey, qui avait été son premier protecteur, je erois devoir en joindre lei l'empreinte, qui pourra, en même temps, offrir unspécimen des scenux et des cachets des orientaux.



A son investiture, Mohammed-Bey, que se upidite insatiale avait dejà, lors qu'il n'était encoreque kéche/, fuit surnomer Abocadaha (le Pere de l'or), voulut ennoblir ce surnom, et en faire voibler l'aviissante origine, en essyant d'en détourner l'application par une nessyant d'en détourner l'application par une des parats (1), que les nouveaux beys avaient coutume de répandre sur la foule, il fliş tietr au peuple des quarts de se-ouins d'or 23.

Paisible possesseur de la suprême puissance, d'ap Equ volut prouver, par sa conduite administrative, qu'il en était récllement digne : il rendit une exacte justice à tous, purçea les provinces des Arabes voleurs, et s'appliqua à faire le bien des populations qui lui étaient soumises; chacun le beint d'avoir fait enfin succèder la tranquillité publique aux désastres d'une longue guerre defactions.

Mais déjà le cheykh-él-beled de l'Égypte avait des vues plus étendues : mis deux fois en danger par les arrêts ou les sourdes menées de la cour ottomane, il aspirait à s'en rendre indépendant et à secouer tout joug de suzeraineté du sultan. Dissimulant avec soin ses projets , il prit pourtant dès lors ses mesures en consequence. Ainsi, sous divers prétextes, il destitua ou éloigna des emplois civils et militaires les chefs des corps des odjágs, et les remplaça par des gens à lui; le seul corps qu'il protègeat était celui des janissaires; mais il sut se les attacher et les tenir sous sa dépendance, de manière à les mettre hors d'état de rien entreprendre contre lui. La solde des autres corps fut à dessein arriérée, et payée en partie en rescriptions, qui perdirent bientot jusqu'a quatre-vingt dix pour cent : il en resulta un agiotage ruineux, dont il profita en faisant retirer ces cé-

(1) Le perat, dont nous avons déjà parté dans la note à de la page 10e, est mois une monnai d'argent qu'une pièce de cuivre argenté, formant la quarantieme portie de la playsire turke: du l'emps de notre expellétion d'Exprie. Il fui datement de la compartie de la comparte del la comparte de la comparte del la comparte de la compart

(2) Le sequin d'Egypte se nomme zer-mahboub ou seulement mahboub; le demi-sequin, nones-mahboub ou noussipéh; enlin, le quart de sequin, roub-mahboub ou roubyéh. dules à vil prix; les odjáqlys, voyant ainsi leur paye réduite au dixième, se dégoûtèrent du service militaire, et le quittèrent peu à peu, pour embrasser d'autres professions plus lucratives.

Plus Aly-Bey diminuait le nombre des soldats ottomans, plus il augmentati ses acquisitions de mamlouks : il en porta, dit-on, le nombre jusqu'à six mille : en même temps il défendait aux beys et aux kâchefs dont il n'était pas sât. d'avoir plus d'un ou deux mamlouks en propriété.

Le pacha qui résidait alors en Égypte était Mohammed-Pachá : ces innovations l'alarmèrent : il hasarda quelques observations : Alu-Bey n'en tint compte. Alors le pachá résolut de s'opposer à des opérations qu'il jugeait contraires aux intérêts de la Porte Ottomane; mais, n'osant y mettre obstacle ouvertement, il eut recours à l'intrigue et aux complots : il rechercha les anciens partisans d'Ibrahym-él-Tcherkassy, ranima en eux le désir de venger, par la mort d'Aly-Bey, celle du chef de leur maison, s'entendit avec eux, et réussit même à détacher quelques-uns des partisans du cheykh-el-beled, en stimulant lenr jalousie ou leur avidité.

Comblé des faveurs d'Alp-Rey, qui l'appelait son fils, et lui avait donné sa propre seur en mariage, Mohammed. Rey-Abou-Abab ne s'en joignit pas moins au complot forné contre son patron. Les conspirateurs n'osèrent pourtant attaquer Ally-Bey en face; séduit par des sommes considérables, et surtout par la promesse de succéder à Ally-Bey dans la dignité de cheylah-élbeled, son ingrat beau-frère s'engagea à l'assassiere.

Misis, après réflecion, ne jugeant pas l'occasion flavorable, et trouvant l'entreprise trop hasardeuse, il se décida devenir doublement traître, ét courut dénonce le pachd à son maître. Alys Beu aussistif se illat de se débarrasser de aussistif se illat de se débarrasser de incommode et fomentateur de troubles; il mit fin à ses intrigues en le chasant du Kaire, et en le forcant ignonimiensement à reprendre le charant miniensement à reprendre le charant délatrice de Mohammed-Bey-folia de la consistent plus que panisis. Aly-

Bry de la fidélité de son ancien esclave ; ct, aveuglé par cette démarche, il se refusa par la suite à croire les preuves. qui lui furent présentées, de son ingratitude et des complots dangereux our-

dis par lui.

En l'an 1182 de l'hégire (1), la guerre fut déclarée entre la Russie et la Porte Ottomane. L'Egypte devait fournir aux armées de Constantinople un corps de donze mille hommes : le sultan demanda ce contingent au cheykhel-beled; les projets ultérieurs d'Aly-Bey n'étaient pas encore mûrs, et il s'empressa de faire acte d'obéissance par la levée qui lui était demandée; mais ses ennemis surent profiter de cette occasion pour le perdre : ils attirèrent facilement dans leur parti le nonveau pachâ, qui avait été envoyé de Constantinople pour remplacer au Kaire celui qu'Aly-Bey avait expulse. Une lettre, signée du pachâ ct de tous les bevs ennemis d'Aly, vint l'accuser auprés du divan impérial de ne faire ces levées de troupes que pour se joindre aux Russes et se rendre indépendant en Égypte.

La réponse du divan ottoman fut l'ordre au pacha d'envoyer la tête d'Aly-

Bey aux pieds de Sa Hautesse. Le cheukh-él-beled fut promptement avisé du firman fatal par un agent secret qu'il entretenait auprès du ministère de Constantinople, et se tint sur ses gardes. Un des beys de sa maison, Aly-Bey-el-Tantaouy, sur la fidélité duquel il pouvait compter, alla, avec douze mamlouks dévoués, déguisés en Arabes, se poster à quelque distance du Kaire, sur la route par laquelle devait arriver nécessairement le qapygy-báchy, porteur du message de mort. L'embuscade eut un succes complet ; après trois jours d'attente, le qapygy bachy parut avec une suite de quatre hommes seulement; ils furent arrêtés, tués, dépouillés, enterrés dans le sable; et le tirnian impérial dont il était porteur fut remis entre les mains d'Aly-Bey.

Il y lut l'ordre meurtrier, et aussitôt il assembla le divan général des beys : leur montrant le firman, il s'efforça de (1) Celte année! a commencé le mercredi 18

mai de l'au 1768 de l'ère chrétienne.

les persuader, qu'en frappant la tête du divan, la cour ottomane voulait abattre le corps entier, et que sa mort serait le signal qui ferait successivement tomber leurs propres têtes.

Il les invita donc « à défendre leurs vies, leurs droits et leur puissance; « ajoutant que l'Egypte, gouvernée « avant eux par d'autres dynasties de « mamlouks, leur appartenait légitime-« ment, et que jamais occasion plus fa- vorable ne se présenterait pour se-« couer le joug que la politique criminelle

« des sultans avait fait peser sur ce « beau royaume, »

Le divan fut entraîné par cette éloquente allocution : les dix-huit beys de la création d'Aly-Bey l'appuyèrent fortement; et les beys ses ennemis, signataires de son accusation, n'osèrent s'opposer à l'assentiment général : surle-champ, le divan adressa au pachâ l'ordre de quitter le territoire égyptien en deux jours, sous peine de la vie, et l'Égypte fut déclarée indépendante.

Le cheukh Daher recut la communication officielle de la déclaration, avec l'invitation d'appuver par son concours cette audacieuse entreprise. L'invitation fut accueillie; le prince d'Akkah (Acre) joiguit ses forces, avec celles de ses sept fils et de ses gendres, à celles d'Alu-Beu; et en Syrie comme en Egypte on se pre-

para à la guerre.

Aux douze mille hommes, levés extraordinairement en Egypte pour le contingent, furent joints, non-seulement les six mille mamlouks de la maison d'Aly-Bey, mais encore tous ceux qui composaiant les maisons des autres beys, même ceux des dissidents, qui se sentirent trop faibles pour en faire refus.

Le pachâ de Damas, qui avait reçu de Constantinople l'ordre d'accourir avec vingt-cinq mille hommes pour s'opposer à la jonction des troupes de Syrie avec celles d'Égypte, fut battu par le cheykh Daher, qui n'avait que six mille hommes, entre le mont Liban et lelac de Tabaryéh (Tibériade), l'an 1183 de l'hégire (1).

Cette defaite sembla terminer la guerre avec la Porte Ottomane, qui n'envoya pas d'autres troupes, et parais-

(1) Cette année a commencé te lundi 7 mai de l'an 1769 de notre erc.

sait avoir entièrement oublié que la Syrie et l'Égypte avaient cessé de lui appartenir.

Rassuré par ce calme, qu'il attribuait à l'impuissance de ses ennemis de Constantinople, suffisamment occupés par leur guerre avec la Russie, Aly-Bey tourna ses soins vers l'administration de son nouveau royaume, réforma des abus, retablit l'ordre dans la capitale, diminua les impôts, les répartit d'une manière plus régulière, et mit à la tête de ses finances l'ancien administrateur des douanes, le Cophte Maailem-

Une administration sage protégea le commerce extérieur et les communications intérieures. Les tribus de Bédouins furent de nouveau comprimées et rejetées dans le désert et la tranquillité inusitée dont jouit alors l'Égypte valut a Aly-Bey le surnom turk de Boulout-gapan (destructeur des orages).

Mikhayl-Ferhat, en remplacement du

Juif Youssouf-ben-Leouy (Lévi), qui

paya de sa tête ses malversations.

Des tribus dont il délivra l'Egypte, la plus redoutable était celle des Haouarah : venue des environs de Tunis, elle s'était fixée entre Girgéh et Farchout, surdes terres qui n'étaient pas cultivées; puis elle avait fait l'acquisition de quelques villages, s'était emparée de vive force de quelques autres, et avait fini par occuper tout le territoire entre Hou et Kafr-Cheykh-Sélym. Leur cheykh, Hamyn, profitant des désordres, s'était arrogé le pouvoir sur tout le pays, depuis Saout jusqu'au delà d'Assouyn, et en percevait les revenus à son profit : l'impuissance où étaient les prédécesseurs d'Aly-Bey d'attaquer ce chevkh, et une redevance de deux cent cinquante mille ardebs de blé qu'il s'était soumis à payer, avaient fait fermer les yeux sur sou usurpation.

Aly-Bey envoya contre lui son favori, Mohammed - Bey - Abou - dahab. Le cheykh Haman fut défait, vers la fin de l an 1183 de l'hégire (1770), et ses enfants s'estimèrent heureux de racheter leur vie au prix de toutes les richesses de leur père.

Mohammed-Bey-Abou-dahab profita de cette campagne pour se gorger de tresors, et se hata de revenir au Kaire: car, n'étant étranger à aucune des intrigues de la capitale, il avait appris, par ses secrets emissaires, que Ahmed-Bey-el-Gezzar, son collegue, ourdissail

quelques trames contre Aly-Bey. Mohammed - Abou-dahab semblait vouloir se réserver, comme un monopole, toute tentative contre son bien-faiteur : des lors Ahmed-el-Gessar fut regardé par lui comme un rival dans cette carrière de crime et d'ingratitude ; il résolut de le prévenir et de s'en défaire: mais sa tentative d'assassinat échoua. Ahmed-él-Gezzar possédait un sabre renommé par la finesse de sa trempe et la richesse de sa monture; un jour qu'il se trouvait avec Mohammed-Abou-dahah, « Prête-moi ton sabre, lui dit celul-ci, pour que j'exae mine la trempe merveilleuse de sa « lame. » - « Mon sabre ne se tire du « fourreau, répondit Ahmed, que par « moi, et pour frapper de mort; » puis, se levant aussitôt, il quitta le Kaire. passa à Constantinople, et y obtint par la suite le pachâlyk d'Acre, qu'il conserva pendant de longues années et jusqu'à sa mort.

Les victoires remportées dans le Savd contre les Arabes donnèrent à Aly-Bey le désir d'entreprendre de nouvelles conquêtes. Celle de l'Yémen lui fut présentée comme aussi facile que profitable : Mohammed-Bey-Abou-dahab fut encore chargé de cette expédition. A la tête de vingt mille hommes, le bey favori traversa les plaines arides de l'isthme de Sources (Suez), forca les gorges difficiles d'el-Ogbah, renversa les Arabes qui voulaient lui barrer le chemin, tandis qu'Ismayl-Bey, avechuit millehommes, prenait possession de tout le littoral oriental de la mer Rouge, et que Hassan-Bey, ens'emparant de Geddah, s'acquérait le surnom glorieux d'él-Geddaouy, sous lequel il fut connu depuis : en six mois la péninsule arabique fut conquise, la sainte ville de la Mekke prise et pillée, le cheryf, descendant du Prophète, détrôné, et remplacé par sou cousin, l'émir Abd-Allah , qui témoigna sa reconnais-sance à Aly-Bey , en lui adressant une patente qui l'investissait des titres de Sultan, Roi d'Egypte, et Dominateur des deux mers (1).

(1) Ce dernier titre était particulièrement affecte par les sultans ottomans.

Se voyant ainsi affermi, avec une apparence de légitimité, dans sa souverainété, Aly-Bey voulut cons tater son indépendance, en ordonnant que son nom fit proclamé dans les prières publiques du vendredi, et en faisant frapper au Kaire des monnaies à son propre coin, Tan 118s (1) de l'hégire (2).

Cette misme année. Aly-Bey conqui un plan plus vaste, et dans lequel il trouva les premières causes de sa perte. Il confia trente mille soldats à Mohammed-Bey-Abou-dahab, et le chargea med-Bey-Abou-dahab, et le chargea vernement ottoman, etait un voisinage dangereux, non-seulement pour uiu, mais encore pour le prince d'Acre, son allié et son ami. Il regardait d'ail-leurs cette portion de la Syrie comme

(1) Cette anuée a commeucé le mardi 16 avril de l'an 1771 de l'ère chrétienne. (2) On connaît deux monnaies différentes

frappées, au Kaire, au coin d'Aly-Bey, et J'en joindrai ici les empreintes. La première, en argent allié, conserve encore le toghra (chiffre) du sultan Moustafd-benune dépendance naturelle de l'Égypte, et qui lui avait toujours appartem, lorsqu'elle avait eu des souverains indépendants, tels que les Toulonides, les Ayoubites, et les diverses dynasties des manilouks, ses prédécesseurs.

maintoides, se precesseries.

In a service de l'accesseries de l'accesseri

Ahmed (Moustafa III), avec la date de sou inauguration (1171 de l'hégire). Mais on a gloujé, au revers, le nom d'Aly-Bey, avec la date 85, abrégé de celle de 1185. Cette piece est une ghrouche, ou plastre de 40 médius.



La seconde, également en argent ailié, est une plastre de vingt médins, sur laquelle la date de l'inauguration du suitan est supprimee, et rémplacée par la date de l'an 1183 de l'hegire, que nous avons vue cl-dessus étre l'époque à



laqueite Aly-Bey déclara, pour la première fois, son indépendance. Cette espèce de pièce porte en arabe le nom d'acherynych, et en turk celui de ygnermylig, ou ydrmilik.



à ces nuvertures; mais les négociations trainèrent en longueur, à cause de l'éloignement respectif des deux centres

d'affaires.

Cependant, le suceès arcompagnail les armes d'Al-Be yen Syrie: les troupes de son licutenant Mohammed-Bey Abou-dahda, réunies à celles du cheykh Dáher, son allie, s'étaient enparées heuressement de Ghazada, de Ramláh, de Nábbous, de Jérusalem, de Yaffa, de Saydah (Tancieum Sidon), et vinrent enfin assiéger Damas, min et rada pas à se rendre.

Maltre de cette grande ville et de la Svrie presque entière, Mohammed-Bey Jibru-dahab senit sa cupidite lui conseiller de gadere pour lui-même ses sceller de gadere pour lui-même ses teur. Bien plus, son avarieet son anibition plus, son avarieet son anibition plus, son avarieet son aniportil qu'il fut encouragé dans son ingratitude par les suggestions du divan partique de Constantionjel, avve lequel il avait de Constantionjel, avve lequel il avait eaund du parlid déposé, et qui se hita de l'envier des plus sediusantes promesses.

Dès lors, Mohammed-bèy-Aboudahab cessa de s'avancer sur les terres ottomanes; retouraant en arrière, il augmenta ses forces de toutes les garnisons qu'il avait laissés dans les villes conquises, et qu'il en retira pour les réunir à son corps d'armée.

Il imarcha à grandes journées vers Ekgypte; mais il u'osa cependant se porter de suite au Kaire, où il savait que les janissiares et les autres odjaçs ne lui offirmient que de senentis, dont il Tournant par les déserts, il parvint avec son arnée dans la haut Egypte; et, les derniers jours de l'an de l'liegire 1185 (1772), il s'empara de la villed de soyad, appelà à ul les mécontacts, se il i joindre par quelques tribus arabes, trèque les de la ville de trèque les de la ville de chief de la ville de l'empara de l'empara de la ville de l'empara de l'empara de la ville de l'empara de l'empa

Alors, proclamant hautement ses intentions de détrôner Abj-Bey, il se dirigea vers le Kaire; et, dans les premiers jours de l'an 1186 e l'hégire (1), il arriva, avec des forces considérables, sur

(1) Cette année a commence le samedi 4 avril de l'an 1772 de notre ère.

la rive ganche du Nil, en face d'él-Bas satyn, village situé un peu au-dessus du Vieux-Kaire

du Vieux-Kaire. Aly-Bey se repentit alors d'avoir ferme l'oreille aux avis des amis fidèle « qui depuis longtemps l'avaient averti de l'ingratitude et des perfides desseins de Mohammed-Abou-dahab; il rassembla à la liâte trois mille hommes, et les confia à Ismayl-Bey, pour disputer à son ingrat agresseur le passage du fleuve; mais Ismayl-Bey, effrayé de la supériorité de l'enneni qu'il avait à combattre, et séduit par les promesses accompagnées de menaces, que lui fit parvenir Mohammed-Bey-Abou-dahab, abandonna le parti d'Aly-Bey, et remit ses troupes à la disposition du rebelle qu'il était chargé d'attaquer. Mohammed-Abou-dahab fut recu, au milieu des acclamations, dans le camp d'Ismayl-Bey, dont la défection enlevait au malheureux Aly-Bey ses dernières ressources.

A cette nouvelle désespérante, Aly-Bey s'étair terite dans la citadelle du Kaire, avec ses trésors, son harem, ses amis et ses parisans. Il annonçai l'intention des'y défendre jusqu'aux derniécraignant de se trouver cerné par les roupes de Molammet Bey-John datroupes de Molammet Bey-John datroupes de Molammet Bey-John dacheylsh Athmed, quatrieme fils du cheylsh Athmed, quatrieme fils du cheylsh Dather, qui l'engages à bandonner le Kaire et à chercher de noureau un saile auprès du prince d'Acre,

son père.

La même nuit, avant que les troupes de Mohammel-Bey-Anochhab eussent pris possession de la ville, Ally-Bey sortit de la citadelle, aver ses partisans, se dérobant, par une tuite cocklerée, le long du God-let-Ahmarcellerée, le long du God-let-Ahmarcellerée, le long du God-let-Ahmardésert les frontières de la Syrie, d'où il espérait qu'un revirement de fortune pourrait bientôt le rappeler au Kaire et ertablir dans son ancienne puissance.

C'estains qu' Mj-Bey quitta l'Egypte, pour la troisième fois, dans la uuit du 9 du mois de Moharrem de l'an 1186 de l'hégire (12 avril 1772). Le peu de troupes qui l'accompagnait ne montait pas àsix millehommes, tant combattants que gens de service : son trésor cuttonait a peine huit cent mille sequins, c'est àdire environ six millions de notre monnaie; ses bijoux et effets précieux pouvaient avoir une valeur quadruple.

On marcha jour et nuit; mais, en arrivant, trois jours après, à Khân-Younes, on s'aperquit que cinq des vingt-cinq chameaux qui portaient le trèsor avaient été détournés et pris par les Arabes, et que quelques corps de troupes avaient déserté, avec Youssouf-Khazendur, dans cette retraite nocturne et précipitée.

Lelendenain, onentra dans Chazzah, asile peu sir et dévoué à Mohammed-Abou-dahab; sans s'y arrêter, on arriva, en huit jours, à Acre, où Aly-Bey fut accueilli avec toute l'amitié d'un alifé diéte; mais les coups imprévus des infortunes qui avaient assailli et accablé ce malheureur prince, avaient altéré as aanté, et il n'arriva à Acre que dan-uereusement malade.

Cependant une sesadre des Russes part devaut Acre, ils apprirent les désastres d'.dy-Bey, et de nouvelles négociations se renouèrent. Ces négociations ne furent pas infructueuses de l'artillerie, des munitions, furent données par les Russes, et un corps de trois mille Albanais, qui était au service de la Russie, fut mis à la disposition d'.du-Bey.

Ce renfort et la jonetion des troupes du cheylth Dikher permirent Aly-Bey de rentirer en campagne: toujours reteuu à Acre par sa maiadie, il envoya, trois mois après, Aly-Bey-d-Tantdouy, dont la fidelit n'avait pe the chranke, reprendre Sour (l'ancienne Try), Say-dah, et plusieurs autres villes importantes du littoral de la Syrie, qu'avaient réoccupées des gouverneurs ottomans, après l'évacuation des garnisons de Mohammed. Abou-dahab.

Bientoli II se mit Iu-iméme en marche avec tout le reste de ses troupes, et altaqua Yaffa, qu'il prit, apres cinq mois 
de sée,ex, pendant la durce duque la ville 
de Ghazzah avait été, emportée das 
saut ; et celle de Amaléh, ainsi que celle 
de Loudaha (il ancienne Ly dols), à éliante 
volontairement rendues. Yaffa fut retoutairement rendues. Yaffa fut retoutaire en rendue yaffa fut reyaffa fut retoutaire en rendue yaffa fut re
toutaire en rendue yaffa fut re-

Le 9 du mois de Dou-l-Qadéh de cette même aunée 1186 de l'hégire (3 mai 1773), Aly-Bey était à Yaffa, lorsqu'il vit arriver auprès de lui des envoyés d'Égypte : ces deputes lui étaient adressés par les janissaires, les autres odjâjus et les principaux habitants du Kaire.

Il apprit par eux que Mohammed-Bey-Abou-dahab, qui, aussitôtaprès la fuite d'Aly-Bey, s'était fait proclamer cheykh-él-beled, surpassait en vexations tous les oppresseurs qui avaient déjà pesé sur l'Égypte. Il avait doublé une partie des impôts, triplé une autre partie. Un droit d'une nature étrange et d'un genre nouveau avait été établi, celui de reja-el-mozzalem (exemption de la tyrannie), institué en apparence pour racheter les contribuables des actes arbitraires exercés jusqu'alors par les káchefs, et les remplaçant au profit de Mohammed-Abou-dahab; mais l'impôt nouveau avait été exigé, et les actes arbitraires avaient continué avec plus de violence encore. Du reste, les proscriptions, les confiscations étaient intolérables.

Les députés ajoutèrent que, faifquée du gouvernement vexatoire et spoiiateur de Mohammed - Mou- dahad, ne pouvant plus longtemps supporter gypte entière appelait Alig-Bey, comme son sauveur, et que la ville du Kaire était prête à rouvrir ses portes à son ancien souverain, à s'armer même pour lui, si Mohammed - Hou-dahad tentait versels.

A ce message, Aly-Bey sentit renaître

toutes ase sejérancés; if quitta aussión Jaf/a, et sem inter notue pour le Kaire. Les forces qui étaient alors auprès deux mille cinquents hommes, mais il retira, pour se renforcer, les garnisons de Londdah et le Amnile, pou si l'ennit autour de lui les troupes du cheybh Bleter, dui flas hid ec ce prince le Bleter, dui flas hid de ce prince le Cheybh Kerpin, et de Hussan, clieybh ébour: il avait usus alcebte les services de trois mille chuq ents Moglirebins; le tout format entro huit mille conbattout format entro huit mille conbat-

Le 11 du mois de Moharrem de l'an

1187 (!) de l'hégire (4 avril 1773), la petite armée arriva à Khûn-Younes; et le 16 de Moharrem (9 avril) au-

près de Salahyéh.

Deux jours après, Ally-Bey y fut attaqué par l'avant garde des troupes de Mohammet. Abou-daho, forte de près de douze mille hommes. Après un combat de quelques heures, Aly-Bey, malgré l'infériorité de ses forces, battit l'ennemi, et lui tua un grand nombre d'hommes.

Cette première victoire lui fit ouvrir les portes de Salahyéh : mais il apprit bientôt qu'il ne devait plus compter sur les partisans qu'il avait espèrés dans le Kaire; Mohammed-Abou-dahab avait harangue les odjägs et les cheykhs, leur avait dépeint Aly-Bey comme avant apostasié la foi musulmane par son alliance avec les Russes et d'autres États chrétiens : le fanatisme et quelques distributions d'argent faites à propos avaient changé les dispositons des odjags, qui s'étaient d'abord déclarés en faveur d'Aly-Bey : les seuls janissaires avaient refusé constamment de s'armer contre lui.

Rassuré sur les dispositions du Kaire, et ne craignant plus d'y laisser derrière lui des ennemis dangereux, Mohammed-Abou-dahab en était parti lui-même, pour attaquer en personne son rival.

Le chagrin qu'eprouva Aly-Bey acte ceute cruelle novelle, les faliques et les chaleurs eccessives qu'il avait supportées en traversant une partie du desert, se joignant à une blessure asset graves qu'il avait reque su combat de Salahyeth, lui caussient une flevre violente; et de la lord évait de se montrer à et de la lord évait de se montrer à le mandi 20 du mois de Moharren (18 e mandi 20 du mois de Moharren (18 uri) l'armée entière de Moharmond-Mou-dahab fut en présence, et offrit le combat.

Bien inférieure en nombre, celle d'Aly-Bey hôsita eependant pas à se ranger en bataille pour recevoir le choe : les deux ailes, commandées, l'une par Ally-61-Tantaouy et les autres beys, l'autre par le fils et le gendre du cheykh Dóher, eurent d'abord un success qui pouvait devenir complet; mais (1) Celte année a commencé le joudi 25 mars de l'au 1723 de toutre ser.

Mohammed-Abou-dahab avait, par des émissaires secrets, acheté la défection des Moghrebins et de plusieurs des bevs qui jusqu'alors avaient suivi le sort d' Aly-Bey, entre autres celle d' Ibrahym -Bey et de Mourad-Bey : ce dernier avait mis pour condition à sa perfidie qu'on lui donnerait pour récompense le harem et les biens de son maître, et que la femme chérie d'Aly-Bey, Sitléh-Nefisséh, Géorgienne également remarquable par son esprit et sa beaute, deviendrait son épouse. Les Moghrebins et les bevs déserteurs passèrent sous les drapeaux de Mohammed-Abou-dahab au moment décisif du combat; alors le désordre se mit dans les corps d'Aly-Bey, déjà presque vainqueur; bientôt la déroute fut entière.

Le bey Aly-6-Tantaony et le cheykh E-Tcheleby furent tués. Le cheykh Kerym et le cheykh Hassdn échappèrent, avec Roddoudn-Bey, au massarer du champ de bataille; ils accoururent au camp d'Aly-Bey lui annoneer ce terrible désastre, le suppliant de monter à cheval aveceus, et de fuir vers Ghazzah, où le cheukh Daher était resté avec

quelques troupes.

Alg-Hey se montm infletile à leurs prieres : assis à la porte de an tente, il declara fermement qu'il y resterait, declara fermement qu'il y resterait, intiere; puis, il notona impérieusement à tous ceux qui vousient sauver leur vie de prendre la triute avant l'arrivée de l'ennemi, et de l'abandonner seul à sons se virent forces de lui obléri, et, s'clançant sur la route de Arda+ Younes, sans se virent forces de lui obléri, et, s'clançant sur la route de Arda+ vous, ils en repartirent en toute hête pour Glatzada, doi ils trouvèrent le chey but de la route de l'arbanda de l'entre d'entre d'entre de l'entre d'entre de l'entre de l'entre d'entre

Feu d'heures après qu'Aly-Bey eut lait à ses amis ses dernires aloieux, cinquante hommes, ayant à leur tête le àpadyd ou lieutenant de Mohammedtrée de la tente où ce prince s'était retrée. Les dit mamlouks qui étaient restés seuls auprès de leur maltre avaient été à l'initant missacries; Aly-Bey, laie en marier de la seallant , et avait tué le premier des assaillants , et

- 11-4,000

blessé deux autres d'entre eux. Les autres, n'osant l'approcher, déchargèrent sur lui leurs pistolets, et le blessèrent à son tour grièvement, au bras droit et

à la cuisse.

Il combattait encore vaillamment; agenouillé, et, tenant son pistolet de la main gauche, il abattit le kyahyd luiméme; enfin, atteint encore au bras gauche, renversé à terre par plusieurs autres blessures, baine dans son sang, muttlé, accablé par le nombre, il fut saisi vivant, et porté aux pieds de Mohammed-Abou-dahab.

Celui-ci le fit conduire au Kaire, où, quelques jours après, le malheureux Aly-

Bey avait cessé d'exister.
L'opinion publique accusa alors, peut-être sans injustice, Mohammed-abou-dahab, d'avoir fait empoisonner l'appareil appliqué aux blessures de son

illustre prisonnier. La mort d'Aly-Bey sembla cepen-

dant exciter, dans le cœur de l'ingrat Mohammed-Abou-dahab, quelques remords et une apparence de repentir : du 
vois ; il fid donner au bienfaiteur qu'il 
avait si indignement truli une sépulture 
nonorable au Kaire, et il ne souffrit pas 
que sa léte fût portée, comme un hideux 
trophée, à Constantinople, ainsi que le 
prescrivaient les ordres du sultan Abdel-Hamyd-ben - Ahmed, qu'i venait, 
cette même année, de succéder à son 
frem Moustafo III (1).

#### CHAPITRE X VIII.

Continuation du règne du suitan Abd-él-Hamyd. — Cheykhs-él-beled de l'Égypte Mohammed-Bey-Abou-dahab, Ismayl-Bey, Hohahym-Bey. — Expedition du qapytan-pachi. — Mohammed-Pachā. — Ismayl-Bey retabi. — Othman-Bey-él-Tábel. — Rappel d'Ibrahym-Bey el de Mourád-Bey: leurs débats, leurs guerres, leur accord; leurs avanies, spoliation du commerce européen. — Invasion française.

A rec Aly-Bey s'étaient éteintes les dernières lueurs de grandeur extérieure et de bonheur intérieur qui devaient échairer la vallée du Nil; a vec lui, IPS- gypt de la puis espécer de fromoiter au sypt de la puis espécer de fromoiter au sypt de la puis sepécer de fromoiter au sypt de la puis espécer de fromoiter au proposer de son cheykkel-béled fit retomber ce beau poys au niveau des provinces les plus misérables et les plus opprimées de l'empire ottoma poprimées de l'empire ottoma poprimées de l'empire ottoma de l'empire attoma de l'empi

Egalement en proie aux exactions iniques des agents du fisc impérial et aux avanies sans cesse renouvelées des beys et des kâchefs, qui semblaient se disputer mutuellement la palme de la cruauté et de la spoliation, les populations égyptiennes se virent, depuis le meurtre d'Aly-Bey, livrées, non à des maîtres modérés, et sachant concilier les intérêts des gouvernés avec ceux des gouvernants, mais à des brigands dévastateurs et à des bourreaux impitoyables, ne reconnaissant pour lois que l'impulsion brutale de leur rapacité et les caprices homicides d'une cruauté sans frein et sans limites.

Aussi les regrets universels ne tardèrent pas à suiver Atty-Bey dans sa tombe; hi mort, on appréein tardivement la haute portée des projets que son génie avait préparés pour la grandeur et le bonheur du pays, ainsi que l'administration sage et équitable qu'il avait commende à établir, mais dont on n'avait pas eu le temps de goûter les fruits et de comprendre les bienfaits,

(1) Monnaire du sultan Moustafa-ben-Ahmed (Moustafa III). Cré deux monnaies, la première en argeni et la seconde en cuivre, ont été frappées au Kalre, sous la date de l'an 1171 de l'bégire (1797 de notre ére), antérienrement à la déclaration d'indépendance d'Aty. Bey.



La reconnaissance publique défice d'une voix unanime à Aly-Bey le nom de Graxon (é Acteur, et alter que la la commanda de Graxon (é Acteur, et alter que la latiens contemporaines oserent lu fécurier en présence même de ses assassins, dout la conduite veratoire semblait, dans ses excés intolérables, prendre à tâche chaque jour de grandir encore la mêmoire deleur noble victime.

La Porte Ottomane elle-même, qui avait suscité et stimulé la trahison des hevs contre leur bienfaiteur, ne recueillit pas les fruits qu'elle attendait de cette politique odieuse : le royaume que lui avait enlevé l'audace d'Aly-Bey fut, en sortant de ses mains, également perdu pour Constantinople : au lieu d'un seul rival magnanime et combattant à force ouverte, le sultan s'y était créé, dans les beys et les káchefs, une tourbe d'adversaires cachés, mais non moins rebelles, et qui, dans leur état de guerre permanent avec le gouvernement ottoman, suppléaient par la ruse et l'intrigue à ce qui leur manquait du côté du caractère, des vertus et des talents.

Dès lors, la mallieureuse Égypte appartitui à trente tyrans, couvrant son soi de cadavres, se disputant avec acharnement le pouvoir sur ses provinces dévastées, et ne se montrant jamais d'accord que sur un seul point, leur haine commune pour l'autorité de Constantique de la cons

tinople.
Aussi le sultan Abd-dl-Hamyd dut,
comme avant l'issue fatale de l'entreprise d'Alp-Bey, serisoudre la conserver en Egypte qu'une autorité illusoire
et une suzer-lainet nominatire: les pachis qu'il eavoya de Constantinople
continuèrent, comme ceux qui avaient
de de un manifer par ser producesseux a la
chier aumais par ser producesseux a le
chier aumais par ser produces de la
chier aumais par ser produces de la
chier aumais par le
chier a

Fomenter ces débats, sans cesse renaisants, faisait même la partie essentielle des instructions servêtes et des devoirs imposés aux paclas de l'Exyste par le divan de Constantinople; dés lors le gouverneur titulaire que la Porte Ottomane entretenait au Kaire comme une ombre de son ansultan. Aussi le pachálik de l'Égypte n'était plus qu'une mission déshonorante, une sorte d'exit et de disgrâce pour le vizir ou le pachá qu'on y envoyalt; en partant de Constantinople, il savait que s'il ne phissit pas au chényé-échéed, s'il ne phissit pas au chényé-échéed, chy chargé de hiu signifier sa déposition, espece de messager d'État, ou d'unssére politique, à la sommation duquel toute résistance devait lui être impossible.

En effet, parmi les principaux officiers des odjáge il en était un, l'oddah-báchy, dont la fonction spéciale était de signifier au pachá sa destitution prononcée par le divan du Kaire.

Lorsqu'il y avait unanimité dans les beys pour se débarrasser d'un pachá hostile ou même suspect, cette révolution avait lieu sans rise sanglante, et se terminait, pour ainsi dire, a l'amiable: les beys, réunis en divan général, décrétaient cette déposition, et chargeaient l'oddah-bâchy d'aller signifier au pachà leur arrêt.

Cet officier, vulgairement désigné par le nom d'aboutabaq (1), sortait de sa

(1) On mots against little stement k prim diplot, the summon luncingue avail self domine and pols, et des summon luncingue avail self domine in death destroys, it cause it is former singuisment and the summon self-summon s

Communication



maison seul et sans escorte, monté sur un ane, car l'étiquette officielle exigeait que sa monture ne fût ni un cheval ni un mulet (1), élevant entre ses deux mains le firman de destitution ; son apparition, presage de révolution, attirait bientôt à sa suite toute la populace de la ville : il cheminait à travers les rues. dirigeant sa cavalcade du côté des casernes : sa vue seule était pour tout soldat qui le rencontrait l'obligation formelle de se joindre au cortége improvisé qui le suivait, et qui avait touiours acquis une force imposante à son arrivée à la citadelle. Là, il se présentait à l'audience du pacha, se prosternait respectueusement devant lui; mais en se relevant, il repliait le coin du tapis sur lequel il s'était courbé, et s'écriait : Enzel, pacha! (Descends, pacha!). A ce repli de l'étiquette fatale, à cette formule sacramentelle, s'évanouissait toute la puissance du vice-roi de l'Egypte : les troupes ottomanes qui etaient sous ses ordres , les gardes mê-me de son palais ne lui appartenaient plus, et passaient aux ordres de l'oddah-bachy; lui, mis ainsi hors la loi, devait écouter humblement la lecture du firman fulminé contre lui, et, soit qu'on le chassat d'Égypte, soit qu'on demandât sa tête, il n'avait plus qu'à obéir.

Telle était la position des vice-rois de l'Egypte, avant toujours à redouter d'être déposés par · le divan du Kaire, quand ils ne l'étaient pas par le divan impérial; et nous verrons bientôt le pacha qui avait été l'âme des intrigues dont Aly-Bey avait été la victime, ne recueillir de ses menées astucieuses d'autre récompense qu'une destitution, que lui envoya le divan de Constantinople, au profit du bey son associé de manœuvres politiques.

Le parti qui venait de se séparer d' Aly-Bey ne tarda pas à se diviser luimême en fractions hostiles l'une à l'autre. Chacun des vainqueurs se crut dès lors un droit égal à s'attribuer les fruits de la victoire ; la cupidité et l'ambition mutuelle de chaque prétendant se chargea de punir la trahison de Mohammed-Bey-Abou-dahab et de ses conplices, qui bientôt se décimerent les uns les autres.

Les misérables restes du parti d'.4ly-Bey, fugitifs et proscrits, esperaient en vain trouver quelque tranquillite dans l'asile où les avait recus les cheukh Daher'a Acre: Mohammed-Abou-dahab vint les y poursuivre.

L'esprit d'une vengeance implacable était trop bien dans le caractère de Mohammed-Abou-dahab pour qu'il ne désirât pas ardemment d'exterminer jusqu'au dernier des mamlouks, dont le dévouement et la fidelité étaient autant de reproches vivants pour sa trahison et sa perfidie; mais un autre motif encore appelait ses armes en Syrie: il avait une autre haine à y satisfaire : cette halne , qui devait entrer en première ligne dans ses projets, avait pour objet le prince qui s'était montré, envers l'ancien cheykh-élbeled de l'Egypte, un anci si devune et si sûr, et qui avait perdu un fils pour la défense de sa cause.

Impatient de tirer une vengeance éclatante de l'appui donne par le cheykh Daher a Aly-Bey, Mohammed-Bey-Abou-dahab avait sollicité, auprès du divan de Constantinople, la permission de porter la guerre en Syrie contre le prince d'Acre, dont il rappelait l'insubordination et dont il énumérait les torts envers la Porte Ottomane.

La réponse du Divan fut un firman impérial qui, en le confirmant dans ses fonctions de cheykh-el-beled de l'Egypte, lui conférait en même temps le titre et l'autorité de pachà du Kaire, en remplacement de celui dont il avait servi les complôts contre Aly-Bey, et l'autorisait spécialement à poursuivre le chevkh rebelle.

Muni de ces ordres du sultan, Mohammed-Bey-Abou-dahab ne voulut remettre à aucun autre qu'à lui-même le soin de cette expédition : laissant pour le représenter en Egypte pendant son absence, Ismayl-Bey comme gaym-magam (vice-gouverneur), et confiant le

a maoches étroites, boutonnée et serrée sur

a maoches étroites, boutonnée et serries sur ses reins par une ceinlure. Voyez ce costume dans la planche 22.

(1) Lôis que considere le la considere de la collèbre Jimou/. Ajachyd, dont il a dét question dans le chapitre precedent, derenu d'oddah-blechy qu'il étail, d'abord hyadyd, upui cheght-d'heder, se voiult jamais, an faite de sa puisanner, avoir d'atter mooture que ceile qu'il statte d'attributul de se a noiseme fonctions.

commandement particulier du Kaire à Ibrahym-Bey, devenu son favori, il se dirigea sur la Syrie, et, vers la fin de l'an 1180 de l'hégire (1), il entra en Palestine.

Enorgueilli du double titre dont il était revêtu, et de l'appui de la Porte Ottomane, Mohammed-Abou-dahad déploya dans cette expedition un luxe au-dessus de tout ce que l'on avait vu jusqu'alors; sa tente surtout se faisait remarquer par sa magnificence et par les richesses qu'elle contenait.

Khān-Younes, Chazzah, Ramtīh et plusieurs autres places ne lui offrirent que peu de resistance; Yaffa, commandée par le cheyfih Kerym, gandre du cheyfih Daher, avait tenté de se défendre; elle fut prise d'assaut, livrée au pillage, et la plus grande partie de ses habitants impitovablement massacrée, sans distinction d'âge ni de sexe.

A cette nouvelle, le cheykh Dâher, voulant éviter un sort semiblable à la ville d'Acre, la quitta avec sa famille et les réfugiés égyptiens, ne laissant dans la place que le cheykh Aly, le plus vaillant de ses fils : celui-ci évacua également, quelques heures avant l'arrivée des troupes ennemies, la citadelle, dont il tugeait la défense impossible.

Trouvant Acre sans garnison, Mohammet-Abou-dahab Is pilla, anisi que plusieurs autres villes de la Palestine, où il répandit la terreir par des exécutions sanglantes. Mais ici la main de la destinée avait nurqué le terme de ses crimes. Il s'apprelait à revenir en Expyte, gorgé de sang et clargé d'un butin immense, lorsqu'un matin on le trouva mort datas sa tente.

Fut-II frappé d'un coup d'apoplesie doudroyante, ou pri-til étodif entre les mains d'assassins ignorés, qui avient pu s'introduire dans as tente? avaient pu s'introduire dans as tente? poraîne n'a pas su éclaireir suffisament, nalgre tous les souppous qu'une mort aussi instantanée, aussi imprevue, fit alors n'altre, Quoi qu'il ensoit, puntion équitable du cief, ou représulted d'inmitte Danier, l'assassants autre d'inmitte bumaine, l'assassants mort étrange et nystérieuse de Mohammed Bey-Abou-dehab.

(1) Cette année a commencé le samedi 4 mars de l'an 1775 de l'ère chrétienne.

L'armée éxpptienne, sous la conduite de Mourád-Pey, fit sa retraite sur l'Égypte, emportant le corps de son géneral, qui ful placé au Kaire dans un tombeau peu éloigné de celui d'Aly-Bey, Ainsi, en moins de deux années, la même terre recouvrit le parricide et s. victime, le vil et crimine Mohammed-Bey-Abou-Gahab, que la vindicte publique a justement flétri du surom d'él-Khdyn (le Traitre), et le noble Aly-Bey-el-Kedyn (Aly-Bey-el-Kedyn (Aly

Malgré les prétentions d'Ibrahym-Bey et de Mourad-Bey, Ismayl-Bey succèda à Mohammed-Abou-dahab dans les fonctions de cheykh-et-beled.

Ce bey était, avec eux, le seul qui restât de la maison de l'ancien cheykhel-Beled, Ibrahym-Kyahya, et, comme eux, il était de la création d'Aly-Bey : la crainte seule lui avait fait embrasser le parti de Mohammed-Bey-Abou-dahab : son eœur avait toujours conservé un attachement secret pour Aly-Bey, son ancien maître, et sorti de la même maison que lui. Il n'imita pas Mohammed-Abou-dahab, dans sa fureur à poursuivre les restes infortunés de ce parti qui avait été le sien; les proscrits furent donc rappelés par lui de la Syrie, et il les rétablit dans les honneurs et les dignitės qu'ils avaient possédés sous Aly-Bey, cherchant à s'en faire un appui contre les tentatives ambitieuses de Mourad-Bey et d'Ibrahym-Bey.

En effet, ces deux beys, se liant controlui d'amité et d'intérfet, savient digicherché à le supplanter, et prétendaient chasser du Kair Hassda-Bey-d'-Geddaouy, son ami particulier; néaumoins, ils ne réussirent pas dans cette première entreprise : Ismayl-Bey et Hassdan-Bey a prévinrent, en les attaquant eux-inémes à la citadelle du Kaire, dont lis éstaient déjé emprès, et en les forçant

de s'exiler dans le Sayat.

Mourdd-Bey et l'brahym-Bey s'y
crèèrent les moyens de faire réussir un
nouveau plan d'attaque, et n'en descendirent qu'accompagnés de forces redoutables. Livrant alors bataille à IsmaylBey, ils tallièrent ses troupes en pièces,
et le forcèrent son tour de quitter l'É-

gypte.

Ismayl-Bey, à qui sa défaite complète enlevait tout moyen de prolonger sa dé-

ícnse, se retira à Constantinople, Hassón-Bey-H-Ceddaouy, fait prisonnier, et déporté à Geddah en Arabie, gagna le patron de la barque qui l'y transportait, debarqua à Gosséyr, petit port d'Egypte sur la mer Rouze; et, traversant le désert, alla se cacher aux extrémités de la

haufe Égypte.

Maîtres du Kaire, Ibrahym-Bey et Mourdd-Bey s'emparient de l'autorité: Ibrahym-Bey se fit reconnaître 
comme cheyhh-di-beled; Mourdd-Bey 
prit pour lui la dignité d'émy-el-hag 
(prince du pèlerinage). Plusieurs de leurs 
maniouks furent nommés beys et un 
plus grand nombre Achefs. Leur conduite administrative fut, comme celle 
de la plupart de leurs prédécesseurs, signalée par des usurpations et des rapines.

Ils gouvernaient ainsi, au milieu des malédictions universelles, quand ils rouvelle qu'Ismayl-Bey était de retour de Constantinople, et qu'on l'avait aperçu, se dirigeant, avec a suite, sur le village de Beloudn, dans la

province d'Atfyeh.

Ausside lis envoyèrent à as poursuite un gros corps de manlouis, qui ne tardérent pas à l'atteindre : il y eut une action sanglant, dans laquelle périt presque tout le reste de la mision d'Lemayl-Bey. Lair-même, il ne dut son salut qui une caverne, où il se cecha, et dans laquelle il resta trois jours entiers de la il put ensuite gaper le setiers de la il put ensuite gaper le seviers de la il put ensuite gaper le seviers de la il put ensuite gaper le seviers de la il put ensuite gaper le setiers de la il put ensuite gaper le setiers de la il put ensuite gaper le suite de Granadé. Judessus de l'avant-dernière cataracte.

Les nouveaux succès obtenus sur les derniers reates du part di l'Imanyi-Bey permirent a Mourdat-Bey des 'cloigner de l'Egypte pour le pelerinage dela Mekke. Il y rempit ses fonctions d'émprediage, conduisit et ramens la earvane sacrée au milieu des plus grands dangers; car, soit en allant, soit en revenant, il fit route entouré de tribus lostiles d'Arabes, qui attaquerent plusieurs fois, mais sans succès, la caravand dont la d'éfense lui était confiée.

Mais, de retour au Kalre, un refroidissement survint entrelui et Ibrahym-Bey: ils se reproehèrent réciproque-

(1) Chellat-41-Nyt.

ment l'évasion d'Ismayl-Bey; et Ibrahym-Bey, courroucé, quitta brusquenient le Kaire pour se retirer à Minyéh,

dans la haute Egypte.

Mourad-Bey s'inquiéta de cette retraite de son collègue, et envoya auprès de lui quelques - uns des principaux cheykhs, qui flèchirent son ressentment et le ramenèrent au Kaire.

Cependant, la bonne intelligence des deux beys ne dura pas longtemps. A son tour, Mourdd-Bey se reira à Mingèh, reprochant à Ibrahym-Bey se laisons avec les bevs Oltmân-el-Cherquouy, Ayoub-el-Sophery, Souleymân, Brahym-el-Sophery et Moustafd-el-Sophery, tous cinq chefs de maisons ennemies de la sienne.

Mourdd-Bey resta ainsi einq mois absent du Kaire. Ibrahym-Bey, qui d'abord avait regardé cette absence comme momentanée, et devant cesser avec l'explosion de l'humeur bilieuse de Mourdd-Bey, la voyant se prolonger, s'en alarma, et envoya à son tour des eheykhs au-

près de lui.

L'altier Mourad-Bey ne voulut rien entendre, renvoya la députation, et, descendant lui-même en armes, avec ses mamlouks, le long de la rive occidentale du Nil, il vint prendre position à Guzéh en face du vieux Kaire : là il paraissait faire des dispositions pour traverser le fleuve; et, se voyant contraint à eombattre, Ibrahym-Bey se posta sur l'autre rive du Nil, afin d'en disputer le passage. Les deux adversaires restèrent ainsi en présence pendant dix-liuit jours, échangeaut d'un bord à l'autre quelques coups de canon, qui ne tuèrent qu'un homme et un cheval : puis, sans autre résultat Mourad-Beu se décida à remonter à Minyéh.

Cinq mois après cette nouvelle retraite, il y vit arriver une seconde ambassade: cette fois il consentit à revenir au Kaire, en affectant néanmoins quelque répugnance, et imposant la condition espresse que les cinq beys ses ennemis seraient remis entre ses mains.

Cette condition obtenue, il descendait au Kaire, lorsque en route il apprit que les proscrits, instruits à temps par une communication secrèted'lbrahym-Bey, s'étaient évadés du Kaire, et s'étaient jetes dans la province de Qelyoub, pour

de la gagner la haute Égypte en passant par les Pyramides.

Mourad-Bey se trouvait alors à Gesrel-Assouad (la Digue noire), dans les environs de ces monuments : c'était par cette position que les fugitifs devaient nécessairement prendre leur route; cependant, au lieu de les y attendre, Mourad-Bey y laissa seulement un gros détachement d'Arabes, et aussitôt traversant le Nil à la tête de ses mamlouks, il courut les attaquer à Rás-él-Khalua (la Tête du Canal) : il fut blesse dans le combat, et se vit contraint d'abandonner le champ de bataille a ses antagonistes : ceux-ci, se persuadant qu'ils n'avaient plus d'ennemis à combattre, se porterent sans crainte à Gesrél-Assouad, où ils tombèrent dans l'embuscade d'Arabes qui leur avait été tendue, et furent conduits prisonniers à Mourad-Bey.

La culter de colui-ci était déannée par l'humiliation de ses ennemis: il se contenta de les rélèguer dans les villes de Mansoural, de Farrekour et de Daniette. Les cuiles n'y restèrent pas dans l'inaction ils se concerterent, et, sur la fin de l'an 1197 (1) de l'hégire commence de s'oute, pour alle consenit à les réintégre dans leur i consenit à les réintégre dans leur

rang et leurs privilèges.

Depuis cet orage, trois années s'écoulèrent, pour l'irrahym-Bey et pour Moisdrad-Bey, dans le calme d'une concorde parfaite; tous deux en bon accord se partageaient les revenus de l'Égypte, n'en rendant aucun compte, ou bien le fisiant d'une manière audacieusement illusoire pour les intérêts de la Porte Ottomane (2).

(1) Cette année a commencé le samedi 7 dé-

cembre de l'an 1783 de notre ère.

(2) Les beya varient été autorités, dans l'origine, à faire le prétierement des dépaises administratives, aut le Abazards, ou trietor des revenus de l'Égyple, qu'ils envoyaient à Constantinople. D'année en année le mémoire de ces dépenses réclies ou fictives s'était gonfié progressivement, diminiquant d'autort le montait des contributions adressées au suitan. Enfla, nous l'army. Be qu'il Mourald Bey, con principal de l'autorité montait des contributions adressées au suitan. Enfla, nous l'army. Be qu'il Mourald Bey, con principal de l'autorité de l'a

Déjà indisposé contre eux par les plaintes qu'il recevait continuellement à eleur sujet de Mohammed-Pachd, alors gouverneur titulaire de l'Egypte, le sultan Abdel-Hamyd se décida, l'an 1199 (1) de l'hégire (1788), à envoyer une armée pour réprimer leur audace.

une armee pour reprimer leur audace. Cette armée, commandée par le qapytán-pachá Hassán en personne, débarqua à Alexandrie, le 25 du moide Chaabán de l'an 1200 (2) de l'hégire (23 juin 1786), et porta la terreur parmi les beys.

is se rassemblèrent en divan général; mais la confusion qui troubla leudidelibérations ne leur permit pas de delibérations ne leur permit pas de déterminàrent à reclamer l'interession déterminàrent à reclamer l'interession du pachá celul-cia la refusa; lis à dressàrent alors au cheykh ./hm.ed.el.-4-rychy, berf de la mosquée Gamd-el.-4-char, et au cheykh ./hoham.ed.-d.-Mohdy (3), qui se chargérent d'aller à Rosette, implorer la clémence du qapytán-pachá.

lètements furent poussés à un tel point que l'officier chargé chaque année de payer le hôtager de l'arte année de payer le khazarés à Constantinople n y portait plus d'argent complant, mais, pour tout versement, un gros portéeuille rempil de pièces élablissant frauddeutement l'excédant des dépenses aur d'arnée d'ensiantinople en d'ébet envers le divan de l'Egypte.

(1) Cette année a commencé le dimanche 14 novembre de l'an 1784 de l'ère chrètienne. (2) Cette année a commencé le vendredi 4 novembre de l'an 1786 de notre ère. (2) Sceau et signature du chey di-Mohdy,





Embarqués à Boulag, sur une chajo upe richement ornée, les deux chevkhs se rendirent à leur destination, et furent accueillis par l'amiral ottoman avec la distinction due à leur caractère et à leur mérite particulier; mais, prévoyant bien qu'à l'abattement et au découragement des beys succéderait promptement quelque résolution violente, ils ne voulurent pas se compromettre en parlant en leur faveur : ils se bornèrent à prier le gaputan-pachá d'ordonner à ses troupes d'épargner les populations de l'Égypte, innocentes de tous les torts des beys; « car, ajoutèrent-ils, le Dieu très-haut a dit dans son livre sublime : Sur la « tête des conquérants retombent les « maux qu'ils jont souffrir aux peu-

a plez. a conduite des deux députés fut Cette conduite des deux députés fut prudente; car, à peine soriaient-fia de l'audiencede l'assein-Copptiène l'audiencede la peine de l'audience de l'audience de tête de dix autres beys, de plusieurs kâchets et de nombreux mamlouks : on annonçait en même temps l'occupation par eux du bourg de Rahmdnygh, à l'embouchure du canal d'Alexandrie

dans le Nil.
En effet, à peine la députation pacifique était-elle partie du Kaire, du Morre, de de la Vaire, de la vier et au la vier et de la vier et de

en respect.

Rohmdnyd fut bientôt le théâtre
d'un combat inégolentre les mamlouks,
depouruns d'artillenér et de fantassins,
des mortiers et de l'internet de vantassins,
des mortiers et de l'internet. L'issue
des mortiers et de l'internet. L'issue
ternet entre les jambes des cheivaux des
mamlouks y mirent le desorder et sautrernet la victorie au oppytlan-pach,
autrernet avec l'entre l'ent

fugièrent en toute hâte dans le Sayd, où ils attendirent que les Ottomans vinssent les attenues

les attaquer.
Voyant le Kaire évacué par les manlouks, le pachà Mohammed rassembla les odjágs, descendit avec eux de la citadelle, et se prépara à recevoir, à leur tête, le généralissime de l'armée ot-

tomane.

Hassán-Pachá ütson entrée au Kaire
le 5 du mois de Chaouál de l'an 1200 de
l'hégire (1º août 1786), aprèsa voir ruiné
et dévasté tout le pays sur son passage:
il n'est sorte d'excès et de hrigandages
que ne se permissent les soldats turks;
et le qapy l'ân-pachá ne put arrêter le
désordre qu'en faisant sur quelques-uus

que ne se permissent les soldais turks; et le qapytén-pachá ne put arrêter le désordre qu'en faisant sur quelques-uus d'entre eux des exemples terribles qui arrêtirent les autres. La tranquillité rétablie ainsi aux dépens d'un grand nombre de têtes, /lasdan-Pachá fli procéder à la vente à l'encan de tout ce qui apparlenait aux beys, de leurs maisons, de leurs ha-

pens d'un grand nombre de têtes, Hazada-Raché fil procéder à la vente à l'encan de tout ce qui appartenait aux certains de l'encant de l'encant de l'encant de rema, et mône de fillet esclaves enceintes d'eux. Les cheykhs réclamèrent justers, comme n'étant pas moins contraire aux lois du Koran qu'à celles de l'humantié. « J'étrirai, leur dit le gaton de la comme de l'encant de l'encant de l'aux de l'encant de l'encant de l'encant de contraire des propriets de se nomenis du aubline sultan. » « On t'a en-

la vente des proprietes des ennemis
du sublime sultan. » — « On t'a envoyé ici, répondit le cheykh Sadát,
 chef des cheykhs, pour châtier deux

« individus coupables, et non pour en-« freindre nos lois et nos usages; douécris ce que tu voudras! » Cependant, après de mûres réflexions, les esclaves que les mamlouks avaient rendues enceintes furent exemptées de l'encan.

Hussan-Pachd organisa ensuite 13-di ministration sur le pied ottoman, et envoya, contre les beys du Sayd Abedyn-Pachd avec une grande partie de l'armée, à laquelle se réunitent Inamys Bey et Hautan-Bey-el-Ceddaouy, avec quelques maniolas. Il y eut dans la baute Espyse une filire meuritière, partis, qu'ils se relivirent, les beys sus catranctes, les Turks au Kätre, après avoir ravagé chacun la partie du Sayd que traversait leur retraite.

ue traversait leur retraite. Là se termina l'expédition de *Hasson-* Qupytan-Pachă, que la guerre des Russes rappela à la capitale; son but fut tout à fait manqué, puisqu'il rentra à Constantiuople sans avoir extirpé de l'Égypte les beys rebelles.

Truypte les beys rebelles.
En partant, il rétablit Ismayl-Bey dans ses fonctions de cheykh-él-beled; te Ismayl-Bey créa émyr-él-hag son ancien auni et compagnon de fortune. Has-

san-Bey-el-Geddaouy, avec lequel il par-

tages l'autorité. Il remplissalt depuis quelques mois avec equité ces fonctions qui fui avaient l'autorité de l'autorité d'autorité de l'autorité d'autorité d'autor

Le sultan Selym III, ben-Moustafa, qui succèda à Abd-el-Hanyd (1) sur le trône ottoman, l'an 1203 (2) de l'hégire, confirma Ismayl-Bey dans sa haute dignité, et ce cheykh-tb-bled continua de gouverner l'Egypte paisiblement,

(1) Monnaies du sultan Abd-El-Hamyd-ben-Ahmed, frappées en or au Kaire sous la date de 1187 de l'hegire, 1774 de notre ère.



La prensière est un demi-zermaboub ou nousigéh (demi-sequin); la seconde est un fondougly: (2) Cette année a commencé le jeudi 2 octobre de l'an 1788 de notre ère.

jusqu'à l'an 1205 de l'hézire (1). Cette année fut fatelà l'Egypte, et surtout àsa capitale. Une peste furrieus y moissonna d'innombrobles victimes, y moissonna d'innombrobles victimes, d'aussi cruels ravages; chaque jour plus de mille morst sécimianent la population du Kaire. Les autorités furent renouve-fees jusqu'à trois fois dans le même jour, les fonctionnaires, à peine nommés, mont. Jonagh Play et tout a mais de succombèrent. On ne peut encore au succombèrent. On ne peut encore au succombèrent. On ne peut encore au succombèrent.

peste d'Ismayl Ce fléau retablit les affaires d'Ibrahym-Bey et de Mourad-Bey. Othman-Bey , surnommé él-Tabel , seul reste de la maison d'Ismayl-Bey, venait, il est vrai, d'être nomme cheykh-el-beled : mais il était hors d'état de soutenir le poids qu'on venait de lui confier; il rappela lui-même au Kaire Ibrahym-Bey et Mourad-Bey; et ils y rentrerent le 5 du mois de Dou-l-Oadéli de la même année (7 août 1791): à leur approche, Hassan-Bey-él-Geddaouy se retira dans la haute Égypte, laissant sans résistance Ibrahym-Bey et Mourad-Bey ressaisir le pouvoir.

L'Egypte rentra ainsi sous le joug de deux tyrans associés, dont l'Opperession devait peer sur elle pendant une plus tongue période que celle d'acuer periode que celle d'acuer periode que celle d'acuer acuer aircantairement chaque année les fonctions de cheybb-él-beled, ou d'empr-él-bag, ne devaient plus être renversés que par l'intervention inespèrée d'une armée de cette Europe depuis si longtemps êtrangère aux affaires de l'Orient.

Il ne restait, en effet, aux populations égyptiennes nul espoir d'une revolution intérieure: les deux heys avaient écrasé tous les partis qui pouvaient leur devenir hostiles; ne laissant quelque autorité qu'aux maisons des beys leurs affidés, ils retenaient dans l'humiliation, la crainte et l'impuissance, les

maisonsdont les seutiments secrets leur étaient suspects. Rivaux d'ambition, envieux l'un de l'autre, ils avaient pourtant uni leurs

l'autre, ils avaient pourtant uni leurs (1) Cette aunée a commencé le vendredi 10 septembre de l'an 1790 de notre cre.

the Cons

intérêts solidaires pour la conservation du pouvoir, quoique divisés par leurs métiances mutuelles, leurs antipathies reciproques, et l'opposition de leurs caractères.

Plus âgé que Mourdal-Bey, Ibrahym-Rey à l'expérience que lui donnaient les années joignaît la réserve, l'astuce et les temporations d'une politique concollégue, dont il savait que l'orqueil ne se contentait qu'aver peine d'un pouvoir partagé, mais se sentant inférieur en travoure, en forces physiques et en tateravoure, en forces physiques et en tademarche qui plut le commettre avec lui et l'appeler sur le champ de bataille.

Moins violent, mais non moins despote et intéresé, il joignait às acupidité une avarice étrangère à Mouradé-Bey; mais il affectait de faire contraster ses manières doucereuses avec la brusque impétuosité de celui-ci, et se plaisait à lui laisser l'odieux des vexations tyranniques, des rapines et des avanies, sauf à en partager ensuite avec lui le produit.

Le seul acte de vigueur qui elt signalé la vie politique et militaire d'brahym-Bey, avait été l'assassinat de Saleh-Bey, c'hef de la maison des Fellahys (1), qu'il poignarda ou plutôt fit poignarder par sa suite dans une des rues du Kaire, d'après les ordres de Mohammed-Bey-Aboudahab, dont la faveur particuliere récompensa l'auteur de cet infâme exploit.

D'ailleurs, dans tout le reste de sa conduite, soit quand il y fut parvenu, branomit possi quand il y fut parvenu, brahym-Bey se montra toujours tottueux, sans foi, dissimule, pusillanime même emeticuleux, prodiguant les promesses avec l'intention de n'en tenir aucune, tronpant par des démonstrations d'anitité celui dont il préméditait l'assassiant, n'abandonnant jamis un projet conçu, mais n'arrivant à la réussite que par des voice scachées et obliques.

Mourad-Bey, au contraire, ne demandant rien à la ruse, mais tout à la force, taillé en vigueur, musculeux, doué de nerfs d'acier et d'un bras capable de trancher la tête d'un beuf d'un seul coup de sabre, Mourad-Bey,

(1) Cette maison était ainsi nommée parce que le premier chef de mamiouks dont elle tirait son origine avait été un simple fellah. dont la physionomie martiale participait de celle du lion, n'avait pas d'égal sur le champ de bataille, et dans ses colères faisait trembler jusqu'à son timide collègue lorsqu'il soupçonnait de lui quel-

que perfidie.

Du reste, ne commissan pas plus in Du reste, ne commissan pas plus in Du reste, ne commissan pas plus in commissan pas plus in commissan participator de pardo ment; sachard apprecier la valeur et le mérite dans ses ennemis mêmes; dévoue a ses anis, fidde à sa parole, tantôt cupide et intéressé, tuntôt libéral et ace ainsi participator de control de la commissan participator de la commissan participator de la commissan participator de la commissan participator de la commissa del commissa de la commissa de la commissa de la commissa de la commissa del commissa de la commissa del commissa de la commissa de la commissa de la commissa de la commissa del commissa de la commissa del commissa de la commissa del commiss

tôl' L'fjar fougueux et indomptable(1). Le retour des deux heys au Kaire fut suivi d'une horrible famine, qu'on les accuss d'avoir suscitée, afin des edefaire à meilleur prix des grains accaparés par eux dans la hute Egypte : ils reversàrent les autorités établies par le qarytan-pachá, en rétablirent d'autres, se livrant a toutes sortes de violences et de vexations.

Les excès que se permirent leurs mamlouks, et surtout ceux de Mohammed-et-Elyf (2), occasionnièrent une insurrection générale, qui les força à suspendre momentanément leurs actes tyranniques; mais, l'insurrection une fois

apaisée, ils les renouvelèrent, et des

(1) A. Sceau d'Ibrabym- B. Sceau de MouradRen. Ren.





Nowa le portrait de Mourade-Bey, planche 40.

(3) Ce bey avat pris ès auranou l'Effy, derive
du moi arale elf on elf (mille), parce qu'il tirait vanié d'avoi elé, comme l'ancie prince
Qeldoun, acheté mille pieces d'or. C'est du produit de ses cascions et de ess avaies qu'il ticonstruire, sur la piace Exbélyah au Kaire, le
magnifique palai dans feque le général en
chet de l'armee française elabit sa résidence et
le quartier guerat de son étal-mayor.

avanies exorbitantes frappèrent successivement les diverses corporations du commerce du Kaire.

C'est à cette époque que se rapporte une anecdote curieuse que j'ai apprise au Kaire, de ceux mêmes qui avaient été témoins et victimes de l'avanie dont elle contient le récit.

Mourad-Bey avait annoncé le projet de renouveler l'habillement et l'équipement de toute sa maison militaire; sous ce prétexte, car son véritable motif était de se procurer les moyens d'une agression contre son collegue Ibrahum-Beu, il frappa une forte avanie sur toute la corporation juive, non-seulement du Kaire, mais encore de l'Égypte entière : on conçoit quel emoi dut causer untel aete dans la synagogue : les fortes têtes d'Israel s'assemblèrent pour discuter les moyens d'éluder la demande tyrannique, et l'on convint d'envoyer au bey les deux plus vieux rabbins, qui s'étaient vantes d'avoir les movens de détourner l'orage,

·Admis devant Mourad-Bey, « Prin-« ce, lui dirent-ils, nous sommes pau-

- · vres; et quand vous vendriez nos biens, a nos femmes, nos enfants, et nous-« memes, vous n'en retireriez pas la
- « dixième partie de la somme que vous nous avez condamnés à vous payer; « mais si vous daignez nous décharger
- « de la contribution intolérable que
- « nous ne pourrions vous payer, en
- « échange de cet aete de votre généro-« sité, nous vous offrons la découverte
- « d'un tresor bien autrement conside-« rable, et qui pourra vous dédommager
- « au centuple : la connaissance de ce
- « tresor a été transmise dans notre fa-
- « mille de génération en génération, et « nous devious la transmettre à nos
- « fils : maintenant nous seuls en som- nies dépositaires. » Mourad-Bey ouvrit les oreilles aux mots de trésor et de dévôt : - « Je
- retire mon arrêt d'avanie! s'éeria-t-il; « voyons le trésor. » - « Le trésor,
- . dirent les rabbins, est enfoui dans la « mosquee qu'Amrou-ben-el-Aass a
- « élevée au Vieux-Kaire; il v a été dé-« posé par ce conquérant de l'Égypte .
- dans un coffre de fer, qu'il eacha
- « dans un souterrain que nous seuls
- · pouvons vous indiquer. »

Les renseignements furent donnés

avec une exactitude qui semblait en ga-

rantir la véracité ; il existait d'ailleurs une autre garantie, c'était celle des

Mourad-Bey n'osa pas aller s'em-

têtes des deux rabbins révélateurs.

- parer de vive force des trésors qu'il regardait dejà comme lui appartenant : pour y porter la main, sans exciter de scandale, et sans être accusé de violation de mosquée, il imagina de feindre une partie de chasse, et, a son retour. de passer comme par hasard devant la mosquée d'Amrou; y entrer pour y faire sa prière parut une chose toute naturelle, et les cheykhs de la mosquée vinrent recevoir le bey puissant qui les honorait de sa visite.
- Mourad-Bey parcourt la mosquée, la trouve mal entretenue et presque en ruine. . Puisque Dieu m'a amené . dans ce lieu saint, dit-il aux cheyklis, e'est sans doute afin que j'en devienne « le réparateur, et que mon nom « puisse être joint dans vos prieres a celui du fondateur , l'illustre Am-
- " rou-ben-él-Aass : demain j'enverrai « les ouvriers pour commencer les ré-« parations. » Le lendemain, en effet, les ouvriers

vinrent; mais, au lieu de s'occuper des parois les plus ruinées, ils commencerent à démolir et à creuser le sol, à l'endroit qui leur fut indiqué par un agent dévoué à Mourad-Bey et son confident.

Après quelques heures de fouille, le souterrain fut trouvé; Mourad-Bey, averti, vint assister à l'extraction d'un inmense coffre de fer, conforme à la description que les rabbins en avaient faite. Le coffre était à moitié rongé par la rouille : les serrures étaient sans clefs : on brisa le couvercle, et on trouva pour tout trésor le coffre rempli de feuilles de parchemin, sur lesquelles étaient tracées des portions du Koran en magnifiques earactères koufiques de l'epoque d'Amrou-ben-el-Aass (1).

(1) Le coffre de fer fut brisé et pour ainsi dire broye, tant on espérail trouver dans ses parois quelque cachette, recelant des diamants ou autres objets précleux. Les feuilles manus-crites du Koran, jetées en tas au fond du souterrain, y furent abandonnées à l'humidité, à la pourriture el à la destruction.

C'est la que je les si trouvées, en visitant la mosquée d'Amron ben el Aass; J'ai recueills el Il fut heureux pour les deux juifs, que, cachés dans la folue, ils eussent prudemment voulu épier eux-mêmes la découverte du trésor : ils purent s'enfair à temps, et se dérober aux marques de reconaissance de Mourad Aeg, qui, de retour au. Kaire, se venges de son despopoietement, en frappant une coutribution double sur les juifs, et en faisant cruellement blotoner les retardataires.

Les moyens ou les occasions favorables manquèrent alors à Mourad-Bey pour la scission qu'il préméditait avec son collègue; mais depuis ce temps, la position respective des deux beys, rivaux d'ambition et également avides du pouvoir suprême, ne fut plus qu'une alternative continuelle de mésintelligence et de raccommodements, dont les frais étaient toujours payés par les po-pulations, au moyen de quelque avanie nouvelle lancée sur le Kaire ou sur les provinces : car, vainqueurs ou vaineus, maîtres du Kaire ou fugitifs dans le Sayd , la seule chose sur laquelle Mourad-Beyet Ibrahym-Beyse montrerent invariablement d'accord, ce fut le système de déprédations et de rapines, dont ils écrasèrent à l'envi la malheureuse

Egypte.

Leur cupidité insatiable, après avoir épuidé les ressources des populations despriteurs, s'atalqua au commerce étranegre d'entre des services des s'atalqua au commerce étranegre d'entre des services de la commerce étranegre d'entre des services de la commerce d'entre de la commerce del la commerce de la commerce del la commerce de la commer

L'intervention du pachà avait été inutile; et les réclamations portées à Constantinople n'avaient reçu du sultan Selym III (1), qui y régnait alors, d'autre réponse qu'un silence, qui semblait, ou autoriser les tyrans subalternes, ou annoncer l'impuissance de la

(1) Monnaie du sultan Selym-ben-Moustafd (Selym III 1, frappée au Kaire, sous la date de l'au 1203 de l'hégire (1785 de notre ère ).



Autres monnaies du même prince, frappées également au Kaire, et sous la même daie, qui est celle de son avénement au trône de l'opplantiquelle.



racheté du cheykh de la mosquée toutes ee qui n'étaient pas irop déteriorées pour se relo a toute conservation, et ces feuilles, égalem précieuses par leur antiquité et leur callig phie, font parise de mon petil musée orien Je donnerai ici le Jac-smile des trois lig



Porte Ottomane pour les réprimer. Les choses allèrent au point que des pétitions collectives furent adressées à la métropole, et que, dès l'an III de la république (1795), le Directoire fut saisi de ces griefs, par l'intermédiaire du consul Magallon (1).

Toutefois, depuis ce temps, jusqu'au jour où le Vainqueur de l'Italie entra dans les vues des pétitionnaires, Mourad-Bey n'avait réponduaux plaintes des consuls européens que par des avanies nouvelles, à leurs menaces que par des confiscations; il venait même demettre le comble à ce système spoliateur, et une ordonnance d'emprunt

(1) Charles Magallon, né à Marseille en 1741, fut cieré dans le commerce, et passa en Zeypèe, où li sépoura plus de vingi années. Espoura plus de vingi années l'accident de la commerce del la commerce de la commerce del la commerce de la commerce le fritti quom devalt en attendre, par la men-sure foldes musulman; in rivalli des An-plais, et prul-dire senor plus par la faute du les operations du consul, accorda as protec-tion spéciale et un péritique exclusif à in Maigre fec ablactes que Magation ne cessa de renconter, la considération personnelle dont Maigre fec ablactes que Magation ne cessa de renconter, la considération personnelle dont rentre parties au nejeopatia eturopées dis-bitian faire, ainsi qui sus Français qui vuy-rentre pervice au nejeopaties qui vuy-rentre pervice au nejeopaties qui vuy-le distribute de la considera de la con-tre de la considera de la considera de la con-tre de la considera de la considera de la con-tre de la considera de la considera de la con-tre de la considera de la considera de la con-

On a attribué aux documents qu'il avait donnés au gouvernement français, sur l'état de l'Egypte, la première idée de l'expédition française qui devait soumettre ce pays.

forcé allait ruiner de fond en comble toutes les maisons européennes qui exercaient le commerce au Kaire, quand tout à coup, vers le milieu du mois de Moharrem de l'an 1213 (1) de l'hégire (2), une nouvelle parvint a Mourad-Bey, dans son palais de Gyzėh (3), nouvelle étrange, imprévue, presque incroyable, qui semblait être une reponse providentielle à ses mesures de pillage organisé.

Une armée française venait de débarquer sur la plage d'Alexandrie (4). BONAPARTE arrivait!

# (1) Cette année a commencé le vendredi 15

juin de l'an 1798 de notre ère (2) Premiers jours de juillet 1798.

(2) Premiers jours de juillet 1798.

(3) Crets pors mettre à l'abri de tout gnetapens de la part de son collègee L'abridant parties de la part de son collègee L'abridant parties de la part de son collègee L'abridant parties de la partie de la collègee l'abridant parties de la collègee l'abridant parties de la collègee de l'abridant parties de la collègee de la col

rem, àn 1213 de l'hégire : la nouvelle em parvine un kaire le 20 de mées mois mussimm (4 (sil-let). Cette cooveile fut portée Mourad-de par mad-de 20 de l'est pour le 10 de 10 de l'est pour le 10 de l'est pour le 10 de 10 de 10 de l'est pour le 10 de · potre secours. »

# TABLEAU DES MOIS DE L'ANNÉE LUNAIRE DES MUSULMANS.

| 1 | MONARREM, ayani     |
|---|---------------------|
| 2 | SAFAR.              |
| 3 | RABY-FL-AQUEL.      |
| 4 | RABY-EL-THAUY (1).  |
| 5 | GEMADY-EL-AOUEL,    |
| 6 | GEMADY-EL-THANY (2) |
|   |                     |

<sup>(1)</sup> On donne aussi à ce mois le nom de Raby-(2) On nomme aussi ce mois Gemady-él-

| rs. |     |                  | jour |
|-----|-----|------------------|------|
| 30  |     | REGER,           |      |
| 29  | - 8 | CHAABAN.         | 2    |
| 30  | 9   | RAMADAN.         | 3    |
| 29  | 10  | CHAOUAL          | 2    |
| 30  | 11  | Dne-L-OADER.     | 3    |
| 29  | 12  | DOU-L-HAGEH (1), | 2    |
|     |     |                  |      |

(1) Ce mois a trente jours dans les années embolismiques, ou interculaires, répondant, dans le cycle lunaire musulman, a nos annees bissextiles.

# TABLEAU CHRONOLOGIQUE DES PRINCES

QUI ONT RÉGNÉ EN ÉGYPTE,

DEPUIS LA CONQUÊTE DES ARABES JUSQU'A CELLE DES FRANÇAIS.

| DEPUIS LA CONQUETE          |                        | ES JUSQU'A CELLE DES FRAS                         | QAIS.                    |  |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--|
|                             | Hég. Ère ch.           |                                                   | Heg, Ère ch.             |  |
| PREMIERS KHALTFES.          |                        | DYNASTIE DES EKHCHYOITES.                         |                          |  |
| Onan-ébn-él-Khettáb.        | 18 - 619               | Mohammed-Exuctive.                                | 323 934                  |  |
| DTH wan-ben-Affan.          | 23 - 644               | ABou-Houn-ben-Ekhehyd,                            | 334 - 940                |  |
| ALY-ben-Aby-Taleb.          | 35 655                 | Abou Hassan-ALY-ben-Ekheliyd.                     | 219 - 961                |  |
| ILI-Den-May Times.          |                        | Karous-èl-Ekbehydy.                               | 355 - 966                |  |
| KHALYPES OMNYADES.          |                        | ABOU-L-PAOUARIS-Den-Aly.                          | 357 968                  |  |
| MOADUYAH-ben-Aby-Sofyan.    | 41 661                 | KHALLIFES FATLMITES                               |                          |  |
|                             | 60 - 681               |                                                   |                          |  |
| MOAGUYAH-ben-Yezyd.         | 64 684                 | Moez-ben-Al-Mansour.                              | 302 - 972                |  |
| BB-ALLAH-ben-Zobeyr.        | 61 - 684               | Azız-ben-Moêz.                                    | 365 - 975                |  |
|                             | 64 - 684               | HAKEM ben-Azyz.                                   | 386 996                  |  |
|                             | 65 - 684               | Danen-ben-Håkem.                                  | 411 1021                 |  |
| Duar ynchen-Abd-él-melek.   | 86 - 705               | Mostansen-ben-Daher.                              | 427 — 1036<br>487 — 1094 |  |
| con gynan-ben-Abd-el-meiek. | 96 - 714               | MOSTAALY-ben-Mostanser.                           | 495 - 1101               |  |
| Data n - hen- Abd-Al-Azvz.  | 99 - 717               | Amer-ben-Mostaaly                                 | 524 — 1101               |  |
|                             | 101 - 720              | HAFEZZ-ben-Mohammed.                              | 544 — 1149               |  |
| HECHAM-ben-Abd-él-melek.    | 105 - 724              | Dayer-ben-Hafezz.                                 | 549 - 1154               |  |
| OUALYB-ben-Yezyd.           | 125 - 743              | FAYz-ben-Dafer.                                   | 556 - 1160               |  |
| rezyn-ben-Oualyd.           | 126 744                | Anneb-ben-Youssouf.                               | 200 - 1100               |  |
| BRAHYM-bep-Oualyd.          | 126 - 744<br>127 - 744 |                                                   |                          |  |
| MEROUAN-ben-Mohammed.       | 127 788                | DYNASTIE DES AVOURITES.                           |                          |  |
| KHALYPES ABBASSIDES.        |                        | SALAH-ER-DYN-Youssouf.                            | 567 1171                 |  |
|                             |                        | Mélek-él-Azyz-ben-Youssouf.                       | 589 - 1193<br>585 - 1198 |  |
| A nou-L-ARBAS-ben-Mohammed. | 132 750                | Melek-el-Mansoun-ben-Azyz.                        |                          |  |
|                             | 136 - 754              | Melek-el-Angra-ben-Ayoub.                         | 896 - 1200<br>615 - 1218 |  |
| MAHDY-ben-Al-Mansour.       | 158 — 775              | Melek-el-Kamer-ben-Adel.                          | 635 - 1238               |  |
| HADY-ben-Mahdy.             | 169 - 785              | Meick-el-Angr-ben-Kamel.                          | 637 - 1240               |  |
| HAROUN-ben-Mahdy.           | 170 - 788              | Mélek-él-Salen-ben-Kamel.                         | 647 - 1249               |  |
| Anyn-ben-Haroun.            | 193 - 809              | Melek-el-Moazzen-ben-Saleh.                       | 047 1240                 |  |
| AL-MAMOUN-ben-Haroun.       | 198 813                |                                                   |                          |  |
| Morassem-ben-Haroun.        | 218 - 833              | PREMIÈRE DYNASTIE DES MAI                         | arotks.                  |  |
| Ouaturo-ben-Molassem.       | 227 - 842              |                                                   |                          |  |
|                             | 232 - 847              | CHAGERET-ED-DORR.                                 | 648 - 1250               |  |
| MONTASSER-ben-Molouakkel.   | 217 - 861              | Ingr. Dischankye                                  | 648 - 1250               |  |
| MOSTAYN-ben-Mohammed.       | 248 862                | Ingk-Djachenkyr.<br>Meick-el-Achbar-ben-Youssouf. | 648 - 1250               |  |
| Motaz-ben-Motogakkel.       | 252 866                | Nour-ed-dyn-Aly-ben-Ybek.                         | 655 1257                 |  |
| Montany-ben-Onatheg.        | 255 - 869<br>256 - 870 | Melek-el-Mozzaffer-Qorrouz.                       | 657 - 1259               |  |
| MOTAMED-ben-Motouakkel.     | 206 070                | BEYRARS-él-Bendoqdary.                            | 658 - 1260               |  |
|                             |                        | BARKAH-KHAN-ben-Beybars.                          | 676 - 1277               |  |
| DYNASTIE DES TOULONID       | ES                     | SALAMECH-ben-Beybars.                             | 678 - 1279               |  |
| B-11                        |                        | Melek-el-Mansour-QELAGUN.                         | 678 - 1379               |  |
| Annep-ébn-Touloun.          | 257 - 870              |                                                   | 689 - 1290               |  |
| KHOMAROUTAH-Ebn-Ahmed.      | 271 - 884              | Mélek-él-Qaher-BEYDARA.                           | 693 1293                 |  |
| GEYCH-chn-Khomarouyah.      | 282 - 895              |                                                   | 693 - 1293               |  |
| HAROUN-ebn-Khomarouyah.     | 283 - 896              | Melek-el-Adel-KETBOGHA.                           | 694 - 1294               |  |
| Sinax-ebn-Ahmed.            | 292 - 904              | Melek-él-Mansour-LAGYN-                           | 696 — 1296               |  |
| Olyan-Con-America.          |                        | Reynans-el-Diachenkyr.                            | 708 - 1308               |  |
|                             |                        | A non-neg en-ben-él-Nasser.                       | 741 - 1341               |  |
| KHALYFES ABBASSIDES         |                        | Kourchoux-ben-él-Nasser.                          | 742 - 1341               |  |
|                             |                        | Aumen-ben-el-Nasser                               | 742 - 1342               |  |
| MOKTAFY-ben-Motadded.       | 293 - 005              |                                                   | 743 - 1342               |  |
| Moore per-ben-Moladded      | 295 — 908<br>320 — 933 | CHAARAN-ben-él-Nasser-                            | 746 - 1345               |  |
| OAHER-ben-Motadded.         | 320 - 723              | Hacy-hen-el-Nasser-                               | 747 - 1346               |  |
| Rappy ben-Moqtader.         | 223 - 931              |                                                   | 748 — 1317<br>752 — 1354 |  |
|                             |                        | SALAH-ED-DYN-ben-el-Nasser.                       | 102 - 1301               |  |

# L'UNIVERS.

| MOHAMMEN-ben-Hagy.<br>CHAABAN-ben-Hassau.<br>ALY-ben-Chaaban.<br>Hacy-ben-Chaaban. | Hrg. Ere. ch.<br>762 — 1360<br>764 — 1342<br>776 — 1376 | Oansou-Abou-Sayd .<br>Qansou-Djan-balad.<br>Melek-él-Adel-Touman-Bay. | Heg. Åre eh.<br>904 1498<br>905 1499<br>906 1500 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Hagy-ben-Chaaban.                                                                  | 783 — 1381                                              | Qansou-el-Ghoury.                                                     | 906 - 1501                                       |

#### \_

| DEUXIÈNE DYNASTIE DES M     | AMLOUKS.   |                         |             |
|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------|
|                             |            | SULTANS OTTOMANS        | L           |
| Melek-él-Daher-Banqouo.     | 761 1382   |                         |             |
| Hagy-ben-Chaaban.           | 791 138a   | SELYM-ben-Bayazyd.      | 923 1517    |
| FARAG-ben-Bargoug.          | 801 1398   | SOULEYMAN-hen-Selvm.    | 926 1520    |
| ABD-EL-AZYZ-ben-Barqouq.    | 808 1405   | SELYM-ben-Souleyman.    | 974 - 1566  |
| Imam-él-Mostayn-b-illah.    | 815 1412   | Mouran-ben-Sélym.       | 982 - 1574  |
| CHEYKH-él-Mahmoudy.         | 815 1412   | MOHAMMED-ben-Mourad.    | 1003 - 1594 |
| AHMED-ben-él-Mahmoudy.      | 824 - 1421 | Anmen-ben-Mohammed.     | 1012 - 1603 |
| Seyf-ed-dyn-Tattan.         | 824 1421   | Moustaga-ben-Mohammed.  | 1026 - 1617 |
| MOHARMED-beo-Tattar.        | 821 1421   | OTHNAN-ben-Ahmed.       | 1027 1618   |
| Melek-él-Achraf-Banse-Bay.  | 825 - 1422 | Mourap-ben-Ahmed        | 1033 1623   |
| Youssour-ben-Barse-bay.     | 841 1437   | IBRAHYM-ben-Ahmed.      | 1049 - 1640 |
| Melek-el-Daher-Diaguag.     | 842 - 1438 | Monamurp-ben-Ibrahym.   | 1058 1618   |
| OTHMAN-ben-Diagmad.         | 857 - 1453 | Souleyman-beo-lbrahym.  | 1099 - 1687 |
| Mélek-él-Achraf-YNAL        | 857 - 1453 | Annep-ben-lbrahym.      | 1102 1691   |
| Annen-ben-Ynal.             | 865 - 1460 | Moustafa-ben-Mohammed.  | 1106 - 1695 |
| Mélek-éd-Daber-Киосполрам.  | 865 - 1461 | Aumen-ben-Mohammed.     | 1114 1702   |
| Melek-el-Daher-YELBAY.      | 872 1467   | Manmoun-ben-Monstafa.   | 1113 1730   |
| Melek-el-Daher-TAMAR-BOGHA. | 872 1467   | OTHMAN-ben-Moustafa.    | 1168 - 1751 |
| Melek-6/-Achraf-Oayr-Bay.   | 872 1467   | Moustafa-beo-Ahmed.     | 1171 - 1757 |
| MOHAMMED-ben-Qayt-Bay.      | 901 1495   | Ann-EL-HAMYD-ben-Ahmed. | 1187 - 1774 |
| Qansou-Khams-mych.          | 901 - 1195 | SELV M-ben-Moustaft.    | 1203 1789   |
|                             |            |                         |             |

# TABLE DES MATIÈRES.

#### CHAPITRE PREMIER.

Introduction.—Etat de l'empire d'Orient à l'oppose de Mahomet, — Le Xoran.— Hégler de la Syrie.— Moyt du Prophèle.— About Beker, premier hably.— Comquette en Syrie.— Pries de Chazzah.— Omar, devireme hably. — Le syrie enfibrement de l'empire en Syrie. Pries de Chazzah.— Omar, devireme hably. — Le syrie enfibrement de l'empire en Syrie. Pries de Chazzah.— Umar, de l'empire de l'empire de l'empire de l'empire de l'empire. — Mostin de cette contre. — Mostin de cette contre. — Mostin de l'empire. — Mostin

#### CHAPITRE II.

Invasion del Egypte. — Men. — Balylone. — Mokooko. — Traite des Cophies avec les Musulman. — Traite des Cophies avec les Musulman. — Traite des Cophies avec les Lancia Step d'Accassirle. — Ansautt. — Amou est feit prisonnier. — Ansautt. — Amou est feit prisonnier. — Ansautt. — Amou est feit prisonnier. — Amou primier gouverneur de l'èpple. — Foatt. — Casal de Primo des li-deries des la companier de la companier. — Ansautt. — Casal de Primo des li-deries de la companier. — Ansautt. — Casal de Primo de la companier. — Ansautt. — Ansaut

## CHAPITRE III.

Dynastie de Ommyades. — Les khalyfe Mosocyah, premier du nom y reyd it! Mosocyah, II. — Abd. Allah-ben-Zobèyr. — Mensain if! — Abd-el Medes. — Amrou-Bone! Assa rétabil au gouvernement de l'Egypte. — Gouverneur de l'Egypte appel tol. — Athan — Aqabah-ben-Aemer. — Moseylemshi. — Syd-el-Azdy. — Abd-el-Rahmin. — Abde Arys-len-Mérostai. — Add-Allah-ben-Merostai. — Add-Allah-ben-Merost

## CHAPITRE IV.

Soile des habytes Omnyades — Ooslyd (\*\*, oosley min. — Omar II. — Yedyn III. — Bicham. — Ouayd II. — Bicham. — Ouayd II. — Teyr III. — Birder of the Common of the Common

#### CHAPITRE V.

Dynastie des Abbassides. - Les khalyfes

hone-i-Abbid, Al-Manoor, E-Mahaday fiday, Haomad-Sheyly H-Amay, Al-Manoor, E-Markey H-Amay, Al-Manoor, E-Markey H-Amay, Al-Manoor, E-Markey H-Amay, Al-Manoor, H-Amay, H-Markey H-Mar

## CHAPITRE VI.

Saile de la dynastie des abbastière. Les habitées et si distant et als distant et als Allah, et de Montant et als Allah, et als Allah, et al distant et al allah, et a

### CHAPITRE VII.

Suite de la Ayusatie des Abbastièrs. — Les Abbastières Macha-Pilla, de Modifier, le Victoria Macha-Pilla, de Modifier, le Victoria de Lista. — Ber Modifier, ferre du Baltière, de Modifier, de Modifier de

# CHAPITRE VIII.

Suite du règne du khalyfe Abbasside Él-Motamed-b-illah. — Ahmed-ebn-Toulouir fail construite in mosquée qui porte suite suite Description Description — Trésors découverts. — Prispossession de la Syrie. — Révotte d'Abbas, fils de Ahmed. — Se fuite. — Sea succes. — Sa détaite — Supplice de ses complices. Nouveaux demèles avec el-Monaffeu, — Ingratidude el defection de Louise, — Proista A'd, med-bha-Touloun poor la delivrane-riuk haby fo-Ce plan echone. — Assemblee solemelte Damas. — Anathemes reciproques. — Guerri de Ciffeie. — Sasemblee solemelte de Ciffeie. — Banas en Anathemes reciproques. — Guerri de Ciffeie. — Mandel et Alamed el-bha-Touloun. — Son retour eu Egypte — Revoite d'Ahmed-cho-Aladia. — Espoi de pacification avec el-monaffeq. — Mort d'Ahmed-cho-Touloun. — Pag. 7.

#### CHAPITRE IX.

Khomerouyah, taseedie A Ahmed-she. Tomen. Mort de Abasa. - Ville rif-q-q-layah.

— Lo patriarche Mikhayi. — Pajasi de KhoLo patriarche Mikhayi. — Pajasi de KhoLo patriarche Mikhayi. — Pajasi de KhoNordie garren we ei-Massiffen, — Mort da
Nordie garren we ei-Massiffen, — Mort da
Nordie garren we ei-Massiffen, — Mort de
Nordie eine Mikhayi. — Mort de Gebel. — Mort de
Nordie eine Georgia de Georgia de
Nordie eine Georgi

#### CHAPITRE X.

Kulyfe Intralies. B-Qayen-bo-and.

Aulyfe Intralies. B-Qayen-bo-and.

497-Billah. Conquie de Figupe. Bjon.

497-Billah. Conquie de Figupe. Bjon.

497-Billah. Conquie de Figupe. Bjon.

498-Billah. Conquie de Figupe.

498-Billah. Conquie

# CHAPITRE XL

Mort dn khalyfe abbasside él-Moktady. — Chayn-Chah- él-Aldat, fils de Bedr-él-Gemaly, lui succide. — Khalyfes fatymites, él-Montaniy-b-Illah, él-Amertie-ahkám-Illah, stellarez-ledve lish, ei Dinfer lessent-lish, ei Arlei indynni, de Fort Person-lish, et Arlei indyninder ei Arlei indynjer ei Arlei indynjer ei Arlei indynlette lander ei Arlei indynlette lander ei Fries de Lienaten. –

Letta Lomoton. – Prine de Lienaten. –

Letta Lomoton. – Prine de Lienaten. –

Letta Lomoton. – Prine de Arlei indyn
Letta Lomoton. – Lette Person de Sasta
Letta Lomoton. – Lette Lette lander indyn
Lette Lomoton. – Lette Lomoton. – Lette Lette lander indyn
Lette Lomoton. – Lette Lette lander indyn
Lette Lomoton. – Lette Lomoton indyn
Lette Lomoton i

# CHAPITRE XIL

Dynatic des Ayudhtes — Sain-de-Grinder de Nation (1978). Des parties de Sain-de-Grinder d

#### CHAPITRE XIII.

Dysalir iri Manbook deserter oz tarkoman — Jener oz Shierier oz tarkoman — Jener oz Shierier oz tarkoman — Jener oz Shierier oz Shie

#### CHAPITRE XIV.

Dynastie des Mamiouks-Circassiens. — Bargouq. — Haggy. — El-Meick-el-Nasser-Farag. Zeyn-del-dyn. — Azz-del-dyn. — Le kalley el-Mostayn-b-Iliah. — Abou-el-nasz-Cheykh. — Chalabi-el-dyn. — Seyf-ed-dyn-Tattar. — Nasserel-dyn. — Barse-Bay. — Djemal-el-dyn. Djagmaq. — Faphr-el-dyn. — Ynál. — Chalyagmaq. — Faphr-el-dyn. — Ynál. — Chahah-éd-dyn. — Abou-l-fela. — Khochqadam. — Abou-l-fela. — Qayt-fay. — Abou-l-fela. — Qayt-fay. — Abou-l-fela. — Qanou it'. — Qanou it'.

270

# CHAPITRE XV.

I Egypt devient une prottere de l'empire de treit.

Condette du kindytat. – Selient often de l'empire de l'empire

#### CHAPITRE XVI.

Evénements de l'histoire d'Egyple de l'année 1637 (1628) à l'Année 111 de l'Hejierr d'170. — Suite du règne du suitan Mourad IV. — Pachads de l'Egypte, Beyram, Mohammed, Moussk, Khalyl, Ahmed-el-Koardlyy, Housevps, Mohammed-be-Ahmed. — Aviennent du suitan Ibrahym. — Pachès d'Egypte sous ce prince, Mostafie-èle-beningy, Maksoud, Ayoth, Mometrie du suitan Mohammed IV. — Pachès d'Egypte sous ce prince, Ahmed K-Yanby, Abdr d'Egypte sous ce prince, Almed K-Yanby, Abdr ér-rahmán, Mohammed. — Régnes des sultans Souleyman III. Ahmed II, Monslafa II, Ahmed III. — Páchas d'Egyple sous ces princes. — Pag. 210

# CHAPITRE XVII.

Sulte du rigue du sultan Ahmed III.—
Rasan-Pacha, — Cheyhhed-Beled, OlasanAyoukz, Isanayl-Bey, Tcherkes-Bey, ZoultiFiqar-Bey, — Regoe du sullan Mahmoud
Wahousel V) — Cheykha-di-Beled, OlamanBey, Ibraiya Roha wa Kanada and Salaman and Salaman Abarda,
Roha Mouskaf III. — Cheykha-Beled, Aly-Bey
Le Grand, Mohammed Bey-Abou-dalab. —
Regoe du sultan Abd-el-Hamyd. — Pag. 221

#### CHAPITRE XVIII.

Continuation du règne du sollan Abd-él-Hamyd. —Cheykha-él-Beid de l'Egypte, Mohammed-Bey-Abou-dahab, Ismayl-Bey, Ibrahym Bey. — Expedition du Qapytán-Pachá. — Mohammed-Pachá. — Ismayl-Bey réabil. — Othmán-Bey-él-Tabel. — Rappel d'Ibrahym-Bey et de Morafd-Bey, leur débats, leurs guerres, leur accord , éura avanies. Spollation du commerce européen. Invasion française-

TABLEAU des mois de l'année Insaire des Musulmans.

TABLEAU chronologique des princes qui ou régne en Exypte, depuis la conquête des Arabes, jusqu'à ceile des Français.

Foy 20 jusqu'à ceile des Français.

Foy 20 des l'appearance des plande des l'appearance des plande des l'appearance des plandes des l'appearances de l'appearances des l'appearances des l'appearances des l'appearances de l'appearances des l'appearances des l'appearances de l'appeara

FIN DE LA TABLE.



# ÉGYPTE MODERNE.

# PÉRIODE DE LA DOMINATION FRANÇAISE (1);

PAR M. AMÉD. RYME.

## 1798-1801.

### CHAPITRE PREMIER.

SOMMAIRE : SITUATION DE LA FRANCE A L'ÉGARD BU RESTE DE L'EUROPE, EN OCTOBRE 1797 : PAIX AVEC TOUTES LES PUISSANCES, L'AN-CLETERRE EXCEPTÉE. - PROJET DE DESCENTE EN ANGLETERRE ABANDONNÉ, SUR LES INS-TANCES DU GÉNÉRAL BONAPARTE, POUR UNE EXPÉDITION CONTRE L'ÉCYPTE. - AVANTA-CES QUE EA CONQUÊTE ET LA COLONISATION DE L'ÉCUPTE SEMBLAIENT PROMETTRE A LA FRANCE: PRÉJUDICE OU DEVAIT EN RÉSUL-TER POUR L'ANGLETERRE. - DÉTAIL DES IMMENSES PRÉPARATIFS DE L'EXPÉDITION.

française (19 mai 1798), par un temps magnifique, au bruit du canon, aux applaudissements d'une foule immense accourue sur les rivages d'alentour, une flotte d'environ cent bâtiments de guerre, et portant l'élite des marins , l'élite des guerriers, l'élite des savants et des artistes de la France, sortait du port de Toulon. Où allait cette flotte qu'accompagnaient cent bâtiments de transport chargés de munitions et d'approvision-

Le 30 ventôse an VI de la république

nements de toutes espèces, et que trois autres convois pareils devaient bientôt reioindre? Où allaient ces cinq cents voiles, ces dix mille matelots, ces quarante mille soldats, et tous ces généraux, tous ces savants, tous ces artistes, Bonaparte à leur tête? Nul parmi la foule enthousiaste qui les saluait au départ : nul sur la flotte, si ce n'est le chef suprême de l'entreprise; nul en France, si ce n'est les cinq membres du Directoire et le mi-nistre des affaires étrangères de la république, ne pouvait se vanter de le savoir. Pour trouver le mot de cette énigme,

il n'est besoin que de jeter les yeux sur le sommaire de ee chapitre; mais pour bien apprécier les différents motifs par le concours desquels a été résolue l'expédition que la France a tentée contre l'Égypte vers la fin du dernier siècle, il faut, avant de suivre vers la plage africaine la flotte qui s'élançait le 19 mai 1798 des cotes de la Provence, remonter un instant à sept mois en arrière, au 17 octobre 1797.

(1) Napoléon a dicté à Sainte-Hélène, aux gé-

(i) Napoleon a dicek à Sainte-Béden, aux gré-braux qui partierent se agairité, deux preus de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de renr p'était pas satisfait d'un morceau de qués per écader, il niant inient : le recommencer de l'autre de l'autre d'autre d'autre de l'autre de la première de cu d'eux relations, recerville per le general Gourgand, a près pube dans les per le general Gourgand, a près pube dans les per que dans lo courant de la présent autre par que dans lo courant de la présent autre par que dans lo courant de la présent autre de Compagnes d'Égypte et de Syre. Cutter-couder eralion présents non-seulement

Lettes-conde relation presents non-seulement plus d'étendue, mais plus d'ordre, plus de s'uile et d'enchainement que la premiere; touteloi collect coutent un assez grand nombre de persées saillantes et même de passages importants qui ne se retrouvent point dans celle-la. Aussi avosa-nous puisé principalement à ces deux

sources pour la réunion des matériaux de no-tre propre travail.

tre proper travala.

ROUS avous eccors consulté avec truit :

ROUS avous eccors compagned us prierit Bonaparke en flyppie et en flypre, pas Berthler, 1801;

Le rocuel du Courrier d'Egypte et de 18, 19;

cade égyptienne, journaux français qui se pu
blierent au Caire pendant l'expédition;

Les Mémoires du duc de Rovigo, ceux du duc

de Ragune, coux de géoeraux Reynier, Bel-

Les Victoires et conquêtes des Français;

La Biographie des contemporains, par Ar-sull, Jay, Jony et Norvins;

nauli, Jay, Jony et Norvins; L'Histoire de la Récolution française et l'His-toire du Consulatet de l'Empire, par Thiers; L'Histoire des cabinets de l'Europe pendan; le consulatet l'empire, par Armand Lefebyre, 1884; Eulin Napotéon, ser opinions et jugements sur les hommes et les choses, par Deuns-Hisnard, 1842.

11e Livraison. (ÉGYPTE FRANCAISE.)

Le 17 octobre 1797 est une des plus glorieuses dates de notre histoire. Ce jour-là, Bonaparte, qui vensit de vaincre l'Autriche, et qui s'était chargé du soin de négocier avec cette puissance. lui imposait la célèbre paix de Campo-Formio.... Après cinq ans d'une lutte terrible, après cinq ans de sublimes ef-forts, la France, sur qui l'Europe entière s'était rure en 1793, et pour qui il y allait, si elle eût alors laché pied, nonseulement de retomber sous le joug d'une monarchie absolue, mais d'être rayée de la liste des nations, et, comme naguère la Pologne, dépecée au profit des puissances étrangères, la France pouvait enfin reprendrehaleine. En effet, l'Autriche soumise, le continent était soumis. Du moins, nous n'avions plus qu'à traiter avec l'Empire, et déjà l'on était d'accord pour ouvrir un congrès à Rastadt. Vraisemblablement l'Empire, disloqué de toutes parts, réduit a ses dernières ressources, et trahi comme il venait de l'être par l'Autriche, qui l'avait sacrifié afin d'obtenir pour elle-même des conditions moins désavantageuses, ne se montrerait pas plus récaleitrant que les

A la vérité, la France, pour avoir eu raison du continent européen, ne pouvait encore ni se croiser les bras ni s'endoumir dans une oisive sécurité. Le continent, ce n'est pas toute l'Europe. En dehors du continent, il nous restait un ennemi formidable, acharné. Avant de fermer les portes du templé de Janus, il nous fallait combattre, il nous fallait.

autres puissances continentales.

vaincre l'Angleterre.... Or, on était au lendemain dn 18 fructidor, journée dans laquelle le Directoire avait, on le sait, commis l'attentat le plus eriminel contre la constitution qui régissait slors la France; et le Directoire, jaloux de dissiper la morne tristesse que les bons citoyens en avaient ressentie, songeait, pour distraire l'attention publique, à jeter sur le tapis quelque entreprise d'un immense intérêt national. En outre, le Directoire avait calculé, et c'était aver beaucoup de justesse, que cette vaste entreprise devait être militaire, car la gloire des armes. la gloire proprement dite, est le seul baume à appliquer aux blessures réelles d'un peuple, la seule compensation qu'il accepte jamais à la perte plus ou moins complete de as liberté. C'était d'ailleurs un gage presque certain de réussite, car la guerre semblait depuis 1798 l'atmosphere véritable où la France puisait la vie. Les champs de batalle, voilà où nousétions grande et forts. Que a avous autre de nos discordes civiles 1... Et bien, nos victoires, nos conquêtes, nous avaient de nos foste de tou son salheurs,

Montrer aux Français une palme nouuelle à cuesilir était donc le meilleur moyen auquel plut recouri re Directoire pour faire oublière le coup d'Eut du 18 fructidor et les nombreuses procerjtions qui en avaient été la suit. Le Lirectoire n'y manqua point dès que l'occation s'en présent. Dels que la pais avec action s'en présent. Dels que la pais avec de la Françe, le Directoire s'empresa de les tourner coutre l'Angleterre; et du même coup il tourna de ce côté tous les seprits.

Le 26 octobre, c'est-à-dire le jour même où il recut avis de la conclusion du traité de Campo-Formio, le Directoire adressa au peuple français, pour lui communiquer cette importante nouvelle, une proclamation où se trouvait le passage suivant : - « Il ne nous reste plus, citoyens, qu'à punir de sa perfidie le ca-binet de Londres, qui a si longtemps aveuglé les cours, au point d'en faire des esclaves de sa tyrannie maritime, et qui trompe encore les Anglais eux-mêmes pour leur extorquer les movens de prolonger sur l'Océan les calamités de la guerre, l'effusion du sang humain, la destruction du commerce, et toutes les horreurs qu'il marchande et qu'il pave . mais qui doivent tôt ou tard retomber sur lui. Citoyens, c'est à Londres que l'on fabrique les malheurs de l'Europe, c'est la qu'il faut les terminer. » - Le même jour, le Directoire, sans attendre l'issue du congrès de Rastadt (qui pe devait s'ouvrir que dans la seconde quinzaine de novembre), arrêta la formation d'une armée d'Angleterre, et appela à la tête de cette armée le plus habile . le plus heureux, le plus populaire des genéraux de la république, celui de tous qui pouvait le mieux revendiquer l'honneur d'un tel commandement, Bonaparte. Nul ne l'ignore : Bonaparte, pour ses débuts dan i la carrière les annes, avait eu preceinem a fiffic aux Angliai. Il leuevait arraché Toulou en 1793; pius éctient, d'une part, assi immortelles victoires d'Italie pendan les deux dernices campagnes; échicient, de l'autre, les talents diplomatiques par lui dépoyés à Campo-Formo, qui venaient d'amener enfin l'Autriche à composition, et qui, garantissant ains la traquilliré du rrate de l'Europe contientale, allisient du continent.

Le but auquel visait le Directoire fut complétement atteint. Non-seulement l'attention publique se concentra sur le grand projet mis à l'ordre du jour, mais tous les partis, tous les patriotes du moins, à quelque nuance qu'ils appartinssent , l'accueillirent avec un vif enthousiasme. Excepté les royalistes, qui firent des vœux pour la seule puissance demeurée fidèle à leur cause, tous les autres citovens, animés contre l'Angleterre d'un désir de vengeance bien légitime, rivalisérent de zèle et de désintéressement pour la réussite de l'audacieuse tentative qu'il s'agissait d'entreprendre. Et tandis que l'Angleterre tremblait pour son crédit, tandis que la banque de Londres obtenuit, par suite des avances considerables qu'elle avait faites au trésor public, l'autorisation de ne plus rembourser ses billets, e'est-à-dire de suspendre ses payements, on vit en France, où les ressources de l'impôt ne devaient pas suffire à l'armement extraordinaire nécessité par les circonstances, on vit les principaux négociants, jaloux de concourir à une entreprise qui était toute dans leurs intérêts, souscrire à l'envi un emprunt de quatre-vingts millions, et ne demander en retour que d'être admis au partage des bénéfices présumables de la lutte qu'on allait engager avec la dominatrice des mers.

Cet élan de la France s'explique par le nombre et l'enormité des griefa qu'elle avait à reprocher à l'Angleterre depuis près de dix ans, et nous ne ferous à aueun de nos lectrurs l'injure de supposer qu'il les ignore. Puis, le moment d'exercer nos représailles semblait être veun, ou devoir ne venir jamais. Jamais nous n'avious possédé de plus vastes resources; jamais nous n'avions vu nos

armées plus nombreuses et plus belles, mieux aguerries et mieux commandées. Enfin nous avions désarmé le continent. et nous pouvions diriger l'ensemble de nos efforts contre le dernier ennemi qui nous restat en Europe. L'Angleterre, au contraire, traversait à cette époque une espèce de crise. Ce n'était pas impunément qu'elle avait entrepris d'effacer la France de la carte du monde, et prodigué dix ans de suite, pour accomplir une telle œnvre, son énergie morale et sa force materielle, son or et son sang. Outre l'ébranlement de son crédit financier, tous les autres ressorts de sa puissance étaient tendus à l'excès. Il n'y avait pas jusqu'à l'amour-propre national qui ne fit en quelque sorte défaut. Le penple anglais, las de la guerre, succombant sous le poids des charges publiques, aurait voulu abandonner la partie avant qu'elle ne fût perdne ou même qu'elle ne fût gagnée, et il se prononçait hautement pour la paix. Enfin, l'Angleterre était baletante : elle éprouvait un invoérieux besoin de repos ; et ce qui le prouve, c'est que la fière et aristocratique Angleterre avait, à deux reprises depuis l'espace d'un an, humilié son orgueil jusqu'a demander la paix à la France républicaine. Ce qui le prouve encore mieux, c'est que les conditions auxquelles, la seconde fois, l'Angleterre se fût estimée heureuse de traiter avec nous étaient aussi humbles que les prétentions qu'elle avait mises en avant lors de sa première démarche avaient été arrogantes.

Ainsi, en octobre 1796, à Paris, où étaient teunes les premières conférences, l'Angleterre avait prétendu nous imposer la loi de renoncer à toutes nos conquêtes, l'alien, avait la riguer de la carte beldum. Pour pris de si grands sa-crifices, elle avait uniquement offert de nous resittuer, à nous et à nos alliée, quelques lles, Aussi le Directoire, sur le simple éconcé de ees insultantes proportions de la conférence composer.

En juillet 1797, sur une nouvelle ouverture du cabinet britannique, de nouvelles négociations s'étaient entamées à Lille; et à notre tour nous nous ctions montrés fort exigeants. D'abord, il n'avait plus été question de nous disputer les Pays-Bas et la rive gauche du Rhin, ni de réclamer contre la dépendance dans laquelle nous tenions la Hollande et l'Italie; ensuite, nos plénipotentiaires avaient demandé que le roi d'Angleterre renoncât au titre de roi de France, dont il continuait à se parer d'après un vieil et ridicule usage, qu'il nous renvoyât tous les vaisseaux capturés à Toulon en 1793, et non-seulement qu'il nous restituât toutes les colonies que nous avions perdues, mais encore qu'il rendit à la Hollande et à l'Espagne toutes celles qui leur avaient été enlevées. En échange. nos alliés et nous, qui n'avions rien a rendre aux Anglais, par la raison que nous he leur avions rien pris, nous ne leur offrions que la paix. Et cependant peu s'en était fallu qu'ils ne l'achetassent à ce taux. Si seulement nous les eussions autorisés à ne rendre ni la Trinité aux Espagnols, ni Ceylan aux Hollandais, ils eussent souscrit à tout le reste. Mais sacrifier l'Espagne et la Hollande après les avoir engagées dans une lutte qui leur était pour ainsi dire étrangère, nous ne l'eussions pa sans déshonneur; l'Angleterre, pour son compte, aurait trouvé trop ignominieux de renoncer à toutes ses conquêtes maritimes sans aucune espèce de dédommagement; et comme c'était là un abîme infranchissable, malgré toutes les ressources de la diplomatie, les négociations avaient été de nouveau rompues le 17 septembre. Dès lors il avait été facile de prévoir que la guerre recommencerait d'un instant à l'autre, plus active que jamais, entre deux peuples dont l'acharnement rappelait l'antique rivalité de Rome et de Carthage.

Un mois et quelques jonrs édaint à peine écoulés depuis la rupture des conferences de Lille, que déjà il Prance, qui jusqu'à extete popule s'en était à peu pret tenue au rôle défensif, se disposait à peudre retue la rolle defensif, se disposait à peudre retue la rolle defensif, se disposait à peudre retue la continent sub-li donc se disposait à peudre retue de la retue de la

tinentale qu'elle se livra à ses proiets contre son irréconciliable ennemie. D'ailleurs, tout en se préparant à chercher l'Angleterre, la France, pendant les trois ou quatre mois qui suivirent, ne negligea rien de ce qui pouvait rendre plus solide encore sa position vis-à-via du reste de l'Europe. Depuis longtenins elle travaillait à créer contre les trois puissances du Nord une sorte de diversion permanente propre à leur ôter l'envie de courir aux armes; et c'était dans ce dessein que déjà elle avait institué autour d'elle, à l'instar de la république francaise, trois républiques qui étaient comme ses annexes, comme ses avantgardes : la république batave, la république cisalpine et la république ligu-rienne. De décembre 1797 à février 1798, toujours dans le même but, elle en institua deux nouvelles : la république romaine et la république helvétique; et ce soin n'interrompit nullement les préparatifs de la grande lutte qu'elle méditait.

Où et comment la France voulait-elle donc attaquer le colosse britannique? Elle voulait marcher à lui par la voie la plus courte, aller le saisir corps à corps dans son lle, operer une descente en Angleterre. En ces temps, qu'on pourrait appeler les temps héroïques de la France, et qui déjà, quoiqu'un demi-siècle à peine nous en sépare, ne nous apparaissent plus, fila dégénérés que nous sommes de pères si glorieux, qu'à travers une espèce de demi-teinte fabuleuse, on était habitué à tant d'audace, on voyait s'accomplir tant de prodiges, que le trajet de la Manche par une armée francaise et son débarquement sur les côtes de la Grande-Bretagne n'offraient ricu d'étonnant. L'expedition que Hoche avait tentée en décembre 1796 contre l'Irlande, et qui n'avait échoué que parce qu'nne affredae tempête était venue assaillir notre escadre au moment où elle touchait aux rivages ennemis, ne prouvait-elle pas qu'on pouvait fran-chir le détroit à la faveur des brumes ou d'un coup de vent? Une fois le détroit franchi, une fois débarqués, nous combattions, semblait-il, avec des éléments bien supérieura à ceux que pourraient nous opposer les Anglais. On ne croyait pas que, malgré tout son patriotisme, la na-

tion anglaise, qui n'a jamais eu de garde nationale, et qui a cette époque n'avait pas même d'armée de terre, pût, avec les seuls équipages de ses vaisseaux, ou avec de simples citovens enregimentés à la hâte, résister à nos admirables phalanges de l'Italie et du Rhin, et surtout aux merveilleux talents militaires du vainqueur d'Arcole et de Rivoli. Le Directoire comptait ne laisser que vingtcing mille hommes en Italie, et ramener le surplus dans l'intérieur. De même pour la grande armée d'Aliemagne : il n'en laisserait au delà du Rhin qu'une division capable d'imposer à l'Empire pendant le congrès de Rastadt, et il en ferait refluer tout le reste vers l'Océan.

Dès les premiers jours de 1798 ces mesures s'exécuterent, et toutes les autres troupes disponibles recurent la même direction. En même temps, une extrême activité régnait dans la marine; des ordres étaient donnés pour réunir de nombreuses flottilles, et les généraux du génie couraient de Nantes à Amsterdam pour choisir les meilleurs points de départ. Il est vrai que la marine hollandaise, qu'on s'était flatté un instant de reunir à la nôtre, venait d'essuver un rude echec en vue du Texel, et qu'il n'en était rentré dans les ports de la Hollande que des debris : il est encore vrai que la flotte espagnole, sur laquelle on comptait également, était presque tout entiere bloquée dans la rade de Cadix par une escadre anglaise; mais, s'il ne fallait plus espérer le concours de la marine hollandaise, un coup de vent pouvait eloigner de Cadix l'amiral anglais, et, dès lors réunies , la marine française et la marine espagnole suffiraient pour protéger le transport de soixante ou quatrevingt mille hommes en Angleterre. Enfin, et c'était la une garantie de snecès, un motif de sécurité nationale, Bonaparte dirigesit, surveillait, activait tous les préparatifs.

Après la signature dutraité de Campo-Formio, Bonaparte, chargé de représenter aussi la république a Rastati, s'était rendu dana cette ville; mais i l'y avait séjourné que peu de temps. Le congres à peine ouvert, il avait laissé aux citoyens Bonnier et Treilhard, qu'on jui avait donnés pour collègues, le soin de poursuivre les négociations, qui sem-

blaient ne devoir pas marcher vite, et il avait volé vers la capitale de la France. où l'attendait une réception triemphale. Il était arrivé à Paris le 5 décembre : il avait, si l'on peut s'exprimer de la sorte, donné quelques jours à la curiosité des Parisiens, accepté avec une modestie plus ou moins feinte le tribut de leurs hommages, montré sa sérieuse figure à deux ou trois de leurs fêtes; puis il avait paru se vouer corps et cœur à la tâche nouvelle dont la patrie lui confinit l'accomplissement. Plusieurs fois il avait visité en détail les côtes de l'Océan, et chaque fois il avait pris les plus judicieuses dispositions.

Pourtant, vers la fin de février 1798, Bonagarte, au retour d'une des se cource le long du littoral, au moment où le monde eniter lizait les yeux sur le ditroit de Calais, et s'attendait à voir s'avinqueurs de la conition continentale fondre sur les lies britanniques, Bonavainqueurs de les britanniques, Bonate d'éclara que selon lui le projet dont la France attendait la ruine de l'Angieterre était presque inacécubles.

Le projet de descente, malgré la sol-licitude avec laquelle Bonaparte semblait depuis plusieurs mois en préparer l'exécution, lui souriait peu. Jeter soixante et quelques mille hommes sur les rivages de la Grande-Bretagne, marcher sur Londres, y entrer, Bonaparte ne voyait là rien d'absolument impossible. Mais, pensait-il, conquerir le pays, le conquérir et le garder était d'une impossibilité radicale. On pourrait seulement le ravager, lui enlever une partie de ses richesses, l'annuler pour quarante ou cinquante ans; encore faudrait-il sacrifier à ce demi-résultat l'armée qu'on y aurait conduite, et, après cette espèce d'invasion barbare, s'en revenir presque seul.

Eonaparte, toutefois, no tint pas un tel langage au Directoire, il se contenta d'exposer que l'achèrement des prépartifs exigaeit encore un assez long delai, que d'ailleurs la belles aison allait arriver, que pour tenter la descente no avait besoin d'être seconde que l'ailleurs la descente no avait pesoin d'être seconde que l'ailleurs d'entre de l'ailleurs le describe d'entre de l'ailleurs d'exposer de l'ailleurs d'exposer de l'ailleurs d'exposer de l'ailleurs d'exposer d'exposer d'exposer d'exposer d'exposer d'exposer de l'exposer d'exposer de l'exposer d'exposer d'exp

Faut il que nous restions les bras croisés, que nous laissions aux Anglais le temps de se mettre sur leurs gardes? » - C'était là que Bonaparte les attendait. - « Non, leur répondit-il : un moven, un même moven s'offre à vous, et d'employer utilement l'été pour la France. et de susciter à l'Augleterre des embarras qui l'empêcheront de se préparer à la lutte de l'hiver prochain. » - Bonaparte alors développa un plan qu'il caressait depuis plus d'une année; un plan tout aussi audacieux que le projet de descente en Angleterre, et bien autrement gigantesque, bien autrement fertile en vastes conséquences; un plan qui pour toucher aux limites du merveilleux n'en était pas moins fort logique et snscep-

tible d'une exécution presque immédiate. Pendant ses campagnes d'Italie, Bonaparte s'était beaucoup occupé de la Méditerranée; il avait beaucoup réfléchi sur l'importance de cette mer intérieure, sur le rôle que nous pourrions y jouer, et il avait conclu que s'il nous fallait accroter des maîtres sur l'Océan, nous n'en devions pas soufirir sur ce grand lac européen. Jaloux de donner à la France l'empire de la Méditerranée, ambitieux d'en faire, suivant sa belle expression, nn lac français, il s'était aussitôt mis à l'œuvre. Il avait créé une espèce de marine dans l'Adriatique; il avait, lors du partage des États vénitiens, réservé à la France les fles de la Grèce. Corfou, Zante, Sainte-Maure, Cérigo, Cephalonie; il avait noué des intrigues avec Malte, et s'était promis, pour peu qu'il en trouvât l'occasion, d'enlever cette île à l'ordre usé qui la possédait encore, avant que les Anglais ne la lui enlevassent; enfin, il avait souvent porte les yeux sur l'EGYPTE.

Description of the control of the co

de Campo-Formio, il avait fait venir de Milan tous les livres de la bibliothièque ambroisienne relatifs à l'Orient; et l'on s'aperçut, lorsqu'il les renvoya, qu'ils étaient tous marqués ou annotés aux pages qui traitent spécialement de l'É-

gypte.

Ce plan de conquête et de colonisation, Bonaparte devrait-il jamais dera ation, Bonaparte devrait-il jamais dera ation de la companio de la colonisation de la co

Ainsi, des le 10 mars 1797, au quartie genéral de Romano, passant quelques brigades en revue : « Soldats, vasti-il dit, les couleurs françaises flottent pour la première fois sur les bords de l'Adriatique, en facee tè vingt-quatre lieues de l'antique Macédoine, d'où Alexandre s'élunque vers l'Orient. Une grande destinée vous attend aussi, vous en tansières perfides qui (trangers aux malheurs de la guerre, perment plaisir a en accubler le continent.

Et encore, le 28 septembre de la même année, s'adressant aux equipages d'une petite escadre avec laquelle il envoyai Brueys s'emparer des lles seréco-véniteunes : « Camarades, s'écriatici, des que nous aurons passifie enconent, nous nous réunirons à vous pour conquérir la liberté des mers. Sans vous, nous ne pourrions porter la gloire de des la comparence de la comparer del la comparer de la c

Quelques semaines après, dans une lettre où il anonçait au Directoire que les lles Ionicanes étaient en notre puissance, et qu'il comptait mettre aussi la main sur Malle, il s'expliquait plus clairement. e De ces divers postes, écrivait-il, nous domiuerons la Mediterrance, nous veillerons sur l'empire ottoman, qui croule, et nous serons en mesure ou

de le soutenir ou d'en prendre notre part. Nous fernos d'avantage, nous rendrous presque inutile aux Anglais la domination de l'Océan. A Lialle, lis nous ont contesté le cap de Bonne-Espérance; nous pourrions nous en praison nous en parson et de l'abbir là une des plus belles odonies d'établir là une des plus belles odonies du globe, et nous aurions la route de l'Inde. »

Un mois plus tard, lorsque Bonaparte avait vu la France mediter une vaste entreprise, et qu'il s'était entendu appeler à en être le chef, un secret espoir d'y substituer, comme plus utile et comme allant mieux au but a atteindre. celle qu'il avait conçue lui-même, était venu chatouiller son cœur. Il avait repris ses études, il avait achevé de mûrir son plan. Les archives du ministère des affaires étrangères possédaient de précieux documents sur l'Égypte, sur son importance coloniale, maritime, militaire ; il se les était fait communiquer par le citoyen Talleyrand, alors ministre, et l'un des plus obséquieux du petit cercle de courtisans qui l'entouraient depuis son retour à Paris. Tous ces documents, il les avait dévorés. Obligé plusieurs fois de visiter les ports de la Manche pour surveiller les préparatifs du projet de de descente médité contre l'Augleterre, il avait chaque fois garni sa voiture d'ouvrages propres à le familiariser de plus en plus avec l'antique empire des Pharaons; et tandis qu'il paraissait obeir avec zèle aux vœux du Directoire. tandis qu'il paraissait diriger si complaisamment les préparatifs de descente, tandis qu'il était de sa personne sur les grèves humides et sous le ciel brumeux de la Batavie, sa pensée errait sur les bords féconds du Nil, son imagination l'emportait aux splendides rivages de l'Orient. Les yeux fixés vers cet horizon fantastique, il y entrevoyait un avenir eonfus et immense. S'élancer à son tour vers ces régions de lumière et de gloire, où Alexandre et Mahomet avaient detruit et créé des empires, y marcher sur leurs traces, y faire retentir assez haut le nom de Bonaparte pour que les échos de l'Asie le renvoyassent à la France et à toute l'Europe, c'était pour le jeune général républicain une enivrante perspective.

Dépouillé de tout le prestige du merveilleux, et restreint à de simples proportions d'utilité, le plan que Bonaparte venait proposer au Directoire pouvait encore soutenir l'examen de la froide

raison.
L'Egypte a excité de tout temps la jalousie des peuples qui ont domine l'univers, car elle est ice entre géographide Panama est le centre de la jeune Amérique. Mais, sans parler des anciens, Bonaparte n'étair pas, chez les modernes même, le premier qui edit jamais tourné est regards vers l'Egypte, et possession. onombreux avantages de sa possession.

Vers la fin du douzième siècle, c'està-dire lorsque les chrétiens, partis surtout des rivages de France, eurent fondé des établissements durables en Syrie, où le souvenir de la passion du Christ les avait appelés dès la fin du siècle précédent, les rois de Jerusalem commencèrent à sentir l'importance de la conquête de l'Égypte. S'il faut en croire une vieille tradition , un indigène , du nom de Caracus, aurait révélé à Philippe-Auguste que l'Egypte était la clef de la Syrie. Des lors, dans le but de prévenir les attaques sons cesse renaissantes des Arabes, et de s'emparer d'un pays aussi riche et aussi fertile que la vallée du Nil, un grand nombre d'expéditions furent entreprises par les croisés. Toutes ces tentatives, il est vrai, n'aboutirent qu'a des résultats médiocres et temporaires; d'ailleurs, jusqu'au milieu du treizième siècle, jusqu'à Louis 1X, elles ne tendirent qu'à l'occupation matérielle de l'Egypte, en vue de la Palestine, et non du développement de notre marine et de notre commerce. Au contraire, lorsque Louis IX. se décida à prendre la croix en 1248, aux motifs pieux qui l'armèrent contre les infidèles se méla la haute pensée politique d'assurer à la France la domination de la Méditerranée, qui, perdue déjà pour les Arabes, était disputée contre nous par les Aragonais. Aussi marcha-t-il droit sur l'Égypte. Raconter ici comment il échoua n'est point de notre sujet; seulement, pour bien montrer quelle intention guidait le saint roi, rappelons qu'après avoir échoué contre l'Egypte, il dirigea ses efforts sur Tunis, qui, à bien dire, est la clef viatible de la préponderance dans la Mediterranée. En effet, Tunis, place juste au entre de cette mer inérieure, domine le détroit de Siriel, loquel marque le partige des raux à l'Orient et avante de la commondre aussi la Méditerrane, mais encore de communique; swe l'inde; et avanta Bonaparte deux hommes de génie, l'un vice-roi des Indes portugioses, l'autre simple philosophe, altre de l'un vice-roi des Indes portugiones, l'autre simple philosophe, altre de l'un vice-roi des Indes portugiones, l'autre simple philosophe, altre de l'un vice-roi des Indes portugiones, l'autre simple philosophe, altre disput l'autre de l'un vice-roi des Indes portugiones, l'autre simple philosophe, altre disput l'autre de l'un vice-roi des Indes portugiones l'autre simple philosophe, altre simple philosophe, altre simple philosophe, altre simple philosophe, autre simple philosophe, altre simple philosophe, autre simple philosophe, altre simple philosophe, autre simple philosophe, altre simple philosophe altre simple philosophe altre simple philosophe, altre simple philosophe altre simple simple philosophe altre simple sim

Au quinzième siècle, l'illustre Albuquerque sentit que ses compatriotes, qui venaient de découvrir la route de l'Inde par le cap de Bonne-Espérance pourraient être dépouillés de ce grand commerce si l'on se servait du Nil et de la mer Rouge. Aussi, pour rendre cette voie à jamais impraticable et assurer éternellement à sa patrie le commerce de l'Inde, Albuquerque conçut, dit-on, le gigantesque projet de détourner le cours du Nil avant qu'il n'atteignît les cataraetes de Svene, et de le jeter dans la mer Rouge. L'entreprise n'était pas moins sensée que hardie : mais quels bras auraient pu l'aecomplir ! D'ailleurs, vaine prétention des humains à éterniser quoi que ce soit en ce monde, qui sans cesse change et se renouvelle! si le projet d'Albuquerque eut été mis à exécution, e'est pour la Hollande, et ensuite pour l'Angleterre, que les Portugais eussent travaillé.

Albuquerque mourut en 1515. Cent cinquante-einq ans plus tard, le savant Leibnitz, dont l'esprit embrassait toutes choses, redigea pour Louis XIV, qui voulait envahir la Hollande à propos de quelques médailles, un mémoire, modèle de raison et d'éloquence, où il lui conseillait d'aller plutôt conquerir l'Égypte. - . Sire, disait le philosophe au monarque, ce n'est pas ehez eux que vous vaincrez ces républicains ; vous ne franchirez pas leurs digues, et vous rangerez toute l'Europe de leur côté. C'est en Egypte qu'il faut les frapper. Là, vous trouverez la véritable route du commerce de l'Inde, vous enlèverez ee commerce aux Hollandais, vous assurerez l'éternelle domination de la France dans le Levant, vous réjouirez toute la chrétiente, vous remplirez le monde d'étonnement et d'admiration, et, loin de se liguer contre vous, l'Europe entière reux anglardies.

tière vous applaudira. -Malheureusement, le mémoire de Leibnitz ne fut commence qu'en 1670, et il n'était pas achevé en 1671, lorsque les armées françaises fondirent sur la Hollande; aussi pense-t-on que ce tra-vail n'a jamais été remis ni à Louis XIV ni à ses ministres. Mais, que Louis XIV l'ait ou non connu, on est fondé à eroire que ce monarque a plus d'une fois songo à l'Égypte. Comment admettre, en effet, qu'il ait pu ignorer les avantages d'une pareille possession, avantages dejà appréciés du temps de saint Louis, sinon par rapport à l'Inde, du moins par rapport à la Méditerranée? Mieux que toutes les expéditions qu'il a entreprises à travers l'Océan, la conquête de l'Égypte eut frayé au grand roi le chemin de l'Inde ; et, une fois maître des débouchés de ces deux pays, il n'eût pas tarde à saisir la prépoudérance maritime, qui était. aussi bien que la suprématie continentrale, l'objet de ses désirs, et qui flottait alors incertaine entre la Hollande, l'Espagne, l'Angleterre et la France, Il répugne de penser que Louis XIV, qui certes ne manquait ni de coup d'œil politique ni d'ambition, n'ait pas vu ce que nous vovons tous. Pourquoi, au lieu de disséminer ses forces maritimes sur différents points de l'univers, ne les a-t-il point concentrées sur l'Egypte? C'est que l'Egypte, à cette époque, était sous la domination réelle de l'empire ottoman; e'est que cet empire n'en était pas encore venu à son état actuel de décadence et de faiblesse : c'est que son alliance, ou du moins sa neutralité, nous était indispensable pour refouler l'Europe devant nous jusqu'à ce que nous. eussions atteint nos frontières naturel-

jeter la Porte dans les rangs, déjà trop nombreux, de nos ennemis. Louis XIV avait donc les mains liées. Sous le règne de Louis XV, lorsque toutes nos colonies d'Amérique étaient en peril, on songea, comme dédommagement. à occuper l'Exprée. On y son-

les, et qu'une démonstration contre l'É-

gypte aurait eu pour conséquence de

ges encore quand on vit, et Joseph II, emperaur d'Allemagne, et Catherine II, impératrice de Russie, menacer l'empire ottoma et cessé d'être aussi redoude de comme et cessé d'être aussi redoude de Choiseul ni son auccessur n'outre de certain de cettorie de cettorie d'au entreprise qui aurait détruit l'ancien syatème d'alliances avec le secours duquel nous avions si souvent contenu ou dominé l'Europe.

Enfin, depuis quelques années, lecitoren Magallon, notre consul au Caire, homme supérieur, et qui connaissait à fond l'Égypte et l'Orient, car il y avait résidé presque toute sa vie, adressait augouvernement mémoires un mémoire, soit pour dénoncer les avanies que les maneluks faissient subir au commerce (rançais, soit pour démoutrer les avantasasé el a vengeance à excerce contre eux.

La mauvaise délimitation qui a touours existé, depuis la destruction de l'empire carlovingien, entre le territoire de la France et celui de l'Allemagne, a été pour nous un embarras perpétuel un obstacle qui s'est sans cesse oppose à notre développement au dehors ; mais des que le traité de Campo-Formio eut tranché la question que Louis XIV n'avait pu résoudre, dès que la France révolutionnaire eut solidement conquis la frontière du Rhin, Bonaparte, s'inspirant, ou plutôt ( l'idée, en effet, avait spontanément germé dans son esprit un jour qu'il regardait la carte du monde) s'aidant des données que lui fournis-sait l'histoire et des documents nombrenx qu'il trouva dans nos archives nationales, put songer à l'Égypte et à l'Inde.

L'Egypte, exposs Bonisparte au Direction; est la contré la plus freile de la terre. Jadia le grenier de Rome, elle est à présent celui de Constantinople. Elle récolte en abondance le bié et le riz; elle produit, en outre, des l'égumes de toute espèce, du sucre, de l'indigo, du coton, du sêrie, de la cusse, ou tron, du tin, du charver, de l'indigo, du coton, du sêrie, de la cusse, du coton, du sêrie, de la cusse, de contrat, d'écrès, et la cusse, de l'entre un contrat d'écrès, confin, elle cière une quantité prodigieuse de volalles, que de temps immémoria ou y fait celle dans des étuves. D'autre part, l'Egypte a de merveilleux coursies et les des

ånes excellents, elle a surtout cet infatigable chameau, navire du désert. Il est vrai, l'Egypte mauque de combustible, et n'y supplée qu'imparfaitement avec de la bouse de vache séchée au soleil; elle manque aussi d'huite, de cafe, de tabac : mais il semble que tout l'Orient prenne à tâche de pourvoir aux besoins des habitants de la vallée du Nil. L'Egypte sert, en effet, d'intermédiaire à l'Afrique et à l'Asie. Les caravanes arrivent au Caire comme des vaisseaux sur une côte, au moment qu'on les attend le moins, et des régions les plus éloignées. Ces caravanes, composées ordinairement de plusieurs centaines et quelquefois de plusieurs milliers de chameaux, viennent, les unes des diverses parties de l'Arabie et de la Syrie. les autres des côtes de la Barbarie. d'autres de l'Abyssinie, de l'Afrique centrale, de Tangoust et des lieux qui se trouvent en communication directe avec le cap de Bonne-Espérance et le Sénégal, et apportent dans la capitale de l'Égypte, pour les y échanger contre les marchandises de l'Europe, non-seulement du bois et du charbon, du tabac et du café, de l'huile et des fruits, mais encore des esclaves, de la poudre d'or. de l'ivoire, des plumes, de la gomme, des parfums, des aromates, des châles, et généralement toutes les productions de l'intérieur de l'Inde.

L'Inde !... Bonaparte insista spécialement sur ce point, que chez les anciens et dans le moyen âge l'Égypte avait été l'entrepôt du commerce de l'Inde avec l'Europe. Jusqu'au milieu du quinzième siècle, jusqu'a la découverte du cap de Bonne-Esperance, le commerce de l'Inde se faisait par la mer Rouge. Les marchandises étaient débarquées à Bérénice, et transportées à dos de chameau l'espace de quatre-vingts lieues, jusqu'à Thèbes; ou bien, elles remontaient par eau de Bérénice à Cosseir, ce qui augmentait la navigation de quatrevingts lieues, mais réduisait le portage à trente. Parvenues à Thèbes, elles étaient embarquées sur le Nil, pour être ensuite répandues dans toute l'Europe. Telle a été la cause de la grande prospérité de Thèbes aux cent portes. Les marchandises remontaient aussi au delà de Cosséir, jusqu'à Suez, d'où on les transportait, à dos de chameau, jusqu'à Memphis et Péluse, c'est-à-dire l'espace de trente lieuse. Du temps de Ptolémée, le canal de Suez au Nil fut ouvert. Dès lors, plus de portage pour les marchandises: elles arrivaient par eau à Babous et à Pèluse, sur les bords du Nil et de la Méditerranée.

Indépendamment du commerce de l'Inde, l'Egypte, ajoutait Bonaparte, en avait un qui lui était propre. Cinquante années d'une administration française accrostraient considérablement sa population, qui, après avoir été jadis de douze à quinze millions d'âmes, était maintenant réduite des deux tiers. L'Égypte offrirait à nos manufactures un débouché qui amènerait un développement immense dans toute notre industrie; car bientôt nous serions appelés à subvenir aux besoins de toutes les tribus des déserts de l'Afrique et de l'Asie. Ces peuplades manguaient de tout; et qu'était-ce que Saint-Domingue, qu'était-ce que toutes nos colonies, comparées à tant de vastes régions ?... La France, à son tour, tirerait d'Égypte du riz, du sucre, du coton; l'Egypte nous four-nirait tous les produits de l'Amérique, et pourrait la remplacer entièrement

pour nous. Les Français une fois affermis en Egypte, il serait impossible aux Anglais, disait encore Bonaparte, de se maintenir longtemps dans l'Inde. Des escadres construites sur les bords de la mer Rouge, approvisionnées des productions du pays, équipées et montées par nos troupes expéditionnaires, nous rendraient infailliblement maîtres de l'Inde, au moment où l'Angleterre s'y attendrait le moins. A supposer même que le commerce de la grande péninsule indienne restât, comme il l'avait été jusqu'alors, libre entre les Anglais et les Français, les premiers seraient bientôt hors d'état de soutenir la concurrence. La possibilité de la reconstruction du canal de Suez au Nil était un problème résoln, et l'entreprise n'exigerait qu'un travail de peu d'importance; or, par ce canal les marchandises arriveraient si rapidement et avec une telle économie de capitaux, que les Français pourraient se présenter sur les marchés avec d'énormes avantages. Le

commerce de l'Inde par le cap de Bonne-Espérance en serait infailliblement écrasé.

Ainsi, qu'on allat s'établir en Ézprite, et sedne Bonsparte on ruinait l'Angleterre, on dominait à junais la Méditerrande, no consolidait l'existence de l'empire ture; ou, si et empire devait crouler, on prenait la meilleure part de ses déposibles. Qu'on fit donc de l'Ezprite un colonie, un simple entrepôt, ou un point de départ pour fondre uri se dècitif certain de ramment le haut commerce dans ses voies naturelles, et, par suite, de le faire aboutir su prots fran-

cais, puisque la France est sans contredit, de tous les grands empires occi-

dentaux, le mieux situé relativement à l'Égypte.

L'expédition d'Égypte avait enfin aux yeux de Bonaparte tout le mérite de l'a propos. D'après la lumineuse correspondance du consul Magallon, c'était le moment de partir. En activant les préparatifs et le trajet, on arriverait dans les premiers jours de l'été; on trouverait alors la récolte finie, et par conséquent d'abondantes provisions de bouche; on aurait de plus des vents favorables pour remonter le Nil, car ce sont les vents étésiens qui, ne cessant de souffler du nord au sud pendant les mois de mai, de juin et de juillet, entraînent tous les nuages formés à l'embouchure du fleuve pour les porter à six cents lieues, vers les montagnes abyssiniennes, où il prend sa source, et où ces nuages s'agglomèrent, se précipitent en pluie pendant les mois de juillet, d'août et de septembre, et produisent le célèbre phénomène des inondations. D'un autre côté, Bonaparte soutenait qu'avant l'hiver il était impossible de débarquer en Angleterre. L'Angleterre, d'ailleurs, était trop avertie. Au contraire, l'expédition d'Egypte, tout-à-fait imprévue, ne présenterait presque aucune difficulté. Bonaparte n'avait besoin que de quelques mois pour établir les Français au bord du Nil. L'automne venu, il reviendrait de sa personne pour exécuter la descente en Angleterre, à laquelle il ue renoncait pas. La saison serait alors propice, l'Angleterre aurait envoyé dans l'Inde une partie de ses flottes, et l'on rencontrerait bien moins d'obstacles pour aborder sur ses rivages.

Outre tous ces moifs, Ronaparte en arité de praines. L'oisivée de Paris bui était insupportable. D'une part, le moment, qu'il églait, de s'élancer sur l'arene politique, ne lou semblait pas arrité de l'autre, il craignait, si pendant fourreux, si pendant tout ce temps il nojustait ries à se renoumée militaire, il craignait de s'user, et de descendre dans l'opinion d'autre de s'élever davantage. Il aspirait donc à une survolu plus brillandes conorc. Les grands soms,

disait-il, ne se font qu'en Orient.

On accuse le Directoire d'avoir envoyé Bonaparte en Égypte pour se dé-barrasser de lui. Rien de plus faux. Ce n'est pas au Directoire, c'est à Bonaparte que revient l'honneur d'avoir concu l'idée de l'expédition. Au contraire, les eing directeurs combattirent d'abord de toutes leurs forces le projet du jeune genéral. Suivant eux, on allait enlever a la patrie trente ou quarante mille de ses plus braves soldats, et les commettre au hasard d'une bataille navale avec les Anglais; on allait, au moment où l'Europe n'était rien moins que pacifiée, et où la création de deux nouvelles republiques excitait partout de violentes rancunes, priver la France du meilleur de ses généraux, de celui que l'Autriche redoutait le plus; enfin, peut-être allaiton se brouiller avec la Porte en envahissant une de ses provinces, et se mettre sur les bras un ennemi de plus.

Bonaparte sut trouver réponse à tout. - · Quoi de plus facile que de tromper les Anglais sur la destination de l'entreprise, et d'échapper ainsi à leurs croisières? L'Angleterre se croît menacce sur ses propres côtes ; c'est là qu'elle concentrera ses efforts pour empêcher une descente. Fondre sur l'Égypte, s'en rendre maître, y créer une colonie, sera l'affaire de queiques mois; et lorsque cette expédition sera terminée, lorsque j'aurai fait trembler l'Angleterre pour ses possessions de l'Inde, je reviendrai en toute håte pour la frapper sur son territoire européen... Qu'est-ce, ajoutait Bonaparte, que quarante mille soldats sur une armée de quatre cent mille hommes ? Le sort de la république française en est-il à dépendre d'une si faible partie de se forces?... L'Europe è elle est tranquille. L'Autriche ? elle a besoin de repos, et avant qu'elle ne bouge notre mission lointaine sera accomplie. La Forte ? elle a dequisi longtemps perdu l'Expré parlusur pation des namedus; elle nous vera exp plais l'estèller, et nous pourrons exp plais l'estèller, et nous pourrons exp plais l'estèller, et le poste le plus important de la Méditerande : J'enièverai Malte chemin faisant, et J'en assurerai la possession à la France. »

Les discussions furent fort longues, fort vives, et c'est même en cette circonstance qu'eut lieu une scène à laquelle on donne d'habitude une tout autre cause que la véritable, et dans laquelle on fait à tort figurer tantôt Rewbell, tantôt Barras. Des cinq membres du Directoire, Larévellière - Lépaux se montrait le plus ardent à repousser l'expédition d'Egypte, et c'était principalement contre ses objections que Bonaparte avait à lutter. Dans un moment de dépit, Bonaparte prononça le mot de démission. - Votre démis-sion! Je suis loin de vouloir qu'on vous la donne, s'écria Larévellière avec fermeté; mais, général, ajouta-t-il en lui présentant une plume et du papier, signez-la, et i opinerai pour ou on l'accepte. - Depuis lors, Bonaparte ne répeta plus le mot malencontreux que l'impatience lui avait arraché. D'ailleurs, vaincus par les raisons et les instances de Bonaparte, séduits par la grandeur et par les avantages commerciaux de l'entreprise bien plus qu'entraînés par le désir d'écarter un rival dangereux, décides surtout par l'engagement que Bonaparte prenaît d'être de retour dans huit ou dix mois et de tenter alors la descente en Angleterre, Larévellière-Lépaux et ses quatre collègues consentirent enfin.

Une fois cette décision rendue, on se promit le secret de part et d'autre; et pour qu'il fult mieux gardé, pour qu'il restif entre Bonaparte et les cinq directeurs, on ne se servit pas de la plume des secrétaires. Merin (de Douai), president du Directoire, écrivit l'ordre de sa main, et cet ordre même, rédigé sous forme de simple lettre, ne désignait pas la nature de l'entreprise.

Voici textuellement la pièce en question :

- « Paris, le 15 ventôse an VI (5 mars 1798).

  « Au cipoven Bonaparte, cénéral en chep de l'armée d'Angleterre.
- w Tous trouverce d-jointes, geliral, les expéditions des arrivelles priss pur le Directoire executif pour rempir le grand objet de larace de la commenta de la Mediterrane. Vous des charges en the de leur exclusion par pour les places de la marine de la metale par la proposar de la marine et des finances sont prévenus de sonformer sus instructions que vous leur transactirers aux ce point important dont voire nonformer sus instructions que vous leur transactirers aux ce point important dont voire no pour la littos, concelle e la nucle qu's votre gâtes et à voire a mour pour la vrine joint. « Sgeté Massar (de Dounk), Basaxs,
  - « Signé: Marlin (de Doum), Babras, Larguellière - Lepaux, Rewell, Barthélemy. »

Un des arrêtés que mentionnent les premières lignes de la lettre qu'on vient de lire autorisait Bonaparte à embarquer une quarantaine de mille hommes et une quarantaine de généraux, hommes et généraux à son choix; un autre, à emmener une centaine de savants, d'ingenieurs, de géographes, d'artistes, et tel nombre qu'il lui plairait d'ouvriers de toutes les professions; un troisième mettait à sa disposition l'escadre avec laquelle Brueys évolutionnait dans la Méditerranée, plus une partie des vaisseaux qui se trouvaient à Toulon; un quatrième lui permettait de toucher à la trésorerie quinze cent mille francs par décade, et de prendre trois des huit millions trouvés dans le trésor de Berne lorsque naguère nos troupes avaient envahi la Suisse pour la républicaniser. Quant à l'emploi de ces sommes, quant au matériel de toute nature dont elles devaient être le prix, et à tous les autres préparatifs, Bonaparte, de même que pour la conduite à tenir, lorsqu'il aurait atteint la rive africaine, avait absolument carte blanche.

La grande latitude que le Directoire laissait à Bonaparte dans l'exercice des pouvoirs qu'il lui conflait, Bonaparte en profita pour donner à l'expédition toute la force, toute la consistance nécessaire, et surtout pour hâter le moment du départ. Dès le 6 mars il se unit à l'œuvre, avec cette activité extraordinaire qu'il apportait à l'accomplissement de tous ses projets; dès le 6 il courut alternativement chez les divers ministres dont il avait besoin; il passa des hôtels de ces ministres à la trésorerie, donna partout des ordres, et revint chaque jour vérifier par ses propres yeux s'ils étaient exécutés, afin, s'ils ne l'étaient pas, d'user de son ascendant pour en accélérer l'exécution. Un de ses premiers snins fut de former une commission, dite pour l'armement des cotes de la Méditerranée, chargée toutefois non d'armer en effet ces côtes. mais de parcourir le littoral méditerranéen et d'y préparer tons les moyens de transport. Ces commissaires, et tout le monde avec eux en France, en Angleterre, en Europe, ignorèrent le but véritable de la tâche qu'ils avaient à remplir. Comme tous les ports à la fois étaient le centre d'un mouvement considérable, on supposa que les préparatifs de la Méditerranée n'étaient que la conséquence de ceux de l'Océan; et cette supposition paraissait d'autant plus rationnelle, que les troupes expéditionnaires qui se reunissaient dans le golfe de Lyon s'appelaient aile gauche de l'armée d'Analeterre.

Par l'entremise des commissaires dont nous venons de parler, Bonaparte fit traiter en France et en Italie avec tous les capitaines de vaisseaux marchands qui montrèrent de la bonne volonté. Il se procura ainsi quatre cents navires, et fixa pour la réunion des convois et des troupes quatre ports qui devaient servir aussi de points de départ. Il arrêta que le convoi principal partirait de Toulon, le second de Gênes, le troisième de Civita-Vecchia, le quatrieme d'Ajaccio. En effet, sauf quelques detachements de l'armée du Rhin, les divisions de l'armée d'Italie qui rentraient en France, ou qui venaient d'envahir les Etats du pape et de proclamer la république romaine. allaient composer l'armee d'Egypte tout entière. Bonaparte, en même temps, désignait les généraux et les officiers dont il voulait être suivi : il réunissait une artillerle nombreuse, et un immense approvisionnement de munitions, de fusils, de sabres, d'armes de toute espèce ; il rassemblait



# ESIPTO MODERNO





EGIPTO MCDERNO



des ouvriers et des outils de tout genre; il faisait prendre à Rome l'imprimerie grecque et l'imprimerie arabe de la Propagande, avec des protes et des imprimeurs; il formait une collection complète d'instruments de chimie, de physique, de mathématiques; enfin, il associait à son entreprise les hommes les plus illustres dont la France pût alors s'enorgueillir, soit dans les sciences, soit dans les arts, et organisait cette commission célèbre dont les travaux devaient, non moins que l'héroïsme de nos soldats, immortaliser l'expédition d'Egypte. Guerriers, savants, artistes, tous brûlaient du désir de s'attacher à la fortune du jeune général. Où iraiton avec lul? on ne s'en doutait pas. mais on était prêt à l'accompagner au bout du monde...

Bona parte, nous l'avons dit, avait recu l'autorisation de conduire quarante mille combattants sur les bords du Nil. Il composa principalement son armée de fantassins, et n'y incorpora que deux mille cinq cents bommes de cavalerie, que mille à douze cents hommes des armes de l'artillerie et du génie. L'oninion de Bonaparte, opinion qu'il a consignée dans tous ses écrits militaires, était cependant que la cavalerie doit, en thèse générale, entrer pour un quart ou au moins pour un cinquième dans la composition d'une armée. S'il dérogea volontairement, en cette circonstance, à une règle qu'il a toujours suivie. c'est sans doute qu'il méditait délà sur la tactique à employer pour vaincre la pétulante cavalerie des mameluks, seuls adversaires redoutables qu'il dût rencontrer en Egypte, et que d'avance il songeait à leur opposer d'immobiles carrés d'infanterie, des citadelles vivantes de bajonnettes...

Les trente-sept mille et quelques cents fantassins que compta l'armée expéditonnaire lui furent fournis par quatre demi-brigades d'infanterie legère, et par dix brigades d'infanterie de ligne, ou, comme on disait alors, d'infanterie de bataille

Les quatre demi-brigades d'infanterie légère étaient la 2°, la 4°, la 21° et la 22°; les dix demi-brigades d'infanterie de bataille étaient la 9°, la 18°, la 18°, la 25°, la 32°, la 61°, la 69°, la 75°, la 85° et la 88°. Les deux mille cinq cents cavaliers, tous hommes d'élite, provenaient du 22° régiment de chasseurs, du 7° bis de hussards, et des 3°, 4°, 15°, 18° et 20° de dragons.

L'armée comprenaît en outre un escadron de guides à cheval et un bataillon de guides à pied, deux compagnies de mineurs et un bataillon de sapeurs, un bataillon d'artillerie à cheval et quatre bataillons d'artillerie à pied.

Les sept régiments de cavalerie, en y ajoutant les guides et les artilleurs à cheval, donnaient un personnel d'environt trois mille hommes. Bonaparte fit mettre à bord de la flotte beaucoup de selles et de harnais; mais il ne voulut embarquer que trois cents chevaux, afin d'avoir en arrivant quelques cavaliers montés et quelques pieces attelées. Quant au rette de sa cavalerie et de son artillerie, il se proposait de l'équiper aux dépens des manteluks.

Parmi les officiers genéraux qu'emmemais Bonaparte, citoss d'abord Kieber, Desaix, Calfarelli-Dudlaga, qui n'aviacita pas encore servi sons ses ordres, mais qui aviacit suffismment fait lears preures à l'armée da fhin. Nommon essuite Berthier, Reynier, Bon. Menou, Murat, Domnattin, Antroney, Dugan, Yaubonnattin, Antroney, Dugan, Yaubonnattin, Antroney, Veroust, Rampon, Lecirc, Lannase, Veroust, Rampon, Lecirc, Lannase, Veroust, Rampon, Lel'aviaent si bien second en Italia.

Berthier était le chef de l'état major général de l'armée. Desaix, Kléber, Reynier, Bou, Menou, commandaient les cinq principales divisions d'infanterie. Murat commandait la cavalerie. Le brave et savant Caffarelli-Dufalga, ampute d'une jambe depuis 1793, d'irigeat le génie; Dommartin, l'artillerie; Andréossy, les équipages de pont.

A tous ces noms, déjà célètres, nous pourrions joinire eux de beaucoup d'oficiers qui allaient partir dans des grades inférieurs, mais qu'une grande fortune attendait aussi. Mentionnons seulement Savary, plus tard duc de Royto, Marmont, plus tard duc de Royto, Marmont, plus tard duc de Royto, Martind, plus tard duc de Royto, Martind, plus tard, compagnons dérouir du capitif de Sainte-Iléène. Tous les quatre, ils dévaient un jour devenir ina-

réchaux ou lieutenants généraux ; mais ils n'étaient alors, le premier que capitaine, les trois autres que chefs de brigade, c'est-à-dire colonels. Tous les quatre devaient se voir un jour investis des plus hauts commandements; mais en 1798, lorsqu'ils s'emharquaient pour l'Égypte, Savary n'était qu'aide de camp du général Desaix; Marmont ne commandait qu'une demi-brigade d'infanterie légère; Bessières, qui par la suite commanda la cavalerie de la fameuse vieille garde, ne commandait que le bataillon et l'escadron des guides: Bertrand lui-même, le plus distingué peut-être de tous les officiers du génie qui ont fait les guerres de l'empire, ne commandait que le bataillon de sapeurs.

Au nombre des aides de camp de Bonaparte, figuraient encorre des noms aciter. Cétait son frère Louis; c'était son beau-fils, Eugène Beauharnais; c'était Merlin, fils du directeur de ce nomc'étaient Julien, Guibert, Sulkowski,

Lavalette, Junot, Duroc.

Rappeions enfin que le citoyen Sucy ciait commissirio evionnateur en chef de l'armée d'Egypte, et que quand as nauvaiss anatie le força de retourner en anuvaiss anatie le força de retourner successeur; que le citoyen Poussielque etait contrôleur en chef des dépenses, et qu'il devint ensuite administrateur en chef des finances de la colonie; que le payeur en chef était le cluyen Estère; que le indécien en chef était les genettes,

et le chirurgien en chef Larrey. Telle était, dans ses principaux détails, la composition de l'armée de terre. Quant à l'armée navale, quant à la flotte qui allait transporter Bonaparte et ses compagnons en Égypte, elle comptait treize vaisseaux de ligne, dont un, l'Orient, de cent vingt canons, deux de quatre-vingts, et dix de soixante-quatorze; elle comptait encore huit fregates, les unes de quarante, les autres de trente-six, et deux hricks; elle comptait de plusdeux vaisseaux de soixante-quatre et six frégates, lesquels avaient été pris aux Vénitiens et étaient armés en flûtes; enfin, elle comptait soixante et douze cutters, avisos, bomhardes et autres petits bâtiments de guerre. Cette flotte, une des plus nombreuses qui aient jamais sillonné les vagues, puisqu'elle comptait cent et quelques voites et qu'elle allait escorter quatre cents et quelques navires de transport, était commandée par le vice-amiral Brueys, qui avait sous ses ordres les contre-amiraux Villeneuve, Blanquet-Duchayla, Decrès, et pour chef d'étair-major le chef d'étair-major le chef d'étair off de division Ganteaume. Ou évaluait à environ dix mille hommes le total des gens de mer.

La commission scientifique et artistatque qu'avat organise Bonaparte, et qui allai le suivre, complait au deli de cent membres. Elle avait des sections de cettorie de la commission de la commission de chimie, de minéralogie, de zoologie, de botanique, de chiurgie, de medicine et d'economie politique. Elle compresait, en outre, des littérateurs, des ingénienrs-écographes, des antiquaires, des architectes, des paintres et des desdes architectes, des paintres et des desdes architectes, des paintres et des desmécaciones hydrautique, un scalibreur, un graveur et des musiciens.

Dans la section de géométrie, on remarquait Monge, Fourrier, Costaz, Malus; dans la section d'astronomie, Beauchamp, Nouet, Quesnot; dans la section de mécanique, Conté, Coutelle, Hassenfratz, l'Homont; dans la section de chimie, Berthollet, Descostils, Champy père et Champy fils; dans la section de miuéralogie, Dolomieu, Cordier, Rozières; dans la section de botanique, Nectoun et Delille; dans la section de zoologie, Geoffroy-Saint-Hilaire et Savigny; dans la section de chirurgie, Larrey, Duhois père et Duboia fils; dans la section de médecine, Desgenettes, Laberte et Lacipière; dans la section d'économie politique, Fauvelet-Bourienne, Regnault-Saint-Jean-d'An-

gely, Gloutier et Tallien.

Parmi les littérateurs, figuraient
Arnault et Parceval-Grandmaison;
parmi les ingenieurs-géographes, Jomard ainé, Testevuide, Simonel, Jacomard ainé, Testevuide, Simonel, Jacotin, Ledue, Corabeur; parmi les antiquaires, Ripault et Panuzen; parmi les ara
rachieteets, Lepiere, Norry, Demoulin;
parmi les peintres, Redouté, Rigolo;
parmi les dessinateurs, Denon, Duter-

tre, Portal.

L'ingénieur-mécanicien hydraulique était Cécile; le sculpteur, Casteix; le graveur, Fouquet. Les musiciens-chefs etaient Villoteau et Rigel. A la tête de l'imprimerie était Marcel, le même qui pendant tout l'empire dirigea l'Imprimerie impériale.

Au nombre des interprètes étaient Venture et Amédée Jaubert.

Enfin, l'école Polytechnique, fondée depresse de Bonaparte, qui plus tard l'appelait sa poule aux œu/s d'or, fourni sept de ses élères pour accompagner l'expédition. C'étaient les nomnes Co-ristle, Duchanoy, Pottier, Jomard jeune, Vincent, Vincent, vincet de l'appelait sa poule aux eu/s d'or, journe de l'expédition.

Chose merveilleuse : au 20 avril, e'està-dire six ou sept semaines seulement après le jour où Bonaparte avait arraché au Directoire la permission de partir pour l'Égypte, tout était prêt pour le départ. Tous les navires de commerce que la flotte devait convoyer étaient réunis aux quatre points fixés pour leur réunion; toutes les troupes expéditionnaires étaient rendues aux mêmes points, et n'avaient plus qu'à monter a bord ; tont le matériel, tous les approvisionnements, étaient embarques. Amiraux et généraux, matelots et soldats, savants et artistes, tous étaient à leur poste.

Chose plus merveilleuse encore : malgré le grand nombre d'agents supérieurs et secondaires qui avaient coneouru aux preparatifs, le secret, ai nécessaire au succès de l'entreprise, n'avait été pénétré par personne. On peut dire ue de leur côté Bonaparte et les cinq directeurs l'avaient gardé religieusement. Ils n'avaient mis qu'nn seul individu, que le ministre des affaires étrangères, dans leur confidence; encore était-ce pour obtenir du eitoyen Talleyrand, dont l'habileté diplomatique était déjà célèbre, qu'il se chargeat d'aller à Constantinople faire agréer au divan l'invasion de l'Égypte.

Depuis six semaines, les nationaux et les cirangers, témoins des apprés extraordinaires qui se faissient à Toulon et dans les autres ports de la Mediterranée, formaient des suppositions de toute sorte. — Où va le général Bonaparle? rope. Où conduit-il ces marins, ces guerriers, oes exvants? — Il va, disaient les nns, envahir le Brésil. Il va, dissient les autres, s'emparer de

Constantinople. Selon d'autres, il allait dans la mer Noire restituer à la Porte la Crimée, sur laquelle la Russie avait naguere mis la main. Selon d'autres encore, il allait dans l'Inde prêter secours au sultan Tippou-Saheb contre les Anglais. Quelques-uns, approchant davantage du véritable but, soutenaient que Bonaparte et ses compagnons allaient percer l'isthme de Suez, ou bien dé-barquer sur les bords de l'isthme, se rembarquer dans la mer Rouge et gagner ainsi l'Inde. Quelques autres, touchant le but même, prétendaient que la réunion des savants et des artistes qui devaient accompagner Bonaparte indiquait, à ne pouvoir s'y méprendre, qu'il était question d'un vaste établissement colonial, et que Bonaparte irait en Egypte. Mais vainement les journaux, en France même, soulevaient-ils un coin duridean mysterieux, vainement prônaient-ils les avantages que la république retirerait de la possession de l'Egypte, on a'obstinait à méeonnaître ees indices et à ne regarder les préparatifs de eolonisation que comme une feinte. Les habiles imaginaient un plan bien antrement profond. Suivant eux. tout cet attirall, qui semblait décéler un projet de colonie, n'était qu'une ruse, qu'une fausse démonstration à l'effet de tenir les Anglais dans l'incertitude et de les forcer a disséminer leurs forees navales aur plusieurs points. Bonaparte voulait simplement, avec l'escadre de la Méditerranée, franchir le détroit de Gibraltar, venir attaquer l'amiral lord Saint-Vincent, qui bloquait Cadix, le contraindre à s'éloigner, débloquer ainsi l'escadre espagnole et la conduire à Brest, enfin obtenir par cette jonction des deux plus puissantes marines du continent une force navale auffisante pour protéger et le trajet et le débarquement de l'armée française qui se préparait à assaillir les îles britanniques. Le centre et l'aile droite de cette armée, c'étaient les cent-cinquante mille hommes qui garnissaient les camps nombreux formés sur l'Escaut, sur les côtes du Pas-de-Calais, sur celles de la Normandie et de la Bretagne. L'expédition de la Méditerranée n'était réellement que l'aîle gauche de l'armée d' Angleterre; ainsi s'appelait-elle à juste titre.

Cette dernière supposition fut précisément celle qui donina dans la pensée dn ministère anglais. Depuis einq mois Pitt et ses collègues étaient dans l'épouvante, et ne savaient de quel côté eclaterait l'orage qui se formait depuis si longtemps. L'Angleterre avait déjà cinquante vaisseaux de ligne à la mer, dont trente devant Brest et vingt devant Cadix; Pitt crut que ce n'était point assez; il fit des efforts extraordinaires pour en armer dix de plus, et les envoya tous les dix renforcer l'escadre de lord Saint-Vincent, pour le mettre en mesure de bien feriner le détroit de Gibraltar, vers lequel on supposait que Bonaparte allait se diriger. Des que ce renfort lui parvint, lord Saint-Vincent détacha Nelson avec trois vaisseaux, et le chargea de courir la Méditerranée en tous sens pour surveiller les Fran-

cais. Pendant ce temps-là, pendant que l'Europe se perdait ainsi en conjectures sur le but de l'expédition projetée, Bonaparte n'avait pas encore quitté Paris. Retiré dans sa modeste maison de la rue de la Victoire (c'était le nom que la municipalité de Paris avait donne à la rue Chantereine lorsqu'à son retour d'Italie Bonaparte y était venu demeurer). il se dérobait à sa gloire, donnait tous ses soins aux préparatifs de l'audacieuse entreprise qu'il avait conçue lui-même, et ne cherchait de distraction que dans la culture des sciences et des arts. Mais plus sa vie paraissait obscure et cachée, plus on s'étudiait à expliquer ses moindres actions et ses moindres démarches. Toutefois, il sut garder le masque dont il s'était couvert, et prolongea l'incertitude générale jusqu'au moment du départ. Divers moyens furent employés par le Directoire et par lui pour continuer à mettre en défaut la pénétration nationale et étrangère. Ainsi, plusieurs fois dans le courant de mars, les journaux, et le Moniteur même, annoncerent que Bonaparte était retourné au congres de Rastadt pour accélérer et conclure les négociations; puis, des le lendemain, ils démentirent cette nouvelle. Ainsi encore, dans les premiers jours d'avril, on vit paraître un arrêté du Directoire qui ordonnait au général en chef de l'armée d'Angleterre de par-

tir pour Brest, afin d'y prendre le commandement des forces de terre et de mer qui se réunissaient dans ce port; puis, vingt-quatre heures apres, on publia que Bonaparte retournait définitivement au congrès. Bonaparte lui-même écrivit officiellement au comte de Cobentzel, qui avait représente l'Autriche à Campo-Formio et qui la représentant aussi a Rastadt, pour l'inviter à se rendre de son côté dans cette dernière ville; là, tous les deux, ils lèveraient les obstacles qui s'opposaient à la pacification générale et définitive du continent, et achèveraient l'ouvrage qu'ils avaient si bien commence. Le courrier porteur de la réponse du ministre autrichien partit de Vienne vers le 15 avril; or, à la même date, et sans l'attendre. Bonaparte se disposait à quitter Paris, non pour aller négocier à Rastadt, mais pour courir s'embarquer à Toulon.

C'était dans la nuit dn 22 au 23 que Bonaparte devait partir; mais, dans l'intervalle, son départ fut différé par suite de nouvelles que le gouvernement reçut des citoyens Bonnier et Treilhard, nos plénipotentiaires à Rastadt, et surtout d'une dépêche qui fut expédiée par le général Bernadotte, notre ambassadeur près la cour d'Autriche. A Rastadt, les négociations, loin d'avancer, reculaient, On en était revenu à nous contester notre frontière du Rhin. A Vienne, un drapeau tricolore que Bernadotte avait arboré sur son hôtel avait été regardé comme une sorte de provocation par les habitants de cette capitale. Une émeute avait éclate. et la canaille, payée, à ce qu'on croit, par des agents anglais, s'était portée vers l'hôtel de l'ambassade française, avait abattu notre drapeau, et commis de tels désordres, que le commandant militaire de Vienne avait dû envoyer des troupes pour protéger notre ambassadeur et les autres personnes de la légation. Le Directoire crut voir dans cet événement une rupture avec l'Autriche. Le ton de la première dépêche dans laquelle Bernadotte en rendait compte était si alarmant, que Bonaparte lui-même, à qui on l'avait communiquée, fut d'avis qu'on envoyât dans tous les ports nonsculement l'ordre de ne plus embarquer de troupes, mais celui de débarquer celles qui déjà étajent montées sur les

vaisseaux, et de les tenir prêtes à marcher; mais hientôt arrivèrent de Vienne from l'upées saisfaisantes. Restaient les difficultés du congrès, et Ronaparte, d'apres aa correspondance particulère arce que leues-uni des généraux employes arce que leues-uni des généraux employes aller faire une courte apparition. De Rastadt il se serait ensuite rendu à Toulon; mais de ce côté aussi vinerat des nouvelles melleures. Les deputé des nouvelles melleures. Les deputé que la rive gauche du Rhin fût notre il-

mite naturelle.

Dès que l'horizon parut un peu éclairci, Bonaparte, obtenant enfin la permission de partir, prit directement, le 3 mai , la route du midi de la France.

## CHAPITRE II.

SOMMAIRE : BONAPARTE A TOULON, -- ENTHOU-SIASME QUE SA PRÉSENCE EXCITE PARMI LES TROUPES EXPÉDITIONNAIRES. - IL LES PASSE EN REVUE ET LES HABANGUE. - PROCLAMA-TION QU'IL LEUR ADRESSE AC MOMENT DE PAR-TR. - LA FLOTTE, SUIVIE DU CONVOI PRIN-CIPAL, MET A LA VOILE, BALLIE SUCCESSIVE-MENT LES TROIS AUTRES CONVOIS, ÉCHAPPE AUX CROISIERES ANGLAISES, ET ARRIVE DE-VANT MALTE. - CONQUETE DE CETTE ÎLE. -L'EXPÉDITION POURSUIT SA ROUTE VERS L'É-GYPTE. - OUELOUES MOTS SUB LA GÉOGRA-PHIE, LES HABITANTS, L'ÉTAT SOCIAL ET POLI-TIQUE DE CE PAYS A LA FIN DU DERNIER SIÈ-CLE. - IBRAHIM ET NOURAD. - ARRIVÉE EN VUE D'ALEXANDRIE. - ORDRE DE DÉBARQUE-MENT ET NOUVELLE PROCLAMATION DU GÉNÉ-DAT ENCHUE

Bonaparte arriva le 9 mai à Toulon. et descendit à l'hôtel de la marine. L'armée, on peut-dire son armée, car les soldats qui la composaient avaient presque tous fait les campagnes d'Italie. l'attendait avec impatience. Il y avait huit mois qu'elle ne l'avait vu, et elle commençait à murmurer, à craindre qu'il ne vint pas se mettre à la tête de l'expédition. Ces braves, en revoyant leur général, en le revoyant sur le théatre de ses premiers exploits, furent donc saisis d'un immense enthousiasme. Le matin même de son arrivée il les passa en revue, et les salua de ce brusque et énergique discours :

#### « Officiers et soldats!

« Il y a deux ans que j'eccourus vous commander. A cette époque vous citirz dans la rivière de Gênes, en proie à la miserva laphas grande; vous manquiez de tout, et vous avier sacribé jusqu'i vos monires pour votre subsistance réciproque. Je vous promis de faire cesser vos soffirances, je vous condusis en lalie, et là tout vous fui accordé... Ne vous aije pas tenu parole?

#### Oui, oui, » répond toute l'armée d'nne voix.

Jo vais maintenant vous mener dans un pays où, par vos exploits futurs, vous surpasserez ceux qui étonment aujourd'hui vos admirateurs, 'et rendrez à la patrie les services qu'elle a droit d'attendre d'une armée d'invincibles.

« Je promets à chaque soldat qu'au retour de cette expédition il aura dans son sac de quoi acheter six arpents de terre..., »

Le cri Partons! partons! vole de bouche en bouche; mais quelques desnières dispositions à prendre, et surtout le mauvais temps, vont tenir pendant une dizaine de jours la flotte captive dans le port.

Enfin, le 19, le ciel s'éclaircit, et le vent souffle favorable. Partons l'écrie à son tour Bonaparte, et l'annonce du départ a répandu parmi les troupes l'allégresse et l'esperance. L'exaltation de ces deux sentiments ne connaît plus de bornes quad lecture est donnée de la proelamation suivante, que le géneral en chef adresse à ses compagnons :

### « Soldats!

« Vous étes une des ailes de l'armée d'Angleterre. Vous avez fait la guerre de montagnes, de plaines, de sièges; il vous reste à faire la guerre maritime. « Les légions romaines, que vous avez quelquefois inuires, mais point encore égalees, combatiaient Carthage tour à lour sur celte même mer et aux plaines de Zama. La vicloire ne les abandonna jamais, parce que constamment elles furent braves, patientes à supporter la fatigue, disciplinées et unies entre elles.

« Soldats, l'Europe a les yeux sur vous; vous avez de grandes destinées à remplir, des batailles à livrer, des dangers, des fatignes à vainere; vous ferez plus que vous n'avez fait pour la prospérité de la patrie, le bonheur

des hommes et votre propre gloire.

Soldats, matelois, fantassins, canonniers, cavaliers, soyez unis; souvenez-vous que le jour d'une bataille vous avez besoin tous les uns des autres.

« Soldats-matelots, vous avez été jusqu'ici négligés; aujourd'hui la plus grande sollicitude de la république est pour vous : vous serez dignes de l'armée dont vous faites partie.

« Le génie de la liberté, qui a rendu dès sa naissance la république l'arbitre de l'Europe, veut qu'elle le soit des mers et des nations les plus lointaines. »

Un tel langage, dans la bouche d'un homme déjà environné de tous les prestiges de la gloire, achiève d'électriser les âmes. On ne pouvait plus dipenement annoncer une gronde entreprise au dépende devait l'envelopper. Aussi, tous, genéraux, officiers, soldats, ne voient que des lauriers à cueillir, sans songer aux périls de l'exécution; tous se rendemt aux marire où leur place est marire où leur place est

Bonaparte lui-même s'arrache aux baisers de sa femme, de la bonne et tendre Joséphine, qui l'a accompagné jusqu'à Toulon, et qui n'a voulu le quitter qu'au dernier moment; Bonaparte monte à bord du vaisseau amiral, qui s'appelle l'Orient, et dont, par un de ces singuliers hasards attachés aux grandes destinées humaines, le nom renferme tout le secret de l'entreprise; il v monte avec tout son état-major, et bientôt, aux applaudissements d'une foule immense qui encombre le rivage. aux acclamations des soldats et des marins qui couvrent le pont et les vergues de chaque navire, au bruit des salves que tirent toutes les batteries du port et celles de tous les vaisseaux de ligne, un radicux soleil, un de ces soleils que depuis on appela tant de fois le soleil de Bonaparte, éclaire le majestueux départ de la flotte expéditionnaire.

La flotte avait un mois d'eau, deux mois de vivres. Quand elle aurait rallié les autres convois, elle compterait plus de cinq cents voiles, elle porterait plus de cinquante mille hommes, et janais armement plus considérable n'aurait sillonné les vagues.

Vers lesoir, comme la flotte sortait de rade, un ourragan qui eletera tout à coup caiss quelque avarie à une des frécues que les suites que le contrait de la coup caiss quelque avarie à une des frécues de la commentant de la forte française, a suite décide de la flotte française, a suite décipie de la flotte française, a suite des suites de la flotte française, a suite des suites de la flotte française, a suite des suites de la flotte française, a suite de la flotte française, a suite flotte flotte de la flotte française, a suite flotte flot

ignora qu'elle vensit de partir. Notre flotte longea d'abord la côte de Provence jusque vers Gênes, pour rallier le convoi réuni dans ce port sous les ordres du général Baraguay-d'Hilliers. Elle cingla ensuite vers la Corse, qu'on signala le 23; mais elle resta jusqu'au 30 en vue du côté oriental de l'île, attendant le convoi d'Ajaccio, qui était sous les ordres du général Vaubois. Quand il eut rejoint, elle alla louvoyer à hauteur de l'île de Sardaigne; mais plusieurs jours s'écoulèrent sans que le convoi de Civita-Vecchia, qui était sous les ordres du général Desaix, se montrât. Un matin que, pendant cette espèce de halte, Brueys, impatient de voir Desaix paraître, examinait attentivement l'horizon avec sa lunette: - Voici encore les Alpes, lui échappa-t-il de dire. — Les Alpes! répéta Bonaparte; et, saisissant la lunette de l'amiral, il les contempla quelque temps en silence; puis, s'échauf-fant par degrés aux souvenirs que ces monts lui rappelaient, il parla de tous les grands capitaines qui les avaient franchis. et passa en revue leurs opérations, leurs systèmes. Annibal surtout fut l'objet de son examen, l'objet de ses éloges. Il l'avait étudié spécialement, disait-il, et le déclarait le plus habile général de l'antiquité. A l'appui de son opinion il

raconta les quinze campagnes du héros carthaginois en Italie, l'accompagna depuis Carthagène, à travers l'Ebre, les Pyrénées, le Rhône, les Alpes, jus-que sous les murs de Rome, et blâma beaucoup l'historien Tite-Live d'avoir critiqué sa methode strategique. Tite-Live n'entendait rien à la stratégie. Ce fut à cette occasion que Bonaparte pour la première fois développa hautement ses idées hardies sur la guerre offensive. Il railla les tâtonnements et les temporisations des chefs de la vieille école, et donna une part immense du succès à la rapidité et à l'audace. Tel avait été le secret d'Alexandre, de Cèsar, de Gustave-Adolphe, de Turenne. Puis, revenant à Annibal, il reprocha aux sénateurs de Carthage d'avoir, soit par envie, soit par incapacité, en ne laissant pas une latitude suffisante aux inspirations de leur général, ou ne lui fournissant pas des

moyens convenables d'exécution, fait

échouer ses plans les meilleurs; et il partit de la pour se plaindre du Directoire, qui souvent, prétendait-il, ne s'était montré envers lui-même ni plus

confiant ni plus généreux. Le 3 juin, comme le convoi de Civita-Vecchia ne se montrait toujours point, Bonaparte en conclut avec raison que Desaix avait pris l'avance, et ne douta plus de le trouver au rendez-vous indiué pour le cas échéant, car les moindres circonstances avaient été minutieusement prévues. Bruevs fut donc autorisé à poursuivre sa route, et le 7 l'armée navale rangeait la Sicile. Le 8, par un brick anglais que captura un de nos bâtiments legers, on apprit que lord Saint-Vincent, sur la simple nouvelle que Bonaparte avait quitté Paris , s'était hâté d'envoyer à Nelson un renfort de dix vaisseaux de ligne. Laissant alors la côte sicilienne, et se dirigeant au sud-est, notre flotte arriva le 9, vers cinq heures du matin, en vue de l'Île de Malte, où le convoi de Civita-Vecchia l'attendait depuis le 6. Aussitôt elle reçut l'ordre de se former en ligne de bataille et de s'avancer vers l'ile; car Bonaparte était résolu à s'en emparer, et à employer la force pour y parvenir si les voies moins hostiles qu'il allait tenter d'abord ne réussissaient pas. En un clin d'œil les cinq cents voiles françaises, décrivant un immense demi-cercle, menacèrent tous les points attaquables....

Malte, qui commande la navigation de la Méditerranée, eût été, à toute époque, une conquête précieuse pour la France, et nous avons vu que depuis quelque temps Bonaparte la regardait d'un œil de convoitise, que depuis quelque temps il y avait pratiqué des intelligences. Aujourd'hui sa possession nous devenait indispensable pour mener à bonne fin nos projets sur l'Égypte, Située dans le canal qui sépare la Sicile de l'Afrique, à environ deux cent soixante lienes sud-est de Toulon. Malte offrait une position intermédiaire qu'il aurait été dangereux de laisser à des ennemis, ou même à des neutres. Elle allait écheoir aux Anglais si nous ne nous hâtions de les prévenir.

En juin 1798 ; qui Malte appartenaliel Clauries-Quint avait donné Malte en 1923 aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jérasalem, ou platéte comme en de Jérasalem, ou platéte comme de Robots, qui, chassés de Rhodes, qui, chassés de Rhodes (aux de la comme de Rhodes, qui, chassés de Rhodes (aux de la comme de Rhodes, qui, chassés de Rhodes (aux de la comme del la comme de la comme del la comme de la comme del comme del la comme del la comme del la comme de la comme de la comme del la comme de la comme de la comme del la

En 1708 les chevaliers de Malte possédaient toujours l'île; mais édepuis bien des amées l'ordre aliait déclinant, et, comme la plupart des institutions du moyen âge, il enétait venu à perdre son objet, à perdre en même temps toute sa dignité, toute sa force. Il n'était plus qu'un alus, profitable à ceuc-là seulement qui l'exploitaient. — Expliquonsnous.

Als suppression de l'ordre du Temple. El Bospitalires de Saint-lean de Jérusalem Bavaient hérité de la plus grande partie de ses richesses, et les chroaliers de Malte, héritiers eux-mêmes des Hospitaliers et des chevaliers de Rhodes, se trouvaient quand éclata la révolution manifer de la company de partie de la company de la compa plété des fidèles. Ils avaient été jadis donnés, soit aux Templiers, soit aux Hospitaliers, pour qu'en retour ils escortassent les pelerins qui allaient visiter les saints lieux et les garantissent contre les insultes des Arabes. Depuis qu'il n'y avait plus de ces pelerinages, le rôle et le devoir des chevaliers de Malte était de protéger les nations chrétiennes contre les barbaresques, et de détruire l'infâme piraterie qui infestait la Méditerranée. Les revenus de l'ordre suffisaient à entretenir huit ou dix vaisseaux de soixante-quatorze, une douzaine de bonnes frégates et autant de corvettes. Si donc les chevaliers l'eussent voulu, ils auraient pu bloquer constamment Alger, et contenir Tanger, Tunis, Tripoli, S'ils l'eussent fait, ils auraient certes, depuis leur établissement à Malte, mérité mieux de la chrétienté, que leurs prédécesseurs pendant toutes les guerres des croisades; mais ils n'y songeaient pas. Ils semblaient croire, à l'exemple des autres moines, que tant de donations ne leur avaient été faites que pour leur rendre la vie douce et commode. Il v avait dans tous les États clirctiens des baillis, des commandeurs, qui tenaient une bonne maison, qui dévoraient dans le luxe et l'oisiveté la majeure partie des richesses de l'ordre, et qui en employaient le surplus à enrichir leurs parents. Les moines, au moins, disaient des messes, préchaient, administraient les sacrements; en un mot, les moines cultivaient la vigne du seigneur: mais les chevaliers de Malte ne faisaient rien de semblable. Peu à peu, les immenses ressources de l'ordre tournèrent au profit de quelques individus, et devinrent un debouche pour les cadets de grandes familles. Les revenus allèrent de moins en moins à Malte même, et les jeunes chevaliers, qui étaient tenus d'y sejourner deux ans pour leurs caravanes, n'y vécurent plus que dans la misère. En 1798 l'ordre n'avait plus aucun arsenal, aucun chantier de construction, aucune marine; seulement, un vaisseau de soixante-quatre et deux frégates pourrissaient dans le port, d'où ils ne sortaient iamais ; et si quatre ou cinq galères continuaient à se promener de temps en temps dans la Méditerrance, ce n'était pas pour courir sus aux Barbaresques, mais pour

aller tranquillement mouiller sur les côtes d'Italie. Ces ridicules promenades, sur des bâtiments qui n'étaient plus propres à combattre les frégates et les gros corsaires d'Alger, n'aboutissaient qu'à des fêtes données et reçues dans les ports de Livourne, de Naples, de Cagliari. Il n'y avait pas un chevalier qui eût fait la guerre, qui eût tiré un seul coup de canon, un seul coup de fusil. L'ordre, d'ailleurs, n'inspirait plus aucun intérêt. En France, lors de la révolution, on lui avait enlevé tous ses biens; il en avait été de même en Italie à mesure que l'administration française s'y était etendue, et nulle réclamation ne s'était élevée. Ce qui prouve enfin la décadence de l'ordre, c'est que Malte, qui plusieurs fois, depuis l'installation des chevaliers dans cette fle, avait bravé les insultes des Tures, et qui, notamment en 1565, quoigu'elle n'eût que sept cents chevaiers pour défenseurs, avait résiste pendant quatre mois à toutes les forces de Soliman II commandées par l'invincible Dragut, allait en deux jours tomber au pouvoir des Français.

Des le mois de janvier 1790, d'après des instructions que lui avait transmises le Directoire et auxquelles Bonaparte n'était pas étranger, le citoven Poussielgue, alors secrétaire de légation à Gênes, maintenant contrôleur géneral des dépenses de l'expédition, s'était rendu à Malte pour tâcher, au moven de menées secrètes, pratiquées les unes parmi les chevaliers de l'ordre, les autres parmi les habitants de l'île, d'y fomenter une révolution qui la fit passer aux mains de la France. Or, depuis l'émigration francaise, et surtout depuis la dissolution des corps d'émigrés. Malte avait servi de refuge à un grand nombre de jeunes nobles français qui s'étaient enrôles sous le drapeau de l'ordre. Ces chevaliers de fraichedate avaient peu de ferveur. Leur éducation mondaine ne s'accommodait guère de la vie monacale, et le mal du pays augmentait leur désir de quitter le roc où ils avaient trouvé asile. Habilement sondés par l'agent du Directoire, ils ne lui avaient pas dissimulé que si une occasion s'offrait à eux de rompre des engagements qu'ils regardaient comme des chaînes, et de se créer une

nouvelle existence, ils s'empresseraient

de la saisir. D'autre part, les habitants de Malte n'avaient pas caché à Poussielgue qu'obligés d'avoir des protecteurs et des maîtres, ils aimaient mieux avoir affaire aux Français qu'aux chevaliers. Ce n'est pas tout : au commencement de mars, Bruevs, revenant de Corfou avec l'escadre qu'il commandait dans l'Adriatique, s'était arrêté devant Malte, sous prétexte qu'un de ses bâtiments avait besoin d'urgentes réparations; il avait, avec la permission du grand-mattre, fait entrer ledit bâtiment dans le port; puis, tandis qu'on le réparait, il avait pendant huit jours, avec le reste de son escadre, sondé toutes les côtes de l'île, et reconnu tous les points où le débarquement était possible.

Bonaparte savait que la France avait de nombreux partisans à Malte; mais encore n'ignorait-il pas que cette île était une des places les plus fortes du monde. Dès l'instant que les chevaliers de Rhodes étaient venus s'y établir, en 1525, ils avaient mis une ardeur infatigable à la fortifier, et leurs successeurs avaient suivi leur exemple. Tous les grands maîtres de l'ordre n'avaient paru ambitionner d'autre titre de gloire que celui d'ajouter quelque nouvel ouvrage au port ou à la ville. L'ostentation avait fini par s'en mêler, et l'on coustruisait des fortifications à Malte comme on avait élevé des palais à Rome depuis que le saint-siege y avait remplacé le trône des Césars. Malte était ainsi devenue un prodigieux amas de fortifications, toutes bien entendues. toutes bâties en pierre de taille ou coupées dans le roc, toutes casematées et à l'abri de la bombe. C'est pourquoi Bonaparte voulut tenter la voie des négociations avant d'employer celle de la force. Il pensait d'ailleurs qu'en s'arrétant devant Malte il donucrait peutêtre à Nelson le temps de joindre la flotte française. Si, en cas de rencontre, la valeur des troupes, le nombre des vaisseaux et l'excellente discipline des équipages permettaient d'espérer la victoire, au moins devait-on craindre que les Anglais ne parvinssent à disperser le convoi, et ne fissent ainsi échouer la grande entreprise.

Alin de mettre à profit les bonnes dispositions des chevaliers et des habitants, ou de faire au besoin naître un sujet de querelle, Bonaparte envoya demander au grand-maître l'entrée du port pour l'armée navale, sous prétexte qu'il lui fallait renouveler son approvisionnemeut d'eau. Avant de répondre à cette demande, Ferdinand de Hompesch, alors grand-maltre, assembla le conseil de l'ordre, et, ce conseil entendu, écrivit au général français que les règlements défendaient d'introduire à la fois dans le port de Maite plus de deux vaisseaux appartenant à des puissances bélligérautes. La défaite était ingénieuse, et il avait fallu de grands efforts d'esprit pour calculer que, comme nous avions plus de cinq cents voiles, l'aiguade de notre flotte aurait duré plus de six mois!

Bonaparte aurait pu répliquer que c'était là une preuve de la plus insigne malveillance; qu'une escadre anglaise s'était présentée naguère, et qu'elle avait été autrement accueillie. Il ne le daigna point; c'eût été entamer d'interminables pourparlers, et mieux valait agir. Il importait de ne perdre devaut Malte que le moins de temps possible. Un peu de vigueur, un peu d'audace, et cette gentilhommière se rendait; car le consul français Caruson, porteur de la lettre du grand-maître, avait eu même temps remis à Bonaparte une liste d'habitants et de chevaliers qui s'engageaient à seconder les troupes françaises, et le nombre de ces partisans s'élevait à plus de quatre mille. Bonaparte fit donc rester le consul à bord, et donna ordre qu'on se tînt prêt à débarquer le lendemain. Lorsque dans la soirée du 9 les che-

valiers surent que le consul français u'était pas revenu, ils s'attendirent à être attaqués le jour suivant, et commencèrent leurs préparatifs de défeuse. Ils firent prendre les armes aux milices, ils firent entourer de palissades les ouvrages avancés, ils firent apporter dans la ville les poudres qui étaient dans les magasins extérieurs; mais toutes ces mesures ne s'exécutèrent que mal ou qn'à demi. Partout régnaît l'effroi ou perçait la mauvaise volonté. Nul n'osait se charger du commandement en chef. pas même le grand-maître, qui s'était enfermé dans son palais. A la fin, pourtant, les baillis, les commandeurs, arrétèrent un plan défensif; mais pour garder tous les postes et sept lieues de côtes l'ordre n'avait guère que six ou sept mille hommes à sa disposition.

Le 10, des trois heures du matin, et tandis que Brueys se chargeait d'iniposer silence aux batteries qui défendaient l'entrée du port, nos troupes, conduites par les generaux Desaix, Beltiard, Revnier, Vaubois, Lannes et le clief de brigade Marmont, descendirent nonseulement dans l'île de Malte et sur quatre points à la fois, mais encore sur deux petites îles voisines, Goze et Cumino. Cette operation s'effectua sans aucune difficulté, ear les Maltais fuyaient sur tous les points. Accoutumés à l'idee qu'ils ne devaient courir aux armes que dans le cas d'invasion de la part des Tures, ils ne se souciaient nullement de se battre contre nous. A dix heures, toute la campagne et tous les forts du côté de la merétaient en notre pouvoir. Comme ces forts n'étaient pas approvisionnes, les milices maltaises avaient à peine essayé de les défendre. D'ailleurs, elles avaient à peine de cartouches, et les affûts des canons étaient en si mauvais état, que quand on voulut les tirer la plupart se brisèrent. Un grand nombre de pièces manquaient même des ustensiles indispensables pour le service. La plupart des chevaliers qui étaient dans ces différents postes furent faits prisonniers et conduits a Bonaparte. . Comment avez-vous pu croire, leur ditil, qu'avec de misérables paysans il vous serait possible de tenir contre des troupes qui ont vaincu et soumis l'Europe! » - Dans le nombre se trouvaient quelques chevaliers de langue française. -« Pour vous, messieurs, ajouta Bonaparte, puisque vous avez pu prendre les armes contre votre patrie, il fallait au moins savoir mourir. Je ne veux point de vous comme prisonniers. Vous pouvez retourner à Malte, tandis qu'elle ne m'appartient pas encore.

Une fois maltres de la campagne et des forts, les Français poussèrent aiscinent jusqu'au pied des remparts de Lavalette, qui est la capitale de l'île. Lavalette se divise en cité vieille et cité neuve. La cité vieille, qui n'avait ai troupes, ni canona, ni vivres, ni commandant, ouvrit aussitôt ses portes. Vers midi, comme nos troupes contiente.

muaient à descendre dans l'île (car il fallait investir la cité neuve, qui est réellement très-forte), les chevaliers firent sortir du port une galère, une chaloupe canonnière et deux galiotes, pour tacher d'interrompre le débarquement : mais ce fut en vain, et ces bâtiments rentrèrent des qu'ils eurent épuisé le peu qu'ils avaient de munitions. Les défenseurs de la cité neuve tentèrent alors une sortie; mais ils se heurtèrent contre le détachement français commandé par Marmont, qui de sa propre main enleva le drapeau de l'ordre, et furent obligés à battre en retraite. Pendant le reste de la journée ils ne cessérent, du haut des remparts, de tirer sur les troupes francaises, mais sans leur faire éprouver la moindre perte; si bien que Bonaparte defendit qu'on ripostat par une seule bombe, par un seul boulet.

Vers le soir, les chevaliers de la langue française, après avoir inutilement cherche la mort, ainsi que Bonaparte le leur avait conseillé, déclarèrent ne vouloir plus se battre. On en jeta quelquesuus dans les cachots, mais le trouble était dans toutes les têtes. Dans la place régnait une telle confusion, et les alertes y étaient si continuelles, que les patrouilles se fusillaient les unes les autres. A minuit, les principaux habitants se rendireut au palais du grand-maître, et l'invitèrent a capituler. Ferdinand de Hompesch, qui avait peu d'énergie, et qui songeait à sauver ses intérêts du naufrage, tira de prison trois des chevaliers français qu'il y avait jetés, et, le lendemain t1, les envoya negocier avec Bonaparte. De son côté, Bonaparte désigna pour régler les préliminaires de la capitulation le citoyen Poussielgue et un des savants qu'il emmenait en Égygte, lecitoyen Dolomieu, qui avait été commandeur de l'ordre avant la révolution française.

Le traité, bientôt conclu, portait es substance que les chevaliers remêttnient le 12 la ville et le port de Malte à l'anmée française, et qu'ils renonceraient en faveur de la France à leurs droits de proprieté et de souveraineté tant sur l'île de Malte que san les lies de Goupromettait au grand-naltre de dennander pour tui au congrès de Rastait une principauté equivalente en Allemagne.

A défaut, il lui assurait une rente viagere de trois cent mille francs, et devait, dans tons les cas, lui faire paver six cent mille francs comptant pour indemnité de son mobilier. Bonaparte garantissait en outre sept cents francs de pension à chaque chevalier de la langue française recu avant 1792, mille francs aux sexagénaires, et engageait sa mé-diation pour que les chevaliers des au-tres langues fussent mis, dans leur patrie respective, en jonissance des biens de l'ordre. Telles furent les conditions principales au moyen desquelles la France devint maîtresse du premier port de la Méditerranée et de l'un des mieux défendus qui soient au monde. Il fallait l'ascendant de Bonaparte pour v parvenir presque sans combat : il fallait son and ace pour oser ainsi perdre quelques jours alors qu'il se savait poursuivi par les Anglais. Trente mille fusils et douze mille barils de poudre : des vivres pour six mois; un vaisseau, deux frégates, trois galères, et d'autres petits bâtiments de guerre; enfin le tresor de l'Eglise Saint-Jean estimé à trois millions de francs; tels étaient les avantages matériels de cette importante acquisition.

Le 12, aussitôt après la signature de la convention, le drapeau tricolore remplaça sur l'île toutes les bannières de l'ordre, et Bonaparte fit son entrée dans Lavalette, à la tête des troupes débarquees. Après avoir franchi ces célebres remparts et visité toutes les fortifications dans l'ordre où elles avaient été construites, le général en chef et les officiers de l'état-major se demandaient les uns aux autres s'il fallait admirer davantage, ou la persévérance qu'on avait apportée à les construire, ou le génie qu'on avait déployé pour les concevoir, et chacun s'applaudissait de ce que les chevaliers n'eussent pas sérieusement songé à s'y défendre. — Convenons, s'écria Cafarelli-Dufalga, qui etait aussi spirituel que brave, convenons que nous sommes bien heureux qu'il y ait eu quelqu'un dans la place pour nous en ouvrir les portes. - Au surplus, ce que les Français virent à Malte de plus étonnant est l'ouvrage de la nature, c'est le port : il est si spacieux, que l'armée navale et les quatre cents bâtiments du convoi qui vinrent y mouiller n'en remplissaient que la moindre partie, et il offre un mouillage si sûr, si facile, que les plus gros navires purent s'amarrer à portée de

pistolet des quais.

Du 18 au 19, Bonaparte s'occupa d'organiser sa conquête. Il nomma Vaubois gouverneur militaire de Malte, de Goze et de Cumino; il y place Regnault-Saint-Jean-d'Angely en qualité d'agent du Directoire, et confia l'administration centrale à une commission de cinq membres. Il prit tous les arrêtés nécessaires à l'établissement du régime municipal dans les trois îles, qui furent à cet effet divisées par cantons de trois mille âmes. Il ordonna le désarmement général de la population, puis créa dans Lavalette même deux bataillons de garde nationale, forts chacun de quatre cent cinquante hommes, lesquels furent choisis entre les citoyens les plus considérables et par conséquent les plus intéresses au maintien de la tranquillité publique; il créa pareillement quatre compagnies de canonniers pour la défense des côtes. Il prescrivit qu'un certain nombre de jeunes Maltais de l'âge de neuf à quatorze ans seraient pris dans les familles les plus riches pour être envoyés à Paris et y être élevés dans les écoles de la république, et que ceux de quatorze à dix-huit qui scmbleraient propres à la marine seraient embarqués comme aspirants. Il accorda à ceux des chevaliers de toute langue qui étaient sexagénaires la permission de rester à Malte, et renvoya tous les autres dans leur patrie. Il laissa ceux des chevaliers français qui avaient plus de trente ans, et qui n'avaient pas servi dans les rangs des émigres, libres d'y rester aussi, ou de retourner parmi leurs concitovens: mais il expulsa tous les autres, et ne leur rouvrit pas les portes de la France. Il enjoignit à tous les prêtres, religieux ou religieuses qui n'étaient point nés dans une des trois fles, d'en sortir avant six mois; il reserva aux seuls indigenes les cures et les bénéfices, supprima tous les couvents d'ordre et toutes les corporations de pénitents, défendit que personne fut admis a prononcer des vœux saus avoir trente ans revolus, et promit aux inifs l'autorisation de fonder une synagogue. Enfin, il proclama l'égalité des droits de tous les citovens, et déclara les titres feodaux ainsi que l'esclavage abolis; mais il retint les esclaves mahométans, et les fit embarquer sur l'escadre pour les échanger contre les esclaves français et maltais qui pourraient se trouver au pouvoir des beys d'Égypte.

Le 19, après avoir aiusi prelude au rôle de souverain et de législateur, qu'il se croyait appelé à remplir en Afrique et en Asie, et que peut-être il ne désespérait pas de jouer plus tard en France et en Europe, Bonaparte, laissant quatre mille hommes à Vaubois, se rembarqua avec le reste des troupes qui étaient descendues dans l'île, et la flotte appareilla pour suivre sa destination. Elle einmenajt avec elle les bâtiments trouvés dans le port de Malte; elle emmenait aussi ceux des chevaliers français qui n'avaient point porté les armes contre la France dans la guerre de la révolution, et qui avaient moins de trente ans. Un grand nombre d'entre eux s'étaient décidés à prendre du service dans l'armée expéditionnaire, suivant leur grade. D'autres entrerent dans les différentes administrations qu'il y eut bientôt lieu d'établir en Egypte

Le général Baraguay-d'Hilliers, dont la santé était dérangée, avait sollicité la permission de rentrer en France. Ce fut ui que Bonaparte chargea de présenter on Directoire le drapeau et la plus grande partie du trésor de l'ordre; mais e vaisseau qui portait ces trophées d'une

victoire facile fut pris par les Anglais... La flotte expéditionnaire, en quittant les eaux de Malte, cingla droit à l'est, dons la grande mer qui sépare cette fle de celle de Candie. Ordre était donné aux bâtiments qui éclairaient la marche d'arrêter tout navire rencontre, dans la crainte que l'escadre de Nelson ou les nombreuses croisières anglaises ne fussent informées enfin de la route que suivait l'expedition. Il était miraculeux qu'elles l'ignorassent toujours. Vers la fin de mai , Nelson , radoube aux îles Saint-Pierre, et rejoint par les dix vaisseaux de haut bord que lord Saint-Vincent lui avait expédiés de Cadix pour qu'il surveillat rigoureusement les Français, s'était mis en devoir de remplir sa délicate mission; mais il ne se doutait pas encore de leur départ. Le 30 il était venu croiser dans les parages de la Corse; mais dejà la flotte française avait doublé cette fle. Le 31 les deux escadres n'avaient été séparées que par la Sardaigne. Le 1er juin, pendant que Bruevs attendait le convoi de Civita-Vecchia , Nelson était retourné devant Toulon, et, à son extrême étonnement, avait appris que notre flotte en était sortie depuis douze jours. Il avait alors couru le golfe de Lyon en tout sens, puis il avait rangé la côte d'Italie jusqu'à la hauteur de Naples; puis, espérant toujours de rencontrer notre flotte ou du moins de couper quelque division du convoi , il avait cinglé de nouveau vers Toulon. Mais déjà on était au 9, et tandisque Nelson reparaissait ainsi en vue des côtes de Provence, Bonaparte, le même jour, entrait dans le port de Malte. Le 10, Nelson, vaguement renseigné sur la route tenue par les Francais, fit voile pour la mer de Toscane, et vint mouiller en face de Messine. Il sut là qu'ils avaient paru vers Malte, et même qu'ils s'étaient emparés de cette lle ; mais il ne le sut que le 19, le jour précisément où ils s'en éloignaient. Toutefois , le 22, un bâtiment ragusais, qui avait passé la veille au milieu de notre flotte et lui avait échappé, informa l'amiral anglais de la direction qu'elle semblait tenir depuis son départ de Malte. Commençant à soupçonner que l'Égypte ou la Syrie était le but de l'expédition, il leva l'ancre, prit uue direction perpendiculaire à la nôtre, et se disposa à nous attaquer

s'il parvenait à nous joindre. La première nouvelle de l'existence d'une escadre anglaise dans la Méditer ranée ne fut donnée à l'escadre francaise que le 24, par un bâtiment de commerce qu'on rencontra à la hauteur du cap Bonara. Le 25, comme l'escadre française reconnaissait les côtes de Candie, elle fut ralliée par la frégate la Diane, qui revenait de conduire à Trieste le grand-maître de l'ordre de Maîte, et qui confirma non-seulement l'existence de l'escadre anglaise, mais sa présence dans les parages voisins. On s'expliqua alors plusieurs coups de canon qu'ou avait entendus la nuit précédente à droite de notre escadre, et il a été reconnu plus tard qu'en effet cette nuit-là les deux armées navales avaient cheminé. pendant plusieurs heures, à quatre ou cing lieues seulement l'une de l'autre.

Quand Bonaparte sut qu'on le ponrsti-

vait. il ordonna qu'au lieu de gouverner vers Alexandrie on manœuvrat pour attaquer l'Afrique au cap d'Azé, à vingtcing lieues d'Alexandrie même. Il voulait ne se présenter devant ce port qu'après que Nelson, qui probablement s'y rendait en ligne droite, se serait décidé, n'v trouvant pas les Français, à les aller chercher ailleurs. Du reste, sur toute la flotte française on se tint prêt à consbattre, et l'éventualité d'une rencontre avec les Anglais n'effraya personne. D'une part, Brueys, profitant du grand nombre des bâtiments légers de la flotte, s'éclairait très au loin; de sorte que le convoi n'avait rien à craindre, et pouvait, aussitôt qu'on aurait reconnu l'ennemi, prendre la position la plus convenable pour rester eloigné du combat. D'un autre côté, Bonaparte avait réparti sur chaque vaisseau de ligne cinq cents vieux soldats, lesquels, deux fois par jour depuis qu'onétait embarqué, s'exeravait eu soin de mettre à leur tête quelqu'nn de ces généraux si bien habitues au feu sous ses ordres. Enfin, il s'était fait un principe sur la tactique maritime: e'est que chaque vaisscau ne devait avoir d'autre but que de joindre un vaisseau ennemi, de le combattre et de l'aborder. Se fiant donc à la bravoure des troupes d'élite placées à bord des vaisseaux, il enjoignit au capitaine de chaque vaisseau, en cas qu'on vint à rencontrer l'escadre anglaise, de regarder comme signal permanent celui de prendre part à l'action et de soutenir ses voisins.

Ces diverses précautions prises, Bonaparte, que d'absurdes détracteurs accusent d'avoir craint les hasards de la mer, et qui n'avait pas hésité à perdre quelques jours devant Malte pour y planter le drapeau tricolore, continua, entouré qu'il savait être de croisières auglaises, à eingler tranquillement vers l'Égypte et à s'abandonner aux chances de la fortune. Cette profonde sécurité du chef de l'entreprise s'étendit bientôt à tous ses compagnons, et la gaieté habituelle, un moment interrompue par de plus ou moins graves préoccupations, régna de nouveau sur l'escadre. On ne savait touiours pas bien exactement où l'on allait, mais c'était une raison pour qu'on

attendit avec une fiévreuse impatience la vue des rivages auxquels on devait aborder. Le mystère, au surplus, commencait à s'éclaireir, et Bonaparte luimême, à en juger d'après la nature des discussions qu'il mettait sur le tapis lorsque le soir il reunissait à bord de l'Orient ses officiers généraux et les membres de la commission scientifique, ne semblait pas être jaloux de garder plus longtemps son secret. Il n'était pas jusqu'aux simples soldats qui, ramassant avec soin les moindres indications tombées des lèvres de leurs supérieurs, n'en fussent presque venus à mettre le doigt sur la vérité. Ainsi, pour tromper l'ennui pendant les intervalles de loisir que Icur laissaient journellement l'exercice et la manœuvre, ils avaient imaginé de construire dans les entre-ponts des espèces de théâtres où ils jouaient la comédie, et les représentations scéniques avaient pris grande faveur parmi eux; çaient à la manœuvre du canon, et il \* or, toujours le fond du sujet des scènes par eux représentées était une belle esclave qu'un pacha tyrannisait au fond d'un serail, mais dont, après diverses péripéties, un beau volontaire de la république une et indivisible finissait par devenir le liberateur et l'époux...

Tandis que Bonaparte et sa vaillante armée poursuivent rapidement leur route aventureuse à travers les flots, hatons-nous, avant qu'ils n'en atteignent le terme, de tracer une sorte d'esquisse topographique du pays auquel ils tendent, et surtout d'expliquer quels étaient les habitants, quel etait l'état social et politique de ce singulier pays à la fin du siècle dernier.

La géographie de l'Égypte est assez connue pour que nous nous bornions icia desimples notions générales. Au besoin, et pour des détails plus circonstanciés, nous renvoyons le lecteur aux diverses parties de l'Egypte qui précedent celle-ci.

L'Égypte se divise en trois parties : la haute Égypte, appelée Said, l'Egypte moyenne, appelée Ouestanieh, et la basse Egypte, appelée Bahireh, qui forme le Delta. Le Said renferme deux provinces, savoir : Thèbes et Girgeh ; l'Ouestaniehen a quatre: Benisouf, Siout, Faioum et Daifih ; le Delta en compte neuf : Bahireh, Rosette, Garbieh, Menouf, Damiette, Mansourah, Charkieh, Kelioub et Gizeh.

L'Égypte comprend, en outre, la grande oasis, la vallée du Fleuve sans

eau, et l'oasis de Jupiter Ammon. La grande oasis est située parallèlement au Nil, sur la rive gauche. Elle a

cent cinquante lieues de long. Les points les plus éloignés du fleuve en sont à soixante lieues, les plus rapprochés à vingt. La vallée du Fleuve sans eau, près

de laquelle sont les lacs Natrons, objets d'un commerce assez important, est à quinze lieues de la branche de Rosette. Cette vallée était jadis fertilisée par le Nil. L'oasis de Jupiter Ammon est à qua-

tre-vingts lieues du fleuve, sur la rive droite.

Le territoire égyptien s'étend vers les frontières de l'Asie jusqu'aux collines qu'on rencontre autour d'El Arisch, c'est-à-dire jusqu'a environ quarante lieues de Peluse, d'où la ligne de démarcation traverse le désert de l'Égarement, passe à Suez, et longe la mer Rouge jusqu'à Bérénice. Le Nil coule parallelement à cette mer; ses points les plus éloignés en sont à cinquante lieues, les plus rapprochés à trente. Un seul de ses coudes en est à vingt-deux lieues; mais des montagnes réputées inaccessibles l'en séparent. La superficie carrée de l'Égypte est de deux cents lieues de long sur cent-dix à cent-vingt de large.

Le Nil, qui prend sa source dans les montagnes de l'Abyssinie, coule l'espace de six cents lieues avant d'arriver en Égypte. Il y entre enfin à la hauteur de l'île de Phile ou d'Éléphantine, ou plutôt il y tombe en se precipitant des cataractes de Syène, traverse le pays dans sa plus grande longueur, et, dans ce pays où il ne pleut jamais, féconde seul, par ses inondations régulières, par le limon qu'il dépose sur le sol, des déserts qui sans lui serajent voués à une éternelle aridité. Il y a cent cinquante lieues de Syene au Caire, Au dessus du Caire, le fleuve se divise en deux branches, qui vont tomber à soixante lieues l'une de l'autre dans la Méditerranée, la première à Rosette et la seconde à Damiette. Autrefois le Nil avait sept embouchures, on les aperçoit encore; mais il n'y en a plus que deux qui soient navigables. L'espèce de triangle formé par ces deux principales branches et par la mer constitue ce qu'on appelle le Delta. Ce triangle, qui a soixante lieues à sa base et cinquante sur chacur de ses côtés, est la partie la plus féconde de l'Egypte, parce qu'elle est la mieux arrosee, la mieux coupée de canaux.

Ainsi le Nil et ses rives constituent toute l'Égypte. C'est une vallée longue de deux cents lieues, et, à part le Delta. large de cinq à six seulement. Le désert, ocean de sables , la borde à droite et à gauche. Quelques chaînes de collines, basses et dechirées, interrompent à peine de loin en loin l'immensité monotone de ces sables presque complétement dépourvus d'eau et de vegétation.

La vallée du Nil. c'est-à-dire la partie cultivable de l'Égypte, offre peutêtre le terrain le plus fertile du monde, et nous en avons dejà , lorsqu'il s'est agi de démontrer combien la conquête de ce pays promettait d'avantages à la France, énumére les productions aussi précieuses que variées. La surface de cette valles équivant à peu près au sixième du territoire français. A ce compte, l'Égypte semblerait ne pouvoir, dans l'état même le plus prospère, nourrir que cinq à six millions d'habitants. Cependant, s'il faut ajouter foi aux historiens romains et aux historiens arabes, l'Egypte, lorsqu'elle fut soumise par Octave, et plus tard encore quand elle fut conquise par Amroug, nourrissait vingt millions d'âmes et renfermait plus de vingt mille cités. Une telle assertion ne doit point être rangée au nombre de ces fables qu'une critique judicieuse désavoue. En effet, une boune administration, secondée par un grand nombre de bras, pouvait étendre de beaucoup le bienfait des débordements du Nil, et nous sommes fonde d'ailleurs a penser que les eaux du fleuve, habilement conduites, allaient féconder plu-

sieurs oasis. Ouoi au'il en soit du degré plus ou moins grand de prospérité auquel l'Égypte ait jadis atteint, elle n'a évidemment, une fois aux mains des Arabes, cessé de décroltre, et sa decroissance sous l'empire des Turcs a été plus rapide encore. En 1799, lors de l'expédition francaise, l'Egypte ne comptait plus que deux a trois millions d'habitants.

Cette population chétive était, comme les ruines des cités qui couvrent l'Égypte, un amas des débris de plusieurs peuples. Elle présentait un mélange de trois races : c'étaient des Cophtes, anciens indigenes, mêlés à des Arabes, conquérants sur les Cophtes, et à des Tures, conquérants sur les Arabes.

La race des Cophtes s'anéantissait chaque jour. Au nombre de deux cent mille à peine quand les Français arrivérent, ils étaient pauvres, abrutis, et se vouaient volontairement aux métiers les

ulus ignobles.

Les Arabes formalent la masse de la population. Ils descendaient tous des compagnons de Mahomet; mais leur condition était infiniment variée. Quelques-uns faisaient remonter leur origine à Mahomet lul-même, possédaient de grandes propriétés, ne manquaient pas d'une certaine instruction, et exercaient à ces divers titres les fonctions du culte et de la magistrature. Nobles par leur naissance, docteurs de la loi, chefs de la religion, ils étaient, à proprement parler, sous le nom de cheiks, les grands de l'Égypte. Après eux, venaient de moindres propriétaires, qui formaient la seconde et la plus nombreuse classe des Arabes; puis les prolétaires, paysans à gage, cultivant le sol, dont ils ne possédaient pas une parcelle, et vivant dans la misère la plus abjecte, - de véritables ilotes. Il y avait encore une quatrieine elasse d'Arabes. - celle des Arabes nomades ou Bedouins. Ces fils du désert dédaignaient la culture et la possession du sol. Toujours en selle, ils erraient sans cesse, chassant devant eux de nombreux bestiaux, chevaux, chameaux, brebis, et cherchant des pâturages d'oasis en oasis. De temps en temps ils se rapprochaient de l'Égypte, afin d'y vendre le produit de leurs troupeaux, et d'acheter ensuite les objets qui leur étaient indispensables. Ils faisaient aussi métier d'escorter les caravanes et de louer leurs chameaux pour les transports dans le désert ; mais, brigands sans foi, ils pillaient souvent les marchands qu'ils escortaient ou auxquels ils avaient prêté leurs bêtes de somme. Quelquefois même, se flant à la négligence turque et sûrs de l'impunité, ils fondaient sur la vallée du Nil, pillairnt les villages, et, remontant

sur leurs rapides coursiers, emportaient leur butin au fond de leurs sables. Ces Arabes vagabonds formaient des tribus disséminées sur les deux rives du fleuve; ils étaient au nombre de cent à cent vingt mille, et pouvaient fournir dix-huit ou vingt mille cavaliers, - braves, mais bons pour harceler l'ennemi plutôt que pour le combattre.

La troisième des races qui habitaient l'Egypte, la race des Turcs, était aussi peu nombreuse que celle des Cophtes. Elle ne comptait comme celle-ci qu'environ deux cent mille individus, et se partageait d'ailleurs en Turcs et en mameluks. Les Turcs, venus lors de la dernière conquête du pays par le sultan Selim Ier (en 1517), étaient presque tous inscrits sur la liste des janissaires; mais on sait que les Tures se font presque tous inscrire sur cette liste à cause des priviléges du titre, et que peu d'entre eux sont réellement au service. Le pacha par lequel les successeurs de Sélim se faisaient représenter en Égypte n'avait donc autour de lui, pour appuyer au besoin son autorité, qu'un nombre tres-minime et tout-à-fait insignifiant de janissaires. L'autorité de ce pacha avait, au surplus, été bientôt annulée par suite de précautions que Sélim avait prises autrefois pour la contenir dans de justes limites. Sélim redoutait beaucoup l'Égypte. C'était la terre sainte, c'était la métropole naturelle de l'Arabie. D'autre part, e'était le grenier de Constantinople. Sélim jugeait (et avec raison, quoique l'événement n'ait justifié ses craintes que trois siècles plus tard); Sélim jugeait, disons-nous, qu'un pacha ambitieux et habile pourrait tôt ou tard mettre a profit l'éloignement de l'Égypte pours'y créer un empire indépendant, re-lever la nation arabe, et porter un coup fatal à l'empire turc, deja menacé par cette immense population grecque qui formait la majorité de Constantinople et des environs. Aussi Sélim n'avait-il pas voulu confier le gouvernement de l'Egypte à un seul pacha. Il n'avait pas même trouvé que la division du pays en plusieurs pachaliks fût une garantie suffisante; mais, pour s'assurer la soumission de cette province, il avait, tout en y envoyant un pacha, imaginé une sorte de contre-poids à la puissance de

ce fonctionnaire, c'est-à-dire institué la milice des mameluks. Or, c'étaient les mameluks qui, au lieu du pacha, avaient secoué le joug de la métropole, et qui régnaient en despotes sur l'Égypte. Ces mameluks, achetés comme esclaves en Circassie, transportés en bas age sur les bords du Nil, et de bonne heure rompus à l'équitation, de bonne heure exercés au maniement des armes, devenaient les plus braves et les plus habiles cavaliers de la terre. Ils obéissaient à vingt-quatre beys, qui étaient leurs propriétaires et leurs chefs, et qui en possédaient chacun einq ou six cents. Chaque bey recrutait sa hande, soit de ses propres enfants mâles, soit de jeunes Circassiens, et avant de mourir il la léguait quelquefois à un de ses fils, quelquefois à un mameluk favori, qui devenait bev à son tour. Chaque manieluk avait deux fellahs pour le servir. La milice entière se composait donc de onze à douze mille cavaliers, servis par vingtdeux ou vingt-quatre mille de ces ilotes. Véritables maîtres ou plutôt tyrans du pays, les mameluks vivaient ou du produit des terres appartenant à leurs beys, ou du revenu des impôts qu'ils avaient établis sous toutes les formes. Les Cophtes étaient leurs percepteurs, leurs espions, leurs agents d'affaires. Tout à fait indépendants du pacha que le sultan envovait de Constantinople, ils ne le toléraient au Caire qu'à condition qu'il restât dans une nullité presque absolue, et souvent refusaient de lui payer le miri, impôt foncier qui, en vertu du droit de conquête, appartenait à la Porte. Les vingt-quatre beys, qui auraient du être égaux, ne l'étaient pas en réalité. Ils se faisaient la guerre entre eux, et le plus fort, soumettant les autres, exercait vlagèrement la souveraineté. Lors de l'expedition française deux beys, supérieurs à leurs collègues, dominaient Egypte. C'étaient Ibrahim et Monrad, noms qui, plus d'une fois, reviendront dans la suite de notre récit. L'un avait la richesse, l'astuce, la puissance; l'autre, l'ardeur, l'intrépidité, la bravoure, et ils étaient convenus entre eux d'une sorte de partage d'autorité. Ibrahimavait les attributions civiles, Mourad les attributions militaires. Mourad excellait dans l'art des combats, et à ce titre avait

gagné l'affection, le dévouement de tous les mameluks.

Ainsi, diversité de races, puisque la population offrait un melange de Cophtes, d'Arabes, de Bédouins, d'Ottomans et de Circassiens; diversité de langues, puisque les indigènes parlaient l'arabe ct les conquérants le turc : diversité de religions, puisque les Cophtes étaient chrétiens et tous les autres musulmans; partant, diversité d'intérêts; telle était à la fin du dix-huitième siècle la situation morale de l'Égypte. En temps opportun, nous verrons avec quelle merveilleuse sagacité Bonaparte tira parti d'un tel état de choses, débrouilla ce chaos, et, conservant ce qui était à conserver, détruisant ce qui était à détruire, réedifiant sur de nouvelles bases certaines parties de l'édifice, en fût arrivé, n'etait cette fatalité jalouse qui se joue si souvent des meilleurs calculs de la prudence humaine, à la complète rénovation du pays et au complet affermissement de sa conquête. Pour le moment, retournons à bord de la flotte, que nous avons laissée, à la date le 19 juin, s'éloignant de Malte et einglant vers la mer de Candie.

Poussée par un vent favorable, elle arriva le 28 en vue du cap Durazzo, qui forme l'extremité orientale de cette île ; le lendemain on signala la côte d'Afrique et le cap d'Azé. Nelson arrivait alors devant Alexandrie, Fort etonne de n'avoir toujours aucune nouvelle de la flotte française, il envoya une chaloupe au commandant turc de la place pour donner en tout cas avis du danger qui la menaçait et pour demander la permission de faire de l'eau et des vivres dans le port. Il offrait en même temps la coopération des forces britanniques pour empêcher toute tentative de la part des Français. Mais, par l'effet de l'ignorance et du caractère soupconneux des Tures, l'aniral anglais se vit repousse comme un ennemi. Ouelques bâtiments de commerce avaient donné l'éveil aux Alexandrius sur une descente projetée par les Francs, denomination sous laquelle on sait que les Orientaux comprennent tous les Européens en général. Les Alexandrins pensèrent donc, dans leur frayeur, que l'offre de Nelson n'était qu'une ruse contre laquelle il fallait se tenir en garde. En conséquence, il fut





signifié à l'amiral qu'on ne pouvait aecueillir sa demande, et qu'on canonnerait sone scardres ielle tentait de phétrer dans le port. Nelson, sans chereher davantage à tirer les Alexandrins d'erreur, et plutôt soucieux d'atteindreles Français, vola vers les Dardanelles dans l'espoir de les y reneontrer.

De son côde, Bonaparte, trouwent is more tout à fait libre et ne voyant lacune trace du passagede Nelson, s'enhadre ba peu à se repperdeur la levie de la collège de l

Bonaparte envoya sussibit chercher le consul français; et lorsqu'il apprit supe les Anglais avaient paru l'avantveille, il résolut, les jugean dans les parages voisins, de brusquer le débarquement. Il donna done sur-le-champ les ordres nécessaires, et en même temps in distribuer à fortante, qui avait été imprimée en mer à bord du vaisseau (Orient.

BONAPARTE, MEMBRE DE L'INSTITUT NATIONAL, GÉNÉRAL EN CHEF DE L'ARMÉE D'ÉCTPTE.

## « Soldats I

« Vous allez entreprendre une conquête dont les effeta sur la civilisation et le commerce du monde sont incalculables; vous porterez à l'Angleterre le coup le plus sûr et le plus sensible, en attendant que vous puissies.

lui donner le coup de la mort.

« Nous ferons quelques marches fatigantes, nous livrerons plusieurs combats, nous réussirons dans toules nos entreprises : les destins sont pour nous.

« Les beys mameluls qui favorisent exclusivement le commerce anglais, qui out couvert d'avanties nos négociants et tyrannisent les malheureux habitants des bords du Nil, quelques jours après notre arrivée, n'existeront plus.

« Les peuples avec lesquels nous allons vivre sont mahométans; leur premier article de foi est celui ci ; « Il n'y a pas d'autre dieu a que Diru, et Mahomet est son prophète. » Ne les controliera pasa gissaz avec sux comme vons avez agi avec les juits, avec les Italiens; ayez des égards pour leus muphiss el tenssinans, coome vous en avez eu pour les rabbins et les éviques; ayez pour les crémonies que prescrit l'Alcoran, pour les mosquees, la même tolérance que vous avez eue pour les couvenis, pour les aynagogues, pour la religiou de Moise et de Jesus-Carist.

« Les légions romaines prolégeaient tontes les religions. Vous trouverez ici des usages différents de ceux de l'Europe, il faut vous y accoutuner.

 Les peuples chez lesquels nous allons traitent les femmes différemment que nous; mais dans tous les pays celui qui viole est un moustre.

Le pillage n'enrichit qu'un petit nombre d'ammes, il nous fend ennes; il déruit nos ressources, il deruit nos ressources, il nous rend ennemis les peuples qu'il est de notre intérêt d'avoir pour amis.

La première ville que nous allous rencontre a été bâtie par Alexandre. Nous trouverons à chaque pas de grands souvenirs, dignes d'exciter l'enualision des Français.

D'après les renseignements fournis par le consul, on ne pouvait entrer dans le port d'Alexandrie, ear la place paraissait disposée à se défendre. La population avait pris l'éveil, et s'était armée tout entière. Cependant, pour que le débarquement réussit il fallait se hâter, il fallait le risquer le jour même, et ne pas laisser aux Anglais, qui peut-être n'étaient pas loin, le temps de venir y mettre obstaele. Bonaparte fit done gouverner vers l'anse du Marabout, qui est distante d'environ une lieue et demie, et le soir l'opération du débarquement commenca. Elle était difficile, car les bâtiments du tonnage même le plus faible ne pouvaient approcher à plus d'une densilieue du rivage. En outre, du moment que l'on compienca de mettre les ehaloupes à la mer, le vent s'éleva, les flots devinrent houleux, et dans une eirconstance moins impérieuse peut-être eûtil été prudent d'attendre jusqu'au lendemain, surtout en face d'une côte bordée de récifs comme l'est eelle d'Alexandrie; mais il n'y avait pas une minute à perdre : l'escadre anglaise pouvait reparaître d'un instant à l'autre; et Bonaparte sentait trop bien que si elle survenait pour profiter du désordre inséparable d'une opération de débarquement, il courait, malgré les puissants moyens de défense qu'il avait à sa disposition, grand risque d'essuver quelque grave échec. Aussi, malgré la nuit qui s'obseurcissait. malgré un vent furieux qui poussait à la côte, Bonaparte, pour payer d'exemple et rassurer ses compagnons, descendit le premier dans une chaloupe. A cette vue, les soldats, d'une voix unanime, demandèrent à le suivre. En un clin d'œil les embarcations se remplirent de monde, puis nagèrent vers le rivage. Telle était l'agitation des flots, que les embarcations pouvaient à peine avancer, et qu'il semblait à chaque instant qu'elles allaient se briser les unes contre les autres. Enfin, après une lutte pénible, après de grands dangers, on toucha terre!

Au même moment on signals comme nenneil ne novile qui se montralt à l'ouest. On pouvait, ac réfit, penser anglaise. — O Fortune! s'écris Bonaparte, to m'abandonnest... Quoi! pas seulement cing jours! — Non, la Fortune, qui semble se complaire à favoirtune, qui semble se complaire à favoirtune, qui semble se complaire à favoirle Bahadonnait pas, la Fortune ne voulait pas tromper les expérances unanimes : on connut blendé que le bâtiment signalé en l'apparagne l'apparagne de l'apparagnest ne fut pas interromps.

#### CHAPITRE III.

SOWARIE: DÉRANQUEMENT DE L'ANNÉE PRA-CAISE, - MARCHE BUR ELEASTONI, L'ATAÇOE ET PARSE DE CETTE TILLE. — HORAUGES PÉ-PÉRESE SINCHE AUX BOLDET MARCHE QUE TRAITS DE LA POLITIQUE QUE BONARIETE SE PROPORTE DE LA POLITIQUE QUE BONARIETE SE L'ACTORTÉ PRANÇAISE. — BEUDES ADRIGH-TRAITS QUE ADOPT DÉS LES PÉRESES TRAITS QUE L'ADOPT DÉS LES PÉRESES ADRIGHE AUX BONARIES DE SERVICIONS DE PÉRPARAITS POGR BANCHES SET LE CAIRE.

Malgré l'ardeur des troupes, le débarquement, contrarié par le mauvais état de la mer, ne s'effectua qu'avec beaucoup de lenteur. Le 2 juillet, à une heure du matin, les divisions Kleber, Menou, Bon et Reynier, qui avaient reçu ordre d'aborder les premières, et qui, elles quatre, ne réunissaient pas moins de onze régiments, n'avaient encore à terre que trois ou quatre mille hommes. Revnier notamment, que le hasard avait dirigé vers un des points de la côte où la bourrasque soufflait avec le plus de violence, n'avait présents sous les armes que deux ou trois cents de ses soldats. Pas un seul cheval, pas une seule pièce d'artillerie, n'étaient non plus débarques, N'importe : Bonaparte, qui veut étonner ses nouveaux ennemis par une audace qui leur est inconnue, et en même temps affermir, par une conquête utile, le moral de sa propre armée, se décide à marcher sans retard sur Alexandrie afin de surprendre la place et de ne pas laisser aux Tures le loisir de faire des préparatifs de défense. Il passe donc en revue les troupes débarquées, forme trois colonnes de celles des généraux Bon, Kléber et Menou; puis, chargeant Reynier de réunir au plus tôt les siennes pour protéger les principaux points de débarquement, il se met en marche à deux heures et demie du matin. De sa personne, il se place parmi les tirailleurs de l'avant-garde, et ne craint pas de faire plus de quatre lieues à pied dans les sables. Outre ses aides de camp, outre tous les officiers de l'état-major général et du génie, les généraux Berthier, Alexandre Dumas, Dommartin, Caffarelli-Dufalga lui-même, malgré sa jambe de bois, ont brigué l'honneur de l'accompagner.

Chemin faisant, des partis d'Arabes montes ne essèrent de harceler le flanc droit de nos colonnes, et nous tuèrent quelques hommes. Nos écalireurs aurent aussi à disperser plusieurs pelotons de changi quelques ouuys de fuel, se reelanagi quelques ouuys de fuel, se replièrent, les uns dans la direction d'Alezandrie, les autres dans celle du désert. Enfin, un peu avant le jour, les troupes françaises arrivèrent sous les

murs de la place.

Cette antique cité, fille d'Alexandre, qui sous les Ptolénées s'était accrue au point d'exciter la jalousie de Rome, et qui était alors sans contrredit la deuxième du monde; qui au septième siècle comptait encore plusieurs milliers d'habitants, et renfermait, di-on, dans une enceinte d'environ quatre lieues de tour quatre cents théâtres, quatre mille

palais, quatre mille bains, douze mille boutiques, était maintenant ruinée aux trois quarts. L'ancienne enceinte avait été détruite par les soldats d'Amrou. Plus tard, les Arabes en avaient reconstruit une autre, qui existait toujours, mais qui n'était ni entretenue ni armée. et qui n'offrait plus qu'un circuit de trois mille toises. Un tel développement suppose encore une cité importante; mais au milieu de l'enceinte des Arabes s'était élevée une enceinte nouvelle cinq ou six fois moins vaste, et au milieu de l'ancienne ville une ville moderne, seule partic que les ruines ne couvrissent pas. Les Turcs, les Égyptiens riches, les négociants eur opéens, habitaient tous dans cette ville neuve. Quelques Arabes seulement vivaient parmi les décombres de

Nos trois divisions eurent bientôt formé une sorte d'investissement de la place. Bon, avec la première, marcha à droite, vers la porte de Rosette ; Kleber, avec la seconde, marcha au centre. vers la porte dite de la Colonne, parce qu'elle regarde le monument dit Colonne de Pompée ; Menou , avec la troisième, s'avança à gauche, vers la porte des Catacombes.

la cité antique

Ignare comme le sont presque tous les musulmans, Mohammed-el-Coraim, gouverneur d'Alexandrie, n'était point en état d'organiser dans la place les movens de défense nécessaires pour arrêter l'entreprise des Français. Il avait toutefois fait réparer quelques brèches. et porté des détachements de sa milice sur quelques points principaux, qui eussent offert à nos soldats un accès trop facile. La vieille enceinte et une partie des tours qui la flanquent étaient occupers par la population tout entière, sans distinction de rang, d'âge ni de sexe. A la vue de l'armée française, l'air retentit des hurlements d'une multitude de femmes et d'enfants, qui excitaient leurs maris et leurs pères à combattre les Européens. En même temps, quelques coups de canon partirent d'un fort élabré, et annoncèrent la présence de deux ou trois mauvaises pièces d'artillerie. Ces pièces, à ce qu'on put voir, car elles étaient braquées par une embrasure ou plutôt par un trou large d'une douzaine de pieds, ne reposaient pas sur

affûts; on les chargeait avec de la poudre au lieu de gargousses, avec des pierres au lieu de boulets, et on y mettait le feu avec un tison enflammé; le poin-

tage était à l'avenant.

Bonaparte, pris de pitié, et presque honteux d'avoir à lutter contre des adversaires si peu redoutables, voulut d'abord essayer la voie des négociations; mais il ne put faire accueillir ses parlementaires. Alors l'attaque fut sur-le-

champ résolue. Comme l'armée n'avait pas d'artillerie, le général en chef se détermina à faire escalader l'enceinte, et le rapport des officiers qu'il envoya en reconnais-sance eut bientôt constaté que ce moyen était praticable. C'était d'ailleurs le seul parti à prendre pour pénétrer dans la place et en devenir maître. La charge fut donc battue, et les trois colonnes s'avancèrent simultanément pour monter à l'assaut. Les Arabes et les Turcs sont d'excellents soldats derrière des murs. Ceux qui bordaient les murs d'Alexandrie firent d'abord un feu tres-vif; mais cette fusillade cessa presque, faute de munitions, quand les Français eurent atteint le pied des remparts, et fut alors remplacée par des pierres, que les Alexandrins firent pleuvoir en abondance. Ce dernier obstacle ne pouvait pas, on le devine, arrêter longtemps des officiers et des soldats habitués à de bien autres périls. Dejà Kleber, parvenu lui-même au pied des murailles, désigne l'endroit où ilveut que ses compagnies de grenadiers montent; mais il est renverse à terre par une balle qui vient le frapper au front. Cette blessure, quoique grave, n'est toutcfois pas mortelle, et la chute de leur général, loin d'abattre nos braves grenadiers, double au contraire leur courage. En un clin d'œil l'enceinte est franchie. et tout ce qui est sur le rempart ou derrière le rempart, prend la fuite. Dans le même moment Marmont, qui avait déjà gagné à Malte les épaulettes de géneral, faisait enfoncer à coups de hache la porte de Rosette, s'y précipitait le premier, et était suivi dans l'intérieur de l'enceinte par toutes les troupes de la division Bon. Le premier aussi, sur un autre point, Menou avait pénetré dans la place et donné à ses soldats l'exemple d'une rare intrépidité. Il avait le corps criblé de contusions et de blessures, mais dont heureusement aucune n'était dangereuse.

Une fois les Français maîtres de l'enceinte extérieure, les Alexandrins armés se réfugièrent dans deux forts principanx et dans la ville moderne, où grand nombre se barricadèrent dans les maisons. Les deux forts se rendirent dans l'après midi, mais dans la ville le combat se prolongeait de rue en rue; et comme les balles pleuvaient par toutes les fenêtres, comme il eût fallu emporter de vive force la plupart des maisons, la lutte menaçait de devenir très-meurtrière, lorsque le gouverneur lui-même se presenta pour négocier un accord, Bonaparte accueillit Mohammed-el-Corain avec beaucoup de douceur, et ne lui reprocha nullement sa longue résistance; il s'efforça de lui persuader que les Français ne venaient ni ravager l'Égypte, ni l'enlever à la Porte, mais retablir l'autorité du grand seigneur, avilic et méconnue par les mameluks, mais venger les outrages faits par eux à la France; et il lui annonca que l'armée allait marcher sur le Caire pour en chasser les bevs et leur milice. Le général en chef promit ensuite à Coraim que les autorités du pays seraient maintenues, que les cérémonies du culte continueraient d'avoir lieu comme par le passé, qu'on respecterait les propriétés et les femmes... Enfin il lui demanda si par toutes ces considérations il ne voulait pas embrasser les intérêts de la republique française, qui n'étaient après tout que ceux du sultan son maître. Coraim promit tout ce que Bonaparte vou-Int, et prêta même entre ses mains, sur le Coran, le serment qu'on exigea de lui comme gage de sa fidélité.

Pendant cette méme journée du 2, et le lendemain 3, le reste de l'armée effectua son débarquement. Tous les Français saluerent avec enthousisme la terre où Bonaparte leur avait promis des luviers et des richesses, Cependant le sang de nos guerriers avait idja rougi la plage égyptienne : l'assaut d'Alexandrie nous avait coûté à peu prés quarante hommes, dont six officiers. Bonaparte, qui savait si bien appeler à son side tous les prestiges de la gloire ordonna, pour honorer la mémoire des braves qui avaient succombé dans cette première action, que leurs dépouilles mortelles seraient ensevelies au pied de la Colonne de Pompée, et leurs noms gravés sur son fût. On les y peut lire encore. La cérémonie qui eut lieu à cette occasion, loin de porter le découragement dans le cœur de ees nobles aventuriers, parut au contraire accroître leur enthousiasme, attiser leur soif de renommée. Ce fut aux cris de vive la République! vive Bonaparte! que les soldats français rendirent les derniers devoirs à leurs camarades; et cette scène ne causa point un médiocre étonnement aux Alexandrins accourus pour en être spectateurs.

Les jours suivants, tandis qu'on débarquait l'artiller de campagne et de siège. les chevaux et tout le reste du matérie immense de l'armée, le général en chef, qui ue pouvait, quelle que fût son impatience, s'élancer vers le Caire sans canons ni bagages, s'occupa d'organiser l'administration de la ville d'Alexandrie, et de jeter les bases de l'autorité francaise en Éxpute.

Bonaparte, qui unissait au génie du grand capitaine le tact et la sagacité du fondateur, et qui d'ailleurs avait administré déjà un assez grand nombre de pays conquis pour s'en être fait une espèce de science, eut bientôt jugé du plan de conduite qu'il convenait de suivre sur les bords du Nil. Il fallait d'abord anéautir les mameluks par les armes et la politique. Il fallait ensuite. loin de paraître attaquer en quoi que ce fut la souveraineté de la Porte à l'égard de l'Égypte, affecter au contraire de la respecter scrupuleusement. Cette souveraineté, sans cesse battue en brèche par les mameluks, se réduisait à bien peu de chose. On pouvait donc négocier avec la Porte, soit pour la cession de l'Egypte movennant retour, soit pour un partage d'autorité qui, plutôt feint que réel, serait sans uul inconvénient; cardans l'hypothèse qu'on se substituat aux mameluks et qu'on heritat de leur puissance, peu importait qu'un pacha turc residât au Caire comme il v avait résidé jusqu'alors. Il fallait ensuite s'attacher la véritable population, c'est-à-

dire les Arabes, et, pour atteindre ce

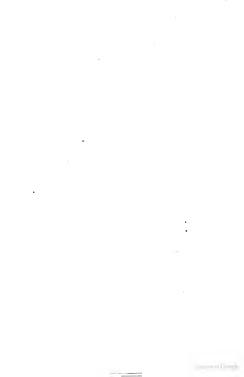

Labacio de la Zina Pachada lateral

MONUMENTS ARABES DE LA SIGILIA

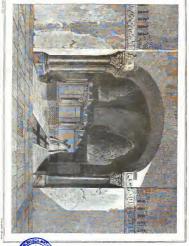

but, traiter avec égard les cheiks, hommes de la loi et de la religion, caresser le vieil orgueil de ces nobles personnages, augmenter l'importance de leur rôle, et surtout flatter le secret désir qu'on trouvait en eux, commeon l'avait trouvé naguère chez le peuple italien, du rétablissement de l'antique nationalité. Il fallait encore initier les habitants à tous les bienfaits de la civilisation européenne, faire fleurir ou plutôt refleurir les sciences et les arts sur la terre des Pharaons. Plus que tout le reste, il fallait protéger la religion du croissant, il fallait offrir ainsi à l'univers le spectacle nouveau d'un peuple conquérant qui respecte le culte des vaincus, et qui leur rappelle leur grandeur passée par le respect dont il bonore les monuments de leur patrie. Il fallait enfin que l'armée conquérante, dans un'pays où le fait de la conquête semble impliquer natu-rellement le droit du meurtre, du pillage et de la dévastation, donnât d'elle-néme l'idée la plus avantageuse par sa modération constante et as sévere dis-cipline. Si l'on ne blessait ni les mœurs ni les usages, si 'on ménageait les biens et les personnes, si l'on respectait les femmes et le prophète, la conquête des cœurs n'était pas moins certaine que celle du sol.

Tels sont les errements, aussi profonds qu'ingénieux, d'après lesquels va

se conduire Bonaparte.

Il commence par écrire au pacha qui représente le grand-seigneur. - « La république française s'est décidée, lui mande t-il, à envoyer une armée puis-sante vers le Nil, afin de mettre un terme aux brigandages des beys d'Égypte, comme elle a été obligée de le faire plu-sieurs fols déjà dans le courant du siè-cle contre les beys de Tunis et d'Alger. Toi, qui devrais être le maître des beys, et que cependant ils tiennent au Caire sans autorité et sans pouvoir, tu dois voir mon arrivée avec plaisir. Tu es sans doute déjà instruit que je ne viens point pour rien faire contre le Coran ni contre le sultan. Tu sais que la nation caise est la seule et unique alliée que le sultan ait en Europe. Viens donc a ma rencontre, et maudis avec moi la race impie des bevs. » Il publie ensuite un ordre du jour à

3º Livraison. (ÉGYPTE FRANÇAISE.)

l'armée, où il est fait défense aux officiers et aux soldats de s'introduire irrévérenciensement dans les mosquées, défense de se permettre aucun genre d'insulte envers les habitants, défense de rien leur extorquer par violence ou sans le payer, défense surtout de lever le voile des femmes qui circulent dans

les rues. Puis, il ordonne que tout demeure en Puis, il ordonne que tout demeure en l'état babituel à Alexandrie, que les mosquées restain ouvertes, que les exercices religieux s'accomplissent comme avant renduc par les codie, que les toutents que l'accomplissent comme avant renduc par les codie, que les toutents de l'accomplissent comme avant renduc par les codie, que les codies, que les codies que l'accomplissent comme l'accomplissent controller de l'accomplissent de l'impôt foncier entreront désormais dans les caisese de la république.

Il institue ensuite un divan, espéce de conseil montipal, où il appelle les cheixs les plus veierées et les habitants les plus veierées et les habitants les plus notables de la ville, et il promet de le oceaniter sur foutes les mecourantés de prender. En retour, il exige que chacen de ces hauts personnes es promette de ne point trahir les Français et de ne jamis tremper dans acun compolé drigé contre la république française ou ses amis. Cette convention entre le général en chef et convention entre le général en chef et et annouée à la foule d'après le mode unité dans le pays de la foule d'après le mode unité dans le pays de la foule d'après le mode unité dans le pays de la foule d'après le mode unité dans le pays de la foule d'après le mode unité dans le pays de la foule d'après le mode unité dans le pays de la foule d'après le mode unité dans le pays de la foule d'après le mode unité dans le pays de la foule d'après le mode unité dans le pays de la foule d'après le mode unité dans le pays de la foule d'après le mode unité dans le pays de la foule d'après le mode unité dans le pays de la foule d'après le mode unité dans le pays de la foule d'après le mode unité dans le pays de la foule d'après le mode unité dans le pays de la foule d'après le mode unité dans le pays de la foule d'après le mode unité dans le pays de la foule d'après le mode unité dans le pays de la foule de la foule d'après le mode unité dans le pays de la foule d'après le mode unité dans le pays de la foule de la f

Edin, par l'entremise des cheits, dontils aus conciler aussitôt l'estime, par l'entremise aussi de tons les matches qu'il a pris à Malte, et qui sont ou de Syrie, on des lies de l'Archipel, ou de Tripoli, et à qui liberté est rendue de retourner chacun dans son pays natal, Bonaparte fait répandre d'innombrables exemplaires de la proclamation suivante, imprimée en langue arabe :

# « Peuples d'Égypte,

 Depuis trop longtemps les beys, qui vous gouvernent en vous opprimant, insulient à la mation française, et couvrent ses négociants d'avanies. L'heure de leur châtiment est arri-

« Depuis Irop longtemps ce ramassis d'esclaves achetés dans le Caucase et la Géorgie tyrannise la plus belle partie du monde; mais Dicu, de qui dépend tout, a ordonné que leur empire finit.

Peuples de l'Égypte, un vous dira que je vice paur étruire votre rétigion, ne le croyez pas; répondez que je viens vous restituer vos droits, punir les usurpateurs, et que je respecte plus que les mameluks Dieu, son proplete et le Coran.

« Diles-leur que tous les hommes sont éganx devant Dieu; la sagesse, les talents et les vertus mettent seuls de la différence entre

 Or, quelle sagesse, quels talents, quelles vertus distinguent les mameluks, pour qu'ils aient exclusivement tout ce qui rend la vie aimable et douce?

« Y a-t-il une belle terre, elle appartient aux mameluks. Y a-t-il une belle esclave, un beau cheval, une belle maison, tout appartient aux mameluks.

« Si l'Égypte est leur ferme, qu'is montrent le hail que Dieu leur en a fait. Mais Dieu est juste et miséricordieux pour le peuple. Tuns les Égyptieus sont appeles à givrer toutes les places : que les plus aggs., les plus instruits, les plus vertueux gouvernent, et le peuple sera heureux.

"Il y avait parmi vous de grandes villes, de grands canaux, un grand commerce : qui a tunt détruit, si ce n'est l'avarice, les injustices et la tyraunie des mameluks?

Colin, chelks, imms, dies sa peagle un nous somme suid evrais musulants. N'est-ce pas nous qui avens détruit le pape, qui dansi qu'il faith intre la guerre sus miser de la colon del la colon de la colon del la colon de la

suivent que leurs caprices,
« Trois fois heureux ceux qui seront avec
muss! ils prospéreront dans leur fortune et
leur rang. Heureux ceux qui seront neutres!
ils auront le temps de nous connaître, et ils

se rangeront avec nous,

« Mais malheur, trois fois malheur à ceux
qui s'armeront pour les mameluks et combailront contre nous : il n'y aura pas d'espérance pour eux; ils périrant. »

On voit, et l'on aura plus d'une fois encore, dans les pages qui vont suivre, 'occasion de voir que Bonaparte possédait au plus haut degré le talent des proclamations, cette véritable littérature des conquérants. Certes, l'habileté avec laquelle il savait persuader, non-seulement à ses soldats, mais aux vaincus même, que les victoires étaient pour eux, ne forme pas un des traits les moins saillants de son génie!...

moiths asiliants de son gene!...
Les soins, pourtant si divers et si
graves, dont nous venons de le reprégraves, dont nous venons de le représion activité infatigable. Il lissist en
même temps ses dispositions pour quitte le Delta au bout de quelques jours,
et voler vers le Caire, espitale de toule
les pour les des les compagnes. Il voulais têtre empac de Caire se vanit l'inondation, et employer ensuite le temps
ultis têtre empac de Caire sunt l'inondation, et employer ensuite le temps
ultis têtre empac temps de les operations
until durerait, temps de les operations
until de l'individual de l'individual de l'individual
pues, à compéler l'organisation administrative du pas de l'individual de l'individual de l'individual
instrative du pas de l'individual de l'individual de l'individual
instrative du pas de l'individual de l'individual de l'individual de l'individual
instrative du pas de l'individual d

Par ses ordres, une nombreuse flottille, composée des bûtiments les plus légers du convoi, se chargeait de vivres, d'artillerie, de munitions, de bagges. Elle devait étre conduite par le contre-amiral l'embouchure de Rosette, ville dejà normalise de l'embouchure de Rosette, ville dejà normalise de l'embouchure, et remonter ensuite le embouchure, et remonter ensuite fleuve parallélement avec l'armée.

fleuve parallèlement avec l'armée.
D'autre part, il arrétait un plan de fortifications, simple et facile à exécuter, qui pit tependant mettre Alexandrie à l'abri d'un coup de main si les Arabes tentaient d'y rentrer en son absence, et il conflait la direction de ces travaux au colonel Crétin, jeune officier de la plus belle espérance, mais qui, helas ! ne devait pas survives à l'expédition d'Egypto.

Puis, il nommait Kiéber, que sa blessure condamnait à un ou deux mois de repos, gouverneur de la place, et désignait les trois mille hommes qui devaient y rester en garnison.

Il n'omettait pas non plus de pourvoir à la sûreté de l'escadre, car il regardait l'escadre comme absolument nécessaire à l'accomplissement de ses desseins ultérieurs. Le port d'Alexandrie serait assez vaste pour contenir toutes les marines du monde, mais il est peu profond. Les bâtiments du convoi, les frégates,

ctinême les vaisseaux de soixante-quatre, y étaient entrés sans peine; mais les pilotes du pays prétendaient ne pouvoir v introduire des vaisseaux de soixantequatorze, et à plus forte raison de quatrevingts et de cent vingt. Une commision d'officiers de marine, nommée pour procéder au sondage des passes, n'en avait pas encore terminé la reconnaissance. Bonaparte prescrivit à l'amiral Brueys de faire promptement décider la question, d'alier, en attendant, mouiller dans la rade d'Aboukir, située à neuf lieues est d'Alexandrie, puis, si l'impossibilité d'entrer dans le port était reconnue, de gagner Corfou, où le ministre Talleyrand, qui devait s'être rendu à Constantinople, lui transmettrait des ordres, et si ces ordres tardaient trop, de retourner à Toulon.

Enfin, le 7 juillet, tous ces points réglés, Bonaparte s'ébranla pour marcher sur le Caire. L'armée française, quoique diminuée des garnisons de Malte et d'Alexandrie, comptait encore treute-quatre mille nommes.

#### CHAPITRE IV.

SONNAIRE : MARCHE DE L'ARMÉE FRANÇAISE SUR LA CAPITALE DE L'ÉGYPTE. — TRAVERSÉE DU DÉSERT; EFFET DU MIRAGE; PATIGUES ET CRUELLES PRIVATIONS DES TROUPES; DÉCOU-RACEMENT DES SOLDATS ET DÉSESPOIR DES OFFICIERS NÉMES; INALTÉRABLE SÉRÉNITÉ DU VISAGE ET DE L'HUNEUR DE BONAPARTE AU MILIEU DES PLAINTES UNIVERSELLES. - AL-LÉCEMENT DES SOCFFRANCES QUAND ON SE RAPPROCHE DES BORDS DU MIL; CANONISATION D'UNE SAINTE. - ESCARMOUCHE DE DAMAN-HOUR ; DANGER PERSONNEL QUE COURT LE CÉ-NÉRAL EN CHEP. - COMBAT DE CHÉRRÉISS; PREMIÈRE RENCONTRE AVEC LES MAMELUKS; LEUR IMPÉTUOSITÉ; TACTIQUE MERVEILLEUSE OUT OPPOSE THE SOUDAINE INSPIRATION DU CÉNIE DE BONAPARTE. - BATAILLE DES PY-RAMIDES. - OCCUPATION DU CAIRE, - POUR-SUITE ET DISPERSION DES DÉBRIS DE MOURAD ET D'IBRAHIM ; APPAIRE DE SALAHIER. - LA MOUVELLE D'UN APPREUX DÉSASTRE VIENT SURPRENDRE BONAPARTE AUMILIEU DE SES SUCCES.

L'importance qu'attachait Bonaparte à s'emparer du Caire sans délai s'explique par plus d'une raison. D'abord, le Caire est la capitale de l'Egypte, et à ce titre le Caire était le centre des richesses, le centre du pouvoir des beys. Les atteindre et les frapper là serait les atteindre et les frapper au cœur. Puis cette immense ville offiriait à l'armée français des ressources de tout genre. Endê, le Caire est compté par les mahemens an ombre des clies saintes, et une aneienne tradition, souvent vehabilitants du pays que le conquerant qui ser rendalt maître du Caire le devenaît bientôt de tout l'Expte.

C'était à Ramanieh seulement que l'armée et la flottille qui portait le gros du matériel devaient se rejoindre; ce n'était qu'à partir de ce bourg, situé sur les bords du Nil, qu'elles devaient remonter le fleuve de conserve.

L'armée, pour aller d'Alexandrie à Ramanich, avait le choix entre deux routes. L'une, longeant la mer, puis le Nil,

et parconrant des campagnes habitées, était assez facile, mais longue.

L'autre était plus courte, car elle se dirigeait à vol d'oisean; mais elle traversait le désert de Damanhour. Qu'importe à Bonaparte? Accoutumé

aux moyens expéditifs, il n'hésite pas, et prend le chemin le plus court. Desaix marche à l'avant-garde; le corps de bataille suit à quelques lieues de distance. Le désert commence au sortir d'Alexandrie. Quandles soldats se virent engagés dans cette plaine sans bornes, avec un soleil brûlant sur la tête, un sable brûlant sous les pieds, et point d'eau, point d'ombre: quand de maigres bouquets de palmiers furent la seule verdure où leurs yeux purent se rafraichir, et d'agiles troupes de cavaliers arabes, qui tantot paraissaient et disparaissaient à l'horizon, tantôt fondaient à l'improviste sur la queue des colonnes, les seuls êtres vivants qui s'offraient à leurs regards : surtont, quand ils apprirent que Damanhour, la première ville qu'on dût rencontrer, était à quatorze lieues, et qu'il leur faudrait quatre jours de marche pour y atteindre, une profonde mélancolie, une morne tristesse s'empara des plus braves. Pour ne pas parler d'oplithalmies douloureuses causées par la réverbération des sables, et dont presque personne ne fut exempt, la faim et la soif vinrent bientôt, par leurs cruelles tortures, ajouter aux fâcheuses dispositions

des esprits, et changer la tristesse en découragement, le découragement en désespoir. L'eau qu'on avait pu apporter d'Alexandrie, et tout le monde n'avait pas pris cette précaution salutaire, se trouva épuisée dès la première étape. Dès la première aussi, et presque des les premiers pas, la plupart des soldats, sur l'imprévoyance desquels on a si souvent à gémir, harassés de fatigue, accablés de chaleur, se débarrassèrent, à l'effet d'alleger leur sac, du biscuit qu'on leur avait distribue pour quatre jours. Ils esnéraient, au départ, rencontrer, chemin faisant, comme en Europe, des villages où ils pourraient acheter des aliments plus frais; mais ils ne tardèrent pas à être cruellement détrompés. Aueun village, aucun hameau, aucune maison ne se présenta pendant la première ni la seconde marche, et l'on trouva tons les puits qui de distance en distance ialonnent la route du désert, comblés par les Arabes. Il fallut les vider avant d'y recueillir quelques gouttes d'eau. Cette eau était saumâtre, et si peu abondante d'ailleurs, que chacun en reçut à peine de quoi se mouiller les lèvres. La gorge ardente, l'estomac vide, personne ne put même jouir d'un sommeil répa-rateur sur le sable ou l'on bivouagua. Et c'était là cette Égypte qu'on avait représentée comme une terre promise !

Le troisième jour augmenta les angoisses de la veille et de l'avant-veille. Plusieurs hommes succombèrent ce jour-là de soif ou de faim. Les chefs de l'armée, Bonaparte comme les autres, avaient leur part de souffrances, et commencaient, eux aussi, Bonaparte excepté. à ne pouvoir se défendre des plns sombres préoccupations. Ils continuaient bien à s'efforcer de soutenir le moral de la troupe, mais ils en étaient au moment de perdre eux-mêmes les espérances dont ils flattaient encore le soldat. Afin de calmer l'impatience générale, ils assuraient d'heure en heure qu'on allait trouver de l'eau en abondance, et une illusion particulière au climat d'Égypte, illusion que les Européens n'avaient encore remarquée que sur mer, donnait souvent une apparence de réalité à cet espoir consolateur. Qui, l'on crovait souvent, à certaine distance, apercevoir devant soi comme une immense nappe

d'eau, présentant la forme et l'aspect d'un lac, et où se réfléchissaient les images, les monticules de sable, toutes les inégalités du terrain d'alentour. Trompés par ces visions, les soldats, haletants, pressaient le pas; mais, par un effet bizarre, le lac bienfaisant où ils s'attendaient à étancher leur soif semblait fuir devant eux et se montrait toujours à la même distance. L'armée éprouva ainsi, quatre jours durant, un supplice qui, par ses alternatives continuelles d'espoir et de déception, ne saurait être mieux comparé qu'à celui de Tantale. Le phénomène que nous venons de décrire. et qui se reproduit assez communément dans les plaines sablonneuses et alcalines du sol brûlant de l'Afrique, est d'ailleurs connu sous le nom de mirage.

Enfin , après la quatrième journée de marche, on atteignit Damanhour; mais au lieu de la ville qu'on avait promise aux soldats, au lieu des soulagements qu'ils devaient y rencontrer, ils n'y rencontrèrent qu'une réunion de misérables huttes où ils ne purent se pro-curer ni pain ni vin. Toutefois, on trouva de l'eau, on trouva des lenti!les, on trouva des marmites et autres ustensiles culinaires; on trouva même d'immenses monceaux de blé battu. Quant à des fours, quant à des moulins, il n'y avait à cette époque ni moulin ni four dans le pays. Le soldat fut réduit à piler son blé entre deux pierres, à pétrir des galettes de farine et de son, et à les faire cuire sous la cendre. Plusieurs imaginèrent de griller le grain dans une poêle, et le firent ensuite bouillir. C'était la meilleure manière de tirer parti du blé, mais ce n'était toujours

pas du pain.
Aussi, lorque, le lendemain 11, il
faltur à rénfoncer de nouveau dans le défaltur à rénfoncer de nouveau dans le dédes puits ancuilleur état, et des villages
moiss misérables où abondaient encore
ble ét le se latille avec d'autres légumes et de la volaille; vainement la submes et la volaille; vainement la volaille
vaine et la volaille; vainement la prévielle du Care; que celle qui portait ce
viille du Care; que celle qui portait ce

nom était, comme Damanhour, un amas de huttes plus nombreuses peut être, mais non moins dénuées de tout ce qui peut rendre la vie agreable. A proprement parler, ils ne manquaient plus de rien, ils n'avaient plus à souffrir de la faim ni de la soif; mais ils se reportaient à d'autres temps, ils se revoyaient en idée sous un autre ciel, et le souvenir d'un passé meilleur nuisait à la juste appréciation d'un présent passable. Si les Hebreux, dans le désert de l'Égarement, murmuraient contre Moise et lui redemandaient avec liumeur les oignons et les marmites pleines de viande de l'Égypte, les soldats français, dans cette même Égypte qui semblait si regrettable aux Hebreux, regrettaient sans cesse les délices de l'Italie. En vain leur assurait-on que l'Égypte était le pays le plus fertile du monde, qu'elle l'emportait sur la Lombardie même : le moyen de les persuader, quand ils ne pouvaient ni manger la soupe ni boire la goulle! Au reste, certains officiers se plaignaient plus haut que les soldats, parce que le terme de comparaison était plus à leur désavantage, et que rien ne semblait devoir compenser pour eux en Egypte les bons logements, les bonnes tables et tout le luxe des villes italiennes. On entendit, pendant cette journée du 11, les braves Lannes et Murat faire eux-mêmes chorus avec les mécontents; on les vit saisir leurs chapeaux, les jeter sur le sable, et les fouler aux pieds. A quels excès une telle manifestation ne pouvait-elle pas conduire si Bonaparte ne fut heureusement survenu? Mais toujours sa présence imposait à tous, touiours elle interrompait les plaintes, et quelquefois faisait renaître la gaieté. C'était que toujours Bonaparte montrait un visage serein et une humeur égale ; c'était que toujours on le voyait, pour donner l'exemple du courage et de la résignation, prendre son bivouae au milieu de l'armée, dans les endroits les moins commodes. Bonaparte, en effet, n'avait, comme les autres, ni tente ni provisions de bouche, et le plus somptueux diner que les soldats lui eussent vu faire depuis quatre jours avait consisté en un plat de lentilles. D'ailleurs, depuis quatre jours, dans les longues dissertations politiques auxquelles les soldats se li-

vraient le soir avant de s'endormir, dans leurs raisonnements à perte de vue, dans leurs invectives les plus amères, inévitablement mélées toutefois des saillies de cette maliguité qui fait le fonds du caractère français, ce n'était pas au général en chef qu'ils songeaient à imputer leurs maux. - Le petit caporal, dissientils, est un bon enfant qu'il a plu au Directoire de deporter, et qui s'est laisse faire. - Puis, comme ils s'étaient anerçus qu'en tous les endroits où il y avait des vestiges d'antiquités, on s'arrêtait pour les fouiller avec soin, c'était aux membres de la commission scientifique qu'ils s'en prenaient de leur mauvais sort. - C'étaient les savants qui, pour faire leurs fouilles, avaient, prèten-daient-ils, donné l'idée de l'expédition. C'était surtout Caffarelli-Dufalga, parce ue ce vieux général joignait la curiosité d'un érudit à la bravoure d'un grenadier. qui passait à leurs yeux pour avoir trompé Bonaparte et l'avoir amené en Egypte. Leurs malédictions et leurs quolibets pleuvaient donc à dose égale et sur Caffarelli Dufalga et sur les membres de la commission scientifique. --Lui, disaient-ils, en faisant allusion à la jambe que Dufalga avait perdue sur le Rhin, il peut bien se moquer de ca, il a un pied en France. Quant aux sa-vants, ils ne se contentaient pas de les appeler des anes, ce qui est consacré par l'usage, mais ils ne donnaient plus aux ânes véritables, fort nombreux et fort beaux en Egypte, d'autre nom que celui de savants.

Au surplus, deux circonstances devaient, quoique de nature fort diverse, également concourir dans la journée du 11 à remonter le moral des troupes. La première, c'est que la division Desaix, qui maintenant formait l'arrière-garde, ne cessa de voir galoper autour d'elle un parti de deux ou trois cents mameluks. qu'il fallut sans cesse disperser avec des volées de mitraille. On raconte même qu'au sortir de Damanhour Bonaparte courut grand risque d'être pris ou massacré par ce partí. Il n'avait avec lui que quelques officiers d'état-major et quelques guides, et marchait à une distance assez grande du reste de la division. Or, dans une de leurs évolutions, les cavaliers ennemis vinrent passer à quelques toises. du général en chef; mais le hasard voit qu'ils nel hasard voit qu'ils nel hasparé d'eux que par une legare elevation de trarian. Gournamée par Desais pour s'étraoinsi exposé: — «Ai no hon musulman Bonaparte, qui sand aoute evouluil a cette époque que faire une plaismetre, mais qu'il plus tard crut, l'abbant que je doit qu'il plus tard crut, au l'abbant que je doit qu'il plus tard crut, au l'abbant que je doit qu'il plus tard crut, au l'abbant que je doit qu'il plus tard crut, au l'abbant que je doit qu'il plus tard crut, au l'abbant que je doit qu'il plus tard crut, au l'abbant que je doit qu'il plus tard crut, au l'abbant que je doit qu'il plus tard crut, au l'abbant que je doit qu'il plus tard crut, au l'abbant que je doit qu'il plus tard crut, au l'abbant que je doit qu'il plus tard crut, au l'abbant que je doit qu'il plus tard crut, au l'abbant que je doit qu'il plus tard crut, au l'abbant que je doit qu'il plus tard crut, au l'abbant que je doit qu'il plus tard crut, au l'abbant que je doit qu'il plus tard crut, au l'abbant que je doit qu'il plus tard crut, au l'abbant que je doit qu'il plus tard crut, au l'abbant qu'il plus tard crut plus tard cr

Les mameluks qui se montrèrent ce jour-là étaine les premiers qu'on edt encore vas. Ils semblaient, et ce fut cette simple supposition qui rendit à nos soldats toute leur énergie habituelle; ils semblaient, disons-nous, amonter la semblaient, disons-nous, amonter la En effet, Mourad, l'intrépide Mourad, prévenu depuis seulement quelques jours que des Francs, en nombre assez considerable, avalent débarque en Égypte et venaient lui en disputer la possession, Caire. En attendant leur complète réunion, il voltigeait avec un millier de chevaux autour de notre armée, a fin d'ob-

server notre marche. L'autre circonstance qui concourut, quoique plus futile, à redonner du cœur a nos troupes, fut une notable amélioration de leur bien-être physique. Elles parvinrent dans la soiree du 11 à Ramanieh, c'est-à-dire au Nil; et la vue de ce beau fleuve, la certitude que désormais l'eau destinée à étancher leur soif ne leur serait plus mesurée parcimonieusement, l'idée que non-seulement ils n'allaient plus être mis à la ration pour cet insipide breuvage, mais encorequ'ils pourraient se baigner tous lessoirs, leur causèrent d'inexprimables transports de joie. Sur-le-champ, officiers, soldats, laplupart sans prendre la peine de se déshabiller ni même de jeter leurs armes, tant ils avaient hate d'oublier leurs fatigues dans les délices du bain, entrèrent dans l'eau iusqu'au cou, et pendant près d'une demi-heure la plus valeureuse armée de l'Europe ne ressembla qu'à un immeuse troupean s'abrenvant. On s'établitensuite pour la nuit sous de beaux sycomores. et l'on soupa voluptuensement d'une espèce de melon d'eau qui croît en abon-

dance sur tous les bords du Nil. Comelon, bien connu dans les pays méridionaux, où il a le nom de pastépue, forme une nourriture sussi agréable que saine et rafrafchissante. Josqu'au que saine et rafrafchissante. Josqu'au tamment, et, pour exprimer cembien ils trouvaient ce fruit délicieux, ces fiers républicains, qui se vantaient d'avoir supprime le pape et aboli tous les saints du calendrier, le canonisérent sous le

nom de Sainte-Pastèque.

L'armée sigurule 12 et le 13 à Ramanich, tant pour se réfaire que pour
manich, tant pour se réfaire que pour
manque de veui. Elle se remit en route
dans la nuit du 13 au 14 sur la nouvelle
per Mourde et quotre mille maneluk
l'attendaisen à Chebreiss, village situe
l'attendaisen à Chebreiss, village situe
quatre lieuxe de Ramanieh. Mourd
quatre lieuxe de Ramanieh. Mourd
dissiton, était assez fortement retrande
and se village, à hauture duquel d'avai
en outre une flottille de dix on douze
en outre une flottille de dix on douze
le de grandes barques armées.

Les soldats français, naguére si mécontents et si tristes, marchiernt dés lors pleius de joie et d'ardeur, sans féchir que si les maltres de l'Expte s'appréaisent à la défendre, c'était que probablement elle valuit la peine d'être défendue. —« Ces soldats, écrivait Bonade es dépeches au Directoire, ces soldats un peu désodirés des faitgues, comme il arrive toujours quand on a assez de golire, je les retroural des qu'il le fallut prêts a derether l'ennemi et à courir prêts a derether l'ennemi et à courir

La Matille française avait revul du general en der l'Ordre de continier a mais an marche, et elle devait la dringer de manière à pouvoir non-seulement appuyer la gauche de l'armée, mais enoore attaquer la flottille ennemie au moment où l'armée attaquerait Mourael et ses manulets dans les retranchements de Clibreits. Malibeureussement, le vent, presque unles jours précients, soufflare journés avec tant de violences, que les habited discussement, le un de violence, que les habited discussements de l'armée, avait le la dettille depassa la gauche de l'armée, gagna une lirue sur lel, arrità seule eu présence, et eut à felt universe.

soutenir un combat des plus rudes, car il lui fallut repondre à la fois au feu des manieluks et à celui des diermes egyptiennes. Les marins égyptiens, plus experimentés que les nôtres dans la navigatiou du Nil, parvinrent un iostant à tenir tous nos bâtiments euveloppes. Ce ne fut qu'un instant, mais qui leur suffit pour prendre trois de nos chaloupes canonnières à l'abordage et massacrer la plus grande partie des matelots et des soldats qui les montaient. Ces trois chaloupes ne tardérent pas toutefols à être reprises par les équipages et les troupes qui se trouvaient à bord des autres bâtiments, et même ce fut la flottille française qui, après avoir d'abord couru les plus grands dangers, demeura enfin victorieuse. Le contre-amiral Perrée, qui, avons-nous dit, la commandait, avait montré un rare courage; mais il avait été puissamment soutenu par les cavaliers de l'armée, qui, on doit s'en souvenir, arrivés en Egypte sans chevaux, étaient transportés par eau en attendant qu'ils s'équipassent aux dépens des mameluks. Plusieurs membres de la commission scientifique, embarqués aussi, avaient, de leur côte, quoique faisant leurs premières armes, déployé, Monge et Berthollet surtout, un sangfroid et une intrépidité qui bientôt concilièrent aux savants, jusque-là si irrévérencieusement traites, le respect et l'affection des troupes.

Cependant le bruit du canon a appris à Bonaparte l'engagement des deux flottilles: il a fait marcher ses cinq divisions au pas de course, et les voilà qui arrivent devant Chébreiss. Sur le Nil l'action est finie, et la flottille égyptienne a pris la fuite, après avoir vu un de ses bâtiments sauter en l'air; mais les mameluks occupent le rivage, et il s'agit de les vaincre à leur tour. L'armée française ne les a encore ni vus de si près ni combattus. Tandis que les soldats républicains contemplent avec surprise et curiosité ces célèbres mameluks, leurs armes etincelantes, leur costume tout resplendissant d'or et de pierreries, leurs superbes montures, si magnifiquement harnachées, Bonaparte a reconnu la position, et un imperceptible sourire a passé sur son visage, comme si une idee lumineuse veuait de traverser son esprit, comme

si déià il se crovait sûr de tenir la victoire. Il la tenait effectivement; et cette promptitude à vaincre des difficultés nouvelles par de nouvelles combinaisons est un des traits caractéristiques du génie de Bonaparte. L'Apennin, les gorges tyroliennes, les marais d'Arcole, les fleuves de l'Italie, la plaine de Mantoue, avaient été délà temoins des éclairs que la nécessité du moment faisait jaillir de cette tête puissante. Ici, en Egypte, il concoit avec le même à-propos la tactique contre laquelle doit échouer l'impétueux courage de ses nouveaux adversaires. Aux élans de la témérité il opposera le calme de la discipline. Il opposera au choc des chevaux la froide immobilité du fautassin; aux coups de sabre, la longue baionnette; aux charges furieuses de la plus rapide cavalerie qui soit au monde, des masses faisant front de tous côtés.

L'armée française se composait de cinq divisions. Bonaparte forme ces cinq divisions en cinq carrés. Ces cinq carrés se flanquent les uns les autres. Au centre de chacan d'ens est l'état-major, avec les bagages; aux angles et dans les intervalles, l'artillerie. Ces dispositions s'achevaient à peine, que Mourad fait charger. Mille ou douze cents cavaliers intrepides se précipitent à grand cris et de toute la vitesse de leurs chevaux sur les fantassius français; ils déchargent d'abord leurs pistolets, ils tirent ensuite leurs redoutables sabres : mais partout ils essuient une grêle serrée de balles, partout ils rencontrent une infranchissable haie de baionnettes. Ils flottent quelque tenips autour des carrés, puis tombent devant eux, ou s'échappent au galop daus la plaine, car le feu croise de notre artillerie les force bientôt à quitter le champ de bataille, Alors nos carres, jusque-la immobiles, s'élancent au pas de charge, et s'emparent du camp de Chébreiss; tandis que Mourad, qui a perdu deux ou trois cents de ses plus braves cavaliers, regagne en toute liâte le sommet du Delta, et court nous attendre en avant du Caire, à la tête de toutes ses

forces.

Il n'en fallait pas davantage pour familiariser nos troupes avec ce nouveau genre d'ennemis et confirmer Bonaparte dans le choix de la tactique qu'il venait

d'essayer contre eux. Ce fui avec gaisée que l'oc continue de s'acheminer vers le Caire. Comme la flottille se tenait su le Milà hauteur de l'armée, les vivres ne manquierent plus. Il fair êmer dait plus de l'armée, les vivres ne manquierent plus l'armée, les vivres ne hui jours encore, et dans un des climais es plus chauds du monde. Les soldats eurent donc de nouvelles fatiques à sur partie de l'armée d

L'armée arriva de bonne heure, le 20, au village d'Omedinar, et s'y arrêta, quoique ce village soit à quelques lieues seulement du Caire. Elle s'y arrêta pour reprendre haleine et pour préparer ses armes, car la journée du lendemain devait être décisive. Nous savions par les gens du pays que Mourad et ses mameluks, accompagnés de tous leurs fellaha grossis de plusieurs milliers d'Arabes du désert, et soutenus tant par la milice du Caire que par les janissaires ou spahis dépendant du pacha ture, lequel, maigré la lettre de Bonaparte, s'était laissé entraîner dans le parti de ses oppresseurs, nous attendaient entre le Nil et les Pyramides de Gizeh. Ils se vantaient que là finiraient nos succès.

Le 21, l'armée partit d'Omedinar dès une heure dn matin. Au milieu des ténèbres, l'avant-garde française se heurta contre une avant-garde d'un millier de mameluks, les premiers qu'on revoyait depuis l'affaire de Chébréiss, et qui, tenus en respect par quelques boulets de canon, se replierent avec ordre, sans rien tenter. A l'aurore, l'armée, qui marchait depuis quinze jours vers le Caire, et qui avait été si souvent tentée, depuis ces quinze jours, de regarder l'existence du Caire comme fabuleuse, découvrit enfin , au delà du Nil qui coulait à sa gauche', les nombreux minarets de cette immense capitale, et à sa droite, dans le désert, les Pyramides de Gizeh, qui sont les plus hautes de l'Égypte, et que dorait le soleil levant. A la vue de ces constructions gigantesques, de ces muets et immobiles témoins des plus grandes vicissitudes humaines, l'armée s'arrêta, comme saisie de curiosité et d'admiration, l'armée tout entière battit

des mains. Le visage de Bonaparte luiméme rayonant d'entloussisme. Toujours prompt d'ailleurs à s'emparer des emotions qu'il voyait saltre, il se mit a paloper devant les range des soldats, et, leur montrant les Pryamides : — Sonces monuments quarante siècles vous contempient : — Quels mots, quels efforts d'éloquenceeussent ète plus dignes de la circonstance et du lieu l'a

Après une courte halte, on s'avança d'un pas de plus en plus rapide, car on voyait à chaque instant les Pyramides grandir, les édifices du Caire semultiplier: et il semblait que pour prendre immédiatement possession de toutes ces merveilles il ne fallút que hâter le pas. On ne s'arrêta plus que vers dix heures, quand on apercut le village d'Embabeh, et, en avant de ce village, la longue ligne d'or et d'acier que présentait l'ennemi rangé en bataille. Certes, ce fut alors un etrange contraste que le costume magnifique, l'éclat des armes, la beauté des chevaux de la cavalerie des beys, d'une part, et l'équipement sévere, l'uniforme simple et use des fantassins français, de l'autre. Ne peut-on pas dire de Bonaparte en présence des mameluks, de Bonaparte, qui ne se distinguait que par quelques broderies de ses compagnons à demi déguenillés, et qui se confondait avec eux par la bravoure. que c'était Léonidas se préparant à lutter avec ses Lacédémoniens contre la fastueuse armée des satrapes! Seulement, ici, il n'y aura point de Thermopyles, et les Pyramides vont être heureuses aux Français.

Les beys, Mourad et Ibrahim eux-mémes, ignoraient complétement l'art de la guerre. Ils avaient a peine fait éclairer la marche de l'armée française, et s'attendaient, on ne sait sur quelle conjecture, à être attaqués par les deux rives du Nil. Ils avaient donc divisé leurs forces en deux armées, que reliait cependant entre elles une nombreuse flottille. A la droite du fleuve, Ibrahim avec deux mille mameluks, le pacha turc Séid-Aboubeker avec douze à quinze mille janissaires ou spahis, s'etaient charges de couvrir les remparts du Caire, ou plutôt se tenaient prêts à en sortir avec leurs femmes, leurs es-



claves, leurs trésors, si les Français étaient victoriens, et à se réfugier en Syrie. Sur la rive opposée, c'est-à-dire sur la rive gauche, Mourad, plus helliqueux et plus brave que son collègue, mieux décidé surtout à se défendre, Mourad occupait avec quarante mille hommes une longue plaine qui s'étendait entre le Nil et les Pyramides.

Expliquons avec quelque détail, puisque c'est avec Monrad seul que l'armée française devait en venir aux mains, les dispositions qu'il avait prises. Mourad avait sa droite appuyée au Nil, c'est-àdire qu'il avait retranché le gros village d'Embabeh , qu'il l'avait armé d'environ quarante pièces de canons, et qu'il y avait placé vingt-quatre mille fellahs ou janissaires, déterminés à se battre avec l'opiniâtreté habituelle des Turcs quand ils sont derrière des murailles. Ses mameluks, au nombre, à ce qu'il semblait, d'une dizaine de mille, avaient eux-mêmes leur droite appuyée aux retranchements du village, et prolongeaient leur gauche dans la direction des Pyramides, à cheval sur la route de Gizeh. Enfin, deux ou trois mille Arabes, qui n'étaieut les auxiliaires des mameluks que pour piller et massacrer en cas de victoire, tenaient l'extrême gauche, remplissaient l'intervalle des mameluks anx Pyramides, et gardaient Gizeh, petite ville fermée d'une enceinte.

Au premier moment, Bonaparte jugea ces dispositions formidables; mais il changea d'opinion des qu'on put reconnaître le camp retranché des ennemis, et qu'on s'assura qu'il n'était qu'ébauché. C'était effectivement un ouvrage commencé depuis trois jours à peine. Il ne se composait que de longs boyaux, capables peutêtre d'arrêter une charge de cavalerie, mais non d'empêcher une attaque tentée par des fantassins. On s'aperçut aussi, avec de bonnes lunettes, que les canons du camp retranché n'avaient pas d'affûts de campagne, mais que c'étaient de grosses pièces en fer, tirées des djermes et servies par les équipages de la flottille. Des qu'il fut certain que l'artillerie du camp n'était point mobile, Bonaparte en tira cette conclusion forcée, ou que l'artillerie ne quitterait point le camp. non plus que l'infanterie, ou que si l'infauterie sortait du camp, elle se trouvcrait sans artillerie; et nous le verrons tout à l'heure règler son plan de bataille en conséquence de ces données. Voyons d'abord ce que la réflexion avait introduit de perfectionnements dans la tactique par lui improvisée à Chébréiss.

L'armée était, comme à Chébreiss, partagee en cinq divisions. Les divisions Desaix et Reynier formaient la droite, vers le désert : la division Dugua, le centre; les divisions Menou et Bon, la gauche, le long du Nil. Comme à Chébreiss, Bouaparte disposa les cinq divisions en cinq carrés; mais au lieu de ne donner, comme la première fois, que trois rangs de profondeur à chaque face du carré, il lui en donna six. Il plaça encore l'artillerie aux angles, les généraux et les bagages ' au milieu; mais cette fois il porta les compagnies de grenadiers derrière, en pelotons, et prêtes à renforcer tous les points d'attaque. Puis, Bonaparte avait prévu tous les cas. Lorsque les carrés, essentiellement mobiles malgré leurs masses profondes, auraient à marcher, deux côtés marcheraient sur le flanc. Seraient-ils chargés, ils s'arrêteraient pour faire front sur toutes les faces. S'agirait-il d'enlever nne position', les premiers rangs se détacheraient pour former des colonnes d'attaque; les autres demeureraient en arrière, formant toujours le carré, mais sur trois hommes de profondeur seulement, et prêts à recueillir au besoin les colonnes offensives. Une seule crainte troublait la confiance de Bonaparte : c'était que ses impétueux soldats d'Italie, habitues à s'élancer au pas de charge. ne se résignassent qu'avec peine à cette froide et impassible immobilité des murailles. Il avait soigneusement fait la leçon à ses généraux sur ce chapitre, et leur avait bien recommandé surtout d'ordonner à leurs hommes de ne point se håter, d'attendre l'ennemi avec sangfroid, et de ne tirer qu'à bout portant.

Les currés français, tout en se formant, s'avacéreut presque à une portée de canon du camp d'Embabeh; et Bonaparte, quiférait dans lecarrédu centre, se convanquit de nouveau, avec une longuveu, que l'artillerie du camp ne pourrait pas se porter dans la plaine, ni, par suite, l'ennenis sortir des retranchements. Il résolut donc, en se basant sur cette conviction, de circuler à une assez forte distance autour d'Embabeh et d'appuyre touta-fait au la droite, c'és-h-dire aur la ligne des maneluks. Il voulait, par octet manceuvre, couper les maneluks du camp retranché, les cavelopper, les pousser dans le Nil, et complatir a l'attaquer Embabeh qu'après s'être ainsi de barrassé d'eux. Eux detruits, il ne serait plus difficile d'avoir raison de la multitude qui fournillait dans le ambi-

Au signal donné. Desaix, qui forme notre extrême droite, se met le premier en marche. Après lui vient le carré de Reynier, puis le carré de Dugua, au centre duquel se tient Bonaparte. En même temps les deux autres s'ébranlent pour contourner Embabeh hors de la portée du canon. Mais Mourad, qui voit toutes nos colonnes s'ébranler, ne tarde point à deviner notre but. Mourad n'avait aucune idée des principes de-l'art militaire; mais, outre un courage à toute épreuve, la nature l'avait doué de l'esprit le plus prompt, dn coup d'œil le plus pénétrant, et déjà l'affaire de Chébréiss lui servait d'expérience. Il pressent aussitôt, avec une habileté qu'on pourrait à peine attendre du général européen le plus consommé, que le destin de la journée consiste à ne pas nous laisser accomplir notre mouvement, et à profiter de l'avantage que lui donne sa nombreuse cavalerie nour nous attaquer en marche. Il part donc avec les deux tiers de ses chevaux, laisse le reste pour soutenir le camp retranché et encourager l'infanterie, et vient, à la tête de sept ou huit mille mameluks, fondre sur nos deux carrés de droite. C'est un spectacle effrayant que celui de sept à huit mille cavaliers qui galopent à la fois dans une plaine; il semble qu'ils vont tout renverser sur leur passage. Desaix, engagé dans un bosquet de palmiers, n'était pas encore formé entièrement lorsque les premiers mameluks l'aborderent. Ses rangs, rompus par le terrain, laissaient encore de larges ouvertures. Un moment, on put le croire compromis. Toutefois la tête des mameluks était peu nombreuse: on la contient. Leur masse n'arrive que quelques minutes plus tard, et, comme ces quelques minutes ont sulti pour la complete rectilication du carré de Desaix, elle échoue contre la fermeté de l'infanterie. Ces cavaliers, si brillants, si intrepides,

n'avaient aucune notion des manœuvres européennes, ne savaient charger qu'en désordre. Ils se précipitaient avec une impétuosité inouie, mais sans aucun ensemble. Nos braves soldats, au contraire. aussi froids maintenant qu'ils ont éte fougueux jadis, les attendent de pied ferme, et les accueillent par d'affreuses décharges de mousqueterie, par d'horribles volées de mitraille. Les mameluks, ainsi reçus partout, ou tombent perces de mille blessures au pied des rangs français comme sous les murs d'une forteresse, ou entraînés par l'instinct de leurs chevaux, voltigent autour de la citadelle vivante et enflammée, cherchant, mais en vain, à y faire brèche. On en voit alors qui poussent iusqu'à la pointe des baionnettes, et se font tuer à bout portant; on en voit de plus braves qui, furieux de ne pouvoir enta-mer ni franchir ces murailles de fer, retournent leurs coursiers agiles, les cabrent, et se laissent ensuite glisser de leur selle sur la tête de nos imperturbables fantassins, qui semblent tous attachés les uns aux autres. La masse, tournant bride, se relette du carré de Desaix sur celui de Reynier, qui vient après. Accueillie là avec la même impassibilité. avec le même feu, elle veut, par un mouvement naturel aux soldats, retourner vers le point d'où elle est partie; mais elle trouve sur ses derrières la division Dugua, que Bonaparte a portée vers le Nil, et la voici en complète déroute. Ce n'est plus une retraite, c'est une fuite, une vraie débandade. Une partie des fuyards s'échappe du côté des Pyramides; l'autre, passant sous le fen de Dugua, va se jeter dans le camp d'Embabeh, où elle porte le trouble et l'effroi. Bonaparte, s'apercevant bientôt que la confusion règne dans le camp retranché, ordonne à ses deux divisions de gauche d'y courir et de s'en emparer. Bon et Menou s'avancent sous le feu des retranchements ennemis, et, parvenus à certaine distance, font halte. Les carrés se dédoublent, et les trois premiers rangs se forment en colonnes d'attaque, pendant que les trois autres demeurent en carré et figurent toujours de véritables citadelles. Mais, au même instant, les mameluks que Mourad a laissés à Em-

babeli au commencement de l'action,

grossis de ceux qui viennent de s'y réfugier, veulent nous prévenir. Ils fondent sur nos colonnes d'attaque tandis qu'elles sont en marche; mais nos colonnes, s'arrêtant tout à coup, et se reformant en carré avec une merveilleuse promptitude, reçoivent avec fermeté les mameluks et en abattent un grand nombre. Les uns se rejettent dans Embabeh, où le désordre est au comble; les autres, fuyant vers la plaine, mais pris entre notre droite et le Nil, sont fusillés ou poussés dans le fleuve. Puis, nos colonnes abordent vivement Embabeh, s'en emparent, et précipitent dans le Nil le gros des fellahs et des janissaires. Beaucoup d'entre eux s'y noient, mais le plus grand nombre se sauve à la nage, car l'Égyptien excelle dans cet exercice, que les circonstances particulières de son pays lui rendent nécessaire. Néanmoins, la journée était fiuie, la journée était perdue pour Mourad. Les trois mille Arabes qu'il avait postés près des Pyramides, et qui comptaient bieu le voir victorieux, se hâtèrent, le voyant vaincu, de s'enfoncer dans le désert. Mourad luimême, couvert de sang, étourdi de sa defaite, à peine suivi de deux mille cinq cents mameluks, les seuls qui survécurent aux neuf ou dix mille à la tête desquels il avait combattu, prit la fuite dans la direction de Gizeh, et ne se rallia, selon l'usage des Turcs quand ils sont défaits, qu'assez loin du champ de bataille. Honteux alors d'avoir fui, il essaya plusieurs fois de faire volte-face; mais chaque fois il se heurta contre la division Desaix, et ne put s'y ouvrir un passage, car les mameluks avaient l'effroi dans l'âme et ne chargeaient plus qu'avec mollesse. Convaincu enfin de l'inutilité de ses efforts, il opéra décidément sa retraite vers la Haute-Egypte. De leur côté, Ibrahim et Séid-Aboubeker. témoins du désastre de Mourad, voyant même les Français placer déjà leurs canons sur le Nil et s'apprêter à franchir le Leuve, firent mettre le feu à la flottille égyptienne, tant afin que les richesses dont elle était chargée ne tombassent point au pouvoir des vainqueurs, que pour leur ôter un moyen de passage immédiat et se ménager à eux mêmes le temps de fuir; après quoi, ils s'enfoncerent vers Belbeis, dans le désert qui

sépare la Syrie de l'Égypte. Une proie précieuse échappa ainsi à nos soldats, car il y avait sur le Nil soixante ou quatre-viogts djermes encombrées de tous les trésors des mameluks, et leur embrasement dura toute la nuit. Toute la nuit nos soldats eussent pu, au travers des tourbillons de flammes et de fumée. contempler les édifices de la ville du Caire, contempler, à ses portes, la ville des morts, cette autre ville de tombeaux, plus vaste que la première, contempler les Pyramides même, qui devaient donner leur nom à cette mémorable journée : ils aimèrent mieux employer leur temps à recueillir le butin, assez riche encore, que leur offrait le champ de bataille. Quarante pièces d'artillerie, sept ou huit cents tentes, sept ou huit cents chameaux ou dromadaires, un millier de chevaux superbes, qui servirent à monter notre cavalerie, et d'immenses provisions de bouche, au moyen desquelles l'armée se dédoinmagea de ses longues privations, tels furent les trophées principaux d'une victoire qui nous avait à peine coûté une centaine de morts : si en effet la défaite est terrible pour des carrés enfoncés, la perte est nulle pour des carrés victorieux.

Sur les neuf heures du soir, Bonaparte entra dans une somptueuse habitation de plaisance qu'avait Mourad sur les bords du Nil, non loin de Gizeh, et y plaça son quartier général. Chez les Orientaux, ces sortes d'habitations ne ressemblent en rien à ce que nous appelons un château. Celle de Mourad parut fort singulière à tout le monde; il fallut la parcourir dans tons les sens pendant trois ou quatre heures avant de reconnaître la distribution et surtout de comprendre la destination des différentes pièces; enfin elle fut déclarée n'être pas logeable. Du moins, l'état-major ne s'y logea qu'avec peine. Mais, quantité de divans, couverts des plus beaux damas et des plus belles soieries de Lyon, quantité de coussins ornés de franges d'or, y frappèrent agréablement les regards. Pour la première fois on retrouvait en Egypte le luxe et les arts de l'Europe. Les jardins étaient remplis d'arbres magnifiques, mais n'avaient point d'allées, par la raison que les Orientaux ne se promenent jamais. Marcher quand on peut rester assis au

frais et fumer tranquillement sa pipe, leur a toujours semblé une preuve frappante de cette légèreté qu'ils reprochent aux Européens. Ce qui dans les jardins de Mourad causa le plus de plaisir aux soldats, car chacun d'eux les voulut visiter, ce furent de grands berceaux de vignes, chargés des plus beaux raisins du monde, et qu'ils vendangèrent à qui mieux mieux. Ils allèrent ensuite glaner pour leur compte sur le champ de bataille, qui leur offrait à chaque pas des tapis, des porcelaines, des cassolettes, des armes de luxe, des vestes brodées, des schalls de cachemire, et des bourses contenant jusqu'à trois cents, quatre cents, cinq cents pieces d'or. Il n'en fallait pas tant pour les réconcilier avec l'Égypte. Les bourses, toutefois, ne se trouvaient que sous la ceinture des mameluks. Ouand la ceinture de tous ceux qui étaient restés sur le terrain eut été soigneusement fouiltée, les soldats se mirent à en pêcher d'autres qui s'étaient noyés dans le Nil, mais que le courant avait poussés le long des bords. Ils dépouillaient les cadavres, puis avaient soin de les remettre au fil de l'eau, pour que le fleuve promenat jusqu'à Damiette et Rosette ces bulletins authentiques d'une victoire qui allait leur

livrer la capitale de l'Égypte. Le lendemain 22, à la pointe du jour, Bonaparte se porta sur le Nil, et, s'emparant de quelques barques, fit passer une brigade dans l'île de Rodah, qui devant le Caire même divise le fleuve en deux canaux d'inégale largeur. Le plus petit canal était franchi; mais pour que le plus grand pût l'être par la brigade établie sur l'île intermédiaire et par le gros de l'armée le secours de la flottille semblait indispensable. On attendait son arrivée avec impatience; un bon vent soufflait, et cependant elle ne paraissait pas. Ou sut enfin que, par suite du bas étiage du Nil, elle était engravée. Le contre-amiral Perrée faisait dire qu'on ne devait pas compter sur lui, et qu'il ne pouvait même désigner le jour où il arriverait. Cette contrarieté était extrême, car il fallait s'emparer du Caire dans le premier moment de stupeur, et ne pas laisser aux habitants de cette grande ville, laquelle ne renfermait pas des cette époque moins de trois ceut mille âmes, ne pas leur laisser, disons-nous, en perdant

vingt-quatre ou quarante buit heurs it les temps necessire pour revenir de leur épouvante. On savat d'ailleurs que la populace du Caire, populace féroce et abrutie, commettait depuis la veille, commettait depuis la veille, commettait depuis la veille, depuis que le depart d'Irbaini virré à elle-même et débarrassée de tout firen, let sercis les plus deplorables. Elle avait d'éjà pillé et incendie les principales aux pairs des bers, les principales maisons des manuelais, et mençait de motores bienché le pillage et la flamme pour le pillage et la flamme.

dans le quartier des Européens. Que faire done? Il n'v avait d'embarcations propres à transporter les troupes françaises sur la rive droite du Nil que celles qu'on voyait amarrées le long des quais de Boulacq, espèce de faubourgport du Caire ; car le Caire même est à une demi-lieue du fleuve. A tout hasard Bonaparte députa un de ses interprètes vers le pacha, qu'il croyait toujours au Caire, et vers le cadi-cheik, ou iman de la grande mosquée El-Azhar, en le chargeant de leur remettre les proclamations qu'il avait publiées à son entrée en Égypte, proclamations que peut-être les beys n'avaient pas laissées parvenir jusque sous leurs yeux, et de chercher à conclure quelque accord pour l'occupation de la capitale. Le pacha, nous l'avons dit, avait accompagné Ibrahim dans sa fuite vers Belbeis; mais son kiava ou lieutenant était resté au Caire. Ce personnage crut que son devoir lui commandait d'aller à Gizeh, puisque le général en chef de l'armée française déclarait que ce n'était pas aux Turcs, mais aux mameluks, qu'il faisait la guerre. Il v alla, eut une conférence avec Bonaparte, et se laissa persuader par lui. C'étoit d'ailleurs ce qu'il avait de mieux à faire. attendu que tout moyen de résistance ou de fuite lui manquait. En cédant à Bonaparte, il entrevoyait l'espérance de jouer un grand rôle et de bâtir sa fortune; en refusant, il courait à sa perte. Il se rangea donc sous l'obéissance française, et promit d'employer tous ses efforts pour décider les habitants du Caire à se soumettre. En effet, le lendemain 23, le cadi-cheik fit en faveur des Français, qu'il représenta comme les envoyes de Dieu, une déclaration solennelle qui, chez les musulmans, équivalait à un bref du pape chez les chrétiens; puis.

une députation de janissaires, de cheiks, de négociants, se présenta au quartier général pour traiter de la reddition de la ville et implorer la clémence du vain-queur. Ces députés restèrent plusieurs heures à Gizeh, où l'on employa tous les moyens que l'on crut les plus efficaces pour les confirmer dans leurs bonnes dispositions et leur inspirer une entière confiance. En se retirant, ils mirent toutes les embarcations de Boulacqau service du général en chef. Bonaparte nomma aussitôt le général Dupuy commandant du Caire, et lui ordonna de se tenir prêt à aller le jour même, avec les compagnies de grenadiers de la trente deuxième demi-brigade, prendre possession de son commandement.

L'ordre d'aller ainsi, avec un détachement de deux cents et quelques soldats occuper une ville qui renferme trois cent mille ames de population, et de mettre un fleuve sans pontentre eux et l'armée, doit paraître, au premier aspect, fort extraordinaire et peu en harmonie avec la prudence habituelle de Bonaparte: mais la surprise sera moins grande quand nous aurons ajouté que les instructions données au commandent du Caire portaient en outre : « qu'il profiterait des tenèbres de la nuit pour pénètrer jusqu'au quartier des Francs et s'y retrancher. . Il faut observer aussi que tous les rapports qui circulaient au Caire touchant la mémorable journée du 20 donnaient à nos soldats un caractère qui tenait du merveilleux; que les troubles qui la veille et l'avant-veille avaient éclaté dans la ville s'étaient apaisés des qu'il avait été question de leur en ouvrir les portes; que la terreur avait étouffé un esprit de sédition qui avait plutot pour but le pillage que la défense commune, et que les habitants, retirés dans leurs maisons, attendaient en silence ce qu'il plairait aux vainqueurs de décider de lenr sort.

La nuit était close quand, après avoir finnchi le Nii, la petite troupe du général Dupuis arriva sous les murs du Caire. Elle pénéra dans la place sans renontrer une âme. Qu'on se représente une poignée de soldats parcourant en bon ordre et sans crainte les rues étroites et silencieuses de l'immense capitale de l'Egypte, pour aller prendre gite au mi-

lieu même de cette ville. Si forte était la confiance du général Dupny et de ses compagnons, que, pour indiquer à la queue de la colonne la direction que prenait la tête, un tambour battait bravement la marche. Ce bruit insolite, loin d'arracher les habitants à leur torpeur. leur inspirait encore une épouvante plus profonde. Aussi, comme il se faisait tard, comme la chaleur et la fatigue appelaient impérieusement le sommeil et le repos, et que les circuits par lesquels les guides conduisaient la colonne a sa destination semblaient interminables, le général Dupuy, avisant une maison de belle apparence, en fit enfoncer la porte. Précisément, elle se trouvait inhabitée, et même on reconnut, ce qui acheva de lever tout scrupule, on reconnut au luxe des appartements qu'elle appartenait au lieutenant d'un des principaux beys. Nos grenadiers y entrerent donc pour s'y reposer et attendre le jour. Tel fut le premier acte de la prise de possession du Caire.

. Bonaparte avait, pendant cette même nuit, fait passer de la rive droite à la rive gauche du Nil un nombre d'embarcations suffisant pour que le gros de l'armée pût franchir le fleuve dans le courant de la journée du lendemain.

L'opération du passage s'effectua en effet le 24; et les divisions Bon, Kléber, Menou, Revnier, entrerent successivement au Caire. Bonaparte lui-même, accompagné de l'état-major général, fit dans l'après-midi son entrée solennelle dans la capitale de l'Égypte, et un grand nombre d'habitants, déjà revenus de leur première frayeur, tant la modération des Français ressemblait pen à l'altière et tyrannique conduite des mameluks, se portèrent à la rencontre du cortége. Chacun voulait contempler le vainqueur des beys, le chef de ces étrangers audacieux dont la renommée célébrait si haut les exploits. Accoutumée à voir ses anciens maîtres passer toujours sombres, toniours menacants, toujours rapides, cette foule, composée d'individus de toutes les classes, restait comme ébahie quand elle voyait Bonaparte et les autres généraux s'avancer lentement au milieu d'elle, et lui sourire avec bienveillance. Mais ce qui surtout la stunéfiait, ce qui bouleversait toutes les idées

qu'elle s'était faites relativement eur Français, c'était que des hommes pour qui elle avait réc des costumes si endides, des équipments si colteux, des physionomies si farouches, pussent se montrer si braves sous des vétements si mesquins, accomplir de si grands exploits avec des armes si simples, et se battre, avec tant de douceur empreinte sur le visage, comme des lions.

Bonaparte s'alla loger au palais d'Elfi-Bey, situé sur la place Ezbekyeh, et dont les jardins confinaient à la campagne. Il caserna de même ses troupes dans les habitations des principaux beys, dans celles des principaux niameluks; et tandis qu'elles goûtaient, pendant quelques jours, au sein de l'abondance et des commodités de la vie, un repos dont elles avaient indispensablement besoin avant de se remettre en marche, il s'occupa de prendre à l'égard du Caire les mesures, soit edministratives, soit politiques, qui déjà evaient obtenu tant de succès è l'égard d'Alexandrie. Le 25 la proclamation qu'on va lire fut publiée et affichée dans la ville

### AU PEUPLE DU CAIRE, BONAPARTE, GÉNÉRAL EN CHEP DE L'ARMÉE PRANÇAISE.

« Peuple du Caire, je suis content de votre conduite; vous sere ban fait de ne pas prendre parti contre noi. Je suis venu pour dei truire la trace des maneluls, protéger le commerce et les naturels du pays. Que tous cux qui ont peur es tranquillitent; que tous cux qui ont peur es tranquillitent; que tous cux qui ont peur la prière ait fiten aujourd'hui comme à l'ordinaire, comme je veux qu'elle comme à l'ordinaire, comme je veux qu'elle pour von famille, von maisona, von prupriètés, que jaime.

« Comme il est urgent que la tranquillité ne soit pas troublée, il y sura un divan de sept personnes qui se reuniront à la grande mosquée; il y en aura tonjours deux prés du commandant de la place, et quatre seront occupées à mainteur la tranquillité publique et à veiller à la police. »

Le 26, le divan du Caire était installé. Il secomposait, comme ledivan d'Alexandrie des cheiks les plus vénérés, des habitants les plus notables. Dens toutes les provinces devaient en être établis de pareils; et ces divans particuliers enverraient des députés au divan du Caire, lequel deviendrait de la sorte le grand divan national de l'Egypte.

Dès le 26 aussi les inosquées éteient rouvertes, et les cadis se remettaient à rendre la justice comme à l'ordinaire, les Coplites à percevoir les impôts, les contribuebles a payer. Enfia, des les premiers jours du mois d'août, le Caire eut complétement repris son aspect ha-

Bonaparte mobilisa alors de petites colonues, qui se répandirent aux environs du Ceire pour réprimer les incursions des Arabes. En même temps, il mit ses meilleurs lieutenants à la tête de divisions plus fortes, et chargea les uns de redescendre le Nil pour aller achever l'occupation du Delta, qu'on avait traversé, mais non encore conquis, les autres de remonter le fleuve pour ailer prendre possession de l'Égypte Moyenne. Chacun de ces généraux, muni à cet effet des instructions les plus minutieuses, devait répéter dans tout le pays ce qui evait été fait à Alexandrie et au Caire, notamment saisir toutes les propriétés des mameluks et substituer partout les Français à leurs droits, se concilier les cheiks à force de respect, gagner les Coplites en leur faisant espérer une emelioration de leur sort, et viser toujours, en leur laissant la perception des impôts, à fournir aux besoins de l'armée.

Bonaparte ne se flattait pes non plus d'en avoir fini avec Mourad, avec Ibrahim. Desaix fut donc posté avec sa division à l'entrée de la Haute-Égypte, pour y contenir provisoirement Mourad. puis l'en chasser des que les eaux du Nil baisseraient avec l'automne. Quant à Ibrahim, qui continuait d'avoir son quartier général à Belbéis, c'est-à-dire à huit ou dix lieues seulement du Caire, et qui paraissait méditer quelque retour offensif, Bonaparte se reservait d'aller en personue le contraindre à prononcer sa retraite vers la Syrie. Le 8 août il prit une dizaine de mille hommes, dont il partagea le commondement entre les generaux Leclerc, Murat, Dugue et Reynier, et quitta le Coire.

Lesoir de la première journée l'evantgarde frençaise se trouva, en arrivant eu village d'El-Khanka, où l'on devait bivouaquer, aux prises avec une nuée d'A- rabes à cheval et de fellahs soulevés par les mameluks d'Ibrahim, dont elle ne se dégagea qu'avec peine. Il fallut tirailler toute la nuit.

Le lendemain, dans la marche d'El-Khanka sur Belbéis, le corps d'armée rencontra une partie de la caravane qui se rend annuellement du Caire à la Mecque, tant pour y faire ses dévotions au tombeau du prophète, que pour s'y livrer à des opérations commerciales. Cette caravane, qui retournait alors de la Mecque au Caire, venait d'être attaquée par les Arabes, qui l'avaient dispersée après lui avoir pris un certain

nombre de chameaux.

L'émir-hadji , ou prince des pélerins, qui la commandait, avait, en arrivant de la Mecque au port de Suez, port situé, comme chacun sait, à l'extrémité septentrionale de la mer Rouge, sur les frontières de la Syrie et de l'Égypte; l'émir-hadji avait, disons-nous, envoyé des expres à Mourad et à Ibrahim, pour avertir ces deux bevs de son arrivée prochaine et réclamer leur protection contre les Arabes. Ibrahim, qui seul avait recu la dépêche du prince des pèlerins, lui avait répondu que pour ne pas tomber au pouvoir des Français il lui fallait éviter le chemin du Caire et se diriger sur Salabieh, L'intention d'Ibrahim, intention bien manifeste d'après un tel avis, était de s'approprier les marchandises de la caravane; mais l'espérance de ce chef avide devait être complétement décue. La cavalerie française, apercevant d'un côté les pèlerins et les marchands, qui se désolaient, de l'autre les Arabes, qui s'apprétaient à emmener leur butin dans le désert, courut à eux. Marchands et pèlerins se mirent aussitôt sous la protection des Français, tandis que les Arabes abandonnaient presque toute leur proie et prenaient la fuite. Une partie de la caravane avait réussi à s'échopper au moment où les Arabes l'attaquaient, mais, ne soupconnant pas la perfidie d'Ibrahim, était allée le rejoindre vers Belbéis. Bonaparte rassembla tous ceux que sa cavilerie venait de délivrer, leur restitua autant que possible leurs marchandises, et leur donna une escorte pour gagner le Caire, où ils ne manquèrent pas de chanter bien haut ses louanges.

Ibrahim n'avait point attendu son adversaire à Belbeis. Bonaparte ne trouva personne dans cette ville, et continua sa poursuite dans la direction de Salahieh. On rejoignit bientôt cette autre partie de la caravane qui était allée imprudemment se livrer au bey. Il la traînait prisonnière à la queue de sa colonne; mais le seul aspect des troupes francaises mit en fuite les mameluks qui escortaient les marchands et les pèlerins, et ceux-ci, délivrés à leur tour, purent rejoindre les débris que Bonaparte avait déja dirigés sur le Caire. Malgré le secours que la caravane venait de recevoir des Français, elle avait éprouvé de grandes pertes. Beaucoup de pèlerins et de marchands avaient été tués par les Arabes, quelques-uns l'avaient été par les gens d'Ibrahim. Aussi, quoique Bonaparte eut fait rendre à ceux qu'il avait sauvés toutes les marchandises qui leur pouvaient appartenir, nos soldats firent encore un butin très-considérable sur les Arabes et sur les mameluks. De même qu'après la bataille des Pyramides, ils se trouverent possesseurs d'une foule d'objets précieux, d'une foule de riches étoffes, notamment de schalls de cachemire; mais, faute d'en connaître toute la valeur, ils n'en tirèrent qu'un maigre profit. L'armée bivouagua le 10 au village de Corain. Le 11, Bonaparte prit avec lui toute la cavalerie, laquelle pouvait monter à trois cents chevaux, et devancant l'infanterie, qui pourtant marchait au pas accéléré, il arriva de bonne; heure, après avoir galopé l'espace de quatre lieues, sur la lisière d'un bois de palmiers où il crut reconnaître que l'ennemi avait campé la nuit précédente. C'était non Join du village de Salahieh. On apprit des habitants de ce village qu'en effet Ibrahim venait de lever son camp; on se précipita sur ses traces, et bientôt on l'apercut qui tralnait à sa suite ses femmes et ses trésors, en un mot un bagage considérable, et s'enfonçait dans le desert. Pendant plusieurs heures, Bonaparte, croyant ses divisions d'infanterie plus éloignées qu'elles ne l'étaient réellement, se contenta de suivre Ibrahim. Quatre ou cinq cents mameluks formaient l'arrière-garde du bev, et semblaient manœuvrer pour protéger l'immense convoi dont la tête se perdait à l'horizon. Soudain Bonaparte vit apparaître derrière lui quatre compagnies de grenadiers de la division Reynier, qui avaient marché avec la plus grande vitesse, et qui amenaient avec elles une pièce de canon. Dès lors il n'y tint plus; il ordonna à une moitié de sa cavalerie (c'étaient des hussards du 7° régiment et des chasseurs du 22°) de charger les mameluks. Ceux-ci éviterent d'abord la charge, ce qui permit aux cavaliers français de leur enlever deux pieces d'artillerie et une cinquantaine de chameaux; mais, faisant ensuite volte-face, ilschargèrent à leur tour avec la plus grande impetuosité. Nos bussards et nos chasseurs soutinrent bravement cette attaque, et la repoussèrent: mais les mameluks, s'éparpillant autour de nos deux escadrons, cherchèrent à les envelopper. Alors s'engagea une lutte terrible, où nos cavaliers firent des prodiges de valeur. Sur ces entrefaites, le général Leclere arriva avec deux escadrons de dragons, auxquels il commanda avec un admirable sang-froid de faire d'abord feu sur les mameluks, et d'entamer ensuite la charge. Ce mouvement réussit. Comme les hussards et les chasseurs continuaient, quoique entourés, à combattre avec la plus grande résolution, une partie des mameluks se trouva, pour ainsi dire, prise entre deux feux. Les Français, quoique fort inférieurs en nombre, les attaquèrent corps à corps. Les guides de l'escorte de Bonaparte, Bonaparte lui-même, tous ses aides de camp et tous les généraux de l'étatmajor, mirent l'épée à la main. Enfin, après une mélée sanglante, qui dura plusieurs minutes, les mameluks tacherent pied, et rejoignirent la colonne principale, qui pendant ce temps avait accé-

léré sa marche dans le désert.

Tous les Français acteurs dans ce
combat cussent mérité que l'histoire
compati leurs nous, mais Bouscompati leurs nous, mais Bousleurs de le leurs de l'autre de l'autre de
litte de le leurs de l'autre de l'autre de
litte de le brigade Lassile, le chef de balitte buille Durce, les capitaines Colbert et
Arrighi, qui devaient, eux aussi, gagner
le l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de
l'autre de l'autre de l'autre de
l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de
l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de
l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de
l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de
l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de
l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de
l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de
l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de

tomba vivant au pouvoir des Français, aucun Français ne tomba vivant au pouvoir des mameluks, tandis qu'il resta sur le terrain une cinquantaine d'homnes et de chevaux des deux partis.

Ibrahim, continuant à s'enfoncer dans le désert, ne tarda point à franchir la frontière de l'Asie. Sous ce rapport, le but que Bonaparte se proposait fut donc atteint; mais Ibrahim, nous l'avons dit plusieurs fois, emmenait avec lui le pacha d'Égypte, le représentant du grandseigneur, et ce n'était pas le compte de Bonaparte, qui s'était annoncé comme l'ami des Turcs, comme ne venant point attaquer les droits de la Porte, et ne faisant la guerre qu'aux mameluks usurpateurs. En consequence, le lendemain du combat de Salahieh, un Arabe fut chargé de porter à Ibrahim la lettre suivante, que l'interprète Venture avait écrite sons la dictée de Bonaparte, et dont l'objet capital se dissimulait, comme souvent il arrive, sous la forme d'un détail insignifiant:

- « La supériorité des forces que Je commande ne peut plus être contestée; vou soithors de l'Egypte, et obligé de pauser le désert. « Vous pouvez trouver dans ma générosité la fortune et le bonbeur que le sort vient de vous ôter, Faite-moi connaître tout de suite vuire intention.
- « Le pacha du grand-seigneur est avec vous; envoyez-le-moi, porteur de votre réponse : je l'accepte volontiers comme médiateur. »
- Que cette lettre ait été remise, on en doute; du moins elle demeura sans effet.

Du côté de la Syrie, Salahieh est le point le plus extrême de l'Égypte où l'eau soit potable. Bonaparte résolut de former dans ce village d'importants magasins de vivres, et d'y laisser d'abord Revnier avec la division qu'il commandait, pour surveiller la construction d'une forteresse qui pût mettre ces magasins à l'abri d'une attaque de vive force. Reynier fut chargé, en outre, d'organiser a la française la province de Charquieh, et nommé gouverneur de cette province. Dugua fut envoyé en la même qualite daus celle de Mansourah. et Bonaparte avec le reste de l'armée reprit le 14 la route du Caire...

Arrêtons-nous ici un moment; jetons

un rezard en arrière, et demandonanous si jumis expédition commença sous de plus brillants auspiece. Quoi I un mois et deuni 'set à peine écoulé aux rivages étyptiens, et il lui a utili dimaginer une combinaison strategiue, soull de gagner une bataille, pour se trouver deji anlarte de la capitale de l'Egypte, pour avoir déjà divisé les forces des maneulest Bien plus, l'herbin l'Inaction, Mourad est réduit à se tenir su la défensive

Hélas! hélas! la fortune a infligé à Bonaparte, parmi tant de suecès, le plus épouvantable des revers. Ce revers, Bonaparte l'ignore encore; mais voici que la fatale nouvelle va fondre sur lui

comme la foudre.

Nous l'avons laissé reprenant la route de Salabieh, il rencontra un aide de camp de Kleber, porteur d'une lettre où ce géneral lui annoncait, à la date du 3 août, que l'escadre qui avait transporté en Expite l'armée expéditionnaire vanait d'être détruite par les Anglais dans la rade d'Aboukir.

## CHAPITRE V.

SORWAIRE : DATAILLE NAVALE D'ABOURIR. -DESTRUCTION PRESQUE COMPLÈTE DE L'ESCA-DRE FRANÇAISE. - SANG-FROID DE BONA-PARTE A LA NOUVELLE DE CE DÉSASTRE. -DIVERS MOYENE OU'LL EMPLOIR POUR DIS-TRAIRE SES TROUPES ET GAGNER LES COEURS DES INDICÈNES. -- POMPEUSE CÉLÉRRATION DE LA PÊTE DE NIL ET DE LA PÊTE DU PROPHÈTE. - CRÉATION DE L'INSTITUT D'ÉCYPTE. -APERCU DES TRAVAUX DE CETTE COMPAGNIE. - NOMINATION DE L'ÉMIR HADEL - ANNIVER-SAIRE DE LA FONDATION DE LA RÉPUBLIQUE. - RECRUTEMENT DE L'ARNÉE. - SUITE DES OPÉRATIONS MILITAIRES : EXPÉDITION DE DE-SAIX DANS LE PAIOUM; BATAILLE DE SÉDIMAN; DÉFAITE ET FUITE DE MOURAD. - NOMBREU-PES INSURRECTIONS DANS LE DELTA.

Plusieurs conquérants, après avoir abordé aux rivages du pays qu'ils venaieut envahir, ont brûlé leurs vaisseeux. Ils les ont brûlés ain d'ôter à leurs soldats l'espoir et a la possibilité du retour vers le sol natal, afin de leur imposer ainsi l'obligation de vaincre et de se conquérir une patrie nouvelle...

Loin de songer à suivre un tel exemple, loin de croire qu'il lui fallût recourir à de tels moyens pour entretenir l'ardeur de ses intrépides compagnons d'armes, Bonaparte, à peine débarqué en Egypte, s'était, au contraire, nous l'avons déjà dit, occupé sur-le-champ de pourvoir au saint de la flotte qui venait de l'y conduire. Et si Bonaparte tenait à conserver sa flotte, ce n'était pas seulement nour se rembarquer en cas de revers; c'était encore, e'était bien plutôt. car il doutait peu du succès, pour que sa flotte concourát, l'Égypte une fois conquise, à l'accomplissement des desseins ultérieurs qu'il avait concus, vastes desseins auxquels la conquête même de l'Égypte ne devait que servir de prélude.

Le port d'Alexandric, un des plus spacieux du globe, semblait offrir un abri naturel à la flotte française. En effet, les quatre cents bâtiments de transport qui faisaient partie de la flotte, et plusieurs des bâtiments de l'escadre de guerre, tels que les frégates et les valsseaux de soixante-quatre eanons, y entrèrent dès le premier jour. Mais quand il fallut y introduire des vaisseaux de soixante-quatorze, à plus forte raison des vaisseaux de quatre-vingts, et même un vaisseau de cent vingt comme était l'Orient, les pilotes turcs, à l'extrême surprise des marins français, déclarérent, on doit se le rappeler, que le peu de profondeur des passes rendait la chose impossible. Bonaparte chargea aussitôt une commission de vérifier le fait; mais quand il quitta Alexandrie, le 7 juillet. pour marcher sur le Caire, cette vérification n'était pas terminée. Il ne put, avant de partir, que recommander à Brueys de faire au plus vite décider la question, de rester provisoirement à la voile le long des côtes d'Égypte, et, s'il était reconnu que les pilotes indigènes se trompaient, d'entrer sur-le-champ dans le port. Pour le cas contraire, Bruevs avait ordre de conduire l'escadre à Corfou. Chemin faisant, il eût touché la côte d'Albanie, d'où il aurait tiré des vivres. Corfou, d'ailleurs, avait une bonne garnison française et des magasins de biscuit et de viande pour six mois-L'amiral aurait attendu la les instruc-

tions que le citoyen Talleyrand, qui avait

dû partir pour la Turquie en qualité

4º Livraison. (ÉGYPTE PRANÇAISE.)

d'ambassadeur extraordinaire, lui aurait expédies de Constantiuople. Enfin, il etait autorisé, si ces instructions se faisaient attendre trop longtemps, à regagner le port de Toulon; il y trouversitcing ou six mille albemunes apportenant aux divers corps qui étaient en Égypte, cinq ou six mille soldats rentrant de congé ou sor mille soldats rentrant de congé ou monte de l'origin et le periodit e por qu'après le départ de l'expédition, et il les raménerait des que la mer lui praritart soffisamment libre...

mer lui paraîtrait suffisamment libre .... La reconnaissance des diverses passes du port d'Alexandrie était un travail si long, si delicat, que la commission qui en était chargée ne le termina que vers le 15 juillet : encore n'en arriva-t-elle qu'à formuler un avis des moins concluants. Elle signalait plusieurs pas-ses où la profondeur de l'eau atteignait à vingt-trois ou vingt-quatre pieds; et pour augmenter assez sensiblement cette profondeur, il suffirait, ajoutait-elle, de beiser quelques roches d'une nature trèsfriable qui se trouvaient dans le milieu ou sur les côtés. Or, à la rigueur, et sans même entreprendre cette opération, les vaisseaux de soixante-quatorze, qui ne tirent au plus que vingt-trois pieds d'eau, pouvaient, par un vent doux et par une mer calme, franchir les passes indiquées; mais, pour prévenir toute chance d'accident, la commission proposait de les alleger d'un pied ou deux, et d'adopter à l'égard des autres vaisseaux une mesure analogue. Ceux de quatre-vingts, qui tirent vingt-quatre pieds et demi, s'allégeraient de deux à trois pieds, et celui de cent vingt, qui en tirait vingt-sept, de quatre à cinq. Rien ne serait si facile que d'obtenir ces allégements, disait la commission; il ne faudraitque leter l'eau à la mer ou diminuer l'artiflerie. L'expédient obtint l'approbation de la plupart des officiers de Bruevs; mais l'amiral luimême le rejeta. L'amiral à toutes leurs instances répondit, non saus raison, que si les treize bâtiments qu'il s'agissait d'introduire dans le port d'Alexandrie étaient tous des vaisseaux de soixantequatorze, il u'hésiterait point à recourir au moyen proposé; mais que comme dans le nombre se trouvaient trois vaisseaux de quatre-vingts, et surtout un vaisseau de ceut vingt, il courait risque, uue fois entré dans le port, de n'en pouvoir plus sortir, et des'y voir blogué par une escadre de huit ou neuf vassessant anglais. En effet, il lui ett été impossible d'installer les quatre vaisseaux les plus forts de sa propre escadre de maniere à ce que cos quatre vaisseaux fussent, d'une part, réduits à un trant d'eau assez, faible pour traverser aisément les assez faible pour traverser aisément les pour les des la company de la company par les des la company de la company fundament armée par de la company de la compa

Au surplus, Brueys, avant de prendre un parti définitif, voulut en référer à Bonaparte lui-même. Du 15 au 20 juillet, il adressa trois messages au général en chef, qui, on le sait, marchait alors sur le Caire. Deux fois, de son côté, pendant cette marche, Bonaparte, que le sort de la flotte préoccupait toujours, expédia des dépêches à l'amiral pour lui renouveler l'ordre d'entrer à Alexandrie, ou, si la chose lui paraissait impraticable, d'appareiller sans délai, soit pour Corfou, soit pour Toulon. Mais l'armée que Bonaparte conduisait à la rencontre des mameluks eut à peine mis le pied dans le désert, qu'aussitôt toutes communications furent interrompues derrière elle par de nombreuses bandes d'Arabes qui dévalisaient et assassinaient à l'envi tous les malheureux Français que le hasard jetait isolés entre leurs mains. Ainsi périrent et les deux courriers de Bonaparte et les deux premiers exprès de Brueys. Toutefois, l'issue de la bataille des Pyramides jeta l'épouvante parmi les Árabes, et les refoula momentanément dans le désert. Les routes redevinrent libres, et peu de jours après les communications étaient rétablies entre le littoral et l'armée. La troisième estafette de l'amiral passa done, et parvint au général en chef le 25, surlendemain de son eutrée au Caire. Grande et douloureuse fut la surprise de Bonaparte, d'apprendre que Brueys, au mepris des instructions formelles qu'il avait reçues, n'avait pas encore mis l'escadre en sureté. Quoi l l'escadre n'était ni dans le port d'Alexandrie, ni dans le port de Corfou, ni même en chemin pour Toulon. Quoil elle ne se tenait pas seulement sous voiles, mais, depuis près d'un mois, restait mouillée dans la rade d'Aboukir, rade ouverte aux vents et à

l'eunemi. Le jour même, Bonaparte ex-

pédia le chef d'escadron Julien, un de ses aides de camp, vers l'amiral, pour lui témoigner tout son mécontentement, lui prescrire d'appareiller sans plus de retard vers quelque port ami de la repnblique, et lui rappeler d'ailleurs que toutes les ordonnances de la marine défendent de recevoir le combat dans une rade foraine. Julien avait ordre de ne revenir que lorsqu'il aurait vu l'escadre prendre le large. Il partit du Caire le 26, avec une escorte d'infanterie, et, soit pour aecélérer son voyage, soit pour échapper aux perils de la route de terre, s'embarqua sur le Nil, qu'il comptait redescendre jusqu'à Rosette; mais, malgré sa prudence, malgré son zèle, il n'atteignit point sa destination. Parvenue près de Téramée, la djerme qu'il montait fut surprise par une troupe d'Arabes; et ce jeune officier du plus bel avenir tomba sous leurs eoups, après avoir courageusement défendu ses dépêches, dont il connaissait toute l'importance. Quand même cette mort tragique n'eût pas interrompu son voyage, le brave Julien serait arrivé trop tard pour conjurer la perte de notre escadre. Quelque diligence qu'il eût faite, il n'aurait au plus tôt rejoint Brueys que le 3 ou le 4 août, et la fatale bataille d'Aboukir se livra du 1er

Pourquoi Brnevs négligea-t-il ainsi de tous points les instructions que lui avait données Bonaparte ? Pourquoi, dès qu'il eût jugé que son escadre ne pouvait entrer dans le port d'Alexandrie, ne s'empressa-t-il pas d'appareiller pour Corfou, pour Toulon? On allegue, pour excuser Brueys, que l'amiral était fort attaché au genéral Bonaparte, et qu'il ne voulut pas s'éloigner des côtes d'Egypte sans savoir si Bonaparte avait futté victorieusement contre les mameluks, si l'armée française était maîtresse du Caire, enfin si l'expédition prenait une tournure tout à fait favorable. Or, avant même que Bonaparte n'eût atteint Ramanieh, les communications, nous l'avons déjà dit, étalent interrompues, et, comme c'est l'ordinaire en pareille eirconstance, il courait des bruits fâcheux sur les derrières de l'armée. Cependant, on ne saurait le nier. Bruevs connut le 29 juillet le gain de la bataille des Pyramides et l'entrée triomphante

des Français dans la capitale de l'Égypte Pourquoi des lors n'appareilla-t-il point? On allègue qu'après avoir attendu près d'un mois il voulut attendre encore quelques jours et recevoir directement des nouvelles du général en chef. De pareilles excuses, en présence des ordres positifs que Brueys avait reçus, sont pitoyables. Il ne devait, dans aucun cas. garder nne position qui compromettait la sûreté de son escadre. Obligé d'aller au mouillage dans la raded'Aboukir pour débarquer le matériel de l'armée de terre. il ne devait y séjourner que le temps strietement nécessaire à cette opération. quarante ou quarante-huit heures; il devait, l'opération finie, se hâter d'en sortir, puis, s'il fut réellement retenn par les motifs qu'on allegue en sa faveur. croiser entre les côtes d'Égypte et de Caramanie. Bruevs eut ainsi concilie la sollicitude que lui causaient les faux bruits qui couraient sur l'armée de terre, et les exigences de son devoir, qui était avant tout de veiller au salut de l'escadre. D'une part, il eut toujours été à même de faire recueillir, soit à Damiette. soit sur tout autre point du littoral, des nouvelles de l'armée; il eût, d'autre part ( ce qui est une des règles fondamentales de la stratégie nautique), rencontré l'ennemi à la voile au lieu de le recevoir à l'ancre. Malheureusement Brueys ne tint compte d'aucune de ces considérations.

Autre malheur: Brueys, qui était pourtant un habile marin, crut, a peine entré dans la rade d'Aboukir, reconnaître que cette rade offrait une excellente position défensive, et il s'v embossa. Un des premiers résultats d'une telle détermination fut que l'escadre épuisa ses vivres en pure perte, et que même elle en aurait bientôt manqué totalement si de petits navires égyptiens ne lui eussent apporté du riz de Rosette. Nos vaisseaux, une fois embossés, éprouvèrent aussi la difficulté la plus grande à se procurer de l'eau fraiche. L'eau qu'on obtenait en ereusant des puits à terre était sanmâtre. De plus, les hommes employés à l'aiguade étaient sans cesse attaques par les Arabes, et il fallait toujours envoyer de forts détachements pour les proteger. Néanmoins, ce n'eussent été la que de légers inconvenients, si le mouillage que Bruevs avait choisi cût en effet, par la configuration du littoral ou par la nature du fond, présenté au point de vue militaire tous les avantages que l'amiral crovait v avoir reconnus. Mais qu'on

en juge. La rade d'Aboukir forme un demicercle presque régulier qui commence à neuf lieues d'Alexandrie pour se prolonger jusque vers la bouche la plus occidentale du Nil. La plage en est partout si basse, qu'elle n'offre assez de fond pour les vaisseaux de ligne qu'à environ une lieue de la terre, et l'extrême largeur de son ouverture fait qu'elle ne présente guère d'abri. Elle n'est un peu abritée que du côté du nord-ouest, celui où les vents soufflent le plus fréquemmeot; elle ne l'est que par un flot situé à une demi-lieue de la pointe la plus voisine d'Alexandrie, et lié à cette pointe par une chaîne de roches et de bancs de sable, entre lesquels il n'y a de passage que pour des diermes. L'ilot en question, appelé îlot d'Aboukir, à cause de la proximité du port et du village de ce nom, est d'ailleurs entouré d'un écueil qui s'avance à près de seize cents mètres

vers la haute mer. Pour voir là une position militaire, pour croire que mouillée daos ces parages l'escadre ne courait aucun danger il fallait, nous ne dirons pas la témérité habituelle de Brueys, mais la sécurité excessive à laquelle cet amiral n'avait que trop de penchant. Il fallait comme lui, le jour de l'arrivée de la flotte en Egypte. alors que le voisinage de Nelson n'était pas douteux, n'avoir pas craint d'attendre son adversaire avec ses vaisseaux mouillés en pleine côte et à trois lieues au large. Et non-seulement Brueys ne soupconnait point la défectuosité de son mouillage actuel dans la rade d'Aboukir; mais encore il s'était persuadé que l'ennemi n'oserait tenter de venir le conibattre dans une bale qui, peu familière aux navigateurs provençaux eux-mêmes, devait par conséquent être tout à fait inconnue aux marins anglais. Puis, il regardait ses forces comme bien supérieures à celles de l'ennemi, et sous ce rapport il ne se trompait pas : l'escadre de Nelson était une des plus mauvaises que l'Angleterre eût équipées depuis longtemps. Par tous ces motifs, Brueys pensait nedevoir pas être attaqué, ou, s'il devait l'être, se bercoit de l'espérance d'une facile victoire. Aussi, en cas d'attaque, il ne laissa point que de taire certains préparatifs de défense, il ne laissa point que de rectifier à différentes reprises sa ligne d'embossage.

Avant d'expliquer les dispositions définitives auxquelles Bruevs s'arrêta, disons comment était composée l'escadre

qu'il avait sous ses ordres. Pour ne parler ni de trois bombardes, ni de plusieurs bricks et bateaux canoniers qui au commencement de la bataille se réfugierent sous le fort d'Aboukir, l'escadre de Brueys comptait seize bâtiments de haut bord, dont treize vaisseaux de ligne et trois frégates. Parmi les treize vaisseaux il y en avait un de cent vingt canons, l'Orient, il y en avait trois de quatre-vingts, le Franklin, le Tonnant et le Guillaume-Tell; les neuf autres, à savoir : le Guerrier, le Conquérant, le Spartiate, l'Aquilon, le Peuple-Souverain, l'Heureux, le Mercure, le Généreux et le Timoléon, étaient des vaisseaux de soixante-quatorze. Des trois frégates il y en avait deux de quarante, la Diane et la Justice, et une de trente-six, la Sérieuse. L'emiral Brueys, commandant en chef, montait l'Orient. Après avoir donné le Tonnant et le Franklin pour matelots à l'Orient, ainsi qu'on nomme les vaisseaux spécialement chargés de la défense du pavillon-amiral, il forma son centre, ou corps de bataille, de ces trois mêmes vaisseaux. Il forma son aile droite de l'Heureux, du Mercure, du Guillaume-Tell, du Généreux et du Timoléon. Il forma son aile gauche du Peuple-Souverain, de l'Aquilon, du Spartiate, de la Sérieuse, du Conquerant et du Guerrier. Enfin, il forma de la Diane et de la Justice une espèce de division volante, dont il se proposait de flanquer une des extrémités de sa ligne. Puis, se réservant de commander luimêine son centre et son aile gauche, il confia le commandement de son aile droite au contre-amiral Villeneuve, qui montait le Guillaume-Tell, et celui de la division légère au contre-amiral Dé-

crès, qui montait la Diane. Ce ne fut point (est-il nécessaire de le dire?), cc ne fut point au hasard que Bruys affecta tel ou tel de ses vaisseura à telle ou telle des différentes parties de son ordre de bataille. Au contraire, il s'étudia à les y distribuer tous selon que le fort ou le faible de sa ligne d'embosage fui parut le permettre ou l'eziger. Par malbeur, il se méprit sur la force et sur la faiblesse de sa position, ou plutôt il s'en exagéra les avantageset les désavantages, double erreur qui

causa sa perte. Après d'assez longues hésitations , Bruevs finit par établir son mouillage dans la direction du nord-ouest et du sud-est : il s'y détermina, parce que c'était celle des vents qui regnent dans ces parages pendant presque tout l'été. et qu'ainsi ses vaisseaux devaient naturellement présenter le travers au large. En même temps, il fit occuper l'îlot d'Aboukir, et résolut d'y appuyer la gauche de son escadre. Jusque-là c'était bien ; mais ici commencent les fautes. Il n'arma l'îlot que faiblement; il en éloigna de deux mille quatre cents mètres son premier vaisseau de gauche, ne mouilla le second qu'à sept ou huit cents mêtres du premier, ne placa le troisième qu'à sept ou huit cents metres du second, et ainsi des treize autres; puis, à droite et à gauche du vaisseau-amiral, qui occupait le centre de la ligne d'embossage, cette ligne dont la longueur totale était d'environ trois lieues, se repliait légèrement vers la côte, et figurait un angle très-obtus tourné vers la pleine mer.

Combien ces dispositions de Brueys n'étaient-elles pas vicieuses! D'abord, reglegénérale, rien n'est plus difficile que d'embosser une escadre de manière à ce qu'ellene puisse être tournée par des vaisseaux ennemis à l'une de ses extrémités, celle du vent. Toujours elle courra risque de l'être, à moins qu'un obstacle naturel ne s'oppose à ce que les vaisseaux ennemis atteignent cette extrémité-là. Autrement, ils peuvent passer sur le câble du vaisseau de tête, et alors toutes les mesures prises pour les arrêter échouent contre un adversaire audaeieux. Dans le cas particulier qui nous occupe, Brueys avait sous la main l'obstacle naturel qu'il lui fallait pour empêcher sa ligne d'être prise à revers. C'était l'îlot d'Aboukir; mais Brueys n'en sut pas tirer parti. Il se contenta

d'y établir une batterie de deux canons de douze et deux mortiers, comme s'il eût simplement voulu ôter à l'ennemi la tentation d'y descendre. Si Bruevs eut mieux apprecié sa position, il aurait ctabli sur l'îlot quinze ou vingt pièces de trente-six et dix ou douze mortiers; il aurait diminué de moitié la distance énorme qu'il laissa entre l'île et son premier vaisseau; il le ponvait impunément, puisque tous les plans de la baie d'Aboukir indiquent encore vingt-cinq à trente pieds d'eau à six cents mètres de l'île; il aurait, en outre, rappelé deux vaisseaux de soixante quatre qu'il avait dans le port d'Alexandrie, et qui eussent fait deux excellentes batteries flottantes. car ces deux vaisseaux tirant moins d'eau que les autres eussent pu s'approcher davantage de l'île. Que Brueys eût pris ces différentes mesures, et la gauche de sa ligne d'embossage était solidement armée; mais il negligea de les prendre, et néanmoins il regarda sa gauche comme inattaquable. Son illusion à cet égard était si complète, qu'il placa à l'extremité de son aile gauche ses deux plus mauvais vaisseaux, le Guerrier et le Conquérant. Le Conquérant surtout était le vaisseau le plus âgé de toute l'escadre, et ne portait quedu dix-huit à sa batterie basse. Au contraire, Brueys garda toutes ses craintes pour l'extrémité de son alle droite. De ce côté, croyait-il, les ennemis pouvaient passer entre le rivage et notre ligne d'embossage? Et pourtant une circonstance capitale aurait pu, aurait dû le rassurer : c'est que cette partie de notre ligne était presque au midi, et que, comme le vent venait presque du nord, les Anglais, pour attaquer notre droite, auraient le vent contre eux. Sans doute ils ne s'exposeraient point à combattre avec un pareil desavantage. N'importe! Brueys forma son centre de ses vaisseaux les plus forts, c'est-à-dire de l'Orient, du Tonnant et du Franklin; puis il plaça le Généreux, un des meil-leurs et des mieux commandés de l'escadre, vers l'extrémité de sa droite, et crut devoir le faire soutenir par le Guillaume-Tell, son troisieme vaisseau de quatre-vingts.

Ce ne sont point les seuls reproches qu'ait mérités Brueys. Ainsi, la distance de sept à liuit cents mètres qu'il laissa. entre chacun de ses vaisseaux, exposait sa ligne à être coupée partout, puisque cette distance livrait passage à sept ou huit vaisseaux de front, Ensuite, on ne sait pourquoi il porta son centre en avant, de manière que l'escadre formait une ligne convexe en sens inverse de la côte. D'autre part, il aurait dû, pendant qu'il s'embossait, tirer d'Alexandrie trois ou quatre mille matelots des bâtiments du convoi, et les distribuer sur ses vaisseaux pour en renforcer les équipages. Il songea bien à cette ressource; mais ce ne fut qu'au dernier moment et lorsque déjà la bataille était engagée, de sorte que la mesure ne fit qu'accroître le désordre. Enfin, et ce fut son tort le plus grave, Brueys, qui avait à sa disposition, dans le port d'Alexandrie, plus de trente bâtiments légers dont il aurait pu couvrir la mer pendant qu'il restait lui-même immobile dans la baie d'Aboukir, les laissa tous à l'ancre. Les principes de la stratégie voulaient qu'il gardat, quels que fussent ses projets ulterieurs, son escadre entière à la voile. Au moins y devaitil garder une division légère de deux ou trois vaisseaux de guerre, de huit ou dix frégates, bricks ou avisos, pour éloigner tonjours les Anglais, les empêcher du moins d'observer sa ligne, et être instruit d'avance de leur approche. Mais non, il n'avait pas un vaisseau, pas une frégate, pas un brick à la voile, quand Nelson arriva. Tout, dans les dispositions prises par l'amiral français, confirme ce que uous avons deja dit, qu'il se regardait comme certain de ne pas être attaque. La vue des vaisseaux ennemis se dirigeant vers la baie ne le tira même pas d'erreur; il demeura persuadé que Nelson, après avoir reconnu combien la position de l'escadre française était formidable, virerait de bord, et se contenterait de croiser au large pour la tenir bloquée. La fatalité entraînait Brueys... Au contraire, une bonne étoile sem-

blait s'être levée pour Nelson, et le conduire depuis quelques jours. Nelson, qui avait inutilement poursuivi son adversaire pendant plus de deux mois, allait enfin l'atteindre, et, qui mieux est, le surprendre au milieu des circonstances

les plus défavorables.

Après s'être présenté le 28 juin de-

vant Alexandrie, et n'y avoir, à sop extrême étonnement, obtenu aucune nouvelle de l'expédition française, qui en effet n'arriva que deux jours plus tard en vue de ce port, Nelson avait quitté les côtes d'Égypte pour se porter sur les divers points où il espérait recueillir quelque information. Il avait d'abord visité les côtes de Caramanie. puis celles de Morée; enfin, après avoir parcouru presque tout l'Archipel sans rien apprendre, il était revenu le 18 juillet, manquant d'eau et de vivres, sur les côtes de Sicile. La cour de Naples, alors en paix avec la république française, avait d'abord résolu, pour ne point se compromettre, de ne donner aucun secours à l'escadre anglaise. L'amiral anglais, ainsi obligé de pousser jusqu'à Gibraltar pour se ravitailler, eut laissé les Français absolument maîtres dans la Méditerranée, et la France aurait pu retirer tout le fruit qu'on devait attendre des hardies conceptions de Bonaparte. Mais les intrigues de cette fameuse lady Hamilton, dont le débonnaire mari représentait alors l'Angleterre près de la cour de Naples, dont les charmes avaient depuis quelques mois allumé dans le cœur de Nelson un amour payé déjà de réciprocité, et qui, ancienne servante de taverne, était devenue, par ses grâces séduisantes, par son caractère insinuant et adroit, l'intlme amie de la reine Caroline . triompherent des scrupules de la cour. Des ordres secrets furent expédiés en Sicile pour qu'on fournit à Nelson tout ce dont ses vaisseaux anraient besoin. Sans les secours qu'il trouva dans les ports siciliens, Nelson etait perdu. Quand on avait appris en Angleterre qu'il était revenu sur ses pas sans avoir trouvé la flotte française, on v avait demandé à grands cris son remplacement et même sa mise en accusation. Combien fut-il donc heureux de pouvoir, avant que l'amirauté anglaise ne donnât peut-être satisfaction aux clameurs publiques, recommencer une mission qu'il n'avait d'abord remplie qu'avec si peu de succès!

Le 25 juillet, sprès toute une semaine passée dans le port de Syracuse a faire des vivres et de l'eau, Nelson remit à la voile. Il n'avait pas encore réussi à obtenir des renseignements positifs sur le point où s'était dirigée la flotte francaise; mais ce dont il avait la certitude, c'est qu'elle n'avait pas redesceudu la Méditerranée. Le 28, son escadre se presentait devant le golfe de Coron; il y communiqua avec la terre, et apprit enfin que les Français, plus d'un mois auparavant, avaieut été vus, des eôtes de Candie, faisant route au sudest: il en conclut de nouveau que l'Egypte était le but de leur expédition, et se hâta de retourner vers la côte egyptienne. Il arriva le 1er août, dans la matinée, en vue d'Alexandrie, et bientôt le debarquement des Français dans ce port, bientôt la présence de leur escadre dans les parages voisius, lui furent connus. Des lors ils ne songea plus qu'à la joindre, à la combattre, et détacha deux vaisseaux pour la chercher et pour reconnaître sa position. En quelques heures, ces vaisseaux l'eurent trouvée. Ils pénétrèrent sans être inquiétés dans la rade d'Aboukir, et purent (inévitable conséquence de l'incurie de Brueys) observer tout a leur aise notre ligne d'embossage. Leur reconnaissance achevée, les deux vaisseaux anglais revinrent vers Nelson, qui, une fois instruit des détails de notre mouillage, s'empressa de manœuvrer vers Aboukir. Il y arriva vers les quatre heures du soir, et résolut d'attaquer sur-le-champ.

Lorsque l'eseadre anglaise fut signalée, notre amiral dinait. Le branle-bas n'était fait sur aucun de nos vaisseaux, et même chacun d'eux, outre les marins qui travaillaient à creuser des puits, avait à terre vingt-cinq hommes de troupes pour les protéger contre les Arabes. La première mesure à prendre était de rappeler à bord tous les canots et toutes les chaloupes, avec les travailleurs et leur escorte; Brueys n'y manqua point. De plus, il envoya des officiers à Alexandrie pour réunir et ramener une partie des matelots qui se trouvalent sur les bâtiments du convoi; mais il n'eut pas le temps de recevoir ce renfort. Les hommes qui appartenaient aux équipages de l'escadre, et qui étaient occupes à faire de l'eau, n'eurent pas même le temps de revenir. Du moins n'en revintil qu'un petit nombre.

A quatre heures et demie, comme l'escadre anglaise, favorisée par le vent, approchait avec assez de rapidité. Bruevs. sans pourtant s'être encore décidé tout à fait à croire que Nelson venait l'attaquer, fit le signal du branle-bas ; mais ce signal ne fut plus ou moins bien exécuté à bord des différents vaisseaux que suivant l'opinion qu'on y avait de la probabilité de l'attaque. Sur le Guerrier et sur le Conquérant on ne dégagea qu'une seule batterie. On encombra celle du côté de terre de tout ce dont l'autre avait été débarrassée, en sorte que plus tard. quand ces vaisseaux furent tournés, cette batterie ne put faire feu. Sur l'Orient même, que moutait l'amiral, des cabaues qu'on avait établies sur les dunettes pour loger des officiers de terre pendant la traversée, ne furent pas détruites; on les laissa remplies de matelas, remplies de sceaux de peinture et de goudron.

En même temps que Brueys faisait le signal de branle-bas, il ordonnait aux bricks l'Alerte et le Railleur d'appareiller, et de feindre d'aller, soit reconnaitre l'ennemi, soit accomplir quelque mission secrète. L'ordre avait pour but de tromper l'ennemi sur la profondeur de l'eau dans certains endroits dangereux, et de l'attirer sur ces dangers. Un seul des deux bricks put mettre cet ordre a execution. L'Alerte s'approcha jusqu'à portée de canon des vaisseaux anglais; puis, comme s'il ne les eût qu'alors reconnus pour ennemis, comme s'il voulait s'efforcer de promptement se dérober à eux, il se couvrit de voiles, et se retira vers la rade en passaut sur les hauts-fonds qui se trouvent au large de l'ilot. Nelson soupconna peut-être la ruse; en tout cas, il ne tomba point dans le piège, et manœuvra conime s'il eut eu de bons pilotes. Au reste, il ne tarda guère à en avoir. Vers cing heures, une dierme, montée, à ce qu'on assure, par des Francais anciens ehevaliers de Malte que l'expédition avait recueillis après la conquête de cette île, et par des pilotes du pays, se dirigea vers le vaisseau amiral anglais, et, malgré tous les boulets que l'Alerte envoya, parvint à le rejoindre.

On croit qu'en ce moment Brueys, qui commençait enfin à ne se plus dissimuler que son adversaire pouvait bien avoir l'intentiou d'en venir aux mains dès le soir, eut quelque vellétié d'appareiller, afin de recevoir plutôt le combat à la voile. Cependant, il calcula que Nelson ne serait à la portée du canon que vers six heures; il ne comptait d'ailteurs que douze vaisseaux dans l'escadre anglaise, et encore douze vaisseaux de soixante-quatorze; tous ces motifs le ramenèrent à douter que les Anglais attaquassent le jour même.

Nelson ne se présentait, en effet, qu'avec douze vaisseaux; mais il en avait laissé devant Alexandrie un treizième, de soixante-quatorze et un autre de cinquante, qui le rejoignirent peu après le commencement de l'action. A six heures, les douze vaisseaux anglais, qui jusque-là s'étaient avancés péle-méle, se formèrent en ordre de bataille avec une promptitude et une précision admirables. Ranges sur deux colonnes, ils se dirigerent contre la gauche de notre ligne. La première des deux colonnes anglaises avait pour chef de file le Culloden, que suivajent le Goliath, le Zélé, l'Orion, le Thésée et l'Audacieux ; la seconde avait pour chef de file le l'anguard, vaisseauamiral, derrière lequel venaient le Minotaure, le Défence, le Swistsure, le Bellérophon et le Majestueux. Les deux vaisseaux restés en arrière étaient l'Alexandre et le Léandre.

Quant aux seize bâtiments de l'escadre française, voici, pour l'intelligence du récit qu'on lira tout à l'heure, dans quel ordre Brueys les avait placés. En commençant par la gauche, que Brueys croyait avoir si formidablement appuvee sur l'îlot d'Aboukir, venaient :

Bätimenta

Capitalors. 1º Le Guerrier. Trullet aine: 2º Le Conquerant, Dalbarade; 3º La Sérieuse, Martinet; 4º Le Spartiate, Émérian: 5º L'Aquilon, Thevenard: 6º Le Peuple-Se Raccord:

7º Le Franklin, Gille1; 8º L'Orient, Casa-Bianca: 9º Le Tonnant, Du Petit-Thouars: 10° L'Heureux. Elienne;

11º Le Mercure, Cambon; 12º Le Guillaume-Tell, Saulnier; 13º Le Généreux, Lejoille; 14º Le Timoleon. Trullet jeune:

15º La Diane. Soleil: 16º La Justice, Standelet. la bataille navale d'Aboukir s'est glissee une erreur qui vaut la peine d'être rectifiée. On attribue communément à Nelson l'honneur d'avoir conçu la belle et audacieuse manœuvre qui le rendit victorieux, et qui consista à leter une partie de ses vaisseaux entre le rivage et notre escadre, à nous accueillir avec les autres du côté de la pleine mer, et à nous prendre ainsi entre deux feux. Eli bien, Nelson peut tout au plus revendiquer le mérite de l'avoir heureusement exécutée. Ce fut le hasard, le hasard seul, qui la lui suggéra, et qui même en commenca l'exécution. Le dessein primitif de l'amiral ennemi était d'aborder notre ligne par la gauche, puis d'attaquer de vaisseau à vaisseau, c'est-à-dire que chacun des vaisseaux anglais jetant l'ancre par l'arrièrese placerait en travers de la proue des nôtres. Un accident vint, qui changea tout ce plan. Le Culloden, destiné a combattre le Guerrier, voulut passer entre la ganche de notre bâtiment et l'ilot d'Abonkir : il échoua sur un basfond. Si l'îlot eût été suffisamment armé, le Culloden était pris. Le Goliath, qui le suivait, fut plus heureux; non-seulement il passa, non-seulement il tourna notre premier vaisseau, mais, entraîne par le vent et le courant, il ne put s'arrêter qu'à la hauteur du deuxième : c'était le Conquerant, qu'il attaqua de la manière la plus vive. Le Zėlė, troisième vaisseau anglais, tourna à son tour le Guerrier, qu'il eût bientôt demâté de son mât de misaine; car la batterie gauche du Guerrier ne tirait pas, non plus que la batterie gauche du Conquérant, et nous en avons expliqué la cause plus haut. L'Orion, quatrieme vaisseau anglais, suivit le mouvement. Il se dirigea d'abord entre le Zélé et le Guerrier, et lâcha à celui-ci sa bordée de babord; puis, se dirigeant entre le rivage et le Goliath, il envoya sa bordée de tribord à la Sérieuse, qui avait fait feu sur lui, et la coula; après quoi il se porta derrière l'Aquilon, notre cinquième vaisseau. Le Thésée, cinquième vaisseau an-

glais, doubla aussi le Guerrier, et

après lui avoir abattu ses deux derniers

mâts, alla mouiller derrière le Spartiate,

notre quatrieme vaisseau. L'Audacieux,

sixième vaisseau anglais, prit une autre

Dans presque toutes les relations de

route : il coupa notre ligne entre le Guerrier et le Conquérant, auxquels il envoya ses deux bordées en poupe et en proue, et se fixa derrière notre deuxième vaisseau. Le Vanguard venait ensuite; toutefois, au lieu de le jeter, comme les précédents, entre notre ligne et la terre, Nelson, qui le montait, lui fit prendre poste à portée de pistolet au large du Spartiate, qui se trouva ainsi engagé des deux bords, mais qui se défendit de la manière la plus brillante. Les cinq autres vaisseaux anglais qui s'avançaient derrière le Vanguard imitérent la manœuvre du vaisseau-amiral, et vinrent se placer, le Minotaure devant l'Aquilon, le Défence devant le Peuple-Souverain, le Swiftsure devant le Franklin, le Bellérophon devant l'Orient, le Majestueux enfin devant le Tonnant.

Ainsi se placèrent ourze des douze valsseaux de l'escadre ngalise; le douzieine, on s'en souvient, était echoué. L'aile gauche et le centre de l'escadre républicaine, ainsi entourés, devaient, avrequelque héroisme que leurs équipages se défendissent, succomber infailliblement si l'aile droite tardait à venir prendre part au combat. Or, elle demeura paisiblement soectatrice de leur dédirect de l'entre d'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre d'entre de l'entre de l'ent

Il était environ sept heures, et le soleil allait disparaître sous l'horizon, lorsque les deux escadres se trouvèrent engagées de la sorte. De chaque côté on se battait avec une ardeur extraordinaire. Quand la nuit vint couvrir la baje l'action continua dans l'obscurité avec le même acharnement. Dès huit heures moins un quart le Guerrier et le Conquérant, qui formaient l'extrémité gauche de notre ligne, et qui avaient vu defiler sur eux, au vent et sous le vent, cing vaisseaux ennemis, étaient totalement désemparés. Peu à peu leur feu diminua. A huit heures et demie, il cessa tout à fait, et ce silence fit pressentir au reste de l'escadre qu'ils s'étaient rendus. Effectivement; et ce qui ne permit plus d'en douter, c'est qu'on vit bientôt les vaisseaux anglais qui les avaient combattus refluer vers le centre, où jusque-là l'Orient et ses deux matelots le Tonnant et le Franklin, tous les trois bien supérieurs en force et en construction à tous les vaisseaux de l'escadre anglaise, qui n'étaient tous que de soixante-quatorze et de petit modèle, occasionnaieut aux vaisseaux ennemis qui leur étaient opposés beaucoup plus de dommage qu'ils n'en recevaient eux-mènes

cevaient eux-mêmes. Dès le commencement de l'action l'amiral Bruevs s'était établi sur la dunette de son vaisseau, avec tous les officiers de son état-major, son capitaine de pavillon Casa-Bianca, et l'ordonnateur en chef de l'escadre Joubert. Comnie s'il ent voulu racheter toutes ses fautes à force de bravoure et de sang froid, l'infortuné Bruevs n'en bougea plus. Sur la dunette, avec lui et ses officiers principaux, avaient pris place une vingtaine d'hommes faisant la fusillade: c'était tout ce qu'on avait pu réunir pour le service de la mousqueterie. En effet, comme une partie de l'équipage était restée à terre, les soldats spécialement destinés à ce service, ainsi que les marins attachés aux pièces de canon des gaillards, avaient du être envoyés dans la batterie de douze, qui manquait de plus de la moitié du monde nécessaire à son armement. Dans la preniière heure de l'action, Brueys avait été blessé, mais légèrement, à la figure et à la main : vers buit beures il fut atteint par un boulet qui le coupa presque en deux. On s'approcha pour l'enlever et le descendre au poste des blessés. Il s'y opposa. Un amiral, dit-il d'une voix ferme doit mourir en donnant des ordres! Il demanda du tabac, resta sur son banc de quart, et ne survecut que dix minutes. Presque au même instant tombait mortellement blessé le capitaine de pavillon Casa-Bianca. Le chef d'état-major Ganteaume, ou ne put, par suite de la position des vaisseaux ennemis, faire connaltre au reste de l'escadre française la mort de l'amiral, ou, le pouvant, ne le voulut pas, de peur que la connaissance de ce fatal événement ne ralentft l'ardeur des troupes. Sur l'Orient même, solt que l'équipage ignorât la double perte qu'il avait faite, soit que son courage fut au-dessus de pareilles épreuves, on continua de se battreavecacharnement, A bord du Tonnant, le capitaine du Petit-Thouars était mutilé du bras droit, mutilé des deux jambes. A bord du Franklin, le capitaine Gillet, criblé aussi des plus graves blessures, avait dû remettre son commandement au capitaine Martinet, de la Sérieuse, qui était parvenu, lorsque cette

frégate avait coulé, à gagner le Franklin à la nage. Enfin, le contre-amiral Blanquet - Duchayla, qui montait égale -ment le Franklin, avait été si rudement heurté à la tête par un débris de vergue, qu'il en avalt perdu le sentiment, et qu'il avait fallu l'enlever évanoui de dessus le pont. N'importe ! une mêine énergie animait les marins de l'Orient, les marius du Tonnant, les marins du Franklin. Aussi, à neuf heures. le Bellérophon était dégréé, démâté, et le Majestueux battait en retraite. Oh! si dans ce moment le contre-amiral Villeneuve. qui commandait notre aile droite, eût coupe ses câbles! S'il eût foncé sur la ligne anglaise avec les cinq vaisseaux qu'il avait sous ses ordres, avec l'Heureux, le Mercure, le Guillaume-Tell, le Généreux, le Timoléon, et les frégates ta Diane et la Justice, l'escadre anglaise était anéantie. Des avant que Brueys n'expirât, le signal d'appareiller avait été fait à Villeneuve; depuis lors, on le lui avait répété plusieurs fois ; mais la nuit et la fumée l'empéchaient de rien voir, et il ne bougeait pas. Sur ces entrefaites, l'Alexandre et le Léandre, les treizième et quatorzième vaisseaux de Nelson, d'abord restes en arrière des autres, avaient rejoint. A leur arrivée, le Léandre se mit à tâcher de relever le Culloden; mais l'Alexandre, avec lui deux autres vaisseaux anglais, et bientôt le Léandre lui-même, remarquaut l'immobilité de notre droite, voyant, au contraire, combien le centre de la ligne anglaise était maltraité, s'y portérent pour la soutenir. Il était temps. Le Bellérophon, dont les trois mâts étaient abattus, dont presque tous les canons étaient hors de service, dont l'equipage comptait plus de deux cents morts ou blessés, allait couler bas si seulement il recevait encore deux nouvelles volées de l'Orient; mais il coupa son câble pour se soustraire à une destruction inévitable. et se laissa dériver. Toutefois, le peu de vent qui soufflait alors l'obligea de parcourir lentemeut la queue de la ligne française. Il recut la volée du Tonnant, qui acheva la boucherie de son équipage, et il aniena pour ce vaisseau. Cependant il dérivait toujours, et il essuya encore quantité de coups de canon en passant devant l'Heureux et le Mercure, Son

équipage, les officiers principalement, poussaient de grands eris pour annoncer qu'il était rendu; mais on ne les entendait pas, ou bien on ne pouvait les comprendre. Enfin le contre-amiral Villeneuve les entendit du Guillaume-Tell. et, les comprenant, défendit à ce vaisseau, ainsi qu'aux deux derniers de la ligne française, de plus tirer sur le Bellerophon. Il aurait du s'empresser de le faire amariner par une des frégates francaises, par la Diane notamment, qui était tout proche de lui ; mais on ignore pourquoi il ne le fit pas. Le Bellérophon, profitant de cette faute, continua de dériver jusque vers l'embouchure du Nil. et le lendemain fut recueilli par l'escadre victorieuse de Nelson. C'est à bordde ce même Bellérophon, qui, quoique fort vieux, tint encore longtemps la mer. que seize ans plus tard l'ex-général Bonaparte, alors Napoléon 1°, alors empereur et roi, alla héroïquement se constituer l'hôte de l'Angleterre, mais ne trouva qu'une prison, - qu'une prison d'où il ne sortit que pour entrer dans celle de Sainte-Helene...

Ce fut l' Alexandre qui remplaca le Bellérophon vis-a-vis de l'Orient ; ce furent l'Audacieux et le Thésée qui remplacèrent le Maiestueux vis-à-vis du Tonnant, tandis que l'Orion et bientôt après le Léandre allèrent renforcer le Swiftsure vis-à-vis du Franklin. On voit à quel point le centre français eut des lors contre lui l'infériorite du nombre: pourtant il continua à lutter sans désavantage, et à onze heures la victoire n'était rien moins que décidée. De notre côté, le Guerrier et le Conquérant ne tiraient plus, mais c'etaient nos deux plus mauvais bâtiments; et, du côté des Anglais, deux bâtiments aussi, le Culloden et le Bellérophon, trois même si l'on compte le Majesteux, qui se tenait à l'écart, se trouvaient hors de service. Il était donc présumable que si l'Orient et ses matelots parvenaient à se soutenir toute la nuit, le contre-amiral Villeneuve appareillerait enfin au jour, et l'on pouvait espérer les plus heureux résultats de l'attaque de cinq bons vaisseaux qui n'avaient encore tiré ni reçu aucun coup de canon. Mais à neuf heures et demie le feu éclata sur la dunette et dans la chambre de conseil de l'Orient.

Il avait fallu, à bord de ce vaisseau, abandonner la troisième batterie pour armer complétement la première et la seconde : de cette manière, les œuvres hautes du bâtiment demeurèrent presque desertes. et telle fut sans doute la cause des progrès rapides et effravants de l'incendie. En un instant les flammes dévorèrent la mâture et les parties élevées de la coque du vaisseau-amiral français. A la vive clarte qu'elles répandaient au loin, on distinguait parfaitement la position des deux escadres et la couleur de leurs navillons. Tout espoir de maltriser le feu fut bientôt perdu ; cependant, l'équipage ne cessa point de tirer sur les vaisseaux ennemis qu'il pouvait atteindre. Les marins n'abandonnaient un poste que lorsqu'ils en étaient chassés par les flammes : e'est ainsi qu'ils ne quittèrent la batterie de vingt-quatre que pour se porter dans celle de trente-six, et s'y battre encore. Enfin, lorsque le feu menaça de les y surprendre, ils se précipitèrent à la mer par les sabords, et les uns purent gagner à la nage, soit la terre, soit un des vaisseaux français les plus proches; mais les autres, ou se noverent, ou, s'accrochant aux innombrables débris dont les flots étaient couverts alentour, furent recucillis et faits prisonniers par les Anglais. Par un rare bonheur, le chef d'étatmajor Ganteaume trouva moven de se jeter dans un eanot, à l'aide duquel il gagna un des bricks mouillés sous le fort d'Aboukir. Casa-Bianca ne fut point aussi heureux : ses blessures l'obligerent de demeurer à l'ambulance, et il perit, lors de l'explosion du vaisseau, dans les bras de son fils encore enfant, qui avait voulu ne se sauver qu'avee son père ou périr avec lui; héroïsme de piété filiale qui a înspiré à deux de nos poëtes, à Lebrunet à Joseph Chénier, des vers dignes d'être graves dans toutes les mémoires!

A dix heures trois quarts, 'Oriend' assuta. Aueune description ne saurait donner idée de la sublime horreur d'un pareil spectacle. L'immens gerbe de leu qui s'elança des flanes du vaisseau embrasé, avec un fracas cent fois plus sembrasé, avec un fracas cent fois plus quarties de la compartie de la com

plus effravant peut-être. Ce silence fut interrompu pendant quelques secondes par la chute des mâts, des vergues, des canons, des débris de toutes sortes, qui, laneés à une hauteur prodigieuse, retoinbaient les uns après les autres dans la mer, puis se profongea durant près d'un quart d'heure. Un quart d'heure environ dura l'espèce de stupeur dans laquelle l'explosion de l'Orient avait jeté les deux escadres; après quoi le feu, qui en ce moment avait cesse de toute part, recommença. Vers minuit, les six bâtiments de notre ligne, qui au commeneement de l'action se trouvaient placés entre l'ilot d'Aboukir et le Franklin avaient, tous les six, ou amené leur pavillon, ou eoulé bas, ou été pris à l'abordage. Les efforts de l'ennemi se concentrérent alors autour du Franklin et du Tonnant : mais en même temps les Anglais ouvrirent l'attaque contre les deux premiers vaisseaux de notre aile droite, l'Heureux et le Mercure. Le Tonnant et ees deux vaisseaux avaient, peu avant l'explosion de l'Orient, coupé leurs câbles pour s'écarter de lui et se dérober aux dangers dont son voisinage les menaçait. Le 2, à einq heures du matin, ils se defendaient encore, mais ils étaient échoués tous les trois. A six heures l'Heureux et le Mercure se rendirent; mais le Tonnant tenait toujours. A près l'avoir inutilement sommé de se rendre, les ennemis, sachant bien qu'il ne pouvait leur échapper tot ou tard, l'abandonnèrent pour se porter en masse contre le Franktin. Seul parmi les onze premiers vaisseaux de la ligne française, le Franklin, à bord duquel le feu avait prisquatre fois, qui était démâté de son grand mât et de son måt d'artimon, et qui avait toutes les pièces de sa deuxième batterie démontées, occupait encore la place que Brueys lui avait assignée. Seul, à midi, quoique trois autres de nos vaisseaux et deux de nos frégates fissent encore à l'extrémité de la ligne briller les eouleurs nationales, le Franklin luttait encore. Jaloux de retarder leur défaite le plus possible, les intrépides défenseurs de ce vaisseau, qu'entouraient alors einq vaisseaux anglais, s'acharnaient à combattre avec le petit nombre de pièces de trente-six qui restaient en assezbon état. Blanquet-Duchayla, que le chirurgica

était parvenu à tirer de son évanouissement, mais que la violence du coup qu'il avait recu à la tête privaitencore de l'ouïe et de la vue, ne cessait, quoique sourd, quoique aveugle, d'exciter son équipage du geste et de la voix. A une heure et demie, on vint lui rendre compte qu'il ne restait plus que trois pièces de trentesix pour défendre le vaisseau et l'houneur du pavillon. Tirez toujours, s'écria-t-il, notre dernier boulet sera peutetre funeste a l'ennemi. Cependant, plus des deux tiers de l'équipage avait été tué ou était blessé. Le reste, harassé de fatigue après un combat si opiniâtre, eut bientôt éprouvé le même sort. Dans cette triste extrémité, le capitaine de frégate Martinet, qui commandait le Franklin depuis la mort du brave Gillet, rendit le vaisseau quand déjà les Anglais montaient à l'abordage.

Il était deux heures. Alors seulcment Villeneuve paur te réveiller et s'apercevoir qu'on se battait depuis la reille, Il coupa enfin son câble, mais ce fut pour prendre le largel ce fut pour emmener ? etl, qu'il montait, le d'enfereux, et les les mois autres de la contra de la les mois autres vaisseux de notre alle droite allaient se jeter à la oûte sans avoir combattu!

Aussi bien, i ponvait fuir : la batalie dati pretue, completement perdue pour nous, et par sa datue; car, de 12veu des Anglais, il eût decide la victoire; méme apres l'explosonde O'Tents, si elle pt pit part au combat, avec les canq vaisseaux el les deux, "s'elle appendie la companyais en la comtrait par la companyais en la companyais en la visit sa papendie la cita anienti l'escodire anclaise; mais il aina mieux rester paisside spectater de la lutte, s'en tenir à ne point quitter le poste que Brueys lui varit assigne, puis, la lutte fine, lui varit assigne, puis, la lutte fine,

opéret sa retraite I...
On sedemandel raisond'unesi singulière conduite, Villeneuve était brave, villeneuve était brave, villeneuve était bon marin; mass il manquait de caractère et de résolution. Prendant vingt leures galvait dure la Prendant vingt leures galvait dure la On assure que plusieurs fois dans la noiree Brueys fit a son lieutenant le signal d'appareillage, mais que la fumée et la unit cungécièrent Villeneuve d'apercevoir tous les signaux. Soit; mais fallatido on un ordre pour prendre part au combat, pour secourir see camarades ?...
Pourquoi Villeneuve pratiqua-l-il si peu, en cette gravecirconstance, les excellents principes de l'instruction qu'il rédigea pour les capitaines de la superbe armée marle dont il est quelques années après le commandement suprême, et que sous ses ordres, fut encoredéfaite à Tra-

falgar par l'heureux Nelson ?... = Tout = commandant, y disait-il, qui ne scrait = point dans le feu ne serait point à son = poste. = Et plus loin : « C'est bien plus de son courage qu'un commandant = doit prendre conseil, que des signaux de l'amiral, qui, en effet, engagé his-

de l'amiral, qui, en effet, engage himème dans le combat, n'a peut-être
plus la faculté d'en faire... Tous les
efforts de chaque commandant doivent
tendre à se porter au secours des vais-

« seaux assaillis. »

Ce qui prouve encore que jusqu'à la dernier heure peut-für l'intervaloi de Villeneuve etit chauge l'issue de la batalie, c'est l'état de deibrement oi brisuse, but autre de l'issue de la batalie, c'est l'état de deibrement oi torisuse, l'exodre angaise avait tant souffert, qu'au moment où Villeneuve juges necessaire de fuir, Nelson n'avait pas deux visseaux capables de manœu-vrer. Aussi Villeneuve ne futil pas pour-vier. Jusqu'à l'issue au l'issue de l'issue

Au lieu de poursuivre Villeneuve et d'inquieter la retraite des debris de l'escadre republicaine, Nelson consacra la fin de la journée du 2 à rendre au ciel des actions de grâces pour l'importante victoire qu'il venait d'obtenir, et à terminer la capture de ceux d'entre nos vaisseaux qui n'avaient pu quitter le champ de bataille. Le nombre s'en élevait à dix. Comme dans ce nombre le Tonnant et le Timoléon étaient démâtés et échoués, comme par conséquent s'échapper leur était impossible, Nelson ne s'occupa ni de l'un ni de l'autre. Le pavillon aux trois couleurs flottait donc encore le lendemain 3 sur ces deux bâtiments. Il était même, à bord du Tonnant, arboré sur le troncon du grand mât,

Lorsque, dans la matinée du 3, l'amiral anglais songea enfin à faire prendre possession de ces deux vaisseaux, il envoya d'abord un parlementaire sommer les restes de l'équipage du Tonnant d'amener pavillon et de se constituer prisonniers de guerre. L'officier à qui était dévolu le commandement du vaisseau, stipula pour condition de la remise de cette carcasse si vaillamment défendue, qu'ils seraient, lui et tous les marins sous ses ordres, sur-le-champ reconduits en France. Nelson s'y refusa, et, sur son refus, on disposa tout à bord du Tonnant pour se defendre jusqu'à la dernière extrémité. L'amiral ennemi envoya alors deux de ses vaisseaux pour le réduire. Toutefois. avant d'ouvrir le feu, il tit sommer de nouveau les officiers du Tonnant de se rendre à discrétion, et ces braves, après s'être convaincus de l'inutilité d'une plus longue résistance, amenèrent enfin leur pavillon. De son côté, le capitaine du Timoléon n'avait été nullement inquiété; il avait pu, pendant la nuit du 2 au 3, débarquer d'abordses blessés, puis le reste de son équipage; à midi, il quitta son vaisseau, après y avoir mis le feu.

Les deux derniers épisodes que nons venons de raconter terminèrent la bataille d'Aboukir et complétèrent la victoirede Nelson. Jamais victoire plus décisiven'a peut-être, depuis l'invention de la poudre, été remportée sur mer, puisque, de nos treize vaisseaux, deux seulement purentse dérober aux flammes ou a l'ennemi. Cette bataille nous coûta en outre des centaines de bons officiers , des milliers d'intrépides marins. Sur cinq amiraux qui montaient notre escadre, le commandant en chef, Brueys, fut tué; le commandant en second, Blanquet-Duchayla, eut le nez emporté; le chef d'étatmajor, Ganteaume, faillit périr dans les flammes; les deux autres, Villeneuve et Décrès, ne durent sans doute le salut de leur personne et la conservation de leurs bâtiments qu'à une coupable insouciance ou à l'impossibilité dans laquelle se trouva l'amiral anglais de les attaquer. Parmi nos capitaines de vaisseau, un seul ( si l'on excepte ceux du Guillaume-Tell, du Généreux et du Timoléon, qui ne combattirent point); un seul, disonsnous, eut le bonheur d'échapper aux coups de l'ennemi : ce fut Trullet ainé,

capitaine du Guerrier. Tous les autres furent atteints. Du Petit-Thouars et Thévenard furent tués : Casa-Bianca. criblé d'ailleurs de mortelles blessures, sauta avec son vaisseau; d'Albarade. Émeriau, Raccord, Gillet, Etjenne et Cambon furent blesses plus ou moins dangereusement. Quant aux Anglais, ils n'avouèrent que huit à neuf cents hommes tués ou blessés; mais on a tout lieu de croire que ces chiffres doivent être portés au double. Peu s'en fallut que Nelson lui-inême ne partageât le sort de Brueys. Vers le commencement de l'action, il fut atteint à la tête par un morceau de mitraille; il crut sa blessure mortelle, se fit descendre au poste du chirurgien, et manda le chapelain près de lui pour être assisté dans ses derniers moments. A l'inspection de la plaie, on reconnut qu'elle n'était que superficielle; la peau presque entière du front avait été détachée et retombait sur la figure, mais les os n'étaient pas offenses. Nelson, toutefois, demeura dans le faux pont ; et ce fut de là seulement, d'après les rapports que son capitaine de pavillon lui venait faire de minute en minute, qu'il continua de diriger les différentes évolutions de son escadre.

A déduire de nos treize vaisseaux le Guillaume-Tell et le Généreux, qu'emmenait Villeneuve, l'Orlent et le Timotéon, qui étaient devenus la proie des flammes, on voit qu'il en resta neuf entre les mains de l'ennemi. Ces neuf bâtiments étaient pour la plupart en si mauvais état, que Nelson fut obligé d'en brûler trois, le Guerrier, le Mercure et l'Heureux. Des six autres, il en aurait encore brûlé deux, s'il n'eût craint que l'amirauté anglaise ne refusât d'en compter le prix aux équipages de son escadre ; et il assurait que l'Angleterre y eut gagné, parce qu'ils coûterent pour frais de réparations beaucoup au delà de leur valeur. On peut, au reste, juger du dommage reçu par les vaisseaux ennemis et par ceux des vaisseaux français qui furent capturés, d'après le temps du'il fallut pour réparer les avaries des uns et des autres avant qu'ils pussont tenir la mer et gagner Gibraltar. Nelson ne quitta la baje que dix-sept jours après sa vic-

Telle fut la célèbre bataille navale d'Aboukir. L'issue de cette bataille, sans parler même des pertes matérielles qu'essuya la marine française, allait avoir pour la France les résultats militaires et les résultats politiques les plus funestes. Militairement, et comme la suite de notre récit le montrera, elle doit être comptée parmi les causes principales de l'insucces de notre expedition d'Egypte. Politiquement, ses conséquences ne furent pas moins désastreuses; car ce fut la victoire de l'Angleterre qui décida les puissances europeennes, dont une fois dejà nous avions brisé la ligue, à se liguer de nouveau contre nous, et qui non-seulement nous brouilla avec la Porte, notre alliée séculaire, mais encore amena entre la Porte et la Russie une alliance monstrueuse, jusque-là réputée impossible, par suite de laquelle les troupes russes purent traverser l'Allemagne, et venir combattre nos armées en Suisse et en Italie, venir menacer nos frontières I...

Bonaparte n'entrevit-il acune de ces éventualités 2 ou pluté Bonaparte, qui a été toute sa vie, et surtout pendant la première motile de sa carrière, un si première motile de sa carrière, un si nements, ne calculs-t-il que trop bien les péris dont se chargeail Hornion, et voulus-il, au lieu de s'abandonner au désappir, après le coup de foudre qui venait d'éclater sur sa tête, en conjurer les sespiris, près les coup de foudre qui venait d'éclater sur sa tête, en conjurer les constitues d'émrigie? Dans tout les cas, Bonaparte reçui avec un caime varient soule soule sur sur les soules de sur sur les soules de la de cas, Bonaparte reçui avec un caime varient soules les sur les soules de la sur les des les de la sur les de la de la

Ce fut, avons-nous dit, le 14 août, à quelque distance du village de Salahieh, presque sur les confins du désert de Syrie, et tandis que Bonaparte retournait au Caire, après avoir de nouveau atteint et culbute Ibrahim, qu'il rencontra un aide de camp de Kléber, parti le 2 d'Alexandrie, et porteur d'un message de ce général, qui contenait le rapport (rédige par Ganteaume) de la fatale bataille livrée la veille. Pendant la lecture de ce rapport il ne laissa percer sur son visage aucune des sensations douloureuses qui durent assaillir son esprit. Le rapport lu, il prit à part l'envoyé de Klèber, et lui demanda quelques details de vive voix; puis, comme s'il se

fût parlé à lui-même: — Nous n'aonas plus de flotte, dit-il simplement... Ek bien, il nous flaut mourir let, ou en sortir puida course les ancéens. Ek alle ber, tant pour lui accuser réception de la fatale déjéche que pour lui prescrie es meutres nicessitées par les ricconstances : — Général, écrivair-il, voltá un éonement qui va nous forcer à quire de plus grandes chouse que nous ne comptions ; lenos-nous préts.

Quel sang-froid! Quelle sublime impassibilité!... Aux lieu et place de Bonaparte, combien de chefs, apprenant la destruction de leurs vaisseaux, et se voyant prisonniers dans leur propre conquête, eussent accusé le sort, eussent douté de la fortune! Mais Bonaparte n'était pas un éhef vulgaire, Bonaparte était l'homme du destin, Bonaparte avait foi en son étoile, et se regardait comme un de ces élus que la Providence suscite à de certains intervalles pour diriger les nations dans des voies nouvelles. Bonaparte ne désespère donc ni de lui-même ni de ses compagnons d'armes : il voit sans épouvante l'Egypte momentanément devenue un empire pour lui, une patrie pour eux; peut-être même, peut-être éprouve-t-il une vague et secrète joie d'avoir à s'essayer sur les bords du Nil au maniement de l'autorité suprême, et de pouvoir ainsi s'exercer au grand rôle qu'il espère tôt ou tard jouer en Europe...

Bonaparte ne croit ni nécessaire, ni possible d'ailleurs, de cacher à ceux de ses généraux et de ses soldats qui l'ont accompagné dans la poursuite d'Ibrahim la desastreuse nouvelle qu'il vient de recevoir. Il la leur communique sans délai, sans précautions oratoires, et la tranquillité d'esprit avec laquelle il raconte la bataille d'Aboukir, le ton d'inspiré avec lequel il déroule ensuite l'avenir prospère et glorieux qui n'en attend pas moins les conquérants de l'Égypte, suffisent à écarter des imaginations tout sinistre pressentiment. Tel est même, le croira-t-on, l'ascendant du général en chef sur ses troupes; telle est l'autorité de sa parole, que bientôt officiers et soldats considérent avec indifférence la destruction de l'escadre, et n'ont plus qu'une tiède pitié pour ceux de nos marins qui ont succombé, plus que des railleries pour ceux qui ont survéeu. Toutefois Bonaparte pense qu'il ne

Toutefois Bonaparte panse qu'il ne peut se hiet roy de regagne le Caire. Lui absent, quels fâcheux effets le castrophe d'Abouts urars ans doute produits sur les habitants de la espitale de 17 Egy pret sur la partie de l'amorie francente de la castrophe d'Abouts au se la castrophe d'Abouts de la castrophe de la confance estraordinaire que sa présence rend aux autres, vont promptem dissiper et ces plois et ces alarment dissiper et ces plois et ces plantent de la castrophe de la cas

Au bout de quelques jours, l'ordre était rétabli, l'espérance était revenne; mais il s'agissait de consolider cet état de choses. Il fallait d'abord achever de détruire la funeste impression que l'anéantissement de notre armée navale avait produite sur les habitants de l'Égypte, et, dans ce but, remédier autant que possible aux conséquences immédiates de la désastreuse journée d'Aboukir, c'est-à-dire recomposer une petite escadre de guerre ; il fallait ensuite s'occuper activement de l'organisation administrative du pays, et, tout en poursuivant la conquête du sol, gagner les cœurs des indigènes. On va voir que Boaaparte ne faillit, soit comme sultan, soit comme général en chef, à aucune des nombreuses exigences de sa tâche.

A peine rentré au Caire, il écrivit au contre-amiral Ganteaume de prendre le commandement des débris de la flotte. Dans le port d'Alexandrie se trouvaient encore deux vaisseaux de soixante-quatre, le Causse et le Dubois, quatre frégates, l'Alceste, la Junon, la Carrère, la Muiron, et un assez grand nombre d'autres petits bâtiments de guerre. Ganteaume eut ordre de faire armer et approvisionner ces divers bâtiments, et de remplir au plus tôt les vides que présentaient l'état-major et l'équipage de chacun d'eux. Il dut aussi faire procéder à une sorte de sauvetage dans la rade d'Aboukir, d'où l'on retira en effet beaucoup de pièces d'artillerie, des munitions, des mâts, et d'autres pieces de bois, qui furent promptement utilisés dans les arsenaux.

En même temps, Bonaparte écrivait pour la seconde fois à Kléber de ne négliger aucune des mesures qui pourrajent contribuer à la sûreté et à la tranquillité du pays où il commandait. Bonaparte lui indiquait différentes disnositions à prendre pour mettre la côte et les communications à l'abri des insultes, et surtout pour augmenter le système de defense du point le plus important, la place et le port d'Alexandrie, Kleber, âme si noble, cœur si intrépide, exécuta avec autant de zèle que d'habileté les instructions du général en chef. - « La · journéed'Aboukir, lui répondait-il, n'a produit chez le soldat qu'indignation « et désir de vengeance. Quant a moi . « il m'importe peu où je dois vivre, où

je dois mourir, pourvu que je vive pour
 la gloire de nos armes et que je meure
 ainsi que j'ai vécu. Comptez donc sur
 moi dans tout concours de circonstan ces, ainsi que sur ceux à qui vous or
 donnerez de m'obdir. Vous m'écrisiez

donnerez de m'obéir. Vous m'écriviez
dans votre précédente lettre que nous
aurions de grandes choses à faire; soit,
je prépare mes facultés... »

je prépare mes facultés... • Le retour de Bonaparte au Caire coïn-

cidait presque avec l'époque de la célébration annuelle d'une des plus grandes fêtes nationales de l'Égypte. Nous vou-lons parler de la fête du Nil. Le Nil est le bienfaiteur de la contrée; aussi, les habitants lui portent une vénération profonde, lui rendent une espece de culte. Pendant la durée de l'inondation le Nil s'introduit au Caire par nn large canal; mais une digue interdit au fleuve l'entree de ce canal jusqu'à ce que les eaux aient acquis la hauteur nécessaire pour qu'on puisse naviguer dans la ville; on coupe alors la digue, et le jour destiné à cette opération est un jour de réjouissances. Auparavant, on déclare quelle hauteur les eaux ont atteinte; et lorsqu'on espère une abondante inondation la joie devient générale, car on doit compter sur une abondante récolte. C'est le 18 août qui chaque aunée ramène la pieuse cérémonie que la reconnaissance des Égyptiens celèbre depuis des siecles en inémoire des bienfaits du Nil.

Bonaparte n'était arrivé que de l'avant-veille, et de graves soucis le préoceupaient. N'importet il sait par expérieçae que l'éclat des éfets publiques présente un ressort qu'on peut souveat faire mouvoir avec succés; il assistera donc à ceile qui se prépare; en y partie, pant il en augmentera la pounge, et anon moins politique que religieux. Quel melleur moyen de se cuncilier les cœurs de la multitude, et en même temps de procurer à ses troupes une distraction

procurer à ses troupes une distraction salutaire! Le 18, dès le matin, toute l'armée française prend les armes, et va se ranger sur les bords du canal. Bientôt le général en chef s'y rend de son côté; il marche à la tête de son état-major, et les principales autorités du pays l'accompagnent. En face de la digue s'élève un somptueux pavillon, sous lequel il se piace avec le nouveau pacha du Caire; mais c'est lui, lui seul, qui préside a la fête, dont le pacha lui abandonne tout l'honneur. Une foule immense est accourue; elle bat des mains, elle voit avec enthousiasme le favori de la victoire et les braves de l'Occident prendre part à ses réjouissances. Au signal donné par Bonaparte, un cheik annonce l'élévation à laquelle le Nil est parvenu. Par un heureux hasard, l'élévation du fleuve se trouve être de vingt-cinq pieds, c'est-à-dire plus grande qu'elle n'a été depuis un siècle. La foule attribue cette espèce de miracle à la présence des Français; la foule se livre à des transports d'allégresse; et, dans les actions de grâces qu'on envoie vers le ciel se confondent les noms de Bonaparte et de Mahomet, Cecendant, la fiancée du Nil a été précipitée dans les flots, et voici qu'on travaille à rompre la digue. Au moment où le fleuve se précipite enfin, toute l'artillerie française retentit à la fois, et c'est alors un curieux spectacle que de voir les hommes et les enfants se pionger dans les eaux du Nii. commesi des propriétés particulièrement bienfaisantes étaient attachées au bain de ce jour-là. Les femmes y jettent des cheveux et des pièces d'étoffes, et, suivant la coutume, une flotille de barques s'élance vers le canai pour obtenir le prix destiné à celle qui pourra y pénétrer la première. Bonaparte voulut décerner lui-même ce prix; il voulut encore revêtir lui-même d'une pelisse blanche le nakib-redjuh, fouctionnaire qui president à la distribution des eaux, et d'une pelisse noire le mollah chargé de veiller à la conservation du Alékias, sinsi qu'on appelle un petit editice qui renferme une colonne servant à mesurre la bauteur du fleuve. Bonaparte fit ensuite distribuerde copienses aumones; le son; if it illuminer la ville, et la nuit s'écoula dans les festins.

miner la ville, et la nuit s'écoula dans les festins. La fête du Nil ramène à peu d'intervaile celle de Mahumet. Le vingtième iour du mois d'août passe, en effet, aux yeux des sectateurs de la foi musulmane pour être l'anniversaire de la naissance du prophète, du législateur de l'Orient. C'était pour le nouveau sultan de l'Égypte une autre occasion non moins favorable d'asseoir son autorité sur le respect des traditions et des croyances de son peuple. Bonaparte ne la laissa point échapper. Il arrêta que cette seconde fête serait célébrée au Caire avec plus de magnificence encore que la précédente; et pour atteiudre ce but il s'efforca de mêler le faste européen à la pompe orientale. Des distributions d'argent faites par ses ordres aux familles nécessiteuses, des processions de fidèles, des chœurs de danse et de musique. des parades militaires, des feux d'artifice, des illuminations en verres de couleur et un somptueux repas servi incessamment depuis le lever jusqu'au coucher du soleil sur des tables qui se prolongeaient de rue en rue, marquèrent la journée du 20. En outre, Bonaparte, revêtu d'un splendide costume oriental, coiffé d'un turban, chaussé de babouches et accompagné de tous ses officiers généraux, se rendit à la mosquée principale, où étaient rassemblés une centaine de cheiks. Là , il s'assit parmi eux et comme eux, c'est-à-dire sur des coussins jetés à terre et les bras croises; il récita avec eux les versets d'une espèce de litanie qui comprenait la vie de Maliomet depuis sa naissance jusqu'à sa mort, balanca comme eux le haut du corps, agita comme eux la tête, et édifia tont le saint collége par sa piété. Bonaparte et son cortège affèrent ensuite présenter solennellement leurs félicitations au cheik El-Bekri, chef de la famille reconnue la première parmi les nombreux descendants du prophète, et qui avait été le matin élu nakib-el-ascheraf ou chef des sherifs du Caire. Bonaparte, pour lui donner en quelque sorte l'investiture de cette haute dignité, voulut de ses propres mains le revêtir d'une pelisse d'honneur; et non-seulement il accepta avec tous les officiers qui l'accompagnaient un magnifique repas à l'orientale que ce personnage leur offrit, mais encore il poussa pour sa part la condescendance aux mœurs locales jusqu'à manger avec ses doigts.

Le général en chef, par sa conduite pendant cette journée, se concilia tous les cœurs. Le soir, tandis qu'il regagnait l'hôtel du gouvernement, il s'entendit saluer à chaque pas du nom d'Ali-Bonaparte que le divan venait de lui décerner; et jusqu'au lendemain une sorte de mélopée religieuse, appropriée à la circonstance et composée par les scheiks eux-mêmes pour remercier Allah d'avoir conduit en Egypte Bonaparte et ses compagnons, ne cessa de retentir par la ville.

. Allah, le grand Allah, chantait on a dans toutes les rues et sur toutes les places, n'est plus irrité contre nous! Il
 a oublié nos fautes, assez punies d'ail-« leurs par l'oppression des mameluks! « Célébrons les miséricordes du grand « Allah!

« Oui a sauvé des dangers de la mer « et de la fureur de ses ennemis le fa-« vori de la victoire? Oui a conduit sains et saufs sur les rives du Nil les . braves de l'Occident? C'est Allah, le grand Allah, qui n'est plus irrité con-

« tre nous. Célébrons les miséricordes « du grand Allah!

· Les bevs mameluks avaient mis · leur confiance dans leurs chevaux; les

 bevs mameluks avaient rangé leur in- fanterie en hataille; mais le favori de · la victoire, à la tête des braves de l'Oc-« cident, a détruit l'infanterie et les che-

« vaux des mameluks.

« De même que les vapeurs qui s'é- lèvent le matin du Nil sont dissipées « par les rayons du soleil, de même l'armée des mameluks a été dissipée · par les braves de l'Occident, parce

· que le grand Allah est maintenant ir-rité contre les mameluks, et que les

« braves de l'Occident sont la prunelle « droite du grand Allah!... » Mais, tandis que, pour assurer sa con-

5º Livraison. (ÉGYPTE FRANÇAISE)

quête, Bonaparte, non moins profond politique que grand capitaine, visait par de tels moyens à gagner les esprits de la multitude, et flattait momentanément les préjugés du pays, ils'occupait encore d'y répandre un jour le hienfait des lumieres, et ne perdait de vue ni l'intérêt des sciences et des arts, ni les promesses qu'avaient reçues de lui avant de quitter la France les savants et les artistes qui accompagnaient l'expédition. Bonaparte, qui, on le sait, tenait à extrême honneur d'être membre de l'Institut national de France, et dui omettait rarement, depuis qu'il avait obtenu ce titre, de le joindre à celui de général en chef, alors même qu'il signait une proclamation à ses soldats. - Bonaparte decréta, le 21 août, lendemain de la fête du Prophète, la fondation du célèbre Institut d'Égypte.

L'Institut d'Egypte, dans la pensée de son fondateur, devait, d'une part, travailler à introduire sur les bords du Nil tous les progrès de la civilisation moderne; il devait, de l'autre, rechercher, étudier, publier tous les faits et documents propres à éclaireir l'histoire des premiers Egyptiens ou à constater la somme de leurs connaissances. Or, la docte compagnie a parfaitement rempli sa double tache. Non-seulement, en effet, elle a déposé dans ce herceau de l'antique civilisation les germes des sciences et des arts modernes, qui semblent, cultivés maintenant par la puissante main de Méhémet-Ali, ranimer de plus en plus le squelette du vieil empire des Pharaons; mais encore elle a recueilli tous les matériaux qui ont servi à l'édification si longue et si coûteuse du magnifique et impérissable monument connu de tous les hibliophiles sous

le nom de Grand Onvrage d'Égypte. L'Institut d'Egypte se composs de quarante-huit membres, et fut, comme l'était alors celui de la mère patrie, divisé en quatre classes ou sections : - sciences mathématiques, - sciences physiques, - économie politique, - littérature et heaux-arts. Les principaux titulaires furent pris dans la commission scientifique et artistique organisée des Toulon, les autres parmi les officiers d'artillerie et d'état-major.

La classe des sciences mathématiques compta entre autres membres : Audréossy, Bonaparte, Costaz, Fourrier, Girard, Lancret, Lepère, Leroi, Malus, Monge, Nouet, Quesnot, Say;

Celle de physique et d'histoire naturelle: Berthollet, Champy, Conté, Delille, Descotils, Desgenettes, Dolomieu, Dubois, Geoffroy-Saint-Hilaire, Larrey,

Savigny;

Celle d'économie politique: Bourienne, Caffarelli - Dufalga, Corancez, Desaix, Kléber, Gloutier, Poussielgue, Reynier, Sulkowski, Sucy, Tallien;

Enfin celle de littérature et beauxarts: Denon, Dutertre, Norry, Parceval-Grand'maison, Redouté, Rigel, Venture,

et le prêtre grec don Raphael.

L'Institut d'Egypte fut doté de revenus considérables, et installé dans un des principaux palais du Caire laissés vacants par la fuite des bevs. La grande salle du harem, au moyen de quelques changements, devint le lieu des séances. D'autres salles reçurent les presses d'imprimerie, la bibliothèque et les nombreuses machines, les nombreux instruments de physique, d'astronomie, de chimie, apportés de France. D'autres salles encore se remplirent successivement des curiosités du règne animal, du règne vegetal et du règne minéral que presentait le pays. Enfin, derrière le palais était un vaste jardin qui donnait sur la campagne; on le transforma en un jardin botanique, et l'on y éléva un observatoire.

L'Institut tint sa première séance le 24 août, et se nonma un président, un vice-président, un secrétaire perpétuel. A Monge échut la présidence, à Bonaparte la vice-présidence seulement. A Fourrier fut donné le secrétariat.

A partir du 24, les séances de l'Institut eurent lieu tous les cinq jours, et forent publiques. De plus, Berthollet fit plusieurs fois par decade, au laboratoire de chimie, des expérieures auxquelles la babitants du Caire vinrent en foule à ces assemblées, quand lis se furent consincus que l'on y traitait d'aucune affaire religieuse; mais lis se persuaderent alors que d'étaient des rémunos d'abbitants du control de la comme del comme de la comme de la comme del comme de la comme de la comme de la comme de la comme de

Dresser un tableau comparatif des

mesures égyptiennes et des mesures francaises; composer un vocabulaire francais-arabe; établir un triple calendrier egyptien, cophte et européen; rechercher les améliorations qu'on pourrait apporter au bien-être des habitants, soit par les puissantes ressources de la mécanique, soit par un système de canaux bien entendu, soit par des travaux à entreprendre sur le cours du Nil, soit par des procédés et des genres de culture à introduire sur ce sol si singulier et si différent de l'Europe; décider du meilleur mode de construction pour les moulins à eau et les moulins à vent, qui étaient alors tout à fait inconnus aux Egyptiens; remplacer pour la fabrication de la bière le houblon qui manque à leur pays, et déterminer les lieux où la vigne aurait quelque chance de réussir; aviser au moyen de procurer de l'eau à la citadelle du Caire, au moven de clarifier et de rafraîchir l'eau du Nil, au moyen d'établir des puits sur les différents points du desert ; imaginer une manière d'utiliser les monceaux de décombres et d'immondices dont le Caire et toutes les anciennes villes égyptiennes étaient embarrassées; découvrir en Egypte les matières sans lesquelles on ue peut fabriquer la poudre; frapper une monnaie; enfin établir des hópitaux et indiquer les mesures les plus propres à prévenir ou à combattre le Béau de la peste : tel est le programme des premières questions que Bonaparte soumit aux lumières de l'Institut qu'il venait de fonder.

Plus tard, c'est-à-dire lorsque la conquête du sol fut à peu près achevée, et que les communications entre les diverses provinces devinrent plus faciles, les membres de l'Institut passerent à un autre ordre de travaux. Parmi les ingénieurs, les uns s'occupèrent de lever une carte détaillée de l'Égypte; les autres, d'en faire une description exacte; d'autres étudièrent la série de travaux à exécuter pour rendre le Nil navigable en toute saison; d'autres, après que l'on eut retrouvé les vestiges de ce fameux canal de Suez par lequel la mer Rouge communiquait avec la Méditerranée, déterminerent le nivellement et le tracé d'un canal nouveau. Les astronomes fixèrent la position géographique des principaux points du pays, et surtout celle des anciens monuments, dans le but de réaecorder la géographie ancienne avec la géographie moderne. Les naturalistes dressèrent des tableaux de toutes les productions des trois règnes, et notèrent toutes les observations physiques, géologiques, météorologiques. Les antiquaires, fouillant au besoin le sol, entreprirent la recherche et l'examen de toutes les ruines qui pouvaient fournir de nouveaux renseignements à l'histoire, De leur côté, les peintres et les dessinateurs requeillirent sur leurs toiles et leurs albums tout ce qui pouvait donner une idée des coutumes et des arts. C'est ainsi que, pendant toute la durée de l'expédition, nos savants associèrent leurs efforts à ceux de nos soldats; le zèle et la constance des uns devaient même porter de meilleurs fruits que l'héroisme des autres. Si, en effet, l'Égypte fut rapidement et faeilement conquise par nos armes, la fortune toutefois ne nous accorda qu'une brève et inutile possession de cette belle contrée. Rien, au contraire, rien ne nous ravira jamais la gloire des conquêtes scientifiques que nos pères y ont accomplies !... Bonaparte s'oceupa aussi, dans les

derniers jours du mois d'août, de maintenir en prospérité le riche commerce de l'Égypte, qu'il comptait s'approprier peu à peu, et chercha non-seulement à conserver les relations déjà établies avec les contrées voisines, mais eneore à en établir de nouvelles. Il voulut par exemple nommer lui-même l'émir-hadgi ou prince des pelerius, officier que le pacha ture nommait annuellement pour commander et protéger la grande caravane de la Mecque. Ensuite, comme il avait dejà, un mois auparavant, écrit au shérif de cette ville sainte pour l'instruire de l'entrée des Français au Caire, et lui protester que ses intentions etaient de vivre dans la plus parfaite intelligence avec les sectateurs de la foi musulmane, il lui ecrivit de nouveau pour l'informer de la nomination de l'emir-hadgi, et le prier de faire connaître s'il désirait que la caravane d'Égypte fût escortée par des troupes françaises, ou seulement par un corps de cavaliers du pays. - « Dans · tous les cas, ajoutait legénéral en chef, annoncez à tous les négociants et · fidèles que les musulmans n'ont pas

« de meilleurs amis que nous, de même que les shérifs, les mollahs, les imans, · et tous ceux qui emploient leur temps « et leurs moyens à instruire le peuple. · n'ont pas de plus zelés protecteurs... » Bonaparte écrivit, en outre, à tous les consuls français de la côte de Barbarie, pour qu'ils avertissent les bevs que l'émir-hadgi était nommé, et que les caravanes pouvaient partir. Enfin, il écrivit au pacha de Saint-Jean-d'Acre et au pacha de Damas, pour les assurer des bonnes dispositions des Français envers la Sublime-Porte. Voici notamment la lettre qu'il adressa au pacha de Syrie, Achmet-Djezzar, dont le nom reparaîtra plus d'une fois dans notre récit :

« En venant en Égypte faire la guerre aux beys, j'ai entrepris une chose juste et conforme à les intérêts, puisqu'ils étaient les ennemis. Je ne suis point venu faire la guerre aux musulmans; tu dois savoir que mon premier soin, en entrant à Malte, a été de mettre en liberté plus de deux mille Turcs, qui depuis plusieurs années gémissaient dans l'esclavage. En arrivant en Egypte, j'ai rassuré le peuple, protègé les muphtis, les imans et les mosquées; les pèlerins de la Mecque n'ont jamais été accueillis avec plus de soin et d'amilié que je ne l'ai fait, et la fête du Pro-phète vieut d'être célébrée avec plus de splendeur que jamais. Je t'envoie cutte lettre par un officier qui le fera connaître de vive voix mon intention de vivre en bonne intelligence avec loi, en nous rendant réciproquement tous les services que peuvent exiger le commerce et le bien de tes États; car les musulmans n'ont pas de plus grands amis que les Français,

#### - Signé : BOMAPARTE. W

Sur ces entrefaites, le 22 septembre 1798 (1" veademiaire an VII) allat ramener le septieme anniversaire de la fondation de la republique française, et ce jour devait, comme les six années précedentes, être fêté dans toute l'étendue du territoire français. Bonapart ersout de le célebrer aussis sur les hords du Nil, et vouut même, après avoir pris part aux fêtet des Éxpriènes, reudre

cette solemnite nationale pour eux.

Il fit construire à grands frais un cirque immense sur la place Ezbekyeh, la
plus vaste du Caire. Ce cirque était patriotiquement décoré de cent cinq colonnes, qui portaient chacuue un drapeau, et

sur chaque drapeau se lisait le nom d'un. des dénartements de la France, car la France d'alors, la France républicaine en comptait cent cinq, au lieu de quatre-vingt-cinq seulement que compte aujourd'hui la France constitutionnelle. Au milieu se dressait un colossal obélisque à sept faces, entouré de sept autels antiques qui supportaient des trophées. Sur les cinq premières faces de l'obélisque étaient inscrits les noms des soldats des cinq divisions d'infanterie de l'armée morts dans les combats précédents; la sixième face était consacrée à la marine; la septième, à l'état-major général, à la cavalerie et au génie. A l'entrée de la place s'élevait un arc de triomphe sur lequel était représentée la bataille des Pyramides, peinte en grisaille par le citoyen Rigaud, membre de la commission des sciences et des arts. Parmi diverses inscriptions arabes qui ornaient l'arc de triomphe, se trouvait la suivante : Il n'u a d'autre Dieu que Dieu. et Mahomet est son prophète. Comme on le voit, le rapprochement n'était pas heureux entre le tableau et l'inscription; mais telles étaient les difficultés de la position de Bonaparte, qu'il devait flatter aussi bien les vaincus que les vainqueurs.

Le 22, à six heures du matin, toutes les troupes de la garnison du Caire se rendirent en armes et en grande tenue

sur la place Ezbekyeh.

A sept heures, Bonaparte lui-même, entoure de ses aides de camp, suivi par tous les généraux présents au Caire, par les officiers de l'état-major, par les chefs des différentes administrations, par les membres de l'Institut et par ceux de la commission des sciences et des arts; accompagné également par les membres du divan du Caire, par les députations des divans de chaque province, par les agas et autres officiers de la police urbaine; Bonaparte, disons-nous, parut sur la piace, et sa présence fut annoncée par des salves d'artillerie. Parvenu au pied de l'obélisque, il prit la parole pour adresser aux soldats cette singulière et grande allocution où était retracée leur commune et merveilleuse histoire :

# « Compagnons !

« Nous célébrons le premier jour de l'an VII de la république.

- Il y a cinq ans, l'indépendance du penle français était menacée; mais vous prites Toulon : ce fut le présage de la ruine de nos

. Un an après, vous battiez les Autrichiens « L'année sujvante, vous étiez sur le sommet

des Alpes. « Vous luttiez contre Mantoue il y a deux

ans, et vous remportiez la célèbre victoire de Saint-George. « L'an passé , vous étiez aux sources de la

Drave el de l'Isonzo, de retour de l'Alle-

. Oui cut dit alors que vous seriez aujourd'hui sur les bords du Nil, au centre de l'ancien continent?

« Depuis l'Anglais, célèbre dans les arts et le commerce, jusqu'an hideux et féroce Bedouin, vous fixez les regards du monde.

. Compagnons | votre destinée est belle, parce que vous êtes dignes de ce que vous avez fait et de l'opinion que l'on a de vous. Vous mourrez avec honneur comme les braves dont les noms sont ioscrits sur cet obélisque, ou vous relournerez dans votre patrie couverts de lauriers et de l'admiration de tous les peuples.

« Depuis cinq mois que nous sommes éloignés de l'Europe, nons avons été l'objet per-pétuel des sollicitudes de nos compatriotes, Dans ce jour , quarante millions de citoyens célébrent l'ère des gouvernements représen-tatifs, quarante millions de citoyens pensent à vous. Tous disent : « C'est à leurs travaux, « à leur sang que nous devrons la paix géné-« rale , le repos , la prospérité du commerce « et les bienfaits de la liberté civile l... »

Après ce disconra, souvent interrompu par les acclamations des soldats, Bonanarte fit exécuter des évolutions et des exercices à feu.

Puis, un détachement, envoyé à cet effet, alla planter le drapeau tricolore sur la plus haute des Pyramides de Giseh.

Un banquet de deux cents couverts, auquel furent conviés les principaux chefs civils ou religieux et les notables habitants de la capitale, suivit immédiatement cette première partie de la fête. Il eut lieu dans une des salles du palais qu'habitait Bonaparte; cette salle avait été. pour la circonstance, pavoisée de drapeaux aux couleurs françaises et musulmanes. On voyait même le bonnet rouge et le croissant surmonter côte à côte des trophées d'armes, et les tables de la Déelaration des droits de l'homme figurer parmides exemplaires du Coran. Le festin fut servi à la française, et fort goûté des convives indigènes, qui trouvèrent nos tables et nos chaises, nos fourchettes et nos couteaux beaucoup plus commodes qu'on n'aurait pu s'y attendre. Nos vins ne furent pas moins favorablement accueillis que nos usages, et provoquèrent une repartie souvent citée. - Depuis bientot deux mois que je suis au milieu de vous, que vous ai-je appris qui vous paraisse le plus utile? demandait Bonaparte à un cheik placé près de lui. - Ce que vous nous avez appris de plus utile. répliqua le cheik, moitié riant, moitié sérieux, c'est de boire en mangeant, L'habitude des Arabes est, en effet, de ne boire qu'après qu'ils ont fini de manger. Au banquet succédèrent des courses à pied et à cheval, et nous ne devons pas

Au banquet succédèrent des courses à pied et à cheval, et nous ne devons pas omettre de consigner que le premier prix de la course équestre fut gagné par un animal français appartenant au citoyen Suey, commissaire ordonnateur en chef de l'armée expéditionnaire.

Lorsque vint lesoir, toute la place s'illumina, ainsi que les colonnes, l'obèlisque et l'arc de triomphe. A huit beures en tira un brillant feu d'artifice. Suivirrent des dances et des farandoles. Enfin, une dernière salve d'artillerie termina la fête, qui n'avait cessé d'offrir aux

Egyptiens un spectacle entièrement nou-

veau pour eux.
D'après l'ordre de Bonaparte et par les
soins de Kileber, loi 1° rendemisire ne fut
soins de Kileber, loi 1° rendemisire ne fut
attende les la comments de la commentation de la commentation de cette ville furent réunies et
passées en revue autour de la colonne de
Pompée, sur laquelle on planta le partilou tricolore ; on pavoisa les vaisseaux et
les autres bâtiments du port, et l'alles autres bâtiments du port de l'alles autres bâtiments du port, et l'alles autres bâtiments du port de l'alles autres de l'alles autres

Par suite du déssitre d'Aboukir, par suite de la destruction de l'escadre qui devait retourner en Europe chercher un second convoi de troupes, Bonaparte se verrait-il obligé de renoner aux giganteques projets qu'il avait (conque et dont l'Egypte ne devait être que le premier tetter è Lui-même n'osats i's interroger « es ujet. Du moins il y aurait encore quelque gloire, pensait Bonaparte, à

enrichir la France d'une colonie qui, depuis la découverte des deux Indes, présentait tant d'avantages à celle des puissances européennes qui pourrait s'en assurer la possession. Mais cette gloire lui était-elle réservée? Avait-il à sa disposition les ressources matérielles nécessaires pour achever la conquête de l'Bgypte? Son armée ne serait-elle pas insuffisante, maintenant que, selon toute probabilité, il ne pourrait ni accroître ni même entretenir son effectif? Où recruter, en effet, de nouveaux soldats pour remplir les vides que les combats et les maladies avaient déià laissés dans les rangs, vides encore peu nombreux il est vrai, mais qui néanmoins augmentaient chaque jour? C'était la une des plus cruelles perplexités du jeune général. Eh bien! Nelson se chargea du soin de l'en tirer.

L'Egypte était peu connue alors, et les Anglais eux-mêmes s'imaginaient que, dussions-nous y avoir facilement raison. des mameluks, c'était un pays dans le-quel nous allions mourir de toutes sortes de besoins. Ils le crovaient d'autant mieux, que vers la fin dejuillet leurs croisières avaient arrêté un petit bâtiment français passant de Rosette à Toulon. et chargé de la correspondance. Or, les lettres de nos soldats, les premières qu'ils écrivaient en France depuis le départ de l'expédition, contenaient, presque toutes, les doléances les plus vives sur les privations et les fatigues qu'ils avaient eu à souffrir pendant la traversée du désert. Ces lettres mentionnaient notamment le manque absolu de pain. De tels détails confirmèrent les Anglais dans leur opinion, et ils crurent aggraver nos embarras en augmentant le nombre des bouches que nous avions à nourrir. Conséquemment, avant de quitter la bale d'Aboukir, ils débarquèrent à Alexandrie tous les matelots et soldats de marine appartenant aux divers équipages de ceux d'entre nos vaisseaux qu'ils avaient capturés. On pense si Bonaparte accueillit avec joie ces renforts inattendus l Mais , pour n'avoir pas réussi , la ruse des Anglais n'en était pas moins de bonne guerre ; au contraire , ils commirent, quelques jours plus tard, et sans plus de fruit, la plus indigne violation du droit des gens. Quarante bâtiments, napolitism qui avalent fait partie de nu nu convoi sollitierent et obtieren de comunandant d'Alexandrie la permission de retourne chez ent : Nelson les arréta. Nelson retire les équipages et mit les aux biliments; pois, au lieu de rerovova aussi à torre. Or, que n'évalitif de conservation de la convenir de interior de la convenir de la convenir de l'activation de la convenir de la convenir de l'activation de la convenir de la convenir de part de resource que de la convenir de part de resource que de la convenir les parties de convenir de l'activation de partie de resource que l'activation de partie de rester en Egypte.

Parmi cea dix à douze mille marina, Bonaparte en choisit deux mille des meilleurs, et les distribua sur une petite escadre de djermes, qu'il fit rassembler sur le Nil, et qui dès lors appuya utilement les troupes de terre dans leurs diverses expéditions le long du fleuve. Il en prit deux mille autres dont il forma une légion nautique, laquelle fut placée sous les ordres du capitaine de frégate Martinet, cantonnée aux environs du fort d'Aboukir, et destinée spécialement à garder cette partie de la côte, où les descentes ennemies étaient plus à craindre que partout ailleurs. Avec le reste, il compléta les différents corps d'artillerie, d'infanterie et de cavalerie. Il commenca aussi des cette époque, et non sans auccès, à admettre dans les rangs de l'armée des esclaves de seize à vingt-quatre ans, de toutes les races asiatiques et africaines établies en Égypte. Les nègres du Darfour, entre autres, devinrent d'excellents soldats. Enfin, il créa un régiment d'une arme toute nouvelle, un régiment de dromadaires ou chameaux à deux bosses. Les hommes de ce nouveau corps, assis deux à deux et dos à dos sur chaque dromadaire, pouvaient, grace à la force et à la vitesse de cet animal, faire vingtcing à trente lieues d'une seule traite. lis furent souvent très-utiles pour donner la chasse aux Bédouins, dont les bandes étaient toujours prêtes à s'élancer hors du désert qui enveloppe la vallée du Nil et à géner la marche de nos trou-

En effet, les opérations militaires n'étaient pas interrompues. D'une part, il restait à soumettre l'Egypte-Supérieure et même plusieurs provinces de l'Égypte-Moyenne. De l'autre, il s'en

fallait beaucoup que les provinces déjà soumises acceptassent patiemment la loi de la conquête

de la conquête. Nous avons dit qu'après la bataille des Pyramides Mourad s'était retiré sur la limite du Faioum, province que forme un élargissement de la vallée du Nil entre le Caire et l'Oasis de Jupiter Ammon, et qui dépend de l'Égypte-Moyenne, mais touche à l'Egypte-Supérieure. Pendant près d'un mois, Desaix, campé à Gizeh, avait dû se borner à contenir le bey : pendant près d'un mois, Bonaparte, à peine installé au Caire, semblait avoir craint de disposer des forces dont Desaix avait besoin pour prendre l'offensive, et surtout de se priver des services d'un de ses meilleura lieutenants. Enfin, le 23 août, Desaix put partir à la tête d'environ trois milie combattants; mais Mourad avait su mettre à profit l'intervalle de repos qui venait de lui être laisse. Nonseulement il avait rallié autour de lui trois ou quatre mille des mameluks qui avaient survécu à leur première défaite et qui n'avaient pas accompagné Ibrahim en Syrie, mais encore il s'était renforcé de olusieurs tribus de Bédouins accourues pour faire cause commune avec les vaincus ; et, grace à ces renforts, son armée ne comptait pas moins d'une douzaine de mille hommes. Il avait son camp au village de Behneseh, village situé à égale distauce à peu pres dea villes de Benisouf et de Minieh, et à l'entrée du canal de Jussef, qui porte les eaux du Nil dans le Fajoum. Sur le canal même, étaient les nombreuses diermes qui portaient ses provisions; mais ses bâtiments de guerre avaient remonté le fleuve jusqu'au delà de Minich.

Desaiz embarqua moiti de ses troupes; l'autre moité longre la rive gauche du Xil, malgré l'inondation qui etait, alors dans sa plus grande crue, et qui obligas souvent nos soldats à marher dans l'eau sigurà la ceinture. La division arriva aliasi le 26 Benianosi, et le 28 Benesses; missi louran d'avait point osé l'attendre. Au premier bruit de l'approche des Français, Moorad avait prononce as extraite de l'approche des l'approche des l'approche des approvisionnements a variet encore pu le autre, et qu'une qu'une partie de ses approvisionnements a variet encore pu le autre, et qu'une quarantiance de barques claragées de quarantiance de barques claragées de grains et de légumes tombèrent au pouvoir de la division française.

Desaix n'hésita point à chercher son deversaire, mais le pays où Mourdu venait de s'engager est d'un accès si difficile, à cause di igrand nombre de canaux et de laes qu'on y rencontre, que jus de ing semanes s'écoulèrent avant que nemi. Ce ne fut que le d'octòre, et apris avoir, non sand extreme fastique toute sa longueur le canal de Jussef, qu'elles aperquernt pour la première fois un détachement de l'arme du bry. Cant einquante mamellus et austant d'un de la échement d'el processe de l'accès de ément de l'arme de l'arme de mamellus et austant d'un de ement de l'arme de l'arme de ement d'el present de ement d'el present d'en ement d'el present de ement d'el present d'en en l'arme de ement d'el present de ement d'el present d'en en l'arme de ement d'el present de en l'arme d'en en l'arme en l'arme d'en en l'arme en l'ar

Le lendemain 5, vers midi, la division, que le genéral avait ce jour-la fait embarquer tout entière pour qu'elle n'eût point à cheminer alternativement dans l'eau ou dans les sables, vit apparaître sur la rive droite du canal, lequel, dans cette partie, passe sur la lisière même du désert, un corps de six cents mameluks, qui rangés en bon ordre se disposaient à faire feu sur notre flottille. Débarquer en cet endroit était impossible, à cause des inondations : mais Desaix fit rétrograder les bâtiments d'une demi-lieue. Toutes les troupes, moins deux ou trois cents hommes à qui la garde des bâtiments resta confiée, descendirent alors à terre, se formerent en un clin d'œil, et soutenues par deux pièces de canon attelées qu'on débarqua aussi, marchèrent aux mameluks. Ceux-ci se retirerent bientôt, mais avec lenteur, et en essayant de riposter au feu de notre avant garde, non en faisant selon leur habitude volteface pour charger. Le soir, la division fraucaise bivouagua dans le désert.

Lé 0, elle se remit en marche avant le jour, et la folitile suivit maigré les vents contraires. Au lever da soleil, on aperçuit groxolé armée ensemier engée au fei suiteurs paraillée au Nil. Desait il y parviut, mais après une resistance assez vive, et put voir Mourad aller se réformes au melongue ligne, au milieu de la plaine quis étendait derrière les hauteurs. A cette uve, et se rappéant la tactique employée avec tant de succès Chie-teise et aux [Pranides, Dessit Koruna

le gros de ses troupes en carré; puis s'éclairant par denx pelotons d'environ deux cents hommes chacun, formés dans le même ordre, et qui soutenaient. l'un devant, l'antre derrière, deux autres pelotons de tirailleurs, il marcha de nouveau à la rencontre de Mourad, qui semblait vouloir l'attendre. Arrivés à quatre ou cinq cents pas du centre ennemi , les Français firent halte pour se reposer et se rafraîchir un instant, car ils marchaient depuis trois heures; ils purent alors apercevoir Mourad assis sur le devant de sa tente, parmi ses heutenants et les principaux officiers de sa maison. Après dix minutes de repos, la division française se remit en mouvement an pas de charge; mais les mameluks n'osèrent point attendre le choc. Ils se replièrent après avoir reçu plusieurs coups de canon, perdu que lques hommes et quelques chevaux, et l'on marcha inutilement à leur poursuite tout le reste de la jour-

Le 7, au contraire, Desaix, à son extrême surprise, vit les mameluks venir à lui. C'était, en effet, une ruse de Mourad, qui voulait attirer les Français dans le desert, pour les éloigner de Jeur flottille et de leurs provisions; mais Desaix avait trop d'expérience pour ne pas pénétrer le dessein de son adversaire. Desaix repoussa donc les mameluks, puis se rapprocha du canal, afin de couvrir sa flottille. L'ennemi ne tarda point à reparaître en poussant de grandes clameurs; mais le feu des petits pelotons suffit pour le tenir à distance respectueuse. Dans toutes ces escarmouches, nous n'avions eu qu'une dizaine de blessés ; Mourad comptait au moins cinquante morts.

Le 8, de grand matin, nos soldas, qui avaient consomme leurs virres pendant les deux journées précédentes, en prientaur les labiments pour deux autres jours, et se remirent gaiement not maintenance de la consomme del la consomme de la consomme del la consomme de la consomme d

Le pays où est situé Sédiman présente

une succession de montieules irréguliers. Aussi une vallée profonde séparait-elle les deux partis. Les Français s'avancerent dans le même ordre à peu près qu'ils avaient déjà adopté pour la journée du 6, c'est-à-dire formant un carré principal, que flanquaient deux autres carrés plus petits. Après deux heures environ de marche, ils virent la cavalerie ennemie galoper vers eux au son d'une musique barbare; ils la virent en un elin d'œil les envelopper de toutes parts; mais ils conserverent le plus grand sang-froid. Desaix voulut leur recommander de ne faire feu qu'à vingt pas. — A dix, général, répondirent ces braves; nous ne tirerons pas avant. Les bonlets et la mitraille éloignèrent

les mameluks des fronts du grand carré; mais ils se ruèrent successivement sur les deux petits, et d'abord sur celui de droite. Un feu trop court et trop lent les y recoit. Trop nombreux d'ailleurs pour être arrêtés dans leur charge, ils arrivent jusque sur les baionnettes. Ils ne peuvent toutefois franchir cette harrière d'acier, et les balles du second et du troisième rang les foudroient, tandis que les basonnettes du premier éventrent leurs chevaux; mais ils jettent alors sur leurs adversaires fusils, trombions, haches, pistolets, masses d'armes, et jusqu'à leurs sabres , jusqu'à leurs poignards. Douze de nos soldats sont atteints par ces projectiles d'un nouveau genre et succombent; trente et plus sont blessés grièvement, et les mameluks pénétrent enfin dans le carré. Mais cet avantage va leur coûter cher. Cinquante d'entre eux mordent bientôt la poussière, et les fantassins français, que le canon du carré principal aide à se dégager, rentrent dans ce carré non-seulement avee leurs blesses et leurs morts, mais avec les dépouilles des riches cavaliers ennemis qui sont demeurés sur le terrain.

Les mameluks fondent ensuite sur le petit carré de gauche; mais une fusillade plus prompte et mieux nourrie que ne l'avait été celle du carré de droite les accueille et les repousse au premier choc. Mourad vient alors se mettre à leur tête, les groupe en une seule masse, et les conduit sur un même front du carré principal. On l'attend à bout portant, et

Mourad lui-même, l'intrépide Mourad recule. Plusieurs fois il revient à la charge; mais, à chaque nouvelle tentative, un feu meurtrier l'arrête et l'oblige à plier. Enfin, il rassemble sa troupe, et se retire à l'écart... Est-ce une retraite définitive? Abandonue-t-il déjà la partie? Non, il ne veut que démasquer une batterie de huit pièces qui est disposée sur les retranchements du village. Le canon ne tarde pas à faire brèche dans la muraille d'hommes que la cavalerie n'a pu ébranler. Un moment encore, et voiei que Mourad y pénètre... Mais Desaix , par un de ces élans qui sont le propre des grands capitaines, échappe à une inévitable destruction et saisit la victoire. Il fait battre la charge, il court aux retranchements, il enlève la terrible batterie, et la tourne contre les mameluks qui n'ont point le temps de s'opposer une attaque aussi rapide que la foudre. Les Arabes se dispersent, Mourad et ses cavaliers s'enfuient à toute bride dans le désert.

L'Égypte n'avit point encore vi d'action si claude, ai meurtrière; et ce qui surrout rend remarquable le succe obtenu par nos soldats, c'est que les troupes de Mourad étaient quatre fois au moins plus nombreuses que celmalgré ce désavantage, qu'à une vinge time de morts. Au contraire, plus de trois cents mamelaks restèrent sur le champ de batiliq et Mourad emmena un plus grand nombre de blessée. Edin, le cadavres de cinq ou six cents cha-

vaux joneliaient la plaine. Toutefois, cette défaite fut loin d'abattre le bey. A un mois de là , il soulevait encore les Arabes, et venait tenter de surprendre la garnison française de Medinet. Il fut eneore battu dans cette nouvelle rencontre, et l'experience qu'il faisait pour la quatrième fois de l'irrésistible intrépidité des soldats français le décida à ne plus se mesurer franchement avec eux. Il resolut de s'en tenir désormais à les harceler, de fuir quand il serait pressé trop vivement, et de ne se laisser jamais approcher assez pour être contraint d'engager une lutte desavantageuse. En outre, il vit les Arabes de l'Egypte-Moyenne se séparer de sa cause, et dut, renoncant aux fertiles provinces du Faïoum, porter la guerre dans l'Égypte-Supérieure, où Desaix se disposa à le poursuivre.....

Tandis que Desaix et sa colonne opéraient si glorieusement, d'autres généraux et d'autres divisions de l'armée luttaient contre les difficultés de la tâche la plus ingrate. Cette tâche, c'était de réprimer des tentatives de révolte qui éclataient sur tous les points du Delta, et qui venaient à chaque instant démontrer que les habitants de l'Égypte, quoique esclaves, quoique sujets d'une théocratie, n'étaient pas aussi disposés qu'on l'aurait pu croire à supporter le frein salutaire d'une législation européenne. Rien n'est plus difficile, en effet, que de substituer l'obéissance à l'asservissement. L'esclavage a ses fanatiques, de même que la liberté. Le règne des lois offense l'un, de même que l'arbitraire offense l'autre. Le Coran, ce code de la servitude, réprouvait d'ailleurs comme infidèles les nouveaux législateurs. Le grand mot d'indépendance, jusque-là inconnu en Orient, sonnait donc mal aux oreilles des Égyptiens, qui, sectateurs de l'islamisme, confondaient comme tels la soumission due au chef de l'État ou à ses représentants avec le respect commandé par les croyances religieuses. Si encore ils eussent pu reconnattre en quoi ils étaient devenus moins dépendants! Mais ils prétendaient n'avoir fait que changer de maîtres, et trouvaient que, pour être entourée de certaines formes républicaines, la domination francaise n'était nullement préférable au despotisme avoué des mameluks. Bonaparte avait beau vanter en toute occasion, beau pratiquer même, autant que ossible, la modération et la tolérance. il avait dû cependant fonder une administration régulière, établir un système régulier de contributions, et, qui plus est, pour subvenir aux besoins de son armée, adopter un certain nombre de mesures purement fiscales. Obéir pour obeir, et surtout payer pour payer, mieux valait, suivant les Egyptiens, que ce fût à des chefs de leur pays et de leur religion qu'à des étrangers et à des infideles. De là des refus d'impôt et des révoltes continuelles. Les Arabes et les fellahs, excités sans doute par les émissaires de Mourad et d'Ihrahim, ne cessaient de courir aux armes, de renouveler leurs tentatives de soulèvement, et d'attirer sur eux les rigueurs de l'autorité française. En vain les généraux Menou et Marmont dans la province de Rosette, en vain les généraux Vial et Andréossy dans les provinces de Charkieh et de Mansourah, en vain les généraux Murat et Lauusse dans celles de Menzaleh et de Damiette, étaient-ils toujours à la tête de colonnes mobiles pour courir aux révoltés et les battre, pour fusiller les meneurs, pour livrer aux flammes les villages : la rébellion était comme cette hydre de la fable dont les cent têtes se reproduisaient au fur et à mesure qu'elles tombaient sous le fer d'Hercule. Un instant comprimée. la rébellion renaissait l'instant d'après de . chaque goutte de sang répandu et des cendres de chaque village incendié; elle exerçait la patience bien plus que la valeur de nos troupes, et les exténuait de fatigue sans leur rapporter aucune

A peu près renfermée dans le Delta durant les mois d'août et de septembre, l'insurrection gagna en octobre l'Egypte-Moyenne, et nous allons la voir, malgré la présence de Bonaparte, malgré le prestige attaché au nom et à la personne du genéral en chef, éclater terrible au milieu même du Caire.

# CHAPITRE VI.

SONNAIRE : RÉVOLTE DU CAIRE. - SÉVÉRE-MENT CHATIÉS PAR BONAPARTE, - ET SUI-VIE D'UNE TEANQUILLITÉ PROFONDE, DONT IL PROFITE POUR DOTER LA CAPITALE DE L'É-GYPTE D'ÉTABLISSEMENTS DE TOUT CENEE. ---IL VA EXPLORER LES RESTES DU CANAL DE SUEZ, ET MANOUE DE PÉRIE ENGLOUTI DANS LA MER ROUGE. - PREMIÈRES NOUVELLES DE FRANCE. - MANIFESTE PAR LEQUEL LE DIRECTORE A JUSTIFIÉ L'EXPÉDITION D'É-GYPTE AUX YEUX DES PUISSANCES ÉTRANCÉ-RES. - EFFET MERVEILLEUX QU'ELLE A D'A-BORD PRODUIT DANS TOUTE L'EUROPE, -A PEU PRÉS EFFACÉ ENSUITE PAR LA NOU-VELLE DU DÉSASTRE D'ABOURIR. - DÉCLA-RATION DE GUERRE DE LA POETE. - FIR-MAN DU GRAND-SEIGNEUR. - BAISONS QUI OBLIGENT BONAPARTE A POSTER SES ARMES EN STRIE. - MARCHE VICTORIEUSE DE DE-SAIX DANS L'ÉCYPTE-SUPÉRIEURE. - INS-CEIPTION FRANÇAISE DANS L'ILE DE PHILÉ.

Depuis deux mois qu'il était entré au Caire, Bonaparte, nous l'avons vu, n'a-

vait rien négligé pour obtenir la confiance des principaux habitants, pour paralyser au sein de cette immense capitale les intrigues non-seulement de Mourad et d'Ibrahim, mais encore celles des Turcs et des Anglais, et surtout pour y combattre les d'effets des furibondes declamations de la plupart des ministres de la religion mahométane. Il consultait sur les moindres intérêts de la cité le divan qu'il avait établi, et s'empressait de faire droit à toutes les demandes utiles, à toutes les réclamations fondées que formulait cette assemblée municipale. Il respectait lui-même les usages civils et religieux, et avait imposé un semblable respect à tous ses compagnons. Enfifi, il avait déjà créé un assez grand nombre d'établissements publics dont les avantages se révélaient de jour en jour. Le général en chef s'était ainsi concilié l'estime et l'affection des personnages les plus considérables, qui, dans leur reconnaissance, lui avaient, on se le rappelle, décerné le nom d'Ali. Ce nom, qui est, on le sait, celui du gendre et successeur de Mahomet, leur avait paru exprimer le mieux l'idée qu'ils avaient concue du caractère et des hautes qualités du vainqueur des

mameluks. Mais, si tels étaient les sentiments que la partie la plus riche et la plus éclairée de la population du Caire éprouvait à l'égard de Bonaparte, si même la plupart des habitants se prétaient de bonne grâce au recouvrement des impôts, beaucoup s'en fallait que les chefs du culte et les austères sectateurs de l'islamisme partageassent cette bonne volonté et cet enthousiasme. Au lieu de regarder comme un bienfait la protection que le jeune général accordait aux musulmans, ils ne voulaient y voir qu'une honte pour eux, et traitaient de profanation insultante le rôle que Bonaparte s'attribuait quelquefois dans les cérémonies religieuses. Les ennemis de la France, c'est-àdire les beys depossédes d'une part, les agents de la Turquie et ceux de l'Angleterre de l'autre, trouvèrent donc parmi ces fauatiques des instruments dociles de leur haine et de leurs machinations. Suivant l'usage, les dernières classes du peuple accueillirent d'une oreille complaisante les discours seditieux et les provocations au desordre. L'esprit d'insurrection se propagea' comme le feu d'un incendie, et bientôt les meneurs, pour jeter le masque, pour lever l'étendard de la révolte, n'altendirent plus qu'une occasion i avorable. Malheureusement cette occasion leur fut offerte par les Français eux-mêmes.

Les conquérants n'avaient point trouvé dans les revenus de l'Égypte les ressources financières qu'ils espéraient. Surtout, la cessation ou du moins le ralentissement du commerce extérieur, les trésors emportés par les mameluks, la métiance générale, quoique dissimulée, des propriétaires et des négociants. avaient fait disparaître la presque totalité du numéraire dans un pays où, en temps habituel, il était plutôt rare qu'abondant, et où toutes les impositions légales s'acquittaient en nature. Cependant, il fallait de l'argent pour subvenir aux besoins des troupes, il fallait de l'argent pour leur paver la solde. Comment tirer les espèces monnayées du fond des coffres où elles se cachaient? Recourrait-on à la voie des avanies, c'est-à-dire aux taxations arbitraires imposées de temps en temps par les beys et recueillies par eux les armes à la main? Quel expédient n'eût été préférable à des mesures si vexatoires et dont il importait d'effacer jusqu'au souvenir? Un instant, le citoyen Poussielgue, administrateur général des finances de l'armée expéditionnaire, se flatta d'avoir tourné l'obstacle, et crut que, sans recourir aux mêmes violences que les mameluks, il allait, comme eux, puiser à mains pleines dans la bourse des habitants. Mais combien ne s'abusait-il pas!

En Egypte, comme dans presque toutes les contrées de l'Orient où regne un despotisme absolu, la plupart des propriétés ne sont que des concessions temporaires du gouvernement. Si le titulaire vientà mourir, elles sont, au caprice du maître, retirées ou renouvelées. Que fit donc Poussielgue? Poussielgue persuada au général en chef d'introduire en Égypte le droit d'enregistrement, de soumettre à une révision sévère toutes les concessions dont il vient d'être parlé, et de faire enregistrer, movennant finance. tous les actes confirmatifs. Or, ce moven fiscal, tout à fait nouveau en Orient, fut regardé comme une avanie déguisée et souleva une immense réprobation, au Caire notamment, qui, comme les autres capitales, était la résidence habituelle de presque tous les grands proprietaires. Les mêmes hommes qui n'avaient voulu, par amour de la tranquillité, accéder à aueune trame tant qu'ils avaient cru que leurs biens seraient respectés par les Français, ne surent pas plus tôt leurs intérêts compromis, qu'ils unirent leurs ressentiments et leurs efforts à ceux des ennemis de la France. De leur côté, les ministres du culte, voyant les dispositions haineuses qu'ils avaient depuis longtemps entretenues parmi les rangs inférieurs de la populace gagner enfin les hautes classes, jugerent qu'il était temps de mettre en jeu l'énergique ressort de la religion. Les mosquées retentirent des lors de prédications fanatiques, la révolte fut déclarée sainte de par Dieu et le Prophète, et bientôt, à jour dit, le peuple entier de la capitale de l'Egypte se leva comme un seul homme pour secouer un joug reputé plus odieux encore que celui des beys.

Le 21 octobre, dès l'aube, de tumultueux attroupements se formèrent dans les différents quartiers du Caire, et le divan s'assembla. Il était à peine assemblé qu'une foule considerable fit invasion dans la salle où il siegeait, et le somma d'avoir à se rendre près du général en chef et à obteuir le rapport de l'arrêté relatif au droit d'enregistrement. Puis, au lieu d'en rester là, au lieu d'attendre l'issue de cette démarche régulière, la multitude, s'exaltant à voir ses flots grossir de minute en minute, crut qu'elle serait assez forte pour lutter contre les Frauçais et débarrasser la ville d'une poignée d'hommes qu'elle regardait comme d'infâmes oppresseurs. Se fiant à la faiblesse numérique de la garnison et à l'éloignement des divers postes qu'elle occupait, les bandes de révoltés se partagèrent la ville, en parcoururent toutes les rues à la fois, et, chemin faisant, massacrèrent nonseulement tous ceux de nos compatriotes qu'elles rencontraient, mais tous les habitants même soupçonnés d'être leurs partisans. La maison habitée par le général du génie Caffarelli-Dufalga fut investie et livrée au pillage. Fort heureusement Caffarelli-Dufalga lui-même

était sorti de grand matin pour aller avec Bonaparte et presque tous les officiers de l'état-major visiter l'île de Rodah, où il était question d'installer plusieurs services militaires; mais deux ingénieurs des ponts et chaussées. les citoyens Thévenot et Duval, se trouvaient dans la maison de Caffarelli au moment où les révoltés s'y présentèrent, et, n'écoutant que leur courage, voulu-rent, avec les domestiques du général, tenir tête aux assaillants, Hélas! que pouvaient quelques hommes contre une masse de furieux? Les portes ont bientôt volé en éclat. Les deux îngénieurs et leurs auxiliaires, forces de chambre en chambre, ne peuvent enfin éviter la mort, et sont mis en pièces. Dans le même temps, une autre bande se portait contre l'hôtel que Bonaparte avait donné aux membres de l'Institut et à ceux de la commission des sciences et des arts ponr y tenir leurs séances. Obligés de combattre pour leur vie dans cet asile ordinairement consacré à leurs études. nos savants et nos artistes prirent les armes, se barricadèrent, et, dignes compagnons de nos soldats, montrerent une fois de plus que le savoir et les talents libéraux s'allient fort bien à la valeur et à l'intrépidité. Suppléant au nombre par la présence d'esprit, ils se défendirent avec tant d'opiniâtreté que l'attaque dirigée contre eux ne put obtenir aucun succès. Ce fut le soir seulement que des troupes envoyées à leur secours les délivrèrent del'espèce de siége qu'ils avaient soutenu pendant toute la journée.

Le général Dupuy, commandant du Caire, avait été instruit de bonne heure des rassemblements formés par la popnlace. Moins alarmé qu'il n'aurait dil l'étre par de semblables démonstrations. il s'était contenté d'abord de lancer quelques patrouilles contre les séditieux; mais apprenant, par les rapports qui survenaient detous côtés, que les groupes ne se dissipaient pas et que l'insurrection prenait un caractère de plus en plus grave, il quitte son hôtel, envoie à la trente-deuxième demi-brigade, casernée dans les environs, l'ordre de se tenir prête à marcher, et se dirige, escorté par un simple piquet de dragons, vers la ville des morts, c'est-à-dire vers le grand cimetière, où se trouvait, disait-on, un

des attroupements les plus considérables. Une foule inmense obstruait la plupart des rues, et nombre d'habitants tiraient du haut de leurs maisons sur le général français et sur son escorte. ou les accablaient de pierres. Néanmoins, chassant et dissipant à coups de sabre tout ce qui se présentait devant eux, Dupuy et ses dragons étaient parvenus au quartier des Francs, et ils allaient entrer dans la rue des Vénitiens. lorsqu'ils se voient arrêtés par des groupes de plus en plus compacts, qui paraissent vouloir leur disputer vivement le passage. Emporté par sa bravoure, et dédaignant trop peut-être le genre d'ennemis qu'il avait à combattre, Dupuy ordonne aux dragons de le suivre, et se précipite avec eux sur les groupes, sans attendre l'arrivée de l'infanterie, dont le fen eût été nécessaire pour éhranler préalablement les masses profondes qu'il s'agissait de traverser. Au premier choc, les factieux reculent; mais bientot ils se reportent en avant, et entourent Dupuy, qui tombe couvert de blessures. Les dragons parviennent, il est vrai, à éloigner la foule, à relever Dupuy, à l'emporter dans la maison de Junot, laquelle était peu distante; mais le malheureux général expire quelques minutes après.

En un instant la nonvelle de la mort de Dupuy circule dans les divers quartiers de la ville, et lui suscite des vengeurs. Le canon d'alarme résonne, et le général Bon prend le commandement des troupes qui se rassemblent de toutes parts. Bientôt de forts détachements d'infanterie, dirigés dans les rues principales, font sur les rebelles un feu aussi vif que meurtrier. Mais les balles ne les atteignent pas tous, et quinze mille d'entre eux, longtemps chassés, longtemps poursuivis la baionnette dans les reins, finissent par trouver un refuge dans la grande mosquée El-Azhar, s'y barricadent, jurent de s'v défendre jusqu'à la mort, et voient leur nombre incessamment grossir, car du haut des minarets de la mosquée les imans et les mollahs ne cessent d'appeler à la ven-geance commune les habitants qui n'ont point encore osé prendre parti contre les

D'un autre côté, les Arabes du désert,

qui ont été sans doute avertis de l'insurrection, s'avancent jusque sous les murde la capitale, et cherchent à y pénétrer pour se joindre aux factieux, proûter du désordre, et se livrer au pillage. Cependant des exprès sont partis

ponr l'ile de Rodah, et Bonaparte a été instruit de la revolte du Caire. Il s'est hấté d'accourir, mais vainement s'est-il présenté à deux des portes de la ville. Il a rencontré à ces deux portes des rassemblements si formidables, qu'il n'a pu, malgré le canon d'alarme qui de minute en minute l'avertit combien sa présence serait nécessaire, songer un seul instant à lutter contre les factieux avec sa faible escorte et à se frayer un chemin par le fer. Plus heureux devant une troisième porte, il a enfin réussi à franchir l'enceinte des murs du Caire, mais pour trouver les communications interrompues entre les différents quartiers. Les rétablira été son premier soin. Il a ensuite fait mettre plusieurs canons en batterie au débouché de chacune des principales rues sur les places; mais ces dispositions préliminaires ont pris beaucoup de temps, et elles étaient à peine achevées à la chute du jour.

Les troupes françaises passèrent la nuit sous les armes. Pourtant, la majenre partie des révoltés, selon l'usage général des Orientaux de ne rien entreprendre après le coucher du soleil, s'étaient retirés dans leurs maisons, et ceux même qui occupaient la grande mosquée avaient interrompu leur feu. Cette espèce de suspension d'hostilités dura jusqu'au lendemain; mais le lendemain 22, des le crépascule, les révoltés du Caire se réunirent de nouveau, et maltres qu'ils étaient de plusieurs des issues de la ville, en facilitérent l'accès aux insurgés du dehors. Le Caire pullula alors de Bédouins et de paysans, armés les uns de bâtons, les autres de piques ou de sahres, d'autres de poignards ou même de fasils. Mais, pendant la nuit, Bonaparte s'était mis en mesure de repousser les nouvelles attaques des factieux. Informé qu'ils avaient encore choisi la ville des morts pour quartier général, il y envoya une colonne d'infanterie qui tallla eu pièces tous ceux qui ne purent on ne voulurent pas fuir. Chaque grande rue devint aussi le théâtre d'un carnage non moins sanglant. A l'entrée de chacune de ces rues, se trouvaient une compagnie de grenadiers, et, comme nous l'avons dit, une batterie de canons ou d'obusiers. Les révoltés, comprenant bien que s'aventurer dans les voies principales serait s'exposer à une mort certaine, imaginèrent de se glisser, par les ruelles les plus désertes, par les jardins et par les cours, jusque dans les maisons qui formaient les angles des places, puis, de la, se mirent à tirer sur nos grenadiers et nos pieces. Mais nos braves coururent à chaque maison d'où pleuvaient les balles, en défoncèrent la porte à coups de bache, et chassant dans la rue tous les hommes que la maison renfermait, les obligèrent à essuyer le feu des pièces en même temps qu'ils les fusillaient eux-mêmes des postes dont ils venaient de s'emparer.

Tandis que la révolte, anisà chistée à l'interieur du Calier, voyai ses adhérents les plus finatiques grossir le nombre des coalveres qui Jonchient la ville, on bien coalveres qui Jonchient la ville, on bien les généraux Alexandre Dumas et Lanne battaient la campagne envuronnante avec des détachements de cavallerie, pour lassaient et abscient les bandes de Bédouns et de féllahs qui, entrees le matit dens la capitale, se fibrisent manitemant d'en sortir, et ne fissient pas cuor de louise parks nour y vientiere.

Les insurgés, cependant, demeuraient maîtres de la grande mosquée El-Azhar, et paraissaient vouloir tenir jusqu'à la dernière extrémité dans ce poste formidable. Toutes les issues de l'édifice étaient barricadées, toutes étaient soigueusement gardées. S'y introduire autrement que de vive force, autrement que par une suite d'assauts, ne semblait pas possible; on s'exposait même à perdre beaucoup de monde sans avoir aucune certitude de succès. Bonaparte ne voulut donc pas courir les chances d'une attaque en règle; et comme d'ailleurs il avait découvert un moyen plus prompt et plus sûr d'en finir, c'est ce moven qu'il employa. Il ordonne au général d'artillerie Dommartin d'aller établir sur le revers du Mokatan, chaîne de hauteurs qui domine le Caire et au pied de laquelle est bâtie la citadelle,

des batteries qui foudroieront le dernier asile de la révolte. Tontefois, pendant que cet ordre s'exécute. Bonaparte, à plusieurs reprises, envoie des parlementaires, qu'il a soin de prendre parmi les principaux habitants restés tidèles, offrir aux révoltes un pardon généreux s'ils consentent à mettre bas les armes. Mais une telle preuve de clémence ne leur paraît qu'un aveu de faiblesse, et se fiant à leur supériorité numérique, ils refusent toutes les propositions qui leur sont faites. Bonaparte se voit donc réduit à user de tous ses movens militaires contre des bommes si résolus. Des colonnes de grenadiers s'avancent par les rues qui conduisent à la grande mosquée, et cernent l'édifice de manière à ce que nul n'en puisse sortir. Le général Dommartin démasque alors ses batteries, le commandant de la citadelle fait également jouer les siennes, et bientôt une grêle de bombes, de boulets, d'obus, tombe sur la mosquée et sur les maisons d'alentour. En même temps la nature semble se déclarer pour Bonaparte. Par un phénomène très-rare en Egypte, le ciel, généralement si pur, s'est couvert de nuages au moment où le feu a commencé, et le tonnerre mêle sa bruvante voix à celle de l'artillerie francaise. Cette bizarre coîncidence parut impressionner vivement l'esprit superstitieux des Egyptiens, et contribua peutêtre plus que tous les efforts de nos troupes à rétablir la tranquillité dans les autres parties de la ville.

Le bombardement eut bientôt fait de si grands ravages sur le point spécial où il était dirigé, que, là même, en se voyant menacés d'être ensevelis sous les decombres, les révoltes faiblirent dans leur résolution. A leur tour, ils envoyèrent une députation supplier le favori de la victoire, et lui promettre pour l'avenir une soumission exemplaire. Mais cette résipiscence était trop tardive, et dans l'opinion de Bonaparte un châtiment severe pouvait seul lui garantir les futures dispositions des rebelles. Vous avez refuse mon pardon lorsque je vous l'offrais, répondit-il aux envoyés : maintenant l'heure de la vengeance a sonné. Vous avez commencé, c'est à moi de finir. - Lorsque cette dure reponse leur eut été transmise, les malheureux qui

occupaient la grande mosquée résolurent de chercher dans leur désespoir une dernière chance de salut. Ils essayèrent une sortie, et tâcherent de se faire iour les armes à la main; mais, accueillis par les baionnettes de nos grenadiers, ils ne trouvèrent que la mort. Alors les chefs, sedévouant pour la multitude que leurs perfides conseils avaient égarée, s'avancèrent sans arines vers nos soldats, et implorèrent leur pitié par les démonstrations les plus pressantes. La nuit tonibait, et le sang n'avait déjà que trop coulé. Bonaparte, satisfait de voir la revolte s'avouer vaincue dans son dernier repaire, ordonna d'épargner les suppliants, fit cesser le feu, et reçut a merci tout ce qui restait encore d'in-

Le 23, l'ordre était parfaitement rétabli au Caire, mais la rumeur publique désignait onze cheiks ou gens de loi comme les principaux instigateurs des désordres qui avaient ensanglanté la capitale pendant les deux jours précédents. Bonaparte porta la peine de mort contre ces onze individus, les fit fusiller sur la place Ezbekyeh, et confisqua tous leurs biens, meubles et immeubles, au profit de la république française. De plus, comme parmi eux se trouvait un des membres du divan national . Bonaparte prononca la dissolution de cette assemblée, declara le Caire en état de siège, et imposa aux habitants une contribution

extraordinaire de plusieurs millions. Le 24, les deux proclamations suivantes se lisaient sur tous les murs de la capitale :

### LES CHEIKS DE LA VILLE DU CAIRE AUX BABI-TANTS DES PROVINCES DE L'ÉGYPTE.

« Que Dieu et soo prophète éloignent de vons, o habitants des pruvinces, l'esprit d'insubordination! Que Dieu et son prophète vous préservent du contact des méchants l

« Sachez que les méchants vienuent d'exciter les plus graves désordres dans la ville du Caire, qu'ils ont mis la désunion entre les troupes françaises et les sujets de la Sublime-Porte, el occasionné ainsi la mort d'un grand nombre de musulmans. Mais la main bienfaisante et invisible de Dieu a promptement apaisé la sédition, et par nos instances auprès du général en chef Bonaparte les malheurs qui devaient sujvre la révolte ont été arrêtés, Bonaparte a empêche ses troupes de brûler

la ville et de la piller, car il est sage, bienfas-sant, miséricordieux, et saos lui les habitants du Caire n'existeraient plus

« Gardez-vous donc, si vous voulez que la tranquillité et la sécurité ne fuient pas le semi de vos demeures, gardez-vous de devenir des fauteurs de désordre; n'écoutez poiot les propos des méchants; n'entrez point dans les complots des factieux; ne soyez point du nombre de ces insensés qui ne savent point prévoir les conséquences ; rappelez-vous toujours que Dieu dispose à son gré des empires,

et que sa volonté seule dirige les événements. · Tous les fauteurs des désordres du Caire ont péri, et cette capitale en a été beureuse-

ment delivrée.

« C'est pourquol nons vous conjurons de ne pas aller à voire tour vous jeter dans le précipice; occupez-vous plutôt de gagner honnétement votre vie et d'accomplir les devoirs qui vous sont imposés par votre religion. C'est cette sainte religion qui nous ordonoe de vous donner les présents conseils...

#### LES GENS DE LOI DE LA VILLE DU CAIRE AU PEUPLE D'ÉGYPTE.

 Égyptiens | Habitants des villes et des villages! Arabes et Fellahs! sachez qu'Ibrahim el Mourad envoient sans cesse leurs émissaires précher parmi nous la révolte, mais qu'ils ont la malice et la perfidie de vouloir nons persuader que ces émissaires viennent de la part du sultan des sultans ou de celle de ser

visits. « Si vous cherchez la raison de ce mensonge politique, vons la trouverez dans leur dépit et leur rage de voir que nons n'avons pas voulu quiller, pour les suivre, notre patrie el nos familles. Ils ne songeol qu'à semer la méfiance et le désordre entre nous et l'armée française. Peu leur importe que l'Égypte soit bouleversée et que tous les Egyptiens soient anéantis, pourvu qu'ils se vengent de l'anéantissemeut de leur puissance | Mais si en effet les prédicateurs de révolte étaient envoyés par le sultan des sultans, ne nous montreraientils pas des gages authentiques de leur mis-

sion ?... « Peuple d'Egypte l tu n'ignores pas que de sout temps les Français ont été, parmi les diverses nations européennes, les seuls amia des musulmans et de l'islamisme, les seuls ennemis des idolátres et de leurs superstitions. Ils sont eocore les fidèles alliés de notre seigneur es maltre; ils sont encore prèts à lui donner des témoignages de leur affection et à le secourir au besoin. Ils n'aiment que ceux qui l'aiment, et sont les ennemis de ses ennemis. De là, leur haine mortelle contre les Russes, qui meditent la prise de Constantinople et qui « Nous t'invitons, peuple d'Exprie, à ne former ni serrir aucun projet de desordre, de sédition, de révolte. Ne cherche point à noire aux troupes française. Le résulta d'une conduite contraire à nos conseils attircrait sur toi la ruine et la mort. N'écoute donc ni les dispours des méchants ni les perfides insiouations de cra factieux qui ne se plaisent que doss les excès et les crimes; Iu aurais trop lieu de l'en repeniir.

N'oublic pàs non plas, si tu weax trouver le repos et la securiré au mitieu de la famille et au sein de la patire, qu'il fant acquater les droiss et les impêts que lu dois au genter de la comparation de nous a promis de ne jamais inquiètre personne dans l'exercie de l'islamissae, et de ne rien faire conre ses saintes lois. Il nous a égalcharges qui pèrent sur hoi, de daminuer les charges qui pèrent sur hoi, de daminuer les inventics la l'yamais.

« Cesse doire, peuple d'Égypte, de fonder aueun espoir sur lharhim ou sur Mourad, et mels toute la coofiance en celui qui a créé les lumains, en ceiui qui donne et ôle les empires. Le plus religieux des prophètes a dis : La sédition est endormie; moudit soit qui la réveillera!

Ces deux proclamations, que Bonaparte rediçae probablement lui-même et qu'il fit signer par les principaux gens de loi et les principaux cheis du Caire, furent imprimess en arabe, au moyen des presses et des caractères que l'expédition avait apportés, et non-seulement affichées, comme nous l'avons dit, dans les rues de la capitale, mais encor eripandess à un nombre immense d'exemplaires dans toute l'Egypte. Partout elles produsiarent le meilleur effet.

Sans doute la révolte du Caire fit de trop nombreuses victimes, puisqu'elle coûta la vie à cinq ou six mille Egyptiens, et, perte encore plus regrettable, à trois ou quatre cents Français; mais tout es sang du moisn se flut pas inutilement versé. Bonaparte tira de sa vicnier un avantage péréeux : celui de laisser dans l'esprit des indigènes et, partudierement ées labilitade de la capirelation de la capirelation de la capirelation de la capirelation de la capilat entative de 20 octobre ne se renouvela point pendant tout le temps qu'il passa encore sur les rives du Nil.

Le général d'Estaing, qui remplaca le général Dupuy dans le commandement du Caire, se montra actif, vigilant, sévère sans rigueur, et une confiance mutuelle tarda peu à renaître entre les habitants et nos soldats. Le soin qu'avait d'ailleurs pris Bonaparte de ne faire peser sa vengeance que sur les grands coupables, lui ramena bientot l'affection de la multitude, qui parut se repentir d'avoir trop facilement cédé à de perfides insinuations. Des sympathies de plus en plus vives, obtenues non moins par la bonne discipline des troupes que par la modération du général en chef, entourèrent des lors les Français, et leur permirent de poursuivre activement le cours des travaux et des créations de toute sorte qui devaient signaler leur sejour en Égypte.

Dejà, par les soins de Bonaparte, les places d'Alexandrie, de Rosette et de Damiette avaient été mises en bon état de défeuse, et semblaient à l'abri de toutes les attaques qui pouvaient être dirigées contre elles, tant du côté de la mer que du côté de la terre. Après la révolte du Caire, le général en chef sentit qu'il y avait urgence à doter aussi cette capitale d'un système de fortifications qui pût à l'avenir la préserver nonseulement des entreprises du dehors, mais des suites de quelque autre tentative intérieure. D'une part donc, les ouvrages de la citadelle recurent des augmentations considérables; de l'autre, la construction de cinq nouveaux forts, qui tous les cinq dominerent la ville, et dont un s'eleva sur l'emplacement d'où les batteries du général Dommartin avaient bombardé la grande mosquée El-Azhar, fut décidée, commencée, promptement achevée. De plus, on abattit dans la ville même tous les obstacles qui génaient la communication des différents quartlers, la circulation des voies principales, et l'accès ou l'issue des grandes places. C'est dire qu'on supprima tout d'abord les portes qui existaient aux deux extrémités de presque toutes les rues et qui se fermaient chaque soir. Puis, on relia le Caire à Boulacq par une excellente chaussée, garnie de fossés et de parapets, et supérieure au niveau des plus hautes inondations du Nil. Un pont de bateaux fut établi entre la rivo droite du fleuve et l'île de Rodah. Un deuxième pont volant vint réunir l'île de Gizeh à la rive droite. Enfin le village même de Gizeh fut entouré d'une bonne muraille crénelée qui le mettait à l'abri d'un coup de main.

L'exécution de ces travaux purement militaires n'entrava ni la marche de l'industrie, ni la création des nombreux établissements civils qui fournissent à la paix et à la guerre elle-mêtne les mille ressources dont elles ont besoin.

On construisit au Caire des moulins à eau et des moulins à vent, qui donnèment d'aussi belle farine qu'en France. On y multiplia les fours, et le pain non-seulement devint dès lors aussi commun qu'il avait été rare auparavant, mais se mangea aussi bon qu'à Paris.
On fonds sur le bord du canal de

Rodah, à un quart de lieue dn Caire, un hospice capable de recevoir cinq cents malades, et dans lequel chaque malade aurait son lit, ou plutôt son panier. Comme en effet l'Égypte manque de bois, on imagina de suppléer aux couchettes par de grandes mannes d'osier dans lesquelles on plaçait des matelas de coton ou de laine et des sommiers de paille de blé ou de pallle de mais. En peu de temps cet hospice fut aboudamment fourni de toutes les choses nécessaires. Puis on fonda, dans l'île même de Rodah, un lazaret magnifique, où les lois sanltaires les plus rigoureuses furent mises en vigueur à la première apparition de la peste.

Alexandrie, Rosette, Damiette, eurent plus tard, comme le Caire, leurs moulins à farine et leurs fours à pain, leur hôpital et leur lazaret; des salpétrières et des moulins à poudre furent pareillement établis sur divers points; mais le Caire, à titre de capitale, conserva un grand nombre de priviléges.

Le Caire possèda, sous le nom de Lycée de la patrie, un collège consacré à l'éducation des enfants du sexe masculin nés en Égypte de parents français.

Le Caire posseda un liôtel de la monnaie. On y frappa une innombrable quantité de médins, et ce fut une opération avantageuse, car elle rapportait au trésor plus de soixante pour cent. Le médin, appelé encore para, avait depuis longtemps cours dans le pays. C'est une petite pièce de cuivre dans laquelle entre un atome d'argent, et qui vaut envirou deux centimes. Elle est ronde, large seulement comme un trèspetit pain à cacheter, et en même temps si mince, qu'on ne s'expose pas à les compter au vent, qui les disperserait. Les marchands égyptiens ne serrent amais leurs médins ailleurs que dans leur bouche, et souvent ils en portent ainsi cent cinquante, deux cents même, sans qu'on s'en aperçoive à leur voix, sans qu'ils en soient génés pour boire ou pour manger. Rien, dans les premiers temps, ne semblait si drôle à nos soldats que de les leur voir cracher dans leurs mains chaque fois qu'ils avaient à rendre de la monnaie. Les médins circulaieut non-seulement en Egypte, mais encore en Afrique et dans les déserts de l'Arabie, et loin de présenter l'inconvénient ordinaire des pièces de cuivre, loin de gêner les transactions ou de nuire au change, y aidaient beaucoup.

Le Caire posséda deux journaux, l'un de science et de littérature, sous le titre de Décade égyptienne, l'autre de politique, sous celui de Courrier d'E-

Le Caire posséda un théâtre.

Le Caire posséda de vastes ateliers de serrurerie, d'armurerie, de menuiserie, de corderie, de charronnage et de charpente.

Le Caire posséda des fonderies, des fourneaux à réverbère, des usinses et des manufactures en tous genres, d'où sortireut des canons, des boulets, de l'acier, des sabres, des instruments d'optique et de mathématiques, des draps, des toiles vernies, du carton, du papier, enfin presque tous les produits des arts de l'Europe.

Le Caire, dès qu'on u'y manqua plus des objets de première nécessité, vit le

luxe s'introduire dans ses murs. On eut des lits, des tables, des chaises, des meubles de toute sorte; on eut du linge et des bottes de maroquin; on eut des gobelets et des couverts d'argent; on ent même de la vaisselle plate, que sa légèreté rendait fort portative et par conséquent fort commode. La vaisselle dite de chasse, dont plus tard l'empereur se servit dans ses campagnes, fut fabriquée d'après celle qu'il avait rapportée d'Egypte.

Anrès les orfevres, vinrent les passementiers, vinrent les brodeurs; et les Égyptiens, qui semblent doués du génie de l'imitation, ne tardérent pas à surpasser nos propres ouvriers dans ces diverses branches d'industrie. Ils réussirent notamment à fondre en argent des boutons d'uniforme aux armes de la république, et à les souffler en or avec la plus grande perfectiou.

On devine que les officiers seuls de l'armée se permirent les meubles à l'européenne, le beau linge et les bottes fines, l'argenterie et la vaisselle plate, les broderies et les galons; mais, à défant des recherches du luxe, les simples soldats eurent toutes les douceurs du

bien-être

Le climat de l'Égypte est soumis à d'extrêmes variations de température. Du moins, autant les journées sont chaudes et même brûlantes, autant les nuits sont fraiches et même froides. Dans l'après-midi la chalenr devenait tellement forte, qu'officiers et soldats éprouvaient un égal besoin de faire la sieste; ou si les exigences du service les obligeaient à braver les ardeurs du soleil, ils se trouvaient bientôt les uns et les autres dans un tel état de transpiration. que la teinture de leurs habits en était décomposée. Au contraire, on grelottait souvent de trois à quatre heures du matin. Bonaparte était le seul qui parût ne souffrir ni du chaud ni du froid, le seul qui ne se laissat point aller, en dehors de la muit, à quelques instants de sommeil. Toujours on le vovait vêtu comme à Paris, toujours il portait son uniforme boutonné du haut en bas, et c'etait à peine si de temps en temps une goutte de sueur venait mouiller son visage. Jamais non nlus on ne le vit ieter un manteau sur ses épaules. Cependant,

comme toute l'armée n'avait pas ce tempérament de fer, le général en chef ne négligea rien pour lui allèger les inconvénients du climat et la maintenir en aussi bonne santé que possible.

On habilla toutes les troupes en toile de coton bleu, on leur donna une coiffure de maroquin noir, on y ajouta une chaude capote, en étoffe de laine du pays, qu'elles mettaient la nuit, et à nulle époque elles n'avaient été aussi commodément équipées,

Les soldats recevaient d'ailleurs pour nourriture un pain excellent, de la viande, du riz, des légumes sees, et du café avec un peu de sucre pour remplacer les boissons spiritueuses, alors inconnues

en Égypte. Les distractions ne leur manquaient point. Moyennant quelques paras, ils louaient pour toute une journée un de ces ânes superbes si nombreux en Egypte, et se donnaient tantôt le plaisir de galoper dans les rues de la capitale pour y heurter ses graves habitants qui ne vont jamais qu'au pas, tantôt celui de visiter les campagnes environnantes: ou bien, ils allaient passer leurs heures de loisir au Tivoli du Caire. C'était un établissement créé à l'instar de celui de même nom qui florissait alors à Paris. Des entrepreneurs avaient aisément persuadé au général en chef de mettre à leur disposition le palais d'un bey et son ardin; puis, autant que les ressources locales le leur permettaient, ils y avaient rassemblé toutes les delices qui d'ordinaire constituent ces sortes de paradis terrestres. On v trouvait des salles de jeu et de billard, un cabinet de lecture et des promenades variées, un café, un salon de restaurateur, un orchestre de danse, des concerts, des illuminations, des feux d'artifice, enfin les mille agréments et divertissements qui attirent la foule dans les jardins publics des capitales de l'Europe.

Bien nourris, bien vêtus, bien logés, bien solgnés quand ils étaient inalades, et pouvant s'amuser à peu de frais, que manquait-il à nos soldats pour s'estimer parfaitement heureux en Egypte? Deux choses : recevoir de temps en temps des lettres de leurs familles, et n'être pas tenus à tant de respect envers les femmes du pays. Mais, depuis qu'on avait quité Toulon, on était presque sans inuvelles de France, et la pius ettréme réserve était commandée à l'égard du bous sexe. Ce qui surtout taguinait nos soldats, c'était de ne pas même apercevoir un seul visage fensionis, car les Égyptienles et dais de la commanda de la commanda la commanda de la commanda de la commanda la longue chemise de coton bleu qui formait tout leur habillement, au risque

de montrer le reste de leur corps. Dans les derniers jours de décembre, Bonaparte, qui a pu en deux mois, grâce au calme dont la révolte du Caire a été suivie, prendre toutes les mesures, exécuter tous les travaux, fonder tous les établissements, organiser toutes les créations, accomplir tous les prodiges qui viennent d'être enumérés; Bonaparte, qui a pu en deux mois, grâce au bon vouloir que lui ont enfin montre les habitants, transformer la capitale de l'Égypte, ville si monotone lorsqu'il y entrait naguere avec ses troupes, ville alors vassale de l'Europe et de l'Asie pour le commerce et les arts, en une cité active, industrieuse, commerçante, et qui va maintenant pouvoir se suffire à ellemême; Bonaparte, disons-nous, se propose d'aller sur les lieux résoudre le problème de la jonction de la mer Rouge avec la mer Méditerranée, et rechercher lui-même les vestiges de ce canal fameux de Suez, qui, commencé dès le règne de Sesostris le Grand, continué sous les Pharaons ses successeurs et sous les rois perses qui conquirent et gouvernèrent plusieurs fois l'Egypte, ne fut achevé cependant que sous la dynastie des Ptolémées. Le souvenir gigantesque de la grandeur des premiers rois de l'Égypte ne peut dormir dans la tête d'un homme qui, en débattant un traité de paix dans une petite ville du Frioul venitien, avait rêve l'envahissement de l'Inde par le golfe Arabique. Il tient donc à vérifier par ses yeux ce récit de la vieille histoire. Mais, toujours habile et prévoyant, il veut, avaut de partir pour Suez, ne laisser derrière lui aucune trace de la révolte qu'il a punie, et en signe de réconciliation il va rendre au peuple égyptlen son gouvernement national. Parmi les habitants de la capitale et de ses provinces, il en choisit soixante dont il

forme un divan nouveau, et le gouvernement militaire disparaît.

La réorganisation du divan d'Égypte eut lieu le 25 décembre et fut annoncée aux habitants du Caire par la proclamation qu'on va lire :

## « Habitants du Caire.

« Des hommes pervers avaient égaré une partie d'entre vous; ils ont péri. Dieu m'a ordunné d'eire clément et miséricordieux pour le peuple; j'ai été clément et miséricordieux envers vous.

 J'ai cié fâché contre vous de votre révolte; je vous ai privés pendant deux mois de votre divan; mais aujourd'hui je vous le restitue; votre honne conduite efface la tache de votre résolte.

« Shérifs, ulémas, orateurs des mosquées, făites hieu connaître au peuple que ceux quiud eguieté decœur se déclaveraient mes ennenis viauvont de reique ni dans ce monde ni dans l'autre. Y aurait-il un homme assez avengle pour ne pas voir que le destin lui-même di rige toutes mes opérations? Y aurait-il quel-qu'un assez incredule pour révoquer en doute que tout dans ce vaste univers est soumis à l'empire du destin ?

« Faites connaître au peuple que, depuis que le monde est monde, il était écri qu'apries avoir dériruit les ennemis de l'islamisme, fait abattre les croix, je viendrais remplir la tâche qui m'a été imposée, Faites voir au peuple que dans le saint livre du Coran, dans plus de ving! passages, ce qui arrive a éte prèru, et ce qui arrivera est également expliqué.

« Que ceux que la erainte senle de nos armes empéche de nous maudire changent; cer en faisant au ciel des vœnx contre nous ils sollicitent leur condamnation : que les vrais eroyants fassent des vœux pour la prospérité de nos armes.

« Je pourrais demander à chacun de vous cour; car je sais tout, même ce que vous n'avez dit à personne. Mais ma jour viendra que tout le monde verra avec évidence que je suis conduit par des ordres supérieurs, et que tous les efforts bumains ne personn fier nontre moi. Heureux ceux qui, de bonne foi; sont jes presiers à se mettre avec mui!

#### « Signé, BONAPARTE. »

Le même jour, 25 décembre, Bonaparte se mit en route pour Sucz. On sait que Sucz est unc petite ville avec port située sur la côte septentrionale de la mer Rouge, à vingt-cinq lieues environ

du Caire, à même distance de la Méditerranée. Le désert qui l'environne était peuplé de tribus assez nombreuses et assez redoutables pour que les caravanes qui se rendaient à la Mecque fussent obligées de leur payer un droit de passage. Ces mêmes tribus avaient inquiété plus d'uue fois nos généraux jusque dans la province de Charkieh. et, quoique rudement repoussées chaque fois, elles continuaient encore leurs excursions sur la lisière de la vallée du Nil. La possession du port de Suez inté-ressait tant la réussite des vastes desseins que Bonaparte méditait sur l'Inde, qu'il avait, depuis plus d'un mois déjà, envoyé une assez forte colonne s'emparer de ce point important et tenir en échec les Arabes d'alentour. Dans le courant de novembre, le général Bon était parti pour Suez avec deux bataillons de la trente-deuxième demi-brigade, une compagnie turque formée au Caire, un petit détachement de sapeurs, une pièce d'artillerie et dix matelots ; Il n'avait eu chemin faisant que de légères escarmouches avec les Arabes, était arrivé en quelques jours à sa destination, et maintenant oc-

cupait la ville et le port. Aussi, ce n'était pas une expédition. c'était une simple reconnaissance seientifique, que Bonaparte avait resolue. Ce n'était pas le général en chef, c'était le membre des Instituts de France et d'Égypte, qui s'en allait avec plusieurs de ses collègues explorer les restes du canal par lequel la mer Rouge communiquait autrefois avec la Méditerranée, et qui voulait accomplir lui-même cette exploration, non moins utile sous le rapport de la géographie ancienne et moderne, qu'importante sous celui des grands résultats politiques et commerciaux qu'elle pourrait produire. Bonaparte ne prit donc avec lui qu'une faible escorte de chasseurs à cheval, et deux de ses généraux . Dominartin et Berthier : au contraire il emmena uue partie des membres de l'Institut d'Égypte, notamment Berthollet, Monge, Costaz, Dutertre, Lepere et Bourienne. En tout, la petite caravane ne comptait pas trois ceuts personnes. On alla comper le soir du 25 sur la limite du désert, en un lieu que les indigènes appellent Birket-el-Hadgi, c'est-a-dire Luc des pélerins, et non loin duquel se voient encore quelques vestiges de l'ancienne Héliopolis.

Le lendemain 26 l'on bivouaqua à dix lienes dans le désert même, et l'on atteignit Suez le 27.

Bonaparte pendant la journée du 28 s'occupa de reconnaître la ville, le port, la côte avoisiuante, et d'ordonner tout ce que les besoins de la place exigeaient sous le rapport de la désense, de la marine et du commerce. Ainsi, après s'être convaincu que les barques seules ont accès dans le port, mais que des frégates peuvent mouiller auprès d'une pointe de sable qui s'avance à une lieue dans la mer, il arrêta, comme cette pointe est découverte à marée basse, d'y faire construire une batterie qui protégeât le mouillage et défendît la rade. Le jour suivant, il reçoit plusieurs députations d'Arabes qui viennent demander tous l'amitié des Français; il établit un nouveau tarif de douane, qui sera plus favorable au commerce avec l'Arabie; enfin il prend diverses mesures par suite desquelles les marchandises débarquées à Suez devront s'acheminer plus promptement et plus surement sur le Caire ou sur Belbeis.

Le 30 il traverse la mer Rouge, à l'endroit où les Israélites l'ont traversée trois mille trois cents ans augaravant. et c'est comme eux à pied sec. Les flots ne se sont pas écartés devant lui par un nouveau miraele, les flots ne lui ont pas livré passage comme entre deux murailles, mais les gens du pays lui ont indique, en face de Suez même, un ensablement que la marée basse rend guéable. Il passe done, et va visiter à trois quarts de lieue du rivage l'endroit saint qu'on appelle toujours en arabe les Sources de Moise, et où se trouvaient, suivant la tradition, les rochers que le conducteur du peuple de Dieu frappa d'une baguette pour en faire jaillir des eaux vives et limpides. Les rochers ont disparu, mais les sources existent encore. Elles sont au nombre de cing, et s'échappent en bouillonnant du sommet de petits monticules desable. Leur eau, qui est potable quoique un peu saumâtre, coule par un petit aqueduc moderne à demi ruiné vers des citernes creusées au bord de la mer et destinées sans doute à servir d'aiguade aux bâtiments qui naviguent dans

84 ces parages. En retournant à Suez, Bonaparte et les autres Français coururent le plus grand péril. Bien peu s'en fallut qu'ils n'enrouvassent le sort de Pharaon et de l'armée égyptienne marchant à la poursuite des tribus d'Israel. Le gué qu'on avait franchi facilement le matin se trouva couvert le soir par la marée haute; on dut alors remonter vers le fond du golfe; mais l'Arabe qui dirigeait la marche avait dérobé la gourde d'eaude-vied'un de nos chasseurs, et, se trouvant à moitié gris , il calcula mal la hauteur du flux sur cette côte, qui est extrêmement basse. Bientôt les chasseurs qui étaient en tête de la colonne crierent que leurs chevaux nageaient. On serapprocha donc de la côte, et, après avoir préalablement relevé la position de Suez, on s'achemina dans la direction de cette ville ; mais, la nuit survenant, on ne tarda guère à s'egarer et à s'apercevoir que plus on avançait, plus la marée montait. On ne savait plussi l'on marchait vers l'Afrique ou vers l'Asie, vers le rivage ou vers la pleine mer. Que faire? Qu'on avance davantage, qu'on perde cinq minutes à délibérer, et l'on va périr... Non, personne ne périra; Bonaparte a trouvé, pour le salut de tous, un de ces movens prompts et simples qui ne font janiais défaut à un esprit calme. Il s'établit le centre d'un cercie, place autour de lui, sur plusieurs rangs de profondeur et comme autant de rayons, tous ceux qui partagent son danger, numérote les chefs de file de ces petites colonnes rayonnantes, leur ordonne de marcher devant eux, et les fait suivre successivement à dix pas de distance par les autres cavaliers de leur colonne. Quand un des chefs de file crie que son cheval nage, Bonaparte le rappelle sur le centre ainsi que tous ceux qui le suivent, et leur fait reprendre la direction d'une autre colonne dont le chef de file n'a pas encore perdu pied. En quelques instants, tous les rayons lancés dans des directions où l'on perdait pied, ont été rappelés tour à tour, et mis à la suite de celui dans la direction duquel on ne le perd pas. On retrouve ainsi le bon chemin, mais ou n'arrive à Suez que vers minuit, et lorsque dejà les chevaux ont de l'eau jusqu'au-dessus du poitrail; car dans cette partie de la côte la marée monte jusqu'à vingt-deux pieds.

Bonaparte quitta Suez le 3t; mais tandis qu'une partie de ses compagnons se rendait directement au Caire, Bonaparte lui-même, avec les autres (parmi lesquels nous n'avons pas besoin de dire qu'étaient ses collègues de l'Institut), côtoya la mer Rouge vers le nord, et, parvenu à deux lieues et demie de Suez. eut l'honneur de reconnaître le premier les vestiges du canal de Sésostris. Radieux de sa découverte, il se mit à la tête des savants qui l'accompagnaient, galopa avec eux pendant l'espace de quatre heures dans le lit même du canal, et eu vérifia ainsi la direction jusque dans le volsinage des lacs Amers. Là toute trace semblait disparaître. Il alla done rejoindre la caravane au village d'Hadjéroth; mais le lendemain, au lieu de poursuivre sa route vers le Caire, il voulut achever la reconnaissance qu'il avait commencée la veille, et dans ce but il gagna Belbeis. Aux environs de cette ville sont les restes d'un autre canal qui va aboutir au Nil, et l'on serait tenté d'y voir la continuation ou plutôt l'extrémité du conal de Suez, qui, en effet, ne communiquait à la mer Méditerranée que par le fleuve. Mais cette hypothèse offre-t-elle quelque fondement? La partie de canal dont il s'agit servit-elle jamais à la communication des deux mers? C'est une question que nos savants, malgré l'examen le plus attentif des localités, et malgré l'étude la plus minutieuse du mode d'exécution des travaux, n'ont pas cru devoir trancher. Aujourd'hui elle est encore indécise. Aujourd'hui encore, les seuls vestiges certains qu'on paraisse avoir retrouvés du canal de Suez commencent à deux lieues et demie au nord de la petite ville de ce nom, se prolongent, sans interruption, l'espace d'environ cinq lienes, et, après s'être perdus dans les sables immenses et toujours mouvants du désert, ne reparaissent plus que dans l'oasis d'Houareb, à quelques lieues de Belbeis. Quoi qu'il en soit, Bonaparte, rentré au Caire le 3 janvier 1799, ordonna bientôt à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées Lepère de retourner à Suez, d'y prendre une escorte suffisante, et de lever géométriquement tout le cours du canal des Ptolemées. Bona-

parte songeait-il donc à rouvrir ce canal?

Pourquoi non, puisque le calife Omar l'avait bien rouvert une fois déjà, et que, grâce à lui, les Arabes y avaient encore uavigué pendant plus d'un siècle? Dans tous les cas. Bonaparte tenait à ce que l'existence d'un des plus grands ouvrages qu'aient accomplis les hommes civilisés ne pût désormais être inise en doute par personne..., et il y a réussi.

Pendant cet examen scientifique étaient enfin arrivées des nouvelles de France. Un petit navire de commerce s'était glisse dans le port d'Alexandrie malgre les croiseurs anglais, et avait apporté des paquets de lettres, des liasses de journaux français et de journaux étrangers. Journaux et lettres. Kleber s'était hâté de tout expedier vers la capitale, et Bonaparte les y trouva à son retour de Suez. Journaux et lettres contensient sur l'expédition d'Égypte. sur l'effet que ses heureux débuts avaient produit en Europe, sur les conséquences fâcheuses que pouvait au contraire produire la perte de la bataille navale d'Aboukir, une multitude de documents et de détails qui excitérent au plus haut degré l'intérêt du général en chef et des soldats.

Par exemple, le Moniteur du 17 septembre 1798 publiait le premier aveu officiel que le gouvernement français ent encore jugé convenable de faire au sujet de l'expédition d'Égypte. C'était pour la forme un message que le Directoire exéeutif avait adressé la veille au conseil des Anciens et au conseil des Cinq Cents; ce n'était au fond qu'un manifeste destiné à instruire l'Europe des motifs d'une entreprise sur laquelle on n'avait eu jusqu'alors que de vagues données, et à justifier ainsi l'agression du général Bonaparte. Le message du Directoire aux deux conseils est une pièce trop historique pour qu'il nous soit permis de la passer sous le silence. En voici donc le texte même :

# - Citoyens représentants,

- Le Directoire s'empresse d'apprendre au Course législatif que les troupes françaises sont catrères en Egypte. La sation française, la Porte Ottomane elle-même, et les peuples opprimés de ce pays superbe et malheureux out enfin des vengeurs.
- « Cet évécement mémorable était dès longtemps entrevu par un petil nombre d'hommes

à qui les idées glorieusement utiles sont familières; mais on a'était trop accoutumé à le ranger parmi les objets chimériques. Il était réservé à la France républicaine de réaliser ce nouveau prodige. Les causes qui l'ont préparé et qui en consacrent le succès doivent être retracées en ce moment.

Depuis près de quarante nus, les bey, tree les maneibles, ce esclevés dominateurs de l'Egypte, accubirent des plus odientes vertaux les remaisses des l'acques est de l'acques est d'acques est

Die cet instan, mais surtout depuis l'époque où la l'rance se contitue en république, les Français éprouvèrent en Égypte des vezations mille fois plus révoltantes ; il fint aixé de reconnaltre la l'influence et les fureurs du cabinet britannique. Les avanies de tous les genres se multiplièrent, souvent même sans le prétexte du besoin, et toutes réclamatious furect étouffices.

en Soute-de la république, le consul voulut per en juisses representation à Mourad-bey, pu sujet d'exaction extraordinaires ordonnées par cet surrapater courre les oépociants français; le bey, loir de se montrer disposé à acquiescre à se demanle, fit à l'instant transporter chez le consul lui-même la force armée, avec ordre d'y ester jusqu'às ce que tout le frnit de cette odieuse concussioo lui est été livré.

« Vers la fin de cette même année , les vexations s'accrurent à un tel point , que les Français établis au Caire , presés de niettre leurspersonoes et les restes de leur fortune hors de res imminents dangers, se décidérent à transorter leurs établissements à Alexandrie. Mais Mourad-hey s'indigna de cette résolution; il ordonna qu'oo les poursuivit dans leur fuite, les fit rameoer connue de vils criminels, et redonbla de fureur coutre eux tous, lorsqu'il crut savoir qu'un des fugitifs avait pour frère un membre de la Convention nationale, contre laquelle il vomissait d'effrovables iniures.

 Alors sa tyrannie ne conout plus de hornes : la nation française se trouva prisonnière en Egypte. Le bey, tourmenté à chaque instant de la crainte que quelqu'un n'essayat de tromper sa surveillance, osa dire à notre consul que si un seul des Français le tentait, tous et le consul lui-même payeraient cette fuite de leur tête.

« Tant d'audace et de fureur se conçoivent à peine de la part même d'un tyran, alors surtout qu'il existait eotre celui-ci et les négociants français de si nombreux rapports d'interet. Bientot il sentit que cette excessive tyrannie ne lui serait pas longtemps profitable : il rendit done, sur la demande du grandvisir, non les sommes extorquées, mais la liberté aux Français; et alors même, pour orix de ce qu'il réputait une grace, il leur nposa de nouveaux sacrifices pecuniaires.

a Les Français purent done, dans l'an tre s'établir à Alexandrie; mais là, ainsi qu'à Rosette et autres places situées sur les bords de la Méditerrance, ils furent constamment livrés à la rapacité de tous les agents subalternes. Ces agents du bey, plus vils et plus brigands que lui, s'emparaient avec violence des marchandises françaises à mesure qu'elles arrivaient dans la port ; ils en fixaient euxmêmes les prix, et se constituzient encore maitres du mode de payement. Opposait-on la moindre résistance, la résistance la plus légitime, les moyens de force étaient mis en usage pour la faire cesser. C'est ainsi qu'à Rosette les portes de notre vice-consul forent enfoncées, ses fenêtres brisées, et qu'on osa tourner sur lui une arme à feu, parce qu'il n'avait pas voulu se soumettre à une contribution à laquelle Monrad-bey lui-même avait ordonné de soustraire les Français, Nonobstant cet ordre du bey, il failut que le consul cédát à la

« Entin, le az nivôse de l'an v, Koraim, douanier de Mourad-bey à Alexandrie, a fait assembler tous les droguans, et leur a déclaré que la plus légère violation de ce qu'il nomme les droits de son maître serait punie de cinq cents coups de baton , sans égard pour le caractere consulaire. Peu de jours auparavant il avait menacé un drogman de lui faire couper la tête et de l'envoyer à son consul.

« Ainsi tous les droits des nations étaient

violés dans la personne des Français avec la plus audacieuse impudeur; tous nos traités avec la Porte, toutes nos capitulations, mè-prisés par les beys et par les derniers de leurs agents, sous prétexte, disent-ils, qu'eux n'y ont pas concouru; le caractere de notre consul méconnu, outragé ; la vie et la liberté des Français à chaque instant compromises, et

leur fortune livrée au pillage, « La république française ne pouvait laisser plus longtemps impunisces nombreux attentats, visiblement inspirés par l'Angleterre. Sa patience avait été extrême, l'audace des op-

presseurs s'en était accrue. « Que restait-ilalors au gouvernement fran-

ais pour obtenir justice de tant d'injures? Plusieurs fois, par l'organe de son envoyé, il avait adresse des plaintes à la Porte; mais, si l'on en excepte l'expédition de Hassan-pacha, en 1786, qui tontelois ne frappa que les deux beys, sans réparer en rien le passé et sans pourvoir à l'avenir, tout ce que la Porte crut pouvoir faire, fut d'autoriser le grand-visir à ecrire en notre faveur quelques lettres au pacha d'Égypte, qui ne pouvait rien, et aux deux beys, qui, pouvant tout, étaient bien résolus de n'accorder à cette recommandation qu'nne déférence illusoire. C'est ainsi qu'en l'an rv, otre ambassadeur à la Porte ayant envoyé en Egypte un agent mnni de lettres du grand-visir, cet agent obtint, non des réparations véritables, non la restitution des sommes immenses extorquees aux Français, mais quelques stipulations dérisoires portant réduction de droits sur certaines marchandises, conformément aux aociennes capitulations. Or, à peine cet agent fut-il parti, que Monrad-bey donna l'ordre, bien ponctoellement observe, de remettre la taxe des droits précisément au même taux où, avant l'arrivée de notre agent, ils avaient abusivement été élevés,

« L'appui de l'empire Ottoman ponr protéer les Français était donc évidemment sans force et sans énergie ; et comment en eut-il résulté quelque effet durable en notre faveur, lorsque la Porte était parveone à ne pouvoir plus se protèger elle-même contre les beys; lorsqu'elle se croyait obligée de souffrir que trois millions d'Egyptiens, qu'elle appelait ses sujets, fassent devenus les victimes les plus malheureuses d'une oppression étrangère; ne son pacha fût traité en Égypte comme le dernier des esclaves; qu'insensiblement on eût dépouillé le Grand Seigneur de l'universalité des droits dont il jouissuit sur les terrés ; qu'entio on ne lui payat plus les contributions qu'il s'était réservées lors de la conquête d'Egypte par Selim 1er? Tout cela demontrait sans doute que sa souveraineté sur ce pays n'était plus qu'nn vain nom; et sprés surtout

les essais infructueux de nos démarches, il eut été peu conséquent d'attendre encore de sa part un intérêt plus effectif pour nous, qu'il ne pouvait et n'osait en manifester pour lui-même.

« Il ue restait donc évidemment qu'à nous rendre justice à nous-mémes par la voie des armes, en faisant expier à ces vils usurpateurs, soudoys par le cabinet de Saint-Jaues les crimes dont ils se sont rendus coupables envers nous. L'armée française à est présente le 13 messidor, elle a été reçue à Alexandrie et à Rossette, et le 5 thermétoir elle set entrée

au Caire.

Ainsi, d'odieux usurpateurs ne fouleront
plus cette terre antique et feconde que le temps
n'epuise pas, qui se rajeunit tous les ans par
une sorte de prodige, où la végétation est
d'une activité incroyable, et où croissent en-

semble les plus riches productions des quatre parties du monde,

« Qu'on ne dise pas qu'aucune declaration de guerre în precide cette exploition; et à qui donc edi-elle été faire? À la Forte Ottoqui donc edi-elle été faire? À la Forte Ottocette ancienne little de la France, et de lui impater une oppression dont elle était la beyz run telle autorite rétait et ne pouvait de la comme de la comme de la comme de la proper de la comme de la comme de la comme de proper de la comme de la comme de la comme de proper de la comme de la comme de la comme de précerce que sous allons réellement combutrelevant de la comme de la comme de la comme de précerce que sous allons réellement combutlement de la comme del la comme de l

« C'est donc avec surabondance de droits que la république s'est mise en position d'obtenir romptement les immenses réparations qui lui étaient dues par les usurpateurs de l'Égypte; mais elle ne veut point n'avoir vaincu que pour elle même. L'Égypte était opprimée par des brigands : les Egyptiens seront venges ; et le cultivateur de ces contrées fécondes jouira enfin da produit de ses sueurs, qu'on lui ravissait avec la plus stepide barbarie. L'autorité de la Porte était entièrement méconnue; elle recueillera, par les mains triom-phantes des Français, d'immenses avantages dont elle était privée depuis longtemps. Eulin, pour le bien-être du monde entier, l'Egypte deviendra le pays de l'univers le plus riche en productions, le centre d'un commerce im mense, et surtout le poste le plus redoutable contre l'odieuse puis ance des Anglais dans l'Inde et leur commerce nsurpatenr.

« Signé : LAREVELLIÈRE-LEPEAUX , TREIL-HARD et MERLIS. »

Nous pensons avoir suffisamment expliqué dans les premières pages de notre récit le véritable but de l'expédition d'Égypte, pour nous en remettre à la segacité des lecteurs du soin d'apprécier si tous les griefs, quelque réels qu'ils fussent, allégués par le Directoire coutre les beys et les mameluks, n'etaient pas plutôt des prétextes que des raisons.

Au reste, et comme tous les journaux, comme toutes les lettres qu'on venait de recevoir au Caire en faisaient foi, personne en France ni en Europe n'avait pris le change, personne n'avait attendu la tardive déclaration officielle du

n'avait pris le change, personne n'avait attendu la tardive déclaration officielle du gouvernement françois pour deviner que l'expedition tendait aux bords du Nil, et que c'était une machine de guerre uniquement dirigée contre la puissance britannique. Le profond mystère qui avait entouré la destination de notre flotte au moment où elle sortait de Toulon n'avait pas duré longtemps. La prise de Malte était bientôt venue ouvrir la voie aux conjectures. Malte, réputée imprenable, et conquise en quelques heures, avait jeté un singulier éclat sur les nouveaux Argonautes. Puis, coupsur coup, le débarquement de l'armée expéditionnaire sur la côte égyptienne, l'occupation d'Alexandrie, la victoire des Pyramides, l'entrée au Caire, cette suite de merveilles accomplies en courant et annoncées à l'Europe par un seul bulietin, avaient non-seulement dissipé tous les doutes, mais frappé tou-tes les imaginations d'enthousiasme ou d'effroi. L'Égypte et Bonaparte étaient devenus le sujet de tous les entretiens. Le nom du jeune général, si grand naguère lorsqu'il arrivait des Alpes, avait produit, arrivant des contrées lointaines de l'Orient, un effet plus prodigieux encore. Et ce n'etait rien que la conquête de l'Égypte déjà presque achevée par lui. On ne la regardait que comme un prélude à des entreprises bien plus gigantesques encore. Bonaparte, disaient tous les journaux et répétaient toutes les lettres, allait traverser la Syrie et l'Arabie, allait se ieter sur Constantinople ou sur l'Inde.

La nouvelle de la fatale issue de la bataille d'Aboukir, suiventà si peu d'intervalle le glorieux bulletin des premiers succès de l'expédition, n'en avait pas détruit leprestuge; mais, écrivait-on, elle avait réveillé toutes les espérances de nos ennemis, et allait sans doute hâter. le succis de leurs trames. L'Angleterre, qui était sérieusement alarme pour sa préentinence commerciale, et qui épaint toujours l'occasion de susciter à la France des embarras nouveaux, avait rempli Constantinople de ses intrigues et de son or. Le Grand Seigneur n'elt pas dramadé mieux que d'etre délivre pas dramadé mieux que d'etre délivre perder l'Egypte, et, ajoutali-on, il veusit de nous declarre la guerre.

Le fait n'était que trop certain, ear on sait que la Sublime Porte déclara solennellement la guerre à la France des le 4 septembre 1798. Mais Bonaparte ne vit là qu'un vain bruit dénue de fondement. Bonaparte se refusait à croire que la Porte, pour une province depuis longtemps perdue, se fut brouillée avec son amie naturelle, la France, et se fut liée avec ses ennemis les plus redoutables, la Russie et l'Angleterre. Bonaparte avait bienété déjà informé vaguement des dispositions hostiles du gouvernement turc à l'égard de la république française; quelques lettres reçues de Rhodes et de Chypre l'avaient bien instruit des vexations que les autorités turques se permettaient envers les citoyeus français qui par hasard se trouvaient dans ces fles, et surtout envers les consuls et autres agents du gouvernement républicain: mais aucun acte officiel de la Porte n'était encore parvenu à la connaissance du général en chef. Les communications indirectes qu'on devait aux croiseurs anglais, les rumeurs même qui circulaient en Egypte par suite des nouvelles venues de Syrie, pouvaient n'être considerées que comme des manœuvres tendant à faire insurger les habitants contre la domination française; elles ne prouvaient point que le Grand Seigneur eut dejà, comme on l'écrivait de Paris, déclaré la guerre à la république, deja pris des mesures pour tenter de remettre l'Égypte sous l'autorité de son pacha, ou plutôt sous celle des beys.

Piein de conflance dans l'habiteté diplomatique du citoyen Talleyrand, que le Directoire avait promis d'envoyer comme ambassadeur a Constantiopie, Bonaparte ne pouvait se persuader que le gouvernement turc vouluit courir les chances d'une guerre sans profit réel pour lui, puisque ravir l'Egypte aux beys

n'était eauser à la Sublime-Porte qu'un faible dommage, et que d'ailleurs la France devait an besoin lui offrir des compensations. Tout à cette idée, il résolut d'expédier pour Constantinople une caravelle turque qu'il avait jusqu'alors retenue dans le port d'Alexandrie, en ordonnant au capitaine de ce bâtiment de prendre à son bord une personne qu'il chargeait d'une mission particulière auprès de l'ambassadeur français et du grand-visir. Cette personne était le citoyen Beauchamp, consul de France à Mascate, qui se trouvait alors en Égypte. Les instructions qu'elle emportait et qu'on va lire prouvent de la manière la plus évidente que Bonaparte, comme nous venons de l'avancer, persistait à croire les dispositions du cabinet ottoman plutôt pacifiques que guerrières :

« A votre arrivée à Constantinople, - était-il dit dans les instructions remises au consul de Mascate, - vous ferez connaître à notre ministre noire situation dans ce pays-ci. De concert, vous demanderez que les Français qui ont été arrêtés par divers converneurs soient mis en liberté, et vous ferez connaître le contraste de la conduite de ces gouverneurs avec la notre. Vous ferez connaître à la Porte que nous voulous être ses amis; que notre expedition d'Egypte a eu pour but de punir les mameluks, les Anglais, et d'empêcher le partage de l'empire Ottoman que les deux empereurs de Russie et d'Autriche ont résolu; que nous lui prêterons secours contre eux, si elle le croit necessaire. Vous demanderez impérieusement, et avec beaucoup de fierté, qu'on relache tous les Français arrêtes, qu'autrement cela serait regardé comme une déclaration de guerre. Vous direz que j'ai écrit plusieurs fois au grand-visir sans avoir obteuo de réponse; et qu'enfin la Porte peut choisir en mu, ou un ami capable de la faire triomplier de tous ses enpemis, ou un enuemi aussi redoutable que tous ses ennemis enseurble. Si la Porte ne nous a point déclare ta guerre, vous paraîtrez à Constantinople comme pour demander qu'on reliche les consuls frauçais arrêtés, et qu'on laisse libre le commerce entre l'Égypte et le reste de l'empire olloman; si la guerre était déclarée, que la Porte ent fail arrêter notre ministre et les Français qui sont à Constantinople, vous lui direz que je lui renvoie sa caravetle comme une preuve du desir qu'a le gouvernement français de voir se renouveler la bonne intelligence entre les deux Elats, el en même lemps vous réclamerez notre ministre et les autres Français. Yous ferez au gouvernement turc plusieurs notes pour détruire co que l'Angleterre et la Russie auraient pu imaginer contre nous, et vous reviendrez.

La caravelle apporeilla le 15 janvier; mais, à peine en mer, le capitaine turc livra aux croiseurs anglais le citoyen Beauchamp, qui fut envoyé par eux prisonnier de guerre à Constantinople, et renfermé eusuite, d'après l'ordre du Grand Seigneur, dans un des châteaux

forts de la mer Noire.

En effet, tandis que Bonaparte se bercait d'espoirs chimériques, le Directoire avait laissé le champ libre aux intrigues de l'Angleterre. Le Directoire n'avait tenté aucun effort pour balancer l'influence anglaise à Constantinople. Bonaparte, au moment de partir pour Toulon, où il allait s'embarquer, avait obtenu du Directoire la promesse positive que le citoyen Talleyrand serait envoyé comme negociateur auprès du sultan; mais, contrairement à cette promesse, dont nous avons vu que Bonaparte gardait bon souvenir en Egypte, contrairement même à un engagement personnel que le citoyen Talleyrand avait pris envers le jeune général, le célèbre diplomate n'avait point quitté Paris. Pourquoi? On ne saurait ledire au juste. Étaitce parce que le citoven Talleyrand, alors ministre des affaires etrangeres de la république, et voyant se former l'ouragan de la deuxième coalition, avait peusé que sa présence serait plus utile encore a Paris qu'à Constantinople? N'était-ce pas plutot qu'après la bataille d'Aboukir. il avait désespéré du succès de l'expédition d'Égypte, et cru que la brillante étoile du lièros des campagnes d'Italie commençait à pâlir pour bientôt s'éclipsertout à fait? Quoi qu'il en soit, l'Angleterre avait su mettre à profit la négligence du gouvernement républicain. L'ambassadeur anglais près la Porte, secondé par l'ambassadeur russe, avait employé tous les ressorts de la politique la plus astucieuse pour persuader au sultan que l'ambition de la France était insatiable, qu'après avoir bouleversé l'Europe elle voulait révolutionner l'Orient, et qu'au mépris d'une antique alliance elle venait d'envahir la plus riche

province de l'empire turc. Le citoven Aubert-Dubayet, notre chargé d'affaires à Constantinople, n'avait point eu assez de credit pour détruire l'effet des perfides suggestions de l'ambassadeur britannique, et démontrer au gouvernement ture que son intérêt véritable était bien plutôt de s'opposer à la domination maritime de la Grande-Bretagne, qu'aux efforts tentés par la France afin d'alfranchir le commerce dans tout l'univers. L'ambassadeur britannique et l'ambassadeur russe avaient donc réussi à imposer au Grand Seigneur les diverses déterminations qu'ils avaient voulu. Docile à leurs conseils, le sultan Sélim III avait déclaré la guerre à la république, ordonné la réunion de troupes considérables pour aller reconquérir l'Egypte, fait enfermer au château des Sept-Tours la légation française, enfin publié contre la France, sous le titre de firman, l'outrageant et calomnieux manifeste qu'on va lire, et qui avait été à peu près rédigé dans les bureaux de la legation anglaise à Constautipople:

« Au nom de Dieu, elément et miséricordieux, gloire au Seigneur maître des mondes l « Salut et paix sur notre prophète Mahomet, le premier et le dernier des prophètes; sur sa famille et sur les compagnons de sa mission,

« Les Français (Dieu veuille détruire leur pays de fond en comble, et couvrir d'ignominie leurs drapeaux!) sont une nation d'infideles obstines et de scélérats sans frein. Ils nient l'unité de ces Être suprême qui a créé le ciel et la terre; ils ne croient point à la mission du Prophète, destiné à être l'intercesseur des fidèles au jugement dernier; on, pour rui-ux dire, ils se moquent de toutes les religions; ils rejettent la croyance d'une autre vie, de ses récompenses et de ses supplices ; ils ne eroient ni à la résurrection des corps , ni au jugement dernier, et ils pensent qu'un aveugle hasard préside à leur vie et à leur mort, qu'ils doivent leur existence à la pure malière, et qu'après que la terre a reçu le corps, il n'y a plus ni resurrection, ni compte à

rendre, ni demande, ni réponse.
«En conséquence, ils se sont emparés des riélesses de leurs temples, ils ont dépouillé leurs croix de leurs ornements, et ils ont chassé

leurs vienires, leurs prêtres et leurs religieux.
« Les livres divins, inspirés aux prophètes, ne sont, à leur dire, que menonge et imposlure, et ils regardent le Coran, l'Aneien Testament et l'Évançile comme des fables. Les

prophètes, tels que Moise, J'ésus et Mabomet, ne sont, selon eux, que des hommes comme les autres, qui n'ont jamas cu de mission, et qui n'ont pu en imposer qn'à des ignorants. Ils pensent que les bommes, c'étant nes 'éganx, doivent être également libres; que toute distinction entre eux est injuste, et que chacun doit être le maître de son opinion et de sa manière de virce.

neere de vivre.

« Gest sur d'aussi faux principes qu'il not bâti une nouvelle conditution et fait des lois auxquelles a préside des fouces. Les réligions; tils ont legitime tout ce qui était défendu; ils ont legitime tout ce qui était défendu; ils ont legitime tout ce qui était défendu; ils ont legitime tout expuire de le concupierence; ils se sont persus due un déside derreurs inentrienlèse ; et, en êga-rant la vile populace, ils en ont fait un peuple de pervers et de scélérats.

ple de pervers et de secterats, « Un de leurs principes diaboliques est de souffler partout le feu de la discorde, de mettre la désunion parmi les souverains, de troubler les empires, et d'exciter les sujets à la tréolte par des écrits mensongers et sophistiques, dans lesquels ils disent avec imprudence : « Nous sommes frères et amis, les

« mêmes intérêts nous unisseot, et nous avons « les mêmes opinions religieuses, »

« Essuite viennent de futiles promesses ou des meanes inquiétantes; en ou mot, ils ont appris à distiller le crime et à se serrir babilement de la fraude et du parjure. Il se sont enfoncés dans une mer de vices et d'erreurs; ils se sont réunis sous les drapeaux du démon, et ils ne se plaisent que dans le désordre, ne suivent que les inspirations de l'enfer. Leur conscieme n'est janais troublée par les remords et la erainte de faire le mal.

« Aucun dogme, aucune opinion religieuse ne les réunit; ils regardent le larcin et le pillage comme un butin légal, la calomnie comme la plus belle éloquence, et ils ont détruit tous les habitants de la France qui n'ont pas voulu adopter leurs nooveaux et abaurdes principes.

Toutes les nations curopéennes ont été alarmèces de leur audoce et de leurs forfaits, et alors ils se sont mis à aboyer comme des chiens, à lurfer comme des louge, et, dans mes et sur fontes les républiques pour détrure leurs gouver-mements et leurs régleons, pour enlevre leurs femmes et leurs enfants. Des riviers de sang on a therweit le terre, et les dessens, vivia-via de quelques nations qui ont été forcées des soumestres.

" Mais, en preuve de leurs trahisons et de leurs noirs projets contre le peuple musulmau, on peut citer une lettre adressée à Bonaparte,

général en chef de leurs armées réprouvées, par les Directeurs de leur infâme république; l'un de nos agents secrets nous en a envoyé une copie, et nous allons vous la traduire littéralement, en vous invitant à la bieu médi-

a tierement maitres. « Un bon moyen encore à employer, c'est « de semer adroitement les haines, les dissen-« sions et les guerres iotestines parmi les di-« verses peuplades qui babitent les pays de « l'islamisme, Vous exciterez les mauvais sujets « et la vile populace contre les chérifs et les « gens vertueux ; vous inspirerez partout l'es-« prit de réhellion aux bons et aux méchants, et surtout aux tribns arabes, à leurs cheiks, « et à ceux parmi eux qui font le métier de - détrousser les voyageurs; vous ferez aussi « vos efforts pour allumer le feu de la dis-« corde parmi les khaos de la Perse et parmi « leurs sujets: vous tacherez de les engager « à des agressions contre les Ottomans. Les « querelles, les désordres, les guerres, les « combats, sont utiles et même nécessaires à « nos vues. Dans cet état de choses, les geus « puissants s'accoutument à secouer le joug; « les sujets n'obéissent plus à leurs comman-- dants : de cette manière, les liens de la dis-« cipline se rompent, et l'État se dissout. « Lorsqu'il n'existera plus d'union entre eux, « et que leurs biens et leurs trésors seront « épuisés, alors il vous sera aisé de les assu-« jettir et d'asservir leur pays.

gettre et o asservir teur pays.
Dans les moments où les dissensions de la guerre civile seront allumées entre eux, il faut que les Français prêtent main-forte aux faibles, parce que, lorsque les puisants exeront écrasse, et qu'il ne restera plus que des gens faibles, œux-ci seront bien aisément nos vetimes.

« ment nos vetimes.
« Mais, a titudu que nous avons secouè le « Joug de tout prépage religieux, que nous avons foule aux pieds toutes les lois divine es et humaioes, et que nous ne pourrions jamais compter sur les musulmans, qui sout « si zélés pour leur religion, dès que nous les « aurous domptés par les moyens de ruse « indiquée « idessus, a lors nots détruirons indiquée « indessus, a lors nots détruirons »

- « la Merque et la Caaha , Médine et le mau-
- « solée de leur prophète, Jérusalem , toutes « les mosquées , tous les lieux de leur véné-
- « ratiou. Ensuite nous ordonnerons un mas-« sacre général, et nous n'épargnerons que
- « les jeunes filles et les jeunes garçons, après « quoi nous partagerons entre nous leurs
- « quos nous partagerons entre nous leurs « dépouilles et leurs terres. Quaut à ce qui
- « restera du peuple, il nous sera aisé alors « de lui faire adopter nos principes, notre « constitution et notre langue. L'islamisme et
- ses lois disparaitront de dessus la terre dans
   les quatre parties du moude. >
- C'est ainsi que finit entle lettre inflame; et puisse le Dues tout-pinisant que nous adorons tourner contre eux leurs possédés desseins! Nois vous sons fait une peinture déle des Français, de leurs ruses et de leurs fourberies, des muyens qu'ils employaient pour vous perfor. Juger donc mainteinant si tout musulman, si tout professeur de l'unité n'est sas teus de prendre les graces coutre ces
- insignes athées. O vous donc, défenseurs de l'islamisme ! ò vous, béros protecteurs de la foi l ó vous, adorateurs d'un seul Dieu, qui croyez à la mission de Mahomet, fils d'Abd-Allab ! réunissez-vous et marchez au combat, sous la protection du Très-Haut! Ces chiens enrages s'imaginent sans doute que le peuple vrai croyant ressemble à ces infidèles qu'ils ont combattus, qu'ils ont trompés, et à qui ils ont fait adopter leurs faux principes. Mais ils ignorent, les maudits, que l'islam gravé dans nos cœurs, et qu'il circule dans nos veines avec notre sang. Nous serait-il possible d'abandonner notre sainte religion, après avoir été éclairés de la divine lumière ? Non. non! Dieu ne permettra pas que nous soyons un instant ébranlés : nous serons fidèles à la foi que nous avons jurée. Le Très-Haut a dit dans le livre de la vérité : « Les vrais croyants « ne prendront jamais les incrédules pour « amis. » Soyez donc sur vos gardes; méliezvous des pièges et des embûches qu'ils vous tendent, et ne soyez effrayés ni de leur nombre, ni de leurs vêtements hideux. Le lion ne se met point en peine du nombre de renards qui méditeut de l'assaillir, et le faucon ne

«Soyez unis, prêtez-rous aide et assistance les uns aux autres : « Le délie, edon l'exe pression de notre divin Prophète, doit être « l'appui des fideles, comme les murs d'un « édinée qui se soutienment l'un par l'autre. » Oublies surtont les sujets de querelle et de dissension qui pourraient estier parmi vous; que les intérêts de la cause du ciel changent cette haine en bonne harmonie; chassez loin ;

s'effrave point d'un essaim de corbeaux qui

croassent contre lui.

de vous, quelque part que vous soyez, ceux qui se plaiseut à semer la médisance et la calomnie. Mais n'éluignez pas sans raison légitime le musulman étranger qui vient se réunir à vons de bonne foi ; car l'islamisme fait de tous les fidèles une même famille. Cependaut, ne cessez pas d'avoir les yeux ouverts et d'observer tout ce qui se passe autour de vous; ear les perfides Français pourront bien, à force d'argent, chercher à gagner ceux dont la foi est faible, l'esprit léger et le caractère factieux. Ils essayeront sans doute de laucer de pareils traits au milieu de vous, et alors il est de votre devoir de vous empresser de les éloigner, ou plutôt de les exterminer. En un mot, ne formez qu'un faisceau pour raffermir et faire triompher notre sainte religion, et soyez toujours sur vos gardes contre les pièges et les embûches que vous tendront ces infideles; car il est clair, et très-prouvé, que tous les malheurs qu'a essuyés l'islamisme depuis quelque temps ne viennent que d'eux seuls. Mais, grace au ciel, vos sabres sont tranchants, vos fleches sont aigues, vos lances sont percantes, vos canons ressemblent à la foudre, et toutes sortes d'armes meurtrières, maniées par d'habiles cavaliers, sauront bien atteindre l'infidèle et le précipiter dans les flammes de l'enfer. N'en doutez pas , le ciel est pour vous : l'œil de Dieu veille à votre conservation et à votre gloire. Avec la puissaute protection du Prophète, ces armées d'athées se dissiperont devant vons et seront exterminées. Cette beure va bientôt sonner,

« Nous avons donné ordre de rassembler les troupes de toutes les provinces de l'empire, et dans peu des armées aussi nombreuses que redoutables s'avanceront par terre, en même temps que des vaisseaux aussi hauts que des montagnes couvriront la surface des mers : des canons qui lancent l'éclair et la foudre, des béros qui méprisent la mort pour le triomphe de la cause de Dieu, des guerriers qui , par zele pour leur religion, savent assronter et le fer et le feu, vont se mettre à la poursuite des Français; et il nous est, s'il plait à Dieu, réservé de présider à leur entière destruction, comme la poussière que les vents dispersent et dissipent. Il ne restera plus aucun vestige de ces infidèles; car la promesse de Dieu est formelle : l'espoir du méchant sera trompé, et les méchants périront.

- Gloire au seigneur des mondes! »
- Le firman de Sa Hautesse fut répandu à profusion dans toutes les provinces de l'empire Ottoman, et surtout en Égypte, par la voie des Arabes, avec lesquels les croisières anglaises entretenaient une active correspondance,

Bonaparte en eut connaissance vers le 20 janvier, peu de jours aurès avoir expédié la caravelle qui devait conduire le citoven Beauchamp a Constantinople. Presque en même temps il apprit que la Porte ne s'en tenait point à une simple déclaration de guerre, et que les menaces exprimees dans le manifeste du Grand Seigneur allaient recevoir une prompte exécution. D'une part, disaiton, une flotte turco-russe s'équipait pour aller ravir à la France les îles vénitiennes que le traité de Campo-Formio lui avait cédées; de l'autre, la Porte faisait, avec l'aide des Anglais, d'immenses préparatifs pour venir arracher l'Egypte aux troupes françaises. La Porte rassemblait dans ce but deux armées, l'une à Rhodes, l'autre en Syrie; et ces deux armées devaient agir de concert dans le courant de mai, la première en venant debarquer sur la plage d'Aboukir, près d'Alexandrie, la seconde en traversant le désert qui sépare la Syrie de l'Egypte. Le célèbre Achniet-Djezzar, pacha d'Acre, était nommé séraskier, c'est-à-dire généralissime, de l'armée qui se reunissait en Syrie. Abdallah. pacha de Damas, commandait son avantgarde, et déjà il s'était avancé jusque sur le territoire égyptien, déja il s'était empare du fort d'El-Arisch, qui peut être consideré comme la clef de l'Égypte de ce côté du désert, et il travaillait à le réparer. On ajoutait qu'un traiu d'artillerie de quarante bouches à feu, servi par douze cents canonniers, les seuls de l'empire Ottoman qui fussent exercés à l'européenne, venaît de débarquer à Jaffa; que des magasins considerables se formaient dans cette ville, et qu'un grand nombre de bâtiments de transport, dont une partie venait de Constantinople, étaient occupés à cet effet. A Gazah, on avait enimagasiné des outres, et la renommée voulait qu'il y en eût assez pour mettre une armée de soixante mille hommes à même de franchir le. désert sans redouter les souffrauces de la soif.

Tous ces bruits, tous ces détails étaient d'une exacte vérité, et rendaient extrémement critique la situation des Français sur les bords du Nil. Deja séparés de la France, déjà privés des secours de la mère patrie par les escadres victorieuses de l'Angleterre, qui bloquaient tous les ports egyptiens, voici que de plus ils se trouvaient exposes maintenant à être assaillis par toutes les hordes de l'Orient, et ils n'étaient que trente mille à peine pour lutter contre tant de perils. Oh! si la belle flotte de Bruevs eut encore existé! Si elle eut pu aller au besoin canonner les Dardanelles et mettre la Sublime Porte à la raison! Mais la flotte était détruite, et plusieurs fois on entendit Bonaparte, qu'on avait vu si calme au moment du désastre, déplorer amèrement les fatales conséquences de la bataille navale d'Aboukir. Pourtant les difficultés de la position n'etaient pas au-dessus des ressources de son génie, et le jeune général eut bientôt avise au moyen de les vaincre.

- Oue nous restions tranquilles en Egypte, se disait-il, et nous allons y être attaqués à la fois par les deux armées turques. De plus, il est à craindre que des corps de troupes europeennes ne viennent se joindre à ces deux armées, et que le moment de leur double agression ne coîncide avec de nouvelles révoltes intérieures. Dans ce cas, lors même que nous serions vainqueurs, il ne nous serait pas possible de profiter de la victoire. Par mer, nous n'avons poiut de vaisseaux; par terre, le désert de soixantequinze lieues qui sépare la Syrie de l'Égypte est impraticable pour une armee dans la saison des fortes chaleurs. -

Bonsparte songes donc, comme c'était son usage et comme les règles de la guerre le lui prescrivaient, à deconcerter ses adversaires par une offensive soudaine. Bonsparte résolut de franchir le grand désert pendant l'hiver, de s'emparer des immenses rusgasins que l'enuemi avait formés sur les côtes de la Syrie, d'assailire etd cervainer les forces combieraient. à mesure qu'elles se rassembleraient.

D'après cette tacique, les divisions de l'armee de lithodes etaient obligées de voler au secours de l'armée syrieine, l'Egypte n'était pas même attaquée, et Bonaparte pouvait ainsi appeler successivement la pius grande parte de ses forces en Syrie. S'il brusquait l'assaut de Jaffa, d'Acre et de quelques places mal fortilées, il pourrait en peu de temps gouter la conquêté de la Syror à celle de



l'Égypte. Maître une fois de la Syrie, peut-être verrait-il alors se ranger sous ses drapeaux non-seulement les nombreux chrétiens répandus dans toute la contrée et parmi lesquels il avait déjà des intelligences, mais encore les Druses, peuplades qui habitent le revers du mont Liban et dont la religion se rapproche beauconn de celle des chrétiens. mais encore les Mutualis, mahométans réputés schismatiques parce qu'ils sont de la secte d'Ali, puis les Arabes du désert de l'Egypte, puis Mourad et Ibrahim eux-mêmes avec leurs mameluks, et l'élan se communiquerait à toute l'Arabie. En effet, les provinces de l'empire Ottoman qui parlent arabe appelaient de leurs vœux quelque grand chengement, et n'attendaient qu'un homme. Bonaparte serait cet homme; il s'élancerait des bords du Nil à ceux de l'Euphrate; il serait sur ce fleuve, au milieu de l'été, avec cent mille auxiliaires, qui auraient pour réserve vingt-cinq mille vétérans français, c'est-à-dire vingt-cinq mille des meilleurs soldats du monde. et le plus formidable train d'artillerie. Constantinople se trouvant ainsi menacée, il n'aurait aucune peine à rétablir d'amicales relations avec la Porte; il franchirait le désert, et marcherait sur l'Inde à la fin de l'automue. Qu'un tel plan fût ou non réalisable, toujours estil que la tête de Bonaparte l'avait conçu et que son ardente imagination le caressait avec amour. Or, quand on songe aux grandes choses que la fortune lui a permis de faire, qui oserait taxer aucun de ses projets de témérité ou d'extravagance!

Mais, pour tenter cette gigantesque entreprise, pour porter d'abord la guerre en Syrie, il fallait que le jeune général emmenât douze ou quinze mille hommes, moitié environ de l'armée avec laquelle il occupait l'Egypte. L'autre moitié soffirait-elle pendant son absence pour maintcuir les indigenes dans le devoir et pour repousser toutes les attaques imprévues qui pourraient être tentées du dehors? Il se le demandait avec inquiétude, et alors il hésitait à partir. Auparavant, du moins, il voulut essaver sir par menaces ou par promesses, il ne parviendrait point à mettre le pacha d'Acre dans ses intérêts; et afin d'entrer en

pour parlers, il lui adressa la lettre suivante:

I he ne voux pax vom faire la genere, al cons nétre pas mon ennenie; mais il est temps que vous vous expliquites. Si sous conlinues à domne rediça en les l'Inabine et à le groder our les frontieres d'Egypte, le regorderai de rout les frontieres d'Egypte, le regorderai de Arce ; si tous voules vivre en paix aver moi, vous éoignerez litrahim-beş a durantel leves de frontieres d'Egypte, et vom lasseres libre le commerce entre Jounnette et la Syrie, Aurante leves le commerce entre Jounnette et la Syrie, avec la Syrie, avec la Syrie, avec la Syrie, avec l'acceptance de la Syrie, soit par lerre, soit par mer. »

Mais, tout barbare qu'il était, le vieux et rusé Achmet-Djezzar ne tomba point dans le piége. Alors même que le firman du Grand Seigneur, alors même que les ordres du divan de Constantinople et les suggestions des agents de l'Angleterre n'eussent pas provoqué Djezzar à prendre parti contre une nation étrangère qui venait de s'approprier une des plus belles provinces de l'empire Ottoman, l'intérêt du pacho d'Acre, son orgueil, son caractère naturellement soupçonneux, lui eussent fait regarder les Français comme autant d'ennemis personnels. Achmet-Djezzar supposait avec raison que le général Bonaparte. après avoir affermi la domination française en Égypte, tournerait ses armes contre la Syrie, et le priverait tôt ou tard d'un pouvoir qu'il ne devait qu'à la trahison, au brigandage et à l'assassinat. En effet, Diezzar est un mot qui. dans la langue turque et dans la langue arabe, signifie boucher, et ce surnoin qu'Achmet avait adopté en mémoire du métier qu'il exerçait, dit-on, dans sa jeunesse, ce surnom qu'il portait depuis son élévation et dont il tirait vanité, se tronvait en complète harmonie avec la

férocité de ses peuchants. Une fois d'à nousavons vu Bonaparte écrire au pacha d'Acre. Cette première lettre avait cité portie par mer; mais Achmet-Djezzar avait refusé de la recvoir, et n'avait pas même voult souffrir que l'officier français qui enctait porteur descendit à terre. La séconde, conflée à deux Turcs, n'obtint pas meilleur accueil : le pacha la déchirs asans la lire. Dès lors, et ne fâti-ce que pour pouir pour pour pour pour pour de la cesta del cesta del cesta de la cesta del la cesta de la

Desaix donna deux bons mois de repos à ses troupes, se renforça de trois cents fantassins tirés des dépôts de sa division, de douze cents cavaliers, c'està-dirc de toute la cavalerie montée que nous eussions alors en Égypte, et de six pièces de canon; puis, au commencement de ianvier 1799, suivi d'une petite flottille qui portait ses vivres et ses munitions, il entra dans le Said, afin d'y pourchasser Mourad. Non-seulement Mourad était parvenu, malgré ses précédentes défaites, à rallier autour de son drapeau tous les habitants de l'Égypte superieure, mais encore ses emissaires, répandus au delà des cataractes de Svenc, lui avaient recruté des partisans jusqu'en Nubie, jusqu'en Mauritanie. Et cen'était pas tout : les Arabes de Diedda, d'Yambo et de la Mecque, avertis par les firmans de la Porte Ottomane, débarquèrent par milliers au port de Cosséir sur la mer Rouge, et, accourant vers le Nil, grossissaient sans cesse les rangs du bey. Aussi, mameluks et gens de sa maison, fellahs et autres indigenes, Nubiens et Maugrabins, Arabes de toutes les tribus, son armée avait fini par ne pas compter moins d'une cinquantaine de mille bommes; elle s'était peu à peu rapprochée du Faïoum, et, comme la division française ne bougeait toujours pas, elle en ctait venue à camper sur la limite même de cette province. Mais, du moment que Desaix s'ebrania, Mourad leva son camp, se mit à remonter le Nil, et fidèle à son nouveau système de guerre, évita tout engagement sérieux. Nos troupes s'avancerent d'abord jusqu'à Siout, qui est à soixane-quinze lieues au-dessus du Caire, puis jusqu'à Girgeh, qui est en-

core à vingt-cinq lieues plus haut. Elles parcoururent ainsi cent lieues en dix ou douze jours, escarmouciant toute la journée avec les partus de Mourad, mais sans avoir pu atteindre le gros de l'armee du bey, qui, chaque matin, leur laissait la place qu'il avait occupée le soir précédent.

précédent. La marche avait été longue, la marche avait été pénible, car nos soldats avaient usé vite leurs chaussures à cheminer sur le sable, et, quoiqu'on fût dans le premier mois de l'année, c'est-àdire en hiver, la chaleur du sable leur brûlait encore la plante des pieds pendant le jour. Desaix, parvenu le 19 à Girgeh, se proposait d'y séjourner une semaine pour donner à ses troupes le temps d'oublier leurs fatigues. Il fallait d'ailleurs faire une distribution générale de souliers, et on ne le pouvait sans attendre l'arrivée de la flottille, que les vents contraires et les basses eaux avaient considérablement retardée. Mourad était alors au village de Hou, à dix lieues environ audessus de Girgeb. Quand il apprit que son adversaire était en quelque sorte arrêté forcément, et l'était aussi bien peutêtre par le manque des munitions que par celui des chaussures, il osa se départir de la prudence dont il s'était imposé la loi. Avec ses cinquante mille hommes, il allait lui être si facile d'écraser la division française, qui n'en avait que quatre mille! Le bey fit donc volte-face, et marcha rapidement sur Desaix. Il voulait, il comptait le surprendre. Mais, averti de ce retour offensif, Desaix se porta lui-même en avant, et les deux armées se rencontrèrent le 22 au village de Samnhoud. Ce fu\* l'exacte répétition de toutes les batailles déjà livrées en Égypte. La discipline l'emporta encore sur le nombre, et le sang-froid sur l'impétuosité. A l'approche de l'ennemi, Desaix avait forme sa petite armée en trois carrés. Au centre, mais un peu en arrière, était un carré de cavalerie, commandé par le général Davoust, et flanqué de huit pièces de canon à deux de ses angles; a droite et à gauche étaient deux carrés d'infanterie, l'un aux ordres du général Belliard, l'autre aux ordres du général Friant. Les mameiuks fondent sur les deux car-

res d'infanterie avec leur fougue habi-

tuelle; mais, selon leur habitude aussi, les fantassins français, retranchés derrière leurs baionnettes, ne hougent pas, et accueillent leurs adversaires par une fusillade terrible. Au feu de la mousqueterie des deux carrés de fantassins, se joint bientôt celui des seize pieces de canon qui flanquaient le carré de cavalerie. En quelques minutes, les balles, les boulets et la mitraille ont fait de tels ravages dans les rangs des mameluks, qu'on les voit s'arrêter, puis tourner bride. Davoust s'elance alors avec toute la cavalerie française; et cette charge est tellement impétueuse, que Mourad lui-même et ses principaux officiers, désespérant de la soutenir, font volte-face dans le plus grand désordre, et entraînent dans leur fuite le reste de leur innombrable armée. Nos troupes les poursuivirent pendant plus de six heures, et ne s'arrêterent que de lassitude, au village de Farchou.

La victoire de Samnhond livra le Said à Deanz, de même que celle de Sediman lui avait livrê le Faloun. A partir du Bartir de la Faloun. A partir du Person de la Carlon de la

Alors Mourad s'enfonça dans le déserpal a irie gauchet on Ni et talka de gagoer Siout. Les Nubiens l'acoompagnaies de correc; mais les rassemblements de claiss s'étaient dispersées; les Arabes d'a maho et de l'appeade s'en regassé sur la rive droite da Nil, pour reprendre leur directionet Cossier, et de la regganger leur drectionet de l'appear leur de l'appear leur drectionet de l'appear leur de l'appear leur drectionet de l'appear leur de l'appear leur de l'appear leur de de l'appear leur de l'appear leur de l'appear leur de l'appear leur de de l'appear leur de l'appear leur de l'appear leur de l'appear leur de de l'appear leur d

Desaix, qui avait resolu de n'accorder aucune trêve à Mourad ni aux mameluks tant qu'il ne les aurait pas completement expulsés du territoire égyptien, se mit sur-le-champ à leur poursuite. La division française, les poussant toujours devant elle, dépassa successivement Kéné, Tintyra, les ruines de la fanieuse Thèbes aux cent portes, et atteignit Esneli le 29. Entre Esneh et Syene, qui est la dernière ville de l'Égypte méridionale, s'étend un pays à moitié désert dans lequel Mourad espérait trouver enfin le repos. Mais non: Desaix l'y relança. Desaix l'atteignità Lougsor le 3 février, dispersa sa troupe, et le rejeta au dela du fleuve, accompagnéseulement de cent cinquante cavaliers. Sa déroute entraîna celle de diverses bandes qui déjà se portaient à sa rencontre, et qui furent toutes assaillies, toutes culbutees par les vainqueurs. Desaix, à la vérité, paya cher ces derniers succès. En se concentrant, il avait laissé à découvert sa flottille : les Arabes la surprirent, la brûlèrent, et en retinrent les équipages prisonniers. Les Français, outres de tant d'audace, en tirerent bientôt une éclatante vengeance. Ils marchèrent sur Benout, où les Arabes s'étaient retranchés avec leur capture, les anéantirent jusqu'au dernier, et délivrèrent leurs compagnons d'armes. Ce coup acheva de détruire les espérances de Mourad. Convaince enfin qu'il n'y avait plus pour lui de salut en Egypte, le bey alla chercher refuge chez les Barabras, peuplades qui habitent les parties basses de la Nubic contigues au Saïd.

Pendant les mois suivants, et tandis que Bonaparte opérait en Syrie, Desaix alla occuper le port de Cosseir, sur la mer Rouge. La possession de ce point était importante à beancoup d'égards. D'abord, c'était à Cosséir, nous l'avons vu, qu'avait débarqué la majeure partie des nombreux auxiliaires avec lesquels Mourad s'était présenté sur le champ de bataille de Samnhoud, et il fallait empêcher qu'aucun renfort ne lui arrivât désormais par la même voie. Ensuite c'est là, plus encore qu'à Suez, que les marchandises de l'Arabie s'échangent contre le blé , le riz et les autres productions de l'Egypte. Enlin, on savait que plusieurs frégates anglaises croisaient devant la côte, et il était à craindre que ce ne fût pour y jeter des troupes qui s'emparassent de ce grand centre commercial. Elles y jetèrent, en effet, deux cents cipayes indiens, qui s'acheminèrent, suivis d'une pièce de eanon, vers un vieux château qui domine le port, mais que nos troupes occupaient depuis la veille. Toutefois, des que les cipayes s'en aperçurent, ils abandonnèrent leur pièce d'artillerie, et regagnerent au plus vite leurs embarcations.

Desaix fit mettre le château de Cosséir

en bon état de défense, y laissa une forte garnison, puis retourna sur le Nil. Après avoir debarrassé l'Égypte supérieure des Maugrabins et des Arabes pillards qu'y avait laissés Mourad, il en organisa les provinces, comme Bonaparte avait organisé celles du Delta et de l'Egypte-Moyenne, c'est-à-dire de facon à trouver dans le pays les ressources nécessaires à l'entretien de ses soldats. Cette seconde partie de sa tâche ne fut pas la moins malaisée; car en Égypte, d'après un usage séculaire, les habitants des villes et des campagnes ne vont jamais d'eux-mêmes verser l'impôt chez le receveur; il faut qu'on aille le leur demander, et ils ne le paveraient pas si on ne le leur demandait avec un certain appareil militaire : c'est pour eux une morque de considération à laquelle ils sont fort sensibles. Desaix fut donc obligé d'éparpiller ses troupes dans toute la contrée, et de la parcourir incessamment. Peu à peu, néanmoins, les cininentes qualités qui distinguaient ce général, son amour de la justice, sa franchise, sa douceur, rendirent de plus en plus faciles ses rapports avec les indigenes. Au Caire, on avait surnommé Bonaparte le sultan Kébir, en d'autres termes le suttan de feu : dans l'Egypte Supérieure, on surnomma Desaix le sultan juste.

Au-dessus des cataractes de Syène, le Nil, avant de former, non pas une chute, comme l'out dit tant de voyageurs anciens et modernes, mais, pendant deux lieues environ, une suite de petites cascades, qui proviennent d'innombrables blocs de granit semés dans son lit, et dont aucune n'a plus d'un demi-pied de haut, le Nil présente un assez vaste bassin où ses eaux dorment presque immobiles. Du milieu de ce bassin s'éleve une fle dont l'œil embrasse aisément tout le contour : c'est Philé, l'Ile sainte de l'Égypte aucieune. Là, sous ses différentes races de rois, a toujours fini l'Egypte; là aussi, plus tard, se termina

le vaste empire romain. Le pays environnant est nu et désert, les bords du fleuve sont hérissés de pics sinistres, l'île ellemême est entourée d'une lugubre ceinture de rochers; Phile, cependant, repose doucement les yeux, car les temples et les palais qui la couvrent y montrent du moins, tout ruinés qu'ils sont, la trace de l'homme, et la verdure de ses palmiers tempère la tristesse de sa solitude. On trouve à Philé des monuments de tous les âges. On v voit notainment, à côté des restes d'un temple d'Athor qui appartient à l'époque reculée des Pharaons, ceux de deux autres temples d'une époque plus récente, et consacres, l'uu à Isis, l'autre à Osiris. On s'étonne de les voir si confusément rapprochés, et l'on se demande sil n'y a point eu quelque chose de volontaire dans ce désordre. Tous ces édifices, toutes ces ruines, sont chargés non-sculement d'hiéroglyphes. mais encore de caractères hébreux, persans, grecs, romains, arabes, de dates calculées d'après toutes les ères, de noms propres orthographies à la mode de tous les pays, de phrases empruntées a toutes les langues. Peuples ou individus, il semble que tous se soient montrès faloux de laisser à Philé une preuve de leur sejour ou de leur passage en Egypte. Desaix lui-même, qui se fit conduire à Philé dans une de ses promenades militaires , non-seulement y planta le drapeau tricolore, mais y voulut perpétuer par une inscription le souvenir de l'expédition française.

respedition française.
Voici cetteinscription, ou plutôt cette
page d'histoire, telle qu'on la lit encore,
pers quarante-huit aus, sur l'entablement de granit rouge ou elle fut graces de granit rouge ou elle fut grament de granit rouge ou elle fut grament de granit rouge ou elle fut grament de granit rouge ou elle fut grafis de S. M. Louis-Philippe, visitant
FEgypte en 1846, fa lue et reuceillie,
telle que nous l'avons copiée sur son
aibum de voxage :

- « Le 13 messidor an VI de la républi-
- « que, une armée française, commandée « par BOXAPARTE, est descendue à Alexan-« drie. L'armée ayant mis, vingt jours
- après, les mameluks en fuite aux Pyramides, Desaix, commandant la première
- mides, Desaix, commandant la première
   division, les a poursuivis au delà des
- a cataractes. DAYOUST, FRIANT BEL-

- LIARD, généraux de brigade; DONZELOT,
   chef de l'état-major; LATOURNERIE, commandant l'artillerie; EPLER, chef de la
- mandant l'artillerie; EPSER, chef de la
   21tm: légère. Le 13 ventése an VII
   de la république, 3 mars an de Jésus-Christ 1799.

#### CHAPITRE VII.

SORMAIRE : EXPÉDITION DE SYRIE. - POSCE ET COMPOSITION DU CORPS D'ARMÉE EXPÉDITION-NAIRE. - MODE DE TRANSPORT QUE BONA-PARTE ADOPTE POUR LA GROSSE ARTILLE-RIE. - LE CORPS D'ARMÉE S'ENGAGE DANS LE DÉSERT. - NOUVELLES SOUPPRANCES DES SOLDATS. - ABRIVÉE DEVANT EL-ARISCH : BE-PRISE DE CE PORT. - MARCUE D'EL-ARISCH A BAN-YOUNES: PLUSIEURS DIVISIONS S'ÉGARENT AU MILIEU DES SABLES. — ARRIVÉE DEVANT GAZAH; IBRAHIM-DEY ET ABDALLAD-PACBA TENTENT VAINEMENT DE PROTÉGER CETTE VILLE; ILS SONT MIS EN DÉROCTE, ET ELLE CAPITULE. - ARRIVÉE DEVANT JAFFA; AS-SAUT ET SAC DE CETTE PLACE. - MASSACRE DE TROIS MILLE PRISONNIERS. - LES TROU-PES PRANÇAISES PRENNENT A JAFFA LE GERME DE LA PISTE. - HÉROISME DU GÉNÉRAL EN CHEF AU MILIEU DE LA TERREUR GÉNÉRALE. - AFFAIRE DE QAQUOUN. - PRISE DE CAÏFFA. - ARRIVÉR SOUS LES MORS DE SAINT-JEAN-D'ACRE. - INVESTISSEMENT ET PREMIÈRES OPÉ-RATIONS DU SIÉGE DE CETTE VILLE. - QUEL ADVERSAIRE BONAPABLE T RENCONTRE. -COMBAT DE NAZARETH. - BATAILLE DE MONT-THADOR. - CONTINUATION DU SIÉCE DE SAINT-JEAN-D'ACRE. - INUTILITÉ D'UN GRAND NOMBRE D'ASSAUTS. - ACRE, SANS CESSE RAVITAILLÉE DU CÔTÉ DE LA MER, SEMBLE DEVOIR TENIR SI LONGTEMPS , QUE BUNAPARTE RENONCE A LA RÉDUIRE. - BAISONS DIVERSES OCI DETERMINENT D'AILLEURS BONAPARTS A RECACNER L'EGYPTE. - PROCLAMATION OF IL ADRESSE A SESSOLDATS. — RETRAITE DE L'AR-MÉE EXPÉDITIONNAIRE. — DÉVASTATIONS OD'ELLE COMMET SUR SON PASSAGE, - ENTRÉE TRIOMPHALE DE BONAPARTE AU CAIRE; SES EFFORTS POUR DISSINGLER AUX YEET DES ÉCTPTIENS QUE L'EXPÉDITION DE STRIE N'A PAS ÉTÉ COMPLÉTEMENT COURONNÉE DE SUC-

A la fin de janvier 1799, huit à neuf mois après être partiede Toulon, l'armée d'Égypte comptait encore plus de trente mille combattants. Bonaparte n'en détacha que moins de la moitie pour entreprendre l'expédition de Syrie.

CÈs.

prendre l'expedition de Syne.

Neuf mille neuf cent cinquante-deux
factassins, neuf cent quatre-vingt-luit
cavaliers, treize cent quatre-vingt-cinq
artilleurs, trois cent quarante soldats du

génie, quatre cents des guides à cheval et à pied du général en chief, présentant un effectif total de treize mille soixantecinq liommes, telle fut la composition du corps d'armée expéditionnaire.

Bonaparte forma l'infanterie en quatre petites divisions, à la tête desquelles il plaça Reynier, Kléber, Lannes et Bon.

il piaça reynier, Aeber, Lannés et Bon. Lesdeux premiers bataillons de la neuvieme et de la quatre-vingt-cinquième demi-brigade de ligne composaient la division du général Reynier, qui avait sous ses ordres le général de brigade Lagrange;

Les deux premiers bataillons de la deuxième demi-brigade légère, de la vingt-cinquéme et de la soixante-quinzième de ligne, composaient la division du général Kléber, qui avait pour généraux de brigade Junot et Verdier;

Les deux premiers bataillons de la vingt-deuxième légère, de la treizième et de la soixante-neuvième de ligne, composaient la division du général Lannes, dont les généraux de brigade étaient Vaux, Robin et Rambaud;

Enfin, les deux premiers bataillons de la quatrième légère, de la dit-huitième et de la trente-deuxième de ligne, compossient la division du général Bon, dont les généraux de brigade étaient Vial et Rampon.

La cavalerie appartenait à tous ceux des divers régiments de cette arme qui figuraient dans l'armée d'Egypte. Le genéral Murat en recut le compandement

néral Murat en recut le commandement. Les généraux Dommartin et Caffarelli-Dufalga prirent eux-mêmes la direction de l'artillerie et du génie.

Le parc d'artillerie comprenait quatre pièces de douze, trois pieces de buit, cinq obusiers de cinq pouces et trois mortiers du même calibre. En outre, chaque division d'infanterie avait deux obusers de sir pouces, deux pieces de huit et deux pièces de trois. Le corps des cit quatre pièces de huit. Enfin, la cavalerie de Murat avait quatre pièces de quatre.

Ces différentes bouches à feu s'élevaient à une cinquantaine; mais ce n'était là que de l'artillerie l'égère, et probablement il faudrait de la grosse artillerie pour réduire plusieurs des places fortes syriennes. Or, comme le désert qui sépare la Syrie de l'Égypte est bien autrement difficile et bien autrement étendu que celui qu'on rencontre d'Alexandrie à Ramanieh, le transport des pièces nécessaires au siége des places fortes avait été jugé impraticable à travers les sables mouvants du désert; et Bonaparte dut employer une autre voie pour les faire parvenir à leur destination. Cette autre voie, ce fut celle de la mer. Sans doute le projet de braver ainsi la croisière anglaise était d'une exécution bien hasardeuse, et l'expérience ne l'a que trop prouvé; mais le général en chef n'avait pas le choix des expédients. D'ailleurs, il ne négligea rien pour conjurer les chances défavorables du hasard : au lieu d'une seule flottille, il en équipa deux, et fit embarquer sur l'une et sur l'autre un matériel complet de siége. L'une, commandée par le contre-amiral Perrée et composée des frégates la Junon, la Courageuse et l'Alceste, devait partir d'Alexandrie: l'autre partirait de Damiette, ne compterait qu'une corvette et neuf petits bâtiments , n'aurait pas besoin de tenir la haute mer, et peut-être tromperait mieux la surveillance des Anglais. Toutes les deux devaient venir croiser le long de la côte syrienne, notamment entre Gazah et Jaffa, et se mettre le plus tôt possible en communication avec l'armée le terre, dont la marche était calculée

et indiquée jour par jour.

Ces deux flottilles chargèrent également la majeure partie des munitions et
des vivres; le surplus, placé sur deux à
trois mille chameaux et aur sept à hnit
mille âncs, s'achemins par le désert, à la
suite des différentes colonnes.

L'expédition de Syrie dura, nous le verroni, totte la fin de l'hive et un partie de l'été de l'année 1799. Pendant cettapa, la divano Desais, forte de trois cettapa, la divano Desais, forte de trois cettapa, la divano Desais, dorte de trois cettapa, la divano Desais, dorte de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de la vingt et unième légère, con timus, nons l'avons déjà va, a d'opérer dans l'Egypte-Supérieure. Le resta de l'armée, cets-à-dire la soisme-bunième et la qua-tre-viogè-inutième de lique tout entième de des des des des des des des les des regiments de cavalere, fut ou decur cantono dans les pluees du

Caire, d'Alexandrie, de Rosette, de Damiette, et dans les autres villes principales de la Moyenne et de la Basse-Egypte, de manière à former non-seulement des garnisons, mais aussi des colonnes mobiles, qui devaient à la fois retenir les provinces dans l'obéissance et les protéger contre les incursions des Arabes. Bonaparte, avant de s'éloigner, ne négligea d'ailleurs aucune des mesures propres à affermir la tranquillité du pays. Le général Marmont, qui débutait dans la carrière des armes, et qui jusque-là avait toujours fait preuve de courage et d'activité, preuve de dévouement et de patriotisme, fut appelé à l'honneur de remplacer Kléber dans le commandement de la ville et de la province d'Alexandrie. Le commandement de la province du Caire fut confié au général Dugna; celui de la capitale même resta au général Destaing. Le général Menou continua aussi de commander la province de Rosette et partie des côtes de la Méditerranée. Les généraux Belliard, Lanusse, Fugieres, Leclerc, Zayonschek, Almeyras, Boyer, commandaient les autres provinces.

Du 1st au 5 février, la division Repnier et partie de la division Kleber, qui étaient destinées à servir d'avant-garde à l'armée expeditionnaire, as rémirent au village de Katieh. Ce village est situé, devers la Syrie, sur l'extréme l'imite des terres babliables de l'Egypte. D'upis l'infert, depuis quelquez jours il y faisait établir des magasins considérables, et semblait avoir résolu de le prendre pour

base d'opérations.

Le 6, l'avant-garde française se miten mouvement pour traverser le désert et atteindre le fort d'El-Arisch, qu'occupaient deux mille hommes environ des troupes du pacha Djezzar et du bey Ibrahim, Elle bivouaqua le soir au puits de Bir-el-Abd, et fut obligée d'y faire sa provision d'eau pour le lendemain, car elle ne devait plus en trouver qu'au puits de Messoudieh, où elle n'arriva que le snrlendemsin 8 vers midi. Quelques partis d'Arabes et an el ques escadrons de mameluks de la garnison d'El-Arisch se présentèrent en avant de ce puits : mais ils furent vivement repoussés par les tirailleurs français.

Ces trois premières marches avaient

déjà fatigué cruellement nos soldats. La chaleur, la soif, la réverbération du soleil snr le sable, avaient renouvele pour eux les souffrances qu'ils avaient subies une première fois dans le trajet d'Alexandrie a Ramanieh. Haletants, épuisés, ils avaient besoin d'un assez long repos. Aussi, Reynier ne quitta le puits qu'à la chute du jour. D'autre part, l'avantgarde, longeant dès lors la côte qui est peu distante de Messoudieh, ressentit bientôt les salutaires effets de la brise de mer, et put, grâce à ce secours inattendu, avancer si rapidement, qu'à minuit elle établissait son bivouac dans un bois de palmiers qui se trouve près de l'embouchure du torrent d'El-Arisch. à quelques portées de fusil du village et du fort de ce nom.

Le 9, Reynier marcha, dès le lever du soleil, à l'attaque du village et du fort. Les troupes de Djezzar et d'Ibrahim occupaient là une position extrêmement avantageuse, extrêmement difficile à leur enlever. Les maisons d'El-Arisch, construites avec beaucoup plus de solidité que la plupart de celles des autres villages égyptiens, étaient groupées en avant des deux faces principales du fort. Le rempart de ces deux faces dominait les maisons, et facilitait ainsi la défense du village, dont toutes les issues étaient fermées de portes epaisses, toutes les toitures crénelées. Les troupes syriennes étaient distribuées tant derrière les créneaux du fort que derrière ceux des habitations particulières. Leurs drapeaux, qui flottaient de toutes parts, pouvaient faire juger et de leur nombre et de la vigoureuse résistance qui attendait les assaillants.

Évidemment il fallait s'emparer du village d'El-Arisch, avant de songer à entreprendre le siége du fort. Reynier croit qu'un double assaut, tenté avec vigueur et sans retard, jettera la confusion parmi les soldats ennemis. Il engage done l'action par une terrible canonnade; puis, divisant ses troupes en deux colonnes, il les lance au pas de charge contre le village. Taudis que, pour tourner El-Arisch, Lagrange, à la tête de trois des six bataillons de l'avant-garde, d'un détachement de sapeurs et de deux pièces d'artillerie, se porte avec rapidité sur les hauteurs sablonneuses qui

dominent la gauche du village et du fort. Revnier lui-même conduit le reste

de ses troupes à l'attaque de front. Partout l'ennemi resiste vivement et longtemps. Enfin, quelques brèches sont pratiquées, et les murs franchis por escalade. Chargés à la baionnette. les défenseurs de ces murs se laissent ou percer ou assonimer, plutôt que de se rendre. Les vainqueurs se précipitent alors dans le village, et dejà ils s'en croieut maîtres; mais de nouvelles luttes et de nouveaux périls les y attendent à chaque pas. En effet, les rues sont étroites, les impasses nombreuses, et les soldats eunemis qui n'ont point péri sur les remparts se sont barricades dans les maisons, d'où ils font pleuvoir sur nos braves non-seulement une grêle de bailes, non-seulement une grêle de pierres, mais encore toutes sortes de matières enflammées. N'importe, nul obstacle n'arrête les Français, nulle difficulté n'abat leur courage; ils envahissent et fouillent successivement toutes les maisons, et ne prennent de repos qu'après avoir massacré tous les Syriens. Ils n'eussent pas demande mieux que de faire des prisonniers, mais un carnage général devint nécessaire, car, nous l'avons dit, pas un des soldats de Djezzar ne voulut de quartier; et comme tout moyen de retraite leur était interdit, attendu que des le commencement du combat, le commandant du fort avait pris la précaution d'en fermer les portes, ces malheureux, animés par la fureur du désespoir, se défendirent jusqu'au

dernier soupir... Le fort d'El-Arisch, qui avait pour enceinte un gros mur de maçonnerie haut de huit a dix mètres et flanqué de tours, se trouvait, par consequent, à l'abri d'un coup de main. Reynier, maitre enfin du village, essaya de pratiquer une breche dans une des faces du fort avec des boulets de huit; mais, comme le parc d'artillerie n'était pas arrivé, les munitions et les projectiles manquerent bientot. On se borna donc à bloquer exactement la place jusqu'à ce qu'on eût les movens de commencer un siège en règle. En attendant, les troupes françaises s'établirent dans le village et derrière le fort.

Le même jour on avait signalé dans

le désert, sur la route de Gazah, un corps d'infanterie et de cavalerie escortant un convoi destiné à l'approvisionnement du fort, et le bruit s'était répandu qu'Ibrahim en personne s'avancait au secours de la garnison. En effet, des cavaliers ennemis, qu'on reconnut pour des mameluks du bey, ne cessèrent les jours suivants de rôder autour d'El-Arisch et de chercher à surprendre quelque parti du camp français. Reynier etait sur ses gardes, et les mameluks furent partout repoussés avec perte; cependant, solt qu'il ne se crût point en forces suffisantes, soit plutôt qu'il voulut inspirer une trompeuse confiance à Ibrahim et l'enhardir à s'approcher davantage, Revnier s'en tint d'abord à la défensive. Ce stratageme. si c'en était un, obtint le succès désiré. Le bey, renforcé chaque jour par de nouveaux détachements, et fier bientôt de sa nombreuse cavalerie, se rapprocha chaque iour aussi d'El-Arisch, et osa enfin, le 14, venir se poster à une demi-lieue du fort, sur un plateau couvert par une espèce de ravin.

Presque à la même heure, Kléber, avec le gros de sa division, rejoignait l'avant-garde de l'armée française. Revnier, des lors, résolut d'aller, sans plus de retard, attaquer dans leur camp les troupes d'Ibrahim. Dans la nuit du 14 au 15, il se mit en mouvement, à la tête de quatre bataillons, et dirigea leur marche de manière à tourner la gauche du ravin qui couvrait le camp ennemi. Deià il ne se trouvait plus qu'à deux ou trois portées de fusil d'un des flancs du camp, lorsque divers indices lui font soupconner que l'ennemi est pret à le recevoir de ce côté. Il veut le maintenir dans l'erreur. Attaquer sur ce point n'entrait pas dans le dessein primitif du général français; mais il ordonne à deux compagnies de grenadiers des'y porter au pas de charge et la baionnette en avant. Lui-même, pendant ce temps, continue à s'avancer sur les derrières avec le reste de sa troupe, qu'il forme en colonnes serrées. Les mameluks se tenaient si bien sur leurs gardes, qu'ils n'avaient pas même débridé leurs chevaux pour la nuit : nos grenadiers, néanmoins, fondent sur eux si impétueusement qu'ils les surprennent, et en massacrent un grand nombre.

Les autres cherchent, mais en vain, à s'enfuir par la plaine de Gazah : Reynier leur barre le passage. La panique s'empare alors de toute cette cavalerie, et pour se soustraire à une mort qui leur semble inévitable, les mameluks se précipitent dans le ravin qui borde lenr camp; mais, si habiles cavaliers qu'ils soient, ils ne peuvent arrêter leurs chevaux, qui, entraînés par la pente, roulent les uns sur les autres. A l'épouvantable scène de désordre dont le fond du ravin est d'abord le théâtre. succède bientôt une horrible boucherie. ear nos soldats, poursuivant leurs adversaires la baionnette dans les reins, sont descendus après les mameluks, et ils égorgent tous ceux qui refusent de se rendre. Ibrahim essuva une déroute complète; il fit des pertes immenses; et s'il échappa lui-même, non sans beaucoup de peine, à la mort ou à la captivité, ce fut pour fuir presque seul. En effet, nombre de ses meilleurs soldats, nombre de ses officiers principaux, nombre de ses collègues même, mordirent la poussière du champ de bataille ou furent faits prisonniers. Nombre de chevaux et de chameaux, abondance des munitions et de vivres, neuf étendards, de magnifiques armures et tous les équipages des mameluks, tombèrent en outre au pouvoir des Français.

Le lendemain 16, Reynier, de conècer avec Kleber, fit de nouveau battre en breche les murailles du fort d'El-Arisch, commencer quedques boyaux d'approche, et sommer le commandant. Ibra-hun-aga (ains se nommat-l') ne dai-maga faire aucuse réponse à cette sommandant. Des de la commandant de la commanda de l

Parti la 10 di Caire, Bonaparte arriva en effet le 17 d'earn El-Arisch. Il avait reça le 9, veille de son départ, une dépéde dugéérial Marmont, qui linstruisait que le 3 la croisière anglaise, renforcée d'une petite ecadre turco-russe, s'étair mise à bombarder la ville et le port d'Aletandrie. Bonaparte avait pensé, non sans raison, que est acte d'hostilité n'avait pas d'autre but que de le faire renoncer à l'expédition de Syrie, dont les Prévaratifs Barmaient vivement les An-

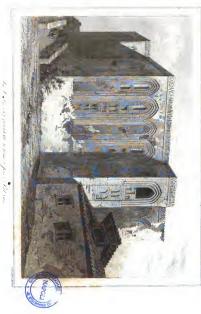

MONUMENTS AFAIRS OF IA STOTES MONUMENTS AFAIRS OF THE A







MONUMENTOS ÁRABES DE LA SICILIA MONUMENTS ABABES DE LA SICILE





MONUMENTOS ARABES DE LA SICILIA

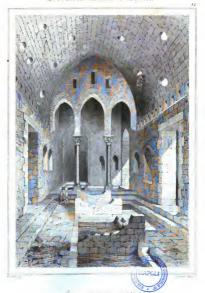

Banco Arabo on Colaba.

glais et le pacha d'Acre, leur allié. Il avait donc pris son parti d'un bombardement qui ne pourait pas avoir de résultats bien fâcheux, — le seul dommage que nous en eprouvimes fut effectivement la perte d'une demi-douzaine de petits bâtiments de transport que les bombes ensemies coulerent bas, — et il s'était uni se marche avec l'étai-major général, le pare d'artillère et les divi-

sions Bon et Lannes. Le 18, l'armée expéditionnaire était entièrement réunie autour d'El-Arisch. Une partie de l'artillerie de position fut mise en batterie pour foudroyer le fort; mais dès que la brèche devint praticable Bonaparte fit de nouveau sommer le commandant de se rendre. Ibrabim n'eût peut-être pas demandé mieux pour son compte; mais il avait affaire à une garnison d'Arnautes et de Mangrabins : ces soldats étaient à cette époque les meilleurs de l'empire turc ; mais , plus farouches encore que les janissaires et les maineluks, ils ne connaissaient rien des usages ni des principes que les nations civilisées admettent pendant la guerre, Ils se regardaient comme indépendants, et n'obéissaient que selon la mesure de leur bon plaisir aux ordres d'Ibrahim. Aussi, avant de répondre à la sommation du général en chef français, le commandant du fort se crut-il obligé de consulter individuellement presque tous ses soldats. C'était, en pareille circonstance, une coutume généralement suivie à l'égard de cette milice indisciplinée. Après quoi s'établit entre Bonaparte et Ibra-him une correspondance singulière, qui suffirait seule pour donner une idée des barbares auxquels celui-ci commandait. Les Arnautes et les Maugrabins voulaient bien capituler; mais ils prétendaient sortir du fort avec leurs armes, leurs chevaux, leurs bagages, et sans qu'il leur fût imposé aucune espèce de condition. Le général en chef insistait de son côte pour que, suivant les usages de la guerre, la garnison abandonnat ses armes, ses chevaux, ses bagages. -« Vous demandez les armes et les chevaux de la garnison, repondait Ibrahim; c'est une chose qui ne s'est jamais vue, et qui d'ailleurs nous paraît contraire aux principes de générosité que vous avez la réputation de professer. Nous dessaisir de

nos armes est pour nons une humiliation, et la mort nous semble préfetable à la honte. Dussions-nous doncpérir tous, nous n'accepterons point une condition que nul d'entre nous n'a jamais subie. Voilà notre résolution dernière; si vous n'y souscrirez pas, nous nous résigne-

rons à la volonté de Dieu.» Bonaparte, tant lui importait de ménager ses hommes et ses munitions, s'était prété patiemment à ces pourparlers insolites. Il avait deux fois fait suspendre le feu des batteries de brèche, et l'avait deux fois fait recommencer. Enfin, connaissant tout le prix que les Orientanx attachent à leurs armes, seule propriété dont le despotisme leur laisse. en effet, la libre disposition, il consentit à modifier sur ce point ses conditious premières. L'armée française et la garnison d'El-Arisch conclurent le 19 une capitulation qui portait que les tronpes renfermées dans le fort et montant à quinze cents hommes en sortiraient avec leurs armes, mais y laisseraient leurs chevaux, leurs approvisionnements et l'artillerie; qu'il leur serait accordé un sauf-conduit et un drapeau tricolore pour traverser les postes français; qu'elles se rendraient à Bagdad par le désert, et que les agas ou commandants des divers corps jureraient pour eux et leurs troupes de ne point servir dans l'armée de Djezzar avant une année révolue. Le même jour, à quatre heures du soir, le fort fut évacué. On y trouva deux pièces d'artillerie seulement, eucore étaientelles démontées, mais trois cents chevaux environ, et des vivres pour plusieurs semaines. Une partie des Maugrabins, plutot que de se rendre à Bagdad, sollicita et obtint la faveur de prendre du service dans l'armée française.

L'armée, après la réddition d'El-Arisch, resta deux jours pleins campée autour de la place, tant pour se renétre de ses faisciuses, que pour donner à la plupart des convois, qui n'avaient pas chemine daussi vite qu'elle, le temper réparte les ouvrages défensis du fort et du village, pour les augmenter même, cr, malgrès lo confance qu'il avait dans sondats, il ne se dissimulait point qu'un retre, tait lossible. Daus ce cas ElArisch, par sa position sur les frontières de l'Égypte et de la Syrie, surtout par sa proximite de la mer, devenait an point d'une extréme importance. Il fallait donc s'en assurer la possession, et la suite de notre récit montrera si la prévoyance du général en chef fut inutile...

Le 22, tandis que la division Revnier, qui devait maintenant former l'arrière garde, demeurait à El-Arisch pour y attendre que les fortifications de la place fussent rétablies, et que les nombreux prisonniers faits dans la joarnée du 15 fussent évacués sur le Caire, le reste de l'armée pousse en avant.

Ce fut Kleber et sa division qui, des lors, ourrient la marche. La cavalerie de Murat, les divisions Bon et Lannes, suivaient à peu d'heurer d'intervalle. Toutes ces troupes devaient le soir du 22 être arrivées à Kan Younes—le premier village de la Palestine sur la route qui mène de Gazah, à Joffa, à Saint-Jean-d'Arce et y attendre Bonaparte, qui comptait ne quiter lui-mêne le-Arrisch que le lendequiter lui-mêne le-Arrisch que le lende-

main. Le 23, Bonaparte, avec son quartier général, atteignit Kan-Younes vers midi; mais au lieu d'y tronver son infanterie et sa cavalerie, quel ne fut pas son étonnement de voir le village occupé par les débris du corps de mameluks battu le 15 près El-Arisch! Qu'était devenue l'armée expéditionnaire? Avait-elle donc été battue à son tour, taillée en pièces, et si complétement auéantie qu'il ne fût pas resté un seul homme pour porter au général en chef la nouvelle du désastre? Cette supposition n'était point admissible. L'armée avait-elle donc dépassé Kan-Younes? On n'apercevait, il est vrai. nul indice de son passage; mais toute trace s'efface si vite sur les sables du désert! Pour ne conserver aucun doute à cet égard. Bonaparte voulait pousser lni-même au delà du village; mais, nous l'avons dit, le village était occupé par les mameluks; il les en fallait déloger, et Bonaparte n'avait avec lui que ses guides à cheval et un faible détachement du corps des dromadaires. Les officiers généraux qui l'accompagnaient tentèrent de l'en dissuader. Suivant eux, il devait craindre que les mameluks, remarquant la faiblesse de son escorte, et tombant sur lui, ne le fissent prisonnier; mieux

valait done rétrograder sur El-Arisé. Four, c'edt etc, suivant lui, enbardir Fuir, c'edt etc, suivant lui, enbardir Fuir, c'edt etc, suivant lui, enbardir payer d'audere, se mit à la litte de ses goldes, et s'avança su galop vers Ramyonnes. La fortune seconde estre témérité. Les tunneluis, pranaul is quelques rous. La fortune seconde estre témérité. Les tunneluis, pranaul is quelques en chef pour l'aran-çarde de l'armée, qui sans doute marchist elle-même à peu de distance, shadonnévent le village ans combastir , et s'enfluirent à loute beide distançais à une lieue plus ioln sur la distinguist à une lieue plus ioln sur la

route de Gazah. Du reste, au delà de Kan-Younes, rien non plus n'indiquait que des troupes françaises eussent traversé ce village. Bonaparte prit alors le parti de se replier sur un santon situé à deux ou trois lieues en decà, et près duquel se trouvaient plusieurs puits. On appelle santons de petites chapelles funéraires consacrées aux saints de la foi musulmane. En y arrivant vers le soir, Bonaparte, dont l'inquiétude croissait d'heure en heure, eut la joie de rencontrer les coureurs de son avant-garde, et enfin d'apprendre que les quatre divisions de son armée qu'il commençait à croire perdues étaient saines et sauves. Elles n'avaient pas eu affaire à l'ennemi; mais, ce qui était pire, elles avaient été égarées par l'ignorance ou plutôt par la perfidie d'un guide, et avaient erre, trente-six heures durant, au milieu du désert. Leurs souffrances, par suite du manque d'eau et de vivres, peuvent aisément se concevoir. car dans ces contrees, des qu'on s'écarte de la route ordinaire des caravanes, on ne trouve plus de puits, plus de ressources d'aucune espèce. Une fois certain d'avoir dévié decette ronte, Kléber, furieux, et n'attribuant l'erreur du guide qu'à un dessein manifeste de trahir, avait brûlé la cervelle à ce malheureux; puis, en menaçant du même sort quelques Arabes saisis par ses coureurs, il les avait forcés de lui indiquer la direction à prendre pour parvenir à Kan-Younes. Kléber et l'avant-garde ne tardèrent point à paraître, et Murat, Bon, Lannes, avec leurs divisions, rejoignirent successivement. Tontes ces troupes étaient harassées de fatigue et de chaleur, excédésa de solf et os faim. En un instant les puis du santon furreit mis à se, et il fallut creuser assez profondément dans le sable pour trouver encore quéques les sable pour trouver encore quéques les puis de la company de la c

L'armée se remit en mouvement le 24. salua, chemin faisant, les colonnes érigées dans le désert pour marquer les limites de l'Afrique et de l'Asie, et gagna Kan-Younes, que l'ennemi, si audacieusement chassé la veille, n'avait pas réoccupé. Abdallah, pacha de Damas, était toujours campe dans la même position c'est-à-dire à une lieue environ du côté de Gazah. Il avait autour de lui le noyau de l'armée que préparait la Porte pour s'opposer à l'invasion de la Syrie par les Français, et venait d'être grossi par Ibrahim et ses mameluks. Kléber recut ordre d'attaquer sur-le-champ: mais ni le pacha ni le bey ne crurent devoir attendre le choc : ils leverent leurs tentes, et se retirerent sur Gazah en toute hâte. Les Français trouverent dans le camp abandonné d'immenses approvisionnements de toute sorte, et eurent bientôt oublié leurs privations des deux derniers jours.

Le 25, des l'aube, l'armée, bien restauré et bien reposée, quitts son bivouacde Kao-Younes, etontima bravement sa marche. A près les soitante lieues qu'elle venait de parcourir dans un dieserque l'evenait de parcourir dans un dieserle de l'acceptation de la comme de la comme de satisfaction, avecdes cris de joie, qu'elle contempla les sommets loises des belles montagnes de la Syrie, et qu'elle foula les plaines outiviese qui avosismet. Gazalt, plaines dont l'aspect et la France. Dans de mottante, comme pour complèter la averse vinit à tomber, qui tempera lachaeur. Cette pluie, la première que nos

soldats eussent vue depuis leur départ de Toulon, contribua encore à augmenter le charme qu'ils éprouvaient au sortir du désert. Ils s'arrétèrent pour se mieux faire mouiller, se dépouillérent même de leurs vêtements, et recurent avec délices une ondée bienfaisante que le ciel leur envoyait fort à propos pour les rafraichir et les purifier. Lorsqu'il leur fallut ensuite reprendre leur route, ils entonnèrent la Marseillaise et le Chant du départ. Les hymnes républicaines, qui depuis sept ans fixaient la victoire sous les enseignes françaises, retentirent ainsi dans les mêmes vallons où les croisés avaient jadis fait entendre les cantiques de la foi chretienne. Ce souvenir des croisades doublait l'ardeur de nos guerriers; l'amour de la liberté, la gloire de la patrie, les enflanimaient d'un enthousiasme au moins égal à celui que l'espoir de conquérir le saint sépulcre et le désir de faire triompher la religion du Christ avaient provoqué chez leurs aïeux ; et c'est dans ces bonnes dispositions qu'ils apercurent vers dix heures du matin les troupes d'Abdallah et d'Ibrahim postees sur les hauteurs qui s'élèvent en avant de Gazah.

Bonaparte, suivant sa tactique ordinaire, forma aussitôt ses quatre divisions en carré. A gauche, la cavalerie de Murat, soutenue par l'infanterie de Kleber et par six pièces d'artillerie, reçut ordre d'entamer l'action par une charge vigoureuse contre la droite de l'ennemi. entièrement composée des mameluks d'Ibrahim. La division Bon, placée au centre, marcha sur le front de la ligne d'Abdallah. La division Lannes, formant la droite, se dirigea vers les hauteurs pour tâcher de prendre à revers les positions occupées par l'infanterie et la cavalerie du pacha. La plus grande in-certitude semblait présider nux desseins de l'ennemi. On eût dit qu'il n'osait ni refuser la bataille qu'on venait lui offrir, ni l'accepter franchement. Les mameluks eux-mêmes se portaient tantôt en avant et tantôt reculaient. Enfin, ils s'ébraulent et paraissent vouloir charger; mais au moment où Murat s'avancepour recevoir leur choc, ils tournent bride tout à coup, et s'éloignent au grand galop, comme pour se reformer un peu plus loin. Murat les poursuit.

dans l'espoir d'en venir sérieusement aux mains, et ne tarde guère à les atteindre. Toutefois, la queue des cavaliers ennemis échange seule quelques coups de sabre avec le peloton d'avant-garde française; le gros de cette troupe continue son mouvement de retraite. Des qu'il a vu la fuite des mameluks, Abdallah s'est retiré non moins précipitamment avec toutes ses forces; il a traversé, il a abandonné Gazah, et n'a même pas laissé de garnison dans le fort. Les Français traversent Gazah derrière lui. le pourchassent au pas de course pendant une lieue, quoique depuis plusieurs jours, dit Bonaparte dans le bulletin officiel de cette affaire, ils n'eussent ni fait un bon repas ni bu d'eau à leur aise, et reviennent s'établir près de la ville, sur les hauteurs où le philistin Samson enavait jadis emporté les portes. Le quartier général fut placé dans la ville inême, où l'on trouva plus de deux cent mille rations de biscuit, du riz et de l'orge en abondance. Le fort renfermait quinze à seize mille livres de poudre, quantité de cartouches, des bombes et autres munitions de guerre, des outils, et plusieurs pièces de canon.

Les troupes d'Abdallah et d'Ibrahim s'étaient à peine éloignées de Gazah, que les habitants avaient envoyé une députation au général en chef français. Cette prudente mesure sauva la ville du pillage. Bonaparte accueillit les députés avec bienveillance, les combla de présents, et les chargea de publier dans toute la contrée qu'il venaît, non comme ennemi, mais comme ami des Syriens, Puis, afin de prouver autant par ses actes que par ses paroles la réalité de ses bonnes intentions, le général en chef veilla au maintien de la plus sévère discipline parmi ses soldats; et pendant quaraute-huit heures que l'armée sejourna autour de la place, il ne fut, en effet, commis aucun excès qui pût indisposer les habitants. Dans cet intervalle, Bonaparte procéda avec son activité habituelle à l'organisation civile et militaire du pays. Il institua un gouverneur général de la Palestine et un administrateur général des finances, donna un gouverneur particulier à Gazah, et, de plus, forma dans cette ville, comme il l'avait partout fait en Égypte, un divan composé des notables pour administrer et reudre la justice au nom des Erancais.

Le 28 fevrier, apprenant que l'ennemi concentrait de nouveau ses forces sous Jaffa, Bonaparte donna ordre à ses divisions de se remettre en marche. Trois étapes, seize lieues environ, séparent Gazah de Jaffa, et le chemin qui mêne de la première à la seconde de ces deux villes offre d'extrêmes difficultés. Il faut parcourir une plaine immense, absolument dépourvue de végétation et couverte de petits monticules d'un sable fin et mouvant, - monticules que la cavalerie surtout ne gravissait qu'avec une peine infinie. Les chameaux euxmêmes, tout habitués qu'ils étaient à marcher dans le désert, ne franchissaient que lentement et péniblement ces agglomérations de poussière. Le premier jour, on fut obligé pendant trois lieues de tripler les attelages de l'artillerie. et souvent les soldats eurent encore à pousser aux roues pour dégager les pièces et les caissons. Ils soulfrirent beaucoup ce jour-là; ils fatiguèrent plus peut-être qu'ils n'avaient jamais fatigué. Mais quand ils voyaient leur général marchant à leurs côtés, ne songeant pas même à monter dans sa voi- . ture, qui suivait toujours vide, et supportant, avec une débile santé, les mêmes privations et les mêmes fatigues, ils

n'osaient plus se plaindre.. Le 1er mars, l'armée bivouaqua au village d'Ezdod, l'ancienne Azote, où se trouvent des puits qui purent fournir à ses besoins. Le 2 elle quitta la plaine ingrate où elle avait cheminé la veille, se rapprocha de la mer, et longea le rivage dans la direction de Ramleli. bourg presque entièrement habité par des chrétiens. Les mameluks d'Ibrahim y étaient postés, mais ils prirent la fuite à l'apparition du drapeau tricolore. Nos colonnes trouvèrent à Ramleh, de même qu'à Gazah, des vivres et des munitions en abondance. Elles firent pareil butin au village de Lidda. où elles coucherent le lendemain 2. Les Orientaux, en effet, ignorent géneralement l'usage qu'on pratique en Europe d'évacuer les magasins à l'approche de l'ennemi; et, comme leurs troupes ne se retirent guère d'un poste qu'à la dernière extrémité, elles n'emmènent que leurs armes, leurs chevaux, et leurs bagages particuliers, c'est-à-dire quelques objets de campement.

La division Kléber, formant toujours l'avant-garde, arriva le 3, d'assez bonne heure, en vue de Jaffa, autrefois Joppé, si célèbre dans la merveilleuse histoire du peuple d'Israel. Ibrahim et Abdallah, campés tous deux avec leur cavalerie en avant de l'enceinte, non-seulement n'osèrent pas venir à la rencontre des Français, mais rentrerent précipitamment dans la place par nne porte pour en sortir bientôt par la porte opposée, avec la majeure partie de leurs troupes.

Jaffa était à peine fortifiée. Son enceinte ne consistait qu'en de hautes murailles, flanquées de tours il est vrai, mais sans fossé ni contrescarpe, et qui pouvaient être facilement détruites à coups de canon. La garnison, augmentée de renforts que le bey et le pacha venaient d'y laisser, s'élevait à sept ou huit mille hommes. C'était un ramassis d'individus de contrées différentes. On y vovait des Maugrabins, des Albanais, des Kurdes, des Natoliens, des Caramaniens, des Damasquins, des Alépins, º des noirs du Takrour. Toutefois, cette singulière milice, cette réunion de soldats presque tous étrangers les uns aux autres, ne manquait pas d'une certaine résolution, qu'elle puisait dans la ferveur de ses croyances religieuses. Il fallait, en effet, des hommes résolus, il fallait de fanatiques musulmans pour ne pas craindre d'attendre l'armée francaise derrière d'aussi faibles remparts que ceux de Jaffa.

L'importance de cette ville, qui était la cief du pachalick de Djezzar, et qui d'ailleurs offrait un port aux deux escadres chargées du matériel de l'armée expéditionnaire, ordonnait d'en bâter le plus possible l'occupation. Le 3, des son arrivée, Kléber en commença l'investissement; mais Bon et Lannes le remplacerent le lendemain, parce que le genéral en chef, sur la nouvelle que les peuplades qui habitent le revers des montagnes de la rive droite du Jourdain se rassemblaient pour s'opposer aux progrès des colonnes françaises, ordonna à l'avant-garde de se porter plus loin

pour couvrir le siège. Kléber alla donc prendre position sur un torrent qui coule à quelques lieues de Jaffa, tandis que Bon investissait les fronts droits, et Lannes les fronts gauches de la place. Dans la soirée, Murat, avec un détachement de sa cavalerie, en reconnut exactement les environs et les approches. Pendant cette opération, Abou-Saab, gouverneur de la ville, démasqua une quarantaine de pièces d'artillerie de tous les points de l'enceinte, et ne cessa d'assaillir nos cavaliers par un feu vif et soutenu. La reconnaissance s'acheva cependant, et Caffarelli-Dufaiga, lorsque les résultats lui en furent connus, conseilla de diriger l'attaque principale au sud de la ville. De ce côté étaient les parties les plus fortes et les plus élevées. Pourquoi Caffarelli donna-t-il donc un tel conseil, et pourquoi Bonaparte l'adopta-t-il? Sans doute afin d'attirer particulièrement l'attention des assiégés sur le point le plus fort, afin d'endormir ainsi leur sécurité sur les endroits faibles, et d'en profiter pour tenter une surprise avec meilleure chance de succès. Quoi qu'il en soit, on commença, dès la nuit suivante, l'ouverture de la tranchée. Une batterie de brèche et deux batteries d'approche furent établies contre une tour carrée qui dominait tont le front sud. Une autre batterie de mortiers, établie an nord de la place, fut destinée à tenir la garnison divisée, en l'occupant à la fois sur deux points. Les journées du 5 et du 6 furent employées à avancer et perfectionner ces travaux. Les assiégés cherchèrent, mais en vain, à ralentir le progrès des assiegeants. Deux sorties faites presque coup sur coup, et qui permirent de voir combien les hommes de la garnison différaient par le costume et par la couleur du visage, furent vigoureusement repoussées, et coûtérent beaucoup de monde à l'ennemi.

Le 7, au lever du soleil, tout était préparé pour tirer sur la place et pratiquer la breche; mais avant d'ouvrir le feu, Bonaparte, qui ne se souciait de perdre ni son temps ni ses soldats à l'attaque d'une bicoque, ordonna au chef de l'état-major général de tenter la voie des négociations. Berthier envoya done la sommation suivante au gouverneur de Jaffa:

## a Dieu est clément et miséricordieux.

« Le général en chef Bonaparte me charge de vous faire connaître que le pacha Djezzar a commence les hostilités en Egypte en s'emparant du fort d'El-Arisch ; que Dieu, qui seconde la justice, a donné la victoire à l'armée française, qui a repris le fort d'El-Arisch; que c'est par suite de la même opération qu'il est entré dans la Palestine, d'où il veut chasser les troupes de Djeszar, qui n'aurait jamais dû y pénétrer ; que la place de Jaffa est cernée de tous côtés ; que les batteries de plein fouet à hombes et à brèche vont, dans deux heures, en renverser la muraille et en ruinar les défenses; que son cœur est touché des manx qu'enrouverait la ville entière en se laissant prendre d'assaul; qu'il offre sauvegarde à sa garnison , protectiou aux habitants de la ville ; qu'il retarde, en conséquence, le commandement du feu jusqu'à sept heures du matin. »

Abou-Saab, pour toute réponse, fit couper la tête au Turc porteur de cette sommation, et jeter son corps à la mer.

A sept heures, comme l'ennemi ne répondait point, les pièces de douze, les seules qu'on eût pour battre en brèche, commencerent à foudroyer la tour carrée, dont les hautes murailles semblaient peu solides. En cffet, peu après midi, Bonaparte, qui s'est rendu à la tranchée, déclare la brèche praticable et ordonne l'assaut. Lannes en a bientôt fait les dispositions. Dix carabiniers de la vingtdeuxième légère s'élancent au premier signal; ils sont conduits par Lejeune, le chef de cette demi-brigade; ils sont accompagnés par l'adjudant général Ramband, par l'adjoint aux adjudants-généranx Netherwood, par le capitaine du génie Vernois; ils sont soutenus par la plupart des artilleurs qui servaient les batteries, par les sapeurs et les mineurs qui ont accompli les travaux de la tranchée; ils sont suivis cufin par trois compagnies de grenadiers des treizième et soixanteneuvième de ligne. Tous ces braves escaladent a qui mieux mieux le rempart, malgréles boulets de quelques canons de flanc qu'on a cru inutile de démonter à l'ennemi, et répandent autour d'eux l'épouvante et la mort. Néanmoins, le moment de la surprise passé, les défenseurs de la ville, qui n'ont d'abord songé qu'à fuir, se rassurent, reviennent au combat, opposent une énergique résistance, opposent la supériorité du nombre à l'ardeur des assaillants, et leur font éprouver des pertes assez sensibles. Lejeune est atteint d'une balle à la tête; il tombe, et sa mort surtout contribue à jeter une espèce de découragement parmi les officiers et les soldats qu'il commandait. Enfin, nos braves allaient plier, lorsqu'un bruit qui se répand dans toute la division Lannes ranime leur courage et les fait redoubler d'efforts. Ce bruit. e'est que les troupes du général Bon sont dans Jaffa. En effet, tandis que l'assaut se donne sur un point tout à fait opposé, quelques chasseurs de la quatrième légère, rodant autour de la fausse attaque, ont remarqué une sorte de brèche dans la partie des murs qui regarde la mer; ils en ont profité pour s'introduire audacieusement dans la ville; ils ont été repoussés par les habitants, massacrés même pour la plupart; mais ceux qui sont parvenus à s'échapper ont couru au camp de la division et demandé vengeance pour leurs camarades. Bon a envoyé reconnaître la brèche, l'a jugée praticable, et a donné ordre qu'on pénétrât dans la place par ce côté. La place n'était que faiblement defendue sur ce point, car la garnison presque tont entière s'occupait de reousser l'attaque principale. En un instant les troupes de Bon ont franchi le rempart, ont renversé tout ce qui leur barrait le passage, et se sont logées dans

le port. Cette nouvelle, nous l'avons dit, rend du cœur aux carabiniers qui forment la tête de l'attaque et aux grenadiers qui les suivent. Piqués d'émulation, appuyés de plus en plus fortement par le reste de la division, ils culbutent enfin les troupes qu'ils ont devant eux et dont une partie est forcée de courir vers le port. La tour carrée est prise, et tous les défenseurs de cette tour sont éventrés à coups de basonnette ou précipités du hant des murailles. De ce côté aussi, les assaillants, toujours soutenus par des troupes fraiches, toujours secondes par le feu des batteries qui ne cessent de mitrailler la place, avancent dans l'intérieur, et bientôt, de ruc en rue, de maison en maison, la division du général Lannes opère sa jonction avec celle du général Bon. La garnison est cernée

et pressée de toutes parts, mais elle refuse de déposer les armes et ne veut point de quartier. Alors commence une épouvantable boucherie, non-seulement des hommes de cette garnison, mais encore des habitants de la ville. Nos soldats, vainqueurs si généreux en Égypte, nos soldats qui ont de nombreuses pertes à venger, mais dont rien ne saurait ni instifier la fureur ni légitimer les excès, nos soldats égorgent à plaisir, nos soldats se baignent dans le sang. Sourds à la voix de l'humanité, indociles aux ordres de leurs chefs, ils ne s'arrêtent enfin que quand ils sont las de tuer, ou plutôt que lorsqu'ils sont epuisés de fa-tigue, et c'est à regret qu'ils font six à sept mille prisonniers.

L'armée victorieuse bivonagua dans l'intérieur de la place, sur ces trophées de carnage qu'elle venait d'élever à sa vengeance. Le croirait-on! après quelques heures données au repos, l'incendie et le pillage, le viol des femmes et des filles, le massacre des vieillards et des enfants recommencerent de plus belle, pour continuer toute la nuit et se prolonger encore pendant le lendemain. Nulle ville emportée d'assaut n'a peut-être présenté un spectacle plus affreux que Jaffa pendant ces deux journées du 7 et du 8. - Jamais , dit Bonaparte dans le bulletin du siège qu'il adressa au Directoire, jamais la guerre ne m'a paru si hideuse. - De fait, on verra tout à l'heure Bonaparte mettre lui-même le comble aux horreurs que nous avons

déià rapportées .... L'armée trouva dans Jaffa soixante pièces d'artillerie, dont quarante de modèle européen et formant un équipage de campagne envoyé à Djezzar-pacha par le Grand Seigneur; elle y trouva éga-lement des monceaux de poudre et de projectiles; elle y trouva encore deux à trois mille quintaux de riz, quatre à cinq cent mille rations de biscuit; et ce n'est pas tout : quinze petits bâtiments de commerce venant de Saint-Jean-d'Acre, et chargés de munitions de guerre et de bouche entrérent le 9 dans le port de Jaffa. Inutile de dire qu'on les captura: mais ce qu'il faut mentionner, c'est la surprise que témoignèrent les équipages quand ils virent la ville eu notre pouvoir : ils avouaient que, dans l'opinion des gens du pays , Jaffa surait dû nous arrêter six mois.

Notre armée regarda dès lors la conquête de Jaffa comme du meilleur augure pour la prompte et heureuse issue de 'expédition, et le général en chef résolut de marcher sur Acre sans délai. Acre était le dernier boulevard de la Syrie. La prise d'Acre devait ouvrir aux troupes françaises la route de Constantinople... Mais, Bonaparte le sentait bien, il lui importait de faire diligence, et de ne nas laisser aux efforts combinés de la Turquie et de l'Angleterre le temps de mettre Acre sur un bon pied de défense. Sans doute, il n'avait pour entreprendre la réduction d'Acre qu'un matériel fort insnffisant, puisque ni l'une ni l'autre des deux escadres qui devaient lui apporter à Jaffa une artillerie de siège n'étaient encore arrivées. Réussiraient-elles l'une ou l'autre à tromper la vigilance des croisières anglaises? L'une ou l'autre arriverait-elle jamais? Mieux valait done que Bonaparte suppléât tout de suite par la promptitude et l'audace à la faiblesse de ses movens.

Sur ces entrefaites, Kléber écrivit pour annoncer que les peuplades de la rive droite du Jourdain continuaient à montrer les dispositions les plus hostiles. Plusieurs reconnaissances poussées à fond lui avaient prouvé que tous les pachas de la Syrie se donnaient de grands mouvements pour organiser leurs troupes et se porter au secours d'Acre, Naplouse semblait devoir être le rendez-vous général. Cette ville est située à dix-huit lieues de Jaffa, à seize d'Acre, à quatorze de Jérusalem, et Kléber tâchait de persuader à Bonaparte qu'il serait utile d'en aller prendre possession. Bonaparte, sans nier positivement l'utilité de cette mesure, aimait mieux marcher droit sur Acre. Au lieu donc de recourir à la force pour contenir les Naplousains, il préféra tenter les voies de la douceur, et envoya à Kleber la proclamation qu'on va lire, en le chargeant de la transmettre aux cheiks, aux ulémas et aux chefs militaires de Naplouse :

« Je me suis emparé de Gazab, Ramleh, Lidda, Jaffa, et de toute la Palestine. Je n'ai aucune intention de faire la guerre aux habitants de Naplouse, car je ne viens en ecs coutries que pour repasser les manechas et Djezze-Pecha, dont je sais que vous des les procedes de la participa de la propertie de la précede lettre, la pais ou la gouerre : Sin ventert la paix, qu'ils classent les manechas de cher cux, et ne le fassent consaînre en promeitant de ne commettre auscune hossiblié coutre moi; sils veuellant la gerre, je la leur coutre moi; sils veuellant la gerre, je la leur priordicus, cavern me aunig, mais terrible, conne le feu de cell, querze sanennis.

Une proclamation rédigée à peu près dans les mêmes termes fut adressée aux babitants de Jérusalem, qui ne se montraient pas disposée plus favorablement à l'égard des Français; mais on verra bientôt qu'elles n'obtinrent ni l'une ni l'autre aucun bon résultat.

Le 10, impatient de marcher sur Acre, Bonaparte, aprês avoir envoyê à Remier, dont la division etait toujours \$2 farmier, dont de voi monte une particulo, l'orde de voi monte une garnison, un gouverneur, un divan à cette une garnison, un gouverneur, un divan à cette me, qui ne poursi le a quitter, lorsqu'un obstacle étrange vint l'y retein'. L'arme, qui ne poursi penser de sang-froid aux excèx de toute sorte qu'elle avait de de lorde, à appaintéssit été ja de fuir deslieux témoins deson infâme conduite; un sid secondaire de lorde, à appaintéssit été ja de fuir deslieux témoins deson infâme conduite; un sid ?excepulsessit été ja de fuir deslieux témoins deson infâme conduite; un sid ?excepulsessit d'est particular des l'extende deson infâme conduite; un sid ?excepulsessit d'est per l'except de l'arme de l'extende de l'except de l'extende d'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l'extende de l

che l'y arrêta queique temps encore. On se rappelle que six à sept mille prisonniers avaient été faits, presque tous les armes à la main, et déclarant qu'ils aimaient mieux mourir que de capituler. Au moment où l'armée française se préparait à poursuivre sa marche, quel parti prendre à leur égard ? Fallait-il les envoyer en Egypte? Une escorte était indispensable pour les y conduire, et cette escorte, à part la distance, à part les nouvelles fatigues qui en eussent résulte pour une partie de nos soldats, cůt singulièrement affaibli l'armée expéditionnaire, dejà trop peu nombreuse. Fallait-il que l'armée, alors qu'elle s'ebranlait pour aller mettre le siège devant une place qui sans doute opposerait une vigoureuse résistance, alors qu'elle avait sur ses flancs des nuées d'ennemis qui d'un moment à l'autre pouvaient l'assaillir, gardát et trainát tant de captifs avec elle? C'était compliquer d'un énorme surcroît d'embarras ses mouvements déjà

si malaisés. Surtout, une fois arrivée devaut Acre, que ferait-elle de ses prisonniers? Un des moindres inconvénients de leur présence serait d'avoir à les nourrir. et, vu la rareté des vivres, vu la difficulté qu'on éprouvait à s'en procurer dans le pays ou à en tirer d'Égypte par le désert, ce seul motif suffisait pour qu'on ne les emmenât point jusque sous les murs d'Acre. Fallait-il donc leur rendre à tous la liberté? N'iraient-ils pas, quelque serment qu'on exigent d'eux, se jeter dans les rangs des Naplousains, et grossir encore le nombre déjà si supérieur des adversaires que nos troupes avaient à combattre? La chose u'était que trop certaine. On savait par expérience combien peu il était prudent de compter sur la arole des défenseurs de la Syrie. En effet, parmi les prisonniers de Jaffa se retrouvaient presque tous ces prisonniers d'El-Arisch auxquels on avait dejà pardonné à condition qu'ils ne serviraient de nouveau contre la France qu'après un an révolu.

Toutes ces différentes considérations jeterent Bonaparte dans de longues et pénibles perplexités. Enfin, il résolut de se moutrer encore doux et clément à l'égard des captifs qui venaient de tomber pour la première fois au pouvoir de ses soldats ou qui avaient consenti à se rendre, mais severe et impitoyable envers ceux qu'il avait déià relâchés à El-Arisch, ou qui dans Jaffa s'étaient laissé prendre les armes à la main. C'est ainsi que, moyennant promesse de ne pas s'enrôler d'un an parmi les troupes des pachas de la Syrie, certain nombre d'Égyptiens, certain nombre d'habitants de Damas et d'Alep, obtinrent la permission de retourner dans leurs foyers; maisen même temps Bonaparte voulut, par la rigueur du châtimeut qu'il reservait aux autres . ôter à ceux qu'il renvoyait libres la tentation de violer leur serment. Les grâciés partis, il restait encore quatre mille prisonniers. Quatre millel tel est le chiffre que donne le bulletin signé par Bonaparte lui-même. Bonaparte, transporté dans un pays barbare dont il avait involontairement adopté les mœurs, se décida envers ces quatre mille infortunés à une mesure horrible, seul acte cruel de sa vie : il les fit fusiller tous. Nos soldats,

revenus, nous l'avons dit, à des senti-

ments de pitié, accomplirent avec obéissance, mais non sans une espèce d'effroi, ces sacrifices humains offerts à l'implacable dieu de la nécessité, sacrifices qui eurent les dunes pour autels et qui durèrent deux jours...

L'armée française, sa terrible besogne achevée, va-t-elle du moins pouvoir s'éloigner immédiatement de Jaffa? Non... Elle n'a eu à l'assaut de cette ville que cinquante morts et deux cents blessés; mais voici que le 13 une épidémie se déclare tout à coup dans ses rangs et v vient exercer d'affrenx ravages. De noinbreuses pétéchies qui envahissent tout le corps de la victime et se changent bientôt en bubons purulents, d'intolérables maux de têtes, d'atroces douleurs d'entrailles, tels sont les principaux symptômes du fléau. Un prompt trépas, suivi d'une décomposition instantanée, telle n'en n'est que trop souvent l'issue. Quelle en est la nature? les médecins et les chirurgiens de l'armée ne l'ont que trop bien reconnu; aussi hésitent-ils à en prononcer le nom. Enfin ce nom leur echappe. C'est la peste! ont-ils dit; et ces trois mots qui volent de bouche en bonche, ces trois mots que toute l'armée répète, y frappent de terreur les coura-ges les plus indomptés, les imaginations les plus vigoureuses.

Quoique depuis le commencement de l'expédition de Syrie la peste régnât sur tout le littoral, les Français avaient été assez heureux pour parvenir jusque sous Jaffa sans éprouver les atteintes du fléau; mais les excès de tout genre auxquels ils s'étaient livrés pendant le sac de cette malheureuse ville développerent peu à peu, et à l'insu de fout le monde, les miasmes délétères contenus dans les vêtements, les fourrures et autres objets qui avaient teuté leur cupidité. Puis, dans la matinée du 13, après avoir ainsi couvé deux ou trois jours, l'épidémie, dont rien, la veille encore, n'annonçait la prochaine invasion, éclata comme la foudre. En quelques beures, sept ou buit cents de nos soldats furent attaqués par la contagion, et il fallut improviser une vaste ambulance. Les malades se virent d'abord, c'est-à-dire tant qu'on ignora la nature de la maladie, entourés des soins affectueux de leurs camarades; mais à peine sut-on qu'il s'agissait de la peste, que parents, amis, infirmiers mêmes, prirent la fuite. Un moment, les malheureux pestiférés restèrent sans secours. sans consolation; ils resterent abandonnés non-seulement aux progrès du mal, au péril de leur état, aux horreurs de leurs souffrances, mais, ce qui était pire peutêtre, aux angoisses de la crainte et du désespoir. Apprenant le manque d'énergie des malades, et surtout s'indignant de la lâcheté de ceux qui les abandonnaient à leur triste sort, Bonaparte voulut paver de sa personne, et par son exemple ramener dans tous les cœurs la confiance et le courage qui n'étaient que trop nécessaires. Il annonce hautement son intention d'aller rendre visite aux pestiférés. En vain s'efforca-t-on de lui persuader qu'il commettait une grave imprudence. - Ou'importe! répliquat-il froidement, c'est mon devoir, puisque je suls général en chef; - et il persista dans son dessein. Il se transporta donc à l'ambulance; et alors eut lieu cette scène fameuse que Gros a prise pour sujet d'une des plus belles pages de la peinture française. Accompagné du général Bertluer, du chef de brigade Bessières, de l'ordonnateur Daure, du médecin Desgenettes, Bonaparte parcourut lentement les différentes salles, et s'arrêta devant presque tous les lits pour parler à ses pauvres soldats, pour leur reprocher de se laisser abattre et de céder à de chimériques terreurs, pour leur représenter que des braves comme eux ne devaient point mourir à l'hopital. Il ne s'en tint même pas à de simples paroles; mais, afin de démontrer par une preuve péremptoire que la peste n'était ni infailliblemeut contagieuse, ni infailliblement mortelle, il écarta la couverture d'un grenadier chez qui le mal semblait parvenu au dernier période d'intensité, et pressant de sa propre main les bubons sanglants du malade : - Vous vouez. dit-il à ceux qui l'entouraient, vous voyez que ce n'est rien. - Tant d'héroîsme sauva l'armée. Sans doute la contagion fit encore de nombreuses victimes; mais comblen n'en aurait-elle pas fait davantage si Bonaparte n'eût cherché, n'eut réussi à combattre l'effroi et le découragement qui s'étaient emparés de toutes les âmes. Non-seulement le service de l'ambulance des pestiférés

reprit, après la visite du général en chef, la régulanté de celui d'un hôpital ordinaire, mais quiconque depuis lors, officire roboladi ut arient desperent de la companie de la companie de la pérés. De ne vint même à miste le fatalisme des Tures; l'on négligea de plus or plus une multiqué deprecociona qui, cur l'arient de la companie de la companie de misure en nieux. A mesure que la trevur disparut et que le moral se raffernit, les effets du flèra devinerat de moiss en

moins funestes. Le 14, Lannes et Bon partirent enfin de Jaffa pour aller rejoindre l'avantgarde au village de Miski. D'une reconnaissance que Kléber avait envoyée le matin vers Naplouse il résultait que les Naplousains s'avançaient eu forces, et qu'Abdallah-pacha était sur le point de se réunir à eux. Cette nouvelle, transmise au général en chef, qui ne devait quitter Jaffa que dans la soirée, le décida à hâter son départ, et le lendemain 15 l'armée se portà dans la direction de Zéta à la rencoutre de l'ennemi. Vers midi, nos coureurs découvrirent une cavalerie nombreuse : c'était celle d'Abdallah. Le pacha, pour retarder la marche de nos colonnes, était accouru prendre position sur les hauteurs de Qaquoun, et s'appuyait aux montagnes de Naplouse, occupées par les milices de cette ville. Bonaparte fit aussitôt ses dispositions d'attaque. Les divisions Bon et Kleber, formées l'une et l'autre en carré, se portèrent contre les cavaliers d'Abdallab. La division Lannes, formée de même, manœuvra sur la droite du pacha, de manière à le couper des milices naplousaines. La simple marche des deux carrés Bon et Kléber mit en fuite la cavalerie d'Abdallah. La division Lannes n'eut pareillement que besoin de se montrer pour mettre en déroute l'infanterie des Naplousains; mais, au lieu de s'en tenir là, comme c'était l'ordre formel du général en chef, les troupes de cette division, entraînées par leur ardeur, s'engagèrent dans les défilés des montagnes à la poursuite de l'ennemi. Qu'advint-il de cette imprudence? c'est qu'après s'être quelque temps laissé poursuivre, les fuyards firent soudain volte-face,

attaquirent à leur tour les Français, et les contraignirent à rétrogradre, et les pourrelassèrent vivenient jusqu'au débouché des gorges. Une cinquantaine d'hommes de la soitante-neuvienne de lipe et le chér même de cette demi-brigade furent tués pendant la retraite; et ce succès des Naplousains, exaltant leur fierté et leur confiance, rendit tout accommodement impossible avec mommes de la mossible voie de la commodement impossible avec mommes de la commodement impossible avec la commodement de la commod

L'armée française bivouaqua le 15 à une lieue de Qâquoun. Le 16 elle atteignit Nabata, village situé au point où les gorges du mont Carmel viennent déboucher sur la plaine de Saint-Jeand'Acre, et s'v arrêta, moins l'avantgarde. Kléber, en effet, poussa le même jour jusqu'aux portes de Caiffa, petite ville qui s'élève au bord de la mer, à trois lieues environ d'Acre, et que dominent de très-près les mamelons du Carmel. A leur arrivée devant Caiffa, Kléber et les siens aperçurent une divisiou anglaise qui croisait sur les côtes de la Syrie. Cette division, aux ordres du commodore sir Sidney Smith, faisait partie de l'escadre qui avait tenté un mois au-paravant de bombarder Alexandrie, et s'en était détachée pour porter secours à Diezzar pacha, qui se disait résolu à tenir dans Acre jusqu'à la dernière extrémité. On put distinguer en mer les deux vaisseaux de ligne anglais le Thésée et le Tigre. Les chaloupes du Tigre s'avancèrent même si près du rivage pour reconnaître l'avant-garde française, qui défilait au pied du mont Carmel, et pour tenter par leur feu d'inquiéter sa marche, qu'on s'empara de l'une d'elles.

l'une d'elles.

Quoique Caiffe elt une bonne muraille garnie de tours et un chiteau
Quoique Caiffe elt une ten en de la commonie,
quais désarmé le chiteau qui défondait
port et la radie, et rappele ses troupes. La division Kleber entra donn
sans œup férir dans la place, et y trousons œup férir dans la place, et, y trousons œup férir des la place et, y troud'abondants magasins de riz et de
bieurit, que le pacha n'avait pris soin ni
de faire evacuer ui de détruire. Le 17
de bonne beure, et Bonaparte, au
de passer outre, y mit garasion, y fit
construire des fours, organiser un faite
construire des fours, organiser un faite

hôpital.

L'intention du général en chef était de s'avancer le soir même jusque sous les murs de Saint-Jean-d'Acre; mais de mauvais chemins et un temps brumeux ra permirent aux divisions d'arriver que fort tard sur les bords du Kerdanneh, rivière qui a son embouchure à trois mille mètres en avant de la place, et qui coule dans un fond très-marécageux. Le géneral Andréossy, avec un bataillou de la quatrieme légère, le chef de brigade Bessières, avec une partie des guides a cheval et deux pieces de canon, passèrent seuls dès le soir sur la rive opposée pour y contenir les nombreux tirailleurs ennemis, fantassins et cavaliers, qui la defendaient. Comme la rivière était large et profonde, le passage du reste de l'armée dut être remis au lendemain, et toute la nuit l'on s'occupa de ieter un pont reconnu presque indispensable.

L'opération du passage s'effectua le 18. à la pointe du jour. Bonaparte se porta immediatement sur une chalne de hauteurs qui commence à une demilieue au nord de Saint-Jean-d'Acre pour s'étendre tout le long de la mer jusqu'au cap Blanc, et qui domine la ville. De là il fit une reconnaissance sommaire de la place; et remarquant que tous les jardins qui l'entourent étaient occupes par les troupes du pacha, il ordonna aussitôt d'attaquer ces différents partis et de les rejeter dans l'intérieur des remparts, mesure dont l'exécution n'offrit que peu de difficultés. Il envoya ensuite un fort détachement occuper le château de Cheffnaer, clef des débonchés de la route de Damas.

L'armée française était animée d'une noble ardeur et avait pleine confiance dans l'heureuse issue de l'expédition. Elle marchait de succès en succès depuis l'ouverture de la campagne, et n'avait plus, pour achever la conquête de la S pour s'élancer même vers la capitale de l'empire ottoman, qu'un siège à faire. L'aspect des murs de Saint-Jean-d'Acre, seule place qui lui restait à réduire, ne pouvait qu'exalter encore son courage et ses espérances. En effet, Saint-Jeand'Acre, l'ancienne Ptolémais, s'élève sur un promontoire qui n'est lié au continent que par une étroite langue de terre, et les fortifications qui comblaient ce court

intervalle, mauvaises courtines flanquées de tours carrées à la manière du douzième siècle, ne paraissaient pas moins faibles que celles de Jaffa. On devait donc présumer que la réduction d'Acre ne serait ni plus longue ni plus difficile. Malbeureusement toutes les circonstances n'étaient point les mêmes. Sous Jaffa l'on n'avait en à lutter que contre la valeur fougueuse, mais inexpérimentée, des Orientaux. Acre, indépendamment d'une garnison plus nombreuse et commandée par Diezzar lui-même, indépendamment de la diversion que viendrait sans doute opérer en sa faveur l'armée du pocha de Damas, qui se grossissait de jour en jour de toutes les forces de la Syrie, allait opposer aux efforts des assiegeants tout ce que l'art militaire. tout ce que le génie des Européens peuvent creer de ressources et d'obstacles pour la defense d'une ville assiégée. En effet, outre les canons de choix, outre les munitions de toute sorte, outre les excellents pointeurs que le Thésée et le Tigre venaient de fournir à Djezzar , le commodore avait eucore donné au pacha un officier d'artillerie d'un grand mérite, et le général en chef français ne devait pas tarder à s'apercevoir qu'il avait, au sein de la place ennemie, dans la personne même d'un compatriote, d'un aucien condisciple, un adversaire des plus redoutables. L'adversaire en question était le nommé Phélippeaux. Descendant d'une des plus anciennes familles du Poitou, camarade de Bonaparte à l'École militaire de Paris pendant les années 1783 et 1784, proniu capitaine au troisième d'artillerie en 1789. et réputé à juste titre un des meilleurs officiers de son arme, Phelippeaux avait émigré dès 1791, et n'était rentré en France, vers 1795, que pour s'v faire chouan. Arrêté en 1797 à Paris, où il était venu pour organiser quelque nouvelle conspiration royaliste, et renfermé au Temple pendant que sou affaire s'instruisait, il avait trouvé Sidney Smith parmi ses compagnous de captivité. Siduey Smith était détenu dans la même prison depuis plus d'un an. A quelle occasion, le voici. En 1796, un jour que Sidney Smith, qui n'était encore que capitaine de frégate, croisait sur nos côtes avec son bâtiment, il avait capturé un

de nos corsaires qui rentrait dans le port du Hayre; il avait voulu le monter et l'emmener lui-même, mais; surpris par le reflux, il avait été entraîné assez loin dans la Seine. Plusieurs barques canonnières s'étaient alors élancées du Havre et de Honfleur, avaient délivré le corsaire français, et fait Sidney Smith prisonnier. D'abord conduit à Rouen, ensuite transferé dans la capitale et écroué au Temple, Sidney Smith, après plus d'une année de détention preventive, y attendait toujours qu'on statuat sur son sort, quand Phelippeaux y était arrivé en 1797. Les deux captifs s'étaient pris aussitôt d'une vive amitie l'un pour l'autre, et quand, au bout de quelques mois, Phélippeaux s'évada à force d'intrigues et de ruses, il était parvenu à faire en même temps évader Sidney Smith. Au sortir de leur commune prison. Sidney Smith avait partagé sa bourse avec Phélippeaux, qui se trouvait dans un denûment absolu, et ces denx hommes, unis par les liens d'une reconnaissance mutuelle, unis encore par une haine égale contre la France, ne s'étaient plus quittes depuis cette époque. Phelippeaux avait d'abord suivi Sidney Smith en Angleterre ; il l'avait ensuite accompagne à Constantinople, où le commodore avait été dans ces derniers temps chargé d'une mission extraordinaire; il l'accompagnait encore dans ses croisières sur les côtes d'Égypte et de Syrie; et Sidney Smith venait de présenter sonami à Djezzar comme l'officier le plus capable de l'aider à faire dans Acre une résistance victorieuse. Aisément agréé par le pacha, Phélippeaux s'était occupé sur le-champ d'augmenter et de compléter les ressources defensives de la place. Il y faisait exécuter de grands ouvrages supplémentaires, et notamment il etait en train d'établir une nouvelle ligne de fortifications presque complète derrière la vieille

enceinte de la ville.

Cependant les travaux entrepris par Phélippeaux et les secours fournis par les Anglais eusent été sans dute insuffisants pour mettre Digezar en état de tenir contre unsiège réguler, s'ali fortune n'ett, d'un même coup, singulièrement aceru les moyens de défense des assiégés, singulièrement diminué les moyens d'attaue des assiégeants.

Des deux flottilles que Bonaparte avait fait équiper, l'une à Alexandrie , l'autre à Damiette, et qui devaient, soit l'une, soit l'autre, suivant que les circonstances sembleraient leur promettre un meilleur succès, tenter de conduire aussi loin que possible sur le littoral l'artillerie de siège et les munitions probablement nécessaires pour obtenir la reduction de Saint-Jean-d'Acre, la seconde s'etait risquée seule encore à braver les croiseurs anglais. Elle avait d'autant plus de chance d'y réussir qu'elle ne se composait, avons-nous dit, que d'une corvette et de neuf tres-petits bâtiments, qui pouvaient au besoin, vu lenr faible tirant d'eau, longer d'assez près la côte pour que les vaisseaux de ligne anglais ne s'aventurassent point à les y poursuivre. Cette précaution, soigneusement observée jusqu'au bout, eût produit les meilleurs résultats. Par malheur, elle ne le fut que jusqu'à la pointe du mont Carmel. Parvenu le 18 dans ces parages , l'officier qui commandait la flottille negligea d'envoyer reconnaître le port de Caïffa, dont il n'était plus qu'à trois lieues, ou du moins il ne l'osa faire; il craignit de le trouver occupé par les troupes de Djezzar, tandis que déjà les nôtres y étaient. Dans le doute, il aima mieux rester au large, et, pour ne pas être pris par les Turcs, s'exposer à l'être par les Anglais. Apercu effectivement par le Tigre, pourchassé par ce vaisseau, crible de boulets, il échappa avec la corvette qu'il montait et deux de ses neuf bâtiments; mais les sept autres, la Negresse, la Foudre , la Dangereuse, la Marie, la Vierge de Graces, les Deux-Frères et la Tauride, ceux qui étaient le plus pesamment chargés et dont la capture était le plus importante, tombérent au pouvoir de l'ennemi. Cette perte, irréparable pour l'armée française, décida non-seulement du sort de Saint-Jean-d'Acre et de l'issue de l'expédition de Syrie, mais encore de l'avenir de Bonaparte et des destinées du monde. L'imagination s'égare, en effet, a chercher jusqu'où serait peut-être allé Bonaparte, si Acre ne l'eût arrêté!...

Phelippeaux s'empressa d'utiliser dans l'intérêt du salut de la place le matériel qui devait en précipiter la ruine. Les pièces, les munitions, les madriers pour les plates formes, tout ce que contenaient les sept bâtiments capturés fut débarqué sur-le-champ et distribué sur les principaux points de l'enceinte. Les bâtiments eux-mêmes furent armés et employés à inquiéter les postes français sur la côte, à intercepter les communications et les convois par mer.

cations et les convois par mer. Quant au giencia enchef, il paraissait, malgré la perte d'une partie de son artillere de siège, ne douter nutilement de pouvoir réduire Saint-l'annd'Acre; son artillerie de canagge lui sufficia; un bedanta la place sans être obligé de recourir la lôroc; et voici une lettre qu'il écrivit à Djezzar dans la soirée du 18, alors qu'il connaissait le sort de sa flottier.

« Depuis mon entrée en Égyple, je vous ai fait connaître plusieurs fois que mou intention nétait pas de vous faire la guerre, que mon seul but était de chasser les mameluks; vous n'avez répondu à aucune des ouvertures qué je vous ai faites.

a Je vous avais fait connaître que je deisnis que vous delognassies Ibrahim-bey de non frontières communes: biec loin de la, vous avez encryée de troupes à Gasait, vous avez fait de grands magazins; vous avez publiés partont que vous allies entreve «16 Egyles. Elsion; en portant deux mille hommes de vou toupes daus le fort d'El-Arich, infoncé à six lieuse dans le territoire égypties. J'ai dia alors partir du Caire, et vous apporter moi-même

a guerre que vous parainsies provoquer.

Les provinces de Ganh, Raushe et Juffa sont en mon pouver. Jui trait avec gleiers actuel de la contra del contra de la contra del la c

a Vous n'avez point de raisons réelles d'être mon ennemi, poisque vous l'élète des mameluks. Votre pachaliek est ésparé de l'Égypie par les provinces de Gazah, de Rambel, et et par d'immenses déserts. Red'ernez mon ami, soyez l'ennemi des mameluks et des Anglais, je vous ferra autant de bien que je vous ai fait et que je peux vous faire de mal. « Envoyez-moi votre réponse par un homme muni de pleins-pouvoirs et qui connaisse vos suitentions. Il se présentera à mes avant-poates avec un drapeau blane, et je donne ordre à mon êtat-major de vous envoyer un sauf-conduit, que vous trouverez ci-joint.

« Demain, je commencerai l'investissement de Saint-Jean-d'Acre; que d'ici-là, voire réponse me soit parvenue. »

Djezzar navait pas répondu à deux précedentes lettres que Bonaparte lui avait déjà écrite; il ne répondit pas davantage à la troisième. Aussi, dans la journe du 19, le général en cheft, accompagné des généraux Caffarelli-Dulagor to immentie projece. En même temps, il adressa aux habitants des diverses provinces du pachalicé d'Acre une proclamation dont voici les principaux passages :

« Dieu est clément et miséricordieux.

« Dieu donne la victoire à qui bon lui semble; il n'en doit comple à personne, et les peuples doivent se soumettre à sa volonté.

« Dieu, qui tôt ou tard punit les tyrans, a décidé que le terme du règne de Djezzar est

« En entrani avec mon armée dans le gouvernement d'Acre, mon intention n'est quede punir Djezzar ; il a osé me provoquer à la guerre, je la lui ai apportée : mais ce n'est pas à vous, habitants, que je veux en faire sentir les horreurs.

 Ainsi, restez tranquilles dans vos foyers; que ceux qui par peur les ont quittés y rentrent. J'accorde súreié et sauvegarda a toux. Je laisserai à chacun la propriété qu'il possedait.

« Mon intention est que les cadis continuent à rendre la justice, que la religion, surtout, soit protégée et respectée, et que les mosquées soient fréquentées par tous les bous musulmans.

« Il est nécessaire que vous sachiez que tous les efforts humais sont instilies contre moi, cr ton! ce que j'embreprends doit réussir. Ceux qui se déclarent mes amis prospèrent; ceux qui se déclarent mes ennemis périssent. L'exemple de ceq ui vient d'arriver a Jaffa e à Gazab doit rous faire connaître que si je suis terrible pour mes ennemis, je suis hon pour mes amis, et surtout élément et miséricordieux pour le pauvre peuple.

Cette proclamation n'obtint guère de succès que chez les Druses , peuplades demi-chrétiennes dont nous avons

déjà parlé, et qui habitent non-seulement les revers du Liban, mais encore plusieurs des villages qui environnent Saint-Jean-d'Acre. Chez eux, du moins, elle excita un vif enthousiasme. Soit haino du mahométisme, soit sympathie pour des hommes presque de leur religion, ils témoignerent des les premiers jours beaucoup d'empressement à communiqueravec les Prançais; ils accoururent en foule au camp; ils y apportèrent toutes sortes de provisions, et grâce à eux s'établit, sur les bords du Kerdonneh, un marché abondamment pourvu de toutes les choses nécessaires à la vie. Bonaparte leur promit de rendre bientôt leur nation indépendante, d'alléger pour elle le fardeau des tributs, et de lui restituer le port de Bevrouth et les autres villes pouvant servir de débouchés à son commerce. Cette promesse acheva de gagner au général en chef l'affection des Druses affection qui ne se démentit pas pendant toute la durée du siège d'Acre, et qui

fut extrêmement ntile à l'armée française.

Bonaparte avait résolu d'attaquer le front oriental de la ville. C'est le seul des quatre eôtés de l'espèce de parallélogramme au milieu duquel Acre est bâtie que la mer ne baigne pas ; c'était par consequent le seul que Sidney Smith ne pût protéger du feu de ses vaisseaux. Le général du génie Samson, chargé de reconnaître cette partie de l'enceinte, effectua l'opération dans la nuit du 19. Il s'était déjà avancé assez loin en se trainant presque à plat ventre, lorsqu'une balle lui traversa la main droite de part en part. Un cri , une plainte , et Samson était perdu. Il out la présence d'esprit, il eut la force de se taire, et de continuer sa marche aussi lente que périlleuse. Mais l'incommodité de sa posture, la violence de la douieur, sur tout la grande obscurité, ne lui permirent pas de faire une parfaite investigation des lieux. Il erut à tort être alle jusqu'au pied du rempart, et déclara à son retour que l'enceinte n'avait ni contrescarpe ni fossé. On pensa des lors n'avoir qu'à pratiquer une simple brèche et à monter ensuite à l'assaut ; on se flatta de l'espoir d'eulever Aere en quatre ou cinq jours.

Le 20 on ouvrit la tranchée. On put, en prolitant des jardins, des fossés de l'ancienne ville et d'un aquedue qui tra-

versait les glacis, l'onvrir à environ trois cents metres de l'enceinte. En même temps, on serra la place de manière à empêcher toute relation des habitants avec le dehors et à repousser avec avantage les sorties de la garnison. Bientôt, sous l'habile direction de l'infatigable Caffarelli-Dufalga, qui semblait communiquer à tout le monde son zèle et son activité, on travailla avec tant d'ardeur aux batteries de brèche et aux contre-batteries, qu'elles se trouvèrent dès le 25 prêtes à commencer le feu. Leur armement ne consistait, il est vrai, qu'en une caronade de trente-deux, quatre pièces de douze, huit pièces de huit et quatre obusiers: mais on avait bien pris Jaffa sans autre artillerie; on avait même maintenant la caronade de plus, car elle ne provenait que de cette chaloupe du Tigre qu'on avait saisie près de Caiffa. Les boulets manquaient absolument; mais on avait imaginé un moyen de s'en procurer, un moyen de s'en faire fournir par Sidney Smith. Depuis quelques jours on faisait de temps en temps paraître sur la plage des cavaliers on des chariots : le commodore s'approchait à cette vue en faisant feu de toutes ses batteries, et nos soldats, à qui on donnait cing sous par boulet, couraient ensuite les ramasser. Timides d'abord, ils finirent par si bien s'habituer à cette manœuvre, qu'ils l'exécutaient au milieu de la canonnade et des rires universels. On recueillit de la sorte des boulets de douze et de trente-deux. Quant à la poudre, elle abondait. D'une part on en avait apporté une certaine quantité du Caire ; de l'autre on en avait beaucoup trouvé à Gazah, beaucoup trouvé à Jaffa.

Le 25 au matin les batteries furent demasquées, et l'on battit en brêche une grosse tour carrée qui dominait le merapart. Quoique les canons qui arrepart. Quoique les canons qui arreparte l'applies fort que les nôtres, nos artilleurs parinerate pendant à les démonter, et vers trois heures du soit la tour présent une present une present de l'applies fort par de l'applies de l'appl

l'entreprise. On le leur permet; ils se glissent hors de la trauchée, ils s'élancent; mais au bout de quelques pas ils sont arrêtés court par un large fossé à revêtement de pierres que Samson

n'avait point vu. On fait jouer la mine pour démolir cette contrescarpe; mais la mine, qu'on se hâte trop d'allumer, ne la renverse qu'imparfaitement. N'importe : on s'avance au milieu des débris jusqu'à la tour déjà battue en brèche, et sous le feu des remparts, qui sont garnis principalement de la belle artillerie que Sidney Smith nous a prise, on entreprend de miner cette tour même. On travaille activement; mais le 26 les assiégés, conduits par Djezzaren personne, font une sortie. On les repousse, on les rejette en desordre dans la place; mais ils ont à peu près détruit nos ouvrages. Ces ouvrages, on les recommence; et le 28, après trois jours, les mineurs jugent leur puits suffisamment creusé. L'explosion abat, en effet, un pan du mur extérieur de la tour; mais il en reste encore huit pieds. Aussi Bonaparte, qui était dans la tranchée depuis le matin, hésite-t-il quelque temps à donner l'ordre de l'assaut. Enfin. pressé par les chefs de corps, qui viennent lui répèter à chaque instant qu'ils peuvent à peine contenir leurs troupes, il donne vers quatre heures du soir l'ordre si impatiemment attendu. Toutefois, six sapeurs et trente grenadiers, conduits par le capitaine d'état-major Mailly-Château-Renaud, doivent aller préalablement deblayer et la contrescarpe et le bas de la tour. Ils descendent la contrescarpe au moyen d'échelles; mais pendant qu'ils s'efforcent d'accomplir la première partie de leur tâche ils sont assaillis par une fusillade si vive, qu'ils y renoncent. Ils aiment mieux franchir tout de suite le fossé, attachent une de leurs échelles à la brèche, et, sans déblayer le pied de la tour, montent à l'assaut. Pour les soutenir s'ébranlaient deux bataillons de la soixante-neuvième, aux ordres de l'adjudant-général Laugier, quand tout à coup survient une de ces complications fatales qui changent un succes en revers. A la seule vue des échelles, on avait cru dans la ville que tout était perdu. Déja Djezzar lui-même avait

couru s'embarquer, et la plupart de ses soldats, egalement saisis de peur, s'enfuyaient vers le port pour imiter son exemple. Avant de fuir comme les autres, un soldat turc décharge son fusil au hasard, et la balle va atteindre Mailly, qui tombe mort. C'en est assez pour que les assaillants s'effrayent à leur tour, pour qu'ils reviennent sur leurs pas, et fassent rebrousser chemin aux deux bataillons qui s'avançaient derrière eux. Cette panique ne dure, il est vrai, qu'un instant; Laugier ramene presque aussit ot ses hommes vers la breche; mais déjà c'était trop tard. Les Turcs y sont revenus de leur côté, des qu'ils ont vu qu'on ne les poursuivait pas, et maintenant ils opposent une vigoureuse resistance. Les assaillants ont à braver nonseulement les balles et les boulets, mais encore une grêle de pierres, de grenades, de morceaux de bois goudronnés et enflammés, et, qui plus est, des flots de résine et d'huile bouillante. Quelque temps ils tiennent bon; mais ils voient leurs rangs s'éclaireir de minute en minute, et ils vont tous perir s'ils n'interrompent une lutte trop inégale : ils se décident enfin à la retraite. Que la petite colonne dirigée par Mailly eut continué un moment de plus à se porter en avant, et l'on s'apercevait de la stupeur dont les ennemis étaient frappés, et la ville était prise des le 28 mars. Pendant un mois et demi que l'armée française demeura encore sous ses murs, l'occasion manquée ce jour-là ne se représenta point. Singulières chances de la guerrel la mort d'un seul officier a fait le salut de Saint-Jean-d'Acre, et probablement donné un tout autre cours à la fortune de Bonaparte.

San se decourager de lors, Bonapare reconnut touter bios que la piace ne pouvait être emportée d'un coup de main, et qu'il falial procéder à une attaque régulière. Les travaus furent donc repris dans la mit on prolongen de plusieurs mètres les aspes et les chemins couverts. Mais si la condiance des Français à Pault pas été diminuée par un premier échec, ce de le condition de la mit on la company de la com

comme invincibles derrière des murailles. Après avoir repoussé l'assaut des Français, les soldats de Djezzar furent plus que jamais dans cette persuasion. Djezzar et Phélippeaux, voulant mettre à profit cet enthousiasme, ordonnèrent une sortie. Le 30, à midi, les assiégés, protégés par une vive canonnade, s'élancèrent hors de la place et attaquèrent vigoureusement les travaux de la tranchée. Leur choc fut si terrible, que les soldats français ne purent le soutenir et se replièrent. L'entrée d'une batterie de mine et un boyau qui se trouvait devant la batterie de breche resterent au pouvoir de l'ennemi. Heureusement ce nouvel avantage n'eut pas de suite, et nos braves, bientôt revenus de leur épouvante, reprirent l'un après l'autre les deux postes qu'ils avaient perdus ; mais ce ne fut pas sans peine. Les Tures firent retraite en bon ordre, et même s'arrêtèrent plusieurs fois dans les cimetières de la ville pour recommencer la fusillade.

Pendant la huitaine suivante, assiéés et assiégeants redoublèrent d'efforts, les uns pour prolonger leur résistance et sortir victorieux de la lutte, les autres pour empécher qu'un siége qu'ils s'étaient flattes de terminer en quelques jours ne trainât trop en longueur. Les troupes du pacha, contre l'ordinaire de cette milice indisciplinée, se montraient intelligentes et dociles dans l'exécution des ordres de l'officier européen qui les dirigeart. Jour et nuit, sans relâche, elles s'occupaient d'achever l'enceinte nouvelle dont nous avons parlé. Phélippeaux leur faisait même conduire entre la ville et notre camp plusieurs sapes destinées à détruire par des contre-attaques nos ouvrages offensifs. Nos soldats, de leur côté, travaillaient avec non moins d'ardeur à perfectionner ces ouvrages et a se mettre dans le cas de renouveler l'assaut avec succes; mais on sait qu'il n'en est pas d'un siège comme d'une bataille. Dans un siège, le courage n'est pour ainsi dire que secondaire : il faut, en première ligne, pour renverser des murailles, des moyensmatériels que rien ne supplée. Ces moyens manquaient toujours à l'armée française, Toujours elle en était réduite, pour battre en breche la tour carrée, à de simples pièces de campagne dont l'insuffisance devenait de plus en plus manifeste. En même temps, les approvisionnements de poudre dimi-nusient à vue d'œil, et la difficulté des communications ne permettait pas de les renouveler. Quant aux boulets, recueil-lir ceux de l'ennemi, comme il fallait bien continuer à le faire, était une si triste ressource, que souvent on laissait passer des jours eutiers sans répondre au feu de la place ni à celui des vaisseaux de ligne anglais. Indépendamment de cette disette de munitions, celle des vivres commencait aussi à se faire sentir. Les magasins de Caïffa s'épuisaient, et les paysans des environs d'Aere, si empressés d'abord à apporter au camp leurs denrées, ralentissaient sensiblement leur zèle depuis que l'insuccès du premier assaut leur faisait craindre que la victoire ne restât à Djezzar. Les Druses seuls, jusqu'a la fin du siége, n'interrompirent point leurs relations, et ce fut à eux que les Français durent de ne pas être atteints par la famine.

Ce furent encore les Druses qui, dans les premiers jours d'avril, apprirent à Bonaparte que les pachas de la Syrie hâtaient la concentration de leurs troupes, et qu'ils comptaient, apres avoir rallié les milices naplousaines venir con-traindre l'armée française à lever le siège d'Acre. Djezzar , disaient les Druses, avait partout envoye ses agents pour insurger le pays, pour exciter les fideles sectateurs de la foi musulmane à l'extermination des ennemis du Prophète. L'or appuyait ces intrigues, et déjà Sidon. veritable chef-lieu du pachalick de Djezzar. Alen. Damas, avaient fourni de nombreux contingents, qui s'avançaient avec d'autant plus de sécurité, qu'on leur annonçait n'y avoir pour eux aucun péril. . Les Français ne sont qu'une poignée d'hommes, leur répétait-on; ils n'ont point d'artillerie, et Djezzar est soutenu par de nombreuses troupes anglaises. Montrez-vous, et c'en est fait de l'impie Bonaparte, c'en est fait de sa misérable armée. »

Woulant s'assurer du véritable état des choses, Bonaparte forma plusieurs détachements et les envoya reconnaître la contrée qui environne Saint-Jéand'Acre. Vial marcha vers le nord, Murat vers le nord-est, Junot vera le aud. Les travaux du siège n'en furent pas inter- · ses principaux lieutenants d'aller détruire rompus. On continua quelque temps à battre en brèche la tour carrée ; mais les Turcs l'avaient tellement remplie de pièces de bois, de sacs de terre et même de balles de coton, que c'était peine perdue. On renonça donc à se loger dans la tour : mais on travailla à former un rameau de mines sous ses fondations, afin de la faire sauter. Cependant, les informations données par les Druses étaient exactes, et Djezzar, exactement renseigné lui-même, avait résolu d'occuper si bien les assiégeants qu'ils ne pussent pas se porter à la rencontre des troupes syriennes avant qu'elles ne fussent toutes réunles en une armée de secours. Le 7 avril, les assiégés firent une sortie générale. Ils s'élancerent sur trois colonnes, à la tête de chacune desquelles était une petite avant-garde anglaise tirée des équipages du Tigre et du Thésée. Protégées par l'artillerie des remparts, que servaient des artilleurs anglais, les colonnes ememies attaquèrent avec tant de vigueur nos premiers postes et nos travaux avancés, que les troupes qui gardaient ces ouvrages ne purent résister au choc, et se replièrent. Toutefois, l'artillerie française dirige, des places d'armes et des parallèles , un feu si meurtrier sur les assaillants, que les deux colonnes de droite et de gauche font bientôt volteface pour regagner les remparts. Celle du centre s'obstine seule à avancer au milieu d'une grêle de balles et de mi-traille, quand tout à coup l'officier anglais qui la commande tombe et expire au pied des siens. Cet événement est le signal d'une déroute complète : Anglais, musulmans, perdent leur au-dace, et laissant les revers des parallèles couverts de morts et de blessés, rentrent précipitamment dans la ville. L'armee française fit néanmoins ce jourlà une perte bien regrettable. Le général Caffarelli-Dufalga, qui était brave jusqu'à la témérité, eut le coude du bras droit fracassé par une balle; l'amputation fut jugée nécessaire, et il n'y survécut pas. Du 7 au 20 , Diezzar tenta presque tous les jours de nouvelles sorties; mais elles n'eurent encore aucun succes, et surtout n'atteignirent aucunement leur but, car on va voir qu'elles n'empéchèrent point Bonaparte et

l'armée syrienne qui accourait...

Vial avait traversé les montagnes du cap Blanc, poussé jusqu'à Sour - l'ancienne Tyr -, laissé une petite garnisonfrançaise dans cette ville, et, ne trou-vant trace d'ennemis nulle part, était revenu des le 6 sous Saint-Jean-d'Acre. Murat, après avoir atteint et pris le fort de Zafet, où il avait aussi laissé garnison, s'était avancé jusqu'au lac de Génézareth, avait campé vingt-quatre heures sur les bords du Jourdain ; puis, n'apercevant non plus aueun rassemblement de troupes, il était rentré au camp le même jour que Vial. Mais il s'était trop hâté. Ce même jour, en effet, les troupes de Damas effectuèrent le passage du Jourdain sur les deux ponts d'lacoub et d'El-Medjameh, établirent leurs magasins dans la ville de Tabarieh - l'ancienne Tibériade, - et ne tardèrent pas à être rencontrées par

Le 8, maître de Nazareth depuis l'avant-veille, Junot apprit qu'une troupe de quatre ou cinq cents eavaliers, formant l'avant-garde de l'armée damasquine, se montrait dans la plaine qui sépare les montagnes de Nazareth des montagnes de Naplouse. Aussitôt il se porta en avant avec cent cinquante grenadiers de la dix-neuvième de ligne, cent einquante carabiniers de la deuxième légère, et cent chevaux du quatorzième de dragons. Arrivéau village de Cana vers huit heures du matin, les habitants lui annoncèrent que ce n'étaient pas quatre ou cing cents cavaliers, mais bien deux ou trois mille, qui occupaient la plaine ; et ils l'engageaient à ne pas avancer plus loin. Cet avis ne pouvait intimider Junot. Seulement il ne continua sa marche qu'après avoir écrit à Kléber, à la division duquel appartenait son détachement, qu'il était en présence des Damasquins, qu'il marchait à leur rencontre, et que probablement il aurait besoin de secours. Au sortir de la vallée de Cana, et comme il atteignait le village de Loubi. Junot apercut effectivement deux ou trois mille cavaliers qui caracolaient entre le village et le mont Thabor. Il pressa donc le pas; mais, parvenu à moitié de la distance qui le séparait d'eux, il reconnut n'avoir affaire qu'à des. Arabes. Toutefois, au moment û i îi fisiait etate découverte, îi vit un second corps de cavalerie, composé celui-là de amanetiuk, de Tures et de Maugrahius, déboucher de Loubi même et s'avancer sur ses derrières. Cette nouvelle troupe, qui paraissait forte de deux mille luomes au moins, marchait en masse, et, contre la coutume des Orientaux, au petit past et no hon ordre. Dans ses

rangs flottaient de nombreux étendards. Junot comprit sur-le-champ que l'attaque de ce dernier corps devait seule être dangereuse, que les deux ou trois mille Arabes apercus les premiers se contenteraient d'escarmoucher pendant le combat, et qu'il suffirait d'un rang de grenadiers pour les tenir en respect. Il fit donc faire halte à sa petite troupe, disposa son infanterie sur quatre lignes. dont trois tournées vers Loubi et la quatrième vers le mont Thabor, porta sa cavalerie sur son flanc droit, puis attendit l'ennemi de pied ferme. Il avait recommandé à tous ses soldats une immobilité complète, un silence absolu, et l'attention la plus grande aux différents ordres qu'il donnerait. Fantassins et cavaliers sentirent que la situation était critique, et que le salut commun dépendait d'une commune obéissance. Chacun tint donc à honneur d'obéir. L'ennemi s'attendait à n'éprouver qu'une faible resistance de la part de cette poignée d'hommes, qu'il supposait iminobiles de terreur; mais combien ne fut-il pas déconcerté, quand, après s'être avancé jusqu'à portee de pistolet sans essuyer aucun feu, il fut tout à coup accueilli par la décharge la plus vive et la plus meurtrière. En un instant plus de trois cents des siens jonchèrent la plaine, et il dut se retirer à quelque distance. Toutefois, revenu de son premier étonnement et fort de sa supériorité numérique, il renouvela bientôt l'attaque. Nos braves soutingent ce second clioc avec non moins d'intrépidité que le premier, et l'ennemi laissa encorc deux cents hommes sur le champ de bataille. Le gros de la troupe accompagna alors les Arabes dans leur fuite vers Fouli, village situé au bas du mont Thabor; mais une centaine des plus intrépides revinrent une troisième fois à la charge, lorsque deja Junot se repliait en bon ordre

sur Cana. Aussitôt quelques carabiniers de la deuxième légère s'élancèrent hors des rangs pour avoir l'honneur de lutter presque corps à corps avec les cavaliers ennemis. Sept ou huit engagements partiels eurent en effet lieu, et la victoire dans chacune de ces actions, qui toutes rappellent les célèbres exploits des croises français ou plutôt les combats héroïques chantés par le Tasse, se déclara contre les Turcs ou les mameluks. Deux des furieux dont nous parlons assaillirent Junot lui-même, dont l'uniforme de général avait particulièrement attiré leur attention; mais il renversa l'un d'un coup de pistolet, et mit l'autre en fuite en lui assenant un coup de sabre sur

la tête. Bonaparte reçut dès la nuit suivante le rapport du combat de Nazareth, tel est le nom que l'histoire donne à la brillante affaire du 8, - et ordonna aussitôt à Kléber d'aller avec le reste de sa division renforcer son lieutenant. Kléber se mit en marche dans la matinée du 9, rejoiguit Junot dans la soirée du 10, et, apprenant que les troupes battnes l'avant-veille occupaient toujours Loubi, il résolut de marcher le lendemain sur ce village. Le 11, comme la division française n'en était plus qu'à un quart de lieue, elle découvrit l'avant-garde de l'armée syrienne qui, forte de cinq mille chevaux et d'environ mille fantassins, descendait elle-même dans la plaine après avoir apercu ses adversaires, et étendait ses ailes de manière à les envelopper; mais Kleber ne lui laissa point achever ce mouvement. Tandis que deux de nos bataillons s'élançaient sur l'infanterie ennemie, le reste de nos troupes se forma en carré, et, comme d'habitude, attendit de pied ferme le choc de la cavalerie. Fantassins et cavaliers engagèrent assez vivement la lutte, mais ils ne la soutinrent pas longtemps, et, rompus, culbutés, se retirérent en désordre

jusqu'au Jourdain.

Le manque de munitions empécha Kléber de poursuivre énergiquement les vaincus. Aussi, les rives du fleure devinrent-elles, pendant les journées du 12 et du 13, le rendez-vous général des différents corps de l'armée d'Abdallah. Cette armée, composée des manneluks d'Ibrahim, des janissaires de Damas, des d'Ibrahim, des janissaires de Damas, des janissaires d'Alep et d'Arabes de toutes les tribus de la Syrie, opéra même sa jonction avec celle des Naplousains ; puis, le 14, les deux armées réunies. après avoir envoyé un fort détachement bloquer la garnison française laissée par Murat dans le fort de Zafet, vinrent camper dans la plaine qui s'étend au pied du mont Thabor. Elles formaient une trentaine de mille hommes, dont vingt mille au moins de cavalerie. Pendant la journée du 14, Kléber expédia un courrier à Bonaparte pour l'informer de toutes ees circonstances et lui demander quelques renforts; car son intention était d'aller, dans la nuit du 15 au 16, tourner le gros de l'armée ennemie et tenter de la surprendre dans son camp-

Bonaparte approuva l'ardeur de Kléber. Bonaparte ne doutait point qu'il ne fallût en venir à une action générale et décisive pour disperser les forces redoutables dont la concentration lui était annoncée, et conjecturait avec non moins de raison qu'une fois vaincues, ces hordes indisciplinées, qu'on ne peut guère retenir sous les drapeaux le lendemain d'une défaite, perdraient et la confiance que Diezzar avait réussi à leur inspirer, et l'envie d'affronter de nouveau des adversaires aussi redoutables que les Français. Mieux valait donc , puisqu'une grande bataille devenait nécessaire, la livrer plus tôt que plus tard, avant, par exemple, queles masses ennemies n'eussent poussé jusqu'à Saint-Jean d'Acre et combiné leurs efforts avec ceux des assiégés. Toutefois, se demandait Bonaparte, Kléber n'avait-il pas trop présumé de son courage? Oser, avec trois mille hommes à peine, en attaquer trente mille, n'était-ce pas s'ôter toute chance de victoire et s'exposer à une destruction inévitable? A la vérité, Kléber s'attendait à être secouru; mais pourrait-on le secourir à temps?...

Au lieu de s'en tenir à d'inutiles réflexions, Bonapret résolut d'agir. Au lieu d'envoyer un simple renfort, et de s'en remettre à aucun de ses lieuteannts du soin de le conduire, Bonaparte résolut des le 14 d'aller en personne, avec toutes les troupes dont il pouvait disposer sans compromettre les opérations du siège de Saint-Jean-d'Acre, prêter main-forte à Kléber pour contrainder

l'ennemi extérieur à repasser irrévocablement le Jourdain. Dans in matinée du 15, Djezzar, instruit et de l'approche d'Abdallah et des préparatifs du général en chef français, tenta une nouvelle sortie: mais, mitraille a outrance, il laissa nos ouvrages couverts de ses morts, et Bonaparte se mit anssitôt en marche. Bonaparte lança d'abord Murat en avant a vec mille hommes d'infanterie, une pièce d'artillerie legère et un détachement de dragons. Murat avait ordre de marcher en diligence vers le pont d'lacoub dont il s'emparerait, de prendre à revers les troupes qui bloquaient Zafet, et de se mettre, s'il était possible, en communication avec Kléber. Après quoi, ne laissant sous Acre que les divisions Lannes et Reynier, Bonaparte partit lui-même avec le reste de la cavalerie, la division Bon tout entière et huit pièces de camoagne. Il bivouaqua le soir au delà de Nazareth, et le lendemain 16 il se porta vers Fouli des la pointe du jour; mais le transport de son artillerie l'empêcha de franchir en droite ligne les montagnes qui le séparaient de ce village, et il fut, à son grand regret, obligé de suivre les gorges sinueuses qui les tournent. Malgré ce fâcheux retard, Bonaparte et les troupes qui l'accompagnaient atteignirent vers dix heures du matin des hauteurs qui dominaient la plaine du mont Thabor, et alors s'offrit à leurs regards une scène de l'intérêt le plus saisissant. A trois lieues environ de distance, au milieu de la plaine entière-ment couverte de feu et de fumée, une poignée de Français, retranchés derrière des monceaux de cadavres, luttaient héroiquement contre une masse d'ennemis acharnés qui les pressait de toutes parts. C'étaient, - avons nous besoin de le dire? - c'étaient Kléber et sa petite division aux prises avec le gros de l'armée syrienne... A l'odeur de la poudre, à l'aspect du péril qui menaçait Kleber et les siens, les soldats conduits par Bonaparte demandèrent d'une voix unanime à marcher immédiatement au combat pour secourir et délivrer leurs compagnons d'armes ; mais le général en chef contint cet enthousiasme de bon augure. Il exigea que les troupes prissent d'abord quelques instants d'un repos devenu nécessaire par la marche pénible de la matinée, et il en profita pour faire ses dispositions d'attaque. Il forma deux grands carrés de tout son monde, puis, au bout d'une demi-beure, il les dirigea de manière à présente bientôt avec la division Kleber un triangle équilatéral au centre duquel l'eanemi

allait se trouver enfermé. Kléber, d'après le plan par lui communiqué au général en chef, avait quitté Nazareth dans la soirée du 15, peu avant que Bonaparte et sa troupe n'y parvinssent. Il comptait marcher rapidement vers Fouli, et, quelles que fussent les forces d'Abdallah, l'assaillir le lendemain 16 à la pointe du jour; mais, égaré par ses guides, il n'arriva en vue du camp ture qu'à six heures du matin, et ne put effectuer la surprise qu'il avait méditée, ni même jeter parmi ses adversaires un moment de confusion. En effet, le pacha, prévenu à temps, s'était mis sous les armes, et ce fut lui, confiant en sa supériorité numérique, qui commença l'attaque, Tandis que nos deux on trois mille fautassins s'avancaient silencieusement à travers la plaine, ils virent tout à coup un corps de quatre mille chevaux s'ébranler, accourir, fondre sur eux. Ce premier corps fut promptement suivi d'un second, puis d'un troisième, puis d'un quatrième et d'un cinquième de même force. Enfin, il s'était à peine écoule une demi-heure, que la totalité de la cavalerie syrienne enveloppait et serrait l'infanterie francaise. Jamais nos soldats n'avaient vu tant de cavaliers caracoler, charger, se mouvoir dans tous les sens. En outre, les fantassins d'Abdallah se répandirent de tous côtés en tirailleurs. N'importe : les Français conserverent leur sang-froid accoutumé. Ils marchaient en deux divisions, lorsque l'ennemi s'était précipité à leur reucontre : loin de céder à un premier mouvement de surprise et de terreur, les deux divisions, dont l'une était commandée par Junot, l'autre par Kléber lui-même, firent tranquillement halte, se formèrent chacune en carré comme à l'ordinaire, attendirent leurs fougueux adversaires de pied ferme, les recurent à bout portant par un feu terrible, et. dès le premier choc, abattirent un nombre considérable d'honimes et de chevaux. Sept heures durant, les Tures, cavaliers et fantassins, essayè-

rent d'entamer les deux carrés français par des charges, tantôt partielles et tantôt générales, qu'ils fournissaient en poussant les cris les plus affreux; mais, chaque fois, la bonne contenance de nos braves, leurs feux de file bien nourris, et la mitraille que vomissaient leurs canons, obligerent l'ennemi à faire volte-face et porterent dans ses rangs presses d'épouvantables ravages. Nous l'avons dit : sur les dix heures du matin, au moment où Bonsparte arriva en vue du champ de bataille, Kleber et ses vaillants compagnons luttaient déjà à l'abri d'une ligne de cadavres. Cet horrible abatis alla sans cesse augmentant; toutefois, vers le milieu du jour, Kléber crut s'apercevoir qu'un de ses deux carrés, celui que commandait Junot, était à peine assez grand pour renfermer les attelages des pièces d'artillerie, les caissons, les bagages, et il résolut de n'en former qu'un seul des deux. Il exécuta ce mouvement malgré tous les efforts de l'ennemi, et continua d'opposer une résistance insurmontable. Seulement, il se tint des lors sur une espèce de défensive, et recommanda de menager avec soin les munitions, pourqu'elles durassent jusqu'au soir. Il savait que les Turcs, en leur qualité de musulmans. cesseraient de combattre au coucher du solcil, et il voulait profiter de leur retraite, qui est toujours un peu désordonnée, pour se lancer impétueuse-ment à leur poursnite. Mais aura-t-il besoin de recourir à une telle combi-

naison?... Vers une heure de l'après-midi, une bruyante canonnade résonne soudain sur les derrières de l'armée turque et de deux points opposés de la plaine. Kléber et les siens ne se méprennent pas sur la signification de ces décharges qui se rapprochent de minute en minute. C'est Bonaparte! c'est le petit caporal! s'écrient officiers et soldats, le front radieux d'espérance; et tous oublient leurs fatigues, tous se senteut animes d'un redoublement d'ardeur, tous demandent à grands cris qu'au lieu de les tenir immobiles on leur permette de marcher en avant. A ces acclamations qui partent des rangs français, l'ennemi, qui dans ce nioment même tentait un nouvel effort, l'ennemi étonné s'arrête, et

bientôt cet étonnement va se changer en effroi. Voici, en effet, Bonaparte; voici ses deux carrés qui arrivent sur le champ de bataille. Ils ont marché en silence ; ils n'ont donné aucun signe de leur approche avant d'être à portée de canon : mais ils ont alors démasqué leur artillerie, et maintenant leurs boulets, leur mitraille, portent au loin l'épouvante et la mort, Kléber, d'après la double direction de la cauonnade qu'il entend, a parfaitement saisi le dessein de Bonaparte; il a deviné que le général en chef veut enfermer l'ennemi au milieu d'un triangle de fer et de feu. Il s'empresse d'y aider de tout son pouvoir, il cède à l'impatience de ses soldats, il reprend l'offensive. Les trois côtes du triangle se resserrent peu à peu, et les projectiles de toute espèce qui ne cessent d'en jaillir font d'abord tourbillonner sur eux-mêmes les cavaliers turcs qui se trouvent au centre de la figure, puis les forcent à fuir en désordre vers tons les points de l'horizon, A cette vue, une partie de la division Kléber s'élance sur le village de Fouli qu'occupe le gros des fantassins d'Abdallah, enlève ce village à la baionnette, et là encore fait de l'ennemi un horrible carnage. Cavalerie, infanterie, toute cette multitude s'écoule en un instant, et la plaine n'est plus couverte que de morts. Vivement poursuivis dans toutes les directions, prévenus même sur beaucoup de points, coupés de leur camp, coupés de leurs magasins, coupés vers les montagnes de Naplouse, les fuyards n'echappent à la fin qu'en se précipitant derrière le mont Thabor. Par cette route ils gagnent le Jourdain: mais vainement se flattent-ils de le traverser au pont d'Iacoub. Murat, qui a suivi habilement toutes les instructions da général en chef, garde le pont; il leur en barre le passage, leur tue beaucoup de monde, et leur fait de nombreux prisonniers, tandis qu'ils se rabattent sur celui d'El-Medjameh. Ce deuxième pont, ils le trouvent libre; mais, pressés par Murat, leur épouvante est si forte, qu'ils encombrent tous les abords. et que nombre d'entre eux, pour gagner plus rapidement la rive opposée, se jettent dans le Jourdain et s'y noient. Les troupes musulmanes uni parvinrent a franchir le fleuve se disperserent dans

les différentes provinces d'où elles étaient sorties, et n'osèrent, pendant plus d'un mois que le siège de Saint-Jean-d'Acre durs que le siège de Saint-Jean-d'Acre

dura encore, se réunir de nouveau-Ainsi disparut devant six mille Français une armée que les habitants du pays disaient innombrable comme les étoiles du ciel, innombrable comme les sables de la mer, et qui, en réalité, s'élevait au moins à trente mille combattants. Un quart de cette armée avait péri ; les vainqueurs, au contraire, fait incrovable s'il n'était authentiquement prouvé, avaient à peine perdu deux cents hommes. En leur pouvoir resta le camo ture avec tous les riches bagages et tous les approvisionnements qu'il contenait, avec les trois queues du pacha, avec cinq cents chameaux. En leur pouvoir tombèrent pareillement tous les magasins que l'ennemi avait formés dans les environs, et où il avait entassé ses munitions et ses vivres. A Tabarieh sculement, on trouva des vivres en quantité si grande, que toute l'armée française aurait eu de quoi s'en nourrir pendant un an, s'il eût été possible de les emporter

Bonaparte, laissant Kléber à Nazareth avec sa division, lui ordonna non-seulement de continuer à occuper les ponts d'Iacoub et d'El-Medjameh, les forts de Zafet et de Tabarieh, mais encore de bien surveiller la ligne entière du Jourdain, et reprit le 17 le chemin de Saint-Jean-d'Acre avec le reste des troupes. Le 20, il rentrait dans son camp sous les murs de la place, et ce jour fut marqué par un heureux évenement. On apprit que le contre-amiral Perrée, se risquant à sortir d'Alexandrie, qu'eu effet la croisière anglaise ne bloquait plus, venalt d'atteindre Jaffa avec les trois frégates la Courageuse, l'Alceste et la Junon, et d'y debarquer de l'artillerie de siège. Cette nouvelle, jointe à l'éclatante victoire remportée naguère sur les alliés de Djezzar, et bientôt la vue d'un convoi de deux mortiers et de six pièces de dix-huit qui arrive au camp, répandent une vive allégresse parmi l'armée assiégeante. Les travaux sont poussés pendant quelques jours avec plus de zele et de vivacité que jamais, et la mine à laquelle on travaille depuis longtemps pour faire sauter la fameuse tour carrée est enfin achevée le 24. On y met le feu le 25; mais un souterrain qui se trouve sous la tour annule presque tout l'effet de l'explosion. Partie des murs extérieurs croule, deux ou trois cents Turcs sont ensevelis sous les décombres, car l'ennemi a crénelé tous les étages de la tour et les occupe; mais la brèche n'est guère plus praticable qu'auparavant. Bon aparte veut néanmoins profiter de la première épouvante que l'explosion a dû produire, et il envoie trente grenadiers reconnaître comment la tour est liée au corps de la place. Ces braves se logent dans un des étages du bas, et s'y maintiennent deux jours, malgré les obus, les grenades et autres matières enflammées que l'ennemi, toujours maltre des étages du haut, fait pleuvoir sur eux; mais ils ne peuvent penetrer dans la place même. Bonaparte les rappelle, et dirige alors tout le feu de ses batteries contre la tour fatale, qu'il a résolu de raser complétement. Au moyen des grosses pièces qu'il a maintenant à sa disposition, cette tâche lui semble facile. En quarante-huit heures, tous les créneaux de la tour sont détruits, tous les canons qui en garnissent la muraille sont démontés; déjà l'imagination des Turcs est frappée de terreur, et l'on ne peut plus obtenir d'eux qu'ils restent sur la muraille ou dans l'intérieur de la tour. Ils croient tout miné, et les contre-mines que Phélippeaux a établies ne les rassurent point. Phélippeaux lui-même sent que tout est perdu s'il reste sur la défensive. Il trace done des lignes de contre-attaque, et mène en même temps deux tranchées, qui, figuraot deux côtés de triangle, vont prendre en flanc tous nos ouvrages. La supériorité numérique de l'ennemi, les escouades d'ouvriers que les habitants de la ville lui fournissent, les ballots de coton qui abondent dans la place et dont il forme des épaulements, hâtent beaucoup ces travaux. En peu de jours, les assiégés ont réussi à flanquer de droite et de gauche la tour et la brèche; après quoi, ils élèvent des eavaliers, et y placent de l'artillerie de vingt-quatre. Plusieurs fois on culbute leurs batteries, on encloue leurs pièces; mais leurs ouvrages sont trop dominés par les remparts pour qu'on puisse s'y maintenir; chaque fois ils y rentrent, y ramènent de nouvelle artillerie, et poussent leurs sapes plus avant. Bonaparte fait alors saper contre eux, et bientôt leurs travailleurs et les nôtres ne sont plus séparés que par deux ou trois toises de terrain. Daos la nuit du 31 avril au 1er mai les sapeurs français surmon-tent ce dernier obstacle. Vingt grenadiers s'élancent dans le boyau ennemi, égorgent les sentinelles turques, et cherchent à se loger de nouveau dans la tour. Bonaparte comptait beaucoup. pour la réussite de cette attaque nocturne, sur le préjugé des musulmans qui leur interdit le combat au coueher du soleil; mais Sidney Smith et Phélippeaux étaient parvenus à démontrer au vieux Diezzar les inconvénients d'un pareil préjugé, vis-à-vis surtout des Européens, et les milices du pacha se tenaient prêtes la nuit comme le jour à vigoureusement repousser les surprises des assiegeants. Elles ne tardent donc pas à sortir en force; elles tournent notre détachement de grenadiers, le criblent de balles, et l'obligent à opérer sa retraite. Ce premier succès des assiégés dure peu, il est vrai, et va leur coûter cher : les troupes de siège marchent sur eux. les coupent de la place, et, massacrant les uns, culbutent les autres dans la mer; mais c'est encore un assaut manqué, et le général en chef commence à douter que la tour contre laquelle il s'épuise en efforts superflus depuis près d'un mois et demi, doive jamais lui donner aecès dans la place. En conséquence, il se décide à faire pratiquer une seconde breche, et choisit une portion du rempart située à droite de la tour. Sur ce point sont aussitôt dirigées toutes nos batteries. Sur ce même point s'avance en outre une sape qui doit permettre de franchir le fossé et d'attacher le mineur au pied du rempart. On travaille avec tant d'ardeur, que dès le 5 la contrescarpe a sauté, le fossé a été franchi, et le mineur a pu se mettre à l'œuvre. Mais l'ennemi, pendant ce temps, n'est pas demeuré ioactif. Dans la matinée du 6 l'ennemi débouche par une sape qu'il a menée au-devant de la nôtre, évente notre mine, en comble le puits. On le chasse la baionnette dans les reios, mais le mal est fait. Tous les travaux commeoçés pour ouvrir la deuxième breche se trouvent inutiles, et il faut en revenir à la tour carrée. Bonaparte ne se laisse point décourager par

tous ces échecs, auxquels il n'est cependant que peu habitué, et semble résolu à lutter opiniâtrément contre la mauvaise fortune. Dès la nuit du 6 au 7, il ordonne qu'on tente un nouvel effort pour s'emparer des ouvrages que l'ennemi a élevés en avant de la tour. Comme toutes les attaques précédentes, celle-ci, faite par les éclaireurs et les grenadiers de la quatre-vingt-cinquième de ligne, réussit d'abord. Les ouvrages qui défendent les approches de la tour sont emportes en un clin d'œil, mais cet avantage n'est que momentané et n'aura point de résultat : le feu plongeaut des assiegés met nos braves dans l'impossibilité de détruire les ouvrages en question, dans l'impossibilité même de s'y maintenir.

A dater du jour suivant, de nouveaux obstacles allaient ajouter encore aux difficultés d'un siège dont la longueur commençait à exciter les murmures du soldat. Le 7, vers midi, trente ou quarante voiles se montrent à l'horizon. Estce une flotte ennemie ? N'est-ce pas plutôt une flotte française qui apporte des renforts et des munitions à l'armée assiégeante? Un instant Bonaparte et les siens purent le croire, car ils virent Sidney Smith sortir précipitamment du port de Saint-Jean-d'Acre et prendre le large avec ses deux vaisseaux, comme si le commodore eût jugé prudent de fuir devant des forces supérieures. Hélas ! combien cette illusion dura peu! Quelques lieures se furent à peine écoulées, qu'on reconnut le pavillon ottoman et même le pavillon britannique à la poupe et aux måts des båtiments qui s'avançaient. En effet, la flotte signalée se composait d'une dizaine de bâtiments de guerre, les uns tures, les autres anglais, servant d'escorte à trente et quelques bâtiments de transport qui venaient de l'île de Rhodes et amenaient aux assiégés des troupes et des ravitaillements. Le Thésée et le Tiure n'avaient levé l'ancre que pour aller audevant de cette flotte et rentrer avec elle dans le port.

S'emparer de la place après que les troupes de secours seront réunies à celles de la garnison, il n'y faudra plus penser. Bonaparte l'a compris; mais il calcule, d'après le vent, que les renforts qui arrivent à l'ennemi, renforts considérables, à en juger par le nombre de voiles, ne pourront être complétement débarqués de vingt-quatre heures, et il veut mettre à profit cet intervalle pour tenter un suprême effort. Il ordonne sur lechamp qu'on renouvelle l'attaque des travaux extérieurs de l'ennemi, et désigne, pour la renouveler, les dix-huitième et trente-deuxième de ligne, sous les ordres des généraux Bon, Rampon et Vial. Ces travaux sont, cette fois, nonseulement emportés en peu d'heures comme à l'ordinaire, mais comblés, mais détruits. La résistance des assiégés. le feu terrible de leurs remparts, rien ne peut arrêter l'audace et l'acharnement de nos braves. Généraux, officiers, soldats, tous compattent pêle-mêle, tous accomplissent des prodiges. A chaque instant, ils enlèvent des drapeaux, ils prennent ou enclouent des canous. Le général Bon succombe dans la mêlée; le chef de la dix-huitième, avec quinze ou vingt officiers et plus de cent cinquante soldats de son corps, succombe également; mais leur trépas trouve des vengeurs. Les Français ne cessent d'avancer, et font, à mesure qu'ils avancent, un tel massacre de leurs adversaires, que de dix pas en dix pas ils se servent des cadavres turcs pour épaulement, Enfin, ils se logent dans la tour, dans la terrible tour, ets'y maintiennent toute la nuit. C'était beaucoup, mais ce n'était point assez : il eût fallu prendre la ville dès le 7, de manière à prévenir le débarquement des reuforts. Le soleil retrouve les deux partis aux rises, et la journée du 8 voit d'abord la lutte continuer avec plus d'ardeur encore

que la veille. Bonaparte, à qui ne manquent maintenant ui les pièces de siége ni les munitions, fait de nouveau battre le reinpart à droite de la tour. Après deux heures d'une violente canonnade. une partie de ce rempart s'écroule et présente trois brèches. Bonaparte les vient reconnaître, les juge praticables, et donne le signal de l'assaut. Rambaut, qui a gagné les épaulettes de général au siège de Jaffa, se met à la tête de deux cents grenadiers de la division Lannes; Lannes lui-même conduit le reste de sa division, et tous deux s'élancent au pas de charge, tandis que les soldats logés depuis la veille dans la tour balayent les remparts de leurs balles,

124 afin d'empêcher la garnison de se porter à la défense de la triple breche ou de tenter une sortie. Rambaut et les éclaireurs ont bientôt franchi les fossés, bientôt escaladé la muraille, et voilà qu'ils pénètrent dans la place. Lannes les suit avec le gros des troupes. Déjà les Français poussent des cris de victoire, deja ilsse croient maîtres de Saint-Jean-d'Acre, lorsque tout à coup ils sont arrêtés par un obstacle auquel ils ne s'attendaient guère. A leurs regards s'offre une seconde enceinte : c'est celle que Phélippeaux a fait construire derrière l'ancienne. Grace aux renforts venus de Rhodes, et qui ont eu tout le temps de debarquer, cette seconde enceinte est entièrement garnie de troupes. N'importe, les deux cents grenadiers, que précède toujours le valeureux Rambaut, se précipitent pour la franchir, profitent du desordre et de la terreur que leur élan jette parmi les assiégés, et y réussissent. Que Lannes les eut fait appuyer, et sans doute Saint-Jean-d'Acre allait être le prix glorieux de leur intrépidité; mais Lannes ne le put. Tandis que Rambaut et ses vaillants compagnons pénètrent au cœur de la ville, les soldats turcs, qui tiennent encore dans les ouvrages à demi démantelés de l'enceinte extérieure, descendent en grand nombre dans le fossé. y filent sans bruit, vont prendre les trois brèches à revers, et, par un feu des plus vifs, interrompent l'escalade des troupes françaises. En même temps ceux de nos soldats qui ont déja atteint le haut du vieux rempart, et qui, à l'exemple de Rambaut et de ses braves, essayent d'escalader l'enceinte nouvelle, sont assaillis par une fusillade non moins vive qui part des maisons, des rues, des barricades construites de tous côtés. Ils s'arréteut un moment , incertains a'ils continueront d'avancer ou s'ils reculeront; mais, en ne se voyant point soutenus, leur hésitation cesse : ils se crolent sacrifiés, et commencent à rétrograder en désordre. Ils ont pris deux canons et deux mortiers ; ils les laissent derrière eux, et ne les enclouent même pas. Enfin, ils auraient sur-le-champ abandonné le rempart, si Lannes, intrépidement placé sur la brêche, ne les eut arrêtés par son exemple. Lannes, du geste et de la voix, parvient à rallier

aussi celles des troupes qui n'ont pas encore monté a l'assaut et qui aban donnaient le fossé même. En vain. toutefois, Lannes s'efforce-t-il de mettre un terme à cette funeste confusion : il ne peut rendre aux soldats la confiance et l'ardeur impétueuse qui les animaient d'abord. En vain Bonaparte envoie-t-il ses guides à pied soutenir les assaillants : l'enthousiasme fait défaut, et dès lors le combat ne saurait être rétabli avec avantage. D'ailleurs, l'ennemi est maintenant sur ses gardes; l'ennemi, sans cesse renforcé par les troupes fraîches qui débarquent, présente sur tous les points des masses effrayantes. Sur ces entrefaites, Lannes, blessé d'un coup de feu à la tête, est contraint de rentrer au camp. Son départ est le signal d'une retraite générale. Les troupes qui combattent entre les deux enceintes se replient sur celles qui luttent au bas de la première; les unes et les autres réunissent, il est vrai, leurs efforts pour rejeter l'ennemi dans la place, et elles v parviennent; - mais elles semblent avoir oublié Rambaut et son détachement d'avant-garde. Rambaut, et les grenadiers qu'il dirige, avaient déjà poussé jusqu'au sérail de Djezzar, quand ils s'apercoivent qu'ils ne sont plus suivis de leurs camarades. Une demi-neure, une heure s'écoule sans qu'ils les voient paraftre. Ils comprennent alors qu'il leur faut renoncer à l'espoir d'être secourus ; et, dignes d'une meilleure fortune, ces deux cents heros et leur chef prennent la sublime résolution de se maintenir dans la place ou d'y perir jusqu'au dernier. Ils marchent vers une mosquée voisine, s'y barricadent, et longtemps se défendent en lions contre les hordes aussitôt accourues pour les assiéger: mais leur petite troupe diminue peu a peu... Déjà près du tiers de ces braves et Rambaut lui-même avaient succombé. Les autres étaient perdus, car leurs cartouches s'épuisaient; leur asile allait être force, et sans doute, quand même ils eussent rendu leurs armes. Djezzar les eût fait massacrer impitoyablement; les autres étaient perdus disons-nous, si, touché de tant de vaillance, Sidney Smith n'eût intercédé auprès du pacha et obtenu en leur faveur

une capitulation honorable.

Tous ces assauts successifs, livrés avec obstination et repoussés avec acharnement, avaient causé des pertes énormes à l'armée française, des pertes encore plus enormes aux troupes de la garnison. Mais, quoique le chiffre des morts et le chiffre des prisonniers s'élevassent encore plus liaut du côté des assiégés, la partie devenait de plus en plus inégale pour les assiégeants. Tandis que l'enneuni réparait ses pertes, voyait même augmenter ses forces et ses ressources, les Français ne recevaient, ne pouvaient recevoir aucun renfort, aucun secours. Aussi, spres les terribles journées du 7 et du 8, Bonaparte commenca, dit-on, a perdre l'espoir de réduire une place défendue avec tant d'energie, une place sans cesse ravitaillée, sans cesse secourue par mer, comme l'était Saint-Jeand'Acre; mais il n'était point homme à renoncer à une entreprise sans avoir forcé, pour ainsi dire, le sort jusque dans ses derniers retrauchementa. Il donna vingt-quatre heures de repos à ses troupes, rappela à lui dans cet intervalle la division Kléber afin de diminuer autant que possible la supériorité numérique de Djezzar, fit continuer le canonnade pendant toute la journée du 9, pendant toute la nuit suivante, et le 10, des deux heures du matin, après être venu dans la tranchée afin de reconnaître par lui-même les progrès du feu de la veille et de la nuit, après s'être avancé jusqu'au pied du rempart et y être demeure quelque temps au milieu des balles et des boulets de l'ennemi afin d'exalter l'ardeur de ses soldats par l'exemple de sa propre intrépidité, il commanda un nouvel assaut. Les éclaireurs des quatre divisions de l'armée expéditionnaire, les carabiniers de la deuxième légère et les grenadiers des dix-neuvième et soitante-quinzième de ligne, s'élancent sous la conduite du général Verdier, escaladent la brèche, tuent tout ce qui s'offre devant eux, pénètrent dans la ville: mais. se heurtant bientôt contre l'obstacle qui a déjà fait manquer l'assaut précédent. ils ne peuvent dépasser la secondo enceinte que garde toute une armee, et se voient contraints de battre en re-

A peine s'il était midi : Bonaparte,

obstiné jusqu'à la fureur, veut que toutes ses batteries continuent à foudrover la ville; puis, vers quatre heures de relevée, il accorde aux grenadiers de la vingt-cinquième de ligne, laquelle faisait partie de la division Kléber et venait de rentrer au camp, l'honneur, soilicité par eux, de monter à leur tour à l'assaut. Le chef de ce corps, Venoux, dont l'histoire doit recueillir le nom, se met à leur tête. Si Saint-Jean-d'Acre n'est pas pris ce soir, dit-il en partant, qu'on soit sur que Venoux sera mort. Le soir la place n'était pas prise, et Venoux avait en effet péri du trépas des braves .- sur la brèche. Les grenadiers, arrêtés eux aussi devant la seconde enceinte, avaient tenté inutilement de la franchir et dû abandonuer enfin ce théâtre de carnage. Il était dit que l'armée conduite par Bonaparte, moins heureuse, quoique non moins vaillante que celle des anciens croisés, n'aurait pas, comme eux, la gloire de planter ses drapeaux sur les murs de l'antique Ptolémais.

Vraisemblablement, si Bonaparte, dont le materiel se complétait chaque jour, eût persévéré dans ses efforts pour s'emparer de Saint-Jean-d'Acre, il eut fini par y réussir, nonobstant toute difficulté; mais combien peut-être n'eût-il pas sacrifié de temps, sacrifié de monde! D'une part, deux mois s'étaient écoulés déjà depuis que l'investissement de la place avait commencé; l'armée expéditionnaire, de l'autre, était déjà diminuée de près du tiers. L'armée avait déjà perdu quatre mille hommes environ; elle les avait en majeure partie perdus depuis deux mois, et comptait en outre six cents blessés, douze cents malades. En effet, ce n'etait pas seulement le feu de l'ennemi, ce n'étaient pas seulement les fatigues, c'étaient encore les maladies, et surtout la peste, qui décimaient nos soldats. Fleau plus terrible et plus destructeur que la guerre même, la peste, dont ils avaient pris le germe devant Jaffa, mais qui, lors de leur arrivée devant Acre, semblait vouloir ralentir les ravages qu'elle exerçait dans leurs rangs, avait bientôt repris toute sa fureur, et fait parmi eux, à mesure que le siège se prolongeait, des victimes de plus en plus nombreuses. Cette recrudescence de l'épidémie, ces progres quotidiens du mal, provenaient sans

doute des missmes fétides incessamment dégagés par les monceaux de cadavres trasais et de cadavres français qui pour fossés de la ville. Comme le feu de la place no permettait pas d'y descandre pour les entres de la ville. Comme le feu de la place les couvrir de terre, Bonaparte avait les couvrir de terre, Bonaparte avait aux de la commentant d

Assieger Saint-Jean-d'Acre indéfiniment, ne point se hater de fuir des lieux infectés par la contagion, accroître ainsi dans les cadres de l'armée d'Égypte des vides qu'il pourrait être impossible d'y jamais remplir, c'eût été de la part du général en chef une faute immense. Cette faute, Bonaparte se garda bien de la commettre. D'ailleurs, les pertes considérables déjà essuyées par le corps expéditionnaire, l'énergique resistance que lui opposait Djezzar, et le chiffre élevé des renforts qui venaient d'arriver au pacha, renforts qui, au dire des prisonniers faits lors des deux derniers assauts, ne montaient pas à moins d'une vingtaine de mille hommes et sans doute se renouvelleraient au besoin, n'étaient pas les seules considérations qui engageaient le général en chef français à s'éloigner au plus tot. Les nouvelles qu'il recevait journellement du Caire, d'Alexandrie, de toutes les principales villes de l'Egypte, étaient de nature à ne pas lui permettre de différer plus longtemps son retour. Dès l'instant de son départ, l'Égypte, lui écrivait-on, était redevenue, le Delta principalement, un foyer d'insurrections. Les généraux et les troupes qu'il avait laisses derrière lui étaient constamment restés sur le qui-vive, et quoique les rebelles eussent été partout contenus, partout châties, la rébellion semblait toujours prête à relever la tête. Il n'v avait que sa présence, lui mandaient ses lieutenants, qui put rétablir d'une manière durable la tranquillité intérieure du pays. En outre, et c'était là le plus grave, on allait entrer dans la belle saison, la seule pendant laquelle

les descentes soient faciles en Egypte. La côte égyptienne, en effet, généralement fort basse, oblige les vaisseaux qui veulent y débarquer une armée ennemie à mouiller fort loin du rivage; et comme, dans un tel mouillage, nul vaisseau ne saurait tenir contre la violence des vents de l'hiver, il en résulte que les débarquements ne sont guere possibles sur cette partie du littoral de l'Afrique qu'à la fin du printemps ou pendant l'eté. Or, le lecteur doit, nous l'espérons du moins, n'avoir pas oublié que la Turquie préparait une puissante expédition dans les ports de l'Archipel, et que probablement elle la destinait à agir contre l'Égypte. Bonaparte ne l'oubliait pas; Bonaparte calculait que cette expédition arriverait vers les bouches du Nil dans les derniers jours de juin peutêtre, ou dans le courant de juillet au plus tard, et l'événement a prouvé combien ces calculs étaient justes. Il voulait donc avoir regagné l'Égypte pour cette époque, et sentait devoir jusquelà ménager si bien les troupes, qu'elles pussent affronter sans trop de désavantage la supériorité numérique de l'armée

Tels sont, indépendamment du contenu d'un paquet de dépêches que Bonaparte avait naguère recu d'Europe et qu'il n'avait communique à personne; tels sont, disons-nous, les différents motifs qui le déterminérent à ne pas demeurer davantage en Syrie. On croit que dès le 8 mai, des l'instant où il avait rappelé Kléber près de lui, le général en chef songeait à opérer sa retraite, car avec l'ordre de rentrer au camp il avait envoyé à Kléber celui de brûler les magasins de Sour, de Zafet, de Tabarieh et de Nazareth. L'assaut du 10 n'avait ete en quelque sorte qu'un coup de déses-poir. C'était le dixième, - ce fut le dernier. Dès lors, sans plus hésiter, Bonaparte prit une détermination qui sans doute coûta singulièrement à son amourpropre : il se décida, quoi qu'en dût souffrir la réalisation de ses rêves ambitieux, à lever le siège de Saint-Jean-

d'Acre.
Toutefois, afin de mieux donner le change à l'ennemi, Bonaparte ne divulgua nullement son projet, et fit continuer jusqu'au 16 le feu des batteries de brèche. Ce jour-là seulement il retira sa grosse arfillerie pour la remplacer par des pièces de campagne, et le lendemain 17 la proclamation suivante fut mise à l'ordre du jour dans toutes les divisions du corps expéditionnaire:

## « Soldats!

- « Vous avez traversé le désert qui sépare l'Afrique de l'Asie avec plus de rapidité qu'une armée d'Arabes.
- L'armée qui était en marche pour envahir l'Égypte est détruite; vous avez pris son général, son équipage de campagne, ses bagoges, ses outres, ses chameaux;
- « Vous vous êtes empares de toutes les places fortes qui défendent les puits du désert; « Vous avez dispersé aux champs du mont
- "

  " Vous avez disperse aux champs du mont
  Thabor cette nuce d'hommes accourus de
  toutes les parties de l'Asie dans l'espoir de
  piller l'Egypte.
- « Les trente vaisseaux que vous avez vus arriver devant Acre, il y adouze jours, portaient l'armée qui devait assiéger Alexandrie; mais, obligée d'accourir à Acre, elle y a fini ses destina; une partie de ses drapeaux orneront voir entrée en Egypte.
- Enfin , après avoiri , avec une poignée d'homnes , nourri la guerre pendant trois mois dans le cœur de la Syrie, pris quarante pièces de campagne , cinquante drapeaux, fait six mille prisomiers, rasé les fortifications de Gazah , Jaffa, Caffa, Acre, nous allons rentrer en Egypte : la saison des débarquements my rappelle.
- Encore quelques jours, et vous aviez l'espoir de prendre le pacha même au milieu de son palais; mais, dans cette saison, la prise du château d'Acre ne vaut pas la perte de quelques jours; les braves que je devais y perdre me sont aujourd'hui necessaires pour des opérations essentielles.
- a Soldais! nous avons une carrière de fatigues et de dangers à parcourir. Après avoir mis! l'Orient hors d'ésta de rien faire contre nous cette campagne, il nous faudra peut-être repousser les efforts d'une partie de l'Occident.
- « Yous y trouverez une nouvelle occasion de gloire; et si, su milieu de tent de comhats, chaque jour est marqué par la mort d'un brave, il faut que de nouveaux braves se forment, et prennent rang, à leur tour, parmi ce petit nombre qui donnent l'élan dans les dangers et malirisent la victoire, »

Pendant les trois jours qui suivirent, Bonaparte fit ses préparatifs de retraite.

En même temps il repoussa vigoureusement plusleurs sorties que tenterent les assiègés, ne cessa d'accabler la ville de ses feux, comme s'il efit voulu laisser à cette malheureuse cité un terrible souvenir de son passage, la couvrit en effet de ruines et de cendres; puis le 21, jetant un coup d'œil de regret sur cette Asie dont il avait espéré un moment changer la face, il partit enfin. Les Druses, les Mutualis, tous les chrétiens de la Syrie, toutes les peuplades ennemies de la Porte qui durant le siège avaient nonrri l'armée française, la virent s'éloigner avec désespoir. Elles allaient retomber sous le joug des pachas, et probablement payer cher les services qu'elles nous avaient rendus...

La deruière sortie que Djezzar avait faite dans la matinée même du 20 lui avait été si fatale, qu'il se trouvait hors d'état d'en tenfer une nouvelle de quelques jours. Aussi n'essaya-t-il point de poursuivre les Français. D'ailleurs, comme nos troupes, immédiatement après avoir quitté les murs de la place, devaient cheminer l'espace d'environ trois lieues sur les bords de la mer, et que si ce mouvement se fût opéré de jour elles auraient couru le risque d'être maltraitées par les chalonpes canonnières de Diezzar. Bonaparte profita des dernières heures de la nuit pour commencer sa retraite, et non-seu-lement il recommanda le plus grand silence, mais encore il poussa la précaution jusqu'à faire emporter à bras les pièces de campagne qui étaient en batterie. Ce fut seulement an lever du soleil, et quand l'armée française avait déjà une avance assez considerable, que l'ennemi s'aperçut qu'elle se retirait. C'était trop tard pour qu'il s'élançat sur ses traces; plus tôt, il n'en aurait eu ni l'envie nl la possibilité. Notre armée chemina donc toute la journée du 21 sans être inquiétée, et vers le soir elle atteignit Tentoura, petit port situé entre Caiffa et Césarée, sur lequel Bonaparte avait dès la veille fait évacuer son artillerie de siége et les quarante pièces de campagne turques prises à Jaffa. Il eut ete bien desirable d'emmener tout ce matériel en Égypte; mais comment lui faire franchir le vaste désert qui sépare l'Égypte de la Syrie?

D'un côté, les faibles moyens de transport qui se trouvaient encore disponibles eussent été à peine suffisants; de l'autre Bonaparte voulait avec raison les reserver de préférence pour les blessés et les malades. Il fallut enclouer nombre de pièces et les jeter à la mer, il fallut ilvrer aux flammes nombre d'affûts et de caissons.

Le 22, nos colonnes atteignirent Césarée même. Le lendemain 23, comme elles se remettaient en marche, elles rencontrèrent un nombreux parti de Naplousains accourus pour les harceler sur leurs flancs. Après les avoir facilement dispersés, on les poursuivit au loin, et Bohaparte ordonna de fusiller tous ceux qui se laisseraient prendre. Non content d'avoir ainsi châtie leur audace, le général en chef, qui se souvenait de la conduite que les Syriens avaient toujours tenue à son égard depnis son entrée dans le pays, résolut de tirer une sévère vengeance du mai qu'ils lui avaient causé. Les jours auivants, tout en continuant sa route, il envoya contre leurs villages de forts détachements de trounes qui enleverent lea bestiaux, chassèrent les habitants, incendièrent les habitations, imprimèrent partout une terreur profonde, et bientôt la fertile contrée qui a'étend depuis Acre jusque vers Jaffa n'offrit plus que l'aspect de la désolation. Outre la satisfaction cruelle qu'éprouvait Bonaparte à se venger ainsi de ceux qui avaient souvent attaqué ses convois, souvent massacré ses escortes, il tronvait dans ces terribles mesures l'avantage d'ôter aux troupes ennemies les moyens de le poursnivre et de troubler sa retraite, si par hasard elles se ravisaient et qu'elles voulussent l'essaver.

Arrivée le 25 devant Jaffa, l'armée française y siqurun le 26 et 27, tant pour faire sauter les fortifications de la place, pour enclouer et précipiter dans les flots l'artillérie de fer qui garnissait les remparts, que pour compléter la ruine du pays des Naploussins. Ou ensuite à "exacter l'hôpital que Bonnanie et demi augarevant, et sur lequé li avait dirigé tous ses blessés et tous ses malades pendant le siège de Saint-Jean-d'Arer. Les mandes, nous l'avons dit,

étaient presque tous des pestiférés, et parini ces malbeureux s'en trouvait une soixantaine sur qui le fléan avait déià sévi avec tant de force, qu'ils n'étaient ni transportables ni même susceptibles de guérison. Des lors à quoi bon les arracher de leurs lits? à quoi bon les entrainer au milieu du désert? En ne les emportant pas, il est vrai, on les laissait exposés à une mort inévitable, soit par la maladie, soit par la faim, soit par la cruauté des Turcs. Aussi Bonaparte, qui visita de nouveau l'hôpital, et qui était accompagne du médecin Desgenettes, osa-t-il lui dire qu'il y anrait bien plus d'humanité à leur administrer de l'opium qu'à vouloir prolonger de quelques jours leur vie et leurs sonffran-ces. — Mon métier est de les guérir et non de les tuer, répondit Desgenettes; et cette réponse a été fort vantée. A la bonne heure, s'il les eût guéris, ou si seulement il eut veillé lui-même à ce qu'on les emportât! Or, ce dernier soin fut laissé à un subalterne, qui, moins humain que Bonaparte et moins scrupuleux que Desgenettes, ne leur administra pas d'opium, mais ne craignit pas de les abandonner. Qu'arriva-t-il? ce qu'avait prevu Bonaparte, L'ennemi rentra le lendemain dans Jaffa, et coupa la tête à tous ceux qui étaient encore vivants. Pourtant, après la réplique que sa réflexion lui avait attirée, Bonaparte s'était empressé de mettre aux ordres du médecin en chef les chameaux et les transports dont l'armée disposait. Comme ces moyens ne suffisaient pas, il avait requis les chevaux des officiers, il avait livré ceux de sa propre écurie, et même, s'apercevant qu'un des siens manquait, il avait appelé, réprimandé, menacé de son épée le palefrenier qui par excès de zèle hésitait à s'en dessaisir. Ceux des pestiférés qu'on emporta et les autres malades suivirent les traces de l'armée, tinrent la même route qu'elle, et campèrent constamment à petite distance de ses bivouacs. Bonaparte faisait dresser chaque soir sa tente auprès d'eux, et ne passait pas un jour sans les visiter, sans les voir défiler au moment du de-

part...
De Jaffa, d'où l'armée ne s'éloigna que le 29, elle atteignit Gazah en deux étapes. Gazah est la ville de Syrie la



plus rapprochée de l'Egypte. C'était presque la seule dont les liabitants eussent favorablement accueili nos troupes, lors de leur passage. Aussi, jalouses de se montrer reconnissantes, elles y respectèrent religieusement les propriètés, et se contentèrent de detruire le fort, qui aurait pu servir à l'ennemi.

Le 1<sup>er</sup> juin l'armée s'engagea dans le désert, et couch à Kan-Younes. Le 2 elle gagna El-Arisch, et Bonaparte, plus convaineu que jamais de l'importance de ce point des frontières égyptiennes, donna de nouveaux ordres pour augmenter les fortifications de la place et la faire amplement approvisionner de mu-

nitions et de vivres.

La saison où l'on était parvenu rendit la traversée de la mer de sable qui s'étend de Gazah à Katieh bien plus pénible encore qu'à l'époque où l'armée 'avait franchie pour la première fois-En effet, l'ardeur du soleil était bien plus accablante en juin qu'en février; la pluie était infiniment plus rare; l'eau des sources, presque tarie, était plus saumâtre; les rations étaient moins copieuses et l'ordinaire plus maigre; enfin les effets d'équipement étaient plus déteriorés. Nos soldats, cependant, supportèrent mieux la fatigue et les privations. D'une part, ils y étaient comme aguerris; de l'autre, ils se voyaient au moment de rentrer en Egypte : ils savaient que tous leurs besoins y auraient été prévus, qu'ils y trouveraient une nourriture abondante et du repos, de bons vêtements et de bonnes chaussures, et cette perspective doubtait leurs forces, aiguillonnait leur courage.

D'immenses magasins les attendent en effet à Katieh, à Salahieh, à Matarieh. Ces magasins 's'ouvrent successivenient pour eux, et leurs dernieres étapes sont moins une marche militaire qu'une promenade. Le village de Matarieli n'est plus distant du Caire que de quelques lieues : ils y arrivent le 10, s'y arrêtent quelques jours, atin de subir une sorte de quarantaine, se soumettent aux mesures de précaution en usage dans les lazarets, de peur d'introduire le germe de la peste dans la capitale de l'Egypte, lavent leur linge et leurs habits, brûlent tous ceux de leurs effets qui ne paraissent pas suscegtibles d'être suffisamment puriflés, puis, dans la solrée du 13, poussent jusque sous les murs du Caire ou du moins jusqu'à la Qoubbeh, qui en est un des principaux faubourgs. L'armée et le genéral en chef doivent faire le lendemain leur entrée solennelle dans la capitale.

Bonaparte aspire à ce que cette cérimonie soit entourée d'une pompe guerrière; il veut qu'elle ressemble autant que possible à un triomphe; il se flatte d'en imposer ainsi à la multitude et de donner le change aux indigénes sur les vient d'accomplets de l'expédition qu'il vient d'accomplet. Les generaux Dugua ville et l'autre la province du Caire, out recu des ordres en consédures par

Le 14. des le lever du soleil, le tambour bat dans toutes les rues de la capitale. Toutes les troupes de la garnison prennent la grande tenue, quittent leurs quartiers, et vont s'échelonner sur deux lignes, depuis le palais que Bonaparte habite, sur la place Ezbekyeh, jusqu'à celle des portes de la ville par laquelle il y rentrera, et qui a été, pour la circons-tance, baptisée du nom de Bab-el-Nassar ou Porte de la Victoire. En même temps. les membres des diverses administrations civiles et militaires, les membres de la commission des sciences et des arts, les membres de l'Institut d'Égypte et ceux du grand divan, les Cophtes charges de la perception des impôts, les principaux négociants et tous les personnages que distingue leur noissance ou leur richesse, se réunissent en un lieu indiqué dès la veille. Vers cing heures du matin. Dugua et Destaing, suivis de tout ce monde, sortent du Caire, et s'avancent vers l'armée, qu'on aperçoit dans le lointain rangée en bataille. Français et Egyptiens arrivent bientôt jusqu'à Bonaparte, qui les attend au milieu de son état-major, et le complimentent tour à tour. Le cheik El-Bekri, représentant de la plus illustre des nombreuses familles issues du Prophète, lui offre en cadeau un magnifique cheval arabe, noir comme le jais, et dont la housse étincelle d'or et de pierreries. Il le prie d'accepter également l'esclave qui tient la bride de l'animal. Cet esclave, c'est le mameluk

Roustan, que Bonaparte emniènera en France quelques mois plus tard, qu'on verra quinze ans investi de toute la confiance de son maître, et qui l'acconpagnera dans toutes ses campagnes à travers l'Europe, mais dont le dévouement n'ira point jusqu'à le suivre dans l'exil. De son côte, le chef des percepteurs cophtes, Gergès-el-Gohary, offre à Bonaparte deux superbes dromadaires, richement harnachés. Bonaparte monte sur-le-champ le cheval dont le cheik vient de lui faire hommage, et, prenant la tête du cortége, il entre triomphalement au Caire. Derrière lui marchent cinquante grenadiers, qui portent les drapeaux enlevés à l'ennemi; derrière ces drapeaux viennent les nombreux prisonniers faits pendant la campagne. Soit crainte, soit curiosité, soit intérêt véritable, une foule immense, et qui présente un spectacle assez curieux, car on v voit péle-mêle des Européens, des janissaires, des Grecs, des Cophtes, des Fellahs, des Maugrabins, des Nubiens et autres échantillons des différentes races africaines. des mameluks même à pied et à cheval; une foule immense, disons-nous, encombre les rues et les places par lesquelles le cortége doit passer; et tandis que des salves répétées d'artillerie annoncent le retour du maître après quatre-vingtquatorze jours d'absence, cette foule l'accueille avec les témoignages de la joie la plus vive, le salue des plus bruyantes et des plus cordiales acclamations. En Europe, en Afrique, la multitude est toujours la même : toujours elle est prête à s'atteler au char du vainqueur, a baiser la poussière du pied qui l'é-

Désiron de persuador su peuple exprient que les troupes françaises revenuient complétement victorieuse de Syrie, Bonoparte en négliges aucun des moyens qui pouvaient accréditer popur en monti sux minarets des principales mosquées du Caire, il fit promo-pour en monti sux minarets des principales mosquées du Caire, il fit promo-pour en monti sux minarets des principales mosquées du Caire, il fit promier a principales mosquées du Caire, il fit promier plusients journé de suité prisonnées ayriens dans les divers quartiers de la vitie; il fit rédiger par les nemi-principales de la vitie; il fit rédiger par les nemi-principales de la vitie; il fit rédiger par les nemi-principales de la vitie; il fit rédiger par les nemi-principales de la vitie; il fit rédiger par les nemi-principales de la vitie; il fit rédiger par les nemi-principales de la vitie de l

contenait le ree le plus élogieux de la campagne. Ce bulletin, trop long pour être textuellement inséréici, célèbre en de magnifiques termes la prise d'El-Arisch, l'occupation de Gazah et de Ramleh, l'assaut de Jaffa, la victoire du mont Thabor, la défaite et la dispersion de l'armée syrienne qui se préparait à fondre sur l'Egypte, enfin les terribles vengeances exercées par le sultan Kébir sur la capitale du pachalik de Djezzar. Jusque-là, rien de trop; mais le bulletin ajoute que la destruction de Saint-Jean-d'Acre a été si complète. qu'il n'en reste plus pierre sur pierre, et qu'on se demande si cette ville dont la construction dura près de vingt ans a jamais existé... Ent-on dit que Saint-Jean-d'Acre venait de braver les efforts de Bonaparte l

Au fond, il est vrai, et nonobstant cet échec, l'expedition de Syrie avait donné le résultat que Bonaparte en attendait. Détruire les rassemblements de troupes qui se formaient sur les rives du Jourdain, mettre pour un temps l'ennemi daus l'impuissance d'agir de ce côté, tel avait été le principal but de l'expédition : ce but n'était-il pas atteint? Mais la partie brillante de l'entreprise . mais ces vagues et merveilleuses esnérances de conquérir l'Orient que nourrissait le jeune général, il lui avait fallu y renoncer. Après même l'aneantissement de la flotte française dans la baie d'Aboukir, ces espérances, si la marine britannique n'eût contribué au salut de Saint-Jean-d'Acre, se fussent réalisées peut-être. Leur déception causa de si vits regrets a Bonaparte, que, malgré la splendeur inouie de sa destinée, malgré les innombrables faveurs que lui a prodiguées le sort, malgré tant de pages qui, dans son histoire, font pâlir les pages les plus belles de l'his-toire d'Alexandre, de l'histoire de Cesar, de l'histoire de Charlemagne, il garda toute sa vie rancune à Sidney-Smith. -Cet homme, lui a-t-on entendu dire souvent, m'a fait manquer ma fortune.

## CHAPITRE VIII.

SOMMAIRE : PROFONDE TRANQUILLITÉ DE L'É-CYPTE PENDANT LES DEUX PREMIERS MOIS DE L'EXPÉDITION DE SYRIR, -- TROUBLÉE ENSUITE SUR QUELQUES POINTS PAR LA RÉ-VOLTE DE L'ÉMIE-HADJI ET PAR L'APPARI-TION DE L'ANGE EL-HOHDHY,-HAIS PROMP-TEMENT RÉTABLIE PAR LE SEUL PAIT DU RETOUR DE BONAPARTE. -- MOYENS DIVERS QU'EMPLOIR BONAPARTE POUR ENTRETENIR LES INDIGÈNES DANS DES DISPOSITIONS PACI-PIQUES .- NOUVELLES TENTATIVES DE MOURAD-BEY .- DÉBARQUEMENT D'UNE ABMÉE DE VINCT MILLE TURCS. - BONAPARTE S'ÉLANCE A LEUR RENCONTRE, LIVRE ET CACNE LA BA-TAILLE D'ABOURIE. -- DESTRUCTION COM-PLÈTE DE L'ARMÉE ENNEMIE .- DES NOUVELLES D'EUROPE DÉTERMINENT BIENTOT APRÈS BO-NAPARTE A REPASSER EN PRANCE.

L'expédition de Syrie dura près de quatre mois. Pendant cet intervalle Desaix, nous l'avons vu, poursuivit la conquéte du Said. Il eut même achéré sa tâche, il eut confiné Mourad dans le désert de la Nuble, des les premiers jours de mars; du moins il ne lui resta des lors qua feynere les insignatores de temps en temps à faire dans la vallée supérieure du Nil.

A en eroire les rapports que Bonaparte, une fois qu'il eut mis le pied en Syrie, ne cessa de recevoir des autres généraux qu'il avait laisses en Égypte et charges en son absence de commander les provinces depuis longtemps conquises de l'Ouestanieh et du Delta, le simple soin de maintenir ces provinces dans le devoir leur aurait coûté infiniment plus de tracas et de peine que la conquête du Said n'en donna à Desaix. Il n'en était rien ; mais le général en chef avait pris sur la plupart de ses lieutenants un ascendant tel, que presque tous s'étaient habitués à ne mettre leur espoir de salut qu'en lui. Aussitôt qu'ils le virent s'éloigner d'eux , ils s'exagérèrent mille sujets d'alarme, dont leur prudence, leur zèle, leur activité, leur courage, surent d'ailleurs, quoi qu'ils écrivissent, triompher aisement. Sidney-Smith, par exemple, quand il connut le depart de Bonaparte, n'imagina rien de mieux, en même temps qu'il faisait mine de vouloir bombarder Alexandrie, que d'envoyer aux différents généraux demeurés en Egypte une espèce de circulaire dans

laquelle Il les invitait à profiter du moment où le général en chef serait occupé en Syrie, pour retourner en France eux et leurs soldats. Sidney-Smith poussait la courtoisé jusqu'à mettre ses vaisseaux à courtoisé jusqu'à mettre ses vaisseaux à est gu'il se déclassent à prendre un si sageparti. Nous n'avons pas besoin de dire qu'une démarches i insultante fui accessiliecomme elle méritait de l'être généraux ton, ou plutôt la traitéreut de folie.

En réalité, les habitants de l'Égypte se comportèrent pendant l'expédition de Syrie, pendant les deux premiers mois surtout qui suivirent l'éloignement du général en chef, comme l'auraient pu faire ceux d'une province française. Nonseulement la tranquillité publique ne fut troublée ni au Caire ni dans les autres villes principales; mais dans les campagnes même on n'ent à reprimer que des incursions d'Arabes, que des soulèvements partiels. La masse de la population, subissant de plus en plus l'influence des cheiks et des ulémas, lesquels s'étaient franchement ralliés à la cause française, demeura fidèle et soumise. Le mauvais vouloir eût-il au contraire été général, quelque rébellion sérieuse fût-elle venue à éclater, que les lieutenants de Bonaparte étaient en mesure d'y mettre hon ordre. Bonaparte, on le sait, n'avait emmené en Syrie que la moitié à peine de son armée. Il avait par conséquent laissé en Egypte des forces imposantes. Ces forces s'augmenterent tous les jours des hommes qui sortirent des hopitaux et qui allèrent grossir les troisièmes bataillons des corps : mais, nous le répétons, il n'en était pas besoin, et pendant plus de deux mois les troupes eurent plus souvent la pioche ou la truelle à la main que le fusil au bras et le sac au dos. Aussi, les fortifications du Caire, celles d'Alexandrie, de Rosette, de Ramanieh, de Damiette, de Salahieh, de Belbéis, celles encore des dif-férents points du Nil qu'on avait jugé à propos d'occuper par des tours, recurent-elles en février et en mars des ac-

croissements considérables.

Vers le milieu d'avril, comme se prolongeait l'absence de Bonaparte, comme arrivaient jusqu'au Nil de vagues rumeurs qu'arrêté depuis plusieurs semaines déjà sous les murs de Saint-Jeand'Arcei al allar! dète cerné et taillé en pièces par une armée turque qui accert rait des rives du Jourdain, les habitants de l'Egypte commencierent à se moute de l'Egypte commencierent à se moute complaisante aux perides consoils des agents de la Porte et de l'Angleterre, a porter avec moins de résignation le joug des vainqueurs, et enfin ces velleités d'indépendance ou plutôt de desorter écla-

tèrent par la révolte de l'émir-hadji. L'émir-hadji ou prince des pélerins était, on se le rappelle, un officier moitié civil et moitié militaire, chargé de commander et de protéger la grande caravane de la Mecque. Le titulaire de cette charge iouissait des priviléges et des revenus les plua importanta. Ainsi, pour suffire à l'escorte de la caravane, il avait ordinairement soua sea ordres un corps de huit à neuf cents hommes armés, dont aes revenus lui permettaient d'acquitter la solde. Avant l'arrivée des Prauçais en Égypte c'était le pacha ture résidant au Caire qui tous les ans nommait l'émir-hadii; mais pour l'année 1799 Bonaparte avait voulu le nommer lui-même. Son choix était tombé sur Mustapha-bey, lieutenant du dernier pacha, Mustapha, extremement sensible a cette distinction, avait promis une inaltérable fidélité au sultan Kébir. et Bonaparte, au moment de son départ pour la Syrie, l'avait laissé dons le Char-kieh, une des provinces du Delta, où il achevait d'organiser sa maison. Il s'v tint tranquille jusque vers l'époque de la bataille du mont Thabor; mais un émissaire de Djezzar, qui vint le trouver la veille même de cette bataille, lui persuada que les Français, bloques dans leur camp sous Acre et affaiblis par la longueur du siège, étaient perdus sans ressource. Mustapha, désesperant alors de la cause française, leva l'étendard de l'insurrection, publia, on ne sait sur quel fondement, que Bonaparte venait d'être tué en Syrie et que son armée était prisonnière du pacha de Damas, recruta, grâce n ces mensonges, d'assez nombreux adhérents parmi les Fellahs, parmi les Arabes du désert et même parmi les mameluks qui vivaient dispersés et cachés en Egypte, et se crut bientôt en état de tenir la campagne. Il se mit en effet à battre le pays entre le désert et la bran-

che orientale du Nil; il arrêta, à hauteur du village de Mit-Kramr, deux barques, dans lesquelles il massacra vingt Français et prit aix pièces de canon destinées à l'armée de Syrie, et pendant pluaieurs jours il intercepta complétement la navigation du fleuve. Le Charkieh, à part la garnison de Belbéis, chef-lieu de cette province, se trouvait fort dégarni de troupes, car le général Reynier, qui en était gouverneur, avait suivi Bonaparte avec la presque totalité de sa division; mais le général Lanusse, qui commandait une autre des provinces du Delta, accourant à la tête de cinq ou aix cents hommes, pourchossa vivement les insurgés, réussit à les atteindre, tua tous ceux qui voulurent résister, dispersa le reste, et, pour faire un exemple, brûla le village de Mit-Kramr, dont les habitants n'avaient pas craint de seconder l'attaque des deux barques françaises. L'émir-hadji fut assez heureux pour se sauver, lui quinzième, dans le désert, et gagner Jérusalem.

Sur ees entrefaites, des troubles plus sérieux éclatèrent dans une autre partie du Delta. Un homme, parti on n'a jamais su d'où, et se donnant pour l'ange El-Mohdhy, lequel, selon le Coran, vient secourir les fidèles sectateurs de la foi musulmane aux époques de grandes calamités, débarqua à Derne dans le courant d'avril, se présenta aux tribus arabes du désert de Barca, et leur annonça, avec l'assurance d'un illuminé ou d'un imposteur, qu'Allah lui avait conflé la divine mission d'exterminer les Français dont la présence souillait l'Égypte. Il commenca par faire d'abondantes largesses autour de lui, en disant que c'était l'or du ciel qu'il distribuait , et bientôt, moyen plus sûr encore de recruter des partisans, il se prétendit armé du pouvoir d'accomplir des miracles. Il soutint que, comme son corps était immatériel, quoique visible et tangible, il vivait de sa propre substance, c'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin de manger pour vivre. En effet, il ne mangeait pas. Du moins, le soir, à l'heure de la prière, la foule, émerveillée, le voyait tremper simplement ses doigts dans une jatte de lait, puis les passer sur ses lèvres, et c'était, à l'en croire, la

seule nourriture que par une grace spe-

ciale du Prophète il lui füt nécessaire de prendre. Il ajoutait que, dépouillé de toute espece de vêtement, les balles des Français, foin de l'atteindre, retournarient sur ces mécréants, et que quelques grains de poussière par lui jetés devant leurs canons paralyseraient, non-seulement pour lui-même, mais encore pour quiconque consentirait a le suivre,

'effet de leur formidable artillerie. Par ces libéralités, par ces prétendus miracles, par ces grossières impostures, l'inconnu recruta en peu de temps cinq ou six cents fanatiques parmi les tribus du désert, s'avança avec eux jusque sur les terres de l'Égypte, pénétra dans le Bahireh proprement dit, la province même où commandait Lanusse, et profita de l'absence du général pour accroître le nombre de ses adherents, qui bientôt s'éleva à trois ou quatre mille; puis, à la tête de cette espece d'armée, qui ravageait tout sur son passage, il se présenta dans la nuit du 24 au 25 avril devant la ville de Damanhour, qui n'était defendue que par un détachement de soixante hommes de la legion nautique. L'ange, après avoir promis aux siens une facile victoire, leur ordonna de penétrer dans la place. Vainement les malbeureux marins, presque surpris, opposèrent-ils à l'assaut de ces furieux une résistance héroïque : obligés à la fin de chercher refuge dans une mosquée, ils accablaient encore d'un feu terrible leurs ennemis, lorsque l'ange fit incendier l'édifice. En cinq minutes les flammes eurent étouffé, eurent dévoré

les soixante Français... Le lendemain, le chef de brigade Lefebvre, qui occupait Ramanieh avec une garnison de deux cent cinquante hommes, en laissa cinquante dans le fort, et partit avec les deux cents autres pour reprendre Damanhour. L'ange ne craignit pas de marcher à sa rencontre, et l'affaire s'engagea bientôt. Comme parmi les insurgés il n'y en avait que cinq ou six cents qui portassent des fusils, Lefebvre crut qu'après avoir culbuté cette troupe qui marchait en avant, il verrait les autres, qui ne portaient que des bâtons, s'enfuir aussitôt à la débandade. Il attaqua donc avec vigueur les hommes armes de l'ange; mais au moment où le feu était le plus vif, il vit des colonnes de Fellahs jeter leurs bâtons, déborder ses flancs, le prendre en queue et l'assaillir par des flots de poussière. Ainsi assailli, ainsi cerné par des forces supérieures, tout ce que pouvait Lefebvre était de se dégager. Il y parvint après avoir perdu quelques hommes et en avoir tué un plus grand nombre à l'ennemi, se replia sur Ramanieh, se renferma dans le fort, et se prépara à s'y défendre jusqu'à la dernière extrémité si l'ange osait le poursuivre. L'ange n'eût, pas demandé mieux; mais il en fut empêché par les murmures et les vifs reproches qui, après le combat, s'élevèrent de tous les rangs des siens. Il avait dit que les balles françaises n'atteindraient aucun de ses sectaires, et cependant nombre d'entre eux venaient d'être tués ou blessés. L'ange se disculpa au moyen de diverses citations du Coran; il soutint qu'aucun de ceux qui avaient marché pleins de confiance en ses promesses n'avait trouvé la mort, n'avait même reçu de blessures, mais que les lâches qui avaient reculé, parce que leur foi n'était pas entière, avaient été punis par le Prophete. De pareilles explications, qui auraient dû ouvrir les yeux sur son imposture, affermirent au contraire son autorité. Il régna dès lors à Damanhour. il régna dans les districts envirounants, et ses émissaires se répandirent nonseulement dans tout le Bahireh, mais encore dans plusieurs des provinces circonvoisines.

Cependant, à la nouvelle du désastre de Damanhour, et pour renforcer Lefebvre, le général Marmont, gouverneur d'Alexandrie, avait aussitôt fait partir un bataillon de la quatrième légère, trois compagnies de grenadiers et deux pièces de canon. Dans la matinée du 28, l'officier qui commandait ce détachement rencontra, comme il n'etait plus qu'à une lieue de Ramanieh, les hordes d'El-Mohdhy qui s'avançaient vers cette ville. N'ecoutant que son courage, et ne tenant aucun compte de l'énorme supériorité des forces ennemies, il attaqua sur-le-champ; mais, après un combat de cinq heures, après des pertes assez graves, il dut, accablé par le nombre, ordonner la retraite; et, par une faute nouvelle, au lieu d'aller tendre la main. à Lefebyre, il reprit la route d'Alexan-

Si Marmont n'eût craint pour Alexandrie même, il se fût porté de sa personne, avec une partie de la garnison de cette ville, au secours de Lefebvre; mais il envoya ordre au commandant de Rosette de diriger le plus tôt possible trois cents hommes et quatre pieces de canon vers Ramanieh. Ce renfort parvint sans accident à sa destination. Lefebvre, en se voyant à la tête de cinq cents hommes et d'une artillerie convenable, se crut en mesure d'attaquer victorieusement El-Mohdhy, et marcha le 2 mai à sa rencontre. Il le rencontra le jour suivant au village de Sanhour, qui s'avançait de son côte à la tête d'environ quatre mille cavaliers et quinze mille fantassins. Cette masse énorme de combattants n'effraya point Lefebyre, qui, plein de confiance en la valeur et la discipline de sa troupe, engagea le premier le combat. L'action fut encore terrible, et dura plus de sept heures. L'ange avait pris la précaution de rappeler à ses soldats que tous reux qu'ils verraientatteints par le fer ou le feu des infidèles étaient des hommes d'une foi peu robuste et qui avaient besoin de cette éprenve expiatoire pour mériter la palme du martyre. Aussi, ces gens crédules, convaincus que c'était Allah qui leur avait parlé par la bouche de leur chef, combattaient avec une fureur aveugle, avec un dédain complet de la vie, et ne faisaient attention ni aux blessés ni aux morts qui succombaient dans leurs raogs. Les Français, formés en bataillon carré, suivant leur tactique habituelle, se portaient successivement sur les divers pelotons ennemis, et, sans se laisser jamais entamer, répandaient partout le carnage. Peut-être enfin eussent-ils forcé les rebelles à lâcher prise, si l'ange lui-même ne se fût avisé d'un moyen assez ingénieux pour gêner les manœuvres de ses adversaires et les contraindre à quitter le terrain sur lequel ils combattaient. On touchait à l'époque de la moisson, et les différentes productions céréales du pays couvraient la campagne. El-Mohdhi imagina de prendre sur les Français l'avantage du vent, et sit mettre le seu aux récoltes sur plusieurs points de l'immense plaine où l'action était engagée. Mais pour échapper à l'incendie, pour fuir surtout la fumée qui leur venait dans les veux. nos soldats se jeterent dans un champ

d'oignons encore verts, où la flamme ne pouvait plus les atteindre; et de ce champ ils continuèrent à canonner et à fusiller l'ennemi. L'ennemi ripostait nonseulementà la fusillade, mais aux boulets même, car il possédait une pièce de huit, qu'il avait prise à Damanhour et placée sur un traîneau attelé de bœufs, parce que dans sa première fureur il en avait brûlé l'affut. Cette lutte acharnée se prolongea jusqu'au soir. En voyant le jour disparaître, les Français, harassés de fatigue et manquant presque de munitions, songerent à se retirer; mais pour effectuer leur retraite il leur fallait tenter un dernier effort, s'ouvrir un passage à travers la foule immense qui les environnait. Lefebvre disposa son artillerie aux quatre angles de son carré, fit croiser les baionnettes, passa sur le ventre des Arabes, et regagna Ramanieh sans a voir perdu plus de cinquante ou soixante hommes. L'ange en avait trois ou quatre mille hors de combat.

Loin d'être découragé, il enroya, des le lendemain 4, un fort détachement pour tâcher de surprendre Rosette, qui se trouvait presque dégaraite de troupes, pensisi-il, depuis que les trois quarts de la garnison à étalient portés au secours de Lefebrre. Quant à lui, il resta à Dasa place d'arrose, pour y attendre les renforts que ses nombreux agents jui recrutiseut dans toutes les provinces de

l'Égypte.

Mais, bientôt rassuré pour Alexandrie, Marmont avait eu soin de rétablir au complet la garnison de Rosette. Lors donc que les insurgés se présenterent devant cette ville, l'officier qui la commandait ne craignit point de sortir à leur rencourte, et les tailla en pièces. Le moment approchait où El-Alohdhy lui-même allait se voir trahi par la for-

tune.
Le 5 mai, après avoir châtié les folles tentatives de l'emir-hadji et fait rentre la province de Charkieh dans le devoir, le general Lanusse, qui n'ignorait se que des troubles plus sérieux avaient, pendantson absence, éclair dans son propagouverneum, reprendit en Louie passeur de la compagnation de la compagn

province de Garbieh, arrivé depuis le matin avec un renfort de cinq cents hommes qu'il amenait au secours de Lefebvre. On sait que Lefebvre en avait autant, et que la colonne de Lanusse était de la même force. Réunissant aussitôt les trois troupes en une seule, Lanusse se mit dès le soir en marche sur Damanhour. Parvenu le 10 devant cette ville, il y pénétra après avoir culbuté tout ce qui voulut lui opposer résistance. Nos soldats étaient exaspérés an delà de tonte expression. Le désir de venger leurs soixante compagnons de la légion nautique, dont les dépouilles étaient encore sous leurs yeux, leur fit massacrer impitoyablement tous les révoltés qui tombérent en leur pouvoir. Les habitants de Damanhour ne furent pas épargnés davantage. Ils avaient tous embrassé la cause de l'ange, et donné l'exemple de l'insurrection au reste de la province : hommes, femmes, enfants, tout fut passé au fil de l'épée, et la ville, livrée aux flammes , n'offrit bientôt plus qu'un bideux monceau de ruines, de ceudres et de cadavres.

Vers le milieu de la journée, El-Mohdhy, profitant de l'ardeur avec laquelle ses fantassins et les habitants tenaient encore, avait pris la fuite avec toute sa cavalerie. Il put se retirer, sans être inquiété, dans la partie supérieure du Bahireh; mais après la destruction de Damanhour, Lanusse s'attacha à sa poursuite, et l'atteignit le 20 sur la limite de la province. Les rebelles furent de nouveau taillés en pièces, et le fauteur de la rébellion, l'homme qui se disait l'envoyé d'Allah, qui se eroyait ou voulait se faire croire invulnerable, fut luimême atteint d'un coup de feu qui le coucha mort sur le champ de bataille. Il semble que cette fin toute vulgaire de l'ange El-Mohdhy aurait du renverser immédiatement l'échafaudage de sa mission divine; mais quoi de plus difficile que de calmer des têtes exaltées par le fanatisme! Les rebelles restèrent persuadés que leur chef n'était point anéanti. qu'il était simplement remonté au ciel . et qu'il allait du haut de la céleste demeure diriger avec plus de certitude les coups des vrais croyants. Tons ceux qui avaient survécu aux massacres du 10 et du 20 demeurèrent donc en armes, se répandirent par petits pelotons sur les rives du Nil, et troublèrent assez lougtemps encore la tranquillité des

provinces du Delta. Sans aucun doute, ces monvements insurrectionnels étaient fomentés par les agents de la Turquie, et avaient pour but, tandis que la seconde armée turque s'organisait a Rhodes, de faciliter aux mameluks répandus sur les frontières du Said ou réfugiés en Syrie, les movens de venir la rejoindre des qu'elle aurait mis le pied sur le sol égyptien. La preuve en est que dans les premiers jours de mai, c'est-à-dire des que la nouvelle de l'insurrection des provinces du Charkieh et du Bahireh leur fut parvenue, Mourad et deux autres beys qui avaient suivi sa fortune, désespérant d'ailleurs de tronver en défant la vigilance de Desaix, quittèrent la Grande-Oasis, où ils avaient leur quartier général, pour aller tendre la main aux insurgés du Delta. Tandis que Mourad filait par la rive gau-che du Nil, Elfi et Osman, les deux autres beys, descendirent entre la rive droite du fleuve et la mer Rouge. Mourad, qui avait avec lui quatre ou cinq cents mameluks, s'était déjà avance iusqu'à la hauteur des Pyramides, et se flattait d'être bientôt rallie par deux ou trois mille Arabes du désert du Babireh, lorsque la nouvelle de la reprise de Damanhour par Lanusse et du grave échec de l'ange Él-Mohdhy vint lui ravir toutes les esperances qu'il avait conçues de ce côté. Harcelé d'ailleurs par Davoust, que Desaix avait lancé à sa poursuite, il lui fallut s'enfoncer au loin dans les sables. Toutefois, au lieu de remonter ensuite vers le Said, il se dirigea, par la vallée du Barh-el-Belama ou Fleuve sans eau, vers le golfe Arabique, et placa son camp près des lacs Natrons, pour y attendre le débarquement de l'armée de Rhodes, qui était annoncé comme fort prochain. Elfi et Osman, avec trois cents autres mameluks, un millier de fantassins et de nombreux chameaux portant leurs femmes et leurs richesses. atteignirent dès la fin de mai l'oasis de Sebabiar; mais ils s'y arrêterent dans l'espoir qu'Ibrahim quitterait tôt ou tard la Syrie pour venir les rejoindre, et qu'alors ils pourraient pénétrer tous

ensemble dans l'Égypte inférieure, se

porter vers la plage d'Aboukir, où, disait-on, devaient aborder les Turcs.

Ainsi, révolte d'une partie du Delta et retour offensif des principaux beys, réapparition probable de l'armée vaincue aux champs du mont Thabor et desceute certaine d'une seconde armée ennemie sur le littoral égyptien, état critique de la France, qui pour la seconde fois se trouvait aux prises avec la plupart des puissances de l'Europe, et sur ce chanitre ignorance presque absolue des évenements depuis trois ou quatre mois; tels étaient les différents motifs d'alarme qui le 14 juin 1799, tandis que Bonaparte rentrait solennellement dans la capitale de l'Égypte au milieu des trophées de la campagne de Syrie, devaient troubler la joie de son triomphe. Mais quelle que fût la gravité des circonstances, Bonaparte, on le sait, n'était point homme à s'abandonner au découragement. Le péril semblait toujours, au coutraire, stimuler son courage, son activité, son génie...

Bonaparte s'occupa d'abord du soin de réorganiser ses cadres. Il semblait difficile, impossible même, que, ne recevant, depuis plus d'une année qu'il occupait l'Egypte, ni recrues ni renforts de la mere-patrie, il parvint à combler les vides que la peste, plus encore que le fer de l'ennemi, venait de laisser dans les rangs des einq divisions d'infanterie et de cavalerie qu'il avait conduites jusque sous Saint-Jean-d'Acre; mais grace aux ressources locales qu'il s'était créées de longue main, grace au zele que ses lieutenants mireut à le seconder, il put suffire à tout. En peu de jours, il sut donner à ses troupes une organisation nouvelle, les mettre à même d'entreprendre de nouveaux travaux, les répartir enfin de manière à faire partout face aux dangers de la situation. En peu de jours le soldat, bien reposé, bien vêtu, bien nourri, retrouva, nous ne dirons point son courage, qu'il n'avait jamais perdu, mais sa gaieté, mais son euthousiasme, et appela de ses vœux les plus ardents l'occasion de courir à de nouveaux combats, à de nouvelles victoires

Au 30 juin, le général Junot gardait avec six ceuts hommes le fort de Katieh; six ceuts autres, sous les ordres de l'adjudant-genéral Cambis formaient la garnison du fort d'El-Arisch; six cents autres encore étaient alles grossir celle d'Alexandrie, où le général Marmont commandait toujours, et un quatrième détachement d'égale force avait rejoint la colonne à la tête de laquelle le général Lanusse achevait de disperser les débris de la bande de l'imposteur El-Mondhy. A la même date, les genéraux Kleber, Menou, Reynier, avaient établi leur quartier général à Damiette, à Rosette, à Belbéis, et leurs divisions occupaient les provinces dont ces villes sont les chefs-lieux. Les généraux Destaing et Murat marchaient à la rencontre de Mourad, qui avait toujours son camp dans la vallée des lacs Natrons ; le général Lagrange se portait, de son côté, sur l'oasis de Sebabiar ; puis, comme les mouvements de ces divers corps avaient un peu dégarni le Caire et le pays environnant, le général Desaix recevait ordre de concentrer peu à peu ses troupes et de se rapprocher des frontières de la Haute et de la Moyenne Egypte, de mauière à pouvoir au besoin protéger la capitale. Enfin, comme il semblait présumable que les Turcs ne choisiraient pas d'autre point de débarquement que la plage d'Aboukir, laquelle s'étend, on le sait, d'Alexandrie à Rosette, Bonaparte, dans cette persuasion bien fondée, chargeait le général d'artillerie Dommartin d'aller mettre les forts de cette partie de la côte dans un état respectable de défense.

Independamment de ces différentes mesures militaires, Bonaparte adressa de nouvelles proclamations aux habitants de l'Égypte. Il était , leur disait-il , dans le secret de leurs plus intimes pensées, lisait dans leurs cœurs comme dans un livre, devinait leurs desseins à l'instant où ils les formaient, et par conséquent les invitait à s'abstenir de toute tentative ulterieure d'insubordination. Malheur à eux s'ils tramaient encore le moindre complot contre les braves de l'Occident | La colère et la vengeance du sultan Kébir seraient terribles. Mais s'ils se tenaient en repos ou se hâtaient de rentrer dans l'ordre, le favori de la Victoire continuerait à se montrer clément et miséricordieux, il tôcherait d'allèger de jour en jour le poids des impôts, il honorerait et protegerait de plus en plus la religion du Prophète. Le genéral en chef s'etendit beaucoup sur ce dernier point, car il savait que le mobile religieux était un des plus energiques qu'on puisse faire agir auprès des Orientaux. Il alla, dans le zele et la ferveur qu'il affectait pour l'islamisme, jusqu'à déclarer qu'il abjurait le dogme de la trinité divine, qui passe, en effet, pour une hérésie aux yenx d'un vrai crovant, et ne professerait à l'avenir que le dogme de l'unité, qui est au contraire le principe fondamental du mahométisme. Enfin, il promit solennellement de bâtir à ses frais une grande et belle mosquée dans la capitale. Il en avait déjà choisi la place, déjà arrêté le plan : il l'éleverait en face de son palais même, et en ferait, par la magnificence de l'architecture, par la richesse des dotations, la rivale de Sainte-Sophie de Constanti-

Ces publications étranges, ces nienaces jointes à ces promesses, produisirent d'excellents effets, et la tranquillité la plus profonde régna bientôt dans toute l'Egypte. L'insurrection du Bahireh ne cessa toutefois qu'après avoir été fatale à un des meilleurs généraux de l'armée française. Dans les premiers lours de juillet, Dommartin, que Bonaparte envoyait hispecter l'armement des côtes, descendait le Nil dans une felougue armée de plusieurs canons et montée ou escortée par soixante et quelques hommes. La baisse des eaux avait rendu la navigation très-difficile, et le bâtiment, malgré les efforts des gens de l'équipage, n'avançait qu'avec beaucoup de lenteur. Aussi, des qu'on entra dans la province où le soi-disant El-Mohdhy avait préché la révolte, quatre ou cinq mille Arabes, qui, après sa mort même, crovaient encore à la divinité de sa mission, accoururent dans l'espoir d'arrêter aisément la felouque et de la piller. En un instant ils l'eurent assaillie; mais Dommartin, quelle que fût la disproportion de ses forces, ne craignit pas de leur tenir tête, et cinq heures de suite Il les repoussa. Au bout de ce temps, dix de ses hommes avaient peri, quarante-cinq autres étaient hors de combat, et il n'en restait plus qu'une dizaine de valides; lui-même avait reçu quatre blessures et les assaillants se jetaient à l'eau pour prendre la felouque à l'abordage. Que faire en un moment si critique? Deià, pour ne pas tomber vivant au pouvoir d'un ennemi dont il connaissait la férocité, Dommartin s'approchait du magasin qui renfermait les poudres, et se disposait à v mettre le feu avec un pistolet aussitot que les Arabes sauteraient dans la felouque; mais la fusillade des dix ou douze de nos soldats qui luttaient encore ne permit point aux Arabes d'aborder. Cette fusillade bien nourrie ne cessa jusqu'au soir de porter la mort dans leurs rangs épais, et les obligea enfin à battre en retraite. Dégages par cette héroïque résistance, Dommartin et son escorte poursuivirent leur route au milieu des innombrables cadavres qu'entrafnait le Nil, et parviurent à gagner Rosette sans autre accident. Toutefois, l'intrépide général d'artillerie ne devait pas survivre à cette glorieuse journée. Affaiblipar tout le sang qu'il avait perdu. privé même en partie de l'usage de sa raison à la suite de la terrible épreuve qu'il venait de subir, il mourut bientôt du tétanos.

Des circonstances à peu près pareilles faillirent causer également la perte du contre-amiral Ganteaume. Le contreamiral avait reçu de Bonaparte l'ordre de se rendre à Alexandrie pour mettre en état de défense tous les bâtiments de guerre que renfermait le port de cette ville, dans le cas où la flotte ennemie qui devait amener la seconde armée turque essayerait d'y pénétrer. Il avait quitté le Caire cing jours après Dommartin, et descendait le Nil sur un canot armé, que suivaient quelques barques légères. Cette escadrille portait cinquante hommes d'équipage et tout un bataillon d'infanterie; elle n'en fut pas moins, des qu'elle penetra dans la province de Bahireh, assaillie par ces mêmes Arabes auxquels Dommartin et ses compagnons n'avaient échappé qu'avec taut de peine. Ganteaume et les siens étaient resolus aussi à se défendre jusqu'à la dernière extrémité; mais un secours inattendu leur arriva. Au bruit de la fusillade. au bruit des coups de canon tirés par le canot, la colonne du général Lanusse, qui précisément poursuivait la troupe par laquelle l'escadrille venait d'être attaquée, accourut sur les bords du Nil. et sa vue seule suffit pour jeter l'épouvante parmi les Arabes. Tandis que l'escadrille en profitait pour continuer son chemin, Lanusse, tombant sur les rebelles, massacra les uns et força les autres à s'enfoncer dans le désert. Ganteaume parvint à Alexandrie sans plus être inquiété, et le dernier coup frappé par Lanusse acheva la pacification de la

province. Pendant ee temps, Lagrange d'une part, Destaing et Murat de l'autre, accomplissaient avec autant de zele que de honheur les missions que nous avons vu Bonaparte leur confier. Le général Lagrange, parti du Caire le 4 juillet avec une brigade d'infanterie et la moitié environ du régiment des dromadaires, se porta en toute hâte vers l'oasis de Sébabiar, et srriva dans la nuit du 9 au 10 en présence de l'ennemi. Il manœuvra avec tant d'habileté, qu'il cerna le camp des deux heys et prit leurs chameaux, leurs familles, leurs richesses; Osman et une centaine de mameluks furent tués. Elfi et les autres s'éparpillèrent dans le désert, puis regagnèrent la Nubie. Instruit de leur déroute, Ihrahim, qui venait les joindre, jugea prudent de ne point dépasser Gazah. Quant à Mourad, attaqué le 11 près des lacs Natrons, il essaya à peine de lutter contre les forces supérieures des généraux Destaing et Murat. Dès qu'il eut perdu cinquante ou soixante de ses cavaliers, il lâcha prise, et chercha avec le reste son salut dans la fuite. Vivement poursuivi, n'ayant d'ailleurs aucune nouvelle de l'armée turque qui devait débarquer à Aboukir (les vents contraires la retenaient à Rhodes depuis plusieurs semaines), il aima mieux remonter vers la Haute-Egypte que se rapprocher davantage du littoral, et viut dans la soirée du 13 camper non loin des Pyramides. ll monta, dit-on, sur la plus haute, et là, une lunette à la main, demeura, tant que les derniers rayons du jour le lui permirent, à considérer son palais du Caire et sa maison de plaisance de Giseh. Naguère un des souverains de l'Égypte, il était maintenant traqué comme une bête fauve; naguere un des chefs de cette brillante milice des mameluks qui passait pour invincible, il ne commandait plus maintenant qu'à quelques centaines d'hommes misérables, découragés, fugitifs!

Dans la matinée du 14, dès qu'il fut averti du voisinage de Mourad, Bonaparte, espérant le saisir, quitta le Caire avec ses guides à pied et à cheval, les grenadiers des dix-huitième et trentedeuxième demi-brigades, une division du régiment des dromadaires et deux pièces d'artillerie; il arriva le soir même aux Pyramides, y bivouaqua avec sestronpes, et le lendemain 15, dès la pointe du jour, se dirigea vers l'endroit où il soupçonnait que Mourad avait établi son camp. Vain espoir : le bey, sachant qu'on venait à sa rencontre, avait profité de la nuit pour s'enfoncer, suivant sa coutume. dans le désert. On s'élança sur ses traces, mais on ne put que lui prendre encore quelques chameaux, que lui tuer encore quelques hommes.

Au moment où Bonaparte se disposait à retourrer au Caire, il vit arriver à bride abstute un courrier que lui expédiait Marmont. Ce ourrier était porteur d'une dépéche datée du 13 au soir, dans alaquelle le gouverneur d'Alexandrie annonçait au général en chef qu'une flotte de cent treize voiles, dont treize vaisseaux de soixante-quatorze, neuf frégates, dir-sept chaloupes canomières et soixante-quatorze bâtiments de transport, venait d'entrer dans la rade d'A-

boukir.

Nul doute que cette flotte n'amenat snr la côte égyptienne l'armée ottomane que les vents contraires avaient si longtemps retenue dans les eaux de l'ile de Rhodes; peut-être même, car le Tigre et le Thésée n'étaient pas les deux seuls vaisseaux anglais qui en fissent partie, peut-être amenait-elle également une armée anglaise. Nul doute non plus que l'ennemi. d'après le mouillage qu'il venait de choisir, et d'après la nature des localités, ne comptåt opérer son débarquement sur la presqu'ile qui forme la rade où l'escadre française avait été détruite au mois d'août 1798. Or, cette presqu'île etroite. qui s'avance entre la mer et le lac Madieb, était défendue par un fort. Ce fort, écrivait Marmont, était bien armé, bien approvisionné; il avait quatre cents bonimes de garnison, et pour commandant un officier des plus braves ; il tiendrait au moins cinq ou six jours quand même il ne serait pas secouru. Cinq ou six iours!... Il n'en fallait pas davantage à

Bonaparte pour aller, sinon s'opposer au débarquement des Turcs, du moins fondre sur eux pendant qu'ils seraient encore occupés autour du fort, et les empêcher, fussent-ils soutenus par des troupes anglaises, de mettre le pied hors de la presqu'lle. C'était une distance de quarante à quarante-cinq lieues à franchir; mais combien de fois et avec quel succes Bonaparte n'avait-il pas fait. de ces marches extraordinaires en Italie! Bonaparte se hâta donc de regagner le Caire, y arriva dans la soirée même du 15, et n'eut besoin que de la nuit pour arrêter toutes ses dispositions. Des l'instant où lui était parvenue la dépêche de Marmont, il avait résolu non-seulement de marcher en personne, mais d'emmener avec lui la presque totalité de ses forces, c'est-à-dire de ne laisser sur ses derrières que les troupes strictement indispensables pour garder les places, contenir les mécontents, surveiller les mameluks et les Arabes. Tel était encore l'effectif puissant de l'armée française au 15 juin 1799, telle était son habile répartition dans les différentes provinces de l'Egypte, que vingt-cinq mille hommes, dont plus de trois mille d'excellente cavalerie, et soixante pièces de campagne bien attelées, allaient s'ébranler au premier signal et converger sur Aboukir.

Rarement Bonaparte déploya plus d'activité qu'en cette circonstance. La nuit du 15 au 16 était à peine écoulée, que déjà un parc d'artillerie, dejà les divisions Murat, Lannes, Rampon, quittaient le Caire et filaient vers le littoral. Déjà des courriers portaient à Kléber, à Reynier, à tous les généraux qui commandaient les provinces de la Movenne ou de la Basse-Egypte l'ordre de restreindre autant que possible les garnisons des villes et des forts, et de se diriger, avec toutes celles de leurs troupes qui deviendraient ainsi disponibles, vers Alexandrie ou vers Rosette, les deux points qui semblaient le plus exposés aux attaques des Turcs. En même temps, des instructions étaient expédiées à Desaix pour qu'il évacuât la Haute-Egypte et se rabattit sur le Caire dans le plus bref délai, car jusqu'à son arrivée la garnison de la capitale, en y comprenant les malingres et les dénôts. allait se trouver réduite à huit ou neuf cents hommes. Desaix, au besoin, pousserait sa cavalerie au delà du Caire même. Enfin, le jour n'avait pas encore reparu, que Bonaparte, quittant lui-même le Caire, s'élançait à marches forcées vers Alexandrie. Avant son départ il avait convoqué les membres du grand divan, et les avait invités à rédiger une proclamation dans laquelle ils ferajent connaître aux babitants de la capitale et des provinces que, malgré le mouvement général de l'armée française vers la côte, le sultan Kebir ne songeait nullement a évacuer l'Égypte; qu'au contraire il était constant dans ses sollicitudes pour elle, et qu'après avoir quelques mois auparavant franchi le désert pour aller détruire une première armée turque qui venait la ravager, il courait maintenant, pour lui éviter encore les calamités toujours inséparables de la guerre, en exterminer nne seconde, qui allait débarquer à Aboukir..

Bonaparte avait donné rendez-vous à ses divers lieutenants au bourg de Ramanieh: c'était un point intermédiaire entre Aboukir et Alexandrie, où il se proposait de concentrer d'abord ses forces, et d'où il manœuvrerait ensuite selon les circonstances. Il y arriva le 19, et y trouva une nouvelle dépêche.

Que s'était-il passé du 13 au 19? Dès la soirée du 13, les Turcs avaient commencé leurs préparatifs de débarquement. Dès le lendemain 14, malgre le fort qui s'élevait sur la presqu'île, les Turcs y étaient descendus sans peine. Bonaparte, depuis plus d'un mois, dans la prévision d'une descente, avait enjoint au général Marmont de perfectionner la défense du fort, et de raser le village d'Aboukir, roupé tout autour. Mais, comme le village avait de bonnes maisons qui servaient de cantonnement aux troupes, Marmont, prenant sur lui de le conserver, avait simplement fait établir une redoute pour le protéger du côté de la terre. Faute immense, car la redoute, n'occupant pas toute la largeur de l'istbme, ne présentait pas un onvrage fermé, et la destinée du fort se trouvait associée à celle d'un simple ouvrage de campagne! Aussi, qu'étaitil arrivé? Les Tures avaient debarqué avec bardiesse, avaient abordé les retranchements le sabre au poing, les avaient enlevés en un clin d'œil; puis, bientôt

maîtres du village d'Aboukir, dont ils avaient égorgé la garnison, ils avaient commencé le siège du fort. Marmont, le 14, s'était élancé d'Alexandrie avec douze cents hommes et cina pièces de canon pour s'opposer au débarquement de l'ennemi et porter secours aux troupes d'Aboukir; mais chemin faisant il avait appris que les Turcs en nombre considérable occupaient déjà la presqu'île, assiégeaient dejà le fort, et il n'avait pas osé tenter de les jeter à la merpar une attaque audacieuse. Il était revenu s'enfermer dans Alexandrie et les avait laissés prendre tranquillement possession de la presqu'île. Le 15 le fort, dont le comman-dant avait péri dès la veille, avait été obligé de se reudre. Mais du 15 au 19 les Turcs, chose extraordinaire, n'avaient fait, n'avaient cherché à faire aucun

progrès. Les Tures, au nombre de dix-buit à vingt mille, étaient tous fantassins il est vrai, mais ce n'étaient point de misérables fellahs tels que ceux qui composaient l'infanterie des mameluks ; c'étaient de braves janissaires, portant un fusil sans baïonnette, le rejetant en bandoulière sur leur dos quand ils avaient tiré, puis s'elancant sur l'ennemi le pistolet ou le sabre à la main. Ils avaient une artillerie nombreuse et bien servie; enfin ils étaient dirigés par des officiers anglais. à la tête desquels Sidney-Smith luimême. Cependant, des leur débarquement ou après la prise du fort d'Aboukir, au lieu de marcher sur Alexandrie ou sur Rosette, ils s'étaient mis à occuper militairement la presqu'île, à tracer une double ligne de retranchements de chaque côté de la redoute française, à se fortifier en un mot comme s'ils avaient eu peur d'être enlevés par un coup de main ou qu'ils ne fussent venus en Égypte que pour se faire assiéger dans leur camp. Quelle était la cause de cette inactivité? Selon les uns, Mustapha, pacha de Rhodes, qui commandait l'armée turque, attendait une armée anglaise veuant de Mahon; suivant les autres, il attendait simplement l'arrivée de Mourad : mais c'était là un point plus capital encore. Comptant que Mourad lui améherait ses mameluks, comptant qu'entraînes par l'exemple les Arabes du Bahireh lui fourniraient des moyens

de transport, Mustapha n'avait embarqué ni cavalerie ni attelages. Or, Mourad regagnait le désert après avoir tenté inutilement de se rapprocher du littoral, et les Arabes étaient contenus par la présence de l'armée française. Pendant ce temps Mustapha, qui n'avait ni cavalerie ni artillerie attelée (car la flotte ne portait que deux ou trois cents chevaux appartenant aux officiers d'infanterie, et ces officiers avaient du après le débarquement se former eux-mêmes en escadrons pour garder les avant-postes), Mustapha n'osait, dit-on, s'avancer vers Alexandrie, qu'il savait fortifice puissamment et armée d'une artillerie immense. Quoi qu'il en soit, le général en chef français sut mettre à profit l'imprudente hésitation de son adversaire.

Le 21, après avoir fait une halte de quarante-huit heures à Ramanieh, Bonaparte, voyant que les Turcs ne bougeaient toujours pas pour venir à lui, résolut de marcher à eux, ou du moins de se rapprocher de manière à mieux surveiller leurs mouvements. Il chercha donc une position d'où il pût à la fois, et les assaillir avec avantage si l'envie leur prenait enfin de chercher à envahir le Delta, et, siau contraire ils persistaient à demeurer autour d'Aboukir, les resserrer dans l'istlime, leur couper toute communication avec le pays, les priver des secours qu'ils espéraient de la part des mameluks et des Arabes. Cette position, le village de Birket-Haïtas, situé à la tête du lac Madieh, semblait la lui offrir. Il jugea bon de la prendre; et tandis que ses colonnes allaient l'occuper il transporta lui-même son quartier général Alexandrie. Depuis son arrivée en Égypte, Bonaparte n'avait pas remis le pied dans cette ville. Il était curieux de la revoir après plus d'un an, et surtout il voulait s'assurer par ses yeux si les travaux qu'il avait ordonnés à plusieurs reprises pour la défense de la place avaient été consciencieusement exécutes. Il les examina en détail, et se déclara satisfait de leur exécution. Mais s'il donua de publics éloges au colonel du génie Crétin, qui les avait dirigés, s'ille promut au grade de général, il reprimanda vivement Marmont de ne point s'être opposé au débarquement des Turcs, et d'a-

voir abandonné le poste d'Aboukir à ses

propres forces. Marmont essaya de s'excuser sur ce qu'il u'avait que douze cents hommes pour repousser dix-huit ou viugt mille Tures. — Douze cents hommes! c'en était asses, interrompit Bonaparte, pour aller jusqu'a Constantinople.

Deux jours se passèrent encore, et Mustapha continuait à rester immobile. Dans la soirée du 23, Bonaparte, impatient d'agir, revint vers ses troupes, et leur fit faire un nouveau pas en avant. Il les poussa pendant la unit jusqu'aux villages de Cafr'sinn et de Bedah, où elles n'étaient plus séparées des Turcs que par deux heures de marche, et le lendemain 24 il envoya reconnaltre exactement la position ennemie. La sécurité des Turcs était si parfaite, ils soupçonnaient si peu l'approche de l'armée française et se gardaient si mal, qu'on s'avanca jusqu'au pied de leurs ouvrages, et qu'on put à loisir eu opérer la reconnaissance. Ils occupaient le foud de la presqu'île, et la fermaient par uue double ligne de troupes, par une double ligne de retranchements élevés avec soin et garnis d'une excellente artillerie. A une demi-lieue en avant du village d'Aboukir s'étendait la première de ces ligues. La droite en était formée par un mamelon de sable que baignait la mer. A six cents mètres du mamelon était un hameau qui en formalt le centre. Un long boyau qui reliait ce hameau au lac Madieh en formait la gauche. Il v avait deux mille hommes au mamelon de droite et deux mille hommes derrière le boyau de gauche; il v en avait trois ou quatre milleau centre pour garder le hameau. Des chaloupes canonnières avaient été introduites dans le lac, et flanquaient l'intervalle de la première à la deuxième ligne. Cette deuxième ligne était à six cents mêtres en arrière du hameau dont nous venons de parler, à trois cents en avant du village même d'Aboukir. Au centre s'élevait la redoute établie par les Français; des mamelons de sable qui s'appuyaient au lac en constituaient la gauche, et un boyau qui reliait la redoute à la mer, la droite. C'était derrière cette seconde ligne que Mustapha avait placé son camp principal et le gros de ses forces. La flotte était mouillée en rade, à une lieue et demie du rivage.

Bonaparte, à qui la plupart de ces détails furent connus dans la nuit du 24 an 25, concut l'espoir de surprendre les Tures: mais sa marche avait été si raoide, les distances qu'avaient à parcourir la plupart de ses troupes étaient si grandes, qu'il n'avaitencore autour de lui que les divisions Lannes, Rampon et Murat, six mille hommes à peiue. Néanmoins, il se met à leur tête avant le jour, arrive au lever du soleil en vue des retranchements ennemis, et forme aussitôt ses colonues d'attaque. Sans doute il ne va point balayer inmédiatement toute la presqu'ile; mais il obligera ses adversaires à reployer leur première ligne sur la seconde. Il pourra alors occuper lui-même cette première ligne, et s'y retranchera. L'armée turque ainsi resserrée, rieu ne sera sans doute plus facile que de l'écraser d'obus, de bombes, de boulets, grâce au matériel immense que renferme Alexandrie?...

Un instant a suffi au général en chef français pour faire toutes ses dispositions. Il donne dix-huit cents hommes à Lannes, et le lance vers la gauche des ennemis; il en donue autant à Destaing, et l'euvoie attaquer leur droite; il partage en trois corps la cavalerie de Murat, et taudis que le troisième restera au centre pour former la réserve, il pousse le premier à droite, le second à gauche. Les tirailleurs de Lannes et de Destaing s'engagent bientôt avec les tirailleurs de Mustapha. Les Turcs maintiennent le combat avec succes jusqu'au moment où Murat, péuetrant par leur centre et dirigeant sa gauche sur les derrières de leur droite, sa droite sur les derrières de leur gauche, coupe ainsi la commuuication de leur première ligne avec la deuxième. Les troupes du pacha perdent alors contenauce, et les ueuf à dix mille hommes qui étaient là se replient en tumuite sur cette deuxième ligne. L'infanterie turque est brave, elle l'est surtout, avons-nous dit, derrière des remparts; mais dès qu'elle s'en éloigne elle ne garde plus aucun ordre, et, probablement parce que ses fusils u'ont pas de baionnettes, elle a un profond sentiment de son infériorité en plaine contre la cavalerie. Rencontrés en rasc campagne par nos cavaliers, les fantassins à qui

Mustapha avait confié la défense de sa

première ligne ne pouvent pas même rejointer la dessinne, et courreil les unis vers la mer. Jes autres vers le jac. unis vers la mer. Jes autres vers le jac. qui ont gravi les hantieurs que les fautassins tures viennent de quitter, en desendent an passde charge, et les pour-auivent la balonnette dans le reins. Ces an onte cavalier et à notre infontierie, se précipitent dans l'eau, et, mitrailée par notre artillierie, se noient presions. On assure qu'un wingtaine sequence de la courre de la cour

La première ligne était emportée, et le but de Bonaparte était rempli. Bonaparte pouvait dès lors bloquer le reste des Turcs dans Aboukir, et les bombarder à son aise, en attendant l'arrivée de Kléber et de Reynier. Mais, chose presque ineroyable, nous n'avions pas encore perdu un seul homme et nous n'avions eu qu'un blessé! Un si grand succes, qui nous a coûté si peu, donne au général en chef l'espérance d'achever sur-le-champ sa vietoire. Il laisse ses troupes reprendre haleine, puis les dirige sur la seconde ligne ennemie, qu'il est allé reconnaître en personne avec le général Crétin. Cette seconde ligne était beaucoup plus forte que la première. La grande redoute qui en formait le centre, et qui couvrait Aboukir, semblait surtout difficile à emporter. A droite elle était flanquée par un boyau qui la reliait complétenient à la mer. Vers la gauche se prolongeait un second boyau, que le temps n'avait pas permis aux Turcs de pousser jusqu'au lac Madieh; mais le reste de l'espace était occupé par des troupes que le pacha avait habilement distribuées sur des mamelons de sable, et balavé en outre par de nombreuses chaloupes canonnières.

N'importe! Bonaparte est habitué à conduire sea solidate contre les plus formidables obstades. Convaineu que la rectoute sera le point principal de la défeuse des Turcs, il envoie sa cavalerie capager et enfoncer leur gauche le long du lac; il pousse moitié de son infantrei sur leurs retranchements de droite, entre la redoute et la mer, et garde l'autre moitié en réserve pour assailir la

redoute au moment où les attaques de ses ailes auront réussi. Une vive canonnade, dirigée sur le front de la redoute et sur les retranchements qui la lient au rivage, commence cette seconde partie de la bataille. Bientôt la dixhuitième et la trente-deuxième de ligne marchent l'arme au bras sur ces retranchements; mais l'ennemi, sans les attendre, se précipite à leur rencontre. On se méle, on combat corps à corps. Les Tures, après avoir déchargé leur fusil et leurs deux pistolets, font étinceler leur sabre. Hs. brandissent leur sabre d'une main, et tâchent d'écarter avec l'autre les baionnettes de nos grenadiers. Ils sont percés par ces terribles baionnettes avant d'avoir pu les saisir; mais à mesure qu'ils succombent, des troupes fraiches les remplacent. En effet Mustapha et les siens se sont enfin apercus de la faute qu'ils ont commise en se confinant sur une langue de terre où ils n'ont derrière eux que la mer pour retraite; ils semblent résolus à vendre chèrement leur vie, et combattent en désespérés. Un moment les braves de la dix-huitième parviennent à refouler ces furieux, et s'avancent à travers des monceaux de cadavres jusqu'au pied des retranchements; mais en vain cherchent-ils à les emporter de vive force : ils sont arrêtés par le feu plongeant de la redoute, qui les prend en flanc. Le général Fugières, qui dirige l'attaque de la redoute, recoit une blessure à la tête ; il continue d'exciter ses soldats par l'exemple de son intrépidité; mais un boulet lui emporte le bras gauche, il s'éloigne, et des lors la dix-huitième ne tarde guère a plier. C'est inutilement que pour la ramener l'adjudant-général Leturca accourt avec un bataillon de la soixante-quinzième. Ce bataillon même est entraîné. Du moins, une trentaine seulement d'officiers et de soldats consentent à suivre Leturcq, qui se précipite sur les retranchements ennemis, et c'est pour y trouver tous un trépas glorieux. A l'extrême droite, la trentedeuxième ne plie pas encore, mais elle ne fait aucun progrès. A gauche, Murat ne peut non plus franchir l'ouverture qui se trouve entre la redoute et le lac Madieh. A plusieurs reprises, sa cavalerie a chargé avec une extrême vigeuer les fantassins tures qui défincialent les mamenions, et les a forcis, en les sabrant, à courir se noyer dans le lac; mais elle n³ pan i prénétre au deia ni se maintenir entre les feux croissé de la redoute et des canonnières. Après chaque charge il lui a fillu faire voltefice, et Mustapha en a profite chaque fois pour remplacer par de nouvelles troupes celles qui ont éte tuels ou distroupes celles qui ont éte tuels ou distroupes celles qui ont éte tuels ou disvaleur française semble devoir être impuisante.

Bonaparte cependant, qui d'un œil attentif suit toutes les phases de l'action, n'a point renoncé à la victoire, car il sait qu'il y a loin d'un moment d'indécision à un mouvement prononcé de retraite. Qu'une occasion favorable se présente de faire donner sa réserve, et cenx de ses soldats qui hésitent vont reprendre leur premier elan. Cette occasion, c'est l'ennemi qui va la fournir. Les Turcs, en effet, des qu'ils voient qu'on leur laisse un peu de repit, sortent de leurs ouvrages pour venir, selon leur barbare coutume, trancher les têtes des morts. Bonaparte saisit l'instant où ils sont tout entiers à leur affreuse besogne, et lance un bataillon de la vingtdeuxième, un autre de la soixanteneuvième, sur les retranchements qui se trouvent à peu près dégarnis. Ces deux bataillons frais, soutenus par la dix-huitieme, qui a bientôt retrouve son ardeur, pénétrent jusque dans la redoute. En même temps la trente-deuxième redouble d'efforts, et tourne la droite de l'ennemi. La cavalerie, de son côté, tente une nouvelle charge à l'extrême gauche. Plusieurs escadrons traversent enfin l'espace redoutable qui règne entre les retranchements et le lac, et prennent les Turcs à revers. Les Turcs, en se voyant cernés de toutes parts, sont saisis d'épouvante, et ne songent plus qu'à se réfugier dans leur camp. Nos cavaliers, Murat en tête, les y pourchassent, les en font sortir, et les rejettent ainsi sur nos fantassins. Murat lui-même a pénétré dans la teute de Mustapha, et le somme de se rendre prisonnier. Le pacha, pour toute réponse, lui tire un coup de pistolet, dont la balle l'atteint audessus de la mâchoire inférieure, mais ne le blesse que légèrement. D'un coup

de sabre, Murat lui abat deux doigts de la main droite, le fait empoigner par deux dragons, et l'envoie à Bonaparte. Peu s'en faut que Sidney-Smith ne partage le sort de Mustapha. Quant au vulgaire des Tures, ils trouvent, à mesure qu'ils sont rejetés hors de leur camp, ils trouvent immédiatement la mort sur les baionnettes de nos fantassins, ou bien ils courent, les uns se précipiter dans la mer, les autres se renfermer dans le fort d'Aboukir, ce qui va encore être la mort pour les uns comme pour les autres. En effet, il n'y a qu'une seule chaloupe près du rivage : c'est celle de Sidney-Smith, qui même ne la rejoint qu'avec beaucoup de peine. Les embarcations turques sont à une telle distance en mer, qu'aucun des janissaires qui ont espéré se sauver à la nage ne peut les atteindre, et que tous, empêtrés dans lenrs longs et ainples vêtements, disparaissent bientôt sous les vagues. Quant à ceux qui ont cherché asile dans le fort, leur précipitation a été si grande qu'ils n'ont songé à prendre avec eux ni munitions de guerre ni provisions de bouche; tous aussi, par consequent, sont destines à périr, et la plupart à périr de soif et de fain.

Telle fut la bataille d'Aboukir, telle fut, après l'affront que notre marine avait recu onze mois auparavant sur cette même plage, la revanche glorieuse que prirent nos troupes de terre. Toutes les tentes des Turcs, tous leurs bagages, toute leur artillerie, parmi laquelle on remarqua deux pièces anglaises que le roi d'Angleterre avait envoyées en cadeau au Grand-Seigneur, resterent au pouvoir de nos soldats. Jamais victoire n'avait été si complète, si décisive. Jamais peut-être l'histoire de la guerre n'avait encore offert l'exemple d'une armée ennemie de vingt mille hommes entièrement détruite, à vingt hommes près. Jamais, à coup sûr, Bonaparte n'avait montré, même en Italie, plus de sangfroid et plus d'habileté stratégique. A vec moins de six mille combattants, il venait d'en exterminer vingt mille, et il ne comptait que deux cents morts, il n'avait que sept cents blessés. Vers le soir, Kléber arriva avec sa division. Transporté d'enthousiasme quand il apprit tous les détails de la journée, il courut à Bonaparte, et, le soulevant entre ses bras : — Général, s'écria-t-il, vous étes grand comme le monde!

La bataille avait été livrée le 25 inillet. Bonaparte, nous verrons tout à l'heure pourquoi, se hâta de regagner Alexandrie dès le lendemain, ear de cette ville et du 26 est daté l'ordre du jour par lequel il félicita de leur belle conduite les troupes qui avaient combattu la veille. Ce même ordre du jour annonçait que trois des forts élevés autour d'Alexandrie prendraient le nom de fort Crétin, fort Leturcq, fort Duvivier, et que le général en chef, particulièrement satisfait des services qu'avait rendus la brigade de cavalerie du général Murat, avait prescrit que les deux pièces anglaises trouvées dans le camp des Turcs fussent remises à cette brigade. Le nom de Murat et celui des régiments qui la composaient (c'étaient le septième bis de hussards, le troisième et le quatorzième de dragons) seraient gravés sur chacune de ces pièces. Sur leur volée on lirait : Ba-taille d' Aboukir.

C'est encore d'Alexandrie que Bonaparte, le 31 juillet, adressa à toute l'armée la proclamation suivante, où perce une pensée qui commeuçait à le préoccuper fortement:

## « Soldats!

« La journée du 25 a rendu le nom d'Asouria glorieux à tous les Français : la victoire que l'armée d'Égyple vieot de remporter accélère son retour en France.

« Nous avious couquis Mayence et la limite du Rhin en euvahissant une partie de l'Alliemagne : nous venons de reconquérir aujourd'hui nos ciablissements aux Indes et ceux de nos allèis. Par une seuto victoire nous avous remis entre les mains du gouvernement le pouvoir d'obliger l'Angetterre, malgré es triomphes maritimes, à une paix glorieuse pour la république.

"Soldats! nous avons beaucoup souffert; nous avons eu à combattre des ememis de loute espece, nous en avons encore a vaincre; mais enfin le résultat sera digue de vous, et nous méritera la reconnaissance de la patrie..."

La nouvelle de la victoire d'Aboukir fut accueillie dans toute l'Égypte avec des transports de joie. Le debarquement des Turcs y avait causé de telles alarmes, non-sculement parmi les Français, mais parmi les indigènes eux-mêmes, qu'il était naturel que leur destruction y caus à une satisfaction universelle

tion y causat une satisfaction universelle. Ce grand événement, qui ne tarda point à être connu en Europe, n'excita en France, avons-nous besoin de le dire, ni moins d'allégresse ni moins d'enthousiasme, et rappela plus vivement que jamais sur le général vainqueur l'attention publique, qui depuis un an s'était un peu detournée de lui. Le corps législatif vota dans le conrant de septembre un décret solennel, qui déclarait que l'armée d'Orient ne cessait pas de bien mériter de la patrie; et le Directoire, en se håtant d'expédier en Egypte une ampliation de ce décret, erut devoir y joindre pour Bonaparte une longue lettre de felicitation dans laquelle on remarque le passage suivant : « Le Directoire, citoyen général, ne cesse d'apprécier l'admirable conduite de l'armée que vous commandez, et il vous renouvelle à vousmême, avec une satisfaction sans bornes, l'expression de son inaltérable confiance dans vos rares talents, qui dejà ont si bien servi la gloire de la république, et qui nécessairement concourront à accélérer les jours si désirés de la paix. » Toutefois. Bonaparte ne recut pas cette lettre flatteuse. Quand elle parvint en Egypte, Bonaparte avait quitté les bords du Nil. Bonaparte cinglait vers la France, et allait y recueillir lui-même du suffrage de ses coneitoyens la récompense des services qu'il leur avait rendus.....

On se rappelle qu'en mai, pendant l'expedition de Syrie, un paquet mysterieux était parvenu à Bonaparte. Ce paquet renfermait les journaux des trois premiers mois de l'année 1799 et une lettre de son frère Joseph. Or, d'une part, la lecture de ces journaux, où il avait vu que la république était de nouveau forcée à courir aux armes pour déjouer les efforts d'une seconde coalition européenne et n'essuvait que revers sur revers. avait douloureusement ému son patriotisme; de l'autre, la lettre de son frère, lettre où Joseph l'instruisait des querelles du Directoire avec le conseil des Cinq-Cents et le conseil des Anciens, le sollicitait ensuite de revenir en France, et l'assurait que son retour y était ardemment souhaité par les patriotes, qui lous se rallieraient ă lui răi parvenată a metriorie de la république, avait fortement eatlie sea instanta de gloire et d'ambition. On croit qu'il avait fortement eatlie sea instanta de gloire et d'ambition. On croit qu'il avait des lors comparent est de la comparent est de la comparent est de la patrie ou l'espérance égoiste de saisire na sa main les rênes simal leanues du char de l'Exit, peut-étres de la comparent est de la com

- Paris, le a prairial au VII (si mai 1790).
   LES MEMBROS DU DIRECTOIRE EXÉCUTIF AU GÉNÉRAL BONAPARTE, COMMANDANT EN CHEP L'ARMÉE D'ORIENT.
- . Les efforts extraordinaires, citoyen général, que l'Autriche et la Russie viennent de deployer, la tournore sérieuse et presqu alarmante de la gnerre, exigent que la re-publique concentre ses forces. Le Direcloire vient en conséquence d'ordonner à l'amiral Brueix d'employer tous les moyens qui sont en son pouvoir pour se rendre maitre de la Méditerrance et pour se porter en Egypte à l'effet d'en ramener l'armée que vous mmandez. Il est charge de se concerter avec vous sur les moyens à prendre pour l'embarquement et le transport. Vous jugerez, citoyen general, si vous pouvez, avec securité, laisser en Égypte une partie de vos troupes, el le Directoire vous autorise, dans ce cas, à en confier le commandement à qui vous ingerez convenable.
- « Le Directoire vous verrait avec plaisir ramené à la tête des srmées républicaines, que vous avez jusqu'à présent si glorieusement commandées.

#### " Signé : TREILEARD, LAREVEILLERE-LEPEAUX, BARRAS. »

Aucune gazette publique, aucune lettre particuliere, aucun detail sur les opérations militaires qui avaient eu lieu departiculiere qui avaient eu lieu desur la situation intérieure de la France depuis la méme époque, n'accompagnaient a dépéche du Directoire; mais l'esprit général de cette dépéche, l'autoriation, le vour, l'especé or durde qu'elle contour, le vour, l'especé or durde qu'elle condessein par lui médité sous les murs de Saint-Jeand 'Arc. Ce dessein, ce n'était nullement de renoncer à l'Égypte. Renoncer à l'Égypte, dont il jugeait, par tons les motifs énumérés dans les premières pages de notre récit, la possession si avantageuse pour la France, à l'Égypte dont la conquête paraissait déjà certaine, Bonaparte n'y eût consenti qu'à la dernière extrémite. Or, il ne pouvait, jusqu'à preuve contraire, se résoudre à croire que les destinées de la France républicaine en fussent à déendre des vingt-cinq ou trente mille hommes de l'armée d'Orient. Bonaparte ne songeait pas davantage à ramener en Europe une partie de ses troupes. Ce que méditait Bonaparte, c'était d'y retourner seul, c'était d'aller d'abord mettre sa redoutable épée en travers des hordes étrangères qui menaçaient d'envahir de nouveau la France, puis de prendre audacieusement la suprême direction des affaires publiques. Certes, pour un jeune homme de vingtneuf ans qui sentait son cœur brûler de patriotisme et sa tête bouillonner de génie, cette double carrière de gloire et d'ambition était bien tentante à courir : toutefois, nous le répétons, Bonaporte avait résolu de ne voler au-devant des chances magnifiques que lui offrait la fortune, qu'après avoir complétement assuré le succès de l'expedition qu'il avait conduite vers les bords du Nil. La lecture même de la dépêche du Directoire ne l'avait point fait varier dans sa résolution : quoique dévoré d'impatience et d'inquiétude, il s'était encore promis de ne partir que lorsqu'il aurait non-seulement détruit la seconde armée turque, dont le débarquement était annoncé de jour en jour, mais reçu d'Europe des nouvelles plus explicites.

L'armée turque vennis d'être déruis de Aboukir, restait à se procurer des nouvelles, et voils pourquoi Bonaparte s'était ant hêté de regagner Alexandrie; non qu'il se flattit de voir que'que sance et l'armée et le l'armée de l'armée et l'armé

précis sur les événements dont l'Europe avait été le théâtre pendant les trois ou quatre derniers mois. Le prétexte le plus naturel dont se pût servir Bonaparte était celui d'un échange de prisonniers. En effet, Sidney Smith avait à bord de ses vaisseaux une trentaine de soldats français tombés au pouvoir des Turcs peudant le siège de Saint-Jean-d'Acre, et soustraits par lui, on s'en souvient peut-être, au glaive des bourreaux de Diezzar. Bonaparte, de son côté, avait entre les mains une trentaine de janissaires capturés en même temps que Mustapha vers la fin de la bataille d'Aboukir. Bonaparte envoya done proposer a Sidney Smith un cartel d'échange. L'Anglais non-seulement agrea sans difficulte la proposition, mais combla de politesses l'officier qui en était porteur, et poussa la courtoisic jusqu'à lui offrir plusieurs liasses de journaux. Il présumait, disait-il, que ni les chefs ni les soldats de l'armée française ne scraient fâchés d'apprendre ce qui se passait dans leur pays, dont ils étaient éloignes depuis si longtemps. Avonsnous besoin de dire que l'envoyé de Bonaparte s'empressa d'accepter une offre par suite de laquelle le principal but de sa mission se trouvait atteint? Avons-nous besoin d'ajouter que sous une apparence de délicatesse le procédé de notre ennemi ne cachait qu'une véritable ruse de guerre. Pour que Sidney Smith se montrât si empressé à communiquer aux chefs et aux soldats de notre armée d'Égypte les nouvelles qu'il pouvait avoir recues d'Europe, ne devine-t-on pas qu'elles devaient être bien désastreuses pour la France? Et ce n'était pas seulement qu'il se promit un malin plaisir de la douloureuse impression qu'elles allaient leur causer. Il visait plus haut. Il aspirait à se faire une page dans l'histoire. Il comptait exciter chez Bonaparte un irrésistible désir de transporter immédiatement ses troupes au secours de sa patrie, et l'amener a s'estimer heureux desortir d'Égypte par une espèce de capitulation. Quel honneur pour Sidney Smith s'il parvenait, moyemiant un peu d'adresse, à obtenir un resultat pour lequel l'Angleterre avait deja fait tant d'inutiles sacrifices? Si Bonaparte ne jugeait pas nécessaire de partir avec son armée, du moius il partirait seul, et c'était encore mieux. Sid-

nev Smith se flattait de le prendre, Sidney Smith se figurait dejà le tenir, et, ensait-il, une fois Bonaparte prisonnier. l'évacuation de l'Égypte par les troupes françaises ne se ferait pas longtemps

attendre.. La collection de journaux que le commodore venait de transmettre si obligeamment à Bonaparte comprenait les mois d'avril, de mai, de juin, et même les premiers jours de juillet. Bonaparte passa toute la nuit à les lire, à les dévorer. Sans doute, d'après le seul fait de l'existence d'une seconde coalition, d'après les fâcheux auspices sous lesquels il savait dejà que s'était ouverte la campagne de 1799, d'après les vives alarmes dont témoignait la dépêche du Directoire, Bouaparte ne se dissimulait pas que de grands désastres avaient pu fondre sur sa patrie; mais combien ses previsions étaieut au dessous de la réalite! Lors do son départ pour l'Égypte, il avait laissé en France trois ou quatre cent mille hommes de troupes, et cependaut il voyait que tous les jeunes gens depuis vingt jusqu'à vingt-cinq ans venaient d'être appelés sous les armes! Il avait laissé d'illustres capitaines à la tête des armées républicaiues, et cependant il trouvait presque tous leurs noms accolés à des défaites! C'était Joubert qui perdait en Allemagne les batailles de Pfuilendorf et de Stockach; c'étaient Scherer et Moreau qui, en Italie, se faisaient battre successivement à Magnano. à Cassano, et sur les bords de la Trebia! La victoire paraissait n'être restee fidèle au drapeau tricolore que sur les rives du Nil. Sensible à tous uos revers, Bonaparte etait peiné plus particulièrement de ceux que nos soldats avaient essuyes en Italie. L'Italie, où ses talents militaires avaient pris leur premier essor, l'Italie, dont il avait en quelque sorte fait une vaste province française, l'Italie semblait entièrement perdue pour nous; nos troupes, qui en couvraient naguère la surface, etaient maintenant renfermées dans le territoire de Gênes : la république cisalpine n'existait plus; enfin les Austro Russes traversaient les Alpes pour pénétrer sur le territoire français. Si du moins, pour faire face aux dangers du dehors, la France eut été calme et unie au dedans! si elle eût été mue tout

entière par un même sentiment de patriotisme! Mais non; d'un côté, la discorde régnait toujours entre les trois grands pouvoirs de l'État; de l'autre. l'appel général des classes conscriptionnelles, tout nécessaire qu'il était, un emprunt forcé de cent millions, une loi sur les otages, et cent autres projets révolutionnaires dont les feuilles publiques étaient remplies, excitaient le mécontentement des meilleurs citovens. La Vendée même se rallumait avec fureur, poussait ses excursions jusqu'aux portes de Paris, nécessitait de sanglantes représailles. Et les plus récentes de ces tristes nouvelles, au moment où Bonaparte les lisait, avaient dejà près d'un mois de date. En un mois, quel progrès le mal n'avait-il pas pu faire l

Plus Bonaparte avançait dans sa pénible lecture, plus il regrettait amèrement d'être loiu de l'Europe, loin de la France; plus s'affaiblissaient à ses yeux les motifs ou du moins les scrupules qui sculs l'avaient retenu en Egypte depuis cing ou six semaines. Le matin venu, et sa lecture finie, toute hésitation avait cessé de sa part : il était résolu à partir. Partir! Et comment? Les marines combinées de l'Angleterre, de la Porte, de la Russie, du Portugal, ne tenaient-elles pas la mer? Sidney Smith, avec ses deux vaisseaux de ligne, ne croisait-il pas devant le port d'Alexandrie? A tout hasard, il manda le contre-amiral Ganteaume, et. sans toutefois lemettre dans la confidence de son projet, il lui ordonna d'accélerer les approvisionnements des frégates la Muiron et la Carrère, qui étaient déjà armées et équipées. Bonaparte enjoignit même à Ganteaume de faire sortir du port ces deux frégates, pour peu que la croisière anglaise s'eloignat, d'aller avec elles moniller dans la petite anse du Marabout, laquelle est située à une lieue d'Alexandrie vers l'ouest, et de lui en transmettre sur-le-champ avis au Caire, où il se disposait à retourner. Que Sidney Smith vint seulement à se relâcher de sa surveillance, et Bonaparte, pour tout le reste, avait resolu de s'en remettre à la fortune.

Sur ces entrefaites arriva un évenement, petit en soi, grand vu les circonstances, et d'où Bonaparte, qui fut toujours un peu fataliste, tira, dit-on,

un favorable augure. Sur le pont du Thésée, un des deux vaisseaux de Sidney Smith, se trouvaient une centaine de bombes, reste de celles dont le commodore n'avait cessé pendant le siége de Saint-Jean-d'Acre d'assaillir les troupes assiégeantes. Le 4 août, velle du jour où Bonaparte devait se mettre en route pour regagner le Caire, ces bombes, par une cause qui n'a jamais été bien connue, prirent feu, et éclatèrent toutes à la fois, pendant que le Thésée était sous volles. Vingt hommes de l'équipage furent tués, et le pont du vaisseau recnt de tels dommages, qu'il fallut immédia-tement l'envoyer à l'île de Chypre en réparation. Le matin du 5, il ne restait donc plus que le Tigre devant Alexandrie, et ce vaisseau même, à en croire les prisonniers que Sidney Smith nous avait rendus les jours précédents, ce vaisseau que montait le commodore, devait bientôt s'éloigner aussi. Dès la fin du siège de Saint-Jean-d'Acre, disaient les prisonniers, Sidney Smithmonqualt déjà d'eau et de vivres, mais il avait compté sur le succès de la dernière expédition turque pour renouveler ses approvisionnements; il avait en conséquence négligé les moyens qu'il aurait eus alors de le faire sans quitter les parages de l'Égypte. Maintenant que l'expédition turque avait échoué, il était trop tard. La famine menaçait, et le commodore, par suite de sa négligence, allait ne pouvoir ravitailler le Tigre sans le conduire également à Chypre. Etait-ce la l'exacte vérité? Ou bien n'était-ce qu'un nouveau stratagème de l'ennemi? Ces bruits, insidieusement letes dans des oreilles françaises, n'avaient-ils d'autre but que d'inspirer à Bonaparte une téméraire confiance? Sidney Smith. au lieu de s'éloigner en effet, comptait-il simplement se tenir quelques jours à l'écart, simplement feindre d'avoir renoncé au blocus des ports égyptiens, donner ainsi à Bonaparte la tentation de prendre la mer, puis, une fois que Bonaparte aurait gagné le large, fondre sur lui et le saisir? Le général en chef francais ne se dissimula point que tels fussent, suivant toute vraisemblance, les calculs du commodore; mais, nous le répétons, que Sidney Smith laissât seulement Bonaparte sortir du port d'Alexandrie, et Bonaparte, en faveur de l'enjeu magnifique qui l'attendait en France, n'hésiterait nullement à braver les risques de la tra-

Le 5, après avoir renvoyé dans leurs cantonnements les troupes qui étaient accourues vers Aboukir, et reitéré à Ganteaume les ordres qu'il lui avait donnés, Bonaparte quitta Alexandrie our retourner au Caire. Décide comme il l'était à s'embarquer au plus tôt pour l'Europe, il crovait ne pouvoir se trop hâter de prendre toutes ses dispositions, et le Caire notamment lui semblait réclamer sa présence pendant quelques jours. Peut-être d'ailleurs, en le voyant s'éloignerdulittoral, Sidney Smith concevraitil quelque doute sur la réalité des intentions qu'il lui prétait ; peut-être le commodore, s'il avait effectivement besoin de gagner Chypre pour s'y ravitailler, croirait-il avoir le temps d'aller et de revenir pendant que Bonaparte lui-mênie parcourrait deux fois la distance qui separe le Caire d'Alexandrie, C'était une chance de plus que s'ouvrait ainsi Bonaparte; et certes l'attravante perspective qu'il voyait se dérouler devant lui pour le cas où il atteindrait aux rivages de France valait bien la peine qu'il n'en négligeat

Bonaparte arriva le 10 aux portes de la capitale de l'Égypte, et, comme à son retour de Syrie, il voulut y rentrer triomphalement. Ce n'était pas que la vanité du général en chef trouvât la moindre satisfaction dans ces sortes de cérémonies, cen'était pas que les hommages dont les autorités civiles et militaires lui apporterent encore le tribut à une lieue en avant de la ville, les harangues françaises et les harangues arabes qu'il eut encore à entendre, ou la pompe au milieu de laquelle il s'avança encore jusqu'à la place Ezbekyeli, flattassent aucunement son amour-propre; non, et il éprouva plus de plaisir à savoir que la tranquillité la plus parfaite n'avait cesse pendant son absence de régner dans la capitale; mais, par l'appareil dont il s'entoura, par les honneurs qu'il se fit rendre, il espérait donner aux indigenes une plus haute idée de sa récente victoire, leur inspirer un plus salutaire effroi de la puissance de ses armes, et il atteignit complètement son but. Cette seconde ovation, mleux méritée du reste que la précédeute, parut produire encore plus d'effet sur la multitude. La vue de l'immenne butin recueilli sur le champ de butille d'Aubulire et qui charpare li puiseurs centaines dechameoux, la vue des noulverux et des seus conseines dechameoux, la vue des noulverux de ses cannos et celt armée de janissaires avec laquelle il s'était flatié de reconquerir l'Expets sur les braves de l'Ovcident, excident parmi la foule substitute de la conseine de l'autorité de l'auto

Toujours désireux de concilier davantage aux Français la bienveillance et l'affection des Égyptiens, Bonaparte, des le lendemain de son retour au Caire. expédia aux gouverneurs de toutes les provinces et aux commandants de toutes les places les ordres les plus formels pour qu'ils apportassent une extrême douceur et les meilleurs procédés possibles dans l'exercice de leur autorité à l'égard des indigenes. Bonaparte leur recommandait en première ligne de faire tous leurs efforts pour persuader aux musulmans que la cause de leur religion ne courait aucun péril par suite de la présence des Français en Égypte. - . Onoi que vous fassiez, écrivait le général en chef à ses divers lieutenants, soyez sûrs que toujours les chrétiens du pays seront pour vous; n'hésitez donc pas à toujours donner aux musulmans la préférence sur les chrétiens. C'est surtout en vous conduisant d'après ce système que vous convaincrez les musulmans de vos bonnes dispositions envers eux, et que vous ôterez au fanatisme, auquel ils sont toujours enclins, tout prétexte pour éclater; n'oubliez jamais que notre conservation dépend de l'amitié des habitants du pays, et que si nous venions à la perdre, si par exempleune guerre de religion venait à s'allumer, uous serions tous perdus. . - En même temps, Bonaparte renouvelait aux membres du divan national la promesse que nous l'avons vu leur faire un mois auparavant, de bâtir une magnifique mosquée dans la capitale mêine de l'Égypte; Bonaparte les invitait à répéter sans cesse au peuple, dans l'intérêt de l'ordre et de la tranquillité, que le sultan Kébir chérissait

particulièrement les sectateurs du Prophète, et n'avait pas de plus ardent desir que celui do les rendre heureux; qu'il possédait deux grands movens pour conduire les hommes, la persuasion et la force; qu'il cherchait d'abord à se coneilier des amis avec l'un, mais qu'au besoin il recourait à l'autre pour détruire ses ennemis. La plupart des cheiks, la plupart des docteurs de la loi musulmane, au Caire surtout, croyaient à la sincérité des paroles du général en chef, paraissaient plutôt portés à l'entretenir dans ses bonnes dispositions qu'à braver aa colère, et souriaient à l'espoir que leurs nouveaux dominateurs finiraient par embrasser la religion mahométane. La récente conversion du général Menou ne laissait pas, avouons-le, que dedonner à une pareille idée, si bizarre qu'elle puisse paraître, l'apparence du fondement. Suivre à l'égard des indigènes une po-

litique si habile et si sage, assurer ainsi la tranquillité Intérieure de l'Égypte, ce n'était pas assez. Bonaparte voulut encore, avant de quitter les bords du Nil, ne négliger aucune des mesures qui pourraient contribuer au salut et au bienêtre des braves soldats qu'il allait y laisser. D'une part, les généraux de l'artillerie et du génie recurent du général en chef l'ordre d'achever dans le plus bref délai tous les travaux de fortification commencés sur le littoral ou dans les terres; de l'autre, les instructions les plus étendues et les plus minutieuses furent adressées par lui aux diverses administrations de l'armée, afin que chacune redoublât de zèle et que tous les genres de services marchassent de front. Les manufactures d'armes, les fabriques de poudre, les ateliers d'habillement et d'équipement, l'agriculture même, ne tarderent point à prendre un nouvel essor; et pour peu que Bonaparte, s'il repartait pour l'Europe, remît en bonne main le commandement suprême, la situation des troupes, qui deja ne laissait presque plus rien à desirer, deviendrait probablement plus florissante de jour en jour.

Autre sollicitude: comme la guerre s'était prolongée dans la partie supérieure du Nil plus que dans les autres provinces del'Égypte, comme les mameluks et les Arabes avaient concentré leurs derniers efforts de ce côté, Denon, ou dumoins un très-petit nombre de savants et d'artistes aussi courageux que lui, étaient les seuls qui eussent pu jusqu'alors explorer le Said. Le Said cependant, qui renferme tant de superbes ruines. offrait, plus encore peut-être que la Basse et la Moyenne-Egypte, un champ mer veilleux aux investigations et aux études des érudits. Bonaparte tint à honneur de ne laisser à personne la gloire d'ouvrir aux sciences et aux arts une mine sifeconde. Le 15 août, cing jours après avoir regagné le Caire, Bonaparte nomma une commission à cet effet; il la divisa en deux sections, dont la première eut pour chef le secrétaire per-petuel de l'Institut, Fourrier, et la seconde le géomètre Costaz ; il rédigea pour chacune d'elles une série de questionsrelatives aux procedes agricoles, aux produits Industriels, à l'histoire et aux traditions du pays, et présida lui-même à leur départ. Une circulaire envoyée à Desaix et à ses principaux lieutenants leur recommandait instamment de protéger par tous les moyens en leur pouvoir la vie et les recherches des membres de cette commission.

Enfin, apprenant qu'une troisième armée turque s'organisait en Syrie, et que le grand-visir lui-même avait quitté Constantinople pour venir prendre le commandement de cette nouvelle armée, à la tête de laquelle il prétendait arracher l'Égypte aux vainqueurs de mameluks, Bonaparte résolut d'entrer en pourparlers avec ce personnage, qu'on disait déja arrivé à Damas. Bonaparte écrivit donc une longue lettre au grand-visir, et chargea Mustapha-Pacha, son prisonnier, d'aller la remettre en mains propres. Bonaparte, dans sa lettre, s'efforçait de prouver au premier ministre du sultan combien l'alliance de la Sublime-Porte avec l'Angleterre et avec la Russie était impolitique. La France, au contraire, était l'alliée naturelle du Grand Seigneur, et l'avait bien prouvé en ne cessant depuis trois siècles de veiller au salut de l'empire ottoman. Quant à l'oc-eupation de l'Égypte par des troupes françaises, il ne fallait point y voir un acte d'hostilité contre la Porte même. Les Français avaient uniquement voulu, d'une part, venger leurs frères persécutés par les mameluks, de l'autre porter.

un coup fatal à la puissance anglaise, et non insulter leur noble et fidele ami le sultan Sélim ... « Pour moi , disait Bonaparte, j'espère avoir prouve par toutes mes actions le respect que je porte à Sa Hautesse et l'amitié que je ressens pour la nation ottomane. À Malte, j'ai rendu la liberté à de nombreux esclaves tures ; ici, en Egypte, tout ce qui appartient au Grand Seigneur a été toujours protégé par incs ordres. » Suivait l'offre de restituer l'Egypte à son possesseur légitime, si la Porte, mieux éclairée sur ses intérêts véritables, voulait renoncer à l'alliance de la Russie et de l'Angleterre pour revenir à celle de la France. « Au surplus, ajoutait Bouaparte en terminant, mon armée est forte et bien disciplinée; elle est parfaitement aguerrie, parfaitement approvisionnée de tout ce qui peut la rendre victorieuse de ses adversaires, fussent-ils aussi nombreux que les sables de la mer. En outre, des citadelles, des places fortes, se sont élevées sur les côtes et sur les frontières du désert. Je ne crains donc rien et suis ici invincible : mais je dois à l'humanité, à la vraie politique, au plus ancien comme au plus fidèle des alliés de mon pays, à l'empereur Sélim, la démarche que je tente... » Le grand-visir, abandonné à ses propres inspirations, aurait peui-être prêté une oreille favorable à de pareilles ouvertures. Quels avantages, en effet, la Turquie avait-elle à retirer d'une guerre avec la France? Mais le premier ministre et tous les autres membres du divan de la Sublime-Porte étaieut trop circonvenus par les agents anglais et par les agents russes pour ne pas rejeter des propositions de paix faites au nom de la république francaise. Bonaparte ne s'était pas dissimulé que sans doute sa lettre n'aurait point d'autre résultat. Si cependant il l'avait écrite, c'était dans l'espoir que le grandvisir, effrayé du tableau gigantesque qu'on lui traçait de la situation de l'armée française en Égypte, et d'ailleurs arrêté déjà par le manque d'approvisionnements, car nos troupes et celles de Diezzar avaient dévaste a l'envi les provinces syriennes, ne continuerait sa marche offensive qu'après avoir reuni toutes les forces et toutes les ressources dont il avait indispensablement besoin. Bonaparte lui-même, s'il de quittait pas l'É-

gypte, ou, dans le cas contraire, celui de ses lieutenants qu'il appellerait à le remplacer, aurait ainsi tout le temps de se preparer à souteir uu nouveau choc. Peut-être même s'écoulerait-il trois ou quatre mois avant la reprise des hostilicent recept le France, il ne lui enfate contrait de la France, il ne lui enfate d'ait pas d'avantage pour envoyre de puissants renforts aux compagnois qu'il autrait laissés aur les bords du Nil.

Cefut au milieu de ces soins divers, ce fut au moment où Mustapha se mettait en route pour porter au grand-visir la lettre dont nous venons de donner plus haut l'analyse, que Bonaparte reçut, le 17 août , d'Alexandrie , une dépêche , datée du 13, dans laquelle Ganteaume lui mandait que le Tigre, seul vaisseau anglais demeuré en croisière le long des côtes d'Egypte, avait également disparu depuis plusieurs jours. Le contreamiral ajoutait avoir, en conséquence, exécuté les instructions que le général en chef lui avait laissées pour le cas échéant, c'est-à-dire que les deux frégates la Carrère et la Muiron, et même deux autres petits bâtiments pouvant servir d'éclaireurs, étaient déjà mouillés dans l'anse du Marabout. L'occasion était trop belle pour que Bonaparte n'en profitat point. Aussitôt qu'il eut acheve de lire la dépêche de Ganteaume, il résolut de repartir dès le lendemain 18 pour Alexandrie; il fixa au 25 le jour de son embarquement, et désigna, sans cependant leur dire qu'il les emmenait en France, les persounes qui devaient l'y accompagner. Au contraire, il tàcha de dissimuler jusqu'au dernier moment. et, pour douner le change à tout le monde, pour maintenir les Français et les indigenes dans l'ignorance de son véritable desseiu, il annonca publiquement qu'il s'en allait faire une tournée dans le Delta. Il avait à cœur, disait-il, de visiter en détail, a cœur de bien connaître cette terre si fertile qu'il n'avait encore qu'entrevue, et voulait y rétablir de nombreux canaux d'irrigation depuis trop longtemps négligés.

Bonaparte, prenant avec lui, outre une escorte de deux cent cinquante guides, quelques-uns de ses meilleurs généraux et ceux des savants de l'expédition qu'il affectionnait le plus, quitta en effet le Caire le 18. Il arrivait à Alexandrie dans la soirée du troisième jour...

Lequel de ses lieutenants Bonaparte se proposait-il de désigner comme son successeur en Égypte? C'était Kléber. Avant de sortir du Caire pour la dernière fois, Bonaparte avait écrit à Kléber, qui commandait alors la province de Garbieh. Toutefois, dans la lettre qu'il lui avait adressée, il ne l'instruisait point de la liaute marque de confiance qu'il lui réservait. Preférant ue l'en instruire que de vive voix, et comptant lui tracer, de vive voix aussi, une espèce de plan de conduite, il lui avait simplement donné rendez-vous à Rosette pour le 24; mais, arrivé à Alexandrie dés le 21, et craignant, s'il attendait jusqu'au 24 ou 25 pour s'embarquer, craignant que la croisière anglaise ne reparût ou que les vents ne devinssent contraires, il résolut soudain d'avancer son départ de trois jours. Il ne verrait point, n'entretiendrait point Kleber; mais, precisément, le désir de manquer au rendezvous entra peut-être pour quelque chose dans cette brusque détermination. Connaissant le caractère parfois irrésolu, parfois même indocile, de Kléber, qui avouait dans ses moments de franchise n'aimer la subordination qu'en sousordre, peut-être Bonaparte, au moment d'imposer à ce général le lourd fardeau de l'autorité suprême, n'était-il pas fache de lui laisser un ordre absolu. un ordre qui n'admît ni refus ni contestation...

« Le gonvernement m'ayant rappelé près de Ini, il est enjoint au general Kleber de prendre le commandement en chef de l'armée d'Orient.

# « Signé : BORAPARTE. »

Telle fut la pièce officielle que Bonaparte rédigea et signa dans la journée du 5 fructidor an VII (22 août 1799) nour remettre entre les mains de Kléber les pleins pouvoirs dont le Directoire l'avait investi lui-même dix-huit mois auparavant. Cette pièce, d'un laconisme extrême, était destinée à devenir publique; mais le pli sous lequel Kléber allait la recevoir devait lui porter en outre une lettre confidentielle où Bonaparte lui donnait toutes les instructions nécessaires pour bien remplir la tâche importante qu'il venait de confier à son patriotisme. La lettre en question est fort longue; elle est fort connue; mais elle offre un trop grand interêt historique pour que nous omettions de la consigner

### . Alexandric, le 5 fructidor an VII. « AU GÉNÉRAL ELÉBER,

« Je pars pour la France, citoyen général, et vous trouverez ei-joint l'ordre de prendre le commandement en chef de l'armée. La crainte que la croisière anglaise ne reparaisse d'un moment à l'autre me fait précipiter mon voyage de deux ou trois jours. J'emmène avec moi plusieurs de nos compagnous, notam-ment les généraux Berthier, Lannes, Murat, Andréossy , Marmont , et les citoyens Monge et Berthollet.

« Je vous adresse divers journaux français et étrangers jusqu'au 19 juin ; vous y verrez que nous avons perdu l'Italie, que Mantoue, Turin et Tortone sout bloquées. J'ai lieu de croire cependant que la première de ces places tiendra jusqu'au mois de novembre, et j'ai l'espérance, pour peu que la fortune me seconde, d'arriver en Europe avant le commencement de novembre.

« Je vous envoie aussi deux chiffres : l'un ur correspondre avec le gouvernement, l'autre pour correspondre avec moi.

« Je vous prie de faire partir dans le courant d'octobre le general Junot, ainsi que mes domestiques et tous les effets que j'ai laissés an Caire. Toutefois, je ne trouverai nullement mauvais que vous reteniez à votre service ceux de mes gens qui vous conviendront.

- L'intention du gouvernement est que le général Desaix reparte aussi pour l'Europe dans le courant de novembre, à moins d'événements majeurs.

« La commission des sciences et arts repassera également en France dans le courant du même mois. Vous demanderez à cet effet un parlementaire conformément au cartel d'échange, dès qu'elle aura terminé ses travaux. Elle est occupée en ce moment-ci à explorer la Haute-Égypte. Cependant, n'hésitez point à mettre en réquisition ceux de ses membres que vous jugeres pouvoir vous être utiles.

« Le pacha fait prisonnier à Aboukir est parti pour se rendre à Damas. Il porte de ma part an grand-visir une lettre dont vous trouverez la copie ci-jointe,

« L'arrivée de notre escadre de Brest à Toulon et celle de l'escadre espagnole à Carthagene ne laissent plus aucune espèce de doute sur la possibilité de faire passer en Égypte les fusils, pistolets, sabres et fers coulés. dont vous pouvez avoir besoin et dont j'emporte l'état le plus exact, ainsi qu'une quantité suffisante de recrues pour réparer les pertes des deux campagnes.

« Le gouvernement vous ferz en même temps connaître ses intentions. Pour moi, homme public ou simple particulier, je prendrai des mesures pour vous faire parrenir frétre de mesures pour vous faire parrenir fré-

drai des mesures pour vous faire parvenir fréquemment des nouvelles.

Si, par des événements incalculables,

art des eventement interactulation, qu'un mois de mai de l'un probabin vous n'eusitez reçu ni secours ni nouvelles de France; ou jr, dans l'interaile, la petie se déclarait en Egypté, et que par mise du fième pravet considérable puisqu'els estrait en sus de celle que les chances de la guerre occasionnement je presse ne dans ce cas vous ne devez point vous haarder à son-raient journellement; je pouse que dans ce cas vous ne devez point vous haarder à son-raient journellement; je pries qu'el année deferrait en frei le principale condition. Seult-ment il faudrait, autant que possible, éloigner detrier de le principale condition. Seult-ment il faudrait, autant que possible, éloigner colorier le le cette condition jourpit la paix sevie citératie.

« Yous savez aussi bien que moi, sussi bien que personne, ciotore ginerial, combien la possession de l'Égypte est importante pour la France. L'empire ture, qui tombe en ruines de tous côtés, s'érerole sujourd'hui, et l'évacuation de l'Égypte par nos troupes serail un malheur d'antant plus grand, que nous verrions, de nos jours, cette belle province passer en d'autres mains européennes.

« Les nouvelles des succes et des revers qu'aursit la république en Europe deivent ausai inflier paissamment sur voi eslecit; mais velles de Fance en Perte répondait aux onvertures de pais, que je lui a fintes, déclarez que vous exet tous les pouvoirs répétes hem que lever l'égypte à la Perte; estiges que le lever l'égypte à la Perte; estiges qu'elle lever l'égypte à la Perte; estiges qu'elle montre de la mer Noire; estiges qu'elle met enfie menument de la mer Noire; estiges qu'elle met enfie menument de l'amb de l'in evident que perfet le lever l'égypte de l'entre de l'ent

« A supposer des eirconstances telles que vous croytez devoir concluve le traité avec la Porte, vous forez sentir que voas ne pouvet pas le mettre à exécution qu'îl se soit ratifé, et que, misvant l'usage de toutes les nations, l'intervalle entre la sgabatture d'un traité et sa ratification doit toujours être une interruption d'hostilités.

ratifications puisse avoir lieu.

« Vous connaissez, je pense, citoyen genéral, mes idées sur la politique à suivre envers l'Égypte elle-même. Quoi que vous fas-siez, les chrétiens y seront toujours pour nous. Il faut les empêcher d'être trup insolents, afin que les Turcs n'aient pas contre nous le même fanatisme que contre les chrétiens, ce qui nons les rendrait irréconciliables ennemis. Il faut endormir le fanatisme en attendant qu'on puisse le déraciner. En captivant l'opinion des grands cheiks du Caire, on a l'opinion de toute l'Égypte et de tous les chefs du peuple. Rien , si l'on sait les prendre , rien n'est moins dangereux pour nous que ces chefs peureux et pusillanimes, qui ne savent ni n'osent se battre, et qui , comme tous les prêtres, imposent le fanatisme sans être fanatiques eux-mêmes.

« Quant aux fortifications, Alexandrie, El-Arisch, voilà les clefs de l'Égypte: J'avais l'intention de faire établir et hivre plusieurs redoutes de palmiers: il y en aurait eu deux notamment de Salahich à Kateh, deux autres de Kstieh à El-Arisch, et l'une de ces deux dernières se serait éleive à l'endroit où le général Menou a découvert de l'euu potable.

« Le genéral Samson, commandant le génie, et le genéral Songis, commandant l'artillerie, vous mettront chacun au fait de ce qui concerne son arme.

« Le citoyen Poussielgue a été exclusivement chargé des finances. Je l'ai reconnu travailleur et homme de mérite. Il commence à avoir des données passablement exactes sur l'administration du pays.

« l'avais le projet, si nul événement ne survensit, d'aviser au mopen d'établir cet buer un nouveau système d'impositions qui edt à peu près permis de se passer des Cophies cependant, avant de rien innover à cet égard, je vous coaseille de réfléchir longtemps. Mieux vaut entreprendre un jour plus tard qu'un jour trop tôt.

» De visiscuit de guerre finaçais se priesorio individualmente chi irri de visual finazioni, con devant Banniera, con contra di contra d

« J'avais déjà demandé une troupe de comediens; je prendrai un soin particulier de vons en envoyer une. Cet article est fort important, pour distraire l'armée et pour commen-

cer à changer les mœurs du pays.

. Le poste éminent que vous allez occuper,

citoyen général, va vous mettre à même de déployer enfin les talents que vous a donnés la nature. L'intérêt de ce qui se passe ici est vif, et les résultats en seront immenses pour le commerce, immenses pour la civilisation : ce sera l'époque d'où dateront les grandes révolutions.

« Pour moi , accoutamé que je suis à ne voir la récompense des peines et des travaux de la vie que dans l'opinion de la postérité, j'abandonue l'Egypte avec le plus graud regret. L'intéret de la pairie, sa gloire, l'obéissance, les événements extraordinaires qui viennent de se passer, me décident seuls à braver les escadres ennemies. Je serai d'esprit et de cœur avec vous; vos succès me seront aussi chers que ceux auxquels je participerai en personne, et je regarderais comme mal employés tous les jours de ma vie où je ne ferais pas quelque chose pour l'armée dont je vous laisse le commandement, quelque chose pour consolider l'établissement magnifique dont nous venons de jeter les fondements.

« L'armée que je vous confie est toute composée de mes enfants. J'ai reçu dans tous les temps, au milieu même de leurs plus rudes fatigues, des marques de leur affection. Entretenez-les dans ces sentiments : vous le devez à l'attachement vrai que je leur porte, et, citoven général, à l'estime toute particuliere que j'at pour vous... »

Après avoir achevé la lettre qui précède, Bonaparte traca les quelques lignes que voici, dans lesquelles il adressait ses adieux à l'armée d'Égypte, et qu'il priait Kléber de mettre le plus prochainement possible à l'ordre du jour.

### « Soldats !

« Les événements qui se passent en Europe m'ont décidé à partir pour la France. Je remets le commandement de l'armée au général Kleber, L'armée aura bientôt de mes nouvelles ; je n'en peux dire davaolage. Il m'eo coûte de quitter des soldats auxquels je suis tant attaché, mais ce ne sera que momentanement, et le genéral que je leur laisse a la confiance du gouvernement et la mienne.

Bonaparte chargeait également Kléber de transmettre au divan d'Egypte la lettre suivante, dont il sera facile à tout lecteur de saisir le but :

« Ulémas et cheiks! « Instruit qu'une de mes escadres était prête à lever l'ancre pour m'ameuer ici de formidables renfurts, et convaincu, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, que tant que je ne frapperat pas un coup qui écrase à la fois tous mes concluis, je ne pourrai pas jour tran-quillement et paisiblement de la possession de l'Égypte, la plus belle contrée qui soit au monde, j'ai pris le parti d'aller me mettre moi-même à la tête de mes vaisseaux en laissaut pendani mon absence le commandement au genéral Kléber, homme d'un mèrite dis-tingué, et auquel j'ai recommandé d'avoir pour les ulémas et les cheiks la même amitié que moi. Failes tout ce qu'il vous sera pos-aible pour que le peuple d'Egypte ait en lui la même contiance qu'il avait en moi; failes qu'à mon retour, qui aura lieu dans deux ou trois mois, je sois content du peuple d'Egypte el que j'aie sculement des louanges et des recompenses à décerner... »

Dès le 21, Bonaparte, décidé à partir le lendemain, avait écrit au général Menou, qui commandait une des provinces du littoral, de venir le trouver dans le plus bref delai. Menou arriva dans la journée du 22, au moment où Bonaparte fermait le pli dans lequel les différentes pieces que nous venons de transcrire ou d'indiquer devaient parvenir à Kléber. Après avoir investi Menou du commandement supérieur des trois provinces d'Alexandrie, de Rosette et de Bahireh, Bonaparte lui confia qu'il partait le soir même pour l'Europe, lui ordonna le secret le plus absolu jusqu'après le départ de l'escadrille, à bord de laquelle il allait se rendre, et lui laissa le soin d'envoyer à Kléber le pli dont nons parlions tout à l'heure.

La nuit venue, Bonaparte demanda une escorte de vingt-cinq ou trente gui-des, fit monter à cheval les différentes personnes qu'il associait à sa fortune, y monta lui-même, sortit avec elles d'Alexandrie, et les dirigea vers l'anse du Marabout, distante d'environ deux lieues. Ce fut pendant ce trajet seulement que Bonaparte leur déclara qu'il les emmenait en France. Peut-être, au lieu d'atteindre un port français, peut-être lui et ses compagnons iraient-ils porter des fers en Angleterre. Aussi, il prétendait ne contraindre personne; il laissait chacun libre de partir ou de rester. Tous

répondirent qu'ils le suivraient au bout

Le contre-amiral Ganteaume avait rejoint l'escadrille des le matin, et envoyé à terre dans la soirée le nombre nécessaire de chaloupes. Vers dix heures du soir, Bonaparte et sa petite troupe arrivèrent près de ces embarcations. On s'y jeta après avoir abandonné les chevaux sur la plage, et bientôt on atteignit les frégates sur lesquelles on était résolu à courir les chances de la traversée. On venait à peine de monter à bord, qu'on signala une voile anglaise du côté d'Alexandrie. Croyant lire une sorte d'hésitation sur les visages de ceux qui l'entouraient, supposant du moins qu'ils pouvaient tirer un funeste augure de cette circonstance : - Il est encore temps de retourner au rivage, dit Bonaparte. Chacun de se récrier. -Soit , reprit-il , restez. Au surplus, vous n'avez rien à craindre : ma bonne étoile nous protégera, et nous arriverons en dépit des Anglais. - Par prudence, toutefois, on attendit jusqu'au lendemain 23 avant de lever l'ancre, et pendant la nuit la Revanche et l'Indépendant, deux navires destinés à éclairer la route des frégates, explorèrent inutilement les parages voisins. Le 23, tout danger paraissant avoir disparu, on mit à la voile des la pointe du jour, et Bonaparte, avec ceux qui l'accompagnaient, salua la terre d'Egypte pour la der-

nière fois. La frégatela Muiron était commandée par Ganteaume, et avait à bord, outre bonqarte lui-mône, son serctaire Bourienne, son aide de camp Lavalette, les égieneaux Bertliufer et Audriossy, les savants Monge, Berthollet et Denon. Sur la frégate de Larrère, que commandaint la frégate de Larrère, que commandaint an freque de Larrère, que commandaint manoir, se trouvaien les généraux Lannes, Murat, Marmont, et le littérateur Parceval-Grandmaison. Les guides qui avaient servi d'escort pendant le trajet d'Alexandrie au lieu de Temborquement delaut répartsi sur les femborquement delaut répartsi sur les

deux avisos.

Enfin l'escadrille emportait en France
les étendards que l'armée d'Égypte avait
enlevés à l'ennemi, soit à la bataille d'Aboukir, soit dans les précédentes actions.
Ces trophées, on peut les voir encore,

après cinquante aus bientôt, suspendus aux voûtes de l'église de l'hôtel des Invalides, à Paris.

#### CHAPITRE IX.

SOMMAIRE : SENTIMENTS DE L'ARMÉE D'ÉCYPTE A LA NOUVELLE DU DÉPART DE BONAPARTE. -RLÉBER COMMANDANT EN CHEF. -- GRAN-DES QUALITÉS DE CE GÉNÉRAL, MÉLÉES DE QUELQUES TRAVERS. -- LOUABLE ACTIVITÉ QU'IL DÉPLOIS O'ABORD, ET A LAOUELLE SUCCÈDE BIENTOT UN COUPABLE DÉCOURAGE-MENT. - DESSEIN QU'IL CONÇOIT DE RAME-NER SES TROUPES EN FRANCE. - RAISONS QUI PEUVENT EXPLIQUER L'ÉTBANGE CONDUITE DE KLÉBER, MAIS OUI NE LA JUSTIFIENT POINT, - DÉPÉCHE OU'IL ADRESSE AU DIREC-TOIRE POUR LE PRÉPARER A L'EVACUATION DE L'ÉGYPTE. - PAUSSETÉ DE PRESOUE TOUTES LES ALLÉCATIONS DE CETTE DEPÉ-CHE. - DERNIÈRES ET INUTILES TENTATIVES DE MOURAD-BEY. - NOUVELLE ET INFRUC-TUEUSE DESCENTE D'UNE DIVISION TURQUE PRÈS DE DANIETTE. - KLÉBER, WALGRÉ DE TELS SUCCÈS. PERSISTE DANS SON FUNESTE DESSEIN, OUVRE DES POURPARLERS AVEG LE GRAND-VISIR JUSSUF, QUI S'AVANCE PAR LA SYRIE A LA TÊTE D'UNE ARMÉE IN-NOMBRABLE, ET CONCLUT LE CÉLÈBRE TRAITÉ D'EL-ARISCH. - OBSTACLES OU'AP-PORTE L'ANGLETERRE A L'EXÉCUTION DE CE TRAITÉ, ET PREMIÈRES NOUVELLES DE FRANCE DEPUIS QUE BONAPARTE A QUITTÉ LES BORDS DU NIL. - RLÉBER RETROUVE SOUDAIN TOUTE SON ÉNERGIE, MARCHE CONTRE LE GRAND-VISIB, LIVRE ET GAGNE LA BATAILLE D'HÉLIOPOLIS, POURSUIT AU LOIN LES VAINCUS, PUIS REVIENT METTRE A LA RAISON LE CAIRE, QUI S'EST INSURGÉ PENDANT SON ABSENCE. - IL VA TACHER DE-SORMAIS DE RÉPARER A FORCE DE ZÈLE SA PAIBLESSE D'UN MOMENT; MAIS IL MEURT ASSASSINÉ, ET SA MORT PORTE UN COUP FATAL A LA DOMINATION PRANCAISE EN ECYPTE.

Le 23 août 1799, aux premières luvras du jour, à l'instant où l'escadrille qui portait Cétar et sa fortune s'élançait des côtes d'Exppe vers les côtes de Francs, et lorsque tout sommellait en course de la comme del comme de la comme de la comme de la comme del comme de la comme del comme del comme de la comme del comme de la comme del com

la direction d'Alexandrie même; bientôt, en effet, elle entendit de nombreux hennissements; elle crut que c'était l'avant-garde d'une troupe de Bédouins ou de mameluks qui venaient tenter un coup de main contre la place, et elle se hâta d'avertir le poste voisin. De poste en poste, de caserne en caserne, l'alarme gagna promptement toute la ville, et un quart d'heure s'était à peine écoulé, que la majeure partie de la garnison s'élancait hors des murs pour marcher à la rencontre de l'ennemi, ou ntutôt du tourbillon de sable qui approchait toujours. Cinq minutes encore, et de ce tourbillon s'échappa une soixantaine de chevaux, sellés, bridés, équipés, mais ne portant pas un seul cavalier. Un immense éclat do rire accueillit d'abord cet étrange escadron. On se demanda ensuite, avec une certaine inquiétude, quels pouvaient être ces chevaux. C'etaient, le lecteur l'a sans doute devine, ceux que Bonaparte et ses compagnons avaient pris la veille pour franchir les deux lieues qui séparent Alexandrie de l'anse du Marabout. Il leur avait fattu les abandonner sur le rivage pour monter dans les chaloupes, et ces animaux, après avoir erré quelque temps au bord de la mer, avaient fini, obeissant à un instinct naturel, par reprendre le chemin de leur dernière écurie. On ne tarda guère à les reconnaître; on s'imagina alors que le général en chef, que les différentes personnes de sa suite, que les guides de son escorte, étaient tombés dans quelque embuscade; on les supposa tous prisonniers, si même ils n'avaient péri tous, et une consternation profonde se peignit sur chaque visage. Tandis que plus d'un grenadier s'essuyait les yeux du revers de sa vaillante main, Menou, que Bonaparte, on se le rappelle, avait mis dans la confidence de son projet, Menou survint. Menou, pensant d'un mot sécher les pieurs, d'un mot ramener le calme dans les âmes, s'empressa de publier que Bonaparte, loin d'être au pouvoir de l'ennemi, cinglait depuis quelques heures vers la France. Menou, il est vrai dissipa ainsi la morne stupeur qui régnait dans les rangs de la troupe, mais ce fut pour y exciter les manifestations les moins équivoques d'un vif mécontentement. Quoi! Bonaparle avait quitté l'Egypte! Le petit caporal avait déserté! D'abordon put à poine en croire ses oreilles; puis, lorsque le doute devint impossible, lorsque Menou eut donné des détails, nommé le successeur que Bonaparte s'était choisi, montré les dépêches qu'il avait laissées pour Kléber, les larmes, les regrets, les témoignages de pitié firent place aux plaintes les plus acerbes, aux récriminations les plus violentes.

La nouvelle du départ de Bonaparte se répandit en Égypte avec la rapidité de l'éclair. Répétée à l'envi par les indigènes, elle vola de bouche en bouche, devança partout les courriers officiels, et partout produisit sur les différentes divisions de l'armée française la même succession de sentiments que nous lui avons déjà vue produire sur la garnison d'Alexandrie. Partout elle provoqua dans le premier moment une si douloureuse surprise, qu'on refusa d'y ajouter foi, et que les gouverneurs de plusieurs villes, les commandants de plusieurs provinces, la démentirent. Dans leur opinion, ce n'était, ce ne pouvait être qu'un mensonge accrédité par les ennemis du dehors ou par les mécontents de l'intérieur pour démoraliser les troupes conquérantes et pousser les habitants à l'insurrection. Puis, une fois avérée, la fatale nouvelle causa une tristesse générale, qui se changea bjentôt en desespoir. Au désespoir succèda la colère. La colère alla jusqu'à l'indignation.

Il avait fallu toute la confiance que le vainqueur d'Italie inspirait à ses soldats pour les entraîner au dela des mers, vers un but inconnu. Ce but une fois atteint, une fois débarqués en Égypte, c'est-à-dire dans une contrée dont la plupart ignoraient naguère le nom, il avait fally tout l'ascendant qu'il exercait sur eux pour les retenir si longtemps loin de l'Europe, loin de la France; car c'est une passion que le regret de la patrie, passion qui ne se maîtrise que difficilement, lorsque la distance, la nouveauté des lieux, le doute de la possibilité du retour viennent l'irriter encore. Un sourd mécontentement, qui ne provenait ni des fatigues, ni des privations, ni des dangers, mais de l'amour du pays natal que

le Français porte en tous lieux, avait régné des le début de l'expédition parmi les soldats de l'armée d'Orient, et s'était souvent trahi par des murmures, souvent même par des suicides. Bien plus, un jour, dit-on, l'armée en masse, l'armée, quoique victorieuse et ne mauquant plus de rien, avait formé le projet d'enlever ses drapeaux et de courir se rembarquer. Mais elle n'en avait eu que la pensée, et n'avait point osé braver à ce point son général. Ce jour-là, comme dans toutes les occasions où il ne s'agissait que d'imposer silence à d'aigres discoureurs, Bonaparte s'était simplement moutré, et sa présence avait suffi pour retenir les plus mutins dans le devoir. Sa belle figure, son air toujours calme et serein, son langage toujours si persuasif, enfin son incessante activité, balayaient, comme le vent balaye un léger nuage, les noires vapeurs qui venaient de temps en temps troubler le cerveau de ses compagnons d'armes. S'occupant toujours lui-même, et sachant si bien occuper les autres, possédant à un si haut degré le don de captiver les esprits, il ne laissait pas naître, ou dissipait sans peine, dans les âmes de ceux qui l'entouraient, des ennuis qui jamais n'attei-gnaient la sienne. On se disait bien quelquefois que probablement on ne reverrait plus la France, que la Méditerranée était devenue une barrière infranchissable; on se le disait surtout depuis que la flotte avait été détruite à Aboukir; mais qu'on dut reprendre ou non le chemin du pays natal, qu'importait! Le général Bonaparte n'était-il pas là! ne pourrait-on, avec Bonaparte, aller en tous lieux et se faire partout une autre patrie!

Bonaparte s'élognant, Bonaparte abandonanta elle-même l'armée d'Égypte, its choses changeaient compiement de fore, Les addax, les foliciers tement de fore, Les addax, les foliciers des l'armée de l'armée de l'armée de l'armée des l'armée de la moit sur cette terre d'Expyte de tant de pas difficilles, n'envisagérent plus que la mort sur cette terre d'Expyte du lis édaient vauns chercher la gloire de l'armée d'armée de l'armée de l

récria-t-on d'une voix presque unanime, devait jusqu'au bout veiller au salut commun. Rien ne l'excusait d'avoir quitté les bords du Nil, et remis à un autre la tâche d'achever une expédition aventureuse qu'il avait seul provoquée. En vain, pour excuser son départ si mysterieux et si prompt, ses amis les plus sincères et ses partisans les plus chauds prétendirent qu'il allait chercher les renforts dont l'armée avait depuis longtemps besoin. Peut-être aussi, peutêtre allait-il non-seulement dissoudre pour la seconde fois la coalition des puissances étrangères, mais terrasser au sein de la France le redoutable monstre de l'anarchie. Peut-être même mettrait-il ensuite la maln sur le timon de l'État. Ce qui etait certain, c'est qu'il se souviendrait de ses soldats de prédilection, de ses braves et fidèles phalanges de l'armée d'Égypte, qu'il revolerait tôt ou tard à leur secours, et mettrait sa gloire à consolider une conquête qui était le résultat de ses hautes conceptions. De telles excuses, de telles assurances, n'obtinrent qu'un médiocre succès. On s'obstina généralement à ne point admettre qu'un irrésistible élan de patriotisme, mêlé si l'on yeut d'ambition, avait pu, à la nouvelle des désastres militaires et des dissensions intérieures de la république, l'entraîner vers la France. On ne vit que l'abandon auguel il vouait de malheureuxcompagnons d'armes qui avaient eu assez de confiance en son génie pour le suivre. Puisqu'il s'enfuyait, il avait donc reconnu la suprême imprudence de l'expédition d'Égypte et l'impossibilité absolue de la mener à bonne fin. Avoir mal combiné ses plans, s'être mépris sur les movens et les chances de réussite. on le lui pardonuait encore. Mais on ne trouvait point d'expressions assez injurieuses pour le blâmer d'être parti seul. Partir seul, délaisser au dela des mers ceux qu'il avait compromis, leur imposer la continuation d'une entreprise qu'il avait lui-même jugée inexécutable, c'était une honteuse félonie, une in-

fâme trahison, une cruelle lâcheté. Ces propos, truus sous le coup du désappointement et de la crainte, ont été complaisamment accueillis par beaucoup d'historiens, et ne cesseront Jamais de l'être comme expression de la vérité, car le héros des temps modernes a toujours eu et aura toujours de nombreux détracteurs. Rien cependant n'est plus injuste; et nous espérons que le lecteur impartial aura puisé dans la lecture des pages qui précèdent la conviction (qui est la nôtre) que Bonaparte avait assez bien employé les dix-huit mois qu'il venait de passer en Égypte ponr que son absence à dater du mois d'août 1799 dut n'avoir pas de graves inconvénients. La victoire du mont Thabor et la victoire d'Aboukir semblaient mettre pour longtemps l'Egypte à l'abri de toute tentative des ennemis du dehors : au dedans régnait une tranquillité profonde. En fait d'administration, tout marchait à merveille. Bonaparte avait mis tout sur un si bon pied, qu'il n'était besoin que de ne pas déranger exprès la machine pour qu'elle continuat de fonctionner à souhait, Enfin, il edt suffi d'un homme aimplement doué de bon sens pour achever l'œuvre si bien commencée par Bonaparte, et Bonaparte venait de se choisir un suecesseur d'une incontestable ca-

pacité. C'était à Kléber, nous l'avons déjà dit, que Bonaparte avait laissé le commandement en chef, et Bonaparte eût fait difficilement un meilleur choix, Kleber savait la guerre, entendait l'administration, appréciait l'importance de la discipline. Kléber passait à juste titre pour intègre et désintéressé. Enfin, Kléber était le plus bel homme de l'armée, quoiqu'il en fût presque le Nestor et qu'il approchât de la cinquantaine. Sa taille élevée, son noble visage, où respirait tout le feu de son âme, sa bravoure à la fois audacieuse et calme, son intelligence prompte et sûre, faisaient de lui le plus imposant des capitaines sur un champ de bataille. Son esprit était un peu inculte, mais vif, mais brillant, mais original. Ajoutona qu'il lisait sans cesse Plutarque et Ouinte-Curce, qu'il les lisait exclusivement, et qu'il y cherchait l'aliment des grands cœurs, l'histoire des héros de l'antiquité. A vrai dire, l'armée d'Égypte, presque entièrement composée des soldats de l'ancienne armée d'Italie, connaissait peu Kléber, qui, après avoir glorieusement servi la république en Vendée, dans le nord, puis sur le Rhin, pendant les années 1793,

1794 et 1795, était alors tombé en disgrâce auprès du Directoire et resté inactif pendant les campagnes de 1796, 1797 et 1798. Il est encore vrai que Kléber avait une froideur, une fierté, une brusquerie de manières, qui contrastaient singulièrement avec cette bouillante ardeur, cette adroite familiarité, par lesquelles Bonaparte excellait à se concilier l'affection et le dévouement des troupes. N'importe! la belle tenue militaire de Kléber, la blessure qu'il avait recue à la prise d'Alexandrie. la vigueur avec laquelle il avait engagé la bataille du mont Thabor, l'estime dont il jouissait parmi les officiers qui l'avaient connu sur le Rhin, enfin le choix dont Bonaparte venait de l'honorer, étaient plus que auffisants pour lui gagner et la confiance et l'amour des sol-

das, s'il se montrait jaloux de les obtenir. Toutefois, lorsqu'on avait appris le départ de Bonaparte et cherché quel suc-cesseur il pouvait s'être choisi, ce n'était pas sur Kleber, avouons-le, que s'étaient toutd'abord tournés les regards. Il y avait en Égypte un autre général dont le nom, glorieusement cité dans la plupart des bulletins, balancait avec quelque avantage celui du nouveau commandant en chef. Appelées à émettre un vote, les troupes eussent peut-être désigné le modeste Desaix, dont la réputation militaire égalait celle de Kléber, et que sa simplicité, aa douceur, ses manières toutes françaises, entouraient d'une plus grande popularité. Desaix eût été, en effet, à tous égards, plus digne que personne de remplacer Bonaparte en Egypte. Après Desaix venait Kléber, puis Reynier ou Lanusse. Telle était l'opinion de Bonaparte, mais il avait pensé qu'en France Desaix rendrait encore plus de services qu'en Égypte, et voilà pourquoi il lui avait laissé l'ordre de repartir le plus tot possible pour l'Europe. Il avait même songé un moment, dit-on, à emmener et Desaix, et Kléber, et Reynier, et à investir Lanusse du commandement en chef; puis, vu les périls de la traversée, il avait senti la convenance de laisser à la tête de l'armée d'Orient un officier de premier ordre, et s'était décidé à choisir Kléber. Kléber, outre la supériorité du mérite, avait d'ailleurs, aux veux de Bonaparte, un autre avantage sur Reynier et sur Lanusse : c'était d'avoir appartenu aux anciennes armées du Rhin.

On sait que des le commencement des guerres de la république, une sorte de rivalité envieuse s'était élevée entre les armées du Rhin et les armées d'Italie. Au lieu de s'en tenir à une patriotique émulation, elles se jalousaient les unes les autres, et prétendaient faire autrement la guerre, c'est-a-dire la faire mieux. Or, ces prétentions, ces jalousies, portées sur les bords du Nil. y faisaient envisager l'expédition d'Egypte sous des aspects complétement différents. Tout ce qui était venu des armées du Rhin ne témoignait que peu de penchant pour l'expédition ; au contraire, les officiers et les soldats originaires de l'armée d'Italie se montraient tout devoués à l'entreprise, parce qu'elle était l'œuvre de leur petit caporal. De là, deux partis dans l'armée d'Orient; de là, entre les Français du Rhin et les Français d'Italie, comme ces deux partis s'appelaient, une sourde haine que la présence de Bonaparte avait contenue, mais qui pouvait, après son départ, dégénérer en querelles ouvertes. Sur de l'affection de ses auciens lieutenants et de ses anciens soldats, persuadé que ce n'étaient pas eux qui chercheraient à ternir sa gloire, ou à compromettre le succès de l'expédition d'Egypte. Bonaparte avait cru que le meilleur moven d'imposer aux autres était de prendre son successeur parmi leurs générany

Du reste, pendant les premiers jours, Kléber sembla n'être animé que du désir de justifier la haute marque de confiance qu'il venait de recevoir, et rien n'eût fait présager l'étrange et coupable faiblesse à laquelle il faillit s'abandonner ensuite. Kléber se rendait à Rosette, où Bonaparte, on se le rappelle, lui avait donné rendez-vous pour le 23, lorsque chemin faisant il rencontra le courrier par lequel Menou lui expédiait les deux lettres que Bonaparte avait laissées pour lui, et dont l'une l'investissait du commandement en chef, l'autre lui traçait une espèce de plan de conduite. Ces deux lettres lues, il vola vers le Caire, y arriva le 31, s'installa avec une espèce d'appareil dans l'élégante maison arabe que Bonaparte habitait sur la place Ezbekyelı; puis, le jour même de son arrivée, pour se faire reconnaître des troupes, il leur adressa la proclamation suivante :

« Soldats!

« D'impérieux motifs ont déterminé le général eo chef Booaparte à repasser en Europe. Les dangers que présente une navigation entreprise dans uce saison si peu favorable, sur une mer si étroite el couverte de tant d'enuemis, n'ont pu l'arrôter : il s'agissait de votre bien-éter!

as codes della-deriviventi biendo; sur soni, me pari gioricase, vervant biendo; sur soni, me pari gioricase, une paix digue de von et de vos travauune paix digue de von et de vos travauvos raseieració importance, sono et ce qu'il pen a sent inote importance, sono et ce qu'il pen a sent inote importance, sono et ce qu'il pen a sent inote importance, sono et ce qu'il talte painere à braver tous les naux, et a talte painere à braver tous les naux, et a talte painere à braver tous les naux, et a talte qui ce qu'avec de tels solubt on peut en la solubre, per de la conseil de la conseile que l'avasting d'être à voire telt, que l'hauce de l'avantage d'être à voire telt, que l'hauce d'avantage d'entre de l'avantage d'entre de l'avantage d'entre d'entre

« Soldatal n'en doutez poiol : votre salul et vos besoius de tout genre seroul sans cesse l'objet de ma plus vive sollicitude. »

Le nouveau général en chef s'empressa de se faire également reconnaître des autorités égyptiennes, et donna à cette cérémonie toute la pompe dont elle était susceptible. Le 1er septembre, d'après le vœu qu'il eu manifesta, une nombreuse députation, composée des principaux cheiks et des principaux ulemas du Caire, des membres du grand divan et de presque tous les personnages considerables de l'Egypte, se transporta près de sa personne, a l'Hôtel du gouver-nement. Un des membres du divan, le cheik El-Mohady, prenant alors la parole au nom de ses collègues et de ses compatriotes, reclama protection pour le culte musulman, ne dissimula point les regrets que les vrais croyants éprouvaient du départ de Bonaparte, mais ajouta que les chefs et le peuple trouvaient de grands motifs de consolation dans la bonté et la justice bien connues du digne successeur de leur ami le sultan Kébir. Kléber répliqua en ces termes à l'orateur de la députation indigène :

« C'est par més actes que je me propose de satisfaire à vos demaodes et d'obtempérer à vos vœux. Mais les actes sont lents, et le peuple est impatient de connaître le sort qui l'atjend sous le nouveau chef qui vient de lui être donné. Eh bien, dites-lui que le gouvernement de la république française, en me conférant le gouvernement particulier de l'Egypte, m'a spécialement chargé de veiller au bonheur de la nation égyptienne, et c'est de tous les attributs de mon commandement le plus cher à mon cœur. Le peuple d'É-gypte fonde principalement ce bonheur sur la religion: la faire respecter est donc un de mes principaux devoirs. Je ferai plus ; je l'honorerai, et contribuerai, autant qu'il sera en mon pouvoir, à sa gloire el à sa splendeur. Cet engagement pris, je crains peu les méchants; les gens de hien les surveilleront et me les feront connaître. La où l'homme usie et bon est proiégé, le pervers doit trembler : le glaive est auspendu sur sa tête; Benaparte, mou prédécesseur, a acquis des droits à l'affection des cheiks, des ulémas et des grands par une conduite intègre et droite; je la tiendrai aussi cette conduite; je marcherai sur ses traces, et j'obtiendrai ce que vous lui avez accordé. Retournez donc parmi les vôtres ; réunissez-les autour de vous , et dites-leur encore ; « Rassurez-vous ! « le gouvernement de l'Égypte a passé en « d'autres mains ; mais tout ce qui pent être « relatif à votre félicité ou à votre sûreté sera « constant et immuable, »

La députation se retira extrêmement satisfaite, et les paroles de Kléber, répètées de bouche en bouche, comme il le désirait, portérentl'expoir et la confiance chez tous les habitants de l'Égypte.

A peine installé, Kiéber s'occupa avec la plus louable activité des divers devoirs que lui imposaient les importantes et délieates fonctions de commandant en ehef. Ainsi il passa une revuegénérale de tous les corps d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie qui se trouvaient au Caire ou dans les environs; il visita non-seulement la citadelle et les forts élablis pour la défense régulière de la capitale. mais encore les travaux militaires du fanbourg de Boulacq, ceux de l'île de Rodah, ceux du village de Gizeh; il inspecta non-seulement le Lycée de la patrie. mais encore la manutention des poudres et salpêtres, et surtout l'intéressant atelier de mécanique, qui, sous l'habile direction ducitoyen Conté, rendait de grands services à la colonie. Kléber parcourut ensuite les hôpitaux, les prisons même, voulut tout voir par ses yeux, et ordonna tout ee qui pouvait contribuer au rétablissement ou au bien être des malades, à la salubrité ou à l'amendement des prisonniers, Kléber assista plusieurs fois aux séances de l'Institut. Enfin, profitant de la complète tranquillité dont jouissait l'Égypte depuis la dernière victoire remportée par Bonsparte sur la plage d'Aboukir, Kléber appliqua tout son zèle à introduire dans l'administration militaire et dans le sort des soldats differentes réformes et différentes améliorations depuis longtemps jugées néeessaires. Il surveilla notamment l'exécution des derniers ordres donnés par son predécesseur pour renouveler l'habillement des troupes, et compléta l'approvisionnement des magasins de subsistances, autant pour obvier aux malheurs d'une disette inattendue que pour subvenir aux besoins d'une campagne si l'on avait à marcher de nouveau contre les Turcs ou à tenir tête à d'autres en-

D'autre part, Kléber ne s'en tint pas, relativement aux eheiks et aux ulemas, c'est-á-dire aux prêtres et aux magistrats indigènes, à l'audience de cérémonie qu'il leur avait accordée lors de son installation. Il conservates espèces de levers ou réceptions matinales que son prédécesseur avait instituées pour eux. Moins liant que Bonaparte, et surtout moins familier avec les principes du Coran, Kleber ne put continuer avec ses visiteurs ees conversations intimes sur le compte du Prophète qui faisaient naguère leur joie et leur admiration ; il ne laissa cependant pas que de gagner leur bienveillance. Les saints ou doctes personnages auxquels il avait affaire étaient séduits par son beau physique. et rendaient volontiers justice à son amour de la discipline, à ses mille autres bounes qualites. Bientôt, d'ailleurs, sur eertain point, Kléber l'emporta aux yeux des Égyptiens sur Bonaparte luimême : ee fut en ce qui concernait la dignité de la représentation. Loin d'exiger des habitants du pays les honneurs qu'ils avaient coutuine de rendre aux paehas et aux principaux beys, Bonaparte avait dédaigné, avait interdit tout ce vain appareil. Bonaparte, même dans les cérémonies publiques, ne paraissait accompagné que de ses aides de camp.

de ses officiers d'état-major et de quelques guides. Kléber, trouvant que son prédécesseur avait trop négligé l'étiquette, prit à son service un certain unmbre de fellahs, dont deux, armés de diérids, marchaient constamment à ses côtes, et lui tenaient l'un la bride, l'autre l'étrier, quand il avait besoin de monter à cheval ou d'en descendre. Puis, à l'exemple des anciens maîtres de l'Égypte, il ne sortait jamais que précédé d'une double rangée de kahouas, espèce de coureurs qui frappaient à chaque pas la terre de longs et gros bâtons, et ne cessaient de crier en arabe : Volla le seigneur commandant en chef! Musulmans, faites place et prosternez-vous! Et en effet les passants devaient se ranger alors pour laisser la voie libre; ceux qui étaient montés sur des mulets ou des anes devaient mettre pied à terre, et tous s'inclinaient, tous croisaient les mains sur leur poitrine, tous saluaient le général en chef à la manière des Orientaux. Kléber se faisait en outre accompagner. dans les grandes occasions, par l'aga des janissaires, par plusieurs cheiks, par plusieurs membres du divan. Un tel cerémonial, qui eut été ridicule en Europe, avait son utilité sur les bords du Nil; il imposait, il plaisait même aux musulmans; car, habitués aux démonstrations du despotisme, ils ne trouvent à un homme de véritable grandeur qu'alors qu'ils sont prosternés à ses genoux. En voyant Bonaparte affecter une simplicité extrême et refuser les hommages de la multitude, ils avaient cu beaucoup de peine à se persuader que Bonaparte fût digne d'être le chef des Français. Sa petite taille et sa mine chétive ne leur paraissaient en rapport ni avec le rang qu'il occupait ni avec les qualités que lui attribuaient ses soldats. Kleber à la bonne heure ! Kleber, avec sa haute stature, ses formes athlétiques, sa mine guerrière, leur sembla un homme fait pour commander, un sultan véritable, et plus il exigea d'eux, plus ils lui prodiguèrent volontiers les témoignages de leur respect et de leur soumissinn.

Ainsi débuta Klèber; et le zèle, l'habileté dont il fit preuve à tous égards pendant les premiers jours de son commandement, produisirent les meilleurs résultats. L'armée et la population lui tinrent également compte de ses nobles efforts. La population se montrait calme et confiante; l'armée était pleine d'admiration pour la taille imposante et l'air herofque de son nouveau général en chef , le surnommait le Mars français, et, ne doutant pas de ses talents militaires, connaissant toute la sollicitude qu'il témoignait pour elle, commençait à se réconcilier avec l'idée de rester en Egypte sans le petit caporal. La fâcheuse impression d'abord causée par l'éloignement de Bonaparte, les regrets même qu'il avait laissés dans la plupart des cœurs, s'effaçaient peu à peu. Déjà on en revenait à plus de sang-froid et de justice; déjà on tenait d'autres discours, on se disait qu'après tout le général Bonaparte avait dû voler au secours de la France en péril, et que, d'ailleurs, l'armée expéditionnaire une fois établie en Égypte, ce qu'il avait pu faire de mieux pour elle c'était d'aller à Paris exposer lui-même sa situation et ses besoins, et réclamer des secours qu'il pouvait seul arracher à la négligence du Directoire.

Malheureusement Kléber ne persévéra point dans la bonne voie où il venait d'entrer.

Le caractère de Kléber offrait les plus singuliers contrastes. Aux éminentes ualités qui le distinguaient sans contredit, venaient parfois se mêler, comme au bon grain l'ivraie, d'indignes petitesses. Fort strict envers ses subalternes pour tout ce qui concernait la discipline, il prétendait lui-même à une sorte d'indépendance envers ses supérieurs, et il avouait, nous l'avons déja dit, n'aimer la subordination qu'en sous-ordre. Or, s'il n'aimait que médiocrement à obeir, il aimait encore moins à commander. Il avait bien obéi sous Bonaparte, mais en critiquant, en murmuraut. Il avait bien commande quelquefois, mais sous le nom d'autrui. En Allemagne, par exemple, sous le général Jourdan, une sorte d'inspiration l'avait poussé plus d'une fois à prendre le commandement au milieu du feu, et alors il l'avait exercé en habile homme de guerre: mais après la victoire il était rentré dans son rôle de lieutenant, qu'il

preferait à tout autre. En cffet, Kleber

avait dans sa nature on ne sait quoi de nonchalant et d'endormi qui le rendait incapable d'un effort soutenu. Il lui fallait, pour accomplir de grandes choses, v être contraint par la nécessité.

y être contraint par la nécessité. Avant que Bonaparte ne l'appelât à la tête de l'armée d'Égypte, jamais Kléber n'avait exerce de commandement en chef. La nouveauté de son rôle, le sentiment de son devoir, les formalités de son installation, les soins divers auxquels il eut d'abord à vaquer, produisirent chez lui, pendant une quinzaine de jours, une espèce d'énergie fébrile; puis, ees quinze jours écoulés, il retomba dans sa nonchalance habituelle. Les soucis et la responsabilité du commandement, les immenses difficultes d'une tache qu'il n'avait pas été libre d'accepter ou de refuser, les dangers dont les Turcs et les Anglais lui semblaient menacer l'Égypte, enfin la douleur de l'exil, remplirent son âme du découragement le plus sombre. La pensée que Bonaparte donnerait promptement de ses nouvelles, aurait sans cesse l'œil sur l'Égypte, y reviendrait même tôt ou tard, avait surtout sti-mulé l'ardeur de Kleber dans les premiers moments; mais, en l'espace de plusieurs semaines, les seuls détails re-latifs à la traversée de Bonaparte qui parvinrent d'Alexandrie au Caire furent qu'une rafale de trente-six heures avait suivi son embarquement, que Sidney Smith avait alors reparu, et que, fort desappointé de ce commencement d'évasion d'une proie dont il se croyait sûr, il s'était aussitôt élancé sur ses traces. Quoi de plus simple, quoi de moins compromettant pour la sûreté de Bonaparte! Mais dans la fâcheuse disposition d'esprit où se trouvait Kleber il ne lui en fallut pas davantage pour s'imaginer que probablement Bonaparte n'atteindrait pas les côtes de France, ou, dût-il les atteindre, qu'il n'obtiendrait certes pas du Directoire les renforts qu'il allait demander; ear, d'après les journaux du mois de juin, l'expédition d'Égypte avait soulevé au conseil des Cinq-Cents les discussions les plus vives et un blame presque universel. Ainsi, non-seulement Bonaparte ne reverrait plus l'Egypte, mais, dans l'opinion de Kleber, e était un homme dont la carrière, soit militaire, soit politique, devait être regardée comme à jamais finie, un homme tout à fait perdu.

Quant a demeurer en Egypte sans yrecevoir de secours, Kléber jugeait la chose complétement impossible. Kléber avait toujours eu pauvre idée de l'expédition. Si lors du départ il avait vivement souhaité d'être compris au nombre des généraux que Bonaparte emmenait avec lui, c'était ignorance du but de l'entreprise, c'était ennui de l'inactivité dans laquelle le Directoire le laissait depuis longtemps, e'était enfin que le temple de Janus semblait à la veille de se fermer en Europe. Une fois débarque en Afrique, il n'avait pas cessé un seul instant de consacrer tous ses efforts à la réussite des projets de conquête et de colonisation du général en chef; mais il avait toujours traité ces projets de chimériques, et souvent on lui avait entendu exprimer le regret de n'être pas sur les bords du Rhin plutôt que sur ceux du Nil. Une circonstance toute particulière explique dans une certaine mesure les préjugés étranges que Kléber nourrissait contre l'Egypte. Kléber, pour ses débuts dans la carrière des armes, avait passé liuit ans au service de l'Autriehe en qualité d'officier d'infanterie. Il avait encore l'accent, encore les mœurs tudesques, et pour la méthode, pour la discipline, pour le mécanisme, il donnait la préference à l'armée allemande sur toutes les autres armées de l'Europe. - Ajoutons qu'il avait eu à faire contre les Tures cette malheureuse campagne où Joseph II essuya revers sur revers, et qu'il en avait conservé une impression exagérée de la puissance et des ressources de la Porte. La Porte, croyait-il, pouvait en tout temps, et d'un mot, mettre sur pied cent mille janissaires, soldats les plus braves du monde et devant qui la résistance était impossible. Au contraire pour n'avoir jamais commandé en chef aucune armée française, Kléber n'avait et ne pouvait avoir qu'une idée fort inexacte de ce qu'on peut faire avec des

soldats français.
Entin, par les journaux que Bonaparte lui avait transmis, Kleber venait d'apprendre les nombreux désastres militaires de la république; son patriotisme, son ambition peut-être, s'etaient aussi émus, et non-seulement il brûlait du désir de voler en personne au secours de la France, mais encore il n'admettait pas qu'une armée française pât sous un pretexte quelconque demeurer en Afrique quand les frontières mêmes de la France étaient menacées.

Par toutes les raisons qui précèdent, Kleber, des que les premiers tracas du commandement lui laissèrent le loisir de la réflexion, tarda peu à concevoir le dessein d'abandonner l'Égypte et de ramener en Europe l'armée a la tête de laquelle il venait d'être appelé. Quand on sut que de semblables idées préoccupaient le nouveau général en chef. nombre d'intrigants dont sa nonchalance naturelle le rendait facilement la dupe. nombre de favoris et de flatteurs dont il aimait à s'entourer, l'y entretinrent et y applaudirent à qui mieux mieux. Le projet d'évacuation médité par Kléber eut surtout pour approbateurs deux d'entre ses aides de camp qui exercaient beaucoup d'empire sur lui, deux freres Damas qui avaient peu d'étendue dans l'esprit, peu d'élévation dans l'âme, et qui par ennui ou par tout autre motif desiraient vivement revoir la France. Ce malencontreux projet, d'abord renfermé dans l'entourage immediat de Kleber, nefut bientôt plus un mystère pour personne. Kléber non-seulement autorisa autour de lui et les propos les plus inconvenants sur son predecesseur et les railleries les plus absurdes relativement à l'expédition d'Egypte, mais encore, toujours caustique et frondeur, il commit la faute de ne pas s'en absteuir luimême. Nous l'avons dit : les troupes fran-

calest, leur arrivée un les horts du Nil, étaient prévenues contre l'Egypte, et l'éloignement, l'inconnu, les soultrances de toute sorte qui les y accuellirent, ne justifiaient que trop ces préventions. Peu à peu l'influence de Bonaparte, la connaissance des ressources du pars, une sorte de lien-de tremateri et surfout de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre production de l'entre de l'entre officiers et soldats à des sentiments moins défavorables; mais quand Kieber et ses intimes se prouoncèrent ouvertement contre l'Egypte, quand ils déclarèreut tout hout que l'espoir d'en aocomplir la conquéte était une vaine

chimère, et qu'on devait y renoncer sans retard, ils réveillèrent soudain des haines à peine éteintes. Le gros de l'armée demeura, il est vrai, fidèle à l'honneur, fidèle au devoir. Les généraux Desaix, Reynier, Davoust, Lanusse, Menou, Lagrange, Songis, tous les officiers de l'artillerie et du génie, la plupart des colonels de cavalerie et les cinqsixièmes de ceux d'infanterie, ne craignirent pas de manifester publiquement leur désapprobation des vues prétées au nouveau général en chef. Restait une centaine d'officiers qui , avec l'état-major , avec les commissaires des guerres, avec les membres des diverses administrations. voulaient à tout prix rentrer en France, et qui prenaient la défense de Kléber. Ils se plaisaient à publier les discussions des Cinq-Cents du mois de juin, où l'opposition blamait l'expédition d'Egypte et en faisait un sujet d'accusation contre le Directoire; ils affectalent d'ailleurs de s'alarmer pour la république. D'une part, disaient-ils, la France a besoin de toutes ses troupes pour défendre son territoire; de l'autre, nous avons à lutter ici contre le climat et contre la peste, contre les mameluks et contre les Bédouins, contre les armées ottomanes, les armées anglaises et les armées russes, et tenter de nous y maintenir sans ren-forts serait folie. L'évacuation de l'Égypte aura donc deux résultats : le premier sera de rendre à la république nombre de braves soldats et nombre d'excellents officiers ; le second de rétablir entre la France et la Porte une alliance qui leur est nécessaire à toutes les deux pour coutre-balancer les efforts de l'Angleterre et de la Russie. Les mille raisons qui conseillaient de rester, qui même défendaient de partir, ne manquaient point d'éloquents avocats ; mais, comme il arrive toujours, chacun garda ses convictions. Deux partis plus tranchés que jamais existèrent des lors au sein de l'armée d'Égypte : ce ne furent plus seulement les Français d'Italie et les Français du Rhin, ce furent les colonistes et les anti-colonistes. Inutile de dire que les officiers seuls adoptèrent l'un ou l'autre camp; mais, par suite de la désunion des cheis, la contenance et le moral des soldats s'affaiblirent à un point déplorable, et insensiblement on se fainiliarisa avec de honteuses idées de capitulation qui naguère eussent indigné

tous les cœurs. Kléber, sa détermination prise, ne songea plus qu'aux moyens de l'exécuter. Il commenca par éloigner de lui tous les officiers qui ne partageaient pas ses opinions ou qui en manisfestaient de contraires : ces officiers-là étaient les plus braves et les plus capables. Il se mit ensuite à l'affût d'un prétexte pour s'aboucher soit avec les représentants de la Porte, soit avec les agents des autres puissances européennes, qui travaillaient plus activement que la Porte elle-même a nous expulser d'Egypte. A ce jeu il perdit chaque jour de sa considération auprès de l'armée; mais il parut ne pas s'en apercevoir ou feignit de s'en soucier peu; il n'en poursuivit pas moins son but, et loin de dissimuler son projet il saisit la première occasion qui se présenta

de l'annoncer officiellement. Le 29 août, dans la première proclaniation qu'il avait adressée aux troupes. il leur avait dit que si d'importants secours n'arrivaient prochainement, une paix honorable, glorieuse mêine, les ramènerait dans leurs foyers. Un tel langage n'avait rien de réprébensible, rien surtout qui s'éloignât des instructions laissées par Bonaparte. Mais le 22 septembre, haranguant une partie de l'armée à propos du huitième anniversaire de la fondation de la république française, il alla plus loin : il écarta cette fois et les formules dubitatives et les tournures conditionnelles ; il écarta aussi et la gloire et l'honneur. « Braves compagnons, s'ecria-t-il, vos enseignes cour-bent sous le poids des lauriers, et vos travaux demandent un terme.... Vos longs travaux vont bientôt finir! » Puis, quatre jours après, c'est-à-dire le 26, Kléber, pour preparer également le Directoire au parti extrême qu'il avait résolu de prendre, lui adressa une dépêche où il présentait sous les couleurs les plus sombres et même les plus fausses l'état dans lequel Bonaparte avait laissé les choses sur les bords du Nil, et ne craignit pas d'y joindre un rapport du ci-toyen Poussielgue, administrateur général des finances, dans lequel ce fonctionnaire, qui pourtant devait sa haute position à Bonaparte, avait entassé

mensonges sur mensonges, calomnies sur calomnies.

Kleber dans sa defache, Poussisigue dans son rapport, dissient que l'armée d'Orient était diminuée déjà de plus de la moitié, qu'éle se trouvait réduite des ce moment à quinze ou dix-buit mille hommes, et que sur ce nombre il y en encer capables de faire un service actif. D'ailleurs l'armée était à peu près nue, et rien n'offrait plus de dangers dans ses climats, à cause de la différence de

température entre le jonr et la nuit. Ils disaient que l'armée manquait de canons, de fusils, de projectiles, de poudre, toutes choses difficiles à remplacer, parce que le fer coulé, le plomb, les bois de construction, les matières propres à fabriquer la poudre, n'existalent pas en Égypte.

Ils dissient qu'il y avait un déficit considérable dans les finances : on devait quatre millions aux soldes, one devait quatre millions aux soldes, one néerait seçt ou huit aux fournisseurs sur leurs divers services, et la resource d'ebait de nouvelles contributions était épuisée depuis longtemps, son sur leurs de la contributions était épuisée depuis longtemps, se souleveils. Limondation , et al. et la rétété abondante cette année-il, et la récolte s'annonçant mai, les Egyptiens n'auxient ni bonne volonté in même le moven d'ecquitter l'impôt.

Ils dissiert que des perils de tout genre mençacient la colonie, que les deux anciens chefs des mameluls, Mourad et Irbaihim, se soutenaient tou-jours à la tête de nombreux cavaliers, un dans le belief, plutre dans le Sid; nu dans le belief, plutre dans le Sid; nu dans le suit en personne reconque l'Egypte; qu'il conduissit une puis-sante armée à travers la Syrie; que déjait deit jarrenna l'abamas, et que le facilitat parenna l'abamas, et que l'abamas defenserur de Saint-Jean d'Acre contre l'abamas de l'abamas de l'abamas de la Turquie.

Ils disaient qu'en cette extrémité la seule ressource qui restât était de traiter avec la Porte; qu'au surplus Bonaparte avait déjà entamé des négociations à cet égard, et que dans les instructions par la llaisées à son successeur il autorisait expressément à les coulinuer; qu'on allait essayer en conséquence de stipuler avec le grand-visir une sorte de dounation mixte, qui attribuerait à la Porte l'occupation de la campagne d'Explet et à la France celle des places et des forts, poi l'occident de la compagne de la principal poi foncier, à la France celle du revenu des douanes.

Enfin. Kiéber donnait à entendre que l'ex-général en chef avait bien vu venir la crise, et que c'était là le motif véritable de son départ précipité. Poussielgue terminait par une calonnaie plus odeuse encore : le général Bonaparte en quittant l'Égypte avait, prétendairil, emporté avec lui une sonne de deux mil-

lions.

Certes, en sa qualité d'administrateur des finances, Poussielgue pe pouvait ignorer que la plupart des allégations consignées dans son rapport étaient mensongères. Il le savait parfaitement ; mais, soit ennui de l'exil et désir de revoir la France, soit euvie de complaire au nouveau général en chef, il ne s'était nullement fait scrupule de trahir la vérité. Tout au plus pouvait-il nuire au général Bonaparte, et qu'importe? Bonaparte était un homme perdu, qu'on n'avait pas besoin de ménager. Quant à Kléber, il était de la meilleure foi du monde. Il poussait l'insouciance au point de n'avoir pas même songé à s'assurer par luimême de la véritable situation des choses. Dans sa négligence, dans sa mauvaise humeur, il transmettait au Directoire les ouî-dire que la passion répétait à ses oreilles et qu'elle avait convertis en une espèce de notoricté publique, et il ne croyait pas mentir. Il le croyait si peu, qu'avant d'expédier sa dépêche il demanda aux divers chefs de service des états qui , pensait-il, devalent corroborer toutes ses assertions, et qu'il les expédia sous le même pli sans même y avoir jeté les yeux. Or, les états en question réfutaient sa lettre de point en point.

L'armée n'était plus que de quinze ou dix-buit mille honnnes, écrivait Kléber; cependant les états qu'il joignit à sa lettre portaient l'effectif à un tiers en sus. De fait, lorsque, deux ans plus

tard, elle fut ramenée en France, elle comptait encore vingt-deux mille soldats, et dans ces deux ans elle avait livré plusieurs grandes batailles, soutenu d'innombrables combats. En septembre 1799 l'armée était au plus réduite à vingt-huit mille hommes, nombre sur lequel if v avait aumoins vingt-deux mille combattants, car l'Égypte est un pays sain, où les blessures guerissent vite. Il n'y avait d'ailleurs que peu de malades cette année-la et point de peste. Enfin, quoi de plus facile a Kleber que de completer ses cadres, même sans renforts de la mèrepatrie? Bonaparte ne lui en avait-il pas donné l'exemple? L'Égypte était pleine de chrétiens, pleine de Grecs, de Syrieus, de Coptes, qui demandaient à s'enrôler dans nos rangs, et qui pouvaient fournir quinze ou vingt mille excellentes recrues. Par les soins de Bonaparte, des nègres du Darfour, achetés et affranchis, avaient déjà fourni jusqu'à cinq cents bons soldats à une seule de nos densibrigades. Puis, l'Égypte était soumise. Les Egyptiens proprement dits. les propriétaires du sol, préféraient de plus en plus à la domination des niameluks, qui les pressuraient sons toutes les formes et avaient toujours le sabre à la main, la domination des Français, qui respectaient leurs propriétés et ne faisaient presque jamais tomber de têtes. Quant aux fellahs, à ces esclaves qui cultivaient la terre, peu leur importait d'obéir à tel maître ou à tel autre, et ils n'eussent jamais songé d'eux-mêmes à courir aux armes. Pour les décider à prendre un fusil il leur fallait l'appât de l'or ou les prédications de quelque fanatique, et ces deux mobiles étaient employés de plus en plus rarement auprès d'eux. A part donc quelques émentes dans les villes et dans les campagnes, il n'v avait à craindre pour les Français que des Turcs indisciplines venant de loin, ou des Anglais mercenaires transportés à grand' peine sur des vaisseaux. Malgré la réduction de son effectif, l'armée française, pour peu qu'elle fût commandée, non pas avec génie, mais avec bon seus, était plus que suffisante contre de tels ennemis. Les événements eux-mêmes se

chargèrent bientôt de le prouver. Les soldats étaient nus, ajoutait Klèber, et ne trouvaient que difficilement à se nourrir. Cependant le général Bonaparte avait laissé en magasin tout le drap nécessaire pour renouveler les uniformes, et la preuve, c'est qu'un mois à peine après le départ de la lettre de Kléber l'armée était entièrement habillée à neuf. D'ailleurs l'Égypte abondait en étoffes de coton; elle en produisait pour toute l'Afrique, et plus d'nne fois déjà on y avait recouru pour vêtir les soldats. Quoi de plus simple que d'y recourir de nouveau? Quoi de plus facile, pour s'en pourvoir, que de les acheter, ou même de les exiger comme pavement d'une partie de l'impôt? Quant aux subsistances, l'Égypte, comme nous l'avons dit et redit, est le grenier du reste de l'univers pour les céréales. Le blé et le riz, le bœuf et le mouton, les volailles et les légumes, le sucre et le café, y étaient alors à des prix dix fois moindres qu'en Europe. Le bon marché était si grand, que l'armée, dont pourtant les caisses n'étaient pas trop bien garnies, pouvait payer tout ce qu'elle consommait, c'est-à-dire se comporter en Afrique beaucoup mieux que les armées chrétiennes ne se comportent en Europe, où l'on sait qu'elles vivent aux dépens du pays conquis et ne payent absolument rien.

L'armée, écrivait encore Kléber, manquait d'armes, manquait de munitions. Cependant, d'après les états mêmes qu'il envoyait au Directoire, les arsenaux contenzient encore onze mille sabres . quinze mille fusils, quatorze à quinze cents bouches à feu, dont cent quatrevingts de campagne. Alexandrie seule, que Kléber représentait comme dépourvue d'artillerie depnis le siége de Saint-Jean-d'Acre, comptait plus de trois cents pièces de canon en batterie. Quant aux munitions, il restait d'une part trois millions de cartouches d'infanterie et vingt-sept mille cartouches à canon. toutes confectionnées, toutes prêtes; de l'autre, on en pouvait aisément fabriquer de nouvelles, car il restait aussi onze cent milliers de poudre et denx cent vingt-cinq mille projectiles. La suite de notre récit démontrera que nous n'exagérons rien, puisque l'armée se battit encore deux ans, et que lorsqu'il lui fallut enfin abandonner l'Egypte elle y laissa aux Anglais, qui l'occuperent

après elle, d'immenses approvisionnements de toutes sortes.

A l'égard des finances, Kléber n'avait pas été mieux renseigné. Et d'abord la solde était au courant. Sans doute on hésitait encore sur le meilleur système financier à suivre pour entretenir l'armée sans trop fatiguer le pays; nuis les ressources existaient, et l'armée, pour peu qu'on maintînt les taxes déjà établies, vivrait dans l'abondance. En septembre 1799 il était dû au delà de seize millions sur les impôts de l'année, et il y avait là de quoi subvenir amplement aux dépenses conrantes. On n'en était donc pas réduit à courir la chance de soulever les populations par l'établissement de nouveaux impôts. L'armée, grâce au bas prix des denrées, pouvait vivre en Egypte avec seize ou dix-neuf millions, et l'Egypte, en se trouvant fort ménagée, en pouvait payer annuellement vingt-cinq. A ce taux, elle · ne payait pas moitié de ce que les nombreux tyrans qui l'opprimaient naguère sous le nom de mameluks lui arrachaient avec mille vexations. Quant à ces deux millions que Poussielgue accusait Bonaparte d'avoir pris dans les eaisses publiques, Bonaparte n'avait pas même touché, avant de partir, l'intégralité de son traitement.

Les dangers prochains, les dangers de tout genre, donn Kieber prétendait la colonie menacée, n'avaient guier plus de fondement que les autres assertions de sa dépêthe. Ces révoltes qu'il mes, esc setatuites de la port d'Ibrahim et de Mourad, ces attaques combinées du grand-visir et du pachs d'Acre, ces descentes même des Anglais et des Russes, tous ces sujest d'alarme dont Kiebers et précocupait tant échient ou sin-bers et de la comparation de

gmaires.

Ainsi, les indigènes se tenaient tranquilles, et n'étaient pas disposés, comme on le dissil, à se soulever au premier signal. D'une part, nous trouvious chaque jour dans pas de les misses de la voues, des auxiliaires plus diles; de l'autre, nous commencions à obtenir d'assez, vives sympathies parmi les musulmans eux-mémes; ets, comme Bonaorte l'aeux-mémes; ets, comme Bonaorte l'avait toujours fait, comme il avait prescrit de continuer à le faire, on avait touours soin de ménager leurs cheiks et leurs ulémas, c'est-à-dire leurs prêtres et leurs gens de loi, on réussirait peut-être a se concilier tout a fait leur affection. Il n'était pas douteux que si nous venions à éprouver des revers militaires en Egypte, les Égyptiens, avec l'ordinaire mobilité des peuples conquis, agiraient comme les Italiens venaient d'agir, se joindraient aux vainqueurs du jour contre les vainqueurs de la veille. Ils, apprécialent cependant tout ce qu'il y avait de différence entre la domination des mameluks, qui les pressuraient de mille manières et avaient sans cesse le sabre à la main, et les Français, qui respectaient les propriétés et recouraient rarement aux exécutions capitales ; ils l'appréciaient, et nous en tenaient compte.

Ibrahim et Mourad, loin d'être encore l'un et l'autre à la tête de quatre ou cinq mille cavaliera, en avaient à peine quatre ou cinq cents chacun autour d'eux. Depuis l'expédition de Syrie, Ibrahim se tenait immobile sur la frontière syrienne, qu'il n'osait dépasser, Mourad ne bougeait pas davantage de la petite oasis où il s'était réfugié quelques jours avant la bataille d'Aboukir.

Le grand-visir, loin d'être au moment de fondre aur l'Egypte avec une puissante armée, ne venaît que de quitter Constantinople. Il franchissait à peine le Bosphore, il atteignait à peine Scutari, et n'avait encore pour toute armée que les trois ou quatre mille hommes qui composaient sa maison.

Djezzar était enfermé dans Acre. Djezzar rappelait peu à peu les troupes qu'il avait à Gazah, à Jaffa; et loin de préparer un renfort de trente mille hommes pour seconder les desseins du grand-visir, il voyait au contraire avec peu de satisfaction, maintenant surtout que son pachaliek était délivré des Français, l'approche d'une nouvelle armée turque.

Deux frégates anglaises, venant des Indes, avaient paru devant Cosséir vers le milieu du mois d'août et tenté lusieurs fois de débarquer des troupes. Mais chaque fois l'adjudant-général Donzelot, qui commandait la place, avait tué ou noyé une centaine de cipayes indiens, et les frégates avaient fini par disparaltre. Quant à envoyer d'Europe une expedition contre l'Égypte, l'Angleterre avait bien à cette époque dans les eaux de Mahon une flotte chargée de troupes expéditionnaires; mais elle méditait plutôt de les jeter en Toscane, dans le royaume de Naples, ou sur le littoral de France.

Enfin l'expédition russe n'était qu'une fable. La Russie ne songeait en aucune facon à envoyer ses soldats ai loin pour venir au secours de la politique an-

glaise en Orient.

Telle était, à la fin de septembre 1799, au sujet des divers périls que Kléber redoutait pour l'Égypte l'exacte vérité. Ces périls, ou n'étaient qu'imaginaires, ou n'avaient rien d'imminent, rien que la vigilance du général en chef ne pût prévenir, rien dont son activité et son sang-froid, comme Bonaparte l'avait montré à plusieurs reprises, ne pussent aisément triompher.

Au reste, l'insuccès de divers efforts bientôt tentés par l'ennemi aurait de démontrer à Kléber l'inanité de ses terreurs.

Vers le milieu d'octobre, Mourad, pressé qu'il était par la famine, se hasarda de nouveau à sortir du désert où depuis deux mois il avait trouvé un refuge, et à recommencer ses excursions dans la vallée du Nil. Il déboucha au-dessus de Siout, et remonta vers Girgeh jusqu'au village d'El-Gunaim; mais Desaix était sur ses gardes, Desaix ne l'avait pas perdu un seul instant de vue. Le chef de brigade Morand, aussitôt lancé contre le bey, le cerna la nuit dans son camp, lui tua une cinquantaine de cavaliers, lui enleva cent chevaux de remonte et la presque totalité de ses bagages, et l'obligea à fuir avec précipitation. Toutefois, la rapidite de sa fuite ne le mit point hors de l'atteinte de son vaingueur. Morand et sa colonne traversèrent en quatre jours cinquante lieues de pays, et rejoignirent le bey près de Samnoud, lieu qui lui avait deja été fatal six mois auparavant. Cette nouvelle rencontre coûta encore à Mourad une centaine d'hommes, une centaine de chevaux équipés, plusieurs centaines de chameaux charges. Le bey lui-même lutta corps à corps pendant quelques

minutes avec un dragon du vingtième. faillit, dit-on, être fait prisonnier, et n'échappa enfin qu'avec beaucoup de peine. Desaix, qui tout en le combattant admirait l'ancien chef des niameluks pour son courage héroïque et son indomptable perséverance, tenta des lors auprès de lui les voies de la négociation pour l'engager à mettre bas les armes, lui persuader de voir des amis dans les Français et lui offrir un sort indépendant. Mourad, ne croyant pas encore sa cause assez mauvaise pour avoir besoin de s'en remettre à la générosité de ceux qui venaient de lui ravir la domination de l'Égypte, rejeta d'abord avec dédain des propositions qu'il devait cependant accepter plus tard, et eontinua à courir la campagne; mais il ne commandait plus qu'à quelques centaines d'esclaves, ne possedait plus un seul point de la vallée, plus un seul canon, plus un seul magasin, et avait perdu usqu'à sa réputation d'habileté et de bonheur. Le contenir devint de moins en moins difficile, et Kléber lui-même reconnut bientôt qu'un tel adversaire n'exigeait plus la présence ni les talents d'un général du mérite de Desaix. Bieutôt, disons-nous, par ordre de Kleber, Desaix ne laissa dans la haute Égypte que deux petites colonnes mobiles, plaça toutefois à leur tête deux de ses meilleurs lieutenants, les généraux Boyer et Rampon, à qui l'activité dont il leur avait donné l'habitude et l'expérience qu'ils avaient acquise sous ses ordres permettaient de continuer heureusement la poursuite du bey fugitif, et rentra luimême dans l'Exypte moyenne avec le reste de sa division.

Kleber avalt deux motifs pour rapper ler Dessip greie dui. Dune park Kleber voulait se servir du non de Dessiv avait dessein d'extrepredere. de l'autre, si le grand-visir fondait sur l'Egypte arant que les pourparlers passent être ouverts, Kiebert, qui avait servi avec ouverts present en la companie de vait apprécier miest que personne le capacite militaire de son ancien compagon, avait résolud de lit configue commandement dans le corps de l'autre defende la companie dessein des la frontiere syrieum.

En effet, les craintes de Kléber étaient pour le moment, et non sans quelque raison, concentrées vers la Svrie. Les agents britanniques avaient habilement fait valoir auprès du grand-visir la disparition du général Bonaparte; ils lui avaient représenté que la faiblesse de l'armée françoise avait seule pu déterminer un si vaillant guerrier a prendre la fuite, et qu'ainsi il devenait facile de detruire une poignée de soldats abandonnes par le chef qui faisait leur force. Jussuf-Pacha, trop sensé pour admettre complétement cette explication du départ de Bonaparte, s'était néanmoins. sur la nouvelle du fait même, enhardi à franchir de sa personne le Taurus. puis à pousser une assez forte avantgarde jusque sur les bords du Jourdain. Ensin, le bruit courait en Égypte que pour empêcher Kleber de réunir la masse de ses forces sur un seul point, Jussuf envoyait un corps de huit mille janissaires d'élité, commandé par Séid-Ali-bey, tenter une descente sur la côte égyptienne.

Cette rumeur était fondée. Du 24 au 30 octobre, cinquante-trois bâtiments tures de toutes grandeurs vinrent mouliler vers le Bogaz de Damiette, c'est-àdire à l'embouchure de la branche du Nil qui passe devant cette ville. Cette escadre portait les troupes destinées au debarquement, et était convoyée par un des deux vaisseaux de ligne du commodore sir Sidney Smith. Le 31, le commodore, quiétait présent, fit occuper une vieille tour située à un quart de lieue en mer, et qui, armée convenablement, aurait pu défendre l'entrée du fleuve. Abandonnée qu'elle était, les Anglais y établirent un poste et plusieurs pièces de canons; puis, le 1er novembre, sous le fen de cette batterie, une première division de quatre mille lauissaires debarqua sur la rive droite du Bogaz, entre le lac Menzalch et la mer, et parut vouloir s'y retrancher pour attendre le débarquement des quatre mille autres; mais elle n'en eut pas le loisir. Homme de tête et de cœur, le géneral Verdier, qui commandait à Damiette, et qui n'avait sous ses ordres que sept ou huit cents fantassins, que cent ciuquante à deux cents cavaliers, sortit bientot avec sa petite troupe, se porta en toute hâte au delà du fort de Lesbeli, sur la langue etroite le long de laquelle moitié des Turcs étaient déjà descendus, et, sans laisser aux quatre mille autres le temps d'arriver, attaqua vigoureusement ceux qui avaient pris terre. Les janissaires soutingent le premier choc avec courage et succès; mais peu à peu ils lächerent pied, et, charges de front par nos fantassins, pris en flanc par notre cavalerie, finalement acculés à la mer, près de trois mille d'entre eux furent tués à coups de basonnette ou périrent dans les flots, tandis que le reste se rendait à discrétion. Huit à neuf cents prisonniers, trente-deux drapeaux, cinq pièces d'artillerie, tels furent pour nos troupes les trophées d'un brillant fait d'armes, qui ue leur coûta guère qu'une trentaine de morts. Témoins du carnage de leurs compagnons, les quatre autres mille janissaires, qui étaient descendus dans les chaloupes et dejà naviguaient vers le rivage, se hâterent de rebrousser chemin vers leurs vaisseaux. Tous ces vaisseaux, ainsi que le vaisseau de ligne anglais, disparurent des la nuit

suivante. A la première nouvelle de l'apparition d'une escadre turque, Kléber avait expédié Desaix, avec une colonne de trois mille hommes, vers le littoral. Lorsque Desaix arriva devant Damiette, il trouva la victoire remportée et les tronpes qui avaient vaincu pleines de confiance et d'enthousiasme. Un si heureux début semblait promettre au général Kléber une longue continuité de succès sur les ennemis qui voudraient lui disputer la possession de l'Égypte, et aurait du lui servir d'encouragement, le faire revenir sur la fatale détermination qu'il avait prise d'évacuer au plus vite le pays. Kléber en eut, dit-on, quelque velléité. Malheureusement il avait contribué plus que personne à entraîner les esprits vers ce malheureux projet d'une évacuation immédiate. Les esprits l'entraînerent à leur tour; et quand bientôt l'occasion se présenta de négoeier, il ne put, bon gré mal gré, la laisser échapper.

On se rappelle que Bonaparte, au moment de repartir pour l'Europe, avait eu l'idée d'ouvrir des négociations avec le grand-visir Jussuf, qui, disait-on, s'avançait par la Syrie, à la tête d'une

nouvelle armée ottomane, et venait en personne expulser les Français des bords du Nil; Bonaparte lui avait donc écrit, et avait chargé Mustapha-pacha, fait prisonnier à la bataille d'Aboukir, d'aller remettre cette missive en mains propres. Or, ces ouvertures n'étaient qu'une feinte de la part de Bonaparte. Il ne songeait nullement à évacuer l'Égypte aux conditions qu'il proposait à Jussuf, et qui étaient que la Sublime-Porte répudiât l'alliance de l'Angleterre et de la Russie; il ne voulait qu'amuser le grand-visir, que gagner du temps, que brouiller la Porte avec les Anglais et les Russes. Mustapha avait rencontré Jussuf à Ervan, capitale de l'Arménie; et le grand-visir l'avait chargé de porter sa réponse au général en chef de l'armée française. Mustapha était de retour au Caire le 12 octobre. La réponse qu'il rapportait montrait un homme défiant et orgueilleux, mais n'impliquait pas un refus positif. Aussi des le 17 Mustapha était renvoyé vers Jussuf, et emportait au nom de Kleber des propositions qui non-seulement devaient flatter l'orgueil et vaincre la défiance du grand visir, mais qui encore annonçaient une ligne de conduite tout autre que celle de Bonaparte.

Mustapha à peine reparti, sir Sidney Smith intervint dans la negociation qui s'entamait, et ne tarda guère d'y jouer le principal rôle. Malgré l'insuccès du siège de Saint-Jean-d'Acre, auquel il avait si puissamment contribué, maigré même l'éloignement de Bonaparte, Sidney Smith commencait à croire qu'il fallait renoncer à l'espérance d'expulser les Français d'Égypte par la voie des armes. A ses yeux , la dernière tentative des Turcs devant Damiette en était une nouvelle preuve. Mais le commodore brûlait toujours du désir d'avoir sa page dans l'histoire, et il avait résolu de substituer la ruse à la force. résolu de profiter d'un moment de faiblesse pour arracher aux Français leur précieuse conquête. Toutes les lettres de nos officiers qu'interceptait la croisière anglaise montraient combien ils étaient dévorés de l'envie de revoir la France. Sidney Smith espérait décider tôt ou tard notre armée à négocier, lui

le-champ, et la jeter sur le rivage d'Europe avant même que le gouvernement français eut le temps d'accordez ou de refuser sa ratification. Dans cette vue. il comblait ou du moins paraissait combler les officiers français de prévenances; il leur laissait arriver les nouvelles d'Europe, ou du moins donnait passage à celles qui étaient antérieures au DIX-HUIT BRUMAIRE; et quand il apprit les démarches que Kléber tentait auprès de Jussuf, il ne negligea rien pour disposer ce personnage à les accueillir favorablement. Il n'en resta point là. Le 26 octobre il écrivit à Kléber lui-même qu'informé des conférences qui allaient s'ouvrir entre le grand vizir et le nouveau chef de l'armée française, il croyait devoir leur rappeler à tous les deux qu'aux termes d'un traité du 5 janvier 1799 la Porte était liée vis-à-vis de l'Angleterre et de la Russie, et ne pouvait traiter separément de la paix. L'Angleterre, à coup sûr, ne le souffrirait pas. . Pour moi, ajoutait-il, je suis non-seu-· lement ministre plénipotentiaire de « Sa Majeste Britannique près la Porte-« Ottomane, mais commandant de son « escadre dans les mers du Levant : or. je déclare qu'au premier de ces titres a nul arrangement ne peut se conclure « sans que j'y participe, et qu'au se-« cond nulle communication, nul mou-« vement de troupes ne peuvent avoir lieu par mer sans que je le permet te. » Après ce préambule, abordant le fond même de la question, Sidney-Smith proposait tout simplement à Kléber d'évacuer l'Égypte. L'armée française, dans le cas où son général en chef y consentirait, ne serait aucunement traitée comme prisonnière; loin de là, le commodore offrait de la reconduire avec tous les honneurs de la guerre, c'est-a-dire avec ses armes, ses drapeaux, ses bagages, sur les côtes de France.

faire souscrire une capitulation plus ou

moins honorable, la mettre en mer sur-

Sir Sidney-Smith était-il bien, comme il s'en donnait le titre, ninistre plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique près la Porte? Non. Il l'avait éte, mais il ne l'était plus depuis l'arrivée de lord Elgin comme ambassadeur à Constantinople. Il n'avait en réalité au mois

d'octobre 1799, que le pouvoir qu'un chef militaire a toujours, celui de signer des conventions provisoires, des armistices, etc. Kleber, sans y regarder de près, sans savoir au juste s'il traitait avec desagents suffisamment accrédités, s'engagea d'une manière aveugle dans cette voie pérllleuse. Il y aurait trouvé l'ignominie si par bonheur le ciel ne l'eût doué d'une âme héroique et d'un cœur intrépide. Son âme, son cœur, il semblait les avoir perdus; mais il devait les retrouver dès qu'il reconnaîtrait, grâce à la mauvaise foi de ses ennemis, toute l'étendue et toute la gravité de sa faute. Pour le moment, Kléber, qui vovait les Anglais maltres de la Méditerranée, n'envisagea qu'un point : c'est qu'à moins de les adjuettre dans la négociation, le retour en France devenait impossible. Ils'empressa donc d'accueillir les ouvertures de Sidney-Smith, et proposa, tant au commodore qu'au grand vizir, vers lequel il expédia un nouveau courrier, que chacune des trois parties désignât un ou plusieurs commissaires qui eussent pleins pouvoirs pour traiter; mais, répugnant à recevoir les Turcs dans son camp, et ne voulant non plus aventurer aucun Français au milieu des troupes indisciplinées de Jussuf, il imagina de choisir le Tigre, c'est à dire le vaisseau monté par Sidney-Smith, pour lieu des confé-

On pense bien que Sidney-Smith adhéra de tout son cœur à cette double proposition de Kléber. Quant à Jussuf, il s'était enfin décide à pousser en avant, et Mustapha venait de le rencontrer cette fois pres de Damas, lorsqu'arriva le deuxième message du général en chef de l'armée française. Agreablement surpris d'apprendre, et par les deux lettres du successeur de Bonaparte, et par les details que Mustapha y put ajouter de vive voix, que les Francs avaient pris sou-dain l'Égypte en dégoût et souhaitaient la quitter le plus tôt possible, Jussuf nonseulement donna aussi son adhésion à tout ce que proposait Kléber, mais s'achemina en toute hâte vers le Jourdain.

Quelque empressement que les trois parties semblassent avoir de traiter, un mois et demi s'écoula encorc en allers et venues ou en pourparlers préluninairez Edin, le Tijer, seul vaiseau qui emponit que le moment eque Sidneysomposti pou le moment eque Sidney-Smith appelait emphatiquement son réparation à Chypre; le Tijer, disonanous, qui croissi depuis pluseurs semaines entre Alexandrie et Damiette, et qui depuis pluseurs semaines attendait vaincement l'arrive des plemptentaires qui depuis pluseurs semaines attendait vaincement l'arrive des plemptentaires ton entre l'arrive de sitte de l'arrive de tentre requi le 22 decembre à no hort. C'etait le moment même où le général Bonaparte venait de saisir en France.

timon des affaires publiques. Les négociateurs choisis par Kléber étaient le général Desaix et l'administratenr Poussielgue. Poussielgue, l'homme qui avait si indignement calomnié Bonaparte, était partisan de l'évacuation immédiate : Desaix, au contraire, ne craignait pas de déclarer hautement qu'il ne fallait évacuer à aucun prix. Desaix, depuis que Kléber l'avait rappelé du Said, n'avait cessé de faire les plus grands efforts pour resister au torrent, pour relever le cœur de ses compagnous d'armes; Desaix avait longtemps décliné le triste rôle que Kleber voulait lui donner à remplir. En vain Kléber, pour s'excuser aux yeux de Desaix et pour le décider, lui répétait-il que c'était Bonaparte qui, le premier, avait commence les pourparlers avec les Tures, que Bonaparte avait même prévu, même autorisé d'avance la signature d'un traité d'évacuation pour le cas d'un imminent péril. Desaix, à qui la situation ne sem-blait nullement desespérée, à qui d'ailleurs on se gardait bien de montrer le texte des instructions laissées par Bonaparte, ne pouvait se défendre de trouver quelque chose de passablement louche dans les assertions singulières qu'on faisait résonner à ses oreilles. Il esperait toujours que quelque navire arrivant de France éclaircirait les points obscurs, et changerait peut-être les déplorables dispositions du nouveau général en chef et de l'état-major de l'armée. Il avait donc hésité longtemps à se charger de la négociation entamée par Klé-ber, et, s'il avait fini par y consentir, c'était dans l'espoir de la trainer en longueur et de laisser des secours ou des ordres arriver de France. Au pis aller, il débattrait, il obtiendrait le

traité le moins désavantageux possible. Sidney-Smith combla Desaix d'égards. Était-ce simplement par courtoisie et parce qu'il se trouvait flatté d'avoir af-faire à un général du mérite de Desaix ? ou bien pensait-il le réconcilier ainsi avec l'idée de sortir d'Égypte et le rendre plus accommodant sur les bases du traité à conclure? Desaix, en tout cas. sut éviter le piège. D'une part, Desaix resta ferme et inflexible dans son opinion; de l'autre, il fit valoir avec autant de chaleur que d'habileté les conditions que son chef l'avait chargé de défendre. Ces conditions, il faut le dire, étaient inacceptables de la part du commodore; mais elles convenaient d'autant mieux à Desaix, qui voulait gagner du temps. De la part de Kléber, elles étaient fort mal calculées, car leur exagération détruisait la possibilité d'aucun accord; mais K léber cherchait dans leur étendue même l'atténuation de sa faute. Ainsi Kléber demandait non-seulement que l'armée française se retirât avec les honneurs de la guerre, c'est-à-dire avec armes et bagages, mais encore qu'elle pût descendre sur tel point du continent qu'il lui plairait de choisir, afin de prêter à la république le secours de sa présence là où elle le jugeralt plus utile. Kléber demandait en outre que la Porte nous restituât sur-le-champ les îles gréco-vénitiennes, devenues propriéte française aux termes du traité de Campo-Formio, mais occupées depuis peu par des troupes turco-russes. Il demandait que ces fles, et surtout celle de Malte, bien plus importante que tout l'archiel Ionien, restassent définitivement à la France; que la possession lui en fût garantie par les signataires du traité d'évacuation même; que l'armée d'Égypte en se retirant pût renforcer et ravitailler leurs garnisons; enfin que l'alliance conclue entre la Porte, la Russie et l'Angleterre lors de la descente des Français sur les bords du Nil, fût décla-

rée inmédiatement dissoute.

De telles atipulations, nous l'avons déjà dit, étaient déraisonnables. Non que la France y dût trouver, et au dela, un équivalent à ce qu'elle allait pedre en perdant l'Égypte; mais elles sortaient évidemment du cercle dans lequel les parties contractantes devaient agir, parties contractantes devaient agir,

elles couraient ainsi le risque de n'être pas sanctionnées par qui de droit, et tout au moins leur exécution entraînerait trop de lenteurs. Des officiers, qui ne traitaient à proprement parler que d'une simple capitulation militaire, ne pouvaient comprendre dans leur négoeiation des objets aussi varies, aussi étendus. Évidemment, abolir le traité de triple alliance dont il a été question tout à l'heure, puis débarquer les troupes françaises sur un point du continent européen où leur apparition soudaine changerait sans doute la fortune de la guerre, c'étaient là des hardiesses qu'un simple commandant d'escadre ne pouvait se permettre. Quant aux îles loniennes, à Zante, à Céphalonie, à Corfou, elles étaient alors occupées, avonsnous dit, par des garnisons turques et des garnisons russes, qui probablement ne se retireraient pas sur un ordre de Sidney-Smith ou de Jussuf. Enfin, Malte relevait de la suzeraineté du roi des Deux-Siciles, sans l'autorisation duquel on n'en pouvait disposer. Dussent toutes ces stipulations être consenties par les cours qu'elles intéressaient, encore fallait-il obtenir ce consentement . c'est-àdire envoyer à Naples, à Londres, à Saint-Petersbourg, à Constantinople, et des lors ce n'était plus une convention militaire immédiatement exécutable. Bien plus, il fallait en réferer à Paris même, et c'était ce dont Kleber ne se souciait point.

Quelques jours s'écoulèrent avant que les négociateurs français voulussent entendre raison sur tous ces divers points; mais il en était deux autres, en quelque sorte préliminaires, et d'ailleurs ne dépassant ni les pouvoirs de Sidney-Smith ni ceux des commissaires turcs, sur lesquels Desaix se montra inexorable. Le premier concernait le départ de nos blessés et de nos savants, pour qui Desaix réclamait des sauf-conduits ; le second était la cessation préalable de toute bostilité entre nos troupes et celles du grand vizir. En effet, on était alors au 15 janvier 1800, et le grand vizir, que nous avons laissé deux mois auparavant aux environs de Damas, n'avait cesse depuis lors de s'avancer vers l'Egypte. Le grand vizir, au moment où Mustapha était venu le trouver pour la

seeonde fois, n'avait encore autour de lui que ses quelques milliers de janissaires, et n'osait prendre décidément l'offensive; mais en apprenant l'espèce de panique dont le départ de Bonaparte avait frappé soudain l'armée française. il s'était tout à coup senti lui-même plein de confiance et d'ardeur. Il avait hâté sa marche, il avait, partout sur son passage, préché la guerre sainte au nom du Prophète, partout publié que les vrais erovants n'avaient plus besoin que de faire un dernier effort pour chasser les infidèles des bords du Nil, que le redoutable Sultan de feu les avait quittés, qu'ils étaient affaiblis et découragés, que toute l'Egypte était prête à se soulever contre leur domination, enfin qu'il suffirait de se montrer à eux pour les vaincre. Jussuf avait même fait la paix avec l'ombrageux Djezzar, et s'était assuré de son concours actif en lui donnant à entendre qu'il s'agissait plutôt de pillage que de combats. Par ces divers movens, il avait rassemblé autour de lui toutes les milices des cinq pachalicks de la Syrie, et bientôt il s'était vu à la tête de soixante-dix ou quatre-vingt mille Ottomans fanatiques. Anx Ottomans s'était joint ce qui restait de mameluks, car Ibrahim et Mourad avaient consenti à devenir pour la circonstance les auxiliaires de leurs anciens compétiteurs. Les Arabes Bédouins, dans l'espoir de piller les vaineus, quels qu'ils fussent, avaient mis quinze mille chameaux à la disposition du grand vizir pour l'aider à franchir le désert qui sépare la Palestine de l'Égypte. Sidney-Smith, de son côté, tout en paraissant appeler de ses vœux un arrangement amiable, avait formé pour l'armée turque une espèce d'artillerse de eampagne attelée avec des mulets. Enfin eette armée ne présentait guere qu'une masse confuse; mais elle n'en était que plus redoutable à tout ce qui portait l'habit européen; et d'ailleurs son étatmajor à demi barbare comptait nonseulement plusieurs officiers anglais, mais encore plusieurs de ees coupables émigrés qui avaient concouru avec Phé-Ilppeaux à la victorieuse défense de Saint-Jean-d'Aere. Enhardi par le nombre de ses soldats et par l'importance de ses ressources, Jussuf avait donc fait une certaine diligence, et il allait bientôt

se trouver en présence de l'armée francise, au 16 décembre, ilétait tempénon foin de Gazah avec le gros de ses troupes, et méme avait pousse une avantgarde de six mille hommes jusque devant le fort d'El-Arisén. Kleber, instruit de cette circonstance, s'était hâté d'en avertir Dessix, et lui avait prescrit d'exiger, sous peime de rupture des conférences, que l'armée turques' arrêtât

sur la frontière. De ces deux points sur lesquels nos négociateurs devaient insister préalablement, le premier, celui du départ des blessés et des savants, dépendait de Sidney-Smith: il l'accorda sans trop de difficulté. Quant à l'armistice, c'était l'affaire des négociateurs turcs. Or, dès que la question leur fut posée, ils répondirent par un refus formel. Desaix et Poussielgue bataillerent huit jours, mais sans rien pouvoir obtenir, et au bout des huit jours les représentants de Jussuf finirent par declarer que leurs pouvoirs n'allaient pas jusqu'à leur permettre de prendre sur eux une pareille concession. Alors, comme les pourparlers allaient se rompre, Sidney-Smith, toujours officieux, toujours plein de ressources, proposa d'en réferer par lettre au grand vizir. On accepta; il écrivit. et la dépêche fut expédiée sur-le-champ. Mais il est moins facile de s'entendre par écrit que de vive voix. Le courrier venait à peine de partir, que le commodore regrettait qu'on ne fût pas allé tout de suite continuer la négociation auprès de Jussuf lui-même. En conséquence, il offrit de se rendre d'abord seul au camp des Turcs, de sonder le grand vizir, de conclure avec lui une suspension d'armes, même de courte durée, enfin de le préparer à recevoir nos négociateurs s'il croyait pouvoir leur promettre non-seulement quelque chance de réussite, mais encore respect et sûreté. On agréa cette nouvelle proposition de Sidney-Smith. La mer était fort mauvaise depuis quelques jours : il profita d'un moment de calme, sauta dans une embarcation, et se sit jeter à la côte, non sans avoir couru quelque péril. Avant de quitter le Tigre, il avait donné rendez-vous au capitaine de ce vaisseau dans le port de Jaffa, où Desaix et Poussielgue descendraient à terre si le

lieu des conférences était transporté au camp des Turcs.

Lorsque le commodore arriva près du grand vizir un événement horrible venait de se passer à El-Arisch. Le fort de ce nom était, au dire de Bonaparte, une des deux clefs de l'Égypte; Alexandrie était l'autre. Une armée d'invasion, venant par mer, ne pouvait, pensait-il, pour peu qu'elle fût nombreuse, debarquer que sur la plage d'Alexandrie, Venant par terre, et ayant à franchir le désert syrien, il fallait qu'elle passat forcement par El-Arisch, afin de s'abreuver aux puits qui se trouvent en cet endroit. Aussi Bonaparte avait-il, d'une part, fait exécuter de grands travaux autour d'Alexandrie, et, de l'autre, fait mettre le fort d'El-Arisch sur un excellent pied de défense. Outre un immense approvisionnement de vivres et de munitions, le fort, au monient où l'avantgarde ennemie vint l'assiéger, renfermait une garnison française de cinq cents hommes, et avait pour commandaut un officier des plus intrépides, le chef de bataillon du génie Cazals.

Le jour même de l'arrivée des Turcs sous les murs de la place, le colonel anglais Douglas, qui les conduisait. envoya sommer Cazals de se rendre, et ce fut un émigré français qui porta la sommation. Des pourparlers s'établi-rent, et il fut dit à nos soldats que l'évacuation de l'Égypte était imminente, que déjà on l'annonçait comme résolue, que bientôt elle serait inévitable, et qu'il y aurait folie à vouloir se défendre. Les coupables sentiments qui n'avaient été que trop encouragés dans les rangs de l'armée française par ses chefs firent alors explosion. Les défenseurs d'El-Arisch, en proje comme tous leurs camarades au désir de revoir la France, murinurerent qu'ils ne voulaient pas combattre et qu'il fallait bien plutôt capituler. Cazals, indigné, les convoqua tous, leur tint le plus noble langage, leur déclara que s'il y avait des làches parmi eux ils pouvaient se séparer de la garnison et se rendre au camp des Turcs, qu'il leur en laissait la liberté; mais que pour lui il se défendrait jusqu'à la mort avec ceux qui resteraient fidèles au devoir. Ces paroles semblèrent rappeler les soldats à des idées d'hon-

neur. La sommation fut donc repoussée, et Douglas fit commencer l'attaque. Douglas était un officier de mérite: mais. d'une part, l'indiscipline des milices qu'il commandait, le manque d'outils et de canons, de l'autre, lui laissaient peu d'espoir de réussir. Le huitième jour le siège n'avait fait aucun progrès, et la garnison ne comptait encore que deux morts, que douze ou quinze blessés. Malheureusement l'esprit d'insurrection qui était en elle éclata. Des traftres appelerent l'ennemi du haut des remparts, et des soldats français honte éternelle à leur mémoire! - jetèrent des cordes et des échelles qui servirent à l'escalade. Du reste, leur crime ne fut pas impuni. A peine entrés dans le fort, les Tures fondirent le sabre au poing sur ceux qui venaient de les y introduire, et les égorgèrent impitoyablement. Ramenés à eux-mêmes par un tel spectacle, les autres révoltés eurent beau se réunir à la garnison, beau se défendre alors avec désespoir, ils succombèrent presque tous, et leurs têtes, coupées immédiatement, furent promenées en triomphe dans toute la Syrie. Cazals et une vingtaine de ses plus braves soldats étaient parvenus à se retirer dans une des maisons de l'intérieur du fort : ils s'v défendirent jusqu'au soir, et enfin obtinrent une honorable capitu-

Ainsi tomba El-Arisch, et tel fitt le premier effet du ficheux et at des esprits dans l'armée française, le premier fruit que les chefs recueillirent de lours fautes. La prise du fort et cette boucherie de quatre à cinq eents Français excitirent au plus haut point l'ardeur guerrière et la conflance présomptueuse du grand vizir. Cetait, à l'entendre, le plus beau fait d'armes du siècle.

L'événement avait eu lieu le 30 décembre 1799, et par conséquent Jussuf n'avait purecevoir la dépéthe que Sidney-Suith fui avait adressee le 29 pour résont le commodore arriva, le 2 janvier 1800, au camp du grand vizir, et qu'il apprit le massacre barbare de presque toute la garisson d'El-Arissch, il entut lui-même cévolte; du moins il feignit de l'être, con la complexité de l'arissche de l'arissche de l'arissche de l'unite de l'arissche de Kléber, taut en son nom qu'au nom de Jussuf, une lettre d'explications et pour ainsi dire d'excuses. Il y joignait l'assurance fornelle qu'aucun nouvel acte d'hostlitie n'aurait lieu tant que dureraient encore les négociations, qui d'alleurs étaient en chemin d'arriver à une prompte et heureuse issues.

Kléber à la nouvelle du massacre d'El-Arisch fut saisi de douleur et d'indignation, mais ne le manifesta point aussi hautement qu'il l'aurait dû. Il seutit que s'animer trop à ce sujet menait droit à la rupture des négociation, et n'osa. Toutefois il réclama plus fortement que jamais la conclusion d'un armistice régulier; puis, par mesure de précaution, il quitta le Caire, et transporta son quartier général à Salahieh, sur la frontière même du désert, à deux étapes seulement d'El-Arisch, où Jussuf avait transporté le sien. Kléber voulait se rapprocher le plus possible du lieu des conférences.

En effet, non-seulement Jussuf avait consenti de bonne grace à recevoir les plénipotentiaires français dans son camp, mais encore Sidney-Smith avait pu se convaincre que leur personne y serait à l'abri de tout danger, leur caractère à l'abri de toute insulte. Néanmoins, de retour à Jaffa, où Desaix et Poussielgue l'attendaient avec impatience, le commodore, tout en leur faisant part des dispositions favorables du grandvisir, chercha par tous les moyens imaginables à les dissuader de se rendre auprès de lui, et son principal argument fut que commettre une pareille imprudence serait courir au-devant de la mort ou de la captivité. « Impossible de voir armée plus belle que cette armée turque, leur disait-il, mais aussi rien de plus feroce. La haine des anciens musulmans contre les chrétiens s'était réveillee dans toute sa force. Jamais ni Bajazet ni Selim n'avaient eu sous leurs ordres de si intrépides et de si redoutables soldats. Je les ai vus, vus de mes yeux, et ne peux vous dissimuler qu'il y va de vos têtes ou du moins de votre liberté si vous vous aventurez au milieu de ces hordes fanatiques. » Sidney-Smith, nous le répétons, ne pensait nullement qu'il y eût péril pour pos négociateurs à visiter le camp des Turcs. Sidney-Smith ne craignait pas davantage que Jussuf, parce qu'il traiterait directement avec Desaix, dut se montrer plus accommodant. Non : si le commodore tenait un pareil langage, s'il affectait tant de sollicitude pour la vie de nos deux compatriotes, c'est qu'il redoutait le coup d'œil observateur de l'un d'eux. C'est qu'il savait bien que Desaix n'aurait besoin que de voir un instant l'armée turque pour apprécier à sa juste valeur une si pitovable armée. En effet, les hordes qui marchaient sous les drapeaux de Jussuf, ces hordes qui chaque soir se battaient entre elles pour des vivres ou pour un puits, ressemblaient plutôt à une migration de peuples sauvages qu'à une armée en campagne. Mais, soit qu'il soupconnât la vérité, soit qu'il se sentit curieux d'étudier de près le mecanisme d'une armée orientale. Desaix ne fit aucun cas des représentations de Sidney-Smith, Desaix et Poussielgue partirent de Jaffa le 12, arriverent au camp d'El-Arisch le 13, et y furent comblés d'égards. Si la ruse de Sidney-Smith avait produit quelque effet, si ses perfides discours, sans retenir Desaix et Poussielgue à Jaffa, leur avaient cependant inspiré la moindre inquictude relativement à leur sûreté personnelle, ces vaines craintes durent se dissiper aussitôt par les mille soins que prit Jussuf pour leur inspirer une juste confiance. Notammeut, la tente qui leur fut assignée était contigue à celle du grand vizir lui-même, et ils n'eurent d'autre garde que la sienne.

Au bout de quelques jours, lorsqu'il eut examiné attentivement l'armee turque, ou du moins ce tumultueux ramassis d'hommes qu'on décorait du nom d'armée, Desaix crut de son devoir d'éclairer Kleber. « Général, lui manda-t-il, gardez-vous d'évacuer l'Égypte! Il se murmure autour de nous qu'une révolution a eu lieu en France, et que Bonaparte est à la tête de l'État. Quant à ce qu'on appelle l'armée du grand vizir, c'est un misérable amas de bandits. Sans doute elle compte quelques braves soldats, mais de tels soldats y sont en bien petit nombre. Une pareille armée est incapable de tenir un seul instant contre une seule de nos divisions. Le grand vizir prétend qu'il a plus de cent inille

hommes sous ses ordres, mais à peine en a-t-il soixante ou quatre-vingt mille. Il prétend que la Russie va lui envoyer un puissant corps de troupes auxiliaires, et les cadeaux qu'il destine aux généraux et aux officiers russes sont déja étales dans la tente où nous tenons nos conférences ; mais je n'ai pas besoin, général, de vous représenter, je pense, à quel point ce piège est grossier. Certes, s'il attendait d'Europe un renfort quelconque, n'aurait pas commencé la campagne. • Par malheur, Poussielgue communique aussi ses impressions à Kléber, et sa dépeche était conçue dans un tout autre esprit, rédigée sur un tout autre ton. Suivant Poussielgue, l'armée turque était des plus formidables, car elle avait pu anéantir en quelques heures la garnison du fort d'El-Arisch. Elle était pleine d'ardeur et d'enthousiasme, pleine d'instincts féroces et sanguinaires, car toutes les avenues du camp avaient pour décoration des rangées de piques surmontées de têtes, et ces têtes avaient appartenu aux infortunés défenseurs du fort. Enfin, immense déjà, elle allait encore augmenter de jour en jour, et s'éleverait bientôt à deux cent mille hommes, car douze pachas étaient en route pour amener leurs contingents, et les troupes russes venaient d'arriver aux Dardanelles.

En présence de ces deux rapports si contradictoires, Kléber, nous sommes honteux de le dire, se laissa dominer par les funestes préventions qu'il avait adis puisées dans la guerre de Hougrie. Sans doute, Poussielgue et Desaix étaient l'un et l'autre des témoins oculaires, mais l'autorité d'un général n'aurait-elle pas dû être jugée plus compétente que celle d'un administrateur? Kléber, néanmoins, mit tout à fait de côté la dépêche de Desaix, pour n'ajouter foi qu'aux allégations de Poussielgue. Kléber crut que pour sauver son armée et son honneur il ne lui restait plus qu'à capituler, et il se hata de transmettre aux deux négociateurs français des instructions bien differentes de celles qu'il leur avait d'abord données. Par exemple, il ne parlait plus des îles Vénitiennes, plus de Malte, plus du ravitaillement de ces lles; il ne demandait plus que les troupes françaises fussent trans-



portées sur tel point de l'Europe qu'il lul plairait de désigner; il n'insistait même plus pour que la Porte se retirât de la triple alliance; enfin, il exprimait le désir qu'on ne traitat plus que de l'évacuation pure et simple de l'Egypte. Du moment que le terrain de la discussion était ainsi déblavé, il semblait que les parties dussent aisément se mettre d'accord; mais plus il fut fait de concessions d'un côté, plus on se montra arrogant et exigeant de l'autre. Les Turcs, ignorants et barbares, interprétaient notre conduite à leur manière, et voyaient dans notre disposition à traiter, non oas le désir de rentrer en France, mais la peur de combattre. Ils osèrent donc articuler que l'armée française eût à se rendre prisonnière de guerre. A l'énoncé d'une si monstrueuse prétention, Desaix, indigné, voulait que toute espèce de pourparlers cessat sur-le-champ. Mais Sidney-Smith intervint, ramena les parties à des termes plus modérés, et proposa des conditions honorables, s'il pouvait y en avoir de telles pour la convention qu'il s'agissait de conclure.

Après de longs débats, il fut arrêté finalement que les hostilités demeureraient suspendues pendant trois mois: que ces trois mols seraient employés par le grand vizir à rassembler dans les ports de Rosette, d'Aboukir et d'Alexandrie les vaisseaux nécessaires pour reconduire notre armée en France, et par le général Kléber à évacuer la haute Égypte, la capitale, les provinces environnantes, puis à concentrer ses troupes vers les points d'embarquement; que notre armée se retirerait avec armes et bagages, en d'autres termes avec les honneurs de la guerre; qu'elle emporterait les munitions dont elle aurait besoin jusqu'à l'instant de son départ, et laisserait les autres; qu'à dater du jour de la signature elle n'aurait plus droit d'imposer de contributions, ni niême de percevoir celles qui resteraient dues, et que celles-ci appartiendraient à la Porte; mais qu'en retour l'armée francaise recevrait trois mille bourses, qui valaient à peu près trois millions de francs, et qui représentaient la somme nécessaire à sou entretien pendant l'évacuation et la traversée; que les

forts de Kutieh, Salaluch, Belbeis, qui formaient l'extréme frontière de l'Egypte du côté de la Syrie, seraient livrés aut troupes turques dis Jours après la ratification du traité, le Caire treute jours plus trait, et que cette ratification par Klèber tout seul, donnée d'une maniere absolue et sans recours au gouvrnement français. Enfla Sidney-Smith, en son propre nomet au nond un commissaire russe qu'il avait fait venir on mais d'en promettait de fournir a moyen desquês elle plus servers toute croisière nemeils

Sidney-Smith, on l'a vu, avait été l'âme de toute cette négociation, et cependant il s'abstint de signer pour sa part le traité qui en fut le résultat. Était-ce qu'il n'en avait point le droit ? Etait-ce que l'arrivée de lord Elgin à Constantinople l'avait réellement dépouillé de tout caractère diplomatique. qu'il manqualt mêine d'instructions spéciales pour la circonstance, et que si, au lieu de perdre un temps précieux à en demander, il avait plutôt agi, c'était uniquement parce qu'il croyait avoir de fortes présomptions d'espérer que sa conduite serait approuvée à Londres ? Ou bien, voulait-il réserver une porte de derrière à la foi punique, si connue, de ses compatriotes? Dans tous les cas, et comme d'ailleurs la négociation concernait particulièrement la Sublinie-Porte, Desaix et Poussielgue, peu rompus avec les usages de la diplomatie, ne réclamèrent point la signature du commodore anglais. Sans sa signature, la mer demeurait fermée, et c'eût été une occasion d'éclaireir le mystère des pouvoirs du commodore; mais, du moment que Sidney-Smith offrait des passe-ports, nos négociateurs crurent qu'il avait la faculté d'en donner, ils crurent que ces passeports seraient valables, et ils n'en de-

manderent pas davantage. Au moment de signer lui-même, et lorsque tous les articles de la convention semblaient définitivement arrêtés, Desaix fut pris d'un dernier serupule. Son cœur, son noble œur se révoltait à l'idée du triste rôle qu'on l'obligeait a jouer dans cette affaire. L'évacuation de l'Egypte, sous quelque sapect qu'il l'entre l'Egypte, sous quelque sapect qu'il l'entre l'Egypte, sous quelque sapect qu'il l'entre l'entre

visageat, était à ses yeux une lacheté, un crime de lèse-patrie. Apposer son nom au bas d'un acte qui allait la consacrer, l'apposer a un tel acte sans plus de formalité, il ne put s'y résoudre. Il manda donc son aide de camp Savary, lui ordonna de se rendre au quartier général de Salahich, et le chargea de dire à Kléber, après que le général en chef aurait pris connaissance du projet de convention, qu'il ne le signerait que sur un ordre formel de sa part. Savary se mit en route, fit diligence, rejoignit Kleber, et s'acquitta de la commission dont il était chargé. Kléber, qui sentait confusément sa faute et qui n'en voulait pas porter seul la responsabilité, imagina de réunir un conseil de guerre, et y appela tous les generaux de l'armée.

Ce conseil s'assembla le 21 janvier 1800, et le procès-verbul de la seance est devenu piece historique. On est doulou-reasement peinte, en le lisant, de voir sang pour la patriect le verseraient en-core pour elle, recourir aux plus misérables subterfuges pour colorer une indigne fabisese. Prisse un tel exemple apprendre qu'il ne suffii pas d'alter bra-venent au feu, et que le courrage d'afronter les balles et les boulets n'est qu'une des moindres vertus imposées à qu'une des moindres vertus imposées à

leur noble profession! On fit d'abord valoir, dans le conseil de guerre du 21 janvier, la nouvelle, qui courait sur les bords du Nil, que la grande flotte franco-espagnole avait repassé de la Méditerrance dans l'Ocean; on en conclut qu'il n'y avait à espérer aucun secours de France, et la preuve, ajouta-t-on, c'était que depuis le départ de Bonaparte, depuis cinq mois déjà. on n'avait pas même recu de dépêches du gouvernement. On argumenta ensuite de la démoralisation des troupes expéditionnaires, demoralisation sur laquelle la récente conduite de la garnison d'El-Arisch ne pouvait laisser de doute. Puis, I'on se plut à rapetisser outre toute mesure l'effectif de l'armée active, à pretendre qu'elle était réduite à huit ou dix mille hommes, à exagérer au contraire la force de l'armée ottomane, à faire grand bruit de la prétendue expédition russe qui allait se joindre au grand vizir,

et l'on s'efforça dedémontrer ainsi l'impossibilité de se maintenir en Égypte. Enfin l'on osa avancer que Bonaparte avait prèvu le cas où l'évacuation deviendrait nécessaire, et permis qu'alors on plût devant la nécessité

on pliåt devant la nécessité... Il y avait à répondre que le retour de la flotte franco espagnole dans l'Océan n'était peut-être qu'un vain bruit, et qu'on ne pouvait baser sur une simple hypothèse une mesure aussi importante que celle dont il s'agissait; que d'ailleurs ce n'était pas une raison pour abandonner tout espoir d'être secouru. et que, précisément parce qu'on ne recevait depuis cinq mois ni dépêches ni secours, on était sans doute au moment d'en recevoir. Quant à la démoralisation de l'armée, n'étaient-ce point les chefs, à supposer qu'elle fût réelle, les chefs eux-mêmes qui avaient contribué à la produire? Mais elle n'existait pas réellement. S'il y avait eu des traîtres à El-Arisch, n'y avait-il pas eu quelques mois auparavant des heros à Damiette? Et encore, le massacre de ces traitres mêmes n'avait-il pas rempli le reste de l'armée d'une si vive indignation. qu'elle voulait courir les venger et qu'elle avait murmuré hautement d'être retenue? La réduction de son effectif à une dizaine de mille hommes n'était-elle pas une erreur aussi grossière, une fausseté aussi matérielle, que l'élévation de celui des Turcs à cent ou deux cent mille combattants? N'était-ce pas un autre mensongenotoire que l'expédition russe? Enfin, jamais Bonaparte n'avait autorisé l'évacuation de l'Egypte d'unc manière absolue. Bonaparte avait formellement subordonné cette grande mesure a plusieurs circonstances, dont pas une ne s'était encore réalisée. Ainsi, au mois d'août 1799, Bonaparte avait posé pour conditions qu'il ne fût arrivé aucunrenfort, aucun ordre, au printemps de l'année suivante; que la peste eût enlevé quinze cents hommes, outre les pertes de la guerre; et que des dangers imminents rendissent toute resistance impossible. Pour le cas même où ces diverses éventualités se réaliseraient, Bonaparte avait recommandé qu'on gagnât du temps au moyen de négociations et qu'on n'admit l'évacuation de l'Égypte

que sous clause d'être ratifiée par le

gouvernement français. Or, on n'étalt qu'en janvier 1800, il n'y avait ni peste en Égypte cette annee-là, ni danger pressant, et il s'agissait de résoudre l'èvacuation immédiate, sans recours aux chefs du gouvernement!...

Toutes ces objections, la plupart des généraux presents au conseil de guerre les avaient sur les levres; un seul osa les formuler. Seul, tandis que ses collègnes gardaient un coupable silence et subissalent bon gré mal gré l'ascendant du général en chef, Davoust entreprit de résister à cet entraînement fatal. Davoust, alors simple général de brigade, depuis maréchal de l'empire et prince d'Eckmuhl, Davoust, qui joignait au courage militaire ce qu'on peut appeler le courage civil, ne eraignit pas de tenir tête à Kléber. Il combattit énergiquement le projet de capitulation; mais il ne fut pas soutenu, pas écouté, et même, par une condescendance fâcheuse, il consentit à signer la résolution du conseil de guerre qui devait lever les scrupules de Desaix. Il y consentit, disonsnous, après avoir laissé écrire dans le proces-verbal qu'elle avait été prise à

l'unanimité Néanmoins, au sortir de la séance, et lorsque déjà l'aide de camp Savary se préparait à repartir, Davoust le prit en particulier, et le chargea d'affirmer à son général que s'il voulait rompre la negociation il trouverait un appui certain dans l'armée. Savary, de retour au camp d'El-Arisch, s'empressa de raconter à Desaix ce qui s'était passé au conseil de guerre et ee que Davoust l'avait chargé de lul dire. Un éclair de joie illumina la noble figure de Desaix... Mais jetant les yeux sur le procès-verbal de la délibération que Savary venait de lui remettre, et y voyant que Davoust l'avait signé comme les autres : - A qui donc puisje me fier, s'écria-t-il avec amertume, si celui-la même qui désapprouve le traité n'ose conformer sa signature à son opinion? Quoi! on veut que je désobeisse, et on craint de soutenir jusqu'au bout un avis qu'on a ouvert! - Desaix, navré de douleur, mais forcé de ceder an torrent, valida le 28 janvier, en la signant à son tour, cette honteuse convention d'El-Arisch.

dre la gravité, chacun de s'en repontir. Dessit surtout, Dessit, revenue au camp de Salabieh, s'en exprima avec douleur. Dessit ne dissimula point son profond chagrin d'avoir eté chiosis pour rempir par ordre du général en chér, Dessit appela de sex veux les plus arbeits l'occasion de repasse en Europe, afin d'obtempérer au désir qu'il savait que Bonaparte avoit manifest de le comptre more aut nombre de ses lieute. 2 févrire la lettre suivante : escal de le 2 févrire la lettre suivante :

« L'évacuation de l'Égypte vient d'être signée, mon général!... Vous en serez sans donte surpris; mais vons le serez plus encore quand vons saurez qu'elle l'a été per mais qui me suis toujours pronocé pour la conservation de cette importante conquête.

« Toutefuis, je l'espere, votre étonnenent, mon géneral, diminuera lorsque vons connaîtrez les circonstances où je me suis trouvé. Je vous assure que je u'ai rien épargué pour vous donner le temps de nous envoyer des secours, el que je n'ai obéi qu'à l'Ordre très-précis de votre successeur.

« Yous wavier, lors de votre départ, invité à vous répindre dans le couraut de l'hiver : je compte partir des que j'en trouvrail es moyen, ¿On ferce vous de moi après que je serai de retour en France? Co a et entreprodre tout ce qui pourra le mieux vous convenir. Reparer la faute involontire que jai commes, jeun servir mon pars, et rester meetil le moins bontemps possible; cet la toit eque je désire. Personne ne vous cette tout eque je désire. Personne ne vous cette de la comme de vous de la contra de vous sonne a s'ambitioner davantage d'être unite à voire gière. »

Davoust, dans la vivacité de ses regrets, se prépara également à quitter l'Égypte. En vain Kiéber, pour le retenir, lui offrit-il le grade de général de division. Davoust refusa. — Je ne veux point, répondit-il, que mon avancement porte une date à déplorable.

Presque tous les antres généraux, Menou, Reynier, Lanusse, Sanson, Songis, se répandirent aussi en propos amers. Enfin, la nouvelle de la eonvention d'El-Arisch produisit une pénible sensation dans toute l'armée. Quand l'armée apprit qu'elle devait évaouer sa belle conquête devant une misérable cobue, sem-

La chose faite, chacun d'en compren-

blable à celle qui avait été défaite aux champs du mont Thabor, tous les cœurs se resserrerent. Elle chercha en vain des raisons qui pussent justifier une si singulière transaction. Elle n'avait recu aucun ordre du gouvernement ; elle était nombreuse, aguerrie, acclimatée, ne manquait de rien; toutes les allégations portées au procès-verbal du conseil de guerre étaient fausses, exagérees, josigniflantes : et cependant elle battait en retraite! Il est vrai, on allait revoir la France, embrasser sa famille, ses amis, peut-être cueillir de nouveaux lauriers sur le Pô, l'Adige, le Danube, et cette perspective était bien attravante. Mais si officiers et soldats désiraient individuellement reprendre le chemin de la patrie, ces mêmes hommes, reunis en corps, gémissaient, eux si habitués a vaincre, sur la nécessité de sortir sans combat, sans quelque glorieuse indemnité, d'un pays qu'ils avaient conquis au prix de tant de fatigues, de tant de périls, de tant de sang repandu. En cette circonstance se ravivèrent les regrets qu'avait excités six mois aupuravant le départ de Bonaparte. « Ce n'est pas lui, se disait-on, ce n'est pas le petit caporal qui aurait conclu le traité d'El-Arisch , ou. s'il cût juge l'évacuation de l'Egypte indispensable, il ne s'y serait décide du moins qu'après avoir forcé par une nouvelle victoire les Turcs à consentir des conditions plus honorables et les Anglais a v donner une ratification plus for-

melle... » Le 8 février, dix jours après la signature, commença, ainsi qu'il avait été convenu, l'exécution du traité. Sidney-Snuth et Jussuf ne se possédaient pas de joie. Le commodore avait regagné son bord par une sorte de délicatesse; il ne voulait pas, disait-il, avoir l'air d'insuller par sa présence au malheur de Carmée française. Le grand vizir avait été moins scrupuleux. Il s'était avancé rapidement, avait franchi le désert avec beaucoup de pompe, et vu son arniéc grossir à chaque pas. En effet, la perspective du pillage, le riche butin que promettaient les fertiles plaines du Nil, tentaient la cupidité de toutes les hordes du désert. Ibrahim et Mourad, nonobstant leurs anciens démélés avec la Porte, vinrent aussi offrir leurs ser-

vices à Jussuf; le grand vizir acceuta leurs offres, et leur pardonna ce qu'il appelait leur longue rebellion, mais ne les accueillit qu'avec une extrême froideur lorsqu'ils se présenterent devant lui. -· Vous autres mameluks, leur dit-il d'un ton sévère et méprisant, vous n'avez de courage que dans la révolte et coutre vos souverains. Vous n'avez pas su defendre un seul jour l'Egypte, cette elef de la sainte Caaba, contre une poigné d'infideles qui filient comme de tiinides gazelles à ma vue. A mesure que j'avance, ils se dispersent comme la poussière du désert au premier souffle du khamsyn. . - Ibrahim baissa la tête sans rien répondre; mais Mourad, indigné, se redressa avec noblesse, et lançant à Jussuf un regard plein de feu: - « Vizir, repliqua-t-il, rends grâce au prophete qui dispose du cœur et de la volonte des hommes, mais ne t'abuse pas sur la cause de ta bonne fortune. C'est l'amour de leur pays, de leurs femmes, de leurs cufants, qui a fascine les yeux de ces infidèles, et les a rendus insensibles aux attraits du Nil. En conséquence, prie Dieu qu'ils ne changent pas d'intention, ou tu verrais ces timides gazelles, devenant plus furieuses que les lions affamés du désert, porter le carnage et la mort dans les rangs de ton armée, et pas un de tes soldats ne reverrait les riantes plaines de la Syriel . A cette rude apostrophe, Jussuf resta muet. Mourad, calme et fier, sortit à pas lents de la tente où avait heu l'entrevue, et s'en alla, avec quelques centaines de cavaliers qu'il avait de nouveau réunis, camper sur le flanc des deux armées, du côté de la haute

Egypte.
Un mois s'était à peine écoulé, que dép les places fortes de Katiéh, Saladie places positions retranchées de la haute Egypte, dépà toute la rive droite du Nit en suivant la branche de Daniette, avaient de remises sur Kurca, départe de traite de la chache de la c

son matériel et ses bagages; il rappelait à lui les troupes disseminées dans le Said, et concentrait son armée, afin de la diriger ensuite sur Alexandrie et sur Rosette aux époques convenues pour l'embarquement. De part et d'autre. on executait fidèlement le traité. Si quelque difficulté survenait, une commission composée d'officiers français, d'officiers ottomans et d'ofliciers britanniques, la levait aussitôt; et les habitants de l'Egypte, les mameluks surtout, ne concevaient rien au spectacle qui se passait sous leurs yeux. Notre invincible armée se retirant devant la canaille que conduisait Jussuf, c'était pour eux un phénomène inexplicable. N'importe! on etait au 15 fevrier, et au 1er mars tout aurait été fini, nos dernières divisions auraient eu quitté l'Égypte, si uo vent qui soudain souffla de Londres n'eût renversé le chef-d'œuvre diplomatique de Sidoey-Smith comme un château de cartes, et, du même coop, sauvé l'honneur de Kleber, l'honneur de nos braves soldats.

Expliquons la chose en peu de mots. - Ouelques semaines apres que Bonaparte se fut rembarque pour l'Europe, Sidney-Smith, dans sa correspondance avec les lords de l'amirauté anglaise, leur fit pressentir qu'il ne serait pas impossible de décider Kleber à signer une capitulation aux termes de laquelle ce général évacuerait l'Égypte, pourvu que, loin de vouloir retenir son armée prisonnière de guerre, on lui en garantît le retour en France avec armes et bagages. Une telle perspective avait rempli toute l'Angleterre d'allegresse. Deux mois durant, un tel résultat y avait été impatiemment attendu, et le ministère britannique aurait été mis en accusation s'il eut détourné Sidney-Smith d'y consacrer tous ses efforts. En bien! ces deux mois écoulés, survint un incident, par suite duquel les Anglais dédaignérent ce même résultat comme trop mesquin...

On se rappelle la lettre et le rapport que Kléber et Poussieigue avaient adresses au Directoire le 26 septembre 1799. Plus d'unmois apprès, craignant que leur dépéchen et dit été interceptée par les croisieres ennemies, ils imaginerent d'en confier un duplicata à un ex-chevalier de Malte, nommé Barras et cousin du directeur de ce nom, qui commandait le bâtiment la Marianne et entreprensit de reconduire en Fraoce un certain nombre de blessés. Or, la dépêche originale essuva beaucoup d'accidents, beaucoup de lenteurs dans sa marche, et n'arriva à Paris que les derniers jours de décembre. Enfin elle y arriva, non pour aller à son adresse, il est vrai, car alors le Directoire n'existait plus et venait d'être remplacé par le gouvernement consulaire, mais pour être remise aux mains de celui-la même contre qui elle apportait tant d'accusations, aux mains de Bonaparte, devenu chef de la république sous le titre depremier consul. Au contraire, la Marianne, qui n'appareilla d'Alexandrie que le 4 novembre, etait dejà le 20 du méme mois en vue des côtes françaises lorsqu'elle fut capturée par un brick anglais. Barras, au moment où il desespérait de pouvoir fuir, eut la précaution de jeter à la mer les doubles dont il etait porteur et dont il connaissait l'importance. Pour les mieux soustraire à l'ennemi, pour être plus sûr qu'ils iraient à fond, il les avait enfermés dans un mouchoir, avec un boulet; mais lorsqu'il lança le paquet le boulet déchira le mouchoir, qui etait de toile très-fine, et qui, surnageant avec les papiers qu'il contenait, fut bientôt recueilli avec eux. Aux copies dont nous avons parlé n'avaient pas été joint es celles des états fournis par les colonels des différents corps et par les chefs des différentes administrations, états d'où résultait la fausseté notoire des allégations de toutes sortes produites par le oouveau général en chef de l'armée française; mais beaucoup de lettres écrites par nos officiers ou nos soldats à leurs familles, et qui ne peiguaient pas le séjour d'Égypte sous de bien riantes couleurs, accompagnaient la nouvelle dépêche de Kléber et de Poussielgue. Le capitaine du brick s'empressa d'euvoyer le tout à l'amiral Keith, qui avait le commandement en chef des forces navales de l'Angleterre dans la Méditerranée. A son tour, l'amiral, après avoir pris connaissance des papiers en question, se liâta de les expédier à Londres. Grande fut, en les recevant, la joie du ministère britannique, car c'était un acte formel de dénonciation et d'accusation drigé contre Bonaparte, qui venait d'arriver au timon des affaires et d'être élu premier magistrat de la république. Non-seulement il 61 publier dans toute l'Europe et la dépêche officielle et les orrespondances particulieres, afin dejeter un vergrepte et de brouiller entre tax les généraux Kléber et Bonaparte, mais encore il imagina d'en tirer un avantage

plus réel. Puisque telle était la situation de notre armée expéditionnaire; puisque cette armée manquait de canons et de fusils, manquait de projectiles et de poudre, manquait d'habits et de chaussures, manquait d'argent même pour vivre; puisqu'elle se trouvait réduite à huit ou dix mille hommes, et qu'elle courait risque d'être anéantie d'un moment à l'autre, pour peu que les Turcs et les mameluks, les Arabes et les habitants du pays voulussent agir de concert ; puisque Kléber paraissait devoir s'estimer heureux d'en sauver les débris par une capitulation. débris misérables sans doute, mais formés de cadres, mais précieux à cause d'un grand nombre d'officiers et de sousofficiers, et pouvant ainsi devenir, six mois après leur rentrée en France, le novau d'une nouvelle armée de quarante mille hommes; pourquoi accorder à Kléber et à ces huit ou dix mille Français une capitulation quelconque? Pourquoi souffrir qu'un scul de ces chefs et de ces soldats, qui, dévoués pour la plupart au nouvel élu de la république, iraient lui prêter main forte et affermir son autorité chancelante, sortit libre d'Égypte et remit le pied sur le territoire français? Pourquoi ne pas priver Bonaparte d'un tel appui? Pourquoi, lorsque, au dire de Kleber même, son armée non-seulement ne pouvait plus menacer l'inde, mais en était réduite à ne plus pouvoir se recruter, pourquoi ne pas la retenir prisonnière de guerre, l'amener tout entière sur les pontons dela Tamise, et l'y laisser pourrir? - « Il faut, s'ecria-t-on à la tribune du parlement, il faut que cette armée qui en pleine paix a vonlu envahir les Etats de nos allies, devienne un terrible exemple; il faut, dans l'intérêt du genre humain, qu'elle soit détruite, complétement de-

n- truite, et que pas un des hommes qui en

a fait partie ne revoie ses foyers! "
A cet effet, le 17 décembre 1799 le
cabinet britannique expédiait à l'amiral
Keith la defense absolucé es igner aucune
capitulation avec l'armée d'Egypte, à
moins qu'il ne filt expressement stipule
qu'elle serait retenue prisonnière de
qu'elle serait retenue prisonnière de
guerre. Cette d'eisue était accompagnée
de l'ordre d'arrêter tous bâtiments sur
fesquels l'armée française pourrait être
déjà enbarquire, et de les conduire en
Angleterre, le quedjues passeports qu'ils

fussent munis. La dépêche parvint à destination le 8 janvier 1800. Le même jour, Keith, qui évolutionnait alors dans les eaux des Hes-Baléares, détacha trois frégates de son escadre, et les lança vers l'Égypte. Une de ces trois frégates devait chercher Sidney-Smith, lui communiquer les instructions que l'amiral venait de recevoir du gouvernement, et le charger de faire tenir une lettre que ce même amiral avait jugé bou d'écrire à Kleber; les autres devaient aller directement s'établir en croisière devant les ports égyptiens. et arrêter tout navire qui se risquerait à prendre la mer. Mais il fallait du temps. il en fallait surtont dans cette saison-là pour traverser la Méditerranée, Aussi. qu'arriva-t-il? C'est que chemin faisant les frégates capturérent plusieurs bâtiments qui produisirent en vain des saufconduits de Sidney-Smith et du grand vizir, mais qu'avant qu'elles n'eussent atteint les parages d'Alexandrie le traité d'El-Arisch était conclu et à demi exécuté. Eu effet, ce fut le 25 février seulement qu'elles les atteignirent et que les communications de lord Keith parvinrent à Sidney-Smith. Le commodore, quand il vit a quel point la diplomatie de l'Angleterre faisait fausse route, fut désolé. Avoir à désavouer les engagements qu'il avait pris envers les Francais et sans doute être accusé par eux de déloyauté, il s'en souciait médiocrement; mais, mieux instruit du véritable état des choses qu'on ne pouvait l'être à Londres, il savait que jamais Kleber ne consentirait à se rendre prisonnier de guerre, et il voyait les avantages certains de la convention d'El-Arisch, convention si habilement arrachée à un mo-

ment de faiblesse, sacriliés aux plus illu-

soires espérances. Toutefuis, il n'était, pas homme à quitter aisément la partie. Tout en transmettant à Kièber la lettre de lord Keith, il dérvit lui-même au général français pour le conjurer de ne pas trop prodre ombrage des nouvelles de la constant de la con

La lettre de lord Keith était conque dans les termes suivants :

e A bord du vaisseau de Sa Majesté Britannique la Reine Charlotte; Minorque, 8 janvier 1800.

« Monsieur. « Venant de recevoir des ministres de Sa Majesté l'injonction positive de ne consentir à aucune capitulation avec l'armée française que vous commandez en Égypte, excepté dans le cas où elle mettrait bas les armes, se rendrait prisonnière de guerre, et abandonnerait aux puissances allices tous les vaisseaux et toutes les munitions du port et de la ville d'Alexandrie, et, pour le cas où toute autre espèce de capitulation aurait eu déjà lieu, de ne permettre à aucune troupe de retourner en France sans qu'elle soit échangée, je crois nécessaire de vous informer que tous les vaisseaux ayant des troupes françaises à bord el faisant voile d'un port égyptien vers un autre port du même pays avec des passes siguées par tout autre que par moi, qui ai seul le droit d'en délivrer, seront forces, par les officiers des vaisseaux que je commande, de ren-trer dans le port du départ, et que ceux qui seront rencontrés retournant en Europe avec des sauf-conduits accordés en conséquence d'une capitulatio n particulière conclue avec nne ou même avec deux des trois puissances alliées, seront retenus comme prises, et tous les individus trouvés à bord considérés comme prisonniers de guerre.

« Signé Keiru, amiral. »

Le croirat-on Kièber, en présence d'une pareille lettre, put encore se lais-ser prendre aux doucereuses paroles de Sidney-Smith. Kièber suivit les conseils du commodore : il patienta. A la vérité, il interrompit ses préparatifs de départ et suspendit la remise des places fortes;

mais, comme, au bout d'une dizaine de jours, Jussuf insistait de plus en plus vivement pour que les Français exécutassent le traité ave non moins de bonne foi que les Tures, Kièber edt peut-être cédéauxamères récriminations du grand vizir, si des nouvelles qui sur ces entrefaites, arrivèrent enfin de France ne fussent venues le rappeler à lui-même et faire de lui, ce qu'il était réellement,

un heros. Le 4 mars, le brick français l'Osiris parvenait à se glisser dans le port d'Alexandrie, et apportait des dépêches du gouvernement. Le colonel Latour-Mau-bourg, à qui ces dépêches étaient confiées, eut à peine mis pied à terre, qu'il fut entoure de questionneurs, accablé de questions, ou plutôt interpelle par mille voix confondues en une seule qui demandaient si Bonaparte avait revu la France sain et sauf. Il se hâta de répondre affirmativement. Puis, pour satisfaire à la curiosité générale, il raconta en peu de mots et la révolution du 18 brumaire et l'élévation de Bonsparte au suprême pouvoir. Après quoi, il vola vers le Caire pour remettre au général en chef Kléer la réponse à sa lettre du 26 septembre 1799.

Cette lettre accusatrice, dirigée contre Bonaparte et destinée au Directoire, avait été, nous l'avons déjà dit, remise à Bonaparte lui-même, devenu chef de la république. En la lisant, Bonaparte avait été indigné de tant de faiblesses, de tant de mensonges et de calomnies; mais, sentant combien l'armée d'Orient avait besoin de Kléber, estimant les grandes qualités de ce général, sans ignorer ses defauts de caractère, et ne prévoyant pas que le découragement put aller chez lui jusqu'à l'abaudon de l'Égypte, il dissimula ses propres griefs. Le 12 janvier 1800, par ordre du premier consul, Berthier, ministre de la guerre depuis l'installation du Consulat, adressait à Kléber la réponse la plus modérée, en même tenips la plus ferme, par conséquent la plus propre a le ramener au senument du devoir.

Berthier relevait toutes les inexactitudes dont fourmillait la lettre de Kléber, et opposait les pièces mêmes que Kléber avait envoyces à l'appin. Berthier s'étonnait de ce qu'un général qui avait, comme Kléber, tant contribue au gain de la bataille du mout Thalor.

et si souvent battu en Europe les troupes de la coalition, put s'exagérer au delà de toute mesure la portée des entreprises que la Porte, l'Angleterre ou la Russie se risquerait à tenter contre l'Égypte. Berthier ajoutait que le seul péril véritablement à craindre pour l'armée d'Orient était la désunion des chefs, désunion qui toujours finissait par se propager entre les soldats et amenait tôt ou tard le relâchement de la discipline. Berthier annoncait que d'ailleurs le gouvernement s'occupait d'envoyer vers le Nildes renforts considérables, car il était bien résolu à garder l'Égypte ou du moins à n'en jamais sortir par une capitulation. Quant aux négociations diplomatiques entamées par le général Bonaparte, Berthier rappelait et précisait les seules bases sur lesquelles Kleber fut autorise à les poursuivre. Enfin, Berthier déclarait que si Kleber, au reçu de la dépêche que nous analysons, avait déjà négocié, et négocié sans se renfermer dans la limite des instructions que lui avait laissées le général Bonaparte; le gouvernement désayouait d'avance, et sans la connaître, toute transaction qui avait pu être conclue ; que Kleberdevait même , pour l'avenir, regarder lesdites instructions comme non avenues, et ne songer qu'à défendre l'Égypte confiée à son honneur et au courage de l'armée.

Cette dépêche du ministre de la guerre condamnait de tous points, on le voit, la conduite tenue par Kléber. En outre, elle était accompagnée de la proclamation suivante, dont chaque mot lui dut faire monter la rougeur au visage, et que cependant il lui failut publier.

## BONAPARTE, PREMIER CONSUL, A SES ANCIENS COMPAGNONS DE L'ARMÉE D'ÉGYPTE.

## « Soldats ,

• Les consuls de la république s'occupent ou souvent de l'armé d'Égypte. La France consisti toute l'influe-nec de vou conquiétes pour le restauration de son commerce et la civilisation du monde. L'Europe entière vous regrée. Aussi, chan quedque situation que vous placent les haards de la guerre, soyre uniports les soldants de Rivoit et d'Aboukir, conjorne les soldants de Rivoit et d'Aboukir, cette contiance saus bornes que vous avize en moi : il la mérile.

« Soldats, songez qu'un jour vous rentrerez

victorieux sur le territoiresacré de la patrie... Ce sera un jour de joie et de gloire pour la nation entiere! »

De telles paroles électrisèrent toutes les âmes, portèrent dans tous les cœurs l'ivre-se et l'enthousiasme : mais on se disait : - a Couverts de honte, et nos drapeaux flétris par une capitulation, de quel front aborderons-nous le petit caporalt . Et, après avoir désiré si ardemment de quitter l'Egypte, ou mandissait la convention d'El-Arisch, qui maintenant obligeait d'en sortir ; on souhaitait que sans forfaire à l'honneur il fut possible de ne point l'exécuter. Oh! si l'on eût généralement counu les récentes communications de Sidney-Smith! Mais Kleber les avait tenues à peu pres secrètes...

Du reste, Kléber lui-même commençait à sentir que sa position devenait fort delicate, et qu'il ne lui resterait bientôt plus d'autre parti que de recourir aux armes, que de vaincre. A dater du 8 mars, c'est-à-dire dès le lendemalu de l'arrivée du colonel Latour-Maubourg au Caire, on put s'apercevoir combien les dispositions du général en chef étaient changées. Il contremanda tous les ordres précedemment donnés pour le départ, toutes les mesures déjà prises. L'artillerie était embarquée sur le Nil : on la débarqua, alin de rearmer la cidatelle et les forts de la capitale. On réarma également les nombreux ouvrages de Gizeh. Une partie de l'armée et la presque totalité des magasins filaient vers Alexandrie; armée et magasins reprirent tout à coup la route du Caire. Enfin, pendant dix jours, le Nil ne fut charge que de dierines ramenant des troupes et des munitions. Le grand vizir, pendant ce temps-la, ne cessait d'envoyer courrier sur courrier à Kleber, et de lui représenter d'un ton de plus en plus menacant que la convention d'El-Arisch était signée, qu'il fallait qu'elle s'exécutât, ou que sinon il allait marcher sur la capitale. Kleber se bornait à répondre qu'il n'exécuterait pas la convention tant que la lettre qu'il avait recue de l'amiral Keith ne serait pas rétractée, et qu'il n'aurait pas entre les mains des passeports signés de ceux qui prétendaient avoir seuls le droit d'en accorder; que

pusque-là le Caire, sa citadelle et ses forts demeureraient occupés par les troupes françaises; que s'il plaisait à Jussuf d'ouvrir les hostilités il en était libre , mais qu'on lui conseillait d'y regarder a deux fois, car au premier pas qu'il terait vers la capitale on irait à sa rencontre. A plusieurs reprises pendant ces dix jours, les agents de Sidney-Smith intervinrent comme médiateurs entre les Français et les Turcs, et firent entendre des paroles d'accommodement. - « Le commodore avait écrit à Londres, disaient-ils ; et quandla convention d'El-Arisch y serait connue, elle serait certainement ratifice. L'aller et le retour prendraient à peine un mois. Du moins fallait-il, plutôt que d'en venir aux mains sur-le-champ, différer de quelques semaines. » Kléher, à qui le fait de sa signature troublait la conscience, Jussuf, qui entendait les officiers anglais railler presque tout haut son humeur belliqueuse et lui recommander une entière prudeoce, eussent coosenti l'un et l'autre à cette espèce d'armistice; mais, l'un et l'autre, ils y mettaient des conditions inconciliables. Le grand vizirinsistait pour que le Caire lui fut livre. Kleber, au contraîre, voulait que Jussuf rétrogradat jusqu'à la fron-tière. Dans un tel état de choses, vider la querelle par les armes était la scule ressource, et, tout en parlementant, on s'y disposa des deux côtés.

Enfin, Jussuf foula aux pieds de trop tindés conseils; et, fier de son immense supériorité numérique, certain des dispositions favorables de la majeure partie des labitants de l'Ouestanien et du Delta, il résolut de prévenir Kicher et de se jeter avec son armée dans la capiporta le 18 miras ses avant postes au village de Matarien, à ciuq heures de marche du Caira.

Informé de ce mouvement dès la matinée du 19, Kilber fit aussitôt ses préparatifs pour marcher lui-nême au devant de l'ennemi, et son premier soin fut de nettre à l'ordre du jour la lettre de l'amiral Keitb, en y ajoutant ces simples paroles :— Soldats, on ne répond'a de letles insolences que par des victoires; lenez-vous préts à combattre!

Toute l'armée entendit un si noble

appel, et ne manifesta plus qu'un même sentimeot ; confiance aveugle en son chef, désir et espoir de conserver intact l'honneur de ses drapeaux, sur lesquels les noms de tant de glorieuses journées étaient écrits en caractères d'or. Certes, la situation était bien changée depuis le 26 septembre 1799, jour où Kléber écrivait au Directoire qu'on ne pouvait se maintenir sur les bords du Nil; elle avait bien empiré surtout depuis le 8 janvier 1800, jour de la signature de cette fatale convention d'El-Arisch! Alors on tenait les positions fortifiées de l'Egypte: on domioait les indigènes, qui se montraient soumis et tranquilles, et le grand vizir était encore au dela du désert de Syrie. Maintenant, au contraire, on avait livré les postes les plus importants pour ne plus occuper que la plaine; la population entière se montrait inquiete et remuante; les habitaots du Caire, principalement, excités par le voisinage de Jussuf, n'attendaient que le signal de la révolte. Le sombre tableau tracé dans le conseil de guerre de Salabieli, faux alors, n'était maintenant que trop exact, Mais n'importe! il fallait, ou se rendre prisonnier de guerre, ou entreprendre une lutte presque désespérée : on n'hésita point ; il fallait, ou subir le déshonneur, ou se défeodre dans des conditions pires que celles où naguere on declarait toute défense impossible : on brûla de se donner à soi-même le plus noble des démentis.

Le 20, bien avant le lever du solell, les troupes, à la tête desquelles Kléber comptait rencontrer Jussuf, et qui pouvaient être évaluées à quatorze ou quinze mille hommes, sortirent du Caire pour se deployer dans les riches plaines qui bordent le Nil. Elles avaient le désert à leur droite, le sleuve à leur gauche, et en face d'elles, mais au loin, les ruines de l'antique Heliopolis. La nuit, presque lumineuse dans ces climats, rendait les manœuvres faciles, sans toutefois les rendre distinctes à l'ennemi. L'armée française se forma en quatre carrés principaux, dont deux à droite et deux à gauche. Les deux carrès de droite étaient commandés par le général de division Reynier, qui avait sous lui les généraux de brigade Robin et Lagrange; les deux de gauche l'étaient par Friant, et sous ses ordres, par Belliard et Donzelot. Chaeun de ces quatre carres se composait de deux demi-brigades d'infanterie rangées sur plusieurs lignes. Aux angles et en deliors se trouvaient des compagnies de grenadiers, adossées aux carrés mêmes, et destinées non-seulement à leur servir de renfort, mais à enlever au pas de course les positions où l'ennemi voudrait tenir. Au centre de la ligne, c'està-dire entre les deux carrés de droite et les deux de gauche, la cavalerie, que commandait Leclere, était disposée en masse profonde. A quelque distance en arrière, et un peu à gauche, un cinquième carré de fantassins, moindre que les autres, car il ne se composait que d'une demi-brigade, était destiné à servir de réserve. Enfin, soixante bouches à feu soutenaient les différentes parties de cet ordre de bataille.

Nous avons dit que Kléber, depuis qu'il était général en chef, déployait une sorte de luxe afin d'imposer aux Egyptiens. Les troupes françaises y trouvaient pour leur part une espèce de satisfaction d'amour-propre... En cette solennelle circonstance, Kléber, revêtu d'un riche uniforme et monté sur un cheval de haute taille, vint, lorsque l'aube parut, montrer aux soldats cette male figure qu'ils aimaient tant à voir et dont la fière beauté les remplissait de confiance. - Amis, leur dit-il en galopant devant leurs rangs, vous ne possèdez plus en Egypte que le terrain que vous avez sous vos pieds. Si vous reculez d'un seul pas, rous étes tous perdus! - Le plus vif enthousiasme accueillit partout sa présence et ses pa-roles; et dès que le jour fut fait il donna ordre de marcher en avant.

Vers six heures du matin, après deux à trois heures de marche, on n'apercevat enorse qu'une faible pertie de l'armée du grand visir. Cétairl vanue, aorde qu'ui avait poussée l'avait-cette au vièure qu'ui avait poussée l'avait-cette au vièure que lui à neuf mille lummes. On distinquait bien, a quelques centaines de pass au delà du village, et un peu sur la droite, un secoud corps de même force approchant que le premier, et qui maneurrent traite de la comme del comme del comme de la comme de

mais les ruines d'Héliopolis, un bois assez touffu de palmiers, et de fortes ondulations de terrain, dérobaient à nos soldats le gros même de l'armée turque. Cette armée tout entière pouvait s'elever à quatre-vingt mille hommes; mais le 20 mars Jussuf n'en comptait que soixante-cinq mille autour de lui. Les quinze mille autres avaient été precédennnent détachés à Belbeis, à Salahieh, à Damiette, et dans la haute Egypte. L'armée française, défalcation faite des troupes qui allaient prendre part à l'action, se trouvait réduite à une dizaine de mille hommes, qui gardaient le Caire, Gizeh, Rosette, Alexandrie, et divers autres points du Delta...

urvers autres points où Dettal...

Klêber, arrivé en presence, pensa qu'il.

Klêber, arrivé en presence, pensa qu'il vison turque qui manœuvrait sur notre gauche pour s'introduire dans le Caire. Cette division, comme e'est l'Ordinaire des troupes ottomanes, marchait confusément. Aussi, un escadron de guides a cheval, un régiment de drazons, que Kleber lança successivement contre elle, per lança successivement contre elle, de sabre. Infanterie et cavalerio s'eloi-gament de present à pert de vue.

Ce premier engagement, qui était du meilleur augure pour l'issue de la journée, finissait à peine, que Kléber se hatait d'ordonner l'attaque du village de Matarieh. L'avant-garde proprement dite de l'armée turque occupait ce village. et s'y retranchait depuis quarante-huit heures. Himportait de l'en chasser le plus tôt possible, afin de ne pas laisser au gros de l'armée ennemie le temps d'accourir; mais la tâche semblait assez difficile déjà, car cette avant-garde se composait de cino à six mille janissaires, excellents fantassins, de deux à trois mille cavaliers d'élite, et d'autant de milices égyptiennes qui avaient rejoint les draneaux de Jussuf depnis son entree en Egypte.

Tandis que le general Reynier, avec les deux carrés de gauche, marchait sur Matzrieh mêne, Kleber, de son côté, opéra un mouvement de conversion avec les deux carrés de droite, et alla s'établir entre Matarieh et Héliopolis, de nunniere que l'armée turque ne plût venir au secours de la position menacee. Reynier, à cent pas du village, détaba les compagnies de grenadiers qui doublaient les angles de ses carrés, les forma en deux petites colonnes, et les lanca contre les retranchements ennemis. Les braves janissaires qui faisaient partie de l'avantgarde turque ne voulurent pas attendre qu'on les attaquât : ils marcherent à la rencontre de nos grenadiers. mais furent recus de pied ferme, et assaillis à bout portant par une terrible fusillade, qui en abattit un grand nombre; nos deux colonnes se diviserent alors, ainsi que le leur avait prescrit Reynier, attaquèrent, l'une de front et l'autre de flanc, les janissaires interdits, et achevèrent de les disperser. Pois, se répnissant de nouveau, elles se jeterent dans Matarieh au milieu d'une grêle de balles. fondirent à l'arme blanche sur tout ce qui voulut résister, et après un grand carnage, demeurerent maltresses de la position. Turcs et Egyptiens s'enfuirent dans la plaine, et, rejoignant les débris de la première division qui s'était laisse battre, mais qui, quoique battue, n'abandonnait pas son dessein, ils coururent tous en désordre vers le Caire, sous la conduite de Nassif-Pacha, principal heutenant de Jussuf, et d'Ibrahim-bey, l'ancien collègue de Mourad, Quant à Mourad lui-même, il se tenait depuis le matin, à la tête de six cents cavaliers superbes. immobile sur les ailes de l'armée turque, et ne devait point prendre part à l'action. Vivement blessé de l'accueil qu'il avait recu naguere du grand vizir. Mourad avait senti se rallumer en son cœur la vieille jalonsie qui divisait depuis longtemps les Tures et les maineluks. Il avait compris d'ailleurs que les Turcs voulaient recouvrer l'Egypte, non pour la rendre aux mameluks, mais pour la posséder eux-mêmes. Il avait songé des tors à se rapprocher des Françals, dans le but de s'allier a eux s'ils étajent vainqueurs, ou de leur succeiler s'ils étaient vaincus. Agissant toutefois avec circonspection, il n'avait pas voulu se pronoucer avant que les hostilités ne fussent reprises, et avait simplement promis à Kléber de se déclarer pour ni après la première bataille. Cette bataille était engagée, et taut qu'elle durerait Mourad resterait neutre; mais que la victoire, comme tout le faisait dejà presager, se raugeat sons nos drapeaux,

et dans peu de jours Mourad deviendrait ouvertement notre allié... Le village de Matarieli, plein de ces mille objets de luxe que les Orientaux trainent toujours après eux, offrait à nos troupes un ample butin, mais elles ne s'y arrêterent pas. Soldats et genéraux sentirent qu'il ne fallait pas se laisser surprendre an milieu d'un village par le gros de l'armée turque. L'armée française, reprenant donc pen à peu son ordre du matin, c'est-à-dire se formant de nouveau en plusieurs carrés, s'avança dans la plaine, dépassa les ruines d'Hèliopolis, et aperçut bientôt à l'horizon un nuage de poussière qui marchait vers elle. A gauche était le village de Seriagous ; à droite, au milieu d'un bois de palmiers, se montrait celui d'El-Merg, et de l'un à l'autre courait une légère ondulation de terrain. Tout à coup le nuage de poussière s'arrêta, puis, dissipé par un soufile du vent, laissa voir , entre Seriaqous et El-Merg, la ligne flottante de l'armée turque, qui, par suite de l'exhaussement du sol, se trouvait dominer un peu la nôtre. Kleber donna aussitôt le signal de l'attaque.

En conséquence, Reynier se dirigea au pas de charge sur Seriagous, et Friant sur El-Merg. L'ennemi avait répandu d'assez nombreux tirailleurs en avant des palmiers qui entourent ce dernier village; mais de simples escarmouches ne lui pouvaient guère réussir contre nos intrépides soldats. Quelques detachements d'infanterie legère que lanea Friant eurent bientôt mis en fuite ces Tures isoles. En avant d'El-Merg, au milieu d'un groupe de cavaliers dont les brillantes armures reluisaient au soleil, se tenait Jussuf Jui-même. Quelques obus français disperserent ce groupe, et le grand vizir voulut répondre par le déploiement de sa propre artillerie; mais ses boulets, mai dirigés, passaient par-dessus la tête de nos soldats, et ses pieces furent bientôt demontées, bientôt mises hors de combat par les nôtres. On vit alors s'agiter les milledrapeaux de l'armée turque, et partie de ses escadrons se rua sur les carres de Friant. Heureusement les profondes gerçures du sol, effet ordinaire du soleil sur une terre inondée, retarderent la fougue des cavaliers tures. et Friant ne fut pas pris à l'improviste.

Il les attendit de pied ferme, les laissa arriver presque à bout portant, puis, par un feu de mitraille qu'il ordonna tout à coup, en renversa des centaines. Les autres se replièrent en désordre.

Ce n'était encore la que le prel·de d'une action générale. La bataille proprement dite s'engage cufin; mais elle va être à peine disputée. Jussuf ne déploiera aucune habileté militaire, et ses troupes n'opposeront nulle part de résistance sérieuse. A un signal qu'il donne, la masse de la cavalerie turque s'ébranle tout entière, fond sur uos carrés, se répand sur leurs ailes, les tourne, et en un clin d'œil assiège leurs quatre faces : mais cette cavalerie n'avait ni l'élan ni la bravoure de celle que nous avions vaincue aux Pyramides. Elle caracole avec plus ou moins d'agilité devant nos fronts, mais n'ose faire aucune charge. Un moment, cependant, nos soldats sont restés conime interdits. Ce n'est pas que les cris, le mouvement, le tumulte de cette cavalerie innombrable, aient jeté le moindre trouble dans teurs âmes; mais une cinquantaine de leurs camarades ont succombé dans les engagements qui ont déjà eu lieu., et l'ennemi s'est hâté de les décapiter. Leurs têtes ont ete mises au bout d'autant de piques, et viennent d'être promenées sur toute la longueur de nos lignes. C'est ce hideux spectacle qui a uu instant stupéfait nos troupes; mais le premier roulement de tambour a dissipé leur stupéfaction, et maintenant les voici, calmes et impassibles derrière le rempart de leurs baionnettes, qui font dans tous les sens un feu continu et bien dirigé. En vain les mille groupes des cavaliers tures caracolent et tourbillonnent autour de nos phalanges; ils tombent sous la mitraille et les balles, ne parviennent jusqu'au pied des vivantes citadelles que pour y trouver le trépas, ou, s'ils peuvent encore faire volte-face, ils fuient à toute bride pour ne plus reparaître. De toutes parts règne une horrible confusion, et que que temps l'atmosphère est obscurcie par la fumée et la poussière. Enfin le ciel se dégage, le sol sc découvre, et alors notre armée victorieuse non-seulement contemple autour d'elle des masses d'hommes et de chevaux, hommes et

chevaux morts ou mourants, mais apercoit, aussi loin que la vue peut s'étendre, des bandes de fuyards qui conrent vers presque tous les points de l'horizon. Toutefois, sauf quelques détachements qui vont rejoindre les deux divisions que nous avons vues dans la matinee prendre le chemin du Caire, c'est vers la frontiere syrienne, c'est vers El-Kangah, où ils ont campé la nuit précédente, que le gros des Turcs se retire. Kléber veut ne leur laisser aucun repos. Nos carrés, conscrvant toujours leur ordredebataille, franchissent Seriagous, puis El-Merg, et atteignent El-Kangah le soir même. L'ennemi, en se voyant serré de si près, continue sa fuite; il la continue au milieu d'un désordre de plus en plus grand, et abandonne à nos soldats, qui ne portaient absolument que leurs armes avec eux, les vivres et les bagages dont ils avaient grand besoin.

Telle füt la mémorable journée d'Héliopolis, où neuf à dix mille Français défirent soixant-dix à quatre-vingt mille Tures. La discipline, comme dans toutes les hatailles que nous avions déjà irrées en Egypte, la discipline venant de l'emporter encore sur le nombien Afinsi de vérials la prophétie de Desaix, Afinsi de vérials la prophétie de Desaix, victoire du lui apprendre que cette race dégétiérée n'avait plus rien de commun avec les intréplies soldists de Soliman.

de Bajazet ou de Sclim Ier.

Notre perte, cette fois encore, était insignifiante : elle ne s'elevait qu'à cent ou deux cents hommes. L'ennemi, au contraire, avait laissé douze ou quinze mille morts sur le terrain. Kleber , cependant, trouva que ce n'était point assez. Il fallait, suivant Kléber, obtenir un résultat plus sérieux que celui d'avoir fait mordre la poussière à douze ou quinze mille Turcs; il fallait exterminer tons ceux des soldats de Jussuf qui survivaient à leur defaite; il fallait donc les poursuivre à outrance, les rejeter dans le désert, et les y faire périr par la faim, par la soif, par le sabre des Arahes. L'armée française était extenuée de fatigue : Kléber lui accorda un peu de repos, mais décida que la poursuite continuerait dans la nuit même.

En effet, le lendemain 21, des une heure du matin, Kléberfaisait sonner le réveil; il détachait le général Lagrange et quatre bataillons, car il entendait une vive canonnade du côté du Caire, et ne pouvait douter que les divisions turques qui avaient tourné sa gauche ne fussent allées seconder la révolte de cette grande ville, où il avait à peine laissédeux mille hommes réportis entre la citadelle et les forts; il détachait, disons nous, Lagrange avec quatre bataillons, l'envoyait au secours de la faible garnison de la capitale, et le chargeait de transmettre aux divers commandants des troupes qui formaient cette garnison l'ordre de s'en tenir à occuper de bonnes positions defensives, à demeurer en communication les uns avec les autres, et de ne tenter aucun mouvement offensif avant son retour. Il craignait que quelques fausses manœuvres de leur part ne compromissent inutilement la vie de ses soldats, vie que de minute en minute il jugeait plus precieuse, car de minute en minute aussi il prenait plus fermement la resolution de rester en Égypte. Après quoi, toujours résolu à ne pas laisser de répit aux Tures battus la veille, Kleber lui-même, avec le reste de son armée, s'élança dans la direction que le gros des fuyards avait prise, c'est à dire vers Belbeis. et y arriva de très bonne heure dans la journée.

Jussuf, dans sa fuite rapide, avait déjà dépassé Belbéis, mais il avait laisse un corps d'infanterie dans la ville et le fort et mille à deux mille cavaliers dans la plaine environnante. A l'approche de nos troupes, ces cavaliers se disperserent sans avoir seulement brûle une amorce. Les fantassins turcs postés dans la ville essayèrent du moins de résister : mais on les chassa de rue en ruc, ou les enferma dans le fort, et après un échange de nuelques coups de canon le manque d'eau et la frayeur les déciderent à se rendre. Notre cavalerie, pendant ce temps, avait battu la plaine sous la conduite du brave Leclerc, et elle venait de saisir une longue caravane de chameaux, qui se dirigeait vers le Caire et qui portait les bagages de Nassif-pacha et d'Ibrahim-bey. D'une telle capture, Kleber infera avec raison que le projet de ces deux chefs était d'insurger non-seulement la capitale, mais toutes les grandes villes de l'Égypte. Aussi, n'abaudonnant pas encore la poursuite du grand vizir, mais voyant que l'armée turque ne tenait nulle part, il crut pouvoir detacher Friantavec cinq nouveaux bataillous, et les diriger, comme les quatre donnes la veille à Lagrange, sur le Caire.

Le 22, le surplus de nos troupes s'achemina de Belbeis vers Salahieh, sur les traces du grand vizir. Elles formaient trois colonnes principales. Revnier ouvrait la marche à la tête de la division de gauche. Kléber suivait avec les guides et le septième de hussards. Venait enfin Belliard avec sabrigade, reste de la division Friant. Pendant le trajet, on reçut un message de Jussuf, qui demandait à négocièr : on ne répondit que par un refus, et ce refus sembla rendre un peu de cœur aux fuyards. Ainsi, arrivé pres du bourg de Korain, à mi-chemin de Salahieh, Reynier se vit tout à coup assailli par une multitude de cavaliers fougueux, et c'est a peine s'il eut le temps de se former en carré. Il v parvint toutefois, et la grêle de balles, la tempête de boulets et de mitraille que les assail'ants eurent des lors a essuyer, modérèrent singulièrement leur fougue. D'ailleurs, au bruit de la canonnade. Kléber avait envoyé à Friant l'ordre de presser le pas, et lui-même ne tarda guère à survenir avec sa colonne de cavalerie. Mais, à cette vuc, les Turcs qui étaient aux prises avec la colonne de Revnier, aimant mieux avoir affaire à la cavalerie qu'à l'infanterie française, se tournérent aussitot contre les guides et les hussards qu'amenait Kleber. Leur charge fut si soudaine, que l'artillerie légère, qui marchait avec le général en chef, eut à peine le temps de se mettre en batterie et que les conducteurs furent sabrés sur leurs pièces. Un instant Kléber et ses cavaliers coururent un extrême peril, et leur situation devenait d'autant plus critique, que les habitants de Koraïn, persuades que c'en etait fait de cette poignée de Francs, s'elançaient dejà avec des fourches et des faux pour les achever. Heurensement Reynier envoya le septième de dragons, qui dégagea Kléber. Friant, de son côté, arriva bientôt avec ses fantassius, et les Turcs, prisentre deux feux, laissèrent encore quatre ou cinq cents hommes sur le

terrain. A près cet enzagement, plus dissireux que jamais d'attendre Jussuf et d'en finir avec lui, Kibber remit à son retour la punition des habitants de Korain, et acceléra autant qu'il put la marche de ses colonnes. La chabeur etait presque intoférable, car le vent soufflait du desert, et l'on respirait avec un air bròlant une poussière fine et pénétrante; hommes et chevaux étainet réquisés de lassitude; mais on ne se décoursofea pas, et enfin on arriva en vue de Salahieh

vers la chute du jour. On était sur les frontières de l'Égypte, au seuil du désert de Syrie, et Kléber crovait que le jour suivant il anrait a en venir une dernière fois aux mains avec Jussuf; mais le 23, de grand matin, les habitants de Salabieh s'avancerent à sa rencontre, et lui annoncèrent que, loin d'avoir osé l'attendre, le vizir avait continué sa fuite avec plus encore de précipitation que la veille et l'avantveille. Kleber accourut aussitôt, et vit de ses yeux un spectacle qui acheva de lui prouver combien il s'exagérait naguere la puissance des armées turques. Tandis que Jussuf lui-même s'enfoncait bride abattue dans le désert avec cinq ou six cents de ses meilleurs cavaliers et quelques bagages, les derniers débris de son armée se débandaient dans tous les sens. Une partie de ses soldats venzit au-devant des nôtres, et implorait grâce à genoux : une autre partie courait vers le Delta; une autre enfin, pour avoir voulu demander asile aux sables de la Syrie, périssait sous le sabre des Arabes. Après avoir convoyé les Tures jusque sur la froutière égyptienne, les Arabes s'y étaient arrêtés, dans l'espoir qu'il y aurait des vaincus et des lors du butin à recueillir. Ils avaient calcule juste, et maintenant ils égorgeaient à l'envi les fuyards pour les piller. Au moment où Kleber surviut, ils venaient de s'abattre comme une nuée d'oiseaux de proje sur le camp que venait d'abandonner le vizir; mais à la vue de l'armee française ils s'envolerent sur leurs rapides coursiers, et bon gre mal gre laissèrent d'abondantes dépouilles a nos troupes. Il y avait là, dans un espace retranché d'une demi-lieue carree, une multitude infinie de tentes et de canons; un nombre prodigieux de chevaux et de

bêtes de somme; une quantité incrovablede selles, de harnais et de fers de rechange; des monceaux de munitions et de vivres, de tapis et de riches vêtements ; des tas de vaisselle plate et de cassolettes d'or et d'argent; des milliers de coffres remplis de parfums d'aloès et de flacous d'essence de rose, d'étoffes de soie et de châles de cachemire; enfin de tous ces objets qui, an siècle dernier, composaient le luxe brillant et barbare des armées orientales. A côté des quatre queues du grand vizir, à côté de douze litières dorées et sculptées, on trouva, témoignage certain de l'active intervention des Anglais dans cette campagne, on trouva une voiture suspendue à l'europeenne, de fabrique anglaise, et douze pièces d'artillerie avec la fameuse devise Honni soit qui mal y pense..

Nos soldats, nous l'avons déjà dit, n'avaient rien apporté avec eux : non-seulement lis trouveent dans le camp n'avec et de la companie del la companie de l

Le 24, après s'être assuré par ses propres yeux que l'armée de Jussuf avait disparu, Kléber jugea qu'il était temps de rebrousser chemin; et comme il ne s'agissait pas simplement d'aller réduire le Caire, comme il fallait en outre ramener dans le devoir presque toute l'Égypte moyenne, dont la plupart des villes venaient de s'insurger aussi ou avaient été naguère remises aux Turcs en exécution du traité d'El-Arisch, Kléber prit les dispositions suivantes. Il ordonua aux generaux Rampon, Belliard, Lanusse, de descendre le Nil avec un millier d'hommes chacun, chargea spécialement Rampon de marcher sur Damiette et de reprendre cette importante place, Belliard de seconder Rampon dans son attaque sur Damiette et de reprendre luimême le fort de Lesbeh qui fermait une des deux bouches du Nil. Lanusse de

se tenir en communication avec ses deux collègues, de balaver le Delta depuis Damiette jusqu'à Alexandrie, et de châtier successivement toutes les bourgades révoltées; puis, laissant à Revnier deux mille baionnettes environ, lui ordonnant de rester trois ou quatre jours sur la frontière, pour ôter aux debris de l'armée turque la tentation d'un retour offensif, et de se rabattre sur le Caire lorsque les Arabes auraient achevé la dispersion des vaincus. Kléber luiniême retrograda vers la capitale avec le reste de ses troupes. Il ramenait avec lui la quatre-vingt-huitième demi-brigade de ligne, deux compagnies de grenadiers, le septieme de liussards, le troisieme et le quatorzième de dragons, en tout trois à quatre mille bommes.

Kléber arriva le 27 aux portes du Caire, et trouva la capitale en insurrection complète. Depuis son départ, cette grande cité, dont les habitants s'élevaient à trois cent mille âmes, avait été le théâtre des plus graves événements. Le 20, au bruit du canon d'Héliopolis, à la nouvelle que l'armée française était aux prises avec l'armée ottomane, presque toute la population du Caire s'était portée en dehors de l'enceinte des murs, afin de connaître plus tôt l'issue de la bataille; et quand elle avait vu accourir Ibrahim et Nassif, quand elle avait vn derriere eux deux mille mameluks, trois à quatre mille janissaires, huit à dix mille cavaliers turcs et une multitude de paysans égyptiens, elle avait eru le grand vizir vainqueur. Le pacha et le bey n'avaient eu garde de la détromper. Ils lui avaient affirmé au contraire que les Francs venaient d'être exterminés et les Ottomans de remporter une victoire complète. Alors, en quelques heures, cinquante mille individus s'étaient levés au Caire, à Boulacq, à Gizeb, dans les villages environnants, et, armes de sabres, de piques, de mauvais fusils, avaient résolu d'égorger la faible garnison francaise laissée dans la capitale. Cettegarnison, avons nous dit, n'était que de deux mille hommes; mais grace au sang-froid du général Verdier, qui la commandait, ces deux mille hommes avaient presque tous eu le temps de se replier dans la citadelle et les forts qui dominaient la ville, et la , bien pourvus de vivres et

de munitions, ils avaient opposé à leurs ennemis une résistance insurmontable. Quelques-uns cependant de nos soldats avaient couru le plus grand péril : c'etaient ceux qui, au nombre d'environ cent cinquante, gardaient l'hôtel du gouvernement, situe, comme on sait, sur la place Ezbékyeh. Les Turcs et la populace insurgée avaient voulu envahir l'hôtel, pour massacrer les Francs qui l'occupaient, et s'étaient flattes que l'accomplissement de leur dessein serait d'autant plus facile qu'aucun secours ne pouvait être envoyé de la citadelle ni des forts, lesquels s'élevaient effectivemeut à l'autre extrémité du Caire. Mais nos cent cinquante braves avaient si bien fait, tantôt par un feu habilement nourri, tantôt par des sorties audacicuses, qu'ils avaient contenu cette féroce multitude et donné au général Lagrangele temps d'accourir. Lagrange, détaché le soir même de la bataille, était arrivé dans l'après midi du jour suivant, avait pénétré dans l'hôtel par les jardins, qui s'étendaient jusqu'a la campagne, et mis des lors ce poste à l'abri d'un nouveau coup de main.

Les Tures, voyant qu'il leur était impossible d'atteindre jusqu'aux Français, avaient résolu de s'en venger sur les malheureux chrétiens qui habitaient la capitale de l'Égypte. Ils s'étaient rués d'abord dans le quartier des Européens, avaient tué nombre de négociants, pille leurs demeures, enlevé leurs femmes et leurs filles. Ils étaient passés ensuite au quartier des Coptes, qui professaient et professent encore le christianisme, qui possédaient de grandes fortunes parceque les mameluks leur avaient dévolu le soin de percevoir les impôts, et à qui les Français mêmes avaient laissé leur rôle de percepteurs. On voulait donc punir en eux des amis de la France, et surtout dévaliser leurs maisons. Mais, heureusement pour les Coptes, leur quartier formait la gauche de la place Esbekyeh et s'appuyait à l'hôtel du gouvernement. Leur chet d'ailleurs était brave; il avait organisé un vigoureux système de défense et protégé la vie et les biens de la plupart de ses coreligionnaires. Les Turcs, encore réduits de ce côté à une sorte d'impuissance, avaient imaginé alors de rechercher ceux d'entre les

Arabes qui passaient pour vivre en bons termes avec les Français et qui étaient accusés de boire du vin avec eux. Depuis einq jours les Tures massa-craient ainsi des milliers d'Arabes suspect, et, commede coutume, menaient de front le pillage et le meurtre. Nassif et Ibrahim étaient honteux de tant d'horreurs ; ils voyaient périr à regret des richesses qui leur appartiendraient au cas qu'ils demeurassent maîtres de l'Égypte. Mais vainement eussent-ils essaye de mettre un frein à des excès qu'ils avaient eux-mêmes encouragés le premier jour. Ils espéraient, du reste, que ces massacres tiendraient la soldatesque et la populace en haleine contre les Français...

Sur ces entrefaites, arriva Friant, nuis enfin Kleber, Tous deux, comme Lagrange, ils penétrérent par les jardins dans l'hôtel du gouvernement, et de la parvinrent jusqu'a la place Ezbekyeh; mais, sauf cette place et la citadelle, toute la ville était au pouvoir de l'insurrection. La place Ezbekieh elle-même était bloquée en quelque sorte, car les insurgés avaient fermé par des murs crénelés les rues qui venaient y aboutir. Certes, quoique l'armée du grand vizir n'existat plus, ce n'etait pas une petite táche pour Kléber que d'avoir à reconquerir une ville aussi vaste que la capitale de l'Egypte, ville peuplée de trois cent mille habitants, qui presque tous avaient arboré l'étendard de la révolte, ville d'ailleurs occupée par douze ou quinze mille Turcs que dirigeaient deux chefs canables, ville enfin construite à l'orientale, c'est-à-dire percée de rues étroites et divisée en massifs qui étaient autant de forteresses; car ces massifs prenaient leur jour en dedans, ne montraient au debors que de hautes murailles, et avaient au lieu de toits des terrasses d'où les rebelles faisaient un feu plongeant des plus meurtriers. La réduction du Caire offrait donc d'extrêmes diflicultés; mais u'importe : Kléber ne pouvait bésiter à l'entreprendre. Il lui fallait même, sans quoi c'eu était fait de toute son armée, il lui fallait, disonsnous, y réussir par la force ou par la

ruse. Si Kléber se décidait à employer la force, il n'avait le choix qu'entre deux moyens d'attaque: c'était de lancer du

haut de la citadella une pluie de bombes et d'obus jussifie e que la Ville ceptitlêt, ou bien de déboucher par la place Ethèwich, dedéruire une au nel sels barricades cievées à la tête des rues, et de prenred àssaut tous les quartiers l'un après l'autre. Or, le premier moyen pouvait amener la destruction d'une grande cité, qui était la capitale du pays et dont l'armé française avait besoin pour virre; des oldats que n'en avait coûte la bataille d'élépioplis.

Kléber montra ici autant de prudence qu'il avait montré d'énergie les jours précédents : il résolut de temporiser, de laisser l'insurrection se fatiguer elle-même, D'ailleurs, au commencement du mois, croyant être à la veille de s'embarquer, il avait dirigé presque tout son matériel. presque toutes ses munitions, vers la basse Egypte. Il avait depuis lors, et surtout depuis son retour au Caire, donne les ordres nécessaires pour que la presque totalité de son artillerie de siége remoutat le Nil : mais l'exécution de ces ordres demandait au moins une semaine. Provisoirement il fit bloquer toutes les issues par lesquelles la ville communiquait avec le dehors, et calcula, non sans raison, que les insurgés, bien qu'ils eussent trouve d'abondantes provisions de bouche chez la plupart des babitants dont ils avaient pillé les maisons, bien qu'ils eussent fabriqué de la poudre, confectionné des balles, forgé des boulets, fondu même des canous, verraient tôt ou tard la disette les atteindre, tôt ou tard la possibilité de se défendre leur manguer. Ils finiraient aussi par se detromper sur le véritable état des choses en Egypte, par savoir que l'armée du grand viziravait été anéantie et que les Français étaient partout vainqueurs. Surtout ils ne pourraient pas rester longtemps d'accord; car les Tures de Nassif-Pacha, les mameluks d'Ibrahim-Bey, et la population arabe du Caire, n'avaient nullement les mêmes intérêts. Par tous ces motifs, Kléber crut devoir gagner du temps, et lorsque l'occasion s'en présenterait tenter la voie des négociations. En attendant, il termina son traité d'alliance avec Mourad-Bey, que I'on a vu demeurer neutre pendant la

dernière bataille, et qui non-seulement

depuis que nos troupes avaient entrepris le blocus du Caire les approvisionnait de vivres, mais encore tenait en respect la partie de l'armée du grand vizir qui avait cherché refuge dans la haute Egypte. Mourad, par cette conduite, acheva de gagner la confiance de Kleber. Ils eurent le 29 mars une entrevue solennelle à Gizeh, et s'y prodiguèrent de mutuelles marques d'estime. Le bey déclara formellement se soumettre à la France. En retour de quoi il recut le Said à titre de feudataire, inovennant un tribut annuel payable en ble et en argent, qui représentait la majeure partie des impôts de cette province, et fut proclamé sultan français. Il promit, et nous le verrons tenir fidelement cette promesse, que lui et ses mameluks combattraient au besoin avec l'armée française. Les Français, de leur côté, s'engagerent, pour le casoù jamais ils quitteraient l'Egypte, à lui en faciliter l'occupation.

Bientôt, grâce à certaiues relations que Mourad avait conservées au Caire et par l'entremise de plusieurs cheiks, secrètement amis de la France, Kléber entama des négociations avec Nassif et Ibrahim. Ces deux chefs, se sachant bloqués dans la place de manière à u'en pouvoir sortir sans tomber au pouvoir de nos soldats, redoutant s'ils étaient pris par eux d'être traités à la turque, et d'ailleurs n'ignorant pas la complète déroute de l'armée du grand vizir, prêtèrent volontiers l'oreille aux ouvertures de Kléber, et entamèrent une capitulation aux termes de laquelle ils se retireraient sains et saufs avec leurs troupes. Mais, au moment où cette capitulation allaitêtre conclue, ceux des habitants du Caire qui avaient pris part à la révolte, et qui se voyaient abandonnés à la vengeance des Français, intervinrent pour reprocher aux Tures et aux mameluks leur lâcheté, menacèrent de les égorger tous s'ils persistaient dans leur dessein, et firent ainsi rompre les pourparlers. La soumission de la capitale de l'Égypte sembla des lors ne pouvoir être obtenue que par une attaque de vive force, et Kléber se décida bon gré mal gré à user de ce déplorable moyen.

Pendant qu'on négociait, le matériel nécessaire était arrivé de Damiette et d'Alexandrie. On procéda d'abord au complet investissement de la ville, et Reynier, dont la présence n'était plus utile sur la frontière, vint avec sa division cerner la partie de l'enceinte qui s'étendait du nord au levant. Friant campa vers le couchant. Verdier occupa le sud. Leclere se placa entre Friant et Reynier, et battit la campagne avec sa cavalerie. Enfin le 4 avril on tenta un premier effort : on entreprit, car il fallait évidemment commencer par là, de dégager les différentes issues de la place Ezbekieh. On v parvint : mais ce ne fut qu'en minant et en faisant sauter toutes les maisons qui entouraient la place. Une fois maîtres de la tête des rues qui aboutissaient sur cette place, nos soldats, tandis que la citadelle etait quelques bombes pour intimider la population, s'engagèrent avec la plus grande bravoure dans les rues mêmes. parcoururent chacune d'elles dans toute sa longueur en dépit des barricades qu'ils rencontraient à chaque pas et d'une grele de projectiles de toutes sortes qui ne cessait de pleuvoir sur eux, pénétrèrent ainsi au cœur de la capitale, s'emparèrent ensuite d'une émineuce que les Turcs avaient retranchée et qui dominait le quartier copte, enfin disposèrent tout pour un assaut général et simultané. Mais ces opérations préliminaires prirent beaucoup de temps, et ne furent achevées que dans la nuit du 13. Kléber aurait du moins pu ordonner cet assaut des la matinée du 14; mais, avant de s'y résoudre, il fit de nouveau sommer les révoltés. Cette nouvelle sommation fut encore repoussée avec dédain. Alors. tant il lui répugnait de punir toute une cité des fureurs de quelques fanatiques , Kleber imagina, pulsqu'on s'obstinait à ne point vouloir entendre ses paroles de paix', de parler aux yeux par le moyen d'un terrible exemple.

Boulag, faubourg détaché du Caire, et situé au bord mêmed uNi, était aussi en pleine insurrection. Le 15., par orte de Kléber, Boulag fut cerner, Boulag fut mis à feu et à song. Nos troupes y trouvèrent la plus vive résistance de la part des habitants et des Turcs. Elles current à prendre chaque maison d'assaut, à livre un rude combut dans chaque rue; mais partout celles demeutrent, victorieuses, et tous les insurgés qui occupaient ce malheureux faubourg eussent

péri par le fer, toutes les habitations qu'il renfermait fussent deveuues la proie des flammes, si les clets n'eussent lui pair implorer à genoux la pitié des valungeurs. Après une telle marque de carange et l'incerdie duraient depuis quatre ou cinque et l'incerdie duraient depuis quatre ou cinque telle duraient depuis quatre ou cinque telle de la population du Cairer, avait de toute la population du Caire, avait de toute la population du Caire, avait mit du la produir de salundires effets. Vou-misti du 15, flt attaquer la capitale ellemêne.

même. Tandis que les troupes de Friant et de Belliard débouchaient par les issues de la place Ezhékych, issues qui avaient eté, on se le rappelle, déblavées les jours precedents, la division Reynier se presenta par les portes du nord et de l'est, et Verdier, des hauteurs de la citadelle, accabla la ville de bombes. Ibrahim-Bey gardait une des deux portes que Reynier avait entrepris de forcer, Nassif-Pacha défendait l'antre, et tous deux, bien secondés, accomplirent des prodiges de valeur. Vains efforts cependant! ils lâthèrent pied peu à peu, reculérent pas à pas, et allèrent se heurter, au centre de la ville, contre celle de nos colonnes qui était partie du point opposé et avait également refoule tout dans sa marche victorieuse. Les différents corps français se rejoignirent, après avoir fait une horrible boucherie de la multitude qui se trouva ainsi cernée, puis se diviserent de nouveau pour courir sus aux révoltés et les atteindre dans leurs principaux repaires. La nuit vint suspendre, non terminer la lutte, qui recommenca le lendemain et se prolongea ainsi pendant pres d'une semaine, mais ne cessa d'être de plus en plus favorable aux Français, de plus en plus fatale aux janissaires et aux mameluks, aux habitants de la capitale et aux paysans des environs. Enfin, au bout de huit jours , et lorsque dix à douze mille rebelles eurent péri, lorsque les flammes eurent dévoré plus de cinq ou six cents maisons, la rébellion parut s'avouer vaincue. Les habitauts, qui naguere avaient presque reteuu les Turcs de force, les supplièrent alors de sortir de la ville et de leur laisser les movens de traiter avec les Français. Kleber, qui déplorait tant de

sches meurtricres, et qui tenait à méner gre set roupes, ne denandait pas mieux que de nigocier. Aussi la rigociation fui intenit conclue. Inbaim-Bey et Nassif-Pacha promirent pour eux et leurs hommes de ne plus portre les armes contre la république française, à condition qu'ils aurient la vie sunc et pourraient se relier en Syrie. Ils sortirent du Caire qu'ils aurient la vie sunc et pourraient se relier en Syrie. Ils sortirent du Caire malheureux habitants qu'ils avaient pousses à la récolte, et qui pour leur part avaient du se rendre a discretion.

Tel fut le dénoûment de ce drame terrible, qui avait commencé le 20 mars par la bataille d'Héliopolis, qui finissait le 25 avril par le départ des derniers lieutenants du grand vizir, et qui s'était joué, trente-cinq jours durant, entre une poignée de Français d'une part et toutes les forces de l'empire ture, secondées par la révolte des villes égyptiennes, de l'autre. Cette révolte, cause principale de la grande effusion de sang qui venait d'avoir lieu, c'était la faiblesse de nos généraux qui l'avait provoquée. Si en effet Kleber n'ent jamais nourri le projet d'évacuer l'Égypte, si la plupart de ses lieutenants ne s'y fussent rangés tôt ou tard, si même ce funeste projet n'eût pas recu un commencement d'exécution, jamais les Égyptiens n'eussent osé se révolter. Alors la partie se bornait à un choc entre les carres de l'infanterie francaise et les escadrons de la cavalerie turque, et l'issue n'en pouvait être douteuse. Au contraire, nos preparatifs d'évacuation furent pour l'Égypte le signal d'une explosion populaire qui éclata surtout dans les villes principales. Ces villes, le Caire notamment, il fallut les reprendre d'assaut, et chaque effort de ce genre fut plus meurtrier qu'une bataille. Les fautes que Kléber avait commises par suite d'étranges illusions, il les répara du moins par une belle et vigoureuse conduite dès que ses yeux s'ouvrirent à la réalité. Il avait eru ne pas pouvoir disputer aux Turcs l'Egypte paisible et soumise, et il venait de la reconquérir en trente-cinq jours avec autant d'humanité que d'énergie, non-seulement sur les Turcs, mais encore sur les Égyptiens soulevés. La fortune, ou plutôt la bravoure de ses soldats, avoit même

secoudé Kléber à tel point, que leur

giorieuse campagne ne coûtait qu'un millier d'hommes à l'armée française. Quant aux pertes de l'ennemi, elles peuvent sans exagération être évaluées à plus de cinquante mille morts.

Dès que le Caire eut fait sa soumission, toutes celles des villes du Delta qui s'étaient insurgées à l'exemple de la capitale s'empressèrent de rentrer à leur tour dans le devoir. Mourad, de son côté, expulsa facilement les Turcs qui s'étaient jetés dans le Said après la déroute du grand vizir, et fit régner l'ordre le plus parfait dans les deux provinces dont il avait reçu le commandement. Partout les vaincus tremblèrent devant les vainqueurs, et s'attendirent à un châtiment terrible. Les habitants du Caire, principalement, qui avaient commis des atrocités sur les Arabes dévoués aux Français et sur les chrétiens de toutes les nations, étaient saisis d'épouvante. Ils ne doutaient pas qu'on ne dût les traiter avec la dernière rigueur, et croyaient que la perte de leur tête et de leurs biens pourrait seule expier leur crime. Mais Kleber, humain comme il l'était, prudent d'ailleurs, se serait bien gardé de répondre à des cruautés par des cruautés. Il assembla les chefs de la révolte, leur montra un visage sevère, puis leur pardonna, en se hornant à frapper une contribution sur les villes dont la population s'était in-

Le Caire eut à payer dix millions pour sa part, et s'estima heureux d'en être quitte à ce prix; huit autres millions furent demandés aux villes rebelles de la Basse-Egypte, et ces sommes perinirent non-seulement de mettre et de tenir la solde des troupes au courant, mais de pourvoir à toutes les dépenses de leur nourriture ct de leur entretien jusqu'à ce qu'un bon système d'impositions put être établi. En même temps s'offrit une autre ressource tout à fait inattendue. Soixante-dix navires turcs venaient d'entrer dans les ports de l'Égypte afin de recevoir l'armée française et de la reconduire en Europe. Les usages de la guerre permettaient de les capturer : on n'y manqua point; et comme c'étaient pour la plupart des navires de commerce, navires par conséquent chargés de marchandises, on vendit ces

surgée.

marchandises au profit des caisses de l'armée. Notre arines es trouva ainsi dans l'abondance; effice de ses récents pideme chreschent et effice de ses récents pideme chreschent et qui soit comme sur la haute capacité militaire du noueau chef que lui avait donné Bonaparte, enfin ne doutant plus qu'il ne lui arrivaté lentôt des secours, car elle savait Bonaparte à la tête de la république, elle sejour sur les bords du Nil.

Pour Kléber, loin de songer encore quitter l'Égypte, il sembla ne plus être animé que du désir d'assurer à la France la possession de cette importante colonie, et de racheter par un zèle de tous les instants la honte d'avoir jamais pu concevoir un pareil dessein. Il s'occupa en premier lieu d'organiser définitivement les finances, consulta à cet égard les principaux administrateurs de l'armée et les gens les plus éclairés du pays, tomba d'accord avec eux pour restituer aux Coptes la perception des contributions directes qu'il leur avait enlevée six mois auparavant, et créa quelques impôts de douane, quelques droits de consommation. Le total des revenus devait s'élever à vingt-cinq millions , tandis qu'il n'en fallait que dix-huit à l'armée pour vivre. Kléber travailla ensuite à combler les vides de ses cadres, et y versa, à l'exemple de son prédécesseur, des Grecs, des Coptes, des Nègres même. Puis il ordonna l'achèvement des forts entrepris autour du Caire, fit également travailler à ceux de Lesbeh, de Damiette, de Burlos, situés sur le littoral, et surtout poussa avec vigueur les travaux d'Alexandrie. Enfin il imprima une nouvelle activité aux savantes recherches de l'Institut d'Égypte. Bientôt, des cataractes aux bouches du Nil, tout reprit l'aspect d'un établissement solide et durable. Bientôt même les caravanes de la Syrie, de l'Arabie, du Darfour, commencerent à reparaître au Caire, et l'accueil hospitalier qu'elles y recurent des autorités françaises as-

sura leur retour.

La population se montrait généralement calme, soumise, résignée à son sort, mais, il faut bien le dire, froide et réservée envers nous. Les derniers événements nous avaient alièné ses sympathies. Pendant deux mois, d'ailleurs, le grand vizir avait repris une grande influence, et nous étions redevenus des infidèles. Avec du temps néanmoins et de l'habileté, que n'aurait pas obtenu Kléber? Par malheur, et des les premiers jours, il y eut un point sur lequel Kléber, habile à tant d'égards, non-seulement s'écarta des règles de la plus vulgaire prudence, mais ne craignit pas d'enfreindre les sages instructions que lui avait laissées Bonaparte. On se rappelle combien Bonaparte s'était toujours donné de peine pour persuader aux Egyptiens qu'il aimait le Prophète et vénérait le Coran, combien de fois il avait répété qu'un seul mot de plaisanterie au sujet du mahométisme, ou le moindre acte de rigueur envers les ministres de cette religion, pourrait avoir les plus fatales conséquences. Jamais, quant à lui, il n'avait agi ou parlé que d'après de tels principes; jamais, notamment, il n'avait souffert que l'administration française touchât aux biens des mosquées ou en tracassât le personnel, et, nous le répétons, il n'avait pas quitté l'Egypte sans avoir pris soin d'inviter son successeur à tenir la même conduite. Or, dans le courant de mars, lorsqu'il fut question de lever sur les habitants de la capitale la contribution de guerre à laquelle ils venaient d'être condamnés, Kléber, oubliant et l'esprit des recommandations et l'autorité de l'exemple de Bonaparte, ne craignit pas de faire peser sur les principaux cheiks et sur le temporel des mosquées une forte partie des dix millions qu'il s'agissait de répartir. Cette mesure fut très-populaire dans l'armée française, qui n'aimait guère les cheiks, qui n'avait pas vu de trop bon ceil Bonaparte les combler de prévenances, et qui ne se genait plus pour les traiter de vieux cafards. Mais qu'arriva-t-il? C'est que si la plupart de ces pieux personnages s'exécuterent avec plus ou moins de bonne volonté, il y en eut un qui, surtaxé par Kléber, sous prétexte que sa haine contre les Français etait notoire et qu'il se vantait de descendre en droite ligne du Prophete, refusa net de payer. Kleber le fit jeter en prison. Outre qu'on meconnût ainsi sa naissance et son rang, il ne refusa que de plus belle. Kléber le fit bâtonner : il paya alors, mais nous n'avons pas besoin de dire que l'indignation des musulmans fut générale et profonde. La bastonnade à un cheik! im tel outrage au sang de Mahomet! Tout l'Orient, à mesure que se propagea la nouvelle d'un fait si monstrueux, en frémit. En Egypte, tous les cheiks et tous les ulemas, c'est-à-dire tous les docteurs de la loi et tous les ministres de la religion, avaient juré immédiatement de venger l'injure de leur confrère, et ils n'observèrent que trop bien ce serment. car la fatalité allait leur mettre sous la main un docile instrument de vengeance. A quoi tient donc la destinée des bom-

mes et des empires!... Vers cette époque, c'est-à-direau commencement de mai, un jeune Alépin, nommé Soliman, entrait au Caire. Il y avait été élevé, ou du moins y était venu plusieurs années de suite étudier la loi turque et le Coran à la grande mosquée El-Azhar, école peut-être la plus célèbre de tout l'Orient pour la jurisprudence. et la théologie. Soliman, alors âgé de vingt-quatre ans, était en proie à une grande exaltation religieuse, et aspirait à entrer dans le corps des docteurs de la foi musulmane. Ses études terminées. il avait accompli le pelerinage de la Mecque, accompli le pelerinage de Médine, et il accomplissait celui de Jérusalem au mois d'avril 1800, lorsque les fuyards de la déroute d'Héliopolis accoururent en foule dans cette ville. Beaucoup d'entre eux étaient ses compatriotes, et tous étaient ses coreligionnaires : la violence de leur désespoir, le récit des souffrances qu'ils avaient eu à endurer au passage du désert, et surtout leurs plaintes au sujet de la mauvaise foi des infidèles, qu'ils accusaient de n'avoir signe la convention d'El-Arisel que pour les attirer dans un piège, émurent vivement son imagination malade. Les prières qu'il entendait à chaque instant du jour des milliers de bouches offrir au ciel pour qu'Allah, par un regard abaissé vers la terre, daignat satisfaire aux manes des crovants et confoudre la superbe des idolâtres, enflammèrent de plus en plus son fanatisme. Il en vint à se persuader que le Prophète l'appelait à sauver la Sainte-Caaba, et que pour y parvenir il

n'avait besoin que de livrer le combat sa-

cré contre le fourbe et astucieux chef des Français, c'est-à-dire d'assassiner Kléber. Quandil eut une fois conçu ce projet, qui etait à ses yeux l'œuvre la plus méritoire, le chemin le plus sûr du salut éternel, il se mit en devoir de l'exécuter. Il acheta un poignard, loua un dromadaire, et se joignit à la première caravane qui gagnait le Caire. A son arrivée dans la capitaie de l'Égypte, il alla droit à la grande mosquée, s'ouvrit de son dessein à quatre des principaux cheiks, qui avaient été ses professeurs, et qui, on le devine, loin de l'en détourner, l'y affermirent au contraire par de chauds témoignages d'approbation, passa quarante jours et quarante nuits en prière, presque en jeune, puis, à partir du 10 juin, se mit à suivre Kleber, à épier l'occasion de frapper sa victime, Cemoment favorable, trois jours s'écoulerent sans qu'il le trouvât, et il commencait à se décourager, à faiblir dans sa résolution. Cependant, le 14, il imagina de s'introduire dans les jardins de l'hôtel du gouvernement, où Kleber n'habitait plus depuis la dernière insurrection du Caire, parce qu'on était en train d'y réparer les dégâts des boulets et des bombes, mais venait chaque matin pour inspecter et hâter les travaux: il se cacha dans une citerne abandonnée, et attendit. Au bout de quelques heures, Kléber parut, accompagné de l'architecte Protain, auquel il montrait différentes réparations a entreprendre. Soliman sortit aussitôt de sa retraite, se jeta aux genoux de Kléber en lui remettant une pétition, et, se relevant soudain tandis que le général en chef la lisait, lui plongea à quatre reprises son poignard dans le cœur. Kleber tomba sous la violence de ces coups. Protain, qui teuait un bâton, se rua sur l'assassin, le frappa violemment à la tête, mais recut à son tour un coup de poignard qui le renversa. Aux cris qu'avaient jetés Kléber et Protain, des soldats accoururent, les relevèrent f'un et l'autre baignés de saug, cherchèrent l'assassin, et le saisirent blotti derriere un monceau de décombres.

Protain survécut à sa blessure. Moins heureux, Kléber, quelques minutes après cette scène tragique, rendit le dernier soupir. Une commission militaire, réunie sur-fe-champ, jugea Soliman, qui avoua tout. Il fut condamné suivant les lois du pays, et empalé. Les quatre cheiks qui avaient reçu sa confidence, et qui s'étaient bien gardés d'avertir l'autorité française, eurent la tête tranchee. On parut eroire que le salut de l'armée exigeait ces sanglants holocaustes. Vaines précautions! avec Kléber non-seulement l'armée avait perdu un général et la colonie un fondateur. mais la France venait de perdre l'Egypte, car le commandement allait passer en des mains incapables, qui devaient bientôt se laisser ravir cette belle et importante conquête. De tous les généraux que Bonaparte avait au mois de mai 1799 emmenés vers les bords du Nil, un seul, puisque Bonaparte lui-même était retenu en Europe par l'accomplissement de ses hautes destinées, un seul eut éte vraiment digne de remplacer Kléber. Avons-nous besoin de nommer Desaix? Mais depuis plusieurs mois Desaix avait quitte l'Égypte, et le 14 juin 1800, le jour où Kleber perissait au Caire sous le poignord d'un fanatique, Desaix, à mille lieues de distance, ce même jour, pres-que au même instant, succombait sur le champ de bataille de Marengo.

Kléber fut enterré avec une grande pompe sur une des hauteurs qui dominent le Caire. Le mathématicien Fourrier, président de l'Institut, prononça son oraison funèbre, et toute l'armée versa sur lui des larmes amères; mais combien ne l'eût-on pas pleuré plus amèrement encore si l'on eut pu prévoir ce qui devait arriver en 1801 par suite de l'impéritie de son successeur l En 1801 il fallut décidément évacuer l'Égypte, et les restes de Kléber furent alors rapportés à Marseille. On rapporta aussi en France le squelette de Soliman, qui avait été détaché de l'instrument du supplice au bout de quelques semaines, lorsque les insectes et les oiseaux de proie en avaient eu complétement dévoré les chairs; mais tandis que ce squelette, envoyé aussitôt à Paris, était déposé au cabinet d'anatomie comparée du Jardin des Plantes, où on le voit encore, et où les amateurs de phrénologie vont chaque jour étudier sur son crâne les protubérances du fanatisme et du meurtre, le cercugil qui renfermait la dépouille de Kléber resta près de vingt ans oublié dans un roin du chiteau d'Il. Eufin, sous la Restauration, Louis XVIII fit transporter ce cercueil à Strasbourg, où Kleber etait né, et mainteaunt il repose dans un caveau construit au milieu de la place d'armes de cette ville, et au-dessus duquel une statue en bronzea été érigée le 14 juin 1840.

## CHAPITRE X.

SOMMAIRE : MENOU SUCCESSEUR DE KLÉBER. -BONNE VOLONTÉ DU NOUVEAU GÉNÉRAL EN CHEF , SECONDÉE PAR ENECERTAINE SCIENCE ADMINISTRATIVE, MAIS THAIRE PAR UNE COM-PLÉTE INCAPACITÉ MILITAIRE. - SITUATION SATISPAISANTE DE LA COLONIE PENDANT LES MIX PREMIERS MOIS DE SON COMMANDEMENT . QUI PERENT SIX NOIS DE PAIX ; TOUTEFOIS, HALGRE L'AVES RÉITÉRE D'UNE EXPÉDITION ANGLAISE, IL NE PREND AUGUNE PRÉCAUTION DÉFENSIVE. - DÉBARQUEMENT DES ANGLAIS DANS LA HADE D'ABOURTE, LE 8 MARS 1801 .-INUTILES EFFORTS DE FRIANT ET DE LANCISSE POUR LES REPOUSSER. - ABRIVÉE DE MENOD LUI-MEME. - BATAILLE DE CANOPE. - ASSEZ LONGUE INACTION DES DEUX PARTIES BELLI-GÉRANTES, A LA SLITE DE LAQUELLE LES ANGLAIS MARCHENT SUR ROSETTE, S'EMPA-RENT D'ENE BOUCHE DU NIL ET PENÈTRENT DANS LE DELTA. - LAGRANGE ESSAYE DE LES ABRÊTER A RANANIEH; MAIS IL L'ESSAYE EN YAIN, A CAESE DES FORCES INSUFFISANTES QU'IL A OBTENUES DE MENOU. - L'ARMÉE FRANÇAISE, DÉS LORS CODPÉE EN DEUX ET BLOODEE L'AUTRE AU CAIRE, L'AUTRE MOITCE DANS ALEXANDRIE. - REDDITION DU CAIRE PAR BELLIARD EN JUILLET. - REDDI-TION D'ALEXANDRIE PAR MENOU EN SEPTEM-BRE. - L'ÉGYPTE DÉFINITIVEMENT PERDLE POUR NOUS.

Kleber mort, et jusqu'au jour où les Consuls, héritiers du pouvoir exécutif naguere exerce par les membres du Directoire, lui auraient nominé un successeur, Menou se trouvait être , parmi les généraux que Bonaparte avait laissés en Egypte, celui que l'ancienneté de grade appelait à l'honneur de prendre par intérin le commandement en chef de l'armée expéditionnaire. Cet honneur, même temporaire, cut sans doute, en des circonstances moins critiques, excité de noinbreuses convoitises; mais au moment où Kleber périssait assassiné, et lorsque te coup de poignard qui venait de trancher sa noble vie semblait le signal d'un

vaste soulèvement organisé dans toute l'Égypte par l'influence des Turcs et des Anglais, le commandement en chef paraissait imposer a quiconque l'accepterait une responsabilité si lourde, que Menou, soit modestie, soit méliance de ses forces, hésita d'abord à se charger d'un tel fardeau, et qu'il offrit de se désister de ses droits en faveur de Reynier, le plus ancien général après lui. Par les mêmes raisons, et comme d'ailleurs la loi était précise, Reynier refusa. Menou prit donc, bon gré mal gré, la direction administrative et militaire de la colonie que Bonaparte était venu vingteing mois auparavant fonder sur tes bords du Nil, et disons tout de suite qu'après la perte de la bataille navale d'Aboukir et l'insuccès du siège de Saint-Jean d'Acre, après surtout le retour de Bonaparte en Europe et l'assassinat de Kleber, rien ne pouvait compromettre davantage la réussite de l'entreprise.

Menou avait de l'intelligence, de l'esprit, des connaissances étendues, une grande application au travail, le goût des établissements coloniaux, toutes les qualités d'un administrateur. mais aucune de celles d'un général. Il avait été membre de l'Assemblée Constituante : il avait même présidé plusienrs fois, et non sans queique talent, cette assemblée: mais, antérfeurement à l'expédition d'Égypte, jamais il n'avait commandé ni armée ni corps d'armée en campagne, du moins hors de France. Menou, à cette époque. n'avait encore servi activement que peu de mois, et en France même, dans la guerre de Vendée. Aussi Meuou était-il absolument dépourvu d'expérience et de coup d'œil. Brave, on ne pouvait lui contester de l'étre. A plusieurs reprises pendant le cours de l'expédition il avait montré une véritable bravoure. Il avait notainment fait ses preuves en juin 1799, c'est-àdire au debut, dans cette nuit où l'armee avait eu à prendre picd sur la terre egyptienne. Il avait débarque alors un des premiers sur la plage du Marabout, etait monte à la tête des grenadiers de sa division à l'assaut d'Alexandrie, avait planté de sa main le drapeau tricolore sur une des tours de cette ville, et même avait été assez dangereusement blesse, Mais, pour ne point manquer de courage

militaire, Menou mauquait de détermination morale. Menou manquait tellement de caractère, que sous son autorité débile les autres chefs de l'armée ne cessèrent d'être en proie aux plus funestes discordes. Enfin Meuou était plus âge que Kleber lui-nieme : il avait la soixantaine passée; et autant Kléber, à cinquante aux, brillait encore par sa bonne mine , autant Menou portait péniblement son age. D'ailleurs, jeune ou vieux, Menou avait toujours été fort disgracié sous le rapport physique. Il avait de l'embonpoint, la vue très-faible, et montait gauchement à cheval. Bref, c'était à tous égards un commandant des plus mal choisis pour des soldats aussi alertes et aussi entreprenants que les nôtres.

Si du moins le sort n'eût appelé Menou que passagérement à la tête de l'armée, à la tête de la colonie! Mais non : Menou, rendons-lui cette justice, se hâta bien d'expédier en France la nouvelle de la fin déplorable de Kléber, pour que le gouvernement de la République avisat dans le plus bref delai à lui donner un successeur definitif; mais, d'une part, le bâtiment qui portait la dépêche de Menou n'atteignit Toulon qu'au mois d'octobre, et de l'autre, le premier consul, c'est-à-dire Bonapartelui-même, commit alors la faute immense de maintenir Menou dans le double poste qu'il tenait du hasard. Uu moment, dit-on, le premier consul eut l'idée de rappeler non-seulement Menou, mais encore Revnier, et de coufier le commandement suprême à Lanusse, que l'ancienneté de grade désignait après eux. Si Revnier. en effet, était un bon officier d'état-major, si Reynier, comme tel, avait servi, non sans distinction, aux armées du Nord et du Rhin, il ne possedait cepeudant pas les qualités les plus nécessaires à un général en chcf. C'était plutôt un homme de conseil que d'action. Il manquait d'extérieur, avait le caractère froid, aimait la solitude, se communiquait peu, ne savait ni électriser ni dominer les soldats. Lanusse. au contraire, Lanusse, qui, après avoir commencé sa carrière dans les Pyrénées-Orientales, avait ensuite fait les fameuses campagnes d'Italie avec Bonaparte, était le plus brillant des généraux devant l'ennenii. Lanusse était dans la

force de l'âge; il avait le caractère décide, actif, entreprenant, enfin il brûlait du feu sacré. Mais quand et comment la nomination de Lanusse parviendrait-elle en Égypte? Était-on sur de faire arriver tel ou tel ordre à point nommé sur les bords du Nil? Ne pouvait-on pas craindre que les Anglais, par exemple, si l'arrêté contenant la désignation d'un nouveau général en chef tombait entre leurs mains, ne s'en servissent pour desorganiser le commandement? Ils eussent fait savoir que Menou était destitué, mais n'eussent pas transmis l'ordre qui iustituait son successeur. Le commandement serait donc resté incertain plus ou moins longtemps. Tout calculé, le premier consul, qui ne pouvait alors soupconner aucunement la complète absence de toute capacité militaire qu'on a reconnue depuis dans Menou, crut qu'il y aurait plus d'inconvénient à changer l'ordre naturel qu'à le suivre. D'ailleurs, aux yeux de Bonaparte, certaine raison militait puissamment en faveur de Menou : c'était le zèle bien connu de ce général pour la conservation et la colonisation de l'Égypte. Menou avait, en effet, vivement résisté sous Kléber au projet d'évacuation, énergiquement combattu l'influence des officiers du Rhin, hautement blâmé le honteux traité d'El-Arisch. En un mot. Menou passait pour chef du parti coloniste. Il avait même, des 1798, pousse l'enthousiasme jusqu'à épouser une femme turque, jusqu'à se convertir à l'islamisme, jusqu'à changer ses prénoms de François-Jacques pour ceux d'Abdallah-lacoub, et depuis lors il pratiquait sa nouvelle religion avec plus d'exactitude et de gravité que pas un musulman de naissance....

Certes, au 15 juin 1800 la tâche dont se chargeait Menou était rude, Pourtant elle l'était moins qu'elle ne paraissait l'être, et l'armé d'Eappte comptait dans son sein plus d'un genéral qui étit victorieusement donniels la crise. Menou lui-même, pendant les cinq ou six premiers mois, se tire d'affaire nieux qu'on n'aurait put l'espère el lui. Les circonne n'aurait put l'espère el lui. Les circonne d'alche toute prévision. D'abord, l'assaisinat de Kléber, loin d'être, comme on l'avait craint, les sienal d'une formidable

insurrection de toute l'Égypte, fut au contraire suivi d'une tranquillité profonde. Les Égyptiens, qui venaient de voir l'armée du grand vizir dissipée en un chin d'œil aux champs d'Héliopolis et la révolte des trois ceut mille habitants du Caire réprimée en quelques jours, jugèrent des lors les Français invincibles, et regardèrent leur établissement sur les bords du Nil comme un arrêt du destin. D'ailleurs, les indigènes se familiarisaient de plus en plus avec leurs hôtes européens, et trouvaient, de leur propre aveu, le jong de ces nouveaux maîtres beaucoup plus supportable que celui des mameluks. Surtout ils étaient singulièrement flattes de voir un de leurs coreligionnaires à la tête de l'armée française. D'autre part, l'été et l'automne s'acheverent sans que les Turcs ni les Anglais renouvelassent aucune tentative contre l'Égypte. Enfin, et c'était la un point capital, l'armée accueillit avec faveur et confiance l'avénement de Menou au poste de général en chef. A défaut de qualités plus réelles et d'avantages plus solides, Menou avait dans le caractère, comme dans toute sa personne, une espèce de bonhomie dont chacun lui savait gré. Sans doute, les soldats, railleurs comme les troupiers français le sont naturellement, se moquèrent pins d'une fois d'Abdallalı lacoub Menou, qui priait la face tournée vers l'Orient et dont la femme avait toujours le visage voilé; mais son âge, sa brillante valeur, sa probité notoire, l'éclat qui rejaillissait sur lui d'avoir été un des pères de la liberté, l'attachement qu'il avait voné au petit caporal, et qu'il osait manifester avec chaleur, toutes ces causes lui concilièrent l'opinion du gros des troupes. Quant aux officiers, y en eut le lendemain de la mort de Kleber, lorsquel'avenir paraissait si gros de périls, il y en eut qui s'applaudirent de n'avoir pas, comme Menou, l'obli-gation de subir le fardeau du commandement, mais qui ensuite, à mesure que l'horizon parut s'éclaireir, lui envièrent sa haute fortune, qui même aggraverent par mille petites tracasseries les difficultés de la situation. Parmi ces officiers se trouvaient, avouons-le, des noms illustres, tels que Reynier, Lanusse, Belliard, Verdier, Friant. Toutefois hatons-nous

d'ajouter qu'au bout de quelques mois, quand arriva l'ordre signé du premier consul, par lequel Menon était définitivement investi du commandement en chef. ces mesquines jalousies et ces coupables malveillances disparurent bientôt. Du reste, officiers et soldats, tous dans l'armée avaient sentiment de la honte indélébile qu'ils eussent encourue si la convention d'El-Arisch se fût exécutée. Quelques regrets qu'on gardât toujours de la patrie absente, on ne songeait plus à commettre de nouveau une faute qu'on avait a peine rachetée par la plus éclatante victoire : on ne songeait plus à évacuer l'Égypte. On sentait, au contraire, qu'on devait compte à la repu-blique d'une conquête si belle, et on aspirait à lui en assurer la possession. Maintenant, d'ailleurs, qu'on savait le genéral Bonaparte parvenu au pouvoir suprême, on s'expliquait le motif de son départ, on ne le traitait plus de déserteur, et l'armée, se croyant toujours présente aux yeux de son ancien général. n'avait plus aucune inquiétude pour son sort futur.

Evidemment cet état des choses et des esprits facilitait beaucoup la tache du nouveau commandant en chef. Du moins, Menou, homme de cabinet plutôt qu'homme d'épée, put suivre en toute liberté ses goûts de travail, ses olans d'administration. A peine installé, Menou, mauvais général, mais admiuistrateur laborieux, travailla jour et nuit à ce qu'il appelait l'organisation de la colonic, la civilisation de l'Égypte. Par malheur, Menou, comme il arrive souvent, avait les défauts de ses qualités mêmes : Menou était un peu faiseur. Il fit donc de bonnes choses, mais il en fit également de mauvaises, et surtout

il en fit trop.

The transport of the property of the property

drie où ils étaient venus sous pavillon ture quelques mois auparavant afin de recevoir à leur bord l'armée française et de la reconduire en France aux termes de la convention d'El-Arisch : fente qui donna cinq autres millions. Puis, activement secondé par le citoyen Estève, administrateur général des finances de la colonie, il améliora beaucoup la perception des impôts ordinaires, y supprima grand nombre d'abus, éclaira par exemple les modes de comptabilité jusque-là assez obscurs des Coptes. Grace à ces mesures, et comme le Nil monta en 1800 plus haut que de coutume, comme la récolte plus abondante permit de lever des impôts plus forts, comme d'aitleurs le commerce reprenait de jour en jour, et que les douanes de Suez, de Cosseir, de Siout, donnaient des revenus de plus en plus considérables, jamais les caisses de l'armée n'avaient encore été si bien remplies, et tontes les branches de l'administration se ressentirent de cette abondance. Menou en profita pour mettre et tenir au courant la solde des troupes, pour les bien loger, les bien vêtir, les bien nourrir, et surtout pour rendre leur pain, de bon qu'il était déja, excellent; pour perfectionner le service des hôpitaux et des lazarets; pour monter la cavalerie, atteler l'artillerie, et compléter les cadres du régiment de dromadaires, dont l'agilité merveilleuse dégoûtait les Arabes eux-mêmes du pillage; enfin pour imprimer une activité sans cesse croissante à toutes les manufactures et fabriques chargées de pourvoir aux principaux besoins de l'armée française.

Là auraient dû se borner les efforts de Menou; mais soit desir d'augmenter de quelques millions les ressources financières de l'armée, soit cette manie, qui possède presque tous les colonisateurs, de faire vite plutôt que de faire bien et d'assimiler immédiatement une colonie à la métropole, Menou imagina de dresser un cadastre général des propriétés mobilières et immobilières, d'asseoir l'impôt foncier sur de nouvelles bases, et surtout d'ôter définitivement aux Coptes la perception des divers revenus. Ces projets, bons peut-être pour l'avenir, eussent été, en tout cas, fort inauvais pour le moment. Menou, par bonheur, n'eut pas le temps de les mettre à exécution : mais il en eut assez pour créer un certain nombre de contributions nouvelles. Ainsi, à certaines époques, les cheiks, ces magistrats municipaux de l'Egypte. recevaient de l'autorité française, en signe d'investiture de leurs fonctions, des pelisses ou des schalls de prix, et à ces dons ils répondaient par d'autres dons de chevaux, de chameaux, de bestiaux. Menou y substitua une prestation en argent, et la fixa à deux millions et demi par an. Menou imposa une capitation annuelle de même somme aux négociants coptes, grecs, juifs, damasquins, francs et autres, qui étaient établis en Egypte. De plus, Menou installa l'octroi aux portes de toutes les villes égyptiennes. Enfin, il établit un impôt sur les successions.

723 .

Toutes ces mesures fiscales, sans être iniques en soi, avaient le tort d'être prématurées, le tort du moins de fondre d'un seul et même coup sur les contribuables, et de changer brusquement une multitude d'habitudes prises. Comme, cependant, elles n'atteignaient guère que la partie aisée de la population, leur pratique materielle rencontra peu d'obstacles. Cheiks et négociants, habitants des villes et des campagnes, tous s'y soumirent avec une apparence de bonne volonté, mais qui n'était que le résultat de la crainte. On toucha donc leur argent, mais on s'aliéna leurs cœurs; et le jour où il aurait fallu les trouver dévoués on les trouva hostiles.

Quant à l'armée française, elle s'occupait peu de celles des créations de Menou qui ne la concernaient point. De temps à autre, en ce qui la regardait, l'armée avait à rire des excentricités du général en chef; mais officiers et soldats lui savaient gré de sa constante sollicitude pour eux. D'ailleurs, officiers et soldats se reconciliaient de plus eu plus avec leur sort. Voyant que l'occupation de l'Égypte devenait définitive, ils téchaient de s'y établir le plus agréablement possible. Au Caire, à Alexandrie, dans les autres villes, ils s'étaieut arrangé des logements commodes; et ces logements. des femmes syriennes, grecques, égyptiennes même, les unes achetées aux marchands d'esclaves, les autres cédant à une impulsion volontaire, étaient venues les partager. Toute tristesse était bannie. Le Cairc, par exemple, comp-tait plusieurs theatres : les officiers eux-mêmes, en attendaut que Bonaparte envoyat la troupe de comédiens qu'il avait promise, y jouaient des pieces françaises, et ces représentations étaient fort goûtées non-seulement de nos soldats, mais encore des indigenes, car les indigenes commencaient à entendre et parler le français aussi bien que nos soldats l'arabe. Nos soldats, grâce à cette facilité des relations, grâce aussi a cette merveilleuse souplesse avec laquelle le caractère français se familiarise avec les autres peuples, trouvaient en Egypte autant de bien-être qu'ils en avaient trouvé naguère en Italie. On les voyait à chaque pas causer, fumer, prendre du café en compagnie des Arabes et des Turcs. Puis, comme la solde était toujours au courant, comme, de plus, excepté le pain, qui leur était fourni en nature, le reste de l'ordinaire leur était donné en argent, et que toute espèce de vivres est en Égypte à un prix excessivement bas, ils avaient le bénéfice du bon marché, vivaient au sein de l'abondance pour presque rien, et mangeaient plus souvent de la volaille que de la viande de boucherie. Et ce n'etaient pas seulement les denrées de l'Égypte ou des contrées circonvoisines qui affluaient autour d'eux : celles de France et d'Europe, notamment les vins, les eaux-de-vie, les huiles, ne manquaient pas non plus, et même le cours en était raisonnable. Grâce, en cfiet, à la prévoyance du premier consul, qui, d'une part, faisait noliser des navires de commerce dans tous les ports de la république, et qui, de l'autre, excitait les speculations privées par de fortes primes, il ne se passait pas de mois, presque pas de semaine, sans que des navires européens d'un tonnage plus ou moins considérable vinssent mouiller devant Alexandrie. Outre des denrees et des munitions, ces navires apportaient les journaux, les correspondances des familles, et les dépêches du gouvernement. Par suite de ces fréquentes communications, la patrie demeurait présente a tous les yeux, chère à tous les ereurs. Chacun saluait avec enthousiasme la nouvelle ère de prospérité que

le retour de Bonaparte avait ouverte pour la France, et le sentiment d'union, 'attachement au gouvernement et à la république, cet esprit de gloire et de bouheur qui animait à la fin de l'année 1800 le peuple français tout entier, s'étaient repandus dans l'armée d'Orient elle-même. Au récit des journées de Marengo, de Hohenlinden, du Mincio, l'armee d'Orient n'eprouvait qu'une crainte : celle de demeurer en arrière. Aussi, les Tures Ini paraissant des adversaires trop méprisables, elle souhaitait avec ardeur le débarquement de quelque armée anglaise pour acquerir un peu de gloire et se maintenir au pair avec les autres armées de la république.

Mais l'Angleterre, pendant les premiers mois du commandement de Menou. ne songeait guere à rien entreprendre contre l'Egypte, An contraire, lorsque le gouvernement anglais, vers la lin de mars 1800, avait connu les véritables motifs de la famense dépêche de Kléber, il s'était liâté d'écrire de nouveau à l'amiral Keith pour se déclarer satisfait de la convention d'El-Arisch et lui ordonner en conséquence de livrer passage à l'armée française. Keith avait recu ces nouvelles instructions le 17 avril en rade de Livourne, et sur-le-champ il avait expédié vers Sidney-Smith une frégate qui toutefois ne le rejoignit que le 18 juin dans les eaux de Chypre. Dès le lendemain, 19, Sidney-Smith écrivait à Kléber pour lui transmettre cette importante communication, et lui proposait d'executer purement et simplement la convention d'El-Arisch ou d'en conclure une autre sur des bases analogues. Mais le 19 juin il y avait deja cinq jours, on le sait, que Kleber était mort, et ce fut Menou qui recut la lettre de Sidney-Smith lorsqu'elle parvint au Caire dans le courant de juillet. Menou y répliqua, disons-le à sa louange, de manière à détruire toutes les espérances d'accommodement que Sidney-Smith pouvait nourrir encore. - « Pour négocier et pour signer une convention diplomatique, mandat-il en substance au commodore, il faudrait que nous fussions, vous et moi, des ministres plénipotentiaires à qui nos gouvernements respectifs cussent donne carte blanche. Ministres plenipo-

tentiaires! c'est un titre qu'il vons

plaît de vous attribuer, mais qui, une fois deia, vous a valu un désaveu, et auquel, pour ma part, je confesse n'avoir aucun droit. Si donc le cabinet britannique veut descendre dans le champ-clos de la diplomatie, qu'il s'adresse à Paris, au premier consul. Ne s'agit-il que d'une capitulation militaire? nous avons l'un et l'autre, vous en votre qualité de commodore, et moi comme général en chef. des pouvoirs suffisants; mais il faudrait avant tout que l'armée française fût vaincue. Or, elle est et a toujours été victorieuse. - Cette dépêche de Menou termina definitivement les négociations d'El-Arisch, qui duraient depuis le mois d'octobre 1799, négociations où l'Angleterre, on peut le dire, souilla son caractère national, car elle y apporta une mauvaise foi évidente, et y tint, de quelque côté qu'on envisage la question, une conduite injustifiable aux yeux de la politique, de l'honneur et de la pro-

L'Angleterre, pendant les cinq ou six semaines qui suivirent, parut se résigner à nous voir tranquilles possesseurs de l'Egypte. Mais un événement qui marqua les premiers jours de septembre 1800 vint tout à coup fui rendre l'espoir de nous expulser des bords du Nil. - On se souvient qu'après s'être emparé de Malte en juin 1798, Bonaparte y avait laisse le général Vaubois comme gouverneur avec quatre mille hommes. Huit autres mille hommes eussent été nécessaires pour compléter la garnison de l'île et mettre Vaubois en état de s'y maintenir. Bonaparte, à peine débarqué sur la plage égyptienne, ecrivit en conséquence au Directoire; mais le Directoire ne pensait à rien. Le Directoire manqua l'occasion d'assurer à la république une si importante conquête. Juin, juillet, août et partie de septembre, quoique la mer demeurat libre, s'écoulerent sans que Vaubois recût aucun secours de France.

Il est vraì que dans le courant d'août, après la bataile navale d'Aboukir, Villeneuve viut mouiller devant Malte avec un vaisseau de quatre-vingts et deux frégates, dont les équipages montaient à quatorze cents hommes; mais ce faible renfort ne diminua guiere les difficultés de la position de Vaubois. D'une part, le roi des Deux-Siciles, à qui apparte

naît la souveraineté de Malte, y envoya bientôt de nombreux agents, qui poussèrent les Maltais à l'insurrection, et même des armes, des officiers, de l'argent. De l'autre, l'amiral portugais Neizza, au commencement de novembre, mit je blocus devant l'île avec quatre vaisseaux de sa nation. Vaubois concentra alors ses tronnes dans la vitte de Lavalette, d'où il expulsa dix mille habitants de gré ou de force, et abandonna l'îte aux insurgés. Le 16, Nelson, avec une partie de sa propre escadre, rejoignait Neizza, et sommait Vauhois de capituler. Vaubois repoussa cette sommation avec mépris. Vaubois reponssa aussi avec un égal succes deux tentatives que les insurgés firent en janvier et en février 1799 pour surprendre Lavalette, où il continuait à se tenir enfermé. Ajoutons que l'hiver ne s'acheva point sans que plusieurs petits bătiments français charges d'approvisionnements de toutes sortes ne se glissassent dans le port. Plus tard, la révolution du 18 brumaire, et les houreux événements qui améliorerent des lors la situation intérieure de la république, vinrent accroître la confiance de la garnison, et divers navires qui arrivèrent eneore de temps en temps permirent de continuer vigoureusement la défense jusqu'au printemps de l'année 1800. Mais à partir de cette époque, les croisières de l'ennemi exercerent une si rigoureuse surveillance, que Vaubois eessa de recevoir aucun ravitaillement. et commença à désespérer de sortir vainqueur de la lutte. En vain expédia-t-il de mois en mois le Guillaume-Tell, la Diane, la Justice, pour la France, afin d'y donner avis de sa détresse et dans l'espoir qu'un de ces bâtiments reviendrait lui apporter des vivres et des munitions. Il n'y eut même que la Diane qui toucha les rivages français. Enfin, le 5 septembre, après deux ans de blocus, et lorsque ses magasins étaient complétement vides, Vaubois capitula; mais il sortit de la piace avec les honneurs de la guerre. Il en sortit, non pour être envoyé captif sur les pontons de la Tamise, mais pour être, avec tous ses soldats, reconduit à Toulon.

Sitôt qu'on apprit à Londres ce nouveau succès de Nelson, ordre fut transmis à

l'amiral Keith, qui était toujours errant à travers la Méditerranée, d'aller prendre à bord de son escadre une armée anglaise qui était alors campée, partie à Mahon, partie à Gibraltar, et de la transporter à Malte. Cette armée était sous les ordres du général sir Ralph Abercromby, et l'Angleterre l'avait réunie quelques mois auparavant dans le but de la jeter sur les côtes de Provence et de nous susciter là une Vendée nouvelle : mais c'était un projet auquel la victoire de Marengo avait forcé l'Angleterre de renoncer. Cette même armée, pourquoi maintenant l'Angleterre l'envoyait-elle à Malte? Était-ce pour l'y laisser oisive? N'était-ce pas plutôt pour l'employer à nous ravir l'Egypte et pour rasseoir ainsi son propre empire dans l'Indoustan? Le premier consul ne s'y trompa guère; et ce fut pour détourner l'Angleterre de l'accomplissement de ses nouveaux desseins, ce fut pour créer une diversion puissante, qu'il déclara vers cette époque la guerre au Portugal. En effet, les Anglais furent obligés de tenir à Lisbonne des forces assez considérables. Par suite. sir Ralph Abercromby se trouva retardé dans ses mouvements, et vit le nombre de ses troupes diminué de près d'un tiers. Néanmoins, il atteignit Malte le 25 octobre, et son effectif, à cette époque, dépassait encore une vingtaine de mille hommes. Après deux mois environ de séjour dans l'île, il reçut enfin, vers les derniers jours de 1800, des instructions qui le chargeaient de reconquérir l'Egypte, et, habilement secondé par lord Keith, il partit aussitôt avec ses vingt mille combattants. En même temps ordre était transmis à une division de huit ou dix mille cipayes de partir de l'Indoustan, de pénètrer dans la mer Rouge, et de débarquer à Suez. L'Angleterre aurait ainsi vingt-cinq ou trente mille hommes sur les bords du Nil-

mme nommes sur es bords ut nicht Abertromby emmenait trente-six pièces de campagne, mais qui n'étaient pas attelées. Au lieu de displer droit vers' la Cipita la radie de Malion, rade située sur la cotte de l'Aise Mineure, visà-vis de Rindes, et y débarqua ses troupes. Cette rélèce avait puisseurs motifs. Il fallait d'abord qu'Abertromby se procurît des cheraux pour sa cavalerie, son artillerie.

ses transports, ses ambulances; il fallait ensuite donner à la division des Indes le temps d'arriver à Suez, et concerter un plan de campagne avec le grand vizir Jussuf, qui était encore en Palestinc. Le plan recommandé à Abercromby par le ministère britannique était de débarquer à Jaffa, de se reunir à Jussuf, de traverser avec lui le désert, de rallier alors la division indienne, puis de marcher sur le Caire avec soixante mille hommes, dont la moitié d'Anglais. Plusieurs fois, dans le courant de janvier et de février, Abercromby envoya le géneral Moore, un de ses principaux lieutenants, à Jaffa, pour s'entendre avec le grand vizir; mais, d'une part, Moore ne trouva que mauvais vouloir chez les Turcs, qui imputaient à l'intervention de l'Angleterre les défaites par eux subjes en Egypte, et, de l'autre, au retour de chacun deses voyages, il traca un si hideux tableau de feur armée, qui ne consistait, à l'en croire, qu'en un ramassis de sept ou huit mille brigands, mal équipés, mal disciplinés, mal disposés, mal commandes, rongés de maladies et de malpropreté, propres plutôt à affamer l'armée anglaise et à lui communiquer la contagion qu'à lui fournir une aide efficace, qu'Abercromby modifia son plan primitif, et renonça à traverser le desert.

Le 23 février , quoiqu'il ne se fût encore procuré que sept cents chevaux, Abercromby leva l'ancre, et eingla vers la côte égyptienne avec l'intention d'v tenter une descente. D'après le nouveau plan qu'il avait adopté, il comptait d'abord s'emparer d'Alexandrie de vive force, et n'avoir besoin pour y parvenir ni de cavalerie ni même d'attelages pour son artillerie. Son artillerie, il la ferait traîner à bras par des matelots; une fois entré dans la place il s'y fortifierait, monterait ses cavaliers, attelerait ses canons, inviterait un amiral ture, qui croisait le long de l'Égypte avec une assez forte escadre, à debarquer six mille janissaires qu'il avait à bord, et tâcherait également de persuader au grand vizir Jussuf d'agir de son côté avec quelque vigueur. If y parviendrait sans aucun doute, et aurait ainsi la supériorité du nombre contre les Français, lesquels, suivant lui, ne pouvaient alors mettre

en ligne qu'une quinzaine de mille homes, dont méme nu quard d'austiliàires. Il n'aurait donc pas plus de prine à se rendre maitre de toute la valies de Nille que de l'Albert de la Vierne de l'El-Arisch à Menoriera des pertes d'hommes. Au cours auture in l'Egypte saus batielle, saox de grandes pertes d'hommes. Au cours auture des choses, un tel plan, comble de la témérité, devait eutraîner la ruine de l'armée qui en ossi enterprepente l'Eschettis de l'Arisch de l'Ari

Menou, depuis plusieurs mois, ne pouvait ignoere qu'une puissante expédition, composée à la fois d'Orientaux per la composée à la fois d'Orientaux FERQUE, Les auss arrivient de toutes paris : ils arrivient, et de l'Archipel par les hâtiments grees, et de la haute Egypte par Mourab-Rey, et de l'Europe du premier consul Menou, néamonins, reata sourd à toute espèce d'avertises ment, et ne sut prendre aucune dem surres, soit politiques, soit administraments et la companie de la companie current, indivise par la situation rement indiquées par la situation.

Entre autres mesures politiques que conceiliente i es circonstances, Menou aurait di ménagrer soigneusement la fidelité de Nourad, qui gardait la haute indicité de Nourad, qui gardait la haute mations qu'il recut du bey que de unierce à nous Elisiener si c'édut été possible. Menou aurait du aussi profiler de la déliance des Turres à l'égard des Anglais, et rouver avec la Turquin, n'eutre de que par feiten, des négociations que est que par feiten, des négociations que recut parait vou en moisr ariends services de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la com

Eú fait de missures administratives, Meono aurait détablir à Alexandre, à Rosette, à Damiette, à Ramanieh, au Caire, de grands depôts d'approvision somments de bouche, approvision auxait également du Pemonter avec le plus grand soin, et coût que coûte, la cavalerie et l'artillerie soit principalecavalerie et l'artillerie soit principalement de ressouree contre une armée de débarquement, qui d'ordinaire est dépourvue de ces deux armes. Mais Menou recula devant les dépenses nécessaires. S'engager dans de telles dépenses eût peut-être gêné le service de la solde des troupes. Or, Il avait promis de tonir la solde à jour : Il 3y refonsa.

Quantaux mesures militaires, il en était une fort simple, au moyen de laquelle Menou aurait pu défendre avec avantage et le littoral et les frontières de l'Egypte contre toute attaque du dehors. L'armée française s'élevait encore à près de vingteing mille hommes, et dans ce nombre elle en comptait dix-sept ou dix-huit mille capables de servir activement. Ces dix-sept ou dix-huit mille combattants actifs, il ne s'agissait, pour conjurer toutes les chances de la guerre, que de les concentrer sur quelques points principaux, au lieu de les laisser épars dans chaque ville, dans chaque bourg, dans chaque hameau, où ils étaient employés à la perception du miri. En effet, l'Egypte ne pouvait être attaquée que par trois points : par Alexandrie, par Damiette, par la Syrie. De ces trois points niême, il n'y en avait qu'un de sérieusement menace : c'était Alexandrie , à cause de la facilité que le voisinage de la rade d'Aboukir offre aux debarquements. La plage de Damiette n'offrait au contraire qu'un accès difficile, et d'ailleurs elle ne communiquait qu'à peine avec le Delta. Quant à la frontière syrienne, le grand vizir, trop faible pour prendre l'initiative de ce côté, ne pouvait inspirer que peu de crainte. Toute l'attention du général en ellet français aurait done pu se di-riger sur la descente annoncée comme très-prochaine de l'armée anglaise. Dans cette situation, il aurait fallu réunir autour d'Alexandrie quatre ou cinq mille hommes de troupes actives, non compris les marius et les dépôts préposés à la garde des forts de la place. Deux autres mille hommes eussent suffi à Damiette. C'était assez du régiment des dromadaires pour observer la frontière de Syrie, ou du moins une garnison de trois mille hommes au Caire, garnison pouvant toujours être rejointe par les deux mille hommes de la haute Égypte , aurait suffisamment protégé la capitale si le vizir eût poussé jusqu'à ses murs. Ces

divers emplois n'eussent absorbé que les deux tiers environ des dix-sept ou dixhuit mille hommes de troupes actives dont Menou pouvait disposer. Si donc il eut formé une grosse réserve des six mille hommes restants, et qu'il eût convenablement posté cette réserve; si par exemple il l'ent établie a Ramanieh, c'est-à-dire à une journée d'Alexandrie, à deux journées de Damiette, à trois ou quatre de la frontière syrienne, il eût partout rendu impuissantes les tentatives de l'ennemi. Menou ne songea à aucune de ces mesures, et non-seulement il n'y songea point de lui-même, mais, dans sa négligenee, dans son imperitie, dans sa folle sécurité, il ferma jusqu'au dernier moment la bouche à tous ceux des généraux de l'armée qui

les lui conseillerent. La flotte anglaise approchait cependant. Le 28 février, cette flotte, qui ne comptait pas moins de cent quatre-vingts voiles, apparent devant Alexandrie, Toutefois, écartée par une tempête, il lui fallut regagner le large. Aiusi, la fortune laissait encore une chance à Menou , car plusieurs jours s'écouleraient sans doute avant que les Anglais ne tentassent de débarquer. La nouvelle de leur apparition, immediatement transmise par Friant, qui commandait à Alexandrie, arriva au Caire le 4 mars; et si Menou eûtalors agi avec la sagacité et la vigueur nécessaires, tout était sauvé. Si des le 4 Menou eut fait relluer toutes ses forces vers Alexandrie, nous aurions pu avoir au bout de quatre on cinq jours, c'est-à-dire le 8 ou le 9, dix mille hommes sur cette partie du littoral. Peut-être les Anglais eussent-ils été déjà débarqués; en tout cas, ils n'auraient pas encore eu le temps de mettre à terre leur matériel ni de consolider leur position, et on arrivait assez tôt pour les jeter à la mer. Mais, nous le répétons, il fallait se décider sur-le-champ, il fallait marcher nuit et jour, il fallait surtout savoir discerner le vrai péril. Or, Menou resta à la fois absolu et incertain dans ses idées. Menou ne voulut écouter personne, et ne prit pas la résolution prompte et seusée que lui indiquaient tous ses lieutenants, Menou, au lieu de lancer la masse de ses troupes vers Aboukir, renforca Rampon vers Damiette, dirigea la division Reynier vers Belbeis pour qu'elle tint tête au grand vizir, et n'achemina vers Ramanieh qu'une partie de la division Lanusse; enfin, il demeura lui-même au Caire avec le gros de son armée, et ce fut là, c'est-à-dire à quarante lienes de la mer, qu'il resolut d'attendre les nouvelles ulterieures

nouvelles ulterieures. C'était le comble de l'incapacité. En effet, les événements marchaient d'heure en heure. La flotte anglaise, après être d'abord entrée dans l'anse du Marabout. en sortit pour s'arrêter définitivement à ce même point de la côte où l'escadre française avait mouillé en juillet 1798 et l'escadre turque en juin 1799, c'est-adire dans la rade d'Aboukir. Deux jours encore elle attendit sur ses ancres que la houle devînt moins forte et rendit le débarquement possible; mais le 8 au matiu. la merse calmant, sir Ralph Abercromby distribua cing mille hommes d'élite dans cent cinquaute chaloupes, qui rangées sur deux lignes et protégées par deux petites divisions de canonnières, s'avancerent bientôt à force de rames vers le ri-

Dès le 3 le brave Friant était accouru; mais, sur six mille hommes environ qui étaient sous ses ordres, il n'arait pu, deuse de la multiplicité des postes qu'il lui fallait défendre, amener avec lui que le tiers de son monde, et c'était bien peu, c'était trop peu, méme avec une deuse de l'était des la comment de la comment de l'était de la comment de

Une vive canonnade s'engagea dès que la flottille ennemie s'eloigna des vaisseaux; et cette flottille, qui avait besoin d'une demi-heure pour atteindre la terre, éprouva bien du mal. Beaucoup des chaloupes qui la composaient furent coulées, et il y eut tant de désordre un moment parmi les autres que Friant put compter sur la victoire. Néanmoins la flottille se reforma, et telle était la disproportion des forces entre l'attaque et la défense, que cinq mille Anglais parvinrent a prendre pied sur le rivage. Alors se livra une actiou terrible, qui coûta douze cents hommes a nos adversaires. et à la suite de laquelle Friant, bien qu'il n'en eut lui-même perdu que trois cents, crut devoir ordonner la retraite. Dien plus, il se retira si précipitaniment,

qu'ilabandonna et ses batteries de la côte et plusieurs pièces de campagne, et qu'il ne s'arrêta qu'à une deni-lieue en avant des murs d'Alexandrie.

Pendant le reste de la journée du 8 l'armée anglaise continua de débarquer, cerna le fort d'Aboukir, et poussa ses éclaireurs assez loin au dela du fort. Pendant les quatre jours qui suivirent Abercromby acheva sans obstacle le débarquement de ses troupes et de son artillerie. Le 12 au soir il avait dix huit mille hommes à terre, mais il manquait de cavalerie, il manquait même d'attelages pour ses pièces. A cette époque, nous l'avons dit, l'effectif de l'armée française était encore d'environ vingtcing mille hommes, dont deux mille cina cents cavaliers et mille eing cents artilleurs. Son matériel de campagne s'élevait à cent pièces attelées. Elle était donc, numériquement, capable de tenir tête à l'ennemi. Mais, tandis que l'armée anglaise pouvait se concentrer sur un seul point, l'armée française avait des points nombreux à defendre, le pays entier à contenir, la frontière syrienne a observer, et l'impéritie ou l'indécision de Menou allait la tenir plus disseminée encore qu'il n'eût été nécessaire. Lanusse, toutefois, avait marché rapidement sur Ramanich. Lanusse était même arrivé, le 11, avec trois mille quatre cents hommes, devant Alexandrie; il avait pris le commandement en chef, et s'était établi au camp des Romains, sa droite à la mer, sa gauche à la tête de la digue du lac Madieh. Dès lors nous edmes, tant infanterie que cavalerie et artillerie, cinq mille hommes en ligne.

Le 13, Abercromby, fisiant trainer see cannon par des matriotas, see mit en marche pour enlever Alexandra, et resemble pour enlever Alexandra, et resemble pour enlever Alexandra, et resemble par la constant de la constant de la constant qui partie en ouvernent qui partie per en partie et la consument qui partie presente le lance tendre la consument qui partie partie partie de la conficiera. L'un d'eux, le general du geme Bertrand, objette notre infriente en-merique, et conseilla destroit en infrience de d'alexandra de la conseilla destructura de la place, d'elever une legne de redouts et d'al-

tendre derrière ces retranchements l'arrivée de Menou. En effet, au recu d'un second message que lui avait expédié Friant, Menou avait du se mettre en route et ne pouvait tarder. Ces raisons continrent quelque temps Lanusse; mais quand il vit son adversaire à portée du canon, il n'y tint plus. Au lieu de donner le signal de la retraite, il s'écria en avant, et s'élança un des premiers. Abereromby, qui ne s'attendait point à une si brusque attaque, eut à peine le temps de faire halte et de former son ordre de bataille. En peu d'instants la mêlce devint horrible, et si Lanusse, qui pour lutter contre dix-huit mille homines n'en avait que six mille, en eût seulement compté quelques milliers de plus, il remportait la victoire. La première ligne des Anglais fut enfoncée, et ils eurent beaucoup de morts, beaucoup de prisonniers, mais la seconde parvint à rétablir le combat. Nos troupes, Lanusse à leur tête, firent encore des prodiges de valeur; mais, cédant à la disproportion du nombre, elles furent contraintes de reprendre leur première position, puis de se replier sous les murs d'Alexandrie. Quant a Abercromby, au lieu de poursuivre son avantage, au lieu de continuer à s'avancer sur la place, il se contenta d'occuper à son tour le camp des Romains, et garda des lors la défensive. Ce furent les Frapçais qui revinrent l'attaquer au bout de quelques jours.

Des le 8 Menou, sur les représentations de l'état-major général, avait rappelé à lui Reynier et Rampon; puis le 11, quand il avait appris le débarquemeut de l'armée anglaise, il s'était mis en route pour Alexandrie à la tête de cinq à six mille hommes de toutes armes. Il marcha sans perdre un moment, et lorsqu'il eut rejoint Lanusse nous eûmes neuf mille fantassins, deux mille chevaux et un millier d'artilleurs avec einquante pièces attelées en face de l'ennemi. L'ennemi, de son côté, par suite des pertes qu'il avait essuyées le 13, ne comptait plus qu'une quinzaine de mille hommes. Neanmoins il gardait toujours l'avantage du nombre, et Menou ne paraissait pas s'être beaucoup soucie de le lui ravir. Menou, en effet, avait laisse épars dans toute l'Égypte moyenne et dans l'Égypte superieure buit mille hommes valides dont le Caire, Belbéis, Salahieh, Suez, Rosette, Lesbeh, sc fussent passés facilement, on du moins que des vétérans et des dépôts y eussent parfaitement suppléés. Ces buit mille bommes, il était encore temps de les appeler autour d'Alexandrie; mais Menou, étonné de l'inaction des Anglais, en conclut qu'il n'avait besoin d'aucun renfort pour les vaincre, et manifesta l'intention de les attaquer sans delai. Les meilleurs généraux de l'armée française lui représentèrent vainement que sa folle ardeur pouvait entraîner les plus fatales conséquences, et que dans un moment si décisif il lui fallait surtout renoncer à son système de dissémination des troupes, « Ah! disaient-ils, si Bonaparte était ici, ce n'est pas douze mille seulement, c'est plus de vingt mille, que nous serions sur le champ de bataille; mais dans notre état d'infériorité, devonsnous risquer d'en venir aux mains!...» Menou resta inébranlable dans la résolution qu'il avait prise, et les préparatifs furent faits en conséquence dans la journée du 20. Les troupes, du reste, étaieut remplies d'enthousiasme, et avaient à leur tête des chefs dignes de les commander, car à Lanusse, à Rampon, à Friant, étaient venus s'adjoindre Reynier, Roize, Baudot, Destaing,

Le 21, les Français prirent les armes entre trois et quatre heures du matin. et se porterent avec vigueur contre une partie des retranchements ennemis peu distante des ruines de l'ancienne Canope. Les premiers engagements nous furent favorables; mais dans une manœuvre dont le but était de tourner la droite des Anglais, deux de nos corps d'infanterie, par une méprise fatale, se chargerent un moment sans se reconnaître. De la une confusion qui non-seulement fit manquer cette manœuvre, mais par suite de laquelle échoua tout le plan que les généraux Reynier et Lanusse avaient arrêté sur la demande de Menou. En vain les quatre divisions qui formaient le centre de l'armée française se précipiterent-elles successivement sur la ligue des Anglais, elles furent repoussees l'une après l'autre. Ainsi, contre nous se décidait le sort de la bataille; mais nous pouvions encore nous retirer avec honneur et saus de trop grands désastres, quand Menou, qui n'avait pris aucune part à l'action, et qui se promenait tranquillement sur les derrieres de l'armée, crut qu'il était de son devoir comme général en chef de donner au moins un ordre. Il se porta donc sur la réserve de cavalerie que commandait le général Roize, et lui ordonna de charger. Roize objecta inutilement l'imprudence de cette tentative : il dut obéir. Entamant alors la charge en désespéré. sabrant et renversant tout ce qui s'opposait à son passage, il pénétra jusque dans le camp ennemi. Telle fut la panique des Anglais, qu'ils se jetèrent presque tous à plat ventre pour ramper ainsi jusqu'à leurs tentes; mais un obstacle imprévu arrêta bientôt nos cavaliers, et causa leur perte au moment où ils poussaient déjà des cris de victoire. Leurs chevaux s'abattirent dans des trous de loup et sur des chausses-trapes dont l'ennemi avait parsemé son camp, ou s'embarrasserent dans les cordes et les piquets des tentes qui étaient croisés à dessein. Roize mit pied à terre, se battit en lion et fut tué avec presque tous les braves qui l'avaient suivi. Après quatre lieures de cette épouvantable mêlée, quatre heures pendant lesquelles Menou n'avait su prendre une détermination, il se décida enfin à ordonner la retraite, qui heureusement put encore s'effectuer en assez bon ordre.

Quels avaient été les vainqueurs, quels avaient été les vaincus? Tout ce qu'on peut dire, c'est que de part et d'autre on avait perdu beaucoup de monde. De notre côte nous ne comptions pas moins de deux mille cina cents morts, et Roize n'était pas le seul de nos genéraux qui fût resté sur le terrain : Lanusse et Baudot avaient partagé son sort. En outre, Rampon, Destaing, Silly, avaient été gravement blessés. La perte des Anglais égala, peut-être surpassa la nôtre, et leur général en chef lui-même, sir Ralph Abercromby, mortellement atteint, survecut à peinc huit jours. Les Anglais se vantèrent cependant d'avoir été victorieux. De fait, ils repoussèrent notre attaque, mais ils ne sortirent pas de leurs lignes, ne se portèrent pas d'un pouce en avant pour profiter de leur prétendue victoire, et passèrent en proje a de grandes alarmes la nuit qui suivit la bataille. A chaque instant, au moindre bruit, ils se croyaient attaqués de nouveau, et leurs inquiétudes, leurs terreurs ne connaissaient pas de borne. Hélas! les Anglais ne soupconnaient pas la complète incapacité de Menou...

Les deux armées, à partir du 22, ne songèrent plus qu'à se retrancher dans leurs positions respectives. Le camp des Français, surtout, devint inexpugnable, car Menou ne s'occupa pendant plusieurs mois que d'y accumuler les onvrages les uns sur les autres. Concentrer enfin ses forces et reprendre l'offensive, voilà ce qu'il aurait plutôt dû faire des les premiers jours. Qu'il l'eut fait, et l'armée française, quoique fort affaiblie par les trois engagements du 8, du 13, du 21 mars, aurait, comme au début de la campagne, encore pu tenir tête aux nombreux ennemis qui menaçaient de l'assaillir. Un général habile et résolu aurait évacué tous les postes secondaires sans aucune exception, laissé trois mille hommes au Caire, trois autres mille hommes dans Alexandrie, et formé du reste de ses troupes un corps mobile de sept ou huit mille combattants, de manière à manœuvrer soit contre les Anglais s'ils s'aventuraient à cheminer sur les étroites langues de terre par lesquelles la presqu'île d'Aboukir communique avec l'intérieur de l'Egypte, soit contre le grand vizir s'il pénétrait par la Syrie, soit contre l'amiral ture s'il essavait de pénétrer par Rosette, soit enfin contre les cipayes de l'Inde s'ils venaient effectivement débarquer à Cosséir, Telle est, disons-nous, la tactique qu'eût adoptée un chef habile et résolu; mais au risque d'avoir bientôt quatre ou cinq adversaires sur les bras, Menou, qui ne manquait pas moins de résolution que d'habileté, ne sut prendre aucun parti décisif. Il rappela pour protéger le Caire une brigade qui occupait la haute Egypte; porta, pour surveiller Rosette, quelques troupes d'Alexandrie à Ramanieh, et après ces insignifiantes mesures demeura dans une inaction compléte. Agir, tenter d'agir, lui semblait le comble de la témérité tant qu'il n'aurait pas recu des secours de France. Des secours ! à chaque instant Menou en attendait, ear le premier consul lui avait mandé dans plusieurs dépêches qu'il s'occupait

d'en expédier; mais les jours, les semaines, les mois s'ecoulaient, et les renforts promis n'arrivaient pas. Dès son retour en France, cependant, ou du moins dès son avénement au pouvoir supreme, Bonaparte avait fait armer une puissante escadre qu'il destinait à l'Égypte, et des novembre 1800 cette escadre était prête. Elle comptait sent vaisseaux, deux frégates, un brick, avait pris à bord quatre mille hommes de troupes avec un matériel immense, et avait été placée sous les ordres de l'amiral Ganteaume. Comme il importait beaucoup de dissimuler aux puissances étrangeres le but de l'entreprise, c'était dans un de nos ports de l'Ocean, c'était à Brest que l'armement avait eu lieu, et le bruit avait été répandu que l'escadre en question devait aller à Saint-Domingue. Mais une flotte anglaise bloquait la rade de Brest, et pendant plus de deux mois Ganteaume avait épié inutilement l'occasion de gagner le large. Enfin, le 21 janvier 1801, à la faveur d'une tempête violente qui avait contraint les Anglais de s'éloigner pour quelques heures, il était hardiment sorti du port, puis, la fortune secondant son audace, il avait franchi le detroit de Gibraltar et pénétré dans la Méditerranée sans apercevoir une seule voile anglaise. Ou'il eut alors plongé vers l'Orient, qu'il eût cinglé droit vers le Nil, et il trouvait la mer libre (car l'amiral Keith était touiours devant Macri), et il donnait à Menou lui-même la possibilité de se maintenir en Égypte. Mais, pour être supérieur à Menou en fait de capacité, Ganteaume ne déploya en ces circonstances ni plus de caractére ni plus de détermination. La tempête du 2t avait endommagé une de ses frégates : Ganteaume, au lieu de la diriger sur Toulon et de poursuivre vers l'Afrique avec le reste de ses vaisseaux, avait commis la faute de la convoyer jusqu'en vue du port et même d'attendre qu'elle eût réparé ses avaries. Qu'était il arrivé? c'est qu'au bout de quelques jours, quand il avait voulu continuer sa route, il avait trouvé, l'ennemi prét à lui disputer le passage. Ganteaume était un bon marin, un excellent soldat, et l'ennemi n'était point en forces supérieures; mais Ganteaume, qui avait à cœur de remplir sa véritable

mission, c'est-à-dire de meuer des rentres à note armée d'Egypte, avait cru ne devoir pas courir les chances d'une debuir pas courir les chances d'une batille navale, s'acitat d'abord réfugié dans le gofte de Lyon, et c'est est ensuite veus se blottir dans le port de l'Oulon fois, en fevrier et mars, il avait repris la mer; nais chaque fois la simple appartion de quelques frégates croissaffi pour le ramener au port. Chaque fois se ser une sa the savait produit dans son ceur intrépide un trouble auquel la peur des boulets sour-ment des sour cas the savait produit dans son ceur intrépide un trouble auquel la peur des boulets sour-ment étail étran-

Tandis que pour s'opposer aux progrès de l'ennemi descendu sur la presqu'ile d'Aboukir Menou comptait en vain sur l'arrivée de Ganteaume, et semblait résolu, s'il ne recevait pas de renforts, à se croiser indéfiniment les bras. le général Hutchinson, successeur d'Abercromby, ne resta lui-même inactif qu'une dizaine de jours, et se disposa ensuite à pousser en avant. Le lendemain de la bataille de Canope, Hutchinson et ses soldats avaient, malgré leur prétendue victoire, désespéré du succès de leur entreprise contre l'Égypte et agité la question de se rembarquer. Notre armée, pensaient-ils, s'élevait eneore à vingt-quatre ou vingt-einq mille hommes, et probablement Menou allait la concentrer tout entière à l'entrée de la presqu'île. Ainsi bloqués, eux qui ne pouvajent remuer leur artillerie, qui n'avaient ni renforts ni approvisionnements à espérer de quelques mois, qui en étaient réduits à vivre de biscuit et de viande salée, qui campaient sur un sable brûlant, sous un ciel de feu, et que les maladies décimaient déjà, ils étaient tous condamnés à bientôt perir s'ils ne se rembarquaient. La nécessité d'un prompt reinbarquement eût sans doute prévalu dans l'arinée anglaise si, peu de jours après la bataille, l'amiral turc n'eût mouillé en rade avec cinq vaisseaux de ligne et de nombreux transports montés par six mille janissaires. Dès lors Hutchinson ne voulut pas quitter l'Egypte sans avoir essavé plus sérieusement de nous la ravir. Hutchinson, au commencement d'avril, mit le colonel Spencer,

un de ses principaux lieutenants, à la tête des six mille janissaires qui venaient d'arriver, lui donna en outre six mille Anglais et dix pièces de canon. et l'envoya par mer débarquer devant Rosette. Son but etait de s'ouvrir ainsi l'accès de l'intérieur du Delta, de s'y procurer des vivres frais et des chevaux. et de tendre la main au grand vizir qui s'avancait à l'autre extrémité du triangle. Or, il n'allait que trop bien réussir. En effet. Rosette n'était gardée que par deux ou trois cents Français, qui ne purent opposer aucune résistance aux douze mille Anglo-Turcs, et qui dès le 8 se replièrent en remontant le Nil jusqu'au bourg d'El-Aft, situé un peu en avant de Ramanieh. Toutefois, chose étrange, l'ennemi, maître du Nil, et pouvant, par le fleuve, se procurer les vivres dont il avait besoin, pouvant, par le sleuve aussi, pénétrer au cœur de l'Egypte, attendit près de trois semaines avant de mettre son succès à profit. Quel avantage n'était-ce pas donner à un adversaire prompt et avisé! Si Menou eût bien employé son temps, s'il eut, pendant le mois qui s'écoula, exécuté autour d'Alexandrie les travaux nécessaires de défense, et se fût ainsi ménagé le moven de n'y laisser que peu de monde; s'il eut dirigé environ six mille hommes d'Alexandrie sur Ramanieh, et attiré sur ce même point tout ce qui n'était pas indispensable au Caire, il aurait pu opposer huit a neuf mille combattants aux Anglais et aux Tures qui venaient d'assaillir Rosette. C'en était assez pour rejeter ces assaillants aux bouches du Nil, pour remonter l'esprit de l'armee française, contenir les Egyptiens dans le devoir, replacer Hutchinson et ses alliés dans un véritable état de blocus sur la plage d'Aboukir, et ramener enfin la fortune. Cette occasion, que Menou manqua en-

core, fut la derniere.

Menou, au lieu de réunir à El-Aft
toutes celles de ses troupes dont la présence n'était pas nécessaires uré d'autres
points de l'Egypte, se contenta d'y envoyer successivement, sous les ordres
des généroux Lagrange, Morand et l'int de la garnison même d'Alexandrie
et qui ne formérent qu'un total de quatre mille hommes. Il ne it pas dessen-

dre un seul soldat du Caire, et poussa la négligence jusqu'à laisser sans instructions le général Belliard, qui avait le commandement de la capitale. Cependant, s'il y avait une position qui méritat d'être défendue, c'était El-Aft, ou du moins Ramanieh. C'était la ou nulle part qu'il fallait opposer une résistance energique aux efforts de l'ennemi. En effet, cette position perdue, le corns tout à fait insuffisant que Menou venait d'y placer était separé d'Alexandrie, était contraint de se replier sur le Caire, et dès lors l'armée française se trouvait coupée en deux. Lagrange et ses deux collègues n'apprécièrent-ils pas mieux que Menou la gravité du périt, ou bien pensèrentils que leur Infériorité numérique leur ôtait toute chance de pouvoir le conjurer? Ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils d'essayerent a peine, c'est qu'assaillis du côté du Nil par une grêle de boulets incessamment lancés par les chaloupes canonnières dont l'ennemi avait couvert le fleuve, pressés du côté de la campagne par le gros des Anglais et des Tures, ils abandonnèrent tour à tour El-Aft et Ramanieh sans presque avoir combattu, et que du 8 au 14 mai, en l'espace de six jours seulement, ils prolongerent leur retraite jusqu'au Caire.

La perte de Ramanieh, c'était pour l'armée française la perte de ses communications; c'était pour la France la perte de l'Egypte même. Si, en effet, notre armée tont entiere n'avait pas su disputer le terrain aux Anglo-Tures, se pouvait-il que, fractionnée comme elle résistance efficace? Non, et binnét notre résistance efficace? Non, et binnét notre armée devait n'avoir plus d'autre ressource que celle de capituler.

A l'arrivée des généraux Lagrange, Morand, Valentin, et quand il sui la ficheuse tourrure que prenaisent les choeses, a constitue de la companie de la companie de la plus critiques. D'une part Hutchinson, qui état accouru diriger lui-même la colomae anglo-turque, aliait probablement en bâter de poursaivre son succès. De en bâter de poursaivre son succès. De pue les Anglo-Tures étainet modas que les Anglo-Tures étainet modas maîtres de Damiette et s'avacaient dans le Delta, avait franchi le désert à la Me de vingt-cinq ou trante mille bommes, de vingt-cinq ou trante mille bommes,

et depuis le 11 il était campé sous Belbéis, à douze lieues du Caire. Tous les pachas de la Syrie, même Djezzar, lui avaient envoyé leurs contingents. Enfin, Osmanbey, successeur de notre allie Mourad, qui était mort quelques mois auparavant, venait de se déclarer contre nous. Quelle conduite devait tenir Belllard en de telles circonstances? Les troupes qui arrivaient de Ramanieh, jointes à celles qui déjà occupaient la capitale, formaient douze à treize mille hommes : mais dans ce nombre il n'y en avait guère que la moitlé de réellement valides ; les autres étaient des blessés, des malades surtout, car la peste sévissait à cette époque. Sept mille soldats étaient bien insuffisants pour garder une ville d'un circuit immense, et dont l'enceinte pouvait à peine braver l'art des ingénieurs européens. D'ailleurs on avait peu d'argent, peu de vivres. Par toutes ces considérations, il n'y avait évidemment pour Belliard que deux partis à prendre : essayer par une marche hardie de descendre dans la basse Égypte, d'y surprendre le passage du Nil et de rejoindre Menou, ou bien, ce qui était plus sûr et plus facile, à cause de la multitude qu'il fallait traîner après soi, se retirer à Damiette. Là, au milieu des lagunes et au sein de l'abondance, car la province regorge de grains et de bestiaux, on pouvait résister longtemps à un ennemi trois ou quatre fois supérieur, et retarder du moins de cinq ou six mois une capitulation devenue des lors inévitable. Mais pour adopter l'un ou l'autre de ces deux partis, il fallait évacuer le Caire, évacuer volontairement la capitale de l'Egypte, et Belliard ne put s'y décider. Belliard ne s'apercut pas que le Caire était perdu pour lui, et que par consequent mieux valait sortir quelques jours plus tôt de cette capitale pour tenter une grande opération militaire, que la rendre à l'ennemi quelques jours plus tard pour n'avoir plus qu'à gagner le littoral et à se rembarquer. Belliard se berça du folespoir de tenir et contre Hutchinson et contre Jussuf. Belliard voulut même ne pas attendre l'ennemi derrière les remparts du Caire, mais marcherau-devant de lui. Il se souvint des trophées d'Héliopolis, et des le 14, comme Hutchinson n'était encore qu'à Chébreiss, il risolut de se porter contre Jussel, pra la route qu'avita intivi Kièber. Il partit donc avec cinq mille bomnes, et atteir, il El-Ranaka le 16, mais pour ne pas aller plus loin. Il s'y heurta en effect contre l'avant-garde din grand vizir, qui venait résolument às a renontre, s'effraya de cette offensive insttendue, et au lieu de sabrer la misérable cobue à laquelle i vanit affaire, se hata cobue à laquelle i vanit affaire, se hata liand l'avait qui l'avait partier, se hata liand l'avait au l'autorino, depuis que que jours, semblait avoir mis de ciué air conspection habituelle, et s'approchatt rapidement du Caire.

Hutchinson arriva le 23 à Térameh. Là, toutefois, il fit halte, et, de sa personne, se rendit, par le canal de Menouf, au camp de Jussuf, afin de se concerter avec ce noble personnage. Le 28 il revint se mettre à la tête de ses troupes, et le plan qu'il avait arrêté avec le grand vizir commença aussitôt à recevoir son exécution. Ce plan était fort simple. Tandis qu'Hutchinson conduirait l'armée anglo-turque par la rive gauche du Nil, Jussuf l'accompagnerait pas à pas par la rive droite, et le général frauçais, ainsi resserré peu à peu dans le Caire, ne pourrait bientôt plus, s'il ne voulait s'y voir assiégé, en sortir par l'une ou l'autre rive du fleuve que pour accepter une bataille en regle.

Hutchison et Jussuf ne a'arancèrem que lentement; mais de leur part cette lenteur c'esti de la prudence, de l'habire lette même, et Belliurd ne put leur lentement, et Belliurd ne put leur desche. Belliurd ne put leur desche se de l'estimate de l'estimate

Belliard profits de Parmistice pour convoquer un nouveau conseil de guerre. On agita dans se conseil si l'on n'essayenati point à s'ouvrir de vive force un passaga vers Alexandrie ou vers Damiette, mais ce fut pour la forme seulement: on tomba bientôt d'accord que c'était s'y prendre trop tard, et bon gré mai gré il failut reconnaître qu'il ne restait plus qu'à capiuler. On envoya

donc des commissaires au camp des Anglais et des Turcs pour y traiter d'une capitulation, et les généraux ennemis. qui à ee moment même craignaient encore un retour de fortune, non-seulement accueillirent avec joie les ouvertures de Belliard, mais accédèrent aux conditions les plus honorables pour l'armée française. Il fut convenu en anbstance que l'armée, ou du moins la partie de cette armée qui occupait la capitale de l'Egypte, en sortirait avec les honneurs de la guerre, c'est-à-dire avec armes et bagages, avec son artillerie, ses chevaux, tout ce qu'elle possédait enfin ; qu'elle serait reconduite en France, et nourrie pendant la traversée aux frais de l'Angleterre. Cette capitulation, signée le 25 juin 1801 et ratifiée des le lendemain 26, était exécutoire quinze jours après. Le 10 juillet, Belliard remit le Caire et Giseh; puis, à la tête de treize mille sept cent trente - quatre officiers on soldats, il prit le chemin de Rosette, où l'embarquement devait avoir lleu. Hntchinson était si étonné de son triomphe, que pendant le traiet du Caire au littoral il ne cessa d'appréhender que Belliard nese ravisât, et que ses appréhensions ne se calmèrent que le 7 août, lorsqu'il vit les vaisseaux qui emportaient nos troupes disparaître enfin à l'horizon. Quant à nos troupes, leur orgueil eut cruellement à souffrir d'un tel départ. Quelle humiliation pour ces vétérans d'Italie, qui en 1798, après leurs victoires de Castiglione, d'Arcole et de Rivoli, étaient rentrés en France si fiers de leur gloire et des services rendus à la république; quelle humiliation d'y retourner cette fois en vaincus! Si rien pouvait les étourdir sur leurs revers, ce n'était pas de rapporter du moins leurs armes, leurs canons, leurs drapeaux : c'était, après leur long exil, c'était uniquement de regagner les rivages de la patrie.

Derrière Belliard, il restatt encore dix mille Français en Egypte; mais aucun fait digne d'être recueilli par l'histoire n'y va désormais signaler leur présence. Menou et ces dix nille Franciais, cerrés dans Alexandré comme Belliard et sa division l'avaient été au Caire, alliaient aussi être forcès des rendre. Ce n'était plus qu'une question de temps, et Menou ne se le dissimulait pas: mais il s'en consolait par l'idée d'une défense non moins héroïque que celle de Masséna dans Gênes, et il jurait au premier consul, qui dans toutes ses dépêcbes l'engageait à tenir du moins jusqu'à ce que la paix qui se négociait alors entre la France et l'Angleterre fût définitivement conclue; il jurait, disonsnous, qu'il tiendrait des années. Si seulement il eût tenu jusqu'au 15 novembre, il eut été délivre par les préliminaires de Londres, et la possession d'Alexandrie nous eût été comptée pour quelque chose dans le réglement définitif des conditions de la paix d'Amiens ; mais des le 25 août, c'est-à-dire des qu'Hutchinson, qui pouvait tourner tous ses efforts contre Alexandrie, eut complété l'investissement de la place, Menou, craignant que la famine ne vint ioindre ses ravages à ceux de la peste, assembla les officiers généraux qui servaient sous ses ordres, et leur proposa de capituler! Il y en eut, et parmi ceux-là nous citerons Destaing, Delzons, Zaionschek, Bertrand, qui opinèrent pour qu'on se défendit jusqu'à la dernière extremité, et qu'on ne capitulât que selon les lois de la guerre, c'est-àdire quand l'ennemi aurait enlevé les ouvrages extérieurs, forcé la première enceinte et même rendu la brèche praticable à la seconde; mais la majorité répliqua qu'il ne s'agissait ni de se rendre à discretion ni de poser les armes, et que si, comme tout portait à le croire, on pouvait obtenir des conditions semblables à celles qu'avait obtenues Beiliard, le salut de dix mille hommes valait blen la peine qu'on y travaillât. Des pourpariers s'ouvrirent donc le 29 août. Un traité d'évacuation fut signé le 2 septembre, et l'embarquement des troupes françaises eut lieu dans le courant du mois. Cette convention d'Alexandrie était la même que celle du Caire, la même également que celle d'El-Arisch. Aussi, en 1800, alors que notre armée expéditionnaire occupait victorieusenient l'Egypte et que nul ennemi sérieux ne lui en disputait la possession, com-bien Kléber et tant d'autres généraux n'avaient-ils pas été coupables de consentir à évacuer le pays, et surtout d'y consentir à des conditions que deux ans plus tard une formidable armée de quarante ou cinquante mille Anglo-Turcs s'estima heureuse d'imposer aux débris de la nôtre!...

Belliard était arrivé en France vers le milieu d'octobre; Menou y arriva vers la fin de décembre, et les deux divisions successivement ramenées par eux formerent un total d'enviror vingtquatre mille hommes.

Telle fut l'expédition d'Égypte, si brillante au début, si triste au dénoûment. Bonaparte, qui la conseilla, qui même l'imposa au Directoire, en a été beaucoup loué par les uns, beaucoup blame par les autres. Suivant ses panégyristes il n'a, dans sa longue et prodigieuse carrière, rien imagine qui fut plus grand et qui pût être plus véritablement utile. Atteindre et frapper l'Angleterre dans son empire indien, s'assurer d'un moyen d'échange pour retirer de ses mains nos colonies qu'elle nous avait prises, ou fonder sur les bords de la Mediterranée une colonie nouvelle, qui nous indemnisât de la perte de toutes les autres et transformât récliement cette mer en un lac français; tel était le triple but auquel tendait Bonaparte, Mais, objectet-on, l'entreprise, pour avoir chance de reussite, était conçue sur une echelle infiniment trop vaste. Elle nous jetait en dehors de notre sphere natureile d'opérations; elle attirait partie de nos forces sur le Nil, alors que nous étions encore entourés d'ennemis et de dangers en Europe; enfin, si l'Angleterre, deja menacée en Europe par notre domination sur l'Escaut, l'eût été aussi dans l'Inde par notre domination sur le Nil. toute conciliation entre elle et nous fût devenue à jamais impossible, et il nous aurait fallu ou la detruire ou être dé-

truits par elle. Que le lecteur se charge du soin de faire la part de l'éloge et du blâme; mais il nous semble, nous le confessons, qu'il n'a manqué à l'expédition d'Égypte, pour obtenir l'approbation générale, que ce qui en ce monde justifie tout, que ce qui du moins justifie toutes les témérités, LE SUCCES.

FIN DE L'ÉGYPTE FRANÇAISE.

## TABLE DES MATIÈRES

#### CHAPITRE PREMIER.

Siuazion de la France, à l'égard du reste de l'Europe, en colbre 1797; jain avec loutes les puissances, l'Angleterre exceptée. Projet de descente en Angleterre abandonné, sur les indances du général honaparte, pour une expédition contre l'égypte. — Avantages que le compute et la colsman, a la comparte et la colsman de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive l'ar

### CHAPITRE II.

Bousparte à Toulon. — Euthousiasme que aprième cartie parmi les troupes expeditionaires. — Il les passe en revue et apéditionaires. — Il les passe en revue et adresse au moment de partir. — La Botte, saivie du convoi principal, net à la voile, saivie du convoi principal, net à la voile, saivie du convoi principal, net à la voile lies messarement les trois autres convoile, échappe aux croisires anglaise, et liès en L'expédition pourmit si roit vern l'Égypte. — Quelques mots sur la die. — L'expédition pourmit si social et politique de ce pays à la fin du demir circle. — March 10. — L'expédition pour les conventions de la convention de la conventi

#### CHAPITRE III.

Debarquement de l'armée française. — Marche sur Alexandrie; altaque et prise de cette ville. — Honneurs fanchres rendus aux soldats français qui ont pris pendant l'assant. — Principaux traits de la politique que Bonaparte se propose de suivre pour établir en Egypte l'autorité française. — Mesures admistratives qu'il adopte des les premiers jours. — Hablie proclamation qu'il adresse aux habitants. — Dispositions et preparatifs pour marcher sur le Gaire. — Pag. 36

#### CHAPITRE IV.

Marche de l'armée française sur la cavitale de l'Egypte. - Traversce du désert; effet du mirage; fatigues et cruelles privatious des troupes; découragement des soldats et désespoir des officiers mêmes; inaltérable sérenité du visage et de l'humeur de Bonaparte au milieu des plaintes universelles. - Allègement des souffrances quand on se rapproche des hords du Nil; canonisation d'une sainte. - Escarmouche de Damanhour; danger personnel que court le général en chef. - Combat de Chéhréiss; première rencontre avec les mameluks; leur impétuosité; tactique merveilleuse qu'y oppose une soudaine inspiration du genie de Bonaparte, — Bataille des Pyramides. - Occupation du Caire, - Poursuite et dispersion des débris de Mourad et d'Ibrahim; affaire de Salahieh. - La nouvelle d'un affreux désastre vient surprendre Bonaparte au milieu de ses succès. Pag. 35

#### CHAPITRE V.

Batalle navale d'Aboukir. — Destruccion precque compile de Pescader française, — Sang-froid de Bonaparte à la nouvelle en desarte. — Divers moyens qu'il case de desarte. — Divers moyens qu'il case constant de la fide de l'est de l'est de la fide de Prophete. — Création de l'Institut d'Epide. — Aperque de-Viravaux de cette constant de l'est de l'est de la fide de la fide de Seliman; definir et finite de la fide de la fide

#### CHAPITRE VI.

Révolte du Caire, — sévérement châtiée par Bonaparte, — et suivie d'une tran-

quillité profonde, dont il profite pour doter la capitale de l'Egypte d'établissements de tout genre. - Il va explorer les restes du canal de Suez, et manque de périr englouti dans la mer Rouge. — Premieres nouvelles de France. - Manifeste par lequel le Directoire a justifié l'expedition d'Egypte aux yenx des puissances étrangères. Effet merveilleux qu'elle a d'abord produit dans tonte l'Enrope, - à peu près effacé ensuite par la nouvelle du désastre d'Aboukir. - Déclaration de guerre de la Porte. - Firman da Grand-Seigneur. -Raisons qui obligent Bonaparte à porterses armes en Syrie. - Marche victorieuse de Désaix dans l'Égypte supérieure. — Inscription française dans l'ile de Philé. Pag. 73

CHAPITRE VII. Expédition de Syrie. - Force et composition du corps d'armée expéditionnaire. - Mode de transport que Bonaparte adopte pour la grosse artillerie. - Le corps d'armée s'engage dans le désert. - Nouvelles souffrances des soldsts. - Arrivée devant El-Arisch; reprise de ce fort. — Marche d'El-Arisch à Kan-Younes : plusieurs divisions s'egarent au milieu des sables. - Arrivée devant Gazah; Ibrahim-bey et Abdallahpacha tentent vainement de proteger cette ville; ils sont mis en déroute, et elle capitule, - Arrivée devant Jaffa; assaut et sac de cette place. — Massacre de trois mille prisonniers. — Les troupes françaises prennent à Jaffa le germe de la peste. — Héroïsme du général en chef an milieu de la terreur générale. - Affaire de Qaquoun. - Prise de Caiffa. - Arrivée sous les murs de Saint-Jean-d'Acre. - Investissement et premières opérations du siège de cette ville. - Quel adversaire Bonaparte y rencontre. - Combat de Nazareth. - Bataille du mout Thabor. - Continuation du siège de Saint-Jean-d'Acre. -Inutilité d'un grand nombre d'assauts. -Acre, sans cesse ravitaillée du côté de la mer, semble devoir tenir si longtemps, que Bonaparte renonce à la reduire. - Raisons diverses qui déterminent d'ailleurs Bonaparte à regagner l'Égypte. - Proclamation qu'il adresse à ses soldats. - Retraite de l'armée expéditionnaire. - Dévastations qu'elle commet sur son passage. Entrée triomphale de Bonaparte au Caire; ses efforts pour dissimuler aux yeux des Egyptiens que l'expédition de Syrie n'a pas été complétement couronnée de succes. . . . . . . . . . . . . Pag. 79

#### CHAPITRE VIIL

Profonde tranquillité de l'Égypte pendant les deux premiers mois de l'expédition de Syrie, - troublée ensuite sur quelques points par la révolte de l'émir-hadji et par l'apparition de l'ange El-Mohdhy, — mais promptement rétablie par le seul fait da retour de Bonaparte. - Moyens divers qu'emploie Bonaparte pour entretenir les indigènes dans des dispositions pacifiques. - Nouvelles tentatives de Mourad-Bey. -Débarquement d'une armée de vingt mille Tures, - Bonaparte s'élance à leur rencontre, livre et gagne la bataille d'Aboukir. - Destruction compléte de l'armée ennemie. - Des nouvelles d'Europe déterminent bientot après Bonaparte à repasser en France. . . . . . . . . . Pag. 131

#### CHAPITRE IX.

Sentiments de l'armée d'Égypte à la nouvelle du départ de Bonsparte. - Kiéber commandant en chef. — Grandes qualités de co genéral, mélées de quelques travers. — Louable activité qu'il déploie d'abord, et à laquelle succède bientôt un coupable découragement. - Dessein qu'il conçoit de ramener ses troupes en France. - Raisons qui peuvent expliquer l'étrange con-duite de Kleber, mais qui ne la justifient point, — Dépèche qu'il adresse au Directoire pour le préparer à l'évacuation de l'Égypte. — Fausseté de presque toutes les allégations de cette dépêche. — Dernières et inutiles tentatives de Mourad-Bey. - Nouvelle et infructueuse descente d'une division turque près de Damiette. — Kléber, malgré de tels succès, persiste dans son funeste dessein, ouvre des pourparlers avec le grand vizir Jussuf, qui s'avance par la Syrie à la tête d'une armée innomhrable, et conclut le célèbre traité d'El-Arisch. - Obstacles qu'apporte l'Angleterre à l'exécution de ce traité, et premières nouvelles de France depuis que Bonaparte a quitté les bords du Nil. -Kléber retrouve soudain tonte son énergie, marche contre le grand vizir, livre et gagne la bataille d'Héliopolis, poursuit au loin les vaincus, puis revient mettre à la raison le Caire, qui s'est insurgé pendant son absence. - Il va tächer desormais de réparer à force de zele sa faiblesse d'un moment; mais il meurt assassiné, et sa mort porte un coup fatal à la dominatiou française en Egypte. . . . . . Pag. 154

#### CHAPITRE X.

Menon successent de Kiber. — Bone vononté du nouveu général en ché, secondée par une certaine science administrative, mais trahie par une complete incapacile militaire, — Situation satisfaisante de la conciona pendant les aix premiera soni de son commandement, qui luvrat aix mois de presentation de la complete de la conciona de repédition anglaise, il ne prema accune presention défensive. — Débarquement des Anglais dans la rade d'Aboukr, le 8 mars 1801. — Inutiles efforts de Friant et de Lanuse pour les repouses. — Arrivés de Monou lui-ralene. — Bataille de Campa — Ausen longue inaction des tieres de la compa — Ausen longue inaction de le cumpa de la compa del la compa de la compa del la compa de la compa del la compa de la c





g - repland



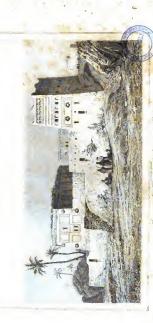

Cana del Cheykh il Beleden Nakras

- Cougle

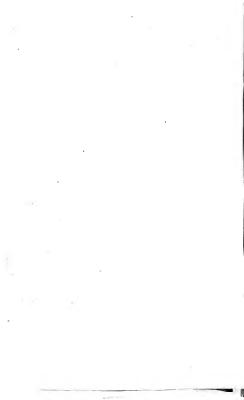

EGIPTO MODERNO EGYPTE MODERNE

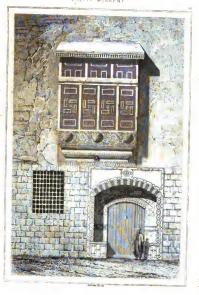

Casa de Ybrahim Kikhya il Sennary





Casa de Othmán Rey

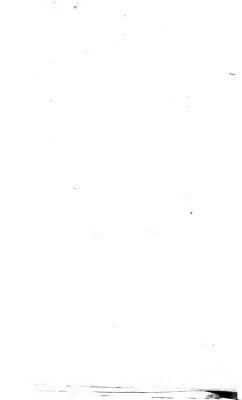





M. hammed Ay Bara

# L'UNIVERS,

OH

## HISTOIRE ET DESCRIPTION

DE TOUS LES PEUPLES,

DE LEURS RELIGIONS, MOEURS, COUTUMES, ETC.

## ÉGYPTE MODERNE

#### CHAPITRE P.

SOMMAIRE. — PRÉCIS DE L'HISTOIRE DE MO-HAMMED-ALL — NOTICES SUR RA FAILLE. IBRABIM-PAGHA. — ISMAEL-PACHA. — TOGS-SOUS-PACHA. — SAID-PACHA. — ZOHRA-PACHA. — ABRAS-PACHA. — AVENIR DE LA DINASTIR SOUVELLE. — AINFD — BEY, DEF-TERDAR.

Depuis le commencement du slècle un homme possede l'Egypte; il en dirige les mouvements politiques; il en accélère ou suspend l'activité sociale : il en augmente on diminue l'importance industrielle, commerciale et agricole; il en transforme à son gré la puissance militaire; il est le nerf, le cœur et la nensée de cette contrée mystérieuse et célebre, dont le nom se mêleaux plus vieilles de nos traditions religieuses, et dont la connaissance est restée l'arcane de la science moderne. Sous les regards inquiets de l'Europe, attentive pendant plus de quarante ans, l'heureux soldat macédonien est devenu la personnification du peuple soumis à son autorité, et, au fond, l'histoire du pays se résume tout entière dans la seule biographie de Méhémet-Ali. Examiner les phases de sa longue vie; saisir le fil conducteur qui l'a guidé au milieu de tant d'événements; suivre les voies diverses par lesquelles il est parvenu à l'apogée de sa fortune; enfin, projeter

une égale et paisible clarté sur les scènes tantôt sombres et tantôt magnifiques de cette destinée remarquable, c'est assurément faire un tableau complet de l'Égypte actuelle sous le point de vue le plus intime, le plus réel, et le plus frappant. Nous avons donc jugé néces-saire de rassembler d'abord ici, dans une sorte d'introduction, les principaux faits du règne du grand pacha, et, en indiquant les traits significatifs de son caractère, de signaler les particularités curieuses de sa conduite. Cette esquisse, à laquelle se rattacheront les détails contenus dans les différents chapitres de cet ouvrage, aidera le lecteur à micux apprécier l'état présent de la nation égyptienne, le rôle de l'homme célèbre sous la domination duquel elle se trouve placée.

Nous commencerons par dire quelques mots de l'origine et de l'enfance de Méhémet ou Mohammed-Ali, en dégageant la vérité, autant que possible, de tous les récits mensongers que les imaginations éblouies ont prodigué sur ses premières années.

Suivant la version la mieux fondée, Méhémet-Ali est né en 1768 ou 1769 (1182 de l'hégire), à Cavala, ville maritime de la Turquie d'Europe (1). Il

 Située dans la Macédoine, qui forme aujourd'hui la partie occidentale de la Roumélie, Cavala est sur le golfe du même nom, pres de

1re Livraison. (ÉGYPTE MODERNE.)

était encore fort jeuns lorsqu'il perdit son père, Ibrahim-Agha, qui était garde de sitreit des routes; et peu de temps après ce premier malheur, le seul parent qui ini restit. Toussoun-Agha, son nucle, Mutestlim de Cavala, fut decapiré par ordre de la Porte.

Ainsi privé de famille, le jeune Méhémet fut recueilli par un ancien ami de son pere, le tchorbadji (2) de Praousta, qui le lit élever avec son propre lils.

Cet homme, reservé a de si brillantes destinées, passa sa prantiére jouresses dans d'obscures fonctions militaires, où l'érouva e pendant pluseurs coeraions de liépioyer beareoup de sagacité et de havoure; il reudit même de grands services a son protecteur pour la perception des mit dis, opération toujours difficile en Turpuie, et qui devient, quelquefois un virtable respetition militaire.

Jaloux de récompenser Mchémet-Ali des services qu'il lui rendait, et désireny sans doute aussi de se l'attacher plus étroitement, le vieux tchorbadji le maria avec une de ses parentes qui venait de divorcer, et qui possedant quelque bien. Ce fut le commencement de la fortune du jeune homme ; il avait , alors dix-luit aus. Des relations avec un négociant français de Cavala lui avaient donné le goût du commerce; il s'v livra dès lors entièrement, et fit quelques opérations heureuses, notamment dans les tabaes, la plus riche production de son pays. Cette époque de sa vie n'a pasété saus influence sur l'Egypte, car on sait combien le pacha s'est efforcé, dans son gonvernement, de développer l's ressources industrielles et commerciales.

L'invasion française le surprit au milieu de ces occupations paisibles. La Porte avant fait alors une levée en Macédiène, le teluorbadji de Praousta requi ordre de fournir un contingent de trois cents lummes. Il confla le commandement de cette petite troupe à son

Philippi, anirefois Philippes, et à trente-deux lieue, 128 koneitres i mortes de Salonierie. C'est une place forte, qui a un port assez hon et assez commerçant et que population d'environ buti nille anes, presque loute romposée de musulomis. Le crimidate, qui la commanddépendactuellement du gouvernement de Salonique.

(2) Tchorbadji, capitaine de Janissaires auquel on donne differents pastes midiaires de l'empire. fils Ali-Agha, et lui donna pour l'ientnant Mélémé-Ali, dont il avait déjà apprécié le mérite et l'expérience. Crs recrues macédionienes joignient l'escadre du capitan-poela, et debarquient svee le grand vizir sur la presqu'ile d'Aboukir, où lientôt re livra cette lataille si glorieuse pour la Prance et si désastreuse pour l'armée du sultan. Apresecté défaite, démonsiés, comme

Après cette défaite, démoralisé, conme beaucoup d'autres chefs tures, Ali-Agha laissa sa troupe sous la conduite de Méhémet-Ali, et quitta l'armée.

L'Expte était alors au pouvoir de la France. Bonaparte, Dessix et Heber l'avaient conquise par leurs victoires. Nous n'avons point à faire ici une histoire de la brillaute campagne d'Egypte, et nous nous bonrerons à traeer un bref aperçu de l'état du pays au moment où l'impérité du geireiral Menou forçait la France à reuoncer à cette rapide et aventureuse conquéte.

D'un côté, l'Égypte était occupée par les troupes du sultan, fortes de 4.000 Albagais, et par celles que l'Angleterre venait d'y débarquer sous la conduite de l'amiral Keith; de l'autre côté. elle était disputée par les mamelouks; et l'on se demandait si cette miliec puissante recommencerait à dominer l'Égypte comme avant l'invasion, ou si le pays retomberait sous la dépendance de la Porte, Mais les manuelonks, épuisés par leurs luttes contre l'arinée française, avaient même perdu la faculté de se recruter dans la Circassie et la Géorgie; la Porte, qui voulait faire gouverner l'Egypte par un vice-roi , empéchait ces contrees de leur fournir des soldats.

Les mameloules avaient encore enu-mêmes me autre cause de destruction : leurs deux beys principanx, Osman Bardissy et Molammed 'Elfy, au participant, Osgeant franciement le pouvoir, comme l'avaient fait Mournd et Ibrolium Beys avant forcupation française, se laisérent shosofre cutirement, ainsi qu'on va le voir fout à l'heure, dans une ride leur cors, comme leur ruine et celle de leur cors, comme leur ruine et celle

Le premier pacha investi de la viceroyauté de l'Egypte après le départ de l'armée française fut Mohammed-Khosrew, qui avait mission de detruire le reste de puissance que les mamelouks conservaient encore. Le vice-roi servit la Porte avec fidé-

Le vice-roi servit la Porte avec fidelité; sou administration fut ferme et zélée; mais les mesures qu'il prit contre ses fiers antagonistes manquerent de la suprême intelligence indispensable dans une mission si dificile.

Mohammed-Khosrew, dont la rivalité avec Méhémet-Ali attirait il ya queq ques années les regards de l'Europe, allait, pour la première fois, se trouver face à face avec son futur compétileur.

Cependant, Mèhémet-Ali n'avait pas quitte l'Exprie par son activité et l'importance de ses services, il avait conquis successivement les grades de bynbuchi, chief de mille hommes, et de capi-boulouh-bachi on chef de la police du palais. Enfin, il avait obtenu de Moiammet-Khosrew-Pacha le grade de serchimé, qui le mettait à la tête de trois à quatre mille Albanais.

Ainsi pourvu, et fort avant d'allieura dans les bonnes grices du vicerois, le jeune ambitieux voyant devant Iui les moyens de lighore un jour son audare; il n'ignorait pas tout le parti qu'on monte de la n'ignorait pas tout le parti qu'on de la manage trahiente et pillarda, toujours prêts à vendre leur dévouement. En attendant, le graine de Méhente ne restait pas inauctif; et comme ses suprieurs n'avaient plus rien à lui prescrite, il d'avaient plus rien à l'avaient plus rien à l'inspection de l'avaient plus rien à l'avaient p

Un événement imprévu vint seconder ses prujets. A peine arrivé au pouvoir, Khosrew s'était empressé de combatre les mamelouks; mais cette entreprise témérare n'avait eu pour résultat que la défaite des troupes envoyees contre cux.

Le serchimé Méhémet-Ali, qui faisair partie de l'expédition avec son corps d'Albanais, n'avait pu prendre part à l'action, à causo de son d'oispiement du champ de bataille; le general, honteur et meconteut d'une dédaite, imagina d'en repter la responsabilite aur son d'en repter la responsabilite aur son de Khortev. Celui-cit, dupe de cette occasion, ou feignant de l'être, s'en empara, et des ce unoment risolut la perte de Méliémet-Ali, dont il commençait à redouter l'influence, Pour arriver à son but, le vice-roi. sous prétexte d'avoir à faire au serchimé une communication importante, le manda au milieu de la nuit; Méhémet, pénétrant aisement les intentions de Khosrew, se garda bien d'obtempérer à cette injonction. Mais la désobeissance allast le mettre dans une position critique; pour se tirer d'un aussi mauvais pas, il fallait une occasion favorable; il la trouva dans l'insurrection des soldats, irrités du retard qu'éprouvait le payement de leur solde. S'allier avec les mamelouks et leur ouvrir les portes du Caire, se joindre ensuite à Osman-Bardissy pour marcher contre Khosrew, fut pour Mehemet-Ali un projet aussi promptement concu qu'execute. Il accule le vice-roi dans Damiette, s'empare de cette ville, et conduit son prisonnier au Caire, où il le confie à la garde du nestor des mamelouks, le vieil Ibrahim-Bev (1803).

La nouvelle de ces événements ne fut pas plutôt arrivée à Constantinople, que le sultan dépêcha en Égypte Ali-Gezairli-Pacha, pour remplacer Khosrew et châtier les auteurs de sa chute.

La confiance de la Porte coûta cher au nouveau vice-roi. N'ayant pu réduire les mamelouks et les Albanais par la force, il eut recours à la ruse; mais ses combinaisons, mal dirigées, le firent tomber entre les mains de ses ennemis. Indigués de sa duplicité, ils le mirent à mort.

Ce triomphe ranima un peu les espérances des mamelouks; ce n'était néannioins qu'un peu de gloire sans portée pour leur avenir. Au même moment, le secoud bey des manelouks, Molianmel-l'Elfy, revenait d'Angleterre, où il avait été réclainer un appui, et debarquait à Aboukir.

Bardisay vit axec une extréne inquiet tude le retour de ce bey, son égal, qui venait partager et peui-être même lui venait partager et peui-être même lui ravir une position récomment conquise par des efforts personnels. Cardis que Bardissy ctayait su puissance sur ses armes, PEIIy s'était foit le protégé de l'Angleterre; et, pour prix de et pe protection, il avait pra des engagements de nature à compromettre l'avenir de l'Égypte.

Mehémet-Àli, qui saisissait toutes les corasions capables de servir ses projets ambitieux, et qui avait d'ailleurs un grand ascendant sur l'esprite Bardissy, attisait la jalousie du bey, et le poussit dans une voie funets. Ce ful lui decid le chi munelole ca fun de la companie de la compani

Bardissy n'eut pas le temps de se féliciter d'une retraite qui le laissait maitre absolu du pouvoir; malgré l'éloignement de son competiteur, il était plus près que jamais de sa ruine. L'audace des Albanais, excitée par la seission ouverte de leurs chefs, venait de se réveiller tout à coup. Ils demandaient à grands cris huit mois de solde, et menaçaient Bardissy d'une révolte si leurs réclamations n'étaient pas écoutées. Pour se procurer les moyens de les apaiser, le bey frappa les habitants du Caire de contributions énormes, et par cette mesure maladroitement rigoureuse. augmenta encore son danger, en soulevant le ressentiment de la population. Les révoltés, d'ailleurs, n'accepterent pas cette reparation tardive; conduits par Méhémet-Ali lui-même, ils vinrent l'assiéger dans son palais, et Bardissy, après une vaine tentative de résistance, fut encorc heureux de parvenir, grâce à son sang-froid et à son courage, à sortir sam et sauf du Caire, où il ne devait jamais rentrer (1804).

Mélieinet-Ali, que cette révolution, dirigée avec autant d'habileté que de prudence, avait élevé au faîte du pouvoir, voulut se servir de son crédit auprès des oulemas pour faire rendre la liberté à Khosrew; mais les autres chefs albanais n'approuvant pas cette mesure, le prisonnier fut dirige sur Rosette, où on le fit embarquer pour Constantinople. Force de ceder sur ce point, Meliemet-Ali montra, en général, dans ses autres actes une grande déférence pour la Porte. Il exigea que la vice-rovauté fût conférée à un pachature, et fit nommer a ce poste Kourschid-Pacha, gouverneur d'Alexandric. Il fut lui-même désigné par les cheikhs et les chefs des troupes pour remplir les fonctions de kaimakan. Ces deux nominations, ratifiées par le sultan en 1804, révélèrent à Méhémet-Ali la haute influence qu'il exercait déjà

sur les affaires de l'Égypte.

Nous avons maintenant à décrire la conduite de Méhémet-Ali pendant les vicissitudes qu'éprouvèrent les prétentions rivales du corps des manclouks et de la Porte, et la position qu'il se lit au milieu de ces deux partis tour à tour triomphants ou vaineux.

Les manelouks, décimés par trois aux de guerra, n'éciare plus sette nombreuse et redoutable milici qui avait goireuse et redoutable milici qui avait goireuse, meut combattul Tarmée de Bonaparte. Le corps se composait alors seulement. Le corps se composait alors seulement. Le corps se composait avait que que pent manqualt pour abbenira su verviement. L'enrolement de quelques rat transfuges des troupes turques, etles faibles trijuts qu'ils percevaient encre aves peine dans les provinces de la Thèvaide : d'étalent la foutes le recore avec peine dans les provinces de la Thèvaide : d'étalent la foutes le recore avec peine dans les provinces de la Thèvaide : d'étalent la foutes le reclame four. Justianne qui décroissait clause four.

D'un' autre côté, la force des Turcs n'avait ni base soilde dans le pays ni homogénéité; leurs troupes, formées en grande partie d'Albanais venuse n'Egypte pour repousser l'invasion française, irritaient les populations par leurs pillages, qui devenaient de plus en plus fréquents à mesure que le payement de leur soilde s'arriérait davautage.

Loin d'embrasser ouvertement l'un ou l'autre de ces partis, Mellemet-Ali se contenta d'entretenir leur rivalité. Ce grade de chef albanais, qui lui donnait l'air d'un subalterne, facilitait beaucoup le rôle qu'il voulait jouer.

Il travalla silencieusement avec uno presiverance i una souplesse infinies. Piatont l'ambition des uns, nourrissant proprietation de la consecución del consecución de la consecución de la consecución de la consecución del consecución de la consecución de la consecución de la consec

uns par des dehors religieux, les autres par son amour apparent du bien public, il se maintint ainsi pendant les nombreux changements qui amenèrent tel ou tel parti au pouvoir. Enfin, au commencement du mois de mars 1805, comme le peuple se fatignait de commotions aussi violentes que fréquentes, il s'engagea envers les cheikhs à tout ramener dans l'ordre s'ils consentaient à le servir de leur concours et de leur influence. Sur des outemas, il fomenta une révolte, assiègea Kourschyd-Pacha dans la citadelle, se rendit maître du Caire dans l'espace de quelques jours, et compléta son œuvre en chassant les mamelouks. H fut aussitôt proclamé pacha par les Albanais et les oulémas, qu'avaient séduits sa valeur ou ses artifices. Fidèle à son système de prudence, et pour se créer un nouveau titre aux faveurs dela Porte, Méheinet-Ali feignit de refuser. Après bien des hésitations, qui cédérent devant de magnifiques présents, ou peut-être devant la considération des difficultés rencontrées jusqu'alors pour établir réguliérement l'autorité des pachas, le gouvernement ture se determina à sauctionner le choix du peuple égyptien. Méhémet-Ali recut le firman d'investiture le 9 juillet 1805; mais pendant les sept années qui suivirent il ne commanda quedans la Basse-Égypte : encore Alexandrie demeura-t-elle tout ce temps soumise à un officier délégué par le sultan. Quant à la Haute-Egypte, elle était restee l'apanage des beys mamelouks, qui avaient su se maintenir dans le Saïd.

Dès que Méhémet-Ali fut arrivé au pouvoir, l'Elfy, qui avait reformé son parti dans la Haute-Egypte, mit tout en œuvre pour renverser le nouveau

pacha. Il offrit d'abord à Koursehvd son alliance pour l'aider a reprendre son poste; il promit sa soumission à la Porte si elle voulait chasser le nouveau dignitaire, puis il se tourna vers l'Angleterre, et n'eut pas de peine à s'assurer son concours en promettant de lui livrer les principaux ports de l'Égypte. Cette négociation, que M. Drovetti, consul de France à Alexandrie, fit échouer une première fois auprès du capitan-pacha, en dépit des menaces d'invasion proférees par les agents anglais, se renoua quelques temps après, sous l'influence de l'ambassadeur d'Angleterre, qui demanda, au nom de son gouvernement, le rétablissement des mamelouks, prenant sous sa responsabilité la fidélité de l'Elfy. La Porte envoya aussitôt une flotte en Egypte porter à Mehemet-Ali un firman qui le nommait au pachalik de Salonique. Dans cette conjoncture, le viceroi, se sentant soutenu par les cheikhs, qui l'avaient aidé à s'emparer du pouvoir, ne chercha qu'à temporiser; il rencontra bientot un nouvel appui dans les beys mamelouks du parti de Bardissy. qui oublièrent leurs griefs personnels pour se venger de l'ennemi commun. En même temps, vingt-cing mamelouks français (1), gagnés par M. Drovetti, quitterent les drapeaux de l'Elfy pour ceux de Méhémet-Ali.

Enlin, le pacha d'Égypte avait dans l'ambassadeur français à Constantinople un zele defenseur auprès du capitan-pacha. Ce dernier, voyant que la scission des mamelouks les mettait dans l'impossibilité absolue de jamais reconquerir leur ancienne puissance, plaida la cause de Méhémet-Ali auprès de la Porte, et en obtint un firman qui le rétablissait dans sa vice-royauté, à la seule condition (2) de payer un tribut annuel de 4,000 bourses (5,000,000 fr., environ).

La puissance de Méhémet-Ali commençait à se consolider, et la mort presque simultanée d'Osman Bardissy et de Mohammed l'Elty (novembre 1806 et janvier 1807) semblait lui promettre une certaine tranquillité pour l'avenir. lorsque le 17 mars snivant les Anglais, mécontents de sa réconciliation avec la Porte, débarquèrent en Égypte sept ou huit mille hommes, dans l'intention de réveiller les mamelouks, qui s'endor-

(1) Lors du départ de l'armée française, buit cents soldats environ, de toutes armes, deme récenten Egypte. C'étaient des malades, des traineurs, des maraudeurs, qui furent forces d'em-brasser l'islamisme et incorpores dans les ma-Drasser l'islamisme et incorpores dans les ma-métoniss. La guerre et les maladies les oni déclimés, et il n'en reste plus aujourn'hui que ciaq ou six, qui véget-on miserablement. (2: On lui imposs l'obligation d'envoyer aux leux saints les présents usilés, tant en vivres qu'en aegent, et de laiser au sultan les reve-

ns des échelles d'Alexandrie , de Rosette et de Damiette. Mehémet-Ali donna 4,000 bourses pour ce tribut, et expédia 6,000 ardebs de bié à Djedda. L'ardeb équivant à 182,12 litres. maient dans des divisions de famille et de palais, et de leur prêter main-forte.

Une partie des troupes anglaises, sons la conduite du général Fraser, s'empara d'Alexandrie, où les Anglais demeurèrentists moissans avoir put enter aucurenante, dirigé sur Rosette, fut taille armée, dirigé sur Rosette, fut taille pièces par une poignée d'Arnautes.

Ainsi échous ette expédition; le viceni, qui au commencement de la campagne avoit donné des preuves d'une veritable cruunt correitale, et envoy s'au Caire table cruunt correitale, et envoy s'au Caire la place de Roumlyeh, termina ses operations par un acte de générosité europrenne, et rendit ses prisonniers sans avenon. Le plande défreise adopté par le avenor de la place de la correitation de la quel revient por conséquent une part de la gloire de ce rapide triomple.

Mchemet-Ali, n'ayant plus à s'inquiéter des Anglais, qui avaient évacue l'Egypte depuis le 14 septembre 1807, commencait a donuer essor a ses idees d'ambition, lorsque la politique ombrageuse de la Porte trouva prudent d'envoyer l'astucieux pacha contre les Wahabys (t), qui menacaient d'envahir les saints lieux. Avant d'obeir à ces ordres, le vice-roi comprit que pour s'engager dans une guerre aussi perilleuse, et qui exigeait un rassemblement de forces imposant, il devait préserver l'Égypte des dangers que l'éloignement des troupes allait rendre plus imminents. Or. Egypte n'avait pas de plus grands enneinis que les mamelouks; depuis 1808 ils avaient repris les armes, et tenaient le pays dans une constante agitation. Méhémet-Ali se détermina donc à extiruer les racines mêmes de la guerre civile, et l'extermination complète de cette milice redoutable fut promptement arrêtée dans son esprit. Il n'y avait pas à hésiter sur le choix des moyens. La guerre n'avait pas po réussir, il ne restait que le meurtre, et le vice-roi adopta cet effrovable parti. Il invita done le corps entier des mainelouks à une fête qu'il avait l'intention de donner dans le palais de

la citadelle en l'honneur du départ de

Toussoun-Pacha pour la Mecque. Ce palais est báti sur le roc, et on v arrive par des chemins encaisses à pie dans des quartiers de rochers. Le 1er mars 1811, jonr fixé pour la solennité, Mehémet-Ali recut lui-même ses invités avec un luxe royal, et une cordialité faite pour dissiper les souncons si les mamelouks en avaient concu. La fête se passa sans accident fücheux. Lorsqu'elle fut terminée, on fixa l'ordre de la sortie, et on donna le signal du départ, après les cérémonies d'usage; les janissaires précédaient immédiatement les manielucks. A peine les premiers avaient-ils atteint la porte de Roumlych que Salch-Kock, le chef des Albanais, donna ordre de tirer sur les mamelouks engagés dans ledefile. En même temps, les soldats embusqués derrière les murs de la citadelle commencèrent un carnage d'autant plus affreux, que la défense était complétement impossible dans cette gorge étroite et sans issue; les chevaux une fois engagés ne ponvaient plus manœuvrer : après avoir résisté aux plus vaillants soldats du monde, après tant de faits d'armes célèbres, il fallait recevoir la une mort obscure, sans gloire, et sans vengeance. Quelques mamelouks cependant jeterent leurs jubés, et, le sabre à la main, tenterent de frapper les Albanais postes sur les rochers; ceux-la moururent du moins en combattant. Chahyn-Bey tomba devant la norte du palais de Salah-Ed-Din; son corps fut traine dans les rues par la soldatesque. Soleiman-Bev, demi-nu et couvert de blessures , parvint jusqu'aux terrasses du harem, où it implora vainement protection; il fut saisi et décapité. Hassan-Bey, le frère du célèbre Elfy, preferant aller audevant de la mort , lança son cheval an galop, franchit les parapets et tomba tout meurtri au pied des murailles, où quelques Arabes l'arracherent à nne mort certaine en favorisant sa fuite. Le petit nombre de ceux qui échapperent

au carmage se réfugia en Syrie, ou dans le Dongolab. Pendaut que cet horrible drame se passait au Caire, des seenes analogues completaient la catastrophe dans les diverses provinces, dont les gouverneurs avaient reu l'injonction expresse d'é-

<sup>(1)</sup> Les Wahabys sont des sectaires qui veuleni ramener la religion à la simplicité du Koran; ils peuvent être just-ment quailines, par anaiogie, les profestants de l'isfamisme. Ils occupent loute la partie de l'Arabie appeiée le pays de Neij.

EGYPTE MOOLENE



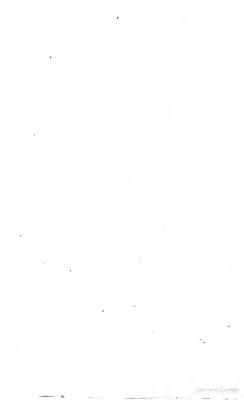

gorger jusqu'au dernier des mamelouks disseminés sur la surface de l'Egypte. Presque tous périrent, et ce corps célèbre fut à jamais anéanti, cor le peu d'hommes qui survécurent étaient impuissants à le reconstituer.

Les mamelouks français, qui se trouvaient à cette époque dans la capitals et qu'on n'avait pas les mêmes raisons de redouter, furent seuls exceptés du massacre d'après les ordres formels du pacha. Ainsi finit, en un seul jour, cette lutte

si longue; cette serie de combats, de vengeances et de représailles, fut conronnée par un de ces grands forfaits, nontbreux dans l'histoire, et que la politique excuse peut être malgré l'extrême horreur qu'ils inspirent toujours Tel fut aussi la lin tragique du puissant corps des janissaires, quelques années pins tard : seulement. Méhémet-Ali sembla résoudre et executer sa terrible sentence avec une pusillamoité que la nécessité inéluctable put seule vaincre, tandisque Mahmoud présida en personne à l'accomplissement de ses ordres avec l'horrible sang-froid d'un héros (1). Du reste, ces sanglantes œuvres de l'ambition et de l'antagonisme ne sont pas une manifestation particulière aux mœurs asiatitiques : les fastes de nos potentats enropéens sont illustrés par des exemples analogues de barbarie. Sans parter de la Saint-Barthélemy, qui eut bien sa majeste d'infamie, nous pouvons citer la destruction des strélitz, qui tombérent vietimes des calculs monarchiques du czar Pierre le Grand; et de nos jours, dans la guerre acharnée, atroce, qui,

(1) On a silt one positioni ente é oporavisable service de merrire de l'échemel-all. Vacid a partial fuil volté, et service de merrire de l'échemel-all. Vacid and must rende de l'échemel-all. Vacid fuil must rende de l'échemel de l'échemel

de 1810 à 1836, a ravagé l'Espagne, Ferdinand VII lit tailler en jueces, sous ses yeux, des soldats qu'il avait lui-mêne ponssés à la révolte, — boucherie plus lideuse que celle des mamelouise et des janisaires, et fruit d'une des trahisons les plus exérables qui se puissent imaginer. En fait de perfidie et de cruaute, P'Occident ne le céde en rien à l'Orient.

Bien que Méhémet-Ali ne se méprît pas sur les intentions qui avaient suggere à la Porte l'expédition contre les Wahabys, il s'empressa de faire les préparatifs de cette longue guerre, pendant laquelle Toussoun et Ibrahim Pachas. ses deux fils, ne parvinrent en plusieurs anuées qu'à affaiblir les redoutables sectaires qui désolaient l'Arabie et interrompaient les pèlerinages; lui-même commandait une armée dans le Hediaz, lorsque Latif-Pacha arriva muni d'un firman d'investiture au pachalik d'Egypte. Heureusement, Mchémet-Ali avait laissé pour vekyl, à son départ, un homme de cœur dévoué à sa cause, Méhémet-Bev. Le fidèle ministre feignit de favoriser les prétentions de l'envoyé du divan, s'empara de sa personne, et le fit publiquement décapiter.

C'est de ce moment que date véritablement le règne de Méhémet-Ali, Paisible possesseur d'un pays fertile, il avisa promptement aux moveus de réparer le mauvais état des finances, et comprit toutes les ressources qu'on pouvait tirer de l'agriculture et du commerce pour la réalisation de ses vues ambitienses. Il fallait tout mener de front dans le gouvernement d'un pays pendant tant d'années théâtre d'une guerre incessante : ramener le paysan qui avait abandonné les terres pendant les troubles; fonder un ordre politique et civil pour rassurer les habitants, et faire reprendre les travaux depuis longtemps délaissés.

La chose la plus importante était de repriner los courses déprélatrices de Bédouins; pour s'assurer l'obeissance de ces hordes jusque-elà insommises, il retint leurs cheikhs en cologe; en même temps il imposant un freinaux malversations des Coptes, entre les mains desquels se trouvait de temps immémorial f administration des terres.

Une paix stable ayant été ainsi ga-

rantie à l'intérieur du pays, la sollicitude du pacha se porta sur une entreprise toujours difficile à accomplir après de longues crises; il avisa au moven de favoriser et de régulariser la rentrée des impôts, sans gêner les opérations financières des particuliers, déjà entravées par la rareté du numéraire. Dans ce but, il rétablit l'usage de percevoir le tribut en nature. Grâce à cette mesure, et à de sages combinaisons administratives, les affaires reprirent bientôt leur cours. A l'aide du tribut payé en nature, il organisa le commerce d'exportation. Mille barques, construites à ses frais, sillonnaient en tous sens les eaux du Nil, et portaient les produits de l'Égypte sur les bords de la Méditerranée, où d'immenses magasins servaient d'entrepôts aux marchandises destinées

aux pays étrangers. Méhémet-Ali entretenait des relations suivies avec les négociants européens; le pays dut à ce contact bienfaiteur beancoup d'heureuses innovations, et l'agriculture s'enrichit de quelques productions jusques-là inconnues. Un français, M. Juinel, introduisit en Égypte la culture du coton à longue soie, tandis que M. Drovetti, resté l'ami du pacha, lui facilitait, par des conseils intelligents et expérimentés, l'établissement des manufactures, et l'aidait de sa connaissance des hommes et des choses. Bientôt on vit s'élever des filatures de coton, des fabriques de draps, d'indiennes, de tarbouches, une raffinerie de sucre, une distillerie de rhum, des salpétrières par évaporation, etc.. etc. Le commerce extérieur emportait

par amée jusqu'à sept cent mille ardebs de cérràles, et plus de six cent mille balles de coton. En échange, les millions de l'Europe arrivaient dans les coffres du pacha industriel, et les revenus de l'Egypte, qui jusqu'à cette époque, n'avaient jamais depassé trente millions, écaient plus que doubles en 1816.

Le peu de succés que Mehémet-Ali avait obtenu à la tête des troupes irrégulières, lors de son expédition contre les redoutables Wahabys, le décida à réaliser l'idee, qu'il nourrissait depuis longtemps, d'une organisation militaire a l'européenne. Ce fut dès lors l'occupation unique de l'audacieux pacha, et le but exclusif de sa persévérance. Le Nizam-Djedyd fut proclamé au mois de juillet 1815, et toutes les troupes recurent l'ordre de s'organiser sur le modèle de l'armée française. Cette entreprise qui, en 1807, avait coûté la vie à Selim III, faillit aussi être fatale à Méhémet-Ali.

hémet-Ali. L'existence de certains préjugés religieux particuliers aux musulmans et d'une indiscipline consacrée par une longue impunité, la force des habitudes invétérées, toutes les circonstances de la situation enfin, devaient faire pressentir la désobéissance. Les premières démonstrations de mécontentement ne firent qu'irriter le désir de Méhémet-Ali: il se montra inébranlable, et prit des mesures énergiques, qui portèrent bientôt l'exaspération au comble. Une insurrection terrible éclata parmi tous ces étrangers mercenaires qui composaient presque entièrement l'armée les troupes, furieuses, marchèrent contre le tyran, contre le giaour; le palais fut pilié, et le pacha eut à peine le temps de s'enfermer dans sa citadelle. Pour sauver sa vic et ressaisir l'autorité, sa seule ressource fut une promesse solennelle de renoncer à ses projets. Méhemet-Ali ajourna donc l'accomplissement de ses vues sur l'organisation militaire, et se réserva d'en faire d'abord l'essai sur les indigènes, hommes plus faciles à manier que des étrangers turbulents, nourris des vieux principes des okaz et des mamelouks. La guerre qui continuait en Arabie lui permit de se défaire des hommes les plus indomp-tables, qu'il envoya dans le Hedjaz, sous le commandement d'Ibrahim-Pacha, son fils alné

Un succès vint à cette époque consoler Mehenet-Ali de l'enbe qu'avaient reçu set tentatives réformatries. Inrabini, après une louge unite de désastres, après une louge unite de désastres, chef des Walnbys, Adul-Allat. Enter au grand pacha (titrequ'on donne sour la Méhenet-Ali en Égypte) une partie des bijoux enlierts au temple de conduit à Constantinople, où son supplice témoigna de la vietoire, mais non le la clémence des orthodoxes. Pour



recompenser Ibrahim de ses services, le sultan lui envoya une peisse d'homeur, et le nomma podu de la Mekke, titre qui ini conficiar le premier rang parmi les visirs et les pochas, et le playari meine au-dessus de son pere dans la hierarrhie des dignitaires de son pere dans la hierarrhie des dignitaires de son per dans la miserar de le soupre de la lord de la lun, attribut de la maison ottomane, et distinction la plus insigne qui put fere secordée à un pacha, puissu elle clait auparavant reserve aux seulss souverains de la Crimee.

Après avoir détruit Darveh, capitale du Nedi, et dispersé les schismatiques, Mchémet-Ali avait formé le projet d'étendre ses possessions dans l'intérieur de l'Afrique et de soumettre le pays des Noirs, où il espérait trouver de grandes ressources. Cette contrée passait pour receler de tres-riches mines d'or, situées dans les environs du Bahr-el-Azraq (le fleuve Bleu). Stimulé par l'envie de posseder ces trésors, il organisa une armée d'expédition, dont il donna le commandement à Ismael-Pacha, un de ses fils; cinq mille hommes de troupes irrégulières, dix pièces de canon et un mortier partirent donc pour le Sennaar en 1820.

La seule peuplade capable d'opposer quelque résistance aux forces égyptiennes était celle des Dar-Chaguyan ou Chaylayés, tribu d'origine etrangère, mais établie en Nubie depuis un temps immémorial, selon l'historien Abd-Allah Ben-Ahmed. Aussi bons cavaliers que les mamelouks, et comme eux combattant presque toujours à cheval. les Chaylaye, qui comptaient environ dix mille hommes, étaient devenus, à cause de leur caractère belliqueux, la terrenr des tribus voisines. Néanmoins, n'ayant pour toutes armes que leurs djellabés, ou épées à deux tranchants, un poignard, et des javelines qu'ils lancent avec une grande dexterité, ils ne purent résister longtemps à l'artillerie de Méhémet Ali. Après deux combats, où leur adresse à lancer la javeline ne les empêcha pas de perdre beaucoup de monde, le melek Chaous, leur chef, vint avec sa tribu faire sa soumission à Ismaël-Pacha. Le general egyptien prit alors possession du Sennaar, et pénétra jusqu'à Fazoul, où il crovait trouver des mines d'or, but essentiel de cette aventureuse expédition.

Les maladies et les privations de tout genre avaient beaucoup diminue les troupes d'Ismaël, lorsque son beau-frère, le defterdar Ahmed-Bey, vint le rejoindre avec trois mille hommes pour continuer les opérations. Ismaël profita surle-champ de cette circonstance pour laisser son armée à Métama et descendre jusqu'à Chendy, où il voulait lever quelques troupes et de l'argent. « Je veux, » vint-il dire au mélek Nemr, « je veux qu'avant cinq jours tu remplisses ma barque d'or, et que tu me fournisses deux mille soldats pour mon armée. » Sur une observation du mélek, le pacha consentit néanmoins à réduire le tribut à 20,000 piastres (1) fortes d'Espagne (110,000 f., environ). Mais, comme le mêlek demandait un plus long délai, Ismaël jura, en le frappant de sa pipe au visage, qu'il le ferait empaler s'il ne payait ponctuellement. D'autant plus furieux de cet outrage, que sa soumission n'avait été pour lui qu'une source de vexations, et n'avait fait que l'exposer à des actes arbitraires. Nemr résolut de se venger. Ayant faci-Icinent soulevé une population aussi mécontente que lui de la domination égyptienne, il fit apporter près de la résidence temporaire d'Ismaël nne grande quantité de paille et de tiges seches de doura, sous pretexte de nourrir les chevaux du pacha. Le soir, une foule d'hommes et de femmes, assemblés autour de cette maison, commencèrent à exécuter, au son du tambourin et des chants, une de ces danses solennelles et graves particulières au pays. En entendant ees chauts, que les conjurés composent pour la circonstance, toute la tribu se joint aux danseurs, et répète les refrains menacants. Tout à coup, à un signal donné, les gardes du pacha sont attaqués à l'improviste, et refoules dans son habitation. Alors les noirs entassent autonr de cette masure les matières combustibles qu'ils ont préparées, et mettent le feu de tous les côtés à la fois. C'est en vain qu'Ismaël, ses mamelouks et ses serviteurs essavent de se fraver un pas-

(1) Il s'agit ici de la plastre espagnole ou gourde, la seule monnaie qui, avec les sicles d'or, avait alors cours dans le Sennaar. La gourde ou colonnade vaut aujourd'hui de 20 a 21 plastres égyptiennes, soil chviron cinq francs qui cinq franca 25 contines. sage au milieu des flammes, ils sont étouffés et brûlés aux cris de joie d'une foule immense, qui pendant trois jours, ne pouvant se rassasier de vengean e, continua d'insulter à leurs corps défigurés. En même temps la révolte s'organisait à Metama, où l'oncle de Neur massacra le reste de la suite d'Ismaël-

Le bruit de cette horrible nouvelle fit accourir le desterdar du Kordofan; il parut avec sa petite armee, et désit completement les troupes bien plus nombreuses d'un ennemi qui, dans l'ivresse d'un triomphe récent encore, dédaignant une guerre de partisans où seulement se trouvaient pour lui des chances de succès, avait voulu essaver ses forces en rase campagne, et accepter un combat régulier. Le defterdar avait juré sur le cadavre de son beau frère de faire tomber vingt milletêtes pour venger sa mort; investi du commandement en chet du Sennaar et du Kordofan, il poursuivit avec la dernière riguent l'execution de son vœu. Dans son acharnement implacable, il inventa pour ses victimes des raffinements de torture et de nonveaux supplices, et tint si crnellement sa parole, qu'il devint un objet de terreur non-sculement pour les naturels, mais eneore pour ses propres soldats. Il resta en possession du commandement jusqu'à l'année 1824, durant laquelle Rustem-Bey vint avec des troupes reglées le remplacer dans le gouvernement de ces coutrees.

Les armes du conquérant ont ruiné pour longtemps l'agriculture et le commerce dans le Seunaar et le Kordofan, et denuis qu'elles sont rangées sous la domination du grand pacha ces deux provinces ne sont plus guère que le marché central où les Tures s'approvi-

sionnent d'esclaves.

Méhémet-Ali n'avait pas onblié ses projets d'organisation militaire; mais il avait vu combien il sera:t improdent d'en occuper de nouveau la capitale, qui s'était violemment déclarée, en 1815, contre ses prétentions novatrices; il se décida prudemment à préparer en secret les bases de cette grande réforme, qu'il pouvait introduire plus facilement daus les conjonetures présentes.

Les expéditions du Sennaar et du Kordofan avaient alors purgé pres que entièrement l'Égypte d'une soldatesque factionse, à laquelle toute idee de diseipline devait être absolument insuppor-

table

Méhémet-Ali envoya donc à Assouan . sur les frontières de l'Egypte, quelques eentaines de mamelonks laisant partie tant de sa maison que de celle de quelques grands de sa cour; et là un officier français, nommé Sève, depuis Soliman-Pacha, fut chargé de leur éducation militaire. Apres avoir surmonté des difficultés et bravé des dangers de tout genre, Sève parvint à former avec ces mamelouks les cadres de plusieurs régiments que des fellahs et des négres vinrent aussitôt remplir. Pendant que ces nouveaux régiments apprenaient les manœuvres européenues ; l œuvre d'organisation se poursuivait à la fois, sans perte de temps, sur tous les points du royaume et sous toutes les formes : à Alexandrie, on formait et on justruisait une marine; au Caire, un Français montait une labrique de fusils et une fonderie de eanons, tandis que l'hôpital militaire d'Abouzabel, l'école d'état-major de Kanka et l'artillerie egyptienne s'organisaient simultanément par les soins de trois autres de nos compatriotes.

dépenses énormes, et contraignaient Méhémet-Ali à augmenter de beaucoup les impôts, aux murmures de la population. Les fellahs, arrachés à leur famille, à leurs champs, pour peupler les régiments ou les fabriques, maudissaient ces institutions des infidèles qui les opprimaient sans leur apporter ou leur faire entrevoir aucune compensa-

Toutes ces innovations exigeaient des

tion, aucun avantage.

Le mécontentement était général. Ce rut dans le Said que l'emeute éclata au commencement de l'nunée 1824; un ehef marabout de Deraveh harangna le peuple a la prière du vendredi, et fanatisa toute l'assemblée. Le hasard voulut que plusieurs bataillons des nouvelles troupes, expédices au Sennaar pour remplacer le reste des milices irrégulières, se reneontrassent avce les mécontents; ce fut un poissant renfort pour les insurgés; leur parti, encore grossi par une centaine de fellahs, se trouva bientôt fort d'environ vingt mille hommes, Cette insurrection, formidable en apparence, n'eut pas les suites fâcheuses qu'on pouvait en atteudre, et fut au contraire favorable aux vues du pacha. En effet, conduits par un chef incapable, à qui le fanatissue avait seul donné un caractère, manquant d'ensemble, et marchant sans but determiné, les révoltés perdirent, en divers capagements, près d'un tiers de leurs forces, et furent bientôt obligés de rentre dans l'ordre, pour subir, après leur défaite, un joug plus pesant encore.

Une insurrection bien autrement importante, et qui menaçait d'enlever à l'empire ottoman une de ses plus belles provinces, vint révéler à Méhémet-Ali l'étendue de son pouvoir. Favorisé par les sympathies de l'Enrope civilisée, l'affranchissement de la Grèce faisait chaque jour des progrès alarmants. Le sultan, effrayé, tenta de lui susciter un adversaire plus terrible que ceux qu'elle avait eu jusqu'alors à combattre. Espérant peut-être aussi porter un coup à la puissance toujours croissante du pacha d'Egypte, qui avait alors vingt-quatre mille hommes de troupes réglées, il lui ordonna de marcher contre les rebelles, et réclaina l'appui de l'arinée et de la llotte de son vassal, lui donnant ainsi la mesure de sa propre impuissance. Trop faible encore pour imiter les Grees, et comprenant fort bien qu'il se rendrait odieux parmi les musulmans s'il refusait de mettre une partie de ses forces à la disposition du sultan, Mchémet-Ali s'empressa d'obéir; il comptait, d'ailleurs, par cet acte de soumission faire prendre le change à la Sublime-Porte sur les idées d'indépendance dont il se

Vers le milieu de juillet 1824, dissept mille homes, but eents chevaux, quarte compagnies de sapeurs, et l'arquarte compagnies de sapeurs, et l'ardé Alexandries ur l'escadrédupedin, forte de soixante-trois visuscaux et de ceut bidiments de transport de bout estations. L'expédition d'aut commandé par l'brabidiments de transport de bout estation. L'expédition d'aut commandé par l'arvoit point etouffé les instinctes cruels, viola en maintes occasions tontes les locs de les puerre. En peu de temps, il sinno sousses, cu moins unomentaire

berçait dejà.

ment réduite à l'impuissance par les massacres qu'on y fit et le nombre des esclaves qu'on envoya en Égypte.

Le succis de cette expédition avait fait comprendre à Médiente Ali tout ce qu'il pouvait attendre de ses troupes, et ess projets s'en étaine tonsidérablement agrandis. Il pensait déjà à s'emparer de la Syrie, lorsque la bataille de Navarin vint, du inême coup, anéantir sa flotte et celle de la Turquie, et le forcer d'ajourner l'exécution de ses plans de conquête.

On attribue à Méhémet-Ali, au suiet de la coopération de la France à la victoire de Navarin, un propos dont nous n'avons pu vérifier l'authenticité, et que par consequent nous ne vnulous pas garantir, mais que nous ne pouvons néonmoins passer sous silence, parce qu'il exprime aussi notre pensée sur la conduite insensée du gouvernement français dans cette circonstance. Quand le vice-roi apprit le grand désastre auquel il participait d'une façon funeste, il se borna, dit-on, pour toute plaime, à prononcer ces mots : Je ne comprends pas que les canons français aient tiré contre leurs vaisseaux! réflexion aussi protondément judicieuse qu'elle a dù être amère, et qui prend dans notre pensée le même caractère de censure et de regret que nous pouvous lui supposer dans celle du pacha, car nous sommes convaincu qu'il nous était facile d'obtenir et d'assurer l'indépendance de la Grèce sans coup ferir; mais nous avous été dupes, dans cette affaire et dans celles qui sont survenues depuis, des vues égoistes de la diplomatie astucieuse de l'Angleterre et de la Russie. Comme auparavant nous avions travaillé aveuglément pour ces deux puissances envalussantes. nous les avons encore servies dernièrement en Syrie et dans l'Asie Mineure : Méhémet a perdu une flotte d'abord, puis son importance politique; mais nous, combien n'avons-nous pas perdu, la par notre assistance, ici par notre inaction, également maladroites et fatales? A l'égard du célèbre carnage dont on s'est si ridiculement glorifie dans notre pays, le motif d'une persecution de la part des Turcs ne saurait être accueilli, car la destruction de l'armée musulmane fut résolue par les trois

Un grand divan extraordinaire de tous les membres du gouvernement fut convoqué au Caire pour délibérer sur les expédients capables de réparer ou d'atténuer les conséquences ruineuses d'une guerre soutenue pour les intérêts de

l'empire ottonian.

Le conseil, composé d'hommes ignorant les véritables intérêts du pays, ou trop craintifs et serviles pour donner leur opinion, se borna à introduire quelques réformes sans valeur dans l'admipistration et dans l'armée; décision insignifiante et qui ne ponvait rien changer au sort de la population arabe. Une seule délibération importante eut lieu dans ce conseil : on résolut d'abandonner dorénavant aux spéculateurs européens l'exportation des produits nationaux, mesure bien tardive, mais incontestablement sage, qui rendit au commerce une immense activité, et apporta quelque amelioration dans les finances du pacha.

Mchémet-Ali, puissant et redouté au deliors, secure et opulent au dedans, chercha dans l'exécution des projets que son ambition avait concus depuis longtemps un nouveau moyen d'étendre sa

domination.

Ses veux se tournèrent encore une fois vers la Syrie, dont bien des raisons lui conseillaient la conquête. A l'époque de l'expédition en Morée, le divan avait promis de lui abandonner cette province, qui, par sa position géographique, devait couvrir, comme un rempart inexpugnable, les frontières de l'Egypte, et fournir au commerce et à l'industrie de cette contrée une foule de productions qui lui manquent. Le territoire de la Syrie possède des bois, des mines de fer, des houillères, et une population nombreuse.

Quelques différends avec Abd-Allah, pacha d'Acre, suffirent à Méliémet-Ali pour justifier une agression contre la

Syrie.

Abd Allah était le successeur de Soleyman. Les sollicitations pressantes des autres pachas de la Syrie l'avaient engagé dans une révolte contre le sultan Mahmoud, qui, par ses réformes religieuses et sociales, excitait alors un grand mécontentement dans l'armée et dans la population turques. MéhémetAli, saisissant avec empressement l'occasion d'avoir un allié en Syrie, avait réconcilié le rebelle avec Mahmoud; il lui avait en outre prêté une somme de onze mille bourses (1).

Une fois le danger passé, Abd-Allah, oubliant le service que lui avait rendu Méhémet-Ali, refusa de rembourser la somme prêtée et de renvoyer de son pachalik les nombreux fellahs, qui venaient se placer sous sa protection. Bien loin de s'y opposer, il favorisait au contraire l'émigration, et disait hautement que les Egyptiens étaient avant tout les sujets de la Sublime-Porte, et non les esclaves du vice-roi Méhémet-Ali. Bien que ce langage public alléguat une raison spécieuse, au fond , le véritable motif d'Abd-Allad était le devoir de ne jamais trahir ni livrer ses hôtes, coutume antique, révérée et religieusement pratiquée dans tont l'Orient. Mais cette emigration devenait contagieuse, car, malgré des postes nombreux de Bédouins établis dans le désert pour la prévenir, dix huit mille hommes, tant soldats que fellalis, avaient déjà passé en Syrie à l'époque de l'expédition qui en fit la conquête. Il était urgent de prendre des mesures efficaces pour arrêter les fuvards et empêcher l'Égypte de se dépeupler.

Irrité de l'ingratitude d'Abd-Allah , et trouvant dans le désir d'en tirer vengeance un nouvel argument en faveur de la guerre preméditée dans son esprit, Méliémet-Ali écrivit au pacha déloval qu'il irait reprendre ses dix-huit mille fellalis, et qu'avec eux il prendrait un homme de plus. Puis il fit toutes les dispositions utiles pour liâter le départ de son armée. L'état d'épuisement au-quel le traité d'Andrinople avait réduit la Turquie était d'ailleurs une circonstance trop favorable à ses projets d'agrandissement pour qu'il n'en prolitât pas. Les préparatifs de la guerre, interrompus quelque temps par le choléra, furent poussés avec une nouvelle vigueur

(1) 4,375,000 francs. La bourse contient 500 plastres, qui valent 125 francs environ. La valeur de la piastre ayant varié fréquemment, il est impossible de donner une réduction exactement conforme aux rapports existants, selon les diverses époques; nous avons adopté par-tout le tarif actuel, dans lequel la plasire équivaut a 25 centimes.

après la cessation du fléau. Au commencement de novembre 1831, vingtquatre mille hommes d'infanterie et plus de quatre-vingts bouches à feu se mirent en route pour la Syrle.

Une partie de l'armée prit la route du désert; l'autre, composée de quelques troupes d'élite, à la tête desquelles se trouvaient Ibrahim et son état-major, partit d'Alexandrie, et fut débarquee à

à Jaffa par la flotte. Abd-Allah, n'ayant que trois mille hommes à opposer aux Égyptiens, ne songea pas à défendre la Palestine, et se retira dans Saint-Jean-d'Acre, surnommée la pucelle depuis les tentatives infruetueuses de l'armée française. Le plan d'Abd-Allah était de ménagerses troupes pour les opposer, toutes fraiches et pleines d'ardeur, à l'armée déjà fatigues de son ennemi; il pensait avee raison que le général égyptien devait graduellement diminuer ses forces en laissant des garnisons dans les villes conquises, et que, par consequent, plus la reneontre des deux armées serait reculée, plus elle serait favorable aux Syriens, Il envoya done seulement en eampagne un corps de cavalerie, moins pour combattre que pour observer les mouvements d'Ibrahim.

Gaza, Jaffa, Caïffa tombèrent rapidement au pouvoir du genéralissime, niais il n'en fut pas de niène de Saint-Jeand'Aere, contre laquelle avaient déjà échoué toutes les savantes combinaisons de Bonaparte (1)-lbrahim, qui s'é-

(1) Il est assez curieux de noter lei que lors du siège de Saint-Jean d'Acre par Bonaparle la place ne fut pas defendue par des Yares, mais par deux émigrés français ; l'un, natif de Buurges, se nommait Phelippeaux; l'autre se nommail Fromelin. En mentionnant ici la presence coupable de deux de nos compatrioles au milieu de nos ennemis el ses consequences, nous sommes conduit à ajouter quelques réflexions sur certaines causes auxqueiles li faut peul-être attribuer aussi les resultats de notre entrencise contre cette ville : si des François transinges ont, par l'emploi volontairement hostile de leurs lugières et de leur courage, contribué pulssammeul à l'insuccès de nos armes, d'autres tiont le dévouencest à leur pays denieure frré-prochable, n'ont pas etc., par les fausses indi-cations de la maladresse, de l'ignorance un de la partialité, des Instruments moins réels et muins actifs de ce revers. A l'examen comparatif des uuvrages de Savary, de Vuiney, et des voyagenrs qui ont utterieurement explore l'Orient, un est etonné des différences capitales qui tait vanté d'être plus heureux que le héros français, se dirigea sur cette place

existent dans les relations, dans la manière devoir de ces divers ecrivains, el des nombreuses, des raves recifications que les plus recents ont eu a faire aux notions données par leurs devanciers ; de cette étule éclairée ressort surtout une conclusion surprenante, et qui mérite d'être si-gualée, c'est que, entre les deux celèbres an-teurs cites, celui qui se montre le moins digue de créance n'est pas le romanesque et poétique Savary, si souvent accusé de mensonge el si souveni aussi retabilité par l'observation judiciense et allenlive, mais blen Voiney, le philosophe sévère el tranchant, au caractère duquel est décerne si generalement une réputation de veracité lattexible, quoque ses allures, en apparence véridiques, encourent fréquemment peul-cire, à meilleur hire, la qualitica-tion de boulades de manyaise humeur, de paril pris de critique caustique et murose : l'un el l'antre sont inevacis, saus doute, dans leurs tableaux de l'Orient; mais quel voyageur peut se vanter d'avoir toujours scruppleusement proscrit la fiction, d'être exempt de toute inexactitude dans ses récits? Du moins les riantes descriptions, les decorations enchan-teresses de Savary sont tracers avec la bonne ful de l'enthoustasme ; aucune de ses erreurs ne procède d'une intentiun maligne, et elles ont été peu dangereuses; celles de Volney, au con-Iraire, qui, de son aveu même, semblent lutroduites dans son livre par suite d'un plan premedité de contradiction, concrrnent des choses d'un lout autre ordre, et deviennent des acles d'une haute importance ; son système de dénigrement, de depreciation injuste des Orlenlaux a pu avoir une influence luneste sur les événements pollitques et muittaires qui out de-cidé du sart actuel du monte. Ou sait si des moyens plus paissants, convenablement prépares et combinés a propos, n'auraient pu as-surer a Bonaparte la prise de Saint-Jean d'Acre, et quelles possibilites magnifiques, flottant alors sur les vagues de l'avenir, sont venues s'anéantir sans retour sur le rivage fatal ou pour la première fois, à fail naufrage la fortune du vamqueur de l'Halle et de l'Egyple? Mais on avait in dans la purration du consciencieux Volney, publiée en 1785, le passage suivant, que nons extrayons lexincilement da voyage en Syrie el en Egyple, loue II, pages 89 el 90 :
« Aere, que Dalier voulait habilier, n'offrait
« Aucane defense; l'ememi pouvait le surprea« dre par terre et par uier ; il résolut d'y pour-« voir. Dès 1780, sous presente de accuse de lir une maison, il construisit à l'angle du a nord, sur la mer, un palais qu'il munit e canons. Puis, puur proleger le port, il bălit « quelques tours; enlin, il ferma la ville, du a que deux sories, enim, il terma la vine, du
a cole de lerre, par un nur auquel il ne laisa
a que deux porles. Tout cela passa chez les
a Turks pour des outernges; mais parini nous
a on en riralt. Le palais de Baler, ave ses
a murs hauts et minces, son fossé étroil et ses « lours antiques, est incapable de résistance : « quatre pieces de campagne renverseraient, « en deux volees, el les mors et les mauvais canous que l'on a guilides dessus à cinquaute
 pieds de hauleur. Le mur de la ville est en core plus faible; il est sons fossé, sans rem-

part, et n'a pas trois pieds de profondeur.

avec 60 bouches à feu et un équipage de siège assez considérable, tandis qu'une sesadre, composée de cinq vaisseaux de ligne et de plusieurs frégates, arrivait d'un autre côté pour seconder les opérations de l'armée de terre.

Sans se laisser terrifier par l'importance de ces forces, les assiégés se dé-

fendirent avec opiniatreté. Beaucoup de sang fut versé dans les deux camps; un assaut désespèré, bravement repoussé par les Syriens, ctait bientot suivi d'une sortie recuc courageusement par les Égyptiens. Les boulets et les bombes pleuvaient muit et jour. Assiègés et assiègeants lancaient sans cesse des fusées à la congrève, qui dévoraient les tentes et les édifices. Les mines et les contremines ébraulaient et labouraient le terrain; et les deux partis n'oubliaient aucun des moyens de destruction que la science a mis à la portée de la tactique moderne. Après un siège de trois mois la place tenait comme aux premiers jours. Abd-Allah, riant derrière ses murs des efforts des Egyptiens, attendait tranquillement l'armée ottomane, qui s'avançait pour les chasser de la Syrie.

De son côté, au lieu de se fatiguer d'une aussi longue résistance, Ibrahim s'obstinait de plus en plus à cette conquête difficile. Il voulait absolument s'emparer de la forteresse, quiva auit bravé les efforts de Napoléon, et mettait tout en couvre pour exciter l'ardeur de ses soldats.

« Dans toute cette partie de l'Asie on ne connait ni bastions, ni ligne de défense, ni che « mins couverts, ni remparls; rieu en un mot « de la forilitation moderne. Une frégate, « monifée de frente canons, hombarderait « toule la côte sans difficulié; mais, comme « l'ignorance est commune aux assailluns et « aux assaitiis, la balance reste égale, a Pleine de configuee dans ces assertions, la furia Franrese alia se ener témérairement et se briser contre celle ville sans remparis, qu'elle altaqua avec des prèces de campagne; les tours antiques, que deux volces devaient faire crouter, sont restées inebranishies, et les fossés profonds de la place ont engloriti au pied de ses bastions l'élite de nos légions victoriense-Telles out été les déplorables suites de l'inadvertance on des travers d'esprit d'un homme estimé sérieux et capable. De parciis égarements ne sauraient étre trop rigouvensement blames, Deja, au sujet des mêmes faits, M. Marcel avait émis, sur les effets des renseignements errones, une opinion que nons partageons el dont nous reproduisons en partie les termes dans ces lignes.

Cependant les Égyptiens commençaient à croire qu'ils avaient trop préugé de leurs forces; les rigueurs de l'hiver, les fatigues du siège, et les privations de tout genre, avaient occasionné un grand nombre de maladies parmi les troupes d'Ibrahim : les Nubiens surtout avaient geine à résister à l'influence d'un climat si différent du leur. Craignant que le découragement des siens ne devint un trop puissant auxiliaire pour Abd-Allalı, le fils de Méhémet-Ali avait ordunné un assaut général, lorsqu'il apprit que le pacha d'Alep marchait au secours de Saint-Jean d'Acre, à la tête de quatre mille hommes. Sans attendre d'étre assiégé dans son propre camp, il part aussitot avec l'élite de ses troupes, atteint dans la plaine de Heren le pacha d'Alen, anquel les pachas de Kaisserie et de Maadé venaient de se joindre, puis, après un combat sauglant, il revient victorienx autour de Saint-Jean d'Acre, et reprend l'offensive avec une nouvelle vigueur, en modifiant ses plans d'attaque d'après les conseils d'un officier itatien du génie, nommé Romey.

Les munitions de guerre et les vivres destinés à ravitailler la place assiégée servirent, au contraire, à augmenter les movens d'attaque des assiégeants, en mêine temps que ce succès rapide relevait le courage de l'armee égyptienne, et faisait passer le doute et le découragement dans les rangs de leurs ennemis. Ayant régularisé les travaux du siége, Ibrahim-pacha prit quelques mesures importantes, qui augmenterent les chances de reussite. Ces préparatifs acheves, il donna le signal d'un assaut décisif dont il fit une fête belliqueuse pour exalter ses soldats. Ce fut au bruit de fanfares éclatantes que l'attaque s'opéra simultanement sur tous les points accessibles de la place; on se battit avec acharnement de part et d'autre ; chacun sit bien son devoir, et la journée entière s'écoula dans une lutte terrible. dont l'issue resta longtemps incertaine entre les deux partis; mais Ibrahim, s'étant jeté en avant lui-même, entraîna ses soldats fatigués, et entra enfin dans Saint-Jean d'Acre le 27 mai 1832, après six mois de siége.

Abd-Allah, fait prisonnier, fut amené

à Méhémet-Ali, qui, au heu de le traiter avec la rigueur orientale, commes y attendait le captif, se contenta de l'accabler de sarcasmes, et de l'envoyer vivre en simple particulier à Roudab.

Ainsi tomba sous les efforts d'un général semi-barbare une place qui avait résiste au plus grand des généraux modernes des contrées civilisées. Saint-Jeand'Acre n'était plus qu'un amas de ruines. Méhémet-Ali fit restaurer la célèbre forteresse, et même compléter le système de fortification de cette place d'après les indications que les deux derniers siégrs avaient pu fournir; ils'en fit une retraite sûre en cas d'événements malheureux, et ordonna qu'on y entretint de grands approvisionnements de toutes sortes : précautions que la trahison devait rendre inutiles. Mais nous devons suivre pour le moment la marche victorieuse de l'armée du pacha. Maître de ce point, dont la possession était pour lui d'un haut intérêt, Ibrahim songea sérieusement à reousser les troupes ottomanes, qui semblaient avoir pris le parti d'attendre les evénements, et de rester en observation.

Il envoya done un corps d'armée à l'ripoli, et marcha bi-indime un r Damas, dont il 'empara sans éprouver sucune dont il 'empara sans éprouver sucune mandant de ette place. Après avoir aissi abandonne l'échement une ville importante, sur l'ougle le la paraissaient s'être replies pour la défendre, les Ostroites de l'emparaisse propriée pour la défendre, les Ostroites d'entre l'emparaisse par la distinct de retraite. Alors l'arbain in, concentrant ses forces, qui se montisent à environ treut mille hommes, se ports au l'Ilons, roumandée par Mélèmet. Peals et forte de treute de l'entre les qui lles combustants.

La bataille se livra le 7 juillet 1832. Les Osmanis commencient Tattaque; mais ils furent bientôt déconcertés par l'ensamble des manœurers de Soliman-Pacha, et, la peur se mettant dans l'eurs sant sur le champ de bataille deux mille morts, trois mille prisonniers, et plusieurs pieces de cainon. Les Egyptiens n'eurent que deux cents hommes tues, et moius de deux ents blosse,

Ibrahim,sans perdre un moment,poursuivit l'armée vaincue jusqu'à Haleb; après l'en avoir chassée, il prit possession de la ville, l'unc des plus considérables de la Syrie, et se remit en marche pour rejoindre l'ennemi, qu'il atteignit et combattit à Beylan.

Là, le général de l'armée turque entreprit vainement d'arrêter la marche victorieuse des Egyptiens; espérant profiter de l'avantage de la position, il v avait établi des batteries, et attendait de pied ferme. Mais la force morale d'Ibrahim était alors immense; après quelques décharges d'artillerie, il forma son armée en colonne, et la lança sur les Osmanlis à la baionnette. La journée fut encore favorable aux Égyptiens; les Tures laisserent deux mille prisonniers et vingt-cinq pièces decanou sur le champ de bataille. Le colonel du 18° régiment osmanli, ebloui par la gloire d'Ibrahim, nassa dans les rangs du vainqueur. Les soldats d'Alich-Pachaimiterent cet exemple. C'était un spectacle étrange pour l'Orient qu'une armée turque mise en déroute par des soldats égyptiens, par des hommes que les Turcs considéraient comme leurs humbles esclaves depuis trois cents ans | La conséquence de cette dernière victoire, qui assurait au vainqueur les défilés du Taurus, fut l'occupation d'Adana, de Tarsous, et la conquête de la Syrie entière.

Mahmoud, effrayé des revers successifs de son arreie, it un suprime effort pour s'opposer aux progres d'un ennemi qui semblait menacer son trône. Une nouvelle armée, forte d'environ cinquante mille hommes, forniec en grand partir de troupes régulières, commandes par Reschyd-Pocha, grand-visit de la Porte-Ottomane, et munie d'une artiterie formidable, fut envoyée contre les

Egyptiens. Cependant Ibrahim avait rassemblé

son armée à Adana, pour la remettre en état de tenir la campagne lorsque l'occasion le demandersit. Informé des préparatis formidables du gouvernement turc, il partit, le 14 octobre, pour reconnaître les édités du Taurus, pour reconnaître les édités du Taurus, il penétre dans les plaines del Anatolie, que Smyrne et puiseurs autres villes importantes lui ouvrirent leurs portes, et se déclarement en sa faveur; ce fut donc par une véritable route triomphale qu'il atteignit Koniah, où il trouva qu'il atteignit Koniah, où il trouva un matériel d'artillerie considérable et une très-grande quantité de vivres que Méhémet-Pacha avait abandonnés la veille en évacuant la ville.

Cette fois l'adversaire du fils de Méhémet-Ali allait donc être Reschyd-Pacha. le vainqueur du rebelle Mustapha; Mahmoud n'avait trouvé que lui qui fût digne de sa confiance dans cette position critique, et il lui avait conféré le titre de grand visir et donné des pouvoirs illimités. « Sauve l'empire, s'était écrié le sultan, et ma reconnaissance « sera magnifique. » En même temps, pour enflammer le fanatisme de l'armée, Mahmoud lancait un fetfa solennel contre le pacha d'Egypte et son fils ; leur tête fut mise à prix, et on promit la bienveillance du prophète et les faveurs du sultan à celui qui délivrerait le Saint-Empire de ces terribles ennemis. Inipatient de justifier le choix de son maitre, le nouveau vizir traversa bientôt le Bosphore à la tête de 60,000 hommes, et s'avança vers Koniah, où Ibrahim était déjà arrivé, en poursuivant les restes de la précédente armée turque.

La position avait paru bonne au général égyptien; il avait déià fait reconnaître de tous côtés le terrain et exécuter différentes évolutions, dans le but de familiariser les troupes avec le

lieu de l'action.

Le 18 et le 19 décembre, il battit l'avant-garde des Turcs, et peu de temps après, ayant appris que les Osmanlis se mettaient en marche pour le joindre, il fit ranger son armée en bataille. Le temps semblait devoir être peu propice à une action, un épais brouillard obscurcissait presque entièrement l'atmosphère. Les Egyptiens apercurent bientôt l'armée turque s'avancant en bon ordre, quoique fort embarrassée pour prendre position sur un terrain qu'elle ne connaissait pas, et qu'elle ne pouvait même explorer parfaitement à cause de cette brume. Elle se développa done un pen au hasard, sans calculer l'espace qu'elle occuperait, de sorte qu'un grand intervalle fut laissé entre la cavalerie et la ganche de l'infanterie.

A peine cette évolution était-elle completement achevee qu'une éclaireie subite fit connaître aux Égyptiens l'ordre de bataille de leurs ennemis; Ibrahim se jeta vivement dans l'espace qui séparait les deux corps d'armée, culbuta la cavalerie, fit prisonnier le grand-visir, et mit le désordre dans l'infanterie, qui cessa aussitot toute résistance et n'opéra sa refraite qu'avec la plus grande difficulte.

Cette manœuvre brillante, dont l'exécution fut due à l'habileté de Solimar:-Pacha, non-seulement donna la victoire aux Egyptiens, qui semblaient devoir être écrasés par des forces supérieures. et assura à Méhémet-Ali la conquête de la Syrie entière, mais encore eut un cffet prodigieux sur les esprits. La journee du 24 décembre ouvrait à Ibrahim les portes de Constantinople. Mécontents, les peuples de l'Anatolie voyaient en lui le libérateur qui avait déjà sauvé l'islamisme des redoutables Wahabys, et s'attendaient à voir briser par lui le joug abhorré qui pesait sur eux. Son nom seul était un talisman. L'enthousiasme fut tel, qu'à Smyrne, par exemple, le mutesellim fut renvoyé de la ville, où une autorité nouvelle fut constituée au nom de Méhémet-Ali. Si le lendemain de cette bataille Ibrahim eût marché sur la ville sainte, il y faisait une révolution; il se posait en pontife de l'islamisme, et proclamait la déchéance du sultan, avant que ce prince eût organisé la ninindre résistance. C'en était fait : le trône des derniers fils d'Othman passait aux mains d'un soldat albanais. Mais le généralissime prit trop tard cette résolution, et ce ne fut qu'un mois après la victoire (le 20 janvier 1833) qu'il se mit en marche pour le Bosphore. Déjà il était arrivé à Kutahieh, et quelques journées seulement le séparaient de Scutari, lorsque Méhémet-Ali, ayant appris que l'escadre ottomane avait ordre de se rendre en Syrie, envoya l'escadre égyptienne à la rencontre des vaisseaux du sultan. Les deux flottes furent bientôt en présence : celle des Tures était plus nombreuse, celle de l'Égypte mieux équipée, et les avantages pouvaient être égaux; mais les succes de l'armée de terre électrisaient la marine de Méhémet-Ali, ce qui fit craindre au capitanpacha que la flotte de la Sublime-Porte n'eût le mêine sort que son armée; il refusa donc le combat, et rentra dans le ment, qui le livrait à la merci de son ennem, Almonde, épouvanté, sollicita l'appai de la Russie : 20,000 Russes parirrent immédiatement pour Consparirrent immédiatement pour Consparirrent immédiatement pour Consparirent l'appairent l'appairent la capitale de l'empire ottoman qu'appare un laps de temps qui aurait permis à litrahim de s'en rendre maître. Le sutian sorti de cette crise terrible, en signant sorti de cette crise terrible, en signant lessy. Par ce traité, le pocha d'Expyte requi l'investiture de la Syrie, et, l'intervention de la Russie dans les affaires de la Prote COmmen fut authentique-

On a peine à comprendre l'incurie de la Porte dans toute cette expédition. Elle semble trembler devant son pacha; les armées qu'elle envoie en Syrie laissent Ibrahim prendre constamment l'initiative, condition de succès presque infaillible à la guerre ; la flotte turque, bien plus nombreuse que celle d'Ibrahim, reste inactive lorsqu'elle pouvait assurément empêcher celni-ci de transporter des troupes et des munitions. Enfin, quand l'armée égyptienne s'était imprudemment avancée dans l'Asie Mineure, quelques milliers d'hommes jetés dans le Tanrus auraient probablement changé la face des évenements, et on néglige même de recourir à cet expedient désespéré. Il est difficile, en un mot, de pratiquer plus complétement la doctrine du fatalisme, et de s'en rapporter avec plus d'abandon à la prevoyance d'Allah qui dirige tout.

La conquête de la Syrie, accomplie par Méhient-Ail dans l'espace d'une année, a valu au vice-roi d'inappréciables avantages, et l'on peut dire qu'elle a complété sa puissance. L'adjonction de cette contrée était nécessine pour garantir au pselistal possession libre ettranquille de l'Espret, dont les Véritables frontières ne sont pas dans les sables de Surz, annis aux montagnes du Taurus.

La guerre de 1832 a tracé la configuration naturelle du nouveau royanne arabe avec l'ancienne délimitation. Autrefois la Porte menaçait sans cesse son pacha, et le tensit en respect par ses armées de terre et de mer; maintenant la Syrie, qui, comme un poste avancé de l'armée du sultan, gardait à vue le vioc-roi suspect, est devenue la synti-

nelle protectrice de celui qu'elle surveillait jadis; et même, maître aujourd'hui du district d'Adama, c'est Meliémet-Ali qui tient le sultan en échec.

La bataile de Konish avait persondement excisé le ressentiment de Mahmoud. Depuis ce jour fatal à son arsiee, le sultan cherchait les mevens de de se venger de l'homme dont l'audaceau, de avait ébraile son trône, et qui pouvait, peut-être, par la suite, attaquer son empire plus directement encore. Il mit done tout en œuvre pour ruiner la puissance de Mehemet-Ali.

Son premier soin fut de fomenter des troubles en Syrie, afin d'étamler le cri-dit et d'affaiblir l'armée de son redu-table vassel. Ce fut aussi dans ce but de destruction par la guerre astucieus qu'i signa un traité de commerce dont l'application à l'Egypte devait faire naltre des embarras de toute nature, et mettre en opposition les intérêts du vice- oit et coux des puissances européennes.

En même teimps que Mahnioud appelat à Son aide toute la diplomatie orientale, il s'occupait de froignaise son armée et de relever sa marine. Latin, son armée et de relever sa marine. Latin, telui victorieus entre la companie de la

Les ennemis étaieut en présence au commencement du mois de juin 1839, et vinrent camper au sud de Nézib. Un espace de 6,000 mètres environ les séparait l'un de l'autre. L'endroit où était placée la gauche du camp ottoman lui offrait une protection naturelle; devant elle se trouvait une assez vaste étendue de terrain fortement accidenté, circoustance qui présentait beaucoup d'obstacles aux mouvements des troupes et rendait l'attaque dans cette direction tres desavantageuse pour l'armée égyptienne. Le 23 juin, il n'y avait encore eu que des engagements sans importance entre les deux armées : sur ces entrefaites, vers minuit, Hafiz-Pacha, informé que plusieurs régiments syriens avaient l'intention de passer dans ses rangs, résolut de faciliter leur désertion, en attaquant à l'improviste le camp égyptien. A cet effet, il fit lancer 260 obus sur l'armée ennemie; mais il n'obtint pas de cette mancenvre tout le succès qu'il espérait, malgré le trouble et la confusion que eette attaque imprévue jeta nécessairement parmi les soldats. L'énergie d'Ibrahim et de Soliman-Pacha opposa promptement une barrière aux transfuges, et quelques centaines seulement parvinrent à gagner le camp des Turcs. Cet incident fit comprendre au géneralissime qu'il devenait urgent de mettre un terme à de semblables tentatives, en livrant une grande bataille.

Au lever du soleil, les troupes égyptiennes se mirent en marche, précédées par les Hawaris, qui escarmouchaient avec les troupes irrégulieres, tandis que leur général se portait sur les derrières de l'armée turque. Hafiz-Pacha resta quelque temps immobile, et tout à coup fit pleuvoir sur les Egyptiens le feu d'une terrible artillerie, auquel ceux-ci répondirent en faisant jouer toutes leurs batteries.

L'engagement durait depuis près de deux heures, quand les munitions d'Ibrahim se trouvèrent épuisées. Ce fut pour lui un moment terrible. Tandis qu'il était obligé de ralentir son feu, seize bataillons, principalement composes de Syriens, profitaient de son anxiété pour tenter de passer dans le camp ennemi. Dans cette conjoncture, un officier français, M. Petit, conseilla à Hafiz-Pacha de marcher à la baïonnette. Heureusement pour l'armée égyptienne, Hafiz hésita devant une manceuvre qui lui donnait inévitablement la victoire; Ibrahim, le sabre à la main, sous le feu de l'artillerie turque, forca les fuvarils à rentrer en ligne, et recut bientôt de nouvelles munitions. Il ordonna alors une attaque générale, et, ayant porté ses batteries en avant, il fit exécuter, à la distance de 600 mètres, un feu à mitraille si bien nourri, que l'ennemi fut en un instant complétement déconcerté.

Les Baehi-Bozouks, troupes irrégulières, prirent la fuite, et bientôt le désordre fut à son comble. Malgré l'activité et la bravoure déployées par Hafiz-Pacha et les officiers européens de l'armée turque pour ranimer les soldats, une grande partie de l'infanterie, qui jusque-là avait montré beaucoup de sang-froid, suivit l'exemple des Bachi-Bozonks et abandonna ses armes. La cavalerie n'avait pas donné, par suite de l'inhabileté de son général en chef; elle fut entraînée dans la déroute, mais elle executa sa retraite avec ordre.

Une fois encore la victoire s'était déclarée en faveur du pacha,

Le séraskier se retira sur Marach avec le reste de son armée, laissant 4,000 morts et 2,000 blesses sur le champ de bataille. Plus de 100 pieces de canon, 4.000 tentes, des provisions de toute espèce et 1,200 ou 1,500 prisonniers resterent aussi au pouvoir des Egyptiens, qui eurent de leur côté 3,000 hommes au moins hors de comhat. Telle fut l'issue de la journée de Nézib, journée sanglante et décisive. qui consolidait définitivement la puissance de Mehémet-Ali en Égypte, et dont la Porte n'aurait vraisemblablement jamais pu se relever par ses propres forces.

Mais un événement, en dehors des combinaisons de la politique et de la force des armes, vint, à cet instant même, remettre tout en question en Orient. Six jours après la bataille de Nezib, le 30 juin de cette même année, l'implacable adversaire de Méhémet-Ali, Mahmoud mourut de phtbisie pulmonaire, laissant pour béritier d'un empire si fortement ébranlé un jeune homme de dix-sept ans, étiolé par l'é-

ducation du barem.

Bien des croyants, en cherchant un appui pour l'isfamisme, menacé jusque dans Constantinople par la protection perfide de quelques puissances europeennes, ne virent qu'un seul homme capable de relever la Turquie et de lui conserver son indépendance. L'amiral, Achmet-Pacha fut du nombre des partisans de Méhémet-Ali; et le 14 juillet la flotte ottomane entra dans le port d'Alexandrie, aux acclamations de l'Égypte triomphante, pour apporter sa soumission à l'heureux vice-roi.

Ce fut là le point culminant de la gloire de Mehemet-Ali, et des cette heure, où l'Anatolie s'était prosternée à ses pieds, où Constantinople semblait l'appeler de ses voux, il vit de jour en jour sa grandeur s'abaisser, et son influence politique s'éteindre.

A peine Ibrahim avait-il eu le temps de prendre une résolution d'après ces nouvelles eblouissantes, qu'il recut l'ordre de ne point agir; cet ordre lui fut transmis par un agent du gouvernement français; et, en effet, c'était la France dont la main retenait Mélièmet-Ali, en lui faisant espérer qu'il obtiendrait par la diplomatie les mêmes résultats qu'il eût pu se promettre de la guerre.

Cependant le grand pacha avait fait tron d'efforts violents pour qu'il lui fût permis de rester impunement immobile. L'Égypte, obérée et dépeuplée, ne pouvait plus nourrir ni recruter son armée. Méhèmet-Ali voulut que la Syrie alimentat ses conquerants, et que les vaincus remplissent les cadres que les vainqueurs étaient insuffisants a combler. Peut-être, dans l'étourdissement du triomphe de Nézib, au moment où les esprits inquiets s'étaient tournés vers le vice-roi, edt-il pu faire accepter cette exigence, en marchant sur Constantinople pour aller s'installer protecteur du trône des sultans; mais lorsque son hésitation avait permis à chacun de laisser parler ses ambitions et ses haines; la Syrie lui donna le nom de tyran; le Liban se révolta, et les Druses, se jetant sur les Égyptiens, leur firent éprouver des pertes considérables. L'armée égyptienne, sans vivres, sans renforts, ctait cernée dans un pays ennemi, aussi hostile peut-être elle-même à la puissance dont elle était l'instrument que ceux contre lesquels elle se battait. - Au milieu deces circonstances fâcheuses, le traité de Londres fut signé (15 juillet 1840). L'Angleterre, la Russie, la Prusse et l'Autriche reconnurent qu'il fallait rameuer Méhémet-Ali au simple rang de vassal de la Portc. - La France s'abstint, conduite fallacieuse, qui entretint pour un peu dé temps encore la confiance funeste du pacha.

L'armée égyptienne était néanmoins une force encore imposante; elle se composait de

130,000 fantassins réguliers ;

11,000 cavaliers réguliers; 4.000 homnies d'artilleric avec un ma-

tériel nombreux et du génie:

En tout environ 146,000 hommes de troupes régulières. En outre, on comptait 22,000 hommes de troupes

irregulieres. Sur ce nombre, Ibrahim commandait à environ 130,000 hommes. Le reste était réparti dans le Hedjaz, le Sennaar, l'île de Candie et l'Egypte. Trouvant pourtant ces forces insufüsantes, Méhémet-Ali, fit délivrer des armes aux éleves des écoles spéciales : bientôt il fit enregimenter même des invalides, des borgues, des hommes attaqués de maladies chroniques, etc., pour former des corps de réserve en cas d'insurrection. Toujours inquiet et actif, il imagina d'ajouter encore à ces milices une garde nationale; dans l'état de dépérissement extrême où était l'Egypte, ce ne fut à la vérite que la triste caricature des soldats citoyens d'Europe. Les grades furent distribués aux gens riches et influents ; ils puisèrent dans leur autorité soudaine un nouveau moven de tyrannie et d'extorsion, augmenterent le malaise et le mécontentement du pays, et n'organisèrent rien. Le résultat fut si complétement nul, que le vice-roi fut forcé de renoncer à son idée, malgre l'extrême ténacité naturelle à son caractère.

Néanmoins, la fermeté de Méliémet-Ali et la réputation militaire d'Ibrahim retenaient encore les signataires du traité de Londres. Ils affrirent, comme dernier terme d'accommodement, lenachalik d'Acre avec celui de l'Egypte. Le vice-roi refusa net, declarant qu'il preferait périr les armes à la main; et les consuls quittèrent Alexandric, à l'exception toujours du plénipotentiaire français.

Pen de temps après, les troupes anglaises prirent Seyda, ville du littoral de la Syrie; Ibrahim tenta de ressaisir cette ville, mais ilfut repousse, et dut se jeter dans la montagne.

Le commodore Napier avait mis le siège devant Bevrouth. - Ce point, d'une grande importance, était bien défendu par Soliman-Pacha, à la tête de deux régiments; malheureusement le bruit de la défaite d'Ibrahim se répandait avec rapidité; on ajoutait même que le généralissime avait perdu la vie dans la déroute. Soliman, alarmé, crut devoir aller à la recherche de la vérité, afin de rassembler les débris de l'armée s'il en était besoin; il laissa donc Beyrouth sous la garde de Sadik-Bey, colonel d'un des deux régiments. Celui-ci, se vovant seul, quitta la ville, et les Anglais s'en emparerent aussitot. Mais, avant bientôt recu de Soliman une lettre gui l'assurait de l'existence d'Ibrahim, et lui annonçait le retour immédiat du général à Beyrouth, Sadik-Bey craignit de paver sa trahison de la vie, et s'alla rendre aux Anglais avec son régiment. De Beyrouth le commodore alla mettre le siège devant Saint-Jean-d'Acre. lei la mauvaise volonté des chefs égyptiens fut plus manifeste encore. Au bout de trois ou quatre heures de bombardement, Ismaël-Bey et quelques autres officiers supérieurs prirent pretexte de l'explosion d'un magasin a poudre pour abandonner la ville. Il n'y eut ni breche pratiquée, ni débarquement opéré : ce fut une fuite honteuse, lorsqu'on avait encore des munitions et des vivres en

abondance. Napier se dirigea ensuite sur Alexandrie avec six voiles, et vint proposer la paix à Méliémet-Ali. Un traité fut rédigé et accepté des deux partis; mais, lorsqu'il futquestion de le ratifier, les puissances alliées désavouèrent le commodore, et les choses restérent dans le même état qu'auparavant. - Méliémet-Ali gardait toujours la flotte ottomane comme un otage. Enfin la Porte se décida à lui offrir le pachalik héréditaire de l'Égypte, à la condition de laisser au sultan le droit de choisir entre les enfants du pacha celui qui devrait lui succéder. Le fier vice-roi rejeta aussi cette proposition, en disant « qu'Ibrahim saurait · au besoin soutenir ses droits, et qu'on « n'aurait rien gagné en faisant souscrire « le père à cet arrangement prejudiciable « au fils. » Nonobstant ce langage energique, circonvenu bientôt après par les démarches et les notes de la France, il renvoya la flotte à Constantinople, et ordonna à son fils d'évacuer la Syrie.

oraonna a son ins devacer la Syrie.

Co n'est point une narration aussi
brève qui pent donner même une faible
idée des souffrances endurées par cette
armée, tout à l'heure victorieuse, pour
atteindre ses foyers; les chiffres seuls

ont quelque chose d'incroyable et da tragique. Sur plus de 130,000 hommes, il n'en rentra pas 50,000 cu Egypte, et ceux qui rentrerent étaient dans un état digne de la plus profonde pitié.

Le désastre était donc complet. Cette fois Mchemet-Ali dut demander luimême la continuation d'un titre qu'il avait gloricusement porté pendant plus de vingt ans. On lui fit repeter sa demande, et quand on la lui octrova, sans doute par un reste de crainte pour le pouvoir qui avait failli engloutir l'empire tout entier, ce fut en lui imposant des conditions humiliantes et vexatoires (1); ainsi le pacha dut renvover dix mille Syriens incorporés dans son armée, réduire cette armée à dix-huit mille hommes, etc. La Porte intervint encore dans les affaires intérieures de l'Égypte, et, sous prétexte de soulager le nays, elle s'elforca de garrotter le pacha.

Pour lui, une rage secrète sembla diriger dès lors ses mouvements. On le vit detruire successivement, afin de produire quelques économies, plusieurs écoles et établissements publics auxquels il avait paru attacher un haut interêt. De ce nombre furent l'établissement agricole de Choubra, les écoles primaires et préparatoires, et enlin les écoles spéciales. Dans les écoles qui restaient on substitua des maîtres turcs ou égyptiens aux professeurs européens, Ibrahim, qui n'avait jamais goûté de ces innovations que celles dont l'art militaire pouvait directement profiter, aidait et encourageait cette triste palinodie des premières années du règne de son père; et tous deux ne semblaient plus avoir d'autre but positif que d'éluder le traité et de continuer sous une autre forme tout ce qui avait été proscrit. Le monopole agricole, commercial et industriel fut maintenu, avec d'autant plus d'âpreté, peut-être, que les puissances tutrices de la Porte avaient mis plus d'insistance à le faire détruire; des arrangements fictifs, des subtilités, des subterfuges, ont été employés activement

(1) Yoyez, à la fin du chaplire i<sup>et</sup>, la traduction du hatil-scherif qui accorde à Mehemel-Ali le pachatik herèditaire de l'Ezypte, et de cetul qui lui donne sans herèdité le gouvernement des provinces de Darfour, de Nuble, du, Kordofan et du Sennar.

par l'habile pacha pour déjouer les dispositions dont le véritable but avait été de le dépouiller de toute force et de toute puissance tant au dedaus qu'au

C'est là le triste caractère des faits qui se sont succédé pendant ces dernières annees, faits au fond desquels subsiste toujours probablement l'espérance de secouer le joug, quoique le grand âge du vice-roi puisse faire douter qu'il voie iamais un aussi beau jour. De cette œuvre peu de chose reste aujourd'hui, si ce n'est la trace des efforts et le nom de ce qu'on a tenté. L'Égypte maintenant est épuisée, et il faut attendre qu'à défant d'une aide puissante la nature ait refait ses forces; cependant, dans une vie si diversement agitée, malgré soi on attend toujours; et de même qu'après la bataille de Nézib, lorsque l'Orient était dans l'admiration et la terreur, Mcbémet-Ali n'a cessé d'éprouver les revers les plus terribles, on peut aussi, à cette heure que sa puissance paraît être rentrée dans la voie commune, s'attendre à la voir surgir derechef, et à contempler sur le vieil arbre quelques nouveaux fruits encore pleins de saveur.

lei finit la période de temps que notre narration doit embrasser. Les événements postérieurs à l'évacuation de la Syrie n'ont point changé la signification de ceux qui l'avaient précédée, et, quoi qu'il soit arrivé depuis cette époque, l'aspect et le fond des choses sont demeurés à peu près les mémess en Exypte.

Après l'esquisse rapide mais complète des grands faits qui ont illustré la vie de Méhémet-Ali, cette biographie semblerait imparfaite si elle ne présentait pas un portrait de l'homme luimême. En outre, la tâche de l'historien n'est pas achevée tant que les diverses parties de son récit n'ont point été reliées entre elles par des appréciations et une conclusion philosophiques; nous ne pouvons nous dispenser d'offrir, dans un résumé, des considérations sur la valeur des actes politiques et sociaux du législateur moderne de l'Égypte, et un coup d'œil général sur l'état actuel de ce pays. Quand nous aurous peint physiquement et moralement la personne du pacha souverain, il nous restera donc encore à accomplir la partie la plus importante et la plus difficile de notre travail : à établir en quelque sorte le bilan de cette grande renomnée.

Méhémet-Ali est de taille moyenne; il a le front saillant et découvert, les arcades sourcilières très-prononcées, les veux noirs et enfoncés dans leur orbite, la bouche petite et souriante. le nez gros et coloré. L'ensemble de ses traits formerait peut-être une physionomie un peu commune; mais la sienne est néamnoins remarquable par une grande mobilité d'expression, et par un mélange harmonieux de finesse et d'amabilité. Une belle barbe blanche, extrêmement soignée, encadre son visage et couvre sa poitrinc. Il a la main parfaitement bien faite; genre de beauté auguel les Orientaux attachent beaucoup de prix. Sa constitution est vigoureuse; sa tournure est élégante; son allure, fière et ferme, a quelque chose de la précision et de la régularité militaire. Il développe bien sa taille en marchant . et balance légérement le corps. Souvent il tient les mains croisées derrière le dos; et, comme Bonaparte, il aime à se promener dans cette attitude à travers ses appartements.

Le pacha est rarement vêtu avec

faste. Autrefois II portait toujours lo costume des anciera maneloulos; mais, depuis quelques anuées, II a substitué le tarhouche militaire au large turban dont l'effet était si noble et si pittores que, et l'uniforme etriqué du naizam aux amples draperies si longtemps affectionnées; ueamoins ses vétements ont eu toujours une telle simplicité, qu'on a fréquemment put le prendre plutó pour quelqu'un de la suite du pacha que pour le grand pacha 'lui-même pour le grand pacha 'lui-même pacha '

pour le grand potant ul-mente.

Ses manières sont dignes et bienvelllantes comme celles d'un grand seinportent de la grand se des la grand se de la gran

Les jeux de billard, des échecs et de dames plaisent beaucoup au pacha, et



El Campo del Raja en Alejandera.

EGYPTE MODELNE EGIPTO MCDERNO

- Carrigh

il ne se fait aucun scrupule de prendre pour ses adversaires des officiers subalternes, et quelquefois même de simples soldats; mais le plus ordinairement ce sont les consuls ou des vonzeurs etrangers qui font sa partie de billard. Ce n'est pas ainsi qu'on se figure, en Europe, te destructeur des mamelouks, le vaiuqueur de Mahmoud, et le régénérateur de l'Exptie.

Méhémet-Ali est très-impressionnable et très-vif; il parvient difficilement à cacher les émotions excitées par des causes soudaines; aussi a-t-il été souvent trompé par de hardis intrigants, qui profitaient de cette faiblesse ou de cette qualité bien connue. Sa générosité, peu commune, et qui va anelquefois jusqu'a la prodigalité, excite d'ailleurs la cupidité des aventuriers, et leur promet une riche moisson en cas de réussite; peu de princes sont autant sollicités, et voient autour d'eux plus d'ambitions abjectes. Au nombre des traits saillants du caractère de Méhèmet-Ali, des témoignages non suspects placent l'amour passionne des femmes, que la tradition signale aussi comme un des penchants dominants de Mahomet.

Le vice-roi est très-épris de la gloire; aussi s'exprime-t-il avec orgueil et enthousiasme quand il parle de son existence passee. Il pense beaucoup à l'éclat qui entoure son nom pendant avie, et s'imagine que cette renonmée lui survivra

Il se fait faire une traduction de la plupart des journaux européens, et paraît soufirir beaucoup des critiques plus ou moins acerbes dont ses actes ou sa valeur personnelle y sont souvent l'objet. Maintes fois on l'a vu manifesterson indignation ouson chagrin des attaques virulentes que lui ont prodiguées quelques écrivains; il est persuade qu'elles lui ont été tres-nuisibles et qu'il fant leur imputer, en grande partie, la ruine de ses espérances. Selon la communication d'une personne digne de foi, Hussein-bey aurait raconté, à ce sujet, qu'il avait entendu Méhémet-Ali atttribuer l'opposition de la France et de l'Angleterre a ses projets d'indépendance, principalement à l'influence du journal de Smyrne, par lequel avaient été répandues en Europe tant de diatribes et de calomnies sur son gouvernoment. « Jedonnerais volontiers, » ajoutait le pacha, « un million de thaleris « (six millions de francs environ) pour « que cette feuille n'ett jamais paru; et « c'est ma faute si elle existe, car fai « eu longtemps son rédacteur à ma dispo-« sition, et je l'ai rebuté. »

Les émotions de sa vie politique lui ont ôté le repos; il dort peu, et rarement d'un sommeil paisible. Deux esclaves veillent constamment à ses côtés pour replacer les couvertures qu'il dérange sans cesse.

Parmi les différentes péripéties qui ont pu contribuer à troubler son repos, on cite comme une des plus influentes celle qui a produit le lioquet convulsif auquel il est notoirement sujet.

Voici quelle est l'origine de cette affection spasmodique. Lors de l'expédition d'Arabie, Toussoun-Pacha fut bloque dans Tayef par l'armée des Wahabys. Le grand pacha était resté à la Mecque; il n'avait point de troupes avec lui, et on lui conseillait de se rendre à Djedda, afin d'être prêt à s'embarquer en cas d'événements. « Je ne veux point « m'éloigner, dit-il; au contraire, je veux « aller delivrer mon fils. » Et il partit escorté seulement de 40 mamelouks. Arrivé près de Tayef sans avoir encore arrêté de plan de conduite, il voulut se reposer pour y réfléchir ensuite, et ordonna à un de ses mamelouks de le réveiller à la moindre alarme. Il était donc plongé dans le plus profond sommeil. quand un des sentinelles amena un espion wahaby, pris dans les environs du bivouac. Le serviteur, épouvanté, réveilla son maître en sursaut, et lui causa une si grande frayeur, qu'il fut pris d'un hoquet convulsif dont les attaques se sont répétées depuis à chaque émotion violente. Cependant, avant recouvré ses sens, Méheinet-Ali interrogea l'esuion; et, dirigé par les réponses de cet homme, il lui dit à son tour qu'il commandait l'avantgarde de l'armée du pacha. « Si tu veux, « ajouta-t-il, porter à Toussoun-Pacha « la nouvelle de l'arrivée de son père, tu recevras 100 thaleris de récompense. » L'Arabe consentit, et emporta la missive. Avide, comme tous les individus de sa race, il accomplit religieusement son message, et recut le bacchiche promis; puis il courut vers le camp wahaby, où il annonca l'arrivéa de Méhimet-Ali à la tête d'une armée formidable. La ruse eut un plein succès; les assiégeants, terrifiés, disparurent en peu d'heures. Cette facile victoire a néanmoins coûté le repos au vainqueur.

Malgré les courts instants qu'il donne au sommeil, il est toutefois d'une activité peu commune. A quatre heures du matin on le voit sur pied, et toute sa journée est employée, soit à travailler avec ses ministres, soit à passer des revues, soit à inspecter les chantiers ou tout autre établissement public dont il se plaît à surveiller les travaux.

Il calcule bien, sans jumnis avoir appris l'artimhetique. On sait qui'il avait quarantecinq ans forsqu'il cherchia à connaître les premiers eléments de l'écriture et de la lecture. Une sective de son harren lui enseigna, diton, l'alphabet, et un cheikh fut chargé de lui control de la control de

Au sein de l'intimité, il est communicatif, curieux, et ses questions aocusent une iguorance mive, tout en interior de la contraction de la connication. Dans la conversation, il a quelquelois un 3-propos remarquable de reparie. Un consul vantait un jour, en sa présence, le tableau d'ilorace manélouls, peiturte que tout le monde admirata laors au musée de Paris: « Lasviste, d'il te padea, pourra touver un « sujet de pendant à son tableau dans » parte à Marsélle. endouls de Bonnaparte à Marsélle. endouls de Bonna-

Son caractère est absolu et violent; mais, comme presque tous les Orientaux, dans la majeure partie des cas il sait se conteuir, et conduire avec la plus grande adresse ce qu'il a prémédite; amis la fouge de son temperament amis la fouge de son temperament pouvoir qu'il a de dompter cette fouge, au besoin, en fait un général labile, et lui donne l'art de commander en toutes circonstances.

En dépit de ses penchants irascibles,

beaucoup de bonte naturelle lui rend difficile d'infliger des punitions; une indulgence, qui semble dans certaines occasions aller jusqu'a l'insouciance, le porte à pardonner volontiers, et même à oublier les fautes les plus graves. Cette propension de son cœur vers les actes de justice et de clémence lui a dicté une de ses décisions administratives les plus importantes: c'est celle qui enlève aux grands le révoltant privilége de punir de mort leurs esclaves ou leurs subordonnés; il a voulu que de semblables sentences fussent ratifiées par un arrêt du souveraiu, mettant ainsi un arbitre entre l'aecusé et le juge, et un intervalle salutaire entre la faute et le châtiment.

Cependant il a quelquefois des accès étranges de despotisme, et nous en consignerons ici deux exemples assez cu-

rieux.

Entre autres plantes rares venues d'Europe, Méhémet-Ali avait recu un dahlia. Placée en pleine terre, au grand soleil, assez loin du kiosque favori du pacha, la plante avait fleuri parfaitement sans que son maltre y prit garde. Mais un étranger ayant un jour parlé de la beauté de cette fleur, Méhémet la remarqua pour la première fois, et, l'admirant à son tour, il commanda de la mettre en caisse et de la transporter sous le sycomore qui ombrage son kiosque. Le jardinier avant osé objecter que la fleur pouvait en mourir, à cette observation le prince fronca le sourcil. et inra de faire enterrer vif le maladroit qui laisserait périr l'objet de sa soudaine prédilection. Le lendemain le dahlia était soigneusement déposé dans une large caisse à l'ombre du sycomore; mais la fleur à demi fanée penchait languissamment sur sa longue tige. Le jardinier fut amené, étendu sur le sol, et, malgré ses réclamations, il recut d'abord plusieurs coups de courbache. Cependant, comme le patient ne cessait de répéter avec un grand sang-froid qu'on ne pouvait faire obeir les plantes de même que les hommes, il en fut quitte pour une légère bastonnade. Après mure réflexion, le pacha lui envoya même un cadeau pour le dédommager.

Dans le nombre des arbres fruitiers qui lui étaient aussi venus d'Europe, il avait recommandé à ses jardiniers deux ou trois variétés de pruniers. On eu prit grand soin, et l'un d'eux produisit quelques prunes. Le prince, qui avait suivi avec intérêt les développements de ce fruit, avant en la fantaisie d'en goûter tandis qu'il était encore vert, lui trouva deja un goût exquis, et ordonna an directeur du jardin de donner une attention spéciale aux cinq ou six prunes qui restaient. L'arbre fut donc entoure d'un filet pour empécher les oiseaux d'arriver jusqu'à ces fruits précieux, et un gardien dut exercer la plus active surveillance. Malheurensement. un de ces tourbillons si fréquents en Egypte vint fondre sur l'objet de taut de sollicitude, et, la tourmente passée, il resta sur l'arbre.... une seule prunc! Par compensation, sans doute, celle-ci devint si belle qu'elle semblait avoir entièrement absorbé à elle seule tous les sucs destinés à alimenter une récolte abondante. Enfin la prune allait être mure, et depuis auclaue temps le pacha semblait oublier de visiter son jardin. Les jours passaient, et rien n'annoncait une prochaine promenade à Choubra. Le directeur, fort inquiet, en délibéra avec ses subordonnés; il fut décide, à l'unanimité, que la prune avait atteint sa maturité parfaite, et que si on ne la eueillait elle courrait le risque de tomber ou de se gater sur l'arbre. On la detacha donc de la branche, en grande cerémonie ; puis , après l'avoir délicatement enveloppée de duvet de coton, on l'enferma dans une petite boîte, qui fut cachetée et expédiée par un exprés a son Altesse. C'était au temps du ramadan; Méliémet-Ali, légèrement indisposé, prenait ses repas dans son harem. La prune lui fut servie parmi d'autres fruits par un eunuque auquel on n'avait point fait savoir tout le prix qu'elle avait pour son maitre; n'ayant pas été prévenu, le pacha la prit avec une complète inadvertance, et la mangea, sans se douter que c'était une de celles à l'égard desquelles il avait fait de si rigoureuses recommandations.

A quelques jours de là, il se rendit à son jardin, et, tout d'abord, il vint droit au prunier. Plus de prune!.... Avant qu'on ett pu lui donner l'explication de cette disparition desappointante, le pacha fut pris du hoquet convulsif, symptôme de sa plus violente colère. et le directeur du jardin, saisi sur un signe, fut jeté à terre, et bâtonné au pied de l'arbre. Le pauvre homme . parvint enfin à se faire éconter, des témoins furent entendus, et on appela l'eunuque. — Est ce que j'ai mangé une prune? lui cria le pacha du plus loin qu'il l'apercut, - Oui, Altesse; il y a quelques jours qu'au repas du soir je vous en ai servi une. - l'it tu ne m'as pas avertl! - Au geste qui aecompagne ees paroles, l'ennuque comprend son danger, court, s'clance sur le cheval tout harnaché du pacha, et disparait a travers chainns avant qu'on ait ou tenter de s'emparer de lui. Le malheureux se tint caché pendant plusieurs jours; cependant lorsqu'on osa en parler au pacha, il daigna lui faire grace.

Hâtons-nous de le déclarer : si le viceroi a des caprices de despote, il a fait preuve, en plusieurs circonstances, de beaucoup de lovanté, et d'une parfaite noblesse de sentiment. Ainsi il n'a jamais consenti à livrer à la Porte les rebelles réfugiés en grand nombre dans ses États; et même lors de l'insurrection de la Grèce il protégea religiousement les Hellènes qui se trouvaient en Égypte, et les conserva dans leurs emplois. Pourtant ce serait une complète erreur d'inférer de ces démonstrations accidentelles que le pacha ait des notions raisonnees et un amour vrai de l'équité; qu'il se puisse être jamais préoccupé sérieusement de censurer et de faire respecter les droits naturels de l'homme dans ses États, quoi qu'on l'ait beaucoup glorifie d'avoir voulu instanrer pour tous ses sujets indistinctement une législation protectrice, et la tutelle d'une administration régulière de la justice. Le code qui a été promulgué par Méliémet-Ali, il y a quelques années, et dont on a tant vanté la sagesse et la portée libérale, n'a jamais été mis en vigueur; ce fut un sacrifice fait par Zalem-Pacha (1) à sa renominée, aux instigations et à l'exigence de ses prôneurs. Aussi a-t-il été abandonné aussitôt après son adoption, ou si ses dispositions out

 Zalem veut dire oppresseur, tyran, de Zoulm, oppression. Zalem-Pacha est le nom que les fellalis donnent à Mehemel-Ali. 26 été appliquées, cela a été dans de rares occasions, lorsque les intérêts directs ou indirects du pacha n'en devaient point souffrir. A la vérité, il n'en pouvait guère être autrement, à moins que le législateur n'eût eu une trempe de génie et de caractère de heaucoup supérieure à celle qu'il a montrée; il lui eût fallu frapper d'abord, sans hésiter, ses affidés, les soutiens de sa puissance, et s'interdire à lui-même une foule d'iniquités. Le premier coupable qu'enssent atteint les nouveaux statuts cut eté leur principal rédacteur, Moukhtar-Bey, qui, bien qu'élevé en France, n'avait pas perdu les goûts honteux si communs dans son pays, et qui, dix jours apres avoir acheve la fameuse compilation, furieux de rencontrer dans un jeune domestique arabe une résistance inébranlable à ses propositions dissolues, fit impitovablement mourir ce malheureux sous le bâton. Instruit de cette affaire, Zalem-Pacha pensa, comme font encore tous les grands en Égypte, qu'une tête fellah ne vaut pas un cheveu turk. En dépit des prescriptions formelles et rigoureuses de la récente jurisprudence, Moukhtar-Bey en fut quitte pour payer un dieh (rachat ou prix du sang) de 500 piastres, environ 125 francs, somme inférieure à ses appointements d'une journée : on voit qu'à ce taux il pouvait tuer, sans inquiétude pour sa propre peau, plus de trois cent soixante-cing hommes par an; encore cette condamnation n'a-t-clle été peutêtre prononcée que pour la forme, et ne sommes-nous nullement certain qu'on ait veillé à l'exécution de la sentence, et que les parents de la victime soient jamais parvenus à recevoir cette indemnité dérisoire. Ce n'est pas là le seul fait de ce genre que nous pourrions réveler, ils abondent : pour se venger de semblables déconvenues, ou par des motifs tout aussi peu excusables, Selim-Pacha jette un de ses mamelouks à l'eau; Mahou-Bey tue un des siens sous le bâton; Choukry-Effendi en fait autant : tous ces meurtres et bien d'autres crimes restent impunis. Deux ans après la publication de ce code, dans lequel on s'était plu à voir le gage d'une ère d'égalité civile et d'inviolabilité individuelle pour tous les habitants du

pachalik, indigènes ou étrangers, on torturait encore les paysans avec des briques rougies au feu, on les clouait encore par les oreilles, on les déchirait encore à coups de courbache, pour les forcer à payer l'impôt ou les avanies du

pacha mange-peuple (t).

Il faut bien le dire, l'octroi réel d'un régime légal, l'investiture donnée à ses sujets de la faculté de recours à l'autorité souveraine d'une constitution. la soumission du chef du gouvernement et de ses agents à la sanction suprême d'une juridiction inévitable et impartiale, eussent été une gêne eruelle pour le mode usuel de proceder du vice-roi et de son administration. Sans doute il a bien quelque peu mérité le surnom de Zalem dont le peuple lui a fait hommage, n'ayant guere plus rien autre chose à lui offrir dans l'état de misère où il l'a réduit. Sans passer en revue toute la serie des actes tyranniques qui lui a valu cette épithète significative, constatons seulement que rien n'égale l'esprit de fiscalité et de rapine de Méhémet-Ali, et l'iniquité de ses extorsious. Armée, employés, artisans, il voudrait ne payer personne, et s'arrangerait parfaitement d'être servi gratis; les officiers civils et militaires. les soldats, les ouvriers, ont toutes les peines imaginables pour obtenir le règlement de leurs appointements ou de leurs salaires, et rarement ils reçoivent des espèces; dans la majeure partie des cas. ils sont forcés d'accepter des marchandises provenant des fabriques du pacha; et pour se procurer de l'argent l leur faut revendre à perte les objets qui leur ont été comptés à des prix exorbitants. Jamais caissier du trésor auguel est présenté un teskéré (mandat) n'ade numéraire dans ses coffres; il ouvre au reclamant ses magasins, où celui-ci peut choisir, s'il y a du choix, en subissant le tarif. Le créancier auquel il ne convient pas de se charger de debiter les produits des manufactures viceroyales s'adresse à des usuriers, qui lui escomptent son titre avec un rabais considérable sur la valeur nominale, rabais sur lequel le potentat industriel

prélève sans doute une prime pour per-(1) Épithète donnée à un roi par Homère : Δημοδόρος βασιλεύς. Illados A , v. 281.

mettre ce conrtage. Parmi toutes les rubriques ingénieuses inventées par Mehemet-Ali pour obtenir quittance sans bourse delier, un exemple remarquable achèvera de donner une idée nette de sa fécondité en combinaisons financières. Après la prise de Saint-Jeand'Acre par les Europeens, Ibrahim-Pacha, voyant l'impossibilité de garder la Syrie plus longtemps, envoya l'ordre a tous les corps de troupes d'effectuer leur retraite vers l'Égypte, et de détruire en partant tout ce qui ponrrait servir contre eux. Les fortifications et les poudrières furent démolies, les tentes furent brûlées, les canons encloues, et tout le matériel dont les magasins étaient approvisionnés fut mis en pièces; on alla même jusqu'à briser les fusils et les sabres des soldats qui mouraient en route, afin de ne fournir aucune arme à l'ennemi, qui se grossissait chaque jour de tous les mécontents. A l'arrivée de l'armée au Kaire, on fit le compte minutieux de la perte occasionnée par l'exécution de cette mesure, impérieusement imposée aux Egyptiens par leurs chefs, et l'on trouva qu'elle se montait à six mois de la solde des débris de l'armée vaincue qui venait d'essuver tant de fatigue et de souffrance; cette enquête était assez légitime, mais ce qu'il y eut d'odieux, d'incroyable, c'est ce qui nous reste à divulguer, ce que le rapprochement des chiffres a déjà fait soupconner peut-être : on voulait retenir cette somme aux soldats survivants, et il fallut d'énergiques protestations de la part de Soliman-Pacha pour vainere l'obstination de Méhémet-Ali, et le faire renoncer à sa singulière détermination. Le pacha finit par comprendre, non sans peine, qu'il était au moins imprudent d'irriter, par une conliscation abusive, une armée dont son sort pouvait encore dependre d'un instant à l'autre. Il nous semble evident que l'institution sincère et l'existence respectée d'une sauvegarde omnipotente du faible et de l'opprimé sont incompatibles de tout point avec de semblables inclinations. Au surplus, si l'on avait eu l'intention lovale de faire le bien , d'affranchir et de rendre heureux les infortunes serfs de l'Égypte, il n'était nullement nécessaire d'étudier, d'imiter la morale et les oréceptes de l'Occident: la vertu du Koran suffisati à a choese; il un s'agissait que de se conformer strictment aux commandements et aux arrêts du procompleta et précis du livre sacré, il en ext qui sigmaistent et châtient l'accapareiment et le monopole, à peu preix à l'egal du vol. Mais Meliemet-All siemble avoir puisé des inspirations plus efficaces dans in maxime arabe : la peuple et aux les des la commande de l'entre de l'entre de faut le fouler et l'erraser pour en tirer « de l'huile. »

Puisque nous sommes sur ce sujet, et que nous avons consigné ici la malédietion qui résonne sans cesse sur les lèvres des fellahs, nous ne pouvons nous dispenser d'entrer dans quelques explications sur un fait auquel on a donné beaucoup d'importance et de retentissement dans son temps, et qui, de prime aspect, renferme une infirmation directe et imposante de la preuve par nous alléguée d'un anatheme genéralement fulminé à l'endroit du pacha : nous voulons parler de la démarche solennelle tentée unanimement et spontanément par les Égyptiens auprès de la Sublime-Porte, pour conjurer la déposition de leur gouverneur. Voici les movens rapides et efficaces par lesquels s'est opérée cette conversion manifeste de la disposition des esprits : au milieu de novembre 1840, le vice-roi convoqua au Kaire les nazers et les cheikhs de tous les districts de l'Egypte. On se réunit à la citadelle, et Hussein-Pacha, à qui avait été confiée la haute mission de présider ce conseil, parla éloquemment de la nécessité d'introduire des réformes dans l'administration des provinces alin de soulager le peuple, et fit briller aux yeux de ses auditeurs une superbe perspective; après ce ravissant discours, il prit avec complaisance l'avis de chacun d'eux, écouta toutes les demandes et réclamations, et distribua magnifiquement des promesses; puis, feignant d'être forcé de partir precipitammeut par la réception d'une lettre du vice-roi, il pria les nazers et les cheikhs d'apposer de suite leurs sceaux au bas d'une feuille de papier qu'il prenait l'engagement de remplir du procèsverbal de leur conférence, en relatant fidèlement ce qui s'v était passé. Aucun des assistants n'osa refuser, et l'honnête pacha perpetra une innocente substitution; il rédigea sur le blanc seing une supplique du peuple égyptien au sultan Abd-ul-Medjid pour sofliciter le maintien de Méliemet-Ali dans le pachalik d'Egypte. Trompés par quelque autre ruse, ou séduits d'une facon quelconque, les oulémas du Kaire dressèrent une requête dans le même but. On voit, par nos éclaircissements irréfutables, quelle foi il faut ajouter à ces tendres et louangeuses pétitions, à l'aide desquelles on a exploité audaciensement l'admiration et la sympathie crédules de bien des gens.

Le vice-roi observe les rites de l'islamisme, mais il n'est point fanatique, et il a toujours montré une grande tolérance pour tous les cultes. Il est le premier souverain musulman qui ait su faire respecter les chrétiens dans son empire, qui les ait traités avec confiance, et qui leur ait donné des titres et des commandements. - En bravant ainsi les préjugés du peuple et l'inévitable jalousie des grands, Méhémet-Ali a déployé un véritable courage et fait montre d'un esprit plein de droiture. A proprement parler, du reste, Méhémet-Ali-ne semble guère se soncier d'être rangé au nombre des zélés islamistes, de mériter la sainte épithète de moumenine, ou vrai croyant. Rien n'atteste en lui la conviction profonde de la précellence absolue de la foi mahométane sur les autres ; gnelques traits de sa vie nous ont paru des indices suffisants pour asseoir cette opinion, et serviront probablement à la instifier. Au mépris du Koran et de toutes ses lois divines, le pacha fit deux on trois fois saisir, à la fin de leur pèlerinage, tous les pieux Arabes qui s'étaient rendus à la Mekke pour accomplir ce devoir solennel et indispensable, et compléta, de cette manière, les régiments du Hedjaz décimés par la guerre. A l'époque accoutumée de la crue du Nil, en 1825, comme les eaux n'étaient point arrivées à la hauteur ordinaire, Méhémet-Ali, avant ordonné des prières dans toutes les mosquées, engagea aussi publiquement les chefs des autres cultes professes en Egypte, à faire prier pour obtenir de Dien ce bienfait commun. . De tant « de religions, » disait-il dans cette cir« qu'il n'en fût pas une seule Ironne. » Ce prince, avec beaucoup de facul-

constance, « il serait bien malheureux tés remarquables, possède les vertus de l'homme privé. Il est bon père, ami sûr, et, chose rare parmi les princes asiatiques, sa sobriété est extrême, et ses mœurs sont assez pures. Une grande sensibilité lui donne quelque chose de touchant, et lui concilie facilement l'affection de ceux qui l'environnent. La mort de ses enfants l'a profondément affecte; pendant longtemps on pouvait suivre sur le visage du père inconsolable la trace d'une grande douleur; et la perte de ses compagnons d'armes lui a souvent fait verser des pleurs sincères. Plusieurs de ses camarades de jeunesse ont été associés à sa fortune, et se sont élevés et enrichis par ses faveurs; ses compatriotes ont toujours trouvé près de lus un accueil bienveillant et généreux. La terre natale est restée chère à ses souven rs, et il a souventtémoigné son affection et son intérêt pour les lieux où s'est passée son enfance : les habitants indigenes de Cavala sont, dit on, exempts de tous impôts, Méhémet-Ali les payant annuellement au tré-sor impérial. On rapporte aussi qu'il a donné l'ordre de conserver soigneusement sa maison paternelle et de n'y faire aucun chaugement; il a encore des parents qui y vivent, comblés de ses bienfaits. Soit par une faiblesse commune à beau-

coup d'hommes sur le retour, soit par calcul, le pacha aime à se dire plus âgé qu'il ne l'est réellement, afin de faire remarquer la vigueur qui lui reste encore. En 1836 il se donnait soixante-treize ans, ce qui ferait remonter sa naissance à l'année 1763, tandis qu'il est né en 1768 ou 1769.

Il serait complétement oiseux de parler de ses vertus guerrières ; la haute position qu'il s'est faite en dit assez à cet égard. Nous ajouterons seulement que dans sa vie privée il a souvent poussé le courage jusqu'à la témérité. Il y a quatre ou cinq ans à peine qu'on l'a vu entreprendre sur un dromadaire de longs et périlleux voyages au milieu du désert, et braver les écueils du Nil, pour se rendre à Fazoglon, c'est-à-dire à

six cents lieues de sa capitale. Exempt des préjugés mahométans, et partisan des innovations, le pacha s'enquiert heaucoup des nations del Europe, qu'il mine avec une certaine affectation, unéme dans leurs erreurs. Mais, majare cette ±/nomanie, sa patrie exerce encore une certaine influence sur ses penses est sa conduite. Il parle avec entines ses est sa conduite. Il parle avec entines sisseme de la Macedoine, d'Alexandre, son heros faou et des Publemes, Onche no monte de la monte de la monte de la viel d'Alexandre, un peu de la unione famille. Eutrulant un peur abonte ru trait de la viel d'Alexandre, il s'écria avec orgueil : e L'e moi aussi je sois de Philible (1). » Na en d'aussi gios de Philible (1). » Na

(1) C'est ainsi que les Tures appellent la stacédoine, du nom de Philippe, perr d'Alexandre. Nous terminons ces détails relatifs au pacha par quelques renseignements qui nous ont para mériter d'être mis sous les yeux du terleur. Voici la formule des titres qu'il prend en lête

de ses actes officiels :

« Son Altesse, le doué de grandeur, de puis« sance, de victoire, de conquête, d'intelli-

« sance, de victoire, de conquête, d'intelligence, Mohammed-Ali-Pacha; que Dieu protège ses jours, et déploie dans la bataille ses étendards! »

En regard de cet échantilion de style emphatique, parfailement conforme aux traditions de la superbe orientale, vient nécessairement se placer la description du sceau de l'ileu-

reux parvenu.

Au crottre de ca secou, le possesseur est désigné en ces fermes : « Céul qui se fie sur Dien, « l'assisté Mohammed-Ali son esclave. » Dans le cercle extérieur, qui sert de bordure. « Dans le cercle extérieur, qui sert de bordure, on lit deux vers qui signifient : « Céul dont le recours est dans l'apôtre de Dieu, ful-li saisl » par le llon dans sa tanière, est sans crainte. « Cette devise est limitée du Borda, poéme à

Liverpool ont fait frapper des médalies en nr. en argent, et en bronze, en l'honneur de Moen argent, et en bronze, en l'honneur de Mo-

Liverpool off that trapper des meanines en in; on argent, et en bronze, en Fhonneur de Mohammed-Ali, Elles portent, d'un côté, Feffigie qui lui donne un air Ignoble et féroce ; on et qui lui donne un air Ignoble et féroce ; on et deux palmes, dont les tiges sont nouées ensemble à leur naissance, eucadrent l'inscription suivante :

TO THE FRIEND
OF SCIENCE, COMMERCE,
AND ORDER, WHO PROTECTED
THE SUBJECTS AND PROPERTY
OF ADVERSE POWERS,
AND KEFT OPEN
THE OVELLAND ROUTE
TO INDIA.
1840.

En voiel la traduction littérale :

A l'ami

de la science, du commerce
et de l'ordre, qui protégea
les sujets et les propriées
des puissances antagonistes,
et maintilibre

la route par terre de l'Inde. poléan est l'objet de son admiration; pourtant le Macchoine l'emporte peutêtre encore dans son esprit; a cause du prestige de l'espece de cultu de famille dont nous avons fait mention. Les vies dont nous avons fait mention. Les vies respective de l'especial de l'especial de l'especial dont nous avons fait mention. Les vies cieuses, l'ajoute è, par suite d'un singulier ménance d'sières leroriques et astucieuses, il ajoute à ce sujet de méditations la lecture du Prince de Machiavel, dont il s'ait faite une traduction pour son usage. On assure que, à l'exemple que d'especial de l'especial de l'especial per d'errie seu tenoires, et que, quasad ge d'errie seu tenoires, et que, quasad

La bizare lide do est hommage membur ou interesse citals dans les cereusus des speculateurs intlanniques au noment même ou la beand'acre, ou les nenrées dipontalques à lune politique rejoite et arnabissante transacteur journemente l'explosition du viecer, c'ette lede quarremente l'explosition du viecer, c'ette lede pour respectation de la commandation saions de Londres, et souler et dans tous et a journaux de la pretide abion une tempes de sarcoums et de quotificest trafiques de villes commettes de la contrate de la commentation de villes contraties on anticiera trafiques de villes de la contratiera de la contratiera de la contratiera por la contratiera portatiera por la contratiera portatiera p

A la moire époque, dans de récronationes non moires d'eniges, junique d'aute nature non moires d'eniges, junique d'aute nature de la comme del comme de la comme de la comme de la comme del comme de la comme del comme de la comme del comme de la comme de la comme de la comme del comme del comme de la comme del comme d

IL SAIT DÉVENDRE AVEC NOBLESSE L'HONNEUR

DE 50X PAYS. Sur la lame du cimeterre il y a en françala et en arabe :

NEZIB , 1839.

Nous n'entrerous dans aueune réflexion mobive, n'i sur l'intempelité de la hémonstration, ni sur le ridique dus expressions employées dans la phrase elogicime; mons ferons seulement remarquer que la formule — hommeur du pays.— n'a pas d'equivalent dans IItitione arabe; cette pensée, ce sentiment, chers à l'Octifen), sont complétement vides de seus et mits pour les Intelligences et les âmes orientales, il a un moment de loisir, il dicte à sonkateb (secrétaire) une relation des événements de sa vie agitée, version qui sera seulement connue après sa mort.

Au nombre des incidents secrets de sa carrière aventureuse, il en est un des plus intéressants sur lequel l'avenir nous apportera peut-étre quelques révélations de sa part à défant d'autres, et dont nous dirons icl quelques mots, sous forme d'anecdote, sans rien affirmer. A l'époque de la prise d'Alger, on racontait, à Alexandrie, que le gouvernement français, ne voulant point conserver sa conquête. mais seulement punir l'insolence du dey et détruire la piraterie, avait offert a Méhémet-Ali de lui céder cette province importante s'il voulait paver les frais de la guerre et donner au commerce de nos nationaux toutes sortes de priviléges et avantages; la mission de M. Bois-le-Comte n'avait pas, prétendait-on, d'autre objet; et, selon quelques personnes qui passaient pour bien informées, le pacha avait accepté et commencait déja ses préparatifs quand la révolution de 1830 est arrivée. Cet événement seul a-t-il rompu de fait toutes les négociations, ou d'autres causes ont-elles fait manquer plus tard ces combinaisons politiques? Ce sont là des questions d'histoire diplomatique qu'il ne nous appartient pas de résoudre. Il n'est pas d'homme qui ait été jugé plus diversement que Mehémét-Ali-

plus diversement que Mehémét-Ali-Les uns ont vue nlui un nouveau Ptolémée-Philadelphe, un héros dont le règne a regéneré et civilisé l'Egypte; les autres en ont fait un aventurier habile, qui s'est occupé de parvenir au pouvoir dans un but exclusif de domination, et d'exploiter son pachalik dans un intérêt tout personnel.

Mais, quoi qu'il en soit de ces opinions contradictoires, c'est mauifestement, tout le monde doit le reconnaître, à une grande force de conception, à une persévance rare, à un esprit de conduite parfaitement entendu, à un tact profond, à une énergie puissante, qu'il a dû sa fortune et sa réputation.

Méhémet-Ali est évidemment un homne supérieur. A-t-il vraiment eu pour but le bonheur et la gloire de l'Égypte, ou n'a-t-il agi que par l'incitation d'un vain amour de célébrité, ou d'une ambition sans mesure? Enfin un gouvernement réparateur a-t-il succédé à la tyrannie des mamelouks? Telles sont les questions que cette grande existence soulève, et sur lesquelles nous técherons de jeter quelque clarté.

accierous de jeter quedque étarte. C'est à tort qu'on dit l'Egypte civilisée, elle ne peut l'être si subitement. La civilisation est le produit d'une série d'opérations successives, elle ne peut s'improviser en un quart de siècle; et si l'on n'envisage que les résultats, la civilisation engendre un bien-être dont l'Egypte est malheureusement loin de jouir.

Il est vrai que pour introduire ses innovations Méhémet-Ali a dû ménager les habitudes, les superstitions, les préjuges, maladies semblables à ces vers rongeurs de la Guinée dont la main la plus habile peut seulement, à la longue, effectuer l'extirpation, et qu'il a mis dans son œuvre autant de patience que d'adresse; il est vrai que la ialousie ombrageuse du sultan lui a suscité des obstacles presque insurmontables, qu'il lui a fallu poursuivre son œuvre en levant des armées et des contributions hors de proportion avec les ressources normales de ses domaines, et organiser le pays en appauvrissant les provinces pour des guerres où il n'avait à recueillir que de la gloire. -Etrange moyen de civilisation! Il a pressuré si violemment l'Égypte, qu'il l'a épuisée, et poursuivi l'Egyptien avec tant de rigueur pour en fairc un soldat, que les villages se depemplaient à l'approche des recruteurs! Mais, au mil ieu de tant de difficultés, le fond de la pensée du grand pacha n'a été ni le soulagement des infortunes du peuple, ni la réforme des abus qui l'avaient avili, ni l'éducation d'une nouvelle race moins

abjecte et plus intelligente.

Il a créé des guerriers qui ont vaincu
les Wahabys et les Osmanlis; il a forme
des matelois, des constructeurs, des
ouvriers; clevé des arsenaux, des maunfactures, des écoles; mais le fellah
est-il aujourd'hui plus propre, mieunourri, plus moral, plus instruit? Il
a manié de grands capitaux; mais
comment les a-t-il obteuss? Rien n'a
étérespecté: successiondes mamelouks,
mosquées, ouands, propriétés particu-

lières, il a tout usurpé sans distinction. Maître absolu de la fertile vallee du Nil. il en a modifié la culture, il en a régi la pavigation dans le seul but d'augmenter ses propres revenus. A l'accaparement des terres, il a joint le monopole de l'industrie et du commerce; il est devenu l'unique propriétaire, l'unique manufacturier, l'unique marchand, et de cet imniense pouvoir il n'est ressorti qu'une splendeur personnelle, et il n'en a pas tiré quelque grande et eslicace mesure contre la misere et l'ignorance de son peuple. Même dans l'intérêt des établissements qu'il fondait, militaires, marins, ou manufacturiers, il n'a point agi avec une prévoyance vraiment perspicace, puisqu'il n'a point fait d'élèves en assez grand nombre pour les coutinuer après sa mort. Des ouvriers ont été appeles d'Europe par Mchémet-Ali; ils sont venus construire des vaisseaux, diriger des ateliers de tout genre; cependant la chose importante a été néligée : ils ont faconné très-peu d'ouvriers aptes à les remplacer.

Les écoles ont été instituées dans un but purement militaire, et il en est sorti peu de sujets capables. Comment pouvait-on espérer le contraire? Il n'existait pas d'éléments préparatoires, et il fallait élever d'emblée jusqu'à la science des êtres dont l'intelligence n'avait pas même recu cette culture primordiale qui dans nos contrées se transmet d'une génération à l'autre pour ainsi dire avec la vie. Faire des médecins, des ingénieurs, etc., avec des adolescents qui nonseulement n'avaient pas acquis les connaissances nombreuses, abstraites, les predispositions propices conférées par l'enseignement préliminaire sous l'empire duquel croissent les facultés du jeune âge dans les familles éclairées, lot infaillible des enfants des hautes classes, mais qui même n'avaient jamais soupconne les plus simples notions devenues communes à ceux des classes inférieures et supérieures parmi les nations avancées de l'Occident; - développer immédiatement des entendements novices, tout a fait étrangers aux divers degrés d'initiations originelles que le labeur successif du temps laisse planer et rénand sans cesse dans l'atmosphère des sociétés lentement policées, et qui v

paraissent comme des idées innées chez l'individu auquel il échoit de la respirer dès sa naissance! - Une conception aussi téméraire ne pouvait aboutir qu'à un avortement. Dépourvu lui-même de toute education première, Méliémet-Ali, trompé par son exemple et par l'instinct du despotisme, semble avoir pense qu'il pouvait susciter des savants, comme il avait vu surgir des soldats, par la seule force de sa volonte; tandis qu'en suivant l'ordre naturel, il eut pu, tout au plus, à l'aide de méthodes appropriées et de directions sagaces empruntées aux peuples sur lesqueis il voulait modeler le sien, préparer pour son lils une élite de population apte à comprendre la théorie et a essaver de la mettre en pratique. Du reste, il fait si peu de cas de l'instruction, ou du moins de ses colléges, qu'il a pris quelques-uns des élèves de l'école de cavalerie pour les incorporer parmi ses domestiques; en 1840 il a choisi dans l'école des langues trois des meilleurs élèves pour les appeler aux fonctions de cuisinier sous la direction du maîtrequeux français de son palais. Méhemet-Ali n'a point songé à rendre

possible l'affranchissement de cette race arabe dont il a dédaigné la langue et qu'il a toujours méprisée. Il n'a de faveurs que pour les étrangers, turcs ou chrétiens; ce sont eux qui jouissent tandis que l'indigène travaille. Dans l'armée, ce sont les Osmanlis et leurs esclaves qui ont tous les grades; il en est de même dans les emplois publics; les Arabes, parias de l'État, sont le perpétuel jouet des agents de l'administration, tout-puissants contre des hommes ignorants et sans appui, dont ils n'ont à redouter ni les plaintes ni le ressentiment. Ainsi, à l'aide de faux poids et de fausses mesures, on trompe l'agriculteur sur la quantité des produits de sa terre. Au moment de la vente, le fellah n'a jamais recueilli que du coton de troisième qualité. En outre, une foule d'employés peuvent lui faire de fréquentes demandes d'argent; s'il refuse, il a la bastonnade; et s'il se soumet, le courbache est encore là pour lui en faire donner davantage. Emploiet-on un paysan à une corvée, au lien de le payer, on lui dit que son village doit au gonvernement; c'est la loi de

solidarité; on si on le paye, c'est avec de faux leskérés. Méhémet-Ali a sous le rapport du génie liseal quelques traits de ressemblance avec Philippe le Bel.

Le mauvais état des finances de l'Egypte n'est pas uniquement le résultat des longues et nombreuses guerres, la plupart déterminées par la nécessité : des changements mal compris, des entreprises imparfaitement appréciées ou combinées avec trop de légéreté, les vices de l'administration, la mauvaise foi des employés, et l'exagération de leurs appointements, sont autant de causes destructrices de la fortune publique, autant d'obstacles à la prospérité du pays, qui ont joint leurs pernicieux efféts aux lléaux de la guerre, et qui continuent l'œuvre de ruine durant la paix.

Plus une année est abondante, plus la misère du peuple est grande, parce que Mehémet-Ali entame alors de plus vastes opérations. Par exemple, en 1829 le peuple mourait de faim tandis que des montagnes de grains destinées aux spéculations du pacha germaient sous les yeux des malheureux Arabes, sans qu'on leur permît même d'en acheter. Content d'avoir fait retentir son nom dans les feuilles européennes, d'avoir soumis les peuples qui l'entourent et fait tremhler le grand seigneur au milieu de Stamboul, Méhémet-Ali a trouvé sa mission assez grande, et ne s'est occupé de la prospérité de l'Égypte que d'une manière secondaire et pour procurer à son ambition les movens de se satisfaire. Ou plutôt, Méliémet-Ali, homme providentiel, n'a pas cu la parfaite conscience de ses actions et de leur portée; il est venu porter un coup à l'édifice oriental, et, prenant les quelques pierres qui en sont tombées, il a bâti à la hâte une habitation sans durée, à la place où le véritable architecte élèverà

le nouveau monument.

Toute sa conduite porte ce cachet
d'action temporaire et égoiste, en
même temps qu'une sorte d'empreinte
fatale d'inspiration. Il n'a point protégé
fagrieuture, étendu et unitiplié les
irrigations; l'espoir du lucre semble seul
l'avoir engagé a donner à l'Orient l'utile exemple des procédés européens
dans la culture et l'industries et expon-

dant on se denande comment le soldat macédonien a embrassé cette voie nouvelle, et comment cet esprit inculte a pénétré l'urgence de chercher hors de la routine des ressources et de la grandeur.

deur. On voit dans tous les actes de sa vie le prince avide de gloire, et nulle part le législateur jetant les fondements d'un bien-être qui doit lui survivre; nulle part le régénérateur qui s'occupe de la justice, qui forme des citoyens aux travaux bienfaisants de la paix, comme aux redoutables exercices de la guerre : qui leur inculque le sentiment de la patrie et s'efforce de la leur rendre chère. Il travaille sans but d'avenir; son gouvernement tout autograte ne preud que de lui sa force et sa majeste; ses successeurs, s'ils ne l'ont point compris. reprendront la vieille routine orientale, et le pays retombera dans son ancienne barbarie, à moins que, parmi ces germes lancés au hasard, quelqu'un ne soit tombé dans une bonne terre, et que, se propageant par sa propre vertu, il ne couvre de moissons nouvelles de seiences et de richesses le sol aujourd'hui

aride de l'antique et célèbre Egypte. Pour agir d'une manière homogène et logique il eût fallu qu'avant de rendre l'Égypte conquérante, Méhémet-Ali la rendit commercante, agricole, heureuse. Inspirer à ses sujets l'amour des lois, de l'ordre et du bien public; leur donner confiance dans ses innovations, pour les leur faire aimer, au lieu de les leur imposer par la violence quand le souverain v rencontrait un avantage personnel et immédiat, tel était le programme de l'œuvre complète. Il fallait convaincre et nou contraindre, employer la force intellectuelle, et non la force brutale. Il fallait enfin élever ce troupean d'esclaves au rang de peuple. Les hauts emplois devaient être donnés non pas d'après de puériles prédilections, non pas à l'intrigue ou à la fantaisie, mais bien aux services réels et au mérite; et l'on pourra toujours reprocher à Mehemet-Ali d'avoir nommé ses favoris aux premières dignités de l'État, sans s'inquieter d'examiner s'ils présentaient des garanties de capacité et d'expérience. On lui reprochera aussi d'avoir enrichi les grands, et d'avoir entretenu



## MONUMENTOS ARABES DE LA SPILITA MONUMENTS ARABETTE IN STREET



par une générosité mal placée une sorte d'aristocratie intruse, dont les privilèges et les caprices dérègles ajoutent encore à l'oppression du peuple. Ces étrangers, chrètiens ou musul-

mans, préférés sans cesse à la race arabe, et enrichis à ses dépens, sont detestes de la nation, qu'ils ont neanmoins servie; et les institutions qui devaient renouveler la face du pays, et lui donner dans le monde politique une place honorable, sont devenues odieuses à ceux même dont elles pouvaient être l'orgueil. Au lieu d'éveiller chez des êtres dégradés par une longue et terrible servitude quelque lueur d'amour de la patrie, en leur donnant l'espoir d'un sort meilleur, de faire naiire l'émulation parmi eux, au moyen de recompenses graduées, de les inciter au travail et à l'étude par le désir de la liberté, il les a laissés dans leur léthargie, et s'est servi d'eux comme d'instruntents machinaux, sans songer qu'un des plus brillants rayons de sa gloire aurait été d'en faire des hommes.

Le nacha fut des l'abord force de recourir aux Francs, pour mener son entreprise à bonne fin, et il a admis, sans choix et sans distinction, tous ceux qui se presentèrent. Les premiers durent être les meilleurs; il y avait alors antour de Mehemet-Ali un prestige qui lui attira quelques hommes de cœur et de talent; puis bieutot s'abattit sur l'Egypte une nuee d'intrigants cherchant pâture : le prince fut trompé, indignement dupé, et, devenu defiant, il enveloppa tous les Francs sous la même réprobation, comme il les avait entoures d'une même predisposition bienveillante. Du reste, il faut bien l'avouer, les Francs ne viennent en Egypte que poussés par l'amour du lucre, ou par le besoin d'echapper à la vindicte de leur patrie. Nul n'a pour but la cause du progrès et des lumières, nul ne sent avant tout le désir de faire le bien et d'être utile. Aussi, apres un sejour plus ou moins prospère pour eux. ils quittent cette terre hospitalière, chargés de la malédiction d'un peuple dont ils ne sont pas les oppresseurs les moins actifs, Il est honteux de voir le peu que les Européens ont fait depuis vingt aus que le grand-pacha les emploie,

grand-pacha les emploie. En 1836 Méhémet-Ali disait au di-3° Livraison. (ÉGYPTE MODERNE.)

van de Kéneh. . De tous les Européens qui ont travaillé pour moi trois seulement m'ont rendu de grands services : Soliman-Pacha (Sève), Cerisy-Bey et Clot-Bey, Ces Français sont les premiers Francs que j'ai connus, et ils ont toujours verifié la haute opinion que j'avais concue d'eux lors de l'expédition de Bonaparte. » Ces paroles n'étaient point une flatterie de circonstance; il n'y avait à ce moment dans le divan que le prince Puckler Muskaw, un colonel russe, M. Campbell, consulanglais, et les gouverneurs de Keneh et d'Esneh. Malgré le fondement trop réel que peut avoir la prévention du pacha contre les Francs, le peu de considération et d'égards qu'il leur témoigne depuis longtemps, la défaveur blessante qui accompagne leurs moindres démarches, le discrédit auquel ils ne peuvent échapper que difficilement, quoi qu'ils fassent et quels qu'ils soient, ont eu les plus fâcheux résultats. Dans la campagne de Syrie, Méhémet-Ali a vu s'effectuer de nombreuses défections, nonseulement parmi les Tures, mais même parmi les Francs. Delcaretto, ingé-nieur italien, qui avait fortilié Saint-Jean-d'Acre depuis que cette ville était tombée entre les mains d'Ibrahim, passa le premier à bord de la flotte anglaise. pour communiquer le plan de la place et diriger le feu (t). Un Anglais, M. Bretell, ingénieur des mines, se rendit coupable d'une pareille trahison. Pendant six ans il avait parcouru la Syrie aux frais du gouvernement égyptien; il connaissait parfaitement les dispositions des diverses parties de la population, et le fort et le faible de chaque localité. A la nouvelle d'un projet de coalition européenne contre l'homme dont il avait accepté des bienfaits et possedé la contiance, M. Bretell eut l'infamie de passer en Angleterre pour donner les renseignements nécessaires au

(1) Nous devons rappeter lei qu'un Ingénieur napolitain nomme Corretto resta tongiemps au service Atli, pacha de Janina, qui, un jour, sar la revisitain de quelque turgitude, corretto y demora quelques annotes, que ner coursa in liberte qu'on 1818. L'identilé de non conduit à penier que cels le meme individus, qui sans denie viat pius tard en Egypte probler et la la miller.

soulèvement de la Syrie et à la conduite des opérations militaires dans cette contrée. Les Français n'ont point perpétre de félonies semblables; tous ont suivi l'honorable exemple donné par Soliman-Pacha, et sont restés incbrantablement fidèles à la cause qu'ils avaient embrassée. Mais ils sont néanmoins atteints par la commune disgrâce des Européens. Ils n'ont plus de chances de fortune, ils ne peuvent guère parvenir à un poste de confiance, et faire quelque chose de grand et de fructueux pour les intérêts actuels ou futurs du pachalik. A l'exception d'un ou deux peut-être, ceux qui y conservent une fonction ne sont que des courtisans, qui songent uniquement à s'enrichir en profitant des eirconstances, et qui exploitent tous les désordres et les abus, sans se mettre en peine de rien redresser ni améliorer.

Encouragées par le gouvernement, protégées par des institutions, l'Ogriculture et l'industrie pouvaient devair deux sources fécondes de fortune et de bonbeur pour l'Égypte; mais sacrifiées aux intérêts militaires, monopolisées dans l'unique intérêt du pscha, elles viout rien gaga à une activité plus apparente que réelle; leur essor et leur developement se sont promptement

arrétés

En résumé, une tentative gigantesque a été faite; et malgré toutes les circonstances favorables, n'étant pas fondée sur une expérience suffisante, elle a . comme un avortement terrible, produit de violentes souffrances et un immense épuisement. Debout sur les ruines d'une œuvre qui semblait se préparer pour des siècles, Méhémet-Alia. selon toute apparence, accompli désormais sa tâche, et, vivant encore, assiste au jugement de la posterité. Le bien qu'il a fait, placé dans un jour éclatant, a targement recueilli sa récompense; le bien qu'il eut ou faire a parlé aussi bautement; et l'exigence du monde civilisé est d'autant plus sévère qu'il a pris part aux luttes, et engagé son honneur à la chute ou au succes du grand-pacha. Quelques années de repos ont calmé les passions haineuses, ou, s'il en existe encore, l'aspect de ce vieillard, que la tombe attend chaque jour, doit y faire un juste contre-poids. Devenue inpartiale

par l'équilibre d'intérêts contraires, l'Europe appelle aujourd'hui devant soi cette vaste carrière, comme l'antique Égypte évoquait à ses pieds l'ombre tremblante de ses rois; en mesurant les moyens et le but, les efforts et les résultats, les obstacles et la réussite, elle comprend qu'une position éloignée a trompé l'optique des spectateurs, et que, faute d'initiation au véritable état des choses, des actions ont paru sublimes ou odieuses, lorsqu'elles étaient uniquement des élans irréfléchis, ou des necessités subies à grands regrets peutêtre; elle voit que mille ambitions êtran-gères de peuples et d'hommes se sont abritées sous cette existence, la troublant fréquemnient à leur profit, et entravant toujours sa marche régulière: et elle juge que si dans ce retentissement et cet eclat il s'est trouvé beaucoup d'échos et de reflets, il y avait pourtant au fond une voix et une lumicre; c'est pourquoi elle dit : « Ce n'est point une grande gloire, mais c'est une belle célébrité! »

La traduction du Hatti-Chérif du 21 zelhedji 1256 (13 février 1841), pièce officielle, donnera des renseignements précieux sur la véritable position de Méhémet-Ali en face de la Sublime-Porte, tant pour le passé que pour le

## LATTE CUMPT

present.

De Sa Hautesse, qui confère à Méhémet-Ali l'hérédité du gouvernement de l'Égypte, en le soumettant à certaines conditions.

Mon vizir, j'ai vu avec salisfaction les preuves de soumission que vous venez de donner, ainsi que vos prolestations de fidélité, et vos assurances de dévouement envers mon augusto personne et pour les injerêts de ma Sublime-Porte. Voire longue expérience et la connaissance des affaires du pays placé depuis longtemps sous votre administration ne me laissent pas douter que vous saurez, par le zele et la prudence que vous apporterez dans ce même gouvernement, acquerir de nouveaux droits à ma bienveillance et à ma confiauce en vous; et qu'en même temps, reconnaissant le prix de mes bienfaits, vous tácherez de transmettre à vos descendants ces qualités qui vous distinguent. - Sur cette consideration, je me suis décidé à vous confirmer dans le gouvernement de l'Égypte, d'après les limites tracées sur la carte qui vous est envoyée par mon grand-vizir, et à vous conferer, en outre, la prérogative de l'hérédité de ce gouvernement, sous les conditioes suivantes ;

1. Lorsque le gouvernement de l'Egypte sera deut de voir de la confid à celui de vos enfants mâtes que je choisirai, et le même mode de succession s'appliquera aux enfants unales dece derure, et ansi de suite. Dans le cas ou voire lignée masculine viendrait à s'éteindre, les enfants mâtes issue des femmes de votre famille ne pourront avoir aucun droit à la succession.

 Celui de vos fils qui sera choisi pour vous succèder dans le gouvernement de l'Égypte devra se rendre à Constantinople pour y recevoir l'investiture,

3. La prerogative de l'hérédité conferée au gonverneur de l'Égypte ne lui donners aucun rang on titre supérieur à celui des autres vizirs, ni aucun droit de préséance, et il sera traité parfaitement sur le même pied que ses

collegues.

4. Les dispositions de mon hatti-chérif de Gulhané, ainsi que les lois administratives en vigueur ou à créer dans mon empire, et tons les traités conclus ou qui pourront se conclure avec les puissances amies, seront également exécutés en Égypte.

5. Tous les impâts doil cette province se trouvera grevée serout perçus en mon nom; et pour que les habitants de l'Égyple, qui font partie des sujets de ms Sublime-Porte, se soient pas esposés à des avanies et à des perceptions irrégulières, les dimes, droits et autres impôts y seront réglés d'après le système suivi dans le reste de l'empire.

6. Le quart des revenus, des droits de donane, dines et sutres impôts en Egypte, sera prelèvé sans aucune déduction, et versé au tresor de nas Sublime Porte. Les trois autres quarts serviront à convir les frais de perception, de l'administration civile et militaire, et de l'entretien du gouverneur, aioni qu'à payre le lié que l'Égypte doit envoyer chaque année aux villes saintes de la Mecque et de Médine.

7. Le tribut ci-dessus, dù par le gonverneur

de l'Égypte, et le mode de payement, dureront einq ans, à dater de l'an 1257 (22 février 1842). Ils pourront, par la suite, être règlès d'una autre manière plus convensble à la situation future de l'Égypte, ou à la nature de nouvelles circonstances.

8. Comme il est du devoir de ma Sublime-Porte de connaître le montato annuel des revenus et la naniere de percevoir la dime et les autres impôts, et comme cet objet axiga une commission de surreillance et de controle dans cette province, on y avisera ultérieurement d'après ma volonté impériale.

ment da pres ma volocite imperate.

9. Le reglement si important des monnaies deram têre fatê par ma Sublime-Porte,
de maniere à ne plus admettre aucure variation de la plus de la comparation de la comparation de la comparation de la comparadere permit de l'arpare en mou nom en
Egypte, derront être casciement semblables à
celles qui sortent de la monnaie impériale de
Constantinople, soit pour le titre, soit pour
la forme et le module,

50. En temps de paix, dix-buix mille hommes de troupes suffisent à la garde intérieure de l'Égypte; co nombre ne pourra être dépassé. Cependant, comme les forces gegrétemes sont destinées à la défense de la Sallime-Porte, non moins que les autres forces de l'empire, elles pourront être angemeites, en temps de guerre, dans la proportion qui sers jugée convenible.

11. D'après le nouveau système de service militaire qui a été adopté pour tout mou empire, les soldats après avoir servi ciuq aus devant être remplacés par de nouveaux soldats, ce même système sera suivi aussi en Égypte. Ainsi, sur les dernièters ercrues des troupes égyptiennes qui servent aujourd'hui, l'on choisra vingit mille hommes pour commeucer le nouveau service, dont dix-huit mille seront gardes pour l'Égypte, et deux mille em-

voyes ici pour faire leur temps.

12. Le cioquieme de cas vingt mille hommes devant êter remplacé haque année, on prendra annuellement en Egypte quatre mille recrues, d'aprise le mode presenti par les felement militaire, au moyen du tirage au sort, et en procédant avec toute Thumanité, l'impartialité et la diligence requises. Trois mille air cent hommes de ces recrues resteront dans le pays, et quatre cents seront expediés.

13. Les soldats qui auront fini leur temps de servire, soit en Égypte, soit ici, rentreront dans leurs foyers, et ne pourront plus être requis une autre fois.

 Quoique le climat de l'Égypte puisse exiger une différence dans l'étoffe des habits militaires, les uniformes, néanmoins, ainsi que les signes distinctifs et les drapeaux des troupes égyptiennes, ne différeront pas de

ceux des autres troupes de l'empire. 15. De même le costume et les signes distinctifs des officiers, mateluts et soldats de la marine égyptienne, ainsi que le pavillun des bâtiments , seront les mêmes que ceux d'ici. 16. La nomination des officiers de terre et

de mer jusqu'au grade de lieutenant inclusivement appartiendra au gouvernement de l'É-gypte. Celle des officiers supérieurs dépendra de ma volonté impériale.

17. Durénavant le gouverneur de l'Égypte ne pourra construire des bâtiments de guerre

saus mon expresse permission. 18. La concession de l'hérédité au gouver nement de l'Égypte étant sonmise aux conditions ci-dessus énoncées, l'inexecution de

l'une d'elles motiverait le retrait immédiat de cette concession.

Le présent hatti-chérif vous est donc adressé, afin que vuus, ainsi que vos descendants, reconuaissants de la faveur impériale que je viens de vous accorder , vous vuus occupiez à remplir avec soin les conditions établies, à protèger les babitants de l'Égypte contre toute violence, en pourvuyant à leur sûreté et à leur bien-être, et en vous gardant de contrevenir à mes ordres; enfin, pour que vous ayez à faire connaître à la Sublime-Purte les affaires importautes du pays coufié à votre gouvernement.

Le 21 zelhedji 1256 (13 février 1841).

## SECOND HATTI-CHÉRIP (Portant la même date.)

A mon vizir Méhémet-Ali, pacha gouverneur de l'Égypte, à qui a été nouvellement con-féré, en outre, le gouvernement des provin-ces de Nubie, du Darfour, du Kordofan et

Ainsi que le porte un autre firman impérial, je vous ai confirmé dans le gouvernement de l'Égypte, à titre héréditaire, avec quelques conditions et certaines limites de plus; je vous ai accordé sans bérédité le gouvernement des provinces de Nubie, du Darfour, du Kordofan et du Sennaar, avec leurs dépendances, c'est-à-dire avec tous leurs attenants hors des limites de l'Égypte, Gnide par l'expérience et la sagesse qui vous distinguent, vous vous attacherez à administrer et organiser ces provinces selon mes vues équitables, et à pourvoir au bien-être des habitants; chaque année vous transmettrez à ma Sublime-Porte la liste exacte de tous les revenus annuels.

De temps en temps les troupes attaquent les villages des susdites provinces, et les jennes individus males et femelles qui suut pris restent entre les mains des soldats, en payement de leur solde. Non-seulement il en résulte la ruine et la dépopulation du pays; mais encore un pareil état de choses est contraire à la sainte loi et à l'équité; cet abus, et cet autre abus, non moins funeste, de mutiler des bommes pour la garde des harems, étant entierement réprouvés par mon équitable volonte, et en opposition complète avec les principes de justice et d'humanité proclamés depuis mon avénement au trône, vous aviserez soigneusement aux moyens d'empêcher et de

réprimer, à l'avenir, des actes aussi coupables. Vous publièrez que, à l'exception de quelques individus connus qui sont alles en Egypte avec ma flotte imperiale, j'ai pardonne saus distinction à tous les officiers , soldats et au-

tres employés qui s'y trouvent.

Quoique, d'anrès mon autre firman, la nomination de vos ufficiers au-dessus du grade d'adjudant doive être somnise à ma décision, ceux qui sont en place aujourd'hui seront confirmes; mais vous enverrez a ma Sublime Porte une liste de ces officiers, afin qu'on leur expédie leurs firmans de confirmation, Telle est ma volonté souveraine, à laquelle vous vous hâterez de vous conformer.

Le 21 zelhedji, 1256 (13 février 1841),

## NOTICE

SUR LA FAMILLE DE NÉHÉMET-ALI. Le harem de Mohammed-Ali a vu naîtrequatre-vingt-trois ou quatre-vingtquatre enfants; l'incurie ou l'imperitie, coutumières dans tout l'Orient. des soins nécessaires au bas âge, l'observance aveugle de certaines pratiques superstitieuses invétérées, et, sans aucun doute, les rivalites, les intrigues intestines du gynécée, en ont fait périr la majeure partie; peu d'entre eux sont parvenus à la puberté, et les chances de la guerre, l'insalubrité du climat ont aussi frappé à mort quelques-uns des adultes : de cette nombreuse lignée il reste seulement aujourd'hui cing fils et

deux filles. Voici la liste des princes qui composent actuellement la nouvelle dynastie ézyptienne :

Fils de Mchemet-Ali. Ibrahim-Pacha, né en 1789. - 1822.

Said-Bev.



Sepuise de la Pagnede Mohanmed



Hussein - Bey, ne en 1825, Halim-Bey, — 1826, Méhémet-Ali-Bey, — 1833,

Petits-fils du vice-roi, fils d'Ibrahim-pacha.

Achmed-Bey, né en 1825. Ismael-Bey, — 1830. Mustapha-Bey, — 1832.

Petit-fils du vice-roi, fils du défunt Toussoun-Pacha,

Abbas-Pacha, gouverneur du Caire, né en

Neveux du vice-roi, enfants de frères ou de sœurs.

Achmet-Pacha, gouverneur de la Mecque, àgé de quarante ans. Ibrahim-Pacha, kutchuk, général de divi-

sion.
Ismael-Pacha, ex-gouverneur d'Alep, général et gendre d'Ibrahim-Pacha, âgé de treute aus.

Hussein-Pacha, Scherif-Pacha, ex-gouverneur de la Syrie. Hussein-Bey.

Ali-Bey.

Potts-neveus du vice-roi, fils d'Achmet-Pacha, un des neveus précédemment cités.

Méhémet Bey. Ihrahim Bey.

IDRAHIM-PACHA. - SES FILS : ACHWED-BET,

De l'union contractée en 1787 avec une femme récemment divorcée, parente de son protecteur le Ichorbadii de Praousta, Mohammed-Ali a eu trois fils, Ibrahim, Toussoun et Ismaël, dont l'aîné a vu le jour du vivant du précédent mari de sa mère et dans le pays où résidait probablement encore cet homme. Ces circonstances ont donné lieu à un bruit assez généralement répandu : soit que, pour colorer l'erreur de quelque vraisemblance, on ait supposé un acconchement survenu dans 'intervalle de deux hymens, ou une grossesse existante à l'époque du second, on croit que ce prince est le fils adoptif du vice-roi. Mais, quoiqu'il soit en effet ne à Cavala, quoiqu'il ne puisse y avoir aucupe incertitude à l'égard des particularités admises par nous, et sur lesquelles s'est, sans doute, fondée la méprise des gens mal renseignés ou la fable inventée par la malveillance, tbrahim est positivement venu au monde dans la deuxième année du mariage de Méhémet-Ali.

Ibrahim-Pacha, le seul de ces trois premiers fils qui existe maintenant, est de taille moyenne et fortement constitué. D'après les dates que nous venons de preciser, il doit avoir aujourd'hui cinquante-sept ou cinquante-huit ans. Il a le nez effilé, les yeux gris, très-releves à l'angle externe, le visage allonge, marqué de petite vérole et de taches de rousseur. Ses cheveux et sa barbe, autrefois d'un blond ardent, ont blanch i de bonne heure au milieu des fatigues de la guerre. Aucune de ses habitudes corporelles ne vient compenser ce qui manque de noblesse ou de beauté dans sa figure et dans ses formes; il est toujours sale et mal vêtu, ce qui complète un extérieur assez disgracieux.

Il aime le vin, la bonne chère, tous les plaisirs sensuels, et s' y livre parfois sans mesure. Comme presque tous les princes procientaux, il a beaucoup d'embongoint; un jour qu'un de ses familiers paraissait un jour qu'un de ses familiers paraissait un jour qu'un de ses familiers paraissait se plaisanter sur la procininence de son nabdomen, il repartit: - Si j'ai le ventre gros, ce n'est pas de nourriture, mais ide ruses et d'adresse: : Ma Pych ahl, milyan doubdrafa.

Ce prince est très-irritable et fort emorté, mais quelques bouffonneries le font parfois revenir de la plus violente colere; il est capricieux, obstine, mefiant et vindicatif au delà de toute expresion ; son avarice est incomparable, et sa rapacité dépasse de beaucoup l'apreté de son père. Saus parler du trafic méprisable et souvent odieux qu'il a fait en campagne et fait encore durant la paix avec les vêtements et les vivres de ses soldats, nous trouverons assez de preuves de vilenie dans sa vie civile. Jamais, dans les exploitations agricoles et les usines qu'il gouverne, Ibrahim ne rétribue le travail d'un manouvrier avec de l'argent; il donne en pavement des denrées, dont il fixe luimême la valeur. C'est ainsi qu'il a écoulé des tarbouches à trente-six piastres la pièce, tandis que dans le commerce on ne voulait les acheter qu'à vingt-quatre. Non content d'exagérer le prix d'une marchandise, il livre des denrées avariées. Une fois, plusieurs tonneaux d'olives pourries, par suite d'impéritie dans le procédé de préparation, ont dû représenter, de gre ou de force, le salaire de tous ses domestiques et gagistes. Une autre fois il a fallu accepter de la mélasse provenant de sa raffinerie. - Anjourd'hui il faut prendre un mouton en compte; demain le travailleur sera obligé de se satisfaire avec quelques paires de babouches. Son économie rurale et domestique est conduite de la façon la plus sordide; il fait vendre jusqu'aux guillés faits avec la fiente de son bétail ! Du reste, il a bien compris quelle est la richesse de l'Égypte, et s'occupe d'agriculture avec beaucoup d'intelligence. On lui doit l'introduction de nouveaux procédés et de nouvelles plantes, et il a fait défricher une grande étendue de terrain. Enfin, s'il est plus avide que Mehémet-Ali, il est aussi plus prévoyant et meilleur administrateur.

Naturellement sérieux, il a quelquefois des accès de franche gaiété. Cependant Ibrahim n'a point hérité des manières faciles et prévenantes de son père; au contraire, la sévérité du regard, le son éclatant de la voix, la gravité du maintien, la roideur du geste, tout l'ensemble de sa personne a quelque chose d'imposant et de rude, qui intimide au premier abord, et qui ne promet pas d'agréables relations.

Ibrahim a reçu une éducation tout orientale. Les langues turque, persane et arabe lui ont été familières dès son enfance : il les parle et les comprend avec facilité. Il connaît assez bien l'histoire de l'Orient; mais ce qui a princi-palement contribué à développer les talents qu'il possède, c'est moins encore l'étude méthodique, une culture intellectuelle d'ailleurs fort imparfaite, que les fonctions importantes dont son pere l'a investi dès sa plus tendre jeunesse. Depuis l'âge de seize ans chargé de commander des troupes ou de gouverner des provinces, il s'est promptement habitue aux affaires, et a pu acquérir en politique et en administration une sorte d'expérience pratique, qui est devenue l'unique base de sa connaissance des choses et des hommes. Au total, si l'on prend pour terme de comparaison le savoir des classes moyennes en Europe, il est profondément ignorant : à peine sait-il lire et écrire. Sa vanité n'en est pas moins téméraire : il prétend disserter et trancher sur toute espèce de sujet; au dire général de son entourage et de ses interlocuteurs occasionnels, sa conversation est une mine intarissable de discours saugrenus, qu'il débite avec une assurance prodigieuse, imperturbable. Enclin et liabitue à l'usage de la force pour première et dernière raison, il ne songe pas à discerner la capacité des hommes qui l'entourent, à les employer opportunément et à les récompenser de leurs services. Le rang qu'il occupe, il le doit simplement au caprice de la naissance, qui l'y a place; dans tout ce que cette origine favorable l'a appelé à faire, rien n'indique la trempe d'un esprit supérieur, bien qu'on ait voulu quelquefois le mettre fort au-dessus de son pere; il est certain qu'il n'eût jamais accompli l'œuvre de Méliémet-Ali, et tout fait présumer qu'il sera inhabile à le continuer, si toutefois il réussit à conserver longtemps ajirès lui ce poste élevé.

Lorsque Méhémet-Ali eut résolu de créer des troupes régulières et de les former aux manœuvres et à la discipline européennes, Ibrahim-Pacha l'aida puissamment dans l'exécution de ce projet, en apprenant lui-même les manœuvres et les évolutions, et en propageant les éléments de tactique et de stratégie

parmi les troupes. Avant Ibrahim on crovait en Orient que la cavalerie turque était supérieure à la cavalerie européenne. La seule vue des troupes françaises qui prirent part à la campagne de Moree lui fit bientôt reconnaître l'absurdité de cette opinion, et l'avantage que des cavaliers soumis à une organisation analogue à celle de l'infanterie devaient obtenir sur un champ de bataille. Aussi des que les évenements l'eurent ramené en Egypte, il s'occupa immediatement de l'etablissement d'une cavalerie régulière, et forma des régiments de chasseurs , de lanciers, de cuirassiers et de dragons.

L'expédition contre les Wahabys, les campagnes de Morée, de Grèce, de Syrie, et surtout la bataille de Nézib, attestent l'énergie, la persistance, la promptitude d'action, en un mot les facultés éminemment belliqueuses d'Ibrahim pacha. Saus être un grand capiEGIPTO MODERNO. EGYPTE MODERNE





SERVICE AND

taine, il a donné souvent plus de preuves de capacité que la plupart des généraux qu'il a eu à combattre. Cependant, il est loin d'avoir l'instruction et les qualités indispensables du commandant en chef d'une armée; toutes ses opérations militaires ne sont jamais la suite d'un calcul raisonne, d'une combinaison judicieuse : les avantages qu'il a remportes sont résultés de l'ignorance et de l'inconcevable lâcheté de ses adversaires, plutôt que de sa science ou de sa prévoyance. Inhabile à concevoir un plan de campagne, il ne sait pas davantage l'art de diriger une bataille; il pousse résolument ses troupes au combat, et deploie beaucoup de bravoure et d'audace. Il pave intrépidement de sa personne; mais c'est là tout ce qu'il est apte à faire, et cette impétuosité farouche lui eût été fatale dans maintes occasions s'il n'avait eu pres de lui, pour le seconder et réparer ses imprudences et ses bévues, des hommes plus experts et sagaces.

S'il n'a pas le don de la méditation vigilante, de la détermination réfléchie, il n'est pas porté pour cela à consulter les gens éclairés et circonspects; présomptueux, arrogant, il ne s'apercoit pas de ce qui lui fait défaut, et n'en admet pas l'utilité; il fait peu de cas des doutes, des observations, des avis qui lui sont soumis; et lorsqu'il ne les repousse pas dédaigneusement, ce qui arrive le plus fréquemment, il les écoute à peine, et articule pour toute réponse aux arguments des officiers plus compétents que lui : « Allah kérim! ou Bacallum. Dieu est généreux! Nous verrons. » Jamais il ne donne un ordre avec clarté et précision; il parle beaucoup, et embrouille son auditeur, de facon à ce que si une entreprise ne réussit pas, il puisse en faire retomber la faute sur ceux qu'il se réserve de pouvoir au besoin accuser de

n'avoir pas exécuté ses commandements. En toute occurence, ses façons sont des plus désagréables, hautaines au point d'être le plus souvent hlessantes; la rustueité de ses paroles va rapidement jusqu'à l'insolence, jusqu'à l'outrage sans qu'à l'insolence, jusqu'à l'outrage sans soil joyeux ou morose, saltafait ou mècottent, son vocabulaire est presque toujours celui du dernier goujat; as meliance est extrême et sans cesse inquiète; suspectant le monde, il est prompt à accueillir les insinuations, les délations de toutepart et contre quiconque. Aucun genre de mérite ne trouve grâce devant sa stupide jalousie; on l'a vu ne pouvoir dissimuler son dépit à la nouvelle d'une action d'éclat, d'une chose glorieuse accomplie par un autre, et même se livrer à des transports de colere à l'audition d'un éloge dont il n'était point l'objet. Les travers, les vices du caractère d'Ibrahim, lui ont aliéné bien des dévouements incontestables, et out eu sur l'esprit de l'armée principalement une funeste influence. Des officiers supérieurs, fatigués des mauvais procédés du généralissime, ont abandonné leurs drapeaux. Hussein-Bey, colonel de cavalerie, Dyrisse-Bey, colonel d'infanterie, Selim-Bey, aucien mamelouk du grand-pacha, devenu genéral de division, ont quitte l'armée égyptienne pour prendre du service à Constantinople: avec ces désertions, qui ne sont pas les seules, nous pourrions signaler nombre de démissions dont Ibrahim a été l'unique cause. Il est généralement hai des chefs et des soldats, du peuple et des grands de l'Egypte

Au milieu de ses victoires hisardeuses, le Illa de Méhemet-Ali a su neanmoira accomplir une close peu commue: tundis que les conquerants ordiconfusion, Ibrahim a trouvé moyen d'etablirdans toute la Syrie, au fureta inssure qui l'etendait ses conquétes, l'unite de gouvernement et la catralisation administrative; c'est assurient élever peu les résultas, sinon par l'intention, et de la régularité militaire jusqu'au rang d'une vertu sociale.

raine d'une vertus sousse, une se une service de nom d'Il robbin, ou gaprie, des présents, se sont empressés à l'envi de proclèmes a loqual et sa clemence: nous devons à nos principes de fidié proclèmes a loqual et sa clemence nous devons à nos principes de fidié platique de l'entre ces clopes impositeurs. Quant à sa loyauté, les tredances vanidicative et limpic pales en l'excluent pas virtuellement, a cilles use l'en accomparation de l'entre de l'excluent pas virtuellement, a cilles use l'en accomparation de l'entre de l'excluent pas virtuellement, a cilles use l'en accomparation de l'excluent pas virtuellement, a cilles use l'en accomparation de l'excluent pas virtuellement, a cilles use l'en accomparation de l'excluent pas virtuellement, a cilles use l'en accomparation de l'excluent pas virtuellement, a cilles et en accomparation de l'excluent pas virtuellement, a cilles et en accomparation de l'excluent pas virtuellement, a cilles et en accomparation de l'excluent pas virtuellement, a cilles et en accomparation de l'excluent pas virtuellement, a cilles et en accomparation de l'excluent pas virtuellement, a cilles et en accomparation de l'excluent pas virtuellement, a cilles et en accomparation de l'excluent pas virtuellement, a cilles et en accomparation de l'excluent pas virtuellement, a cilles et en accomparation de l'excluent pas virtuellement, a cilles et en accomparation de l'excluent pas virtuellement, a cilles et en accomparation de l'excluent pas virtuellement, a cilles et en accomparation de l'excluent pas virtuellement, a cilles et en accomparation de l'excluent pas virtuellement, a cilles et en accomparation de l'excluent pas virtuellement, a cilles et en accomparation de l'excluent pas virtuellement, a cilles et en accomparation de l'excluent pas virtuellement, a cilles et en accomparation de l'excluent pas virtuellement, a cilles et en accomparation de l'excluent pas virtuellement, a cilles et en accomparation de l'excluent pas virtuellement, a cilles et en accomparation de l'excluent pas virtu

jamais reculé devant les subtilités et les faux-fuvants pour esquiver l'accomplissement de ses engagements les plus formels; pour ce qui est de la magnanimité, en face des innombrables preuves de frenésie homicide et dévastatrice du guerrier célèbre, c'est une véritable mystification. A considérer seulement sa dureté et sa rigueur inflexible envers ses soldats et ses subordonnés de toutes sortes, on jugerait quels doivent être les excès de sa furie coutre ses ennemis.

Ibrahim, avec des facultés remarquables parmi ses compatriotes, n'est point le généralissime d'une nation civilisée, mais d'une agglomeration de tribus barbares; son propre caractère, et la nécessité de sa position, le portent violemment vers l'arbitraire; et ce qui serait pour un général européen une cruauté impardonnable n'est souvent pour lui qu'une conséquence inévitable de sa nature, corroborée par celle des hommes qui l'environnent. Il suffira de quelques anecdotes pour justifier notre jugement.

Le meurtre du maallem Gaali a été souvent raconté, mais nous ne pouvons nous dispenser de le rappeler pour mettre au jour quelques circonstan-ces peu connues. Ce mobâcher (agent, chargé d'affaires), employé supérieur des finances, était fortement soupconné par Mehémet-Ali d'avoir livre à la Sublime-Porte des renseignements précis sur l'état des revenus du pachalik, et d'avoir ainsi procuré les moyens, jusque-là vainement sollicités, de fixer exactement le chiffre du tribut annuel dû au grandseigneur par son rusé vassal. Atteint dans une de ses machinations les plus sensibles, le grand-pacha était fortement courrouce contre le coupable supposé; mais, faute de preuves, il ne savait comment punir cette trahison, et d'ailleurs il avait à craindre d'irriter son suzeraio par uo châtiment ostensible. Dans son animosité perplexe, il prit conseil de son fils, qui déclara prendre sur lui le soin de la vengeance. Le mobâcher fut mandé, et recut l'ordre d'accompagner le géneral durant une tournée dans la basse Egypte. Sans défiance, ou n'osant pas refuser, Gaali se mit en route avec Ibrahim. Après quelques jours de voyage paisible, celui-ci l'iovita à jouer aux échecs, a la

suite d'un repas. Pendant la partie, Ibrahim, qui couvait son dessein, se mit à harceler son adversaire de facon à faire naître une querelle; puis, feignant de s'exaspérer graduellement de ses réponses en réalité très-humbles, il l'accusa d'impertinence, et, prenant un pistolet dans sa ceinture, il lui tira une balle dans le corps à bout portant. Le malheureux tomba mortellement blesse, et fut achevé par les mamelouks de son assassin. On dit que les parents de la victime eurent beaucoup de peine à obtenir le cadavre pour l'inhumer. Ibrahim revint immédiatement au Kaire faire part à Méhemet-Ali del'issue de son artificieux expedient.

On cite encore plusieurs meurtres accompagoes d'horribles raffinements. A Damas, avant le départ des troupes pour l'Égypte, il fit étrangler son mamelouk favori, Osman, qui s'était rendu au bain. sans sa permission. La mort ne satisfit pas la colère d'Ibrahim; il ordonna qu'Osman fût enterré de manicre à laisser ses pieds sortir de la terre, afin que les chiens devorassent son cadavre. Ibrahim a plus d'une fois décapité ou tué à coups de pistolet des gens de sa maison, ou même des étrangers.

Pendant qu'il était à Damas, il fit, dit-

on, assassiner Ahmet-Aga, son ami et son compagnon de table depuis vingt ans. Des personnes, selon toute apparence bien informées, racontent qu'un jour un des enfants d'Ibrahim se trouva mal après avoir bu du lait; la mère, effravee, accusa quatre femmes d'avoir empoisonné son enfant; Ibrahim-pacha, sans pousser plus loin l'enquête, fit jeter les quatre femmes daus le Nil.

Lorsqu'il était gouverneur du Sayd. durant sa première jeunesse, il a fait cruellement mourir, a la bouche du canon, sans distinction d'âge ni de sexe, les habitants des villages révoltés par ses exactions. Les impulsions véhémentes de l'adolescence ne sauraient être une excuse valable de cette harbarie, surtout lorsqu'on voit Ibrahim témoigner, dans le reste de sa vie, les mêmes peochants féroces. Dans la guerre du Hedjaz, il ne s'est pas montré plus humain; fidèle à la coutume du pays, il avait promis 50 piastres pour chaque tête ennemie, ou chaque paire d'oreilles qu'on lui apporterait. Les Wahabis ctaient plus genereux, et souvent ils renvoyèrent sains et saufs leurs prisonniers de guerre.

Lorsque Hadii-Christos rendit le vieux Navarin a Ibrahim, au mois de mai 1825, le capitulation portait que les soldats vaincus déposeraient simplement les armes, et seraient conduits par une escorte jusqu'aux avant-postes de l'armée grecque, sans éprouver d'autres vexations. La garnison, forte de neuf cents hommes environ, defila au milieu des troupes egyptiennes rangées sur deux haies. Au mepris de la convention, le pacha leur fit déposer toute la monnaie d'or et d'argent dont ils étaient possesseurs, et des témoins oculaires assurent que la somme s'éleva à plus de 40,000 fr. Les pièces d'or étaient presque toutes des guinées ou des souveraios qu'on avait distribué à ces hommes quelque temps auparavant, et qui provenaient d'une souscription anglaise. Enfin, pour mettre le comble à sa déloyauté, Ibrahim retint captifs le général Hadji-Christos , l'évêque de Navarin avec cinq diacres, et un riche négociant de Tripolitza qui s'était trouvé par hasard à Navarin pendant le siège. Une note fournie au Journal de Smyrne par M. Pabro, drogman d'Ibrahim, assirme que le pacha, en relâchant ses prisonniers, les gratifia de toutes sortes de presents; malheureusement ceci n'est qu'une pure allegation sans fondement.

Apries avoir brilléet saccapé Calamata, (juin 1825), Ibrahim, qui avait hivouaqué aux environs, donna subitenent l'ordre du départ. Comme il venait de monter à chieval, il rencontra un de ses soldats qui huavit du café sur le bord du chemia. «Pézèvin (motinpirieux, qui cupluvat la procrétele), lui d'ut-il, ton maître est à cheval, et tu prends encore du café l- L'apprèsil uvioritad ressei une foute d'autres injures grossières, il tieu un pistolte de ses fontes, et le

Lors de la première prise de Calomata, Ibrahim avait donné l'ordre à ses hommes de tuer indistinetement tout Gree qui tomberait en leur pouvoir. Quelques inneraudeurs prirent un jeune homme de quinze à seize ans, et, aprés avoir assouvi sur lui leur brutalité, ils Tamenérent au général. Dès que le jeune homme apercut Ibrahim, il viat se jeter à ses pieds,

et loi esprina, en langue larupe, avoc des plaintes améres, les outrages indignes qu'il avait endurés. Après avoir regro-éa ux sodast à l'inseceution de set ordres, librahim reprossas le jeune Gree de la commanda del la commanda de la commanda de

Durant la nuit du 11 décembre 1870 plusieurs Grees avaient eu le courage et l'adresse de traverser tous les postes et l'adresse de traverser tous les postes du 3º et du 6º régiment , toutes les gardes decavalerie, et ils avaient réussi à enlever onze chevaux dans les écuries du pacha, campé alors près de Modon. A deux nuits de là, le 13, un de ces Grees pénétra de nouveau dans le camp égrpeiten, mais cette fois il fut découvert et arrêté; le lendemain librahim-Pacha le lis troller vif dans un four à chaux.

Dans cette guerre de Morée il a épuise tout ce que la cruauté a de plus infâme et de plus exécrable. Il s'attachait surtout à faire perir les femmes et les enfants, voulant, disait-il, exterminer la race.

Vers les derniers jours du siège de Saint-Jean-d'Acre, à la reitle d'eutreprendre un assaut qu'il voubit rendre décisif, il avait, entre autres magnifiques promesses prodiguées aux chefs et aux soldats pour aiguillonner leur courage, juré soieunellement de récompenser par la décoration de colonel c'eui des officiers qui monterait le preniter cités, nomme betuil librabin (2, list d'un inamelouix de Bonaparte, et bien comun de toute l'armée, g'étanc à la têté des

<sup>(1)</sup> Nous avons dû nous interdire la traduction littérale des expressions triviales que la chronique met dans la bouche d'ibrahim, dont le langage est habituellement des plus vulgaires et crapuleux.

e Crajureax.

(2) Ce moi est le nom d'un corps militaîre célèbre dans tout l'Orlen pour sep mousses de vaieur. Il signific apparide, indomptable, des la company de la configuración de la company de la colonia del colonia del la colon

soldats, parvint à escalader le rempart et à y planter un drapeau : seul contre une multitude de combattants, il fut immédiatement renversé dans le fossé, et. malgré cette affreuse chute, gravit une seconde fois avec un acharnement merveilleux jusqu'au sommet, d'où il fut une seconde fois precipité; on l'emporta grièvement blessé dans sa tente. Le généralissime offrit à Delili-Ibraliim le grade de chef de bataillon, en prétextant, sur ses réclamations, qu'il n'avait pas su se maintenir sur le reinpart; « Mais , répliqua celui-ci , le cœur et la voix pleins d'indignation et d'amertume, si vous m'aviez donné pour me seconder cent hommes pareils à moi, nous v serions restés, et la ville serait à présent en notre pouvoir. » Le surlendemain, malgré les douleurs de ses contusions et de ses blessures , l'intrépide Dehli-Ibrahim devança encore tous les assaillants, et put de nouveau paraître le premier sur la brêche et agiter son étendard à la face des ennemis : cette fois il reçut un coup mortel. Le même jour, animées, sans contredit, par l'exemple de l'infortuné officier, les troupes égyptiennes entrèrent dans la place. Le récit conclut de lui-même; nous nous abstenous de commentaires.

Nous citerons maintenant un fait d'un autre ordre, qui mettra en lumière les notions de morale familiale d'Ibrahim-Pacha. Dans une tournée sur les côtes, le fils de Méhémet-Ali, arrivé à Damiette, daigna assister à une fête donnée en son honneur par l'agent anglais, M. Sourour. Après la sieste, la fille du consul, enfant de buit à dix ans, vint présenter au pacha une corbeille de fruits et de fleurs. Ibrahim felicita le consul sur la beauté de cette enfant, et demanda si la mère vivait encore. - Avant recu une réponse affirmative, il reprit avec un sourire de bienveillance : « Eh bien , « puisque les chrétiens (1) ne peuvent « épouser qu'une femme à la fois, je « souhaite pour vous qu'elle meure dans

(i) Il n'est let question, bleu entendu, que des setes du christianisme qui procedivent la polygamie; car II en est dans l'Orient qui Padineitent comme les mahométans, et qui même pratiquent la promiscuité à certaines époques de feltes religieuses (les Anarie, et.c.). Al Sourour et sa femme sont Levantien, et professent le cuite catholime. a la semaine, afin que vous puissiec ar posséder une autre. - Dans ce veux impromptu, dicté évidemment par une intention tout à fait favorable à l'individu, auquel un très-prochain veuvage chait censé devoir plaire infiniment, et débité aussi gracieusement que possible, la grossièreté dispute la palme a la barbarie. Oui ne reconnaît dans ces divers actes

l'astnee cruelle des Orientaux, leur mé-

pris de la vie humaine, et leur implaca-

ble despotisme? Les mœurs du navs et

les faits de la vie privée de ses habitants expliquent suffisamment des actions révoltantes à notre point de vue, et il ne reste à reprocher particulièrement à Ibrahim que de ne s'être pas élevé andessus des habitudes de son éducation toutes les fois que la position le permettait. Ce n'est print un homme de génie qui a dominé les vices et les préjugés de sa nation; c'est un prince que quelques beureuses dispositions naturelles n'ont pu préserver d'aucun des défauts de la race à laquelle il appartient. Ibrahim n'a point enflammé son armée d'nne noble ambition, il ne lui a pas présenté quelque digne but pour obtenir un concours volontaire et enthousiaste; il guide ses troupes à l'aide de la superstition, par l'espoir du volet de la rapine. Il n'a opere aucune réforme dans le morci de ses soldats: il les détruit par des marches forcées, des fatigues trop continues, le manque de nourriture et de vetements. Voila l'homme dont une plume vénale a osé dire : « Ibrahim est l'âme de son « armée; son coup d'œil et son sang-« froid sont d'un vieux capitaine; sa loyauté, sa noble simplicité, son élan « au feu, lui ont gagné le cœur des e chefs et des soldats. Bon administra-« teur, ami des lumières et de la civili-« sation, ce prince est destiné au plus a brillant avenir. » C'est ainsi qu'on écrit l'histoire.

Du reste, ses rapports journaliers avec les Frances out apporté quelque modification à la brutalité primitive de ses allures. Vanietus, avide de gloire, il aspire à jouir en Europe d'une grande renommée, et la crainte de la publicite a pris visiblement beaucoup d'empire sur son esprit; il a acquis dans ce commerce des idées plus saines sur certaines choses essentielles, et semble disposé maintenant à supporter les contradictions et à ecouter les conseils. C'est l'influence de ces relations, et plus encore celle des derniers évenements, qui a tant soit peu réprimé la fougue de son caractère, et lui a appris à mettre un frein souver, et lui a appris à mettre un frein souver, et l'un appris de l'est et l'est de l'est et a compris qu'il fallait quelquefois maitriser ses passions, et se soumettre aux lois impérieusse de la nécessite de la récessite de la réc

Ibrahim-Pacha a trois fils, Achmed-Bey, Ismael-Bey, et Mustopha Bey, L'siné, âgé de vingt ans environ, ressemble beaucoup à son père de mœurs et de visage; on dit neanmoins que celur donne de grandes espérances. Après l'avoir fait voyager pendant quelque temps il compiète actuellement ses futurs (1). Quant à Ismael et à Mustapha-Bey, ce sont encore des enfants.

#### TOUSSOUN-PACHA.

Toussoun-Pacha, second fils de Méhemet-Ali, avait une belle figure, et joignait à des inclinations nobles et élveise beaucoup d'aptitude pour les eures de la commandement de toutes les troupes au commandement de toutes les troupes campées sur la branche de Rosette, à son retour de l'Arabie, ce jeune home perit à Bérembal, son quartier général, le puillet soch, vettemed se on anour morte de la peste entre ses bras.

On raconie que, personue n'osant amoner cet échement au pacha, on mit le corps dans une biere ouverte, qu'on introduisit dans le palsis pendant la nuit, et qu'on déposa si le palsis pendant la nuit, et qu'on déposa si porte de l'appartement des feumes. Médieme-ta', se jeta on lls., poussa un grand cri, se jeta on lls., poussa un grand cri, se jeta possa pour le matiu du haren, reconsuit pour la commanda de la commanda del commanda del commanda de la commanda del commanda del commanda de la commanda del commanda d

Les obseques du prince furent célébrées avec heaucoup de pompe; un nombreux cortège de dignitaires militaires et civils accompagna le convoi

(1) Nons apprenons, au moment de mettre cette feuille sous presse, que ce jeune homme vient de mourir. fumbre, et Mélémet-Ali suivit à pied les restes de son fils jusqué l'Ilman-Chafay, au lieu destiné à l'inhumation des membres de sa famille. D'àbondantes aumhones furent distributes aux parves et aux mogardes. Le sépulcre de de forme arabe; on lui a dierte, près de Babel-Zousejte, un sibyé (1) d'une architecture ains goût ni proportions, et de dont le faite est revelu de quelques ornements insignifiants et disgracieux: cest un des specimens les plus démonstratifs de l'impérité des l'ures quit, en sont loir de louvoir rivaliser avec l'act

des Sarrazins.

Diverses versions ont été émises touchant les canses et les circonstances de ce trépas soudain et la façon dont le grand pacha en a été instruit : à l'égard de la mort de Toussoun nous avons adopté celle des relations qui nous a paru la mieux édifiée; et quant au dernier point, les détails consignés plus haut nous ont été rapportés par des personnes selon toute probabilité bien informées. Tout le monde s'accorde . du reste, sur les témoignages de douleur profonde donnés par Méhémet-Ali à la triste nouvelle de la perte de son fils prédilectionné. Quelques narrateurs ont écrit que la belle esclave dont le prince était si fortement épris n'avait nullement été atteinte de la peste, et avait survécu à son maître; suivant eux, les symptômes du mal auquel a rapidement succombé Toussoun révé-laient une origine différente de celle que nous leur avons attribuée, et accusaient un de ces empoisonnements si facilement et fréquemment pratiqués en Orient. D'après certains indices habilement interprétés, on a même désigné, plus ou moins expressement, l'auteur d'un crime domestique qui détruisait un personnage auquel la vive tendresse de son père faisait une position redoutable : pour nous, nous n'avons réussi à rien recueillir, et c'est un devoir de le proclamer, qui nous permette de légitimer une opinion confirmative des soupcons énonces crûment par les uns, enveloppés de réticences et de précau-

(1) Réservoir public d'eau.

tions insidieuses par les autres. Quoi qu'il en soit de ces dires, au sujet desquels nous ne pouvious garder le silence, toujours est-il, et nous devons aussi le mentionner, que lorsqu'Ibrahim-Pacha recut à Médine, où il était depuis deux mois environ, des dépêches contenant l'avis du décès de son frère, il les lut sans se montrer en aucune manière affecté de ce malheur, et ne partagea nullement l'affliction et le deuil général de sa famille; il régnait entre les deux princes une inimitié qui, pour être sourde et soigneusement tenue secréta la plupart du temps, u'en avait pas moins laisse percer sa réalité aux yeux de leurs affides et des observateurs perspicaces. En vertu de son caractère et. de raisons qu'il est inutile de préciser après notre exposé de l'état des choses, Ibrahim était celui des deux ennemis consanguins chez qui les sentiments jaloux, haineux, devaient avoir aequis le plus d'empire; et l'on comprendra comment, s'il n'a point éprouve ni exprimé de joie, il a pu demeurer extérieurement tout à fait impassible, et n'a point su se dompter jusqu'à prendre un autre maintien que celui de l'indifférence

#### ISMAEL-PACHA.

Le troisième fils du vice-roi, Ismaelpacha, loin de resembler à 50n frer Toussoun, était d'une laideur repoussante et d'un naturel aussi désagreable que sa personne. Son père manifestait peu d'affection euvers lui, et ce flut qu'il e charges de la fatale expedition dans le Sennar, où le malheureux Ismael trouva une fin affreusement tragique.

#### SAÎD-BEY, HUSSEIN-BEY, HALIM-BEY, MÉHÉMET-ALI.

Le pacha a encore quatre autres enfants mâles: Saïd-Bey, âgé de vingt-trois ans; Hussein-Bey, âgé de vingt ans; Halim-Bey, âgé de dix-neuf ans, et Méhémet-Ali, âgé de douze ans.

Said-Bey est né en Égypte; sa mère est Circassienne, n'ayant pas eu d'autres enfants, elle s'est consacrée tout eutres à l'éducatiou de ce fils. Après avoir reçu tous les enseignements que comportent

les mœurs et l'instruction turques, le prince a suivi un cours d'études à l'européenne, sous la direction de plusieurs professeurs français.

professors français.

professors français recris assex bira de Salva Depoir al sit pone les travaux seleriatires de l'intelligence une véri-rable espaciés, son temperament vigou-teux et un embonpoint natiepi lui font préferer les occupations actives. La destination spéciale à la marine, que Méximet. All a voulu lui imposer, contrarie entièrement ses goits, et il n'experience este certaire que par respect pour les désirs de son peut en mairires de ce june prince vis-àvis de ceur que l'entourent l'affabilité et la bienveil-lune de Méximet. All.

# Filles de Méhémet-Ali.

Des deux filles existantes du vice-roi

l'aince est mariée à Moharren-Bey vice-amiral, gouverneur à l'Atexandre, La femme d'un missionnaire auglaics, nomme Lidert, onne à cette principe des l'eçous d'anglais et de dessin, et porte une cerbaine décoration comme insigne de ses fonctions. Nous n'avons pas d'autre renseignement sur l'epouse pas d'untre renseignement sur l'epouse met, quitant l'oute apparence, dans l'enement et les occupations du harem conjugal. En tout cas, la vois publique est rutièrement muette à son experiment.

En revanche, sa sœur cadette, veuve d'Ahmed - Bey - Defterdar, fameux en Egypte par sa barbarie et ses exactions, a considérablement fait parler d'elle : Zohra-Pacha est déplorablement connue des habitants du Kaire pour la vie seandaleuse et criminelle qu'elle a menée après la mort de son mari. Comme Marguerite de Bourgogne, de hideuse mémoire, elle envoyait ses eunuques queter dans les bazars et les cafés de la ville les jeunes hommes les plus beaux et les plus robustes. Les élus étaient introduits dans le palais de la princesse, baignés, parfumes, richement vêtus et succulemment repus; puis, après ces utiles précautious, ils partageaient la couelie de Zolira, qui, pour prevenir l'indiscrétion des satisfaiseurs improvisés de sa concupiscence, les faisait étrangler au sortir du lit et jeter dans le canal voisin de sa demeure. Maints cadavres avant été trouvés flottant sur l'ean, on s'émut, on chercha quels pouvaient être les auteurs de ces meurtres fréquents et semblables, et ces abominables intrigues furent bientôt averées; deja la découverte était rénandue dans toute la ville, et elles continuaient touiours: mais on se tenait sur ses gardes, et les pourvoyeurs étaient réduits a dépister les etrangers non encore inities à ce sinistre mystère. Un de nos compatriotes, dont le Caire était la résidence en ce tempslà et auguel nous devons cette anecdote, a connu personnellement deux jeunes Européens, gaillards vigoureux et déterminés, qui, armés jusqu'aux dents, hanterent assiduement durant plusieurs jours un cofé, désigné comme lieu principal de la chasse aux amants, avec l'intention aventureuse de se laisser emmener, et de se tirer, de gré ou de force, sains et saufs du perfide lupanar. Aucunes représentations n'avaient pu les dissuader de tenter cette folle entreprise. Quels en eussent été les résultats? c'est ce qui ne se peut présumer avec certitude; nous inclinons à croire qu'il fut très-heureux pour eux de n'avoir pas réussi à captiver par leur bonne mine le choix des ennuques. Cependant la rumeur accusatrice grossissait; elle vint gronder josqu'aux oreilles de Méhémet-Ali. Informé pertinemment de ces homicides débauches, le grand-pacha fit maçonner toutes les fenêtres extérieures du palais de sa lubrique et scélérate fille, et les portes furent également murées, à l'exception d'une seule, à l'entrée de laquelle veille nuit et jour un poste nombreux de soldats, avec la consigne la plus sévère à l'égard des visiteurs. C'est là tout ce que nous savons sur le compte de Zohra-Pacha.

## ABBAS-PACHA-

Toussoun-Pacha a laissé un fils, Abbas-Pacha, que son grand-père aime beaucoup. Ce jeune prince, anjourd'hui gouverneur de la capitale, a toutes les qualités physiques de son père et quelques-unes de ses facultés intellectuelles peut-être; mais à coup str il ne possède aucume des vertus qui le distinguaient. Il est violent, impérieux, cruel, et s'est livré à des excès que ni son âge ni son éducation ne peuvent faire absondre. Entre autres bruits accusateurs, il circule une histoire sur l'empoisonnement d'un manuelouk, ganymède du prince, à laquelle se rattacherait la mort inopinée du docteur Gand, médecin d'Abbas-Pacla. Nous sommes fâché de nepouvoir la démentir.

L'extrême condescendance dont il a constamment els fuvorise le rend incapable de supporter la contradicion, et lui rispire quelquefois les idees les plus extraordinaires aur ses droits et lui-mêne, edit par une mire faible, entoure de flatteurs, de vils complaisants, un dirigie par d'inhabiles pouverneurs, il a contracté tous les défauts qu'engendre la vie du barent, tous les vices que favorise une éducation efféminée, que favorise une éducation efféminée, céritaise.

Cependant son grand-père, qui le chérissait tendrement, avait voulu cultiver une compréhension native assez promettante : a cet effet on l'entoura de maîtres; mais le jeune homme, ennemi du travail, vain, léger, passionné pour la chasse, faisait si peu de progrès que Mehémet-Aly se fâcha un jour, supprima tout d'un coup mamelouks, chevaux, levriers et faucons, et le séquestra à Kanka, où il devait exclusivement employer son temps à l'étude. Abhas-Pacha apprit à lire et à calculer, et ses parents, trop faibles, lui pardonnerent et le laissèrent rentrer dans le tourbillon de ses plaisirs. Ce fut à peu près à cette époque qu'il fit sa première campagne en Syrie, sous les ordres d'Ibrahim. Pour l'initier à l'administration, on le nomma ensuite gouverneur d'une des villes de la basse Egypte, et peu après son grand-père lui confia le même poste au Caire, où il ne se fait point aimer. Les propensions despotiques dont il avait donné des preuves dans sa première jeunesse se sont développées dans une position élevée, et d'enfant gâté Abbas est devenu un tyran. Habitué à n'éprouver aucun refus, à satisfaire tous ses caprices, s'il trouve un cheval, un dromadaire, ou toute autre chose qui lui plaise, il fait prendre par ses mamelouks l'objet de sa convuitise, et le fait conduire ou porter dans son palais, non-seuloment sans demander l'assentiment du maître, mais même sans lui offiri la moindre indemnité. Des faits plus graves encoré doivent effrayer les Egyptiens pour l'avenir; outre ce qui peut être vrai dans les seènes dont son palais passe pour avoir été le thédiophicyablement. l'ordre de jeter deux fremmes au Rii.

Une de ces femmes était la fille d'une esclave blanche du harem de Méhémet-Lazouglou, ministre et ami de Méhémet-Ali, Mariée à un officier turc, elle avait été répudiée, sous prétexte d'infidélité, et vivait au Caire dans une maison splendide entourée d'un superbe jardin. Amyn-Bey, élevé en France et directeur de la poudrière, était logé dans un palais voisin de cette belle demeure, et plusieurs fois il avait demandé qu'on lui cédât une partie du jardin pour agrandir sa propre habitation. Désespérant d'obtenir jamais de bou gré ce qu'il désirait, cet honime eut l'infamie d'espionner la femme dont il était mécontent : l'ayant surprise dans la maison d'un juif, où elle avait un rendez-vous galant, il la fit arrêter, et demanda au gouverneur que la coupable fût jetée au Nil. Dans ce rigide réquisitoire, qui avait pour but d'assurer un héritage a son auteur, il s'appuyait, pour pallier les motifs cupides de son action, sur une sorte de parente entre son épouse et la fenime coupable, ce qui lui donnaît un intérêt à réprimer, à punir le desordre. Abbas-Pacha, gogne peutêtre ou par des présents, ou par des relations d'amitié avec Amyn-Bey, fit droit à cette cruelle sommation. Des soldats emmenerent la malheureuse au vieux Caire, après le coucher du soleil; là elle fut dépouillée de ses bijoux, étranglée, et jetée dans le Nil. Nous ignorons quel était le crime de la seconde victime.

Abbas-Pacha avait fait la connaissance d'une courtisane célèbre, de la belle Sophia, à la foire de Tantah. Il en fit sa maîtresse, et l'entretint magnifiquement au Caire jusqu'au moment où, soup-counant sa fidélité, il se brouilla avec elle. Mais sa jalousie, sa rancuen en se trouvaient point assez bien satisfaites;

parrenu au pouvoir, il fitsaisir cette belle personne, et. aprês bii avoir fait donner cinq cents coup se de courbache, il l'exila à Esneh, ville où sont refegues les prostures: rengance d'autant plus odieuxe qu'elle s'eccotta de sange froit et avec qu'elle s'eccotta de sange froit et avec rette de la companie de la companie de la rette des points de resemblance, entre autres tendre qu'elle prince et son grand-père des points de resemblance, entre autres l'autres de la companie de la companie de la companie de personne à qu'il parte, comme pour lire au fond de sa peusée.

Abha-Pacha amaintenant trente-trois ans. Son obésite proce est aujourd bui si énorme qu'elle est devenue une véritable infinité. Cest à tort qu'on l'a représenté comme le rival décharé d'Intohim relativement à la succession de Méhemet-Ali: Abbas paral sincérement ataché à son once le brahim; et celui-ci ne serait pas Therite du vice-roi de ses victoires et l'éclat de sa réputation lui donneraient l'avautage sur ses compétiteurs.

## Avenir de la dynastie de Méhémet-Ali.

Le nom d'Abbas-Pacha clot la liste des héritiers directs sur l'existence desquels repose la première condition de durée pour la dynastie fondée par Méhémet-Ali. Quel sera le sort probable de cette mémorable fondation?

A n'essayer pas de scruter en pure perte les secrets impénétrables de l'avenir, à n'aventurer point nos propres spéculations au regard des catastrophes sociales ou internationales surgies du sol de l'Asie ou de celui de l'Europe, dont l'éventualité peut être sondée, et sans même énoncer les diverses hypothèses que des esprits plus ou moins instruits et perspicaces se sont évertués à élaborer, la solution du fatal problème prend pour nous sa valeur absolue dans une considération unique : la simple question de l'acclimatation des hommes domine, à nos yeux, la majesté transcendante des élucubrations politiques ; elle pèse d'un poids ineluctable dans la balance du destin. Jamais les plages délétères de l'Afrique n'ont permis aux immigrants de se perpétuer dans leur atmosphère : cette contrée brûlante a dévoré. sans assouvir son insalubrité, les diverses races de conquérants exotiques qui l'ont

abordée et qui s'y sont fixées sur la foi de ses invitations traîtresses. Où sont les traces des envahisseurs, où est leur postérité? Grees, Romains, Vandales, Carthaginois, tous sont disparus tour à tour; partout, en tous lieux, tous ont été engloutis sans exception ; et de ces légions numéreuses il reste à peine quelques ossements sous la terre, à la surface rien , pas un seul individu dont le type originel soit reconnaissable. A la seconde génération du colon déjà l'essence primitive de la souche étrangère s'abâtardit notablement, et la seve radicale sera impuissante peut-être à produire deux tiges vivaces et prolifiques encore, tant le dépérissement est rapide, tant l'extinction est infaillible. Cette loi terrible de destruction, les prédécesseurs immédiats de Méhémet-Ali dans le gouvernement de l'Égypte en ont fait la douloureuse expérience : à peine les mamelouks, ces hommes choisis parmi les plus beaux et les plus forts, parvenaient-ils à procréer quelques rares et débiles soldats. Elle s'est vérifiée déjà dans la lignée du grand-pacha : la dégenérescence y est sensible, manifeste; sur une telle abondance de rejetons la proportion des décès prématurés est démonstrative, de funcbre augure; ceux qui ont survécu sont assez sains, assez vigoureux, mais parmi eux, sans contredit, le plus robuste est celui qui naquit dans la patrie de ses ancêtres. Leur progéniture ne ressemble guère au vieux tronc; Abbas-Pacha est loin d'avoir la nième vitalité que son grand-père. et les berceaux de son harem sont une inaladrerie : ses enfants meurent scrofuleux; en 1842 il lui en restait un seul, qui était difforme, rachitique. Viennent les événements que le temps prépare, agressions du dehors, insurrections des indigenes, ou transmissions de pouvoir opérées sans secousses : que feront des creatures infirmes, imbéciles; comment tiendront-elles dans leurs mains enervées le sceptre déjà si lourd pour l'être valide qui le leur va léguer? Pour nous. qui ne voulons pas tenter la Providence, le nœud gordien n'est pas même dans l'idiotic ou la faiblesse des descendants du vice-roi. Verront-ils seulement s'écrouler le trône élevé péniblement par l'infatigable Macédonien? Ou'importent

donc tous les éléments de conjectures fatidiques et les oracles déilèses de la sagesse diplomatique? Qu'importe qu'une griffe subtile ou qu'une serre puissante menace de s'abattre sur un territoire convoité? qu'importe l'instabilité de l'équilibre des intérêts européens? Qu'importent les ferments de révolutions intérieures, et que Turcs, Arabes, Francs, tous les habitants du pachalik détestent cordialement la famille régnante? Pour elle, la sentence irrévocable de déchéance est une affaire de pronostie physiologique; elle porte dans l'altération, dans la dépravation intrinseque de son germe une cause certaine de ruine. Oue l'hérédité soit prospère, que l'avénement des successeurs du vice-roi soit paisible, quelques années suffiront à éteindre cette flamme splendide, à tarir ce sang généreux : la dynastie de Méhémet-Ali n'est pas née viable l elle mourra bientôt de sa laide mort, si les décrets d'Allalı ne lui reservent pas avant cette heure misérable une fiu plus glorieuse.

## ANNED-BEY, DEFTERDAR.

Une peinture précieuse maque encor à cette serie de portraits de famille; c'est celle d'un homme qui a laissé des souvenirs lugubres chez les Arbes, et dont trèze années après son trépas authentique le non exère fait todjours authentique le non exère fait todjours cette de la comment importants pour l'histoire morale de la comment de son de l'amourant de l'amourant de la comment de son de l'amourant de l'amouran

Le defterdar Alunod-Bey est mort en 1833; mais outre que le caractère inhumain de ce personnage possède depuis longtemps dans toute la région de pays sounise au pacha une triste célé-brité, comme il appartient d'ailleurs à l'histoire politique de cette époque, il n'est pas inutile, de toutes façons, de le faire connaître à nos lecteurs d'Europe.

Le defterdar était un homme de taille moyenne, mais vigoureusement constitue; ses vêtements de couleurs éclatantes et les riches broderies dont ils étaient chamarrés, ses nombreux esclaves armes, le somptueux ameublement de son palais, tout lui donnait l'aspect d'un des puissants beys ghouzes (1); et, d'après le témoignage des ancieus du pays, le faste de ses cosiumes, les tendances de ses mœurs et même l'air de son visage rappelaient parfaitement Mourad-Bey. Sa figure surtout avait une expression qui se gravait profondément dans la memoire, car il en est peu qui portent au même degré cette empreinte satanique. Il y avait dans son maintien impassible, dans ses yeux gris, dans ses regards mubiles et incertains, dans son nez légerement épaté, dans sa moustache longue et hérissée, dans tous ses traits enfin, quelque chose de si farouche et de si profondement cruel, qu'on se demandait si c'était un homme qu'on avait devant les veux; et quand on l'apercevait couche sur son divan, accoudé sur une jeune panthère, on crovait voir la forme et le symbole de la ferocité.

Ce gendre de Mélièmet-Ali descendait d'une famille de beys. Élevé parmi les grands de Constantinople, ses manieres se ressentaient de l'éducation de la capitale et de ses liaisons avec les personnages les plus distingués. Imbu de tous les préiugés musulmans, il était cependant instruit, pour un Turc, et connaissait passablement la géographie et l'histoire. Sa politesse était exquise; mais sous ces formes attrayantes il cachait l'âme la plus atroce, et il avait si énergiquement manifesié ses penchants sanguinaires, son tempérament implacable, que la seule idée, la scule menace de sa présence inspirait la terreur, et que, nous l'avons dit, sa mémoire l'imprime encore. Méhémet-Ali lui-même ne le voyait pas toujours d'un œil fort tranquille : sa constante opposition à l'introduction de la tactique européenne dans l'armée égyptienne, et à toute innovation en général, ses nombreux mainelouks, et

(t) Ghouze, nom générique sous lequel on désigne communément les mamelouks en Egyple. Les Arabes out liré et moit du persau gluz, ou ghouje, dont la signification est, suivant Castei, intrépide, repace, anguineure, et qui est le nom d'une peuplade du Torkistân.

quelques propus échappes dans l'ivresse, ont fait cruire qu'il eut plus d'une fois

la pensée de s'emparer du pouvoir. Cette biographie serait démesurément longue si nous voulions enregistrer tous les récits qui circulent de bouche en bouche sur les bords du Nil, et y joindre la foule de details, inconnus peut-être, que nous avons appris par suite d'une circonstance fortuite, un de nos amis avant eu à son service pendant plusieurs années un ancien domestique du defterdar ; mais , independamment de ce que les limites qui nous sont assignées ne nous permettent pas de nous étendre beaucoup sur ce sujet, d'intérêt secondaire, la succession interminable de faits présentant tous le même eachet deviendrait fastidieuse autant qu'inutile ; nous relaterons seulement quelques anecdotes, choisies parmi celles qui sont de notoriété incontestable, et nous publierons en même temps le résultat des observations que des rapports personnels avec le terrible conquérant du Sennaar ont permis à un voyageur français de recueillir, et qui nous ont été obli geamment communiquées. Nous insérons textuellement ici un passage de son memorial. « Vers la fin de 1832 ou le commencement de 1833, environ six ou huit mois avant le décès d'Ahmed-Bey, J'eus l'occasion d'avoir quelques entrevues et entretiens avec lui durant un séiour d'une semaine que le fus amené par hasard à faire dans son palais, à Djiziret-Mohammed, près du Caire. En dépit des prédictions de son aspect formidable et de son sinistre renom, son accueil fut fort avenant, ses allures restèrent constamment des plus courtoises, et aucun de ces événements de vie domestique dont j'avais tant de fois oui les lamentables paraphrases ne vint troubler pour moi les jouissances d'une hospitalité parfaitement irréprochable. Le texte de nos conversations était l'histoire et les mœurs étrangères, l'astronomie, mais surtout la géographie, science à laquelle il pretendait se bien connaître. Je veux envoyer à la Société de géogra- phie de Paris, me disait-il, une carte · du Sennaar et du Kordofan, où j'ai fait

· une campagne pour Méhémet-Ali. » La

carte était composée de plusieurs feuilles de papier collères sur toile, et sur lesquelles étaient tracés grossièrenient, mais avec assez d'intelligence, le cours du Nil, les montagnes, les frontières du Sennaar et du Kordofan, ainsi que les noms et positions des principales villes ou bourgades.

Ahmet-bey mourut jenne encore, le 8 juin 1883, laissant une fortune que l'on évalue à 40,000 bourses ou environ cinq millions de francs.

Nous passerons sous silence plusieurs ritais de la vied uc'elèbre defredrat, au-quel Méhémet-Ait doit la conquête du Sennaar. D'alleurs, pour apprécier convenablement le caractère des Orientes de la religion et des meurs de la religion et des meurs musulmanes; si on les juge d'après les principes ou les préjugés de notre civilisation, on s'expose à des crreurs indignes de la gravité de l'histoire.

## CHAPITRE II.

DESCRIPTION DE L'ÉTAT PHYSIQUE DE L'ÉGYPTE.

CONSIDÉRATIONS CÉNÉRALES, — STUATION,
DENNES ES PRISSONS DE LÉCUTE. — NATURE DU SOL. — ISTIME DE SUZZ. —
DU NIL. — SOURCES ET CORDES DU NIL.
— CLYARACTES. — CRUES. — INDONS
DU SOL. — AUNACE. — TICÉTADN. —
DU SOL. — AUNACE. — TICÉTADN. —
DU SOL. — AUNACE. — PALEE ET
DE LEGE INVILLESC. — PALEE ET
DE LEGE INVILLESC. — PALEE ET
DOSÉE. — BALADIES. — BORTALITÉ A ALEXANDRIE.

Placés dans une position géographique des plus tranchées, les Egyptiens peuvent offrir un exemple concluant des lois de la physique générale du globe. Si les aneiens habitants de l'Égypte n'avaient pas trouvé sur le rivage du Nil des carrières inépuisables de grès et de pierre calcaire, le goût de l'architecture n'aurait pas été un des traits marquants de leur caractère, le sol n'aurait pas été couvert de monuments gigantesques. Où le culte attesta-t-il mieux les besoins et les désirs de l'homme? Les animaux, et jusqu'aux végétaux utiles ou nuisibles, furent divinises, et les mouvements du Nil forent consacrés par les rites de la

religion. La nature avait refusé des forêts et des mines à l'Égypte; elle fut agricole, pastorale, savante et artiste; elle ne fut ni conquerante ni commerçante. Les expéditions guerrières qu'elle fit , à diverses époques , n'eurent aucun résultat durable, parce qu'elles n'étaient point dues aux instincts de la natiou. En vain les Ptolémées réunirent par des routes magnifiques les bords du Nil et le rivage de la mer Rouge, le commeree resta entre les mains des étrangers, et les Égyptiens s'engagèrent rarement eux-mêmes dans cette nouvelle voie. L'Égypte demeura, quant au commeree, un pays de transit, et le grenier des nations voisines; en raison même de leur civilisation avancée, les Égyptiens méprisaient trop les peuples étrangers pour aller cherener chez eux les moyens de s'enriehir.

SITUATION, BORNES ET DIVISION DE L'ÉCYPTE.

Selon le voyageur Bruce, le nom d'Égryle vietu de l'éthiopien v-ovrr, et signile le pays des canaux, appeliation qui, pour d'exa quojund'hui peu applicaqui, pour d'exa quojund'hui peu application de la plendeur de l'Egrpta, sous les Pilarosos, lorsqu'un habile système d'irrigations avant fait de cette contrée la mère pour le la plendeur de l'Egrpta, sous les Pilaque les Arabes donnent sujourd'hui à PEgypte; les Colptes ont conserve i e moi de Chemia, qui est évidenment le Kemia o Kemia des saiens monu-

Située entre 23° 23° et 31° 35′ 30′ de lat. boréale, et entre 22° 10′ et 33° 21′ de lougit. à l'est du méridien de Paris, l'Égypte se déploie longitudinalement.

Les exhaussements du sol aux embouchures de ce fleuve, et tout le Delta, sont formés par les depôts des inondations périodiques et l'entassement des sables de la mer; la majeure partie de ce terrain arènace n'existait même pas à l'époque où les prêtres égyptiens ont

fixé les limites de leur patrié : pour eux, elle finissait avec le Nil. Le terme des (1) Egyptus était le plus ancien nom du Nil (flom. Odyst. XIV, 2581. Ce nom fut plus tard applique a tout le pays.

4mc Livraison. (ÉGYPTE MODEHNE.)

mesures données par Hérodote doit, d'après les recherches de plusieurs savants, s'arrêter à la principale bouche du fleuve nourricier, à l'issus de la seule branche primitive. à laquelle Poblemée appliquait l'épithète d'Aγαδοδαίμων, schetnoufi des indigènes (bonne branche ou principale d'ivision (1)).

L'Égypte occupe la partie nord-est de l'Afrique; en dancée entre deux mers et deux de-erts, elle a pour limites au nord la Méditerranes, a'lest la mer flouze, de l'est de l'est de se dirige du nord su sud, et inclinant un peu vers l'osest; c'est une lonoque honde de terrain traversée par le Nil, qui, arrivè à trente lieuse de la mer, se divise en plusieurs brauches dans une puis purfaitement unie et dont le puis purfaitement unie et dont le entière, depuis la dernière estaincie entière, depuis la dernière estaincie entière, depuis la dernière estaincie.

une superficie d'environ deux millions

cent mille bectares de terrains culti-

vables. On la divise en haute, moyenne et basse Égypte. La Haute-Egypte ou Said s'étend de la Nubie jusque vers la province du Caire; la Moyenne-Egupte renferme la province du Caire et les provinces latérales; la Basse-Égypte se compose de tout le pays situé entre le territoire du Caire, la Méditerranée, l'istlune de Sucz et la Libve. Le Said est une longue vallée entre deux chaînes de montagnes : c'est ce qu'on appelle la vallée du Nil; sa longueur, depuis l'fle de Philæ jusqu'aux grandes Pyramides, entre les 24° et 30° de latitude, est d'environ quatre-vingt-dix myriamètres, en y comprenant les sinuosités du fleuve. A la hauteur du Caire, les montagnes s'affaissent, et le pays se nivelle presque complétement; la chaîne orientale forme alors, au bord de la vallée, une sorte de haute muraille coupée en quelques en-

l'un à Rosette et l'autre à Damictte, le pays forme un triangle presque équilateral dont la base a environ soixante-dix (1) Yoir Champoliton te Jeune, l'Egypte sous

droits par des ravius; la chaîne occiden-

tale se termine en pente douce. Depuis

le Caire jusqu'à la mer, et entre les deux bras du Nil qui descendent dans la mer.

lieues; cette plaine a recu le nom de Della, à cause de la ressemblance de sa configuration avec celle d'un des caractères de l'alphabet grec (A). Les indigènes lui ont donné le nom de rab ou rib. qui signifie poire, parce qu'ils ont trouvé quelque ressemblance entre la forme de ce terrain et celle d'une poire ; de rib on a fait rif, et er-rif avec l'article. Abou'l-Feda divise l'Égypte en Rif ou côtes, et en Said ou liautes contrées. Le Delta fait partie de la Basse-Égypte; en remontant on trouve, à peu près en face du Caire et de l'autre côté du fleuve, la ville de Giseh, célèbre par le voisinage des pyramides; et un peu au delà des pyramides commence la vallée du Nil, qui se prolonge vers le midi, dans un espace d'environ cent cinquante lieues.

#### NATURE DU SOL.

L'Egypte, à proprement parler, n'est qu'une grande oassi dans un immense désert. Ses proportions sont en rapport avec celles du cours d'eu qui l'à creée. Le Nil, rompant la montagne grand tout, vint creaser son il sur la pierre tout, vint creaser son li sur la pierre condateur à la poissière stérile apportée par l'impétueux klamsin, et preparer ainsi une nouvelle terre pour l'babitation des hommes.

Voyageurs, savants ou poètes, curieur ou aventuriers, tous sont frappés de l'aspect original et grandiose de l'Égret, que gous soit le côte par où ils l'abordent; rieu n'est plus intéressant, plus mêsteutur, plus riche que ce long ravin silonné de mille canaux, tapisse d'une végétation sans cesse verdoyante et fleurie, et rempii d'une moisson perpétuelle, que deux chaînes de montag nes nues et arides défendent contre l'haleine dévorante du désert.

A mesure qu'on pénêtre dans le pays, et qu'on en observe minuteusement les détails, l'étonnement et l'interé les détails, l'étonnement et l'interé la terre es suffit à elle-mêure, et les régions supérieures de l'atmosphère na lui enroient point leurs ondées bienfaisantes; point de pluie pour alimenter ces écgètuix que les sol eugendre sans relàves; et la comme de l'apparent le régions que les des les des les des cette plaine limoneuse et réparer annuée cette plaine limoneuse et réparer annuée lement la perte des sues nourriciers. Tout s'accomplit avec une régularité solennelle : aux mêmes jours le Nil s'élève, aux mêmes jours il s'abaisse, pour recommencer à des périodes régulières ; et cependant au sein de cette contrée privilègiée, où la nature se charge ellemême d'une partie des travaux de l'homme, au milieu de ces sables que le vent seul agite, les yeux surpris reconnaissent les vestiges d'une catastrophe violente. Le sel des mers couvrede ses efflorescences cristallines le sable desséché du désert . les coquilles gisent sur les hauteurs, les vallons sont labourés par le passage des torrents, les pierres sont polies et faonnées par le roulement des flots, et des scories volcaniques encombrent quelques endroits des gorges, loin de tout cratère. On a essayé d'expliquer, avec plus ou moins de vraisemblance. ces singularités naturelles. Entre toutes les hypothèses émises à cet égard nous sommes forcé de faire un choix; le nom de Déodat Dolomieu et l'autorité de la grande commission scientifique de Napoleon mettront notre responsabilité suffisamment à couvert.

Une cause inconnue, le choc d'une comète et du globe terrestre, par exemple, aurait un jour imprimé aux mers de grandes oscillations, et quelques portions de nos continents auraient été temporairement submergées. D'après cette hypothèse, les caux de la Méditerranée se portèrent vers le mont Liban, tandis que celles de l'océan Indien entrèrent dans le golfe Arabique. Les courants dévastateurs se rencontrèrent en divers points, et à diverses reprises, et alors, se faisant un moment équilibre, ils laissèrent retomber les roches et les sables qu'ils avaient entraînés. Ainsi se formerent l'isthme de Suez et quelques autres atterrissements; ainsis'établirent les amas de coquillages dont les débris font aujourd'hui des collines entières; ainsi se creusa le désert; ainsi le sel se répandit sur la surface de l'Egypte ; ainsi s'agglomérèrent des matières hétérogenes dans des lieux étrangers à la production de quelques-unes d'entre elles.

Le Nil lui-même a modifié plusieurs fois l'intérieur de la vallée, et les traces de son cours se retrouvent dans des lieux fort éloignés l'un de l'autre. Un de ses

aneiens lits a suivi la ligne des oasis, et son passage y a laissé des vestiges irrécusables; il a ensuite baigné le pied de la chaîne libyque, et peu à peu repoussé par les sables, il s'est porté vers les monts arabiques, qu'il ereusa lentement en quelques points. Ces changements de position, joints à d'autres circonstances, suraient même donné naissance à la région des grès dans la montagne libyque; telle du moins a été l'opinion du savant M. de Rozière. Ces sites donc, si immuables en apparence. sont en réalité toujours changeants et renouvelés, au point que le fond des eaux est devenu montagne, et que la montagne, à son tour, menace de devenir un jour le lit du fleuve ! Cette constitution extraordinaire pro-

met surtout à l'étude une mine inépuisable d'observations et de phénomènes nouveaux. La géologie doit faire une ample récolte dans un semblable champ

d'exploration.

En effet, bien que la vallée du Nil soit, pour ce qui concerne l'ouverture riveraine, uniquement de formation alluviale, elle présente dans son ensemble une variété de caractères dignes de l'attention du géologue; de part et d'autre, le sol limoneux est encaissé dans des montagnes rocheuses, et les sables du désert viennent jusqu'à ces montagnes et jusqu'aux bords de la terre cultivable, sur laquelle ils empiètent même fréquemment; la largeur même de la vallée est peu considérable, rarement elle dépasse vingt kilomètres, et dans quelques endroits elle n'est pas même de moitié.

Depais leur extrémité septentrionals jusqu'à dix ou bane mivramérers de l'entrée méridionale de l'Expte, les deux chalbies sont de formation secondaire et denature caleraire durant les buit my diverse de l'entre de l'ent

ses blocs énormes, d'où les anciens ont tiré la masse de leurs statues colossales et de leurs obélisques.

et de leurs opensques.
Ainsi, entre Philæ et Assouan (Syène),
la rive gauche du fleuve est occupée par
l'extrémité nord des montagnes qui s'étendent dans la Nubie, et qui consistent
en une sorte de roche de granit rouge,

mélé d'amphibole ; cette roche a reçu le nom de syenite.

Le grauit est quelquefois coupé par des masses de gneiss, de porphyre, de schiste argileux, de quartz et de serpentine, daus la pâte desquelles sont disséminées de nombreuses variétés de jaspes et de cornalines. La serpentine se trouve aussi daus les gisements de la chaîne arabique, sur de longues nappes de schiste argileux, et d'un feldspath compacte: quelques auteurs l'ont décrite comme une espèce de marbre vert. On trouve encore dans la Haute-Égypte un véritable marbre, qui prend diverses nuances de jaune; de blanc, de bleu et de rouge; quand ce marbre se combine avec la serpentine il forme la pierre bien connue sous le nom de vert antique.

Les montagnes opposées correspon-dent entre elles en beaucoup d'endroits par la nature des matières. Cependant les montagnes de granit appartiennent à la chaîne libyque, et la formation composée de feldspath en lames confuses, et d'une forte quantité d'hornblende, sans quartz ni mica, est absolument étrangère aux montagnes de Syène, tandis qu'elle constitue les principales montagnes de l'Arabie, et notamment le Sinaï ; cette dernière roche a recu de quelques savants le nom de Sinaite, par opposition à la Syénite, qui est le granit rose de Svène et des environs. La Singtle joue un rôle très-important dans ce système de montagnes, et sert, entre autres caractères, à faire distinguer les terrains primitifs des terrains de formation secondaire.

On commence à observer la transition de l'une à l'autre formation dans les montagnes à l'ouest d'Éléphantine; la transition traverse ensuite le fleuve, et se montre dans les montagnes plus au nord. Elle franchit ainsi les deserts de la Troglodytique, poursuit la même direction dans l'Arabie Pétrée, coupe l'axe de la prescui fle au-dessous de la vallée de la prescui fle au-dessous de la vallée.

de Pharan, et paraft devoir rejoindre les montagnes de la Syrie.

Au sud de cette ligne tout le terrain est de formation primitive; au nord de la Méditerranée tout est de formation secondaire. Le terrain est alors principalement calcaire, à l'exception d'une bande plus ou moins étroite de non-tagnes de grès et de poudingue, qu'on retrouve tres-fréqueument entre les terrains primitifs et les terrains secon-

A Eaneh le roo devient presque exclusivenent caleaire, et il garde e caractere jusqu'a ce qu'il se termine dans la plaine qui borne la Basse-Egypte. L'escarpement de ces roches, qui monnetu presqu'à pic, donne un pays un aspect triste et monotone: les montagnes riées et pittorsques, et présentant en quelques endroits des points de vue d'une grande beauté.

En résumé, à l'entrée de l'Égypte, en descendant le fleuve, on voit. du côté de l'Afrique, la chaîne libyque, qui se compose de diverses espèces de granit et de gneiss; vers la Nubie, des roches amphiboliques schisteuses, des masses d'amphibole vert, des diabases, des serpentines, des stéatites, la dolomie et la trémolite; tantôt la dolomie et la trémolite sout à découvert, par blocs considérables, ou forment des montagnes entières, tantôt ces roches et les autres que nous venons d'énumérer sont recouvertes par des couches plus ou moins épaisses de psammites, des grès extremement durs. des poudingues quartzeux, des brèches siliceuses, etc. Ces diverses formations précèdent ce qu'on nomme proprement la syénite ou granit oriental, autour de laquelle se groupent d'autres variétés de granit, des gneiss, des schistes micacés des phyllodes, des roches d'eurite et de keralite, du feldspath lamelleux et grenatifere; bientot en descendant vers la Thébaide, on trouve la syénite rose talqueuse, qui sert de transition entre le granit et le grès. Elle diffère de la svenite ordinaire par une quantité de mica plus considérable, par l'absence des cristoux de quartz, et par l'addition d'une matière stéatiteuse qui se mêle au mica et lui donne une nuance verte assez prononcée. La présence du taic dans la

svénite indique une formation plus récente dans cette espèce de granit qui ellemême est la moins ancienne des pierres de ce genre. Bientôt après on voit apparaître les montagnes de grès. Celles-ci n'ont ni les coupes vigoureuses des roches de granit, ni même les accidents de coupe moins prononces des roches calcaires; elles forment comme une longue muraille d'un gris sombre. Quand les deux chaînes se rapprochent du fleuve, elles sont escarpées et roides, dénudées même de poussière et de cailloux; quand elles s'éloignent, le grès, plus friable, se désagrège, et la montagne prend quelquefois l'aspect d'une dune treselevée; à la hauteur de la Thébaïde, les montagnes sout pour ainsi dire en ruine comme les édifices, et les fragments de leur crête gisent à leur pied en amas confus. Ce grès est plus chargé de mica, et son grain est plus gros que celui de Paris. Il a des nuances plus précises, quoique jamais elles ne soient vives; sa consistance est aussi plus égale, et on en trouve de grands blocs exempts de fissures; en un mot, c'est plutôt un psammite (de váunoc, sable) légèrement micacé qu'un grès ordinaire, quoiqu'il soit en général très-adhérent. Cette pierre. si souvent employée par l'architecture égyptienne, est déposée en lits épais d'une grande régularité entre des minces filons d'argile. Néanmoins les couches diminuent d'épaisseur à mesure qu'on avance vers la région calcaire. A cinq lieues audessus d'Esneh, on trouve la jonetion de ces grès au calcaire. La zone des montagnes de grès se dirige du nord-est au sudouest. Sa limite n'est point précise; elle forme plusieurs saillies et plusieurs enfoncements considérables, occupés par les montagnes calcaires, de sorte que les deux terrains alternent à plusieurs reprises sur les bords de la vallée. Le calcaire se voit quelquefois dans la même montagne que le grès, et dans ce cas le grès surmonte un calcaire compacte à netites discolithes, et un autre calcaire plus recent renfermant des camites et des pectinites, tandis qu'une troisième formation calcaire beaucoup plus grossière ( psammite-calcaréo quartzeux ) couronne la montagne. On voit, par cette disposition, que le grès est un quement une formation secondaire; ceux de la

vallée du Nil, en particulier, paraissent avoir été produits par les dépôts encaissés d'une eau chargée de sahle quartzeux. Ces dépôts, tassés par leur propre poids, ont acquis avec les siècles une compacité extrême, à laquelle d'autres circonstances ont ajouté l'adhérence indispensable à la constitution d'une pierre. Le calcaire des dernières montagnes de cette chaîne est gris, ou diversement nuancé de plusieurs couleurs; sa cassure est à la fois esquilleuse et conchoide; souvent elle contient beaucoup de pétrifications de ooissons, de coquillages et de coraux. D'Alexandrie à la mer Rouge, près de Suez, c'est cette pierre qu'on rencontre. Le district montagneux qui conduit a Kosséir en présente aussi, et il y a dans la même circonscription des hauteurs où la chaux carbonatée est traversée par des conches de gypse on sulfate de chaux. Le sable des vallees qui coupent ces montagnes est en partie quartzeux, en partie calcaire, et indique suffisamment le genre des pierres des débris desquelles il s'est formé. Un échantillon de cette matière a donné à l'analyse les résultats suivants:

| Sous-carbonate de soude |        |
|-------------------------|--------|
| Sulfate de soude        | 0,1129 |
| Muriate de soude        | 0,5166 |
| Sable siliceux argileux | 0,0280 |
| Carbonate de chaux      | 0,0080 |
| Oxyde de fer            | 0,0020 |
| Eau                     | 0.0971 |
|                         |        |
| Total                   | 1,0000 |

Plusieurs vallées coupent la chaîne arabique pour aller joindre la mer Rouge; une des plus considérables est la vallée de Kosséir, sillonnée elle-même par des embranchements de montagnes et des groupes indépendants les uns des autres. au moins par leurs formations géologiques. Sur la chaîne arabique on voit d'abord quelques monts granitiques; viennent ensuite des poudingues et des brèches, parmi lesquelles il faut eiter la brêche verte d'Egypte, et enfin des montagnes schisteuses. Vers les reservoirs d'El-Haoueh, des combinaisons nouvelles se produisent. Nous citerons entre autres un schiste tégulaire, que certains vovageurs ont pris pour de l'ardoise, mais qui en differe à plusieurs égards; ces diverses roches se continuent en combinaisons variées jusqu'à trois lieues de Kosséir, où les montagnes changent de nature et deviennent gypseuses ou calcaires, leurs couches sont apparentes et régulières et dirigées presque toujours du nord au sud. La se montrent amoncelés les détritus d'une coquille pétrifiée que Rozière pense avoir appartenu à l'ostræa diluviana (1), et qui forme la substance du calcaire. Le fond de la vallée est couvert d'énormes fragments de gneiss, d'argilite, de porphyre, de granit, et d'autres roches composées, telles que l'actinolithe, et une sorte de stéatite qui contient des nodosites formées par un gypse schisteux. Parmi les substauces particulières aux montagnes qui bordent la vallée, il en est une qu'on trouve rarement seule, mais qui entre dans la composition des granits, des porphyres et de plusieurs autres pierres auxquelles elle communique une belle nuance verte; cette substance, qui ressemble au schort vert du Dauphine (delphinite), se trouve aussi dans quelques endroits du désert de Sinai: c'est une variété d'épidote.

A Lambagch, situé à deux lieurs et demie de Kossift, on voit de nouveau s'élevre des montagnes de granit, et par devant de petitesmontagnes soitsteuses, qui en rendent l'accès difficile; un peu après les montagnes s'écartent, et on atteint le port formé au Said par un accident de la côte, et au nord par un gigantesque rocher de corail et de madrépores.

La sollite de l'Égarement, qui est parallèe à la ville de Kosséri, est d'une composition géologique très-différent; car on n'y voit pas de montagnes, et un petit nombre de mans de copulicalearre, ou formés d'amas de copulitent seuls un terrain arrile et sans verdeme. Le soi de la valle n'est pourtant pas entièrement plan; et il se d'urie, au coutraire, en plateaux dont le plus considérable est supporté par un banc calcare. Mais la comment geologique autre. Mais la comment personnée de qui borde la vallée des lacs de Natron, sutice à ternet-ceux milles à l'ouest du

(1) Espèce d'hultre, mollusque acéphale.

Nil, entre le Favoum et la Méditerranée. Le calcaire joue un grand rôle dans le système entier; il est la base des montagnes granitiques de Syène, et probablement celle de toute la région des grès; enfin il s'étend sous le sol même de la vallée, depuis la chaîne libyque insqu'au lit du fleuve, auprès duquel on l'a trouvé, à 6 met. 708 m. de profondeur; les collines qui divisent le bassin de la Rivière sans eau sont en grande partie formées par diverses combinaisons du natron avec d'autres sels. Dans le désert, ce dernier sel existe en couches minces et compactes sur un lit de gyose: dans d'autres endroits on le rencontre très-fréquemment en cris taux, quelquefois sous le sable, mais le plus souvent à la surface du sol.

La chaîne de terrains anciens qui sépare Kéneb de Kosséir, et qui suit la côte de la mer Rouge du nord au sud, est accompagnée d'une seconde chaîne parallèle, composée de basalte et de trachyte. On voit ces roches sur les deux contre-forts de la première chaîne, et même sur les points les plus élevés; c'est ainsi qu'en France des terrains volcaniques constituent le mont d'Or. le Cantal et le Mezenc, qui domine tout le pays; en Égypte et en France, les nappes de basalte recouvrent celles de trachyte et forment de larges lames plates assez continues; il est probable que les dispositions des montagnes coniques de Lagetta sont dues à un phénomène de soulèvement analogue à celui qui a créé le mont d'Or et les groupes du Cantal.

En redescendant du col de Lagetta on continue à marcher sur les roches de basalte et de traclyte jusqu'à Hammant; mais après Bammamu ton rentre dans les roches de granite, de porphyre et de syénite, qui se prolongent jusqu'à la vallée de Kosseir. Sur les bords de la rentre de la company de la vallée de Kosseir. Sur les bords de la mer Rouce le roches voteniques repetits course qui bordent la côte pendant une assez grande longueur.

L'Égypte possède beaucoup de pierres fines; nous nous bornerons à l'enumération des plus remarquables, pour ne pas dépasser les limites que nous nous sommes imposées dans cet ouvrage.

Une lle de la mer Rouge porte le nom

de Zemorget on tle des Topazes; selon quelques ecrivains, les anciens rois d'Égypte y exploitaient une mine de sel gemme(1). On trouve des émeraudes dans les montagnes situées sur la rive occidentale du golfe Arabique; des mines abandonnées ont été découvertes par Cailliaud, en 1816, dans la vallée de Kosseir, à quatre journées de marche de cette ville, sur l'ancienne route de Coptos à Bérénice, au pied du Zabou-rah, un des pics les plus élevés des monts Ollaki; et l'histoire dit qu'il se faisalt autrefois un commerce considérable d'émeraudes entre l'Égypte et l'Italie. Les auteurs arabes distinguent quatre espèces de Zemroud, dont la plus estimée est nommée par eux Dabbani, et la plus imparfaite (une aigue-marine) Zeberdjed; ils affirmentque l'Inde seule produit des émeraudes comparables à celles d'Ollaki. Néanmoins, beaucoup de savants pensent que l'émeraude connue des anciens n'est pas semblable à celle du Pérou. Bruce parle d'une ile de la mer Rouge qu'on appelle l'tle des Emeraudes (Gezyret-Uzzumurud). M. de Rozière pense que ce pourrait être la même que l'ile des Topases, dont la position est loin d'être bien précisée. Mais un examen plus approfondi a fait reconnaître que cette lle produisait seulement un spath-fluor de couleur verte, et que les Ababdeh, en appelant cette île Gezuret-Uzzumurud, ont fait une confusion de lieu. On compte aussi le chrysobéryl ou cymophane parmi les productions minérales du Said, et plusieurs variétés rares de quartz, par exemple l'aventurine dite aventurine d'Egypte, et le cristal de roche, qu'on trouve sur les rivages du nord. On a recueilli des calcédoines et des cornalines sur les deux rives du Nil, dans toute l'étendue du pays. L'agate git dans les rocs qui entrecoupent le désert à l'est du Caire, tandis que le jaspe court, en filons d'une épaisseur considérable, dans le schiste argileux qui borne la vallée placée entre Esneli et Syout. Un jaspe plus rare et plus beau est abondamment répandu dans le désert sablonneux qui sépare le Caire de Suez : c'est le célèbre jaspe d'Égypte; on le trouve aussi dans les gise-

ments situés au-dessous de Bénisouef: il y est enclavé au sein d'une sorte de conglomèrat. Enfin, dans les vallées transversales qui du Nil supérieur comnuniquent à la mer Rouge, on voit beaucoup d'actinolithes, d'épidotes, d'amphiboles.

Les montagnes qui bornent l'Estype dans quelques directions not été si imparfaitement explorées que nous jinparfaitement explorées que nous jinparfaitement explorées que nous jinparfaitement de la compartation de la compar

L'Egypte n'a point de mines d'or, quoiqu'il s'en trouvedans les possessions du pacha; nous en parlerons aux chapitres XIV et XV, en traitant du commerce et de l'industrie.

Il est digne de remarque que dans les plaines sablonneuses, où l'eau manque aujourd'hui si complétement, on rencontre ces jaspes bruns qu'on appelle cailloux d'Egypte, et dont la forme ar-rondie, la surface lisse, indiquent assez qu'ils ont été longtemps le jouet des eaux avant de reposer dans un sol aride. Une autre anomalie de ces contrées est de présenter dans ces sables tranquilles. au pied de ces montagnes dont les couches parallèles se continuent avec une régularité parfaite presque, des pierres ponces, des cailloux encroûtés de scories, et d'autres produits volcaniques, preuves irréfutables des révolutions naturelles dont l'histoire la plus reculée n'a pas gardé le souvenir. D'autres traces non moins évidentes de ces convulsions du globe sont encore imprimées à la surface de l'Egypte.

a la surface de l'Egypte.

A deux lieues et demie à l'est du Caire, il existe une forêt petriflée qui s'étend sur un espace de plus d'une lieue carrée.
Ce curieux monunient de quelque grande catastrophe physique, predu dans le désert entre les deux routes qui vont de Suez au Caire. l'une au nord et l'autre

<sup>(1)</sup> Voyez Diodore de Sicile.

au sud, n'a pas été découvert par les savants de l'expédition française, et il n'est connu des Europeens que depuis une vinetaine d'années.

La plaine où se trouve ce bois pétriflé semble avoir subi l'action du feu. Elle est converte de monticules de calcaire, d'argile ou de grès vitrifié. Le terrain présente à sa superficie du sable calcaire niélé de graviers roules et quartzeux, puis des couches d'argile et de calcaire, dans lesquelles sont enfouis beaucoup d'ossements fossiles et de coquillages de différentes époques. Les parties les plus basses de cette plaine sont celles où les arbres sont les mieux conservés; au milieu ils présentent encore la couleur du bois et même l'écorce. Il y a des morceaux qui à la première vue semblent être des arbres que l'on vient de fendre et de couper. Tous les fragments sont à la surface du sol ou à moitié ensablés : les parties ensevelies sont mal conservées et se pulvérisent lorsqu'on les touche. Ces arbres sont concliés dans tous les sens, et le terrain en est parsemé de distance en distance. Les grands troncs ont plus de vingt mètres de longueur; la plupart sont droits, et quelques-uns presentent de fortes branches, où l'on distingue encore des nœuds. Dans les parties cassées perpendiculairement à l'axe de la tige, on reconnaît très-distinctement les différentes zones de tissu ligneux qui peuvent donner l'age du végétal. La forme générale, l'écorce et l'embranchement semblent indiquer des sapins, des chênes et des sycomores, Les dattiers sont assez nombreux, mais quelques morceaux filandreux, comme le bois de palmier, et coupes par nœnds comme le bambou, ressemblent à l'intérieur d'un trone de bananier. Beaucoup de morceaux, qui sont ereux et qui ont environ deux pieds de diametre, offrent l'apparence de bambous d'une espèce colossale.

Ces vestiges antédiluviens attestent autant l'action du feu que celle des eaux. La plupart des trones sont vitrifies, d'autres sont semblables à des tisons éteints au sortir d'un bûcher; il est fort probable que ces arbres périrent par l'action d'une chaleur souterraine ou par celle d'un feu allumé sur leurs racines. Les soulèvements de grès vitrifie nes. Les soulèvements de grès vitrifie qui entourent la forêt, la nature de quelques cohes; querse sur la surface de la plaine, tout prouve une action volcanique, un fre mitre ur qui a brillé le bois avant sa pétrification. Les incustations, alse concertions qui couvrent est rouces d'eux douées de certaines propriétes d'eux douées de certaines propriétes sur pied et être tombes après a retraite des aux. Une souche d'environ deux pieds et eurore debout, et ser authonneux. Monte pieds est eurore debout, et ser authonneux de sabléments.

A deux journées de marche des lacs de Natron on voit une forêt de dattiers pétrifiés, dont plusieurs troncs, hauts de sept à huit pieds, sont encore debout.

Pour compléter est aperçu de l'état géologique de l'Égypte, nous donnons l'aualyse du limon du Nil, qui forme presque exclusivement la terre végétale de ce pays. En le desséchant à 100°, il présente la composition suivante:

| Siilce                         | 43,50  |  |
|--------------------------------|--------|--|
| Alumine                        | 24,25  |  |
| Peroxyde de fer                | 13,65  |  |
| Carbonale de chaux             | 3,85   |  |
| Carbonate de magnésie          | 1,20   |  |
| Magnésie                       | 1,05   |  |
| Acide ulmique et matière orga- |        |  |
| nisée                          | 2,80   |  |
| Eau                            | 10,70  |  |
| Total                          | 100,00 |  |

La base de ce limon est donc un siicate d'alumine composé à pen près do 2 atomes desilice et de t atome d'alumine. L'acide ulmique et la matière organisée contribuent a faire de ces alluvions annuelles un engrais précicux.

Lorsque le limon est see il prend une consistance très-frun; sa essure présente un grain très-fin; il est brun (terre d'Égyple), et son aspect est eelui d'une terre fine argilo-ferrugineuse. Au contact d'un aeide il produit un peu d'effervesence, et se desagrège facilement dans l'eau; au toucher, il est doux et un peu savonieux, cependant il

happe légèrement la langue. La poussière du désert forme l'autre dement qui constitue la terre vegétale dans la vallée du Nil; cette poussière est un sable quartzeux, dont l'alliance est indispensable au limon pour former le sol cultivable, dans lequel on a fait germer presque tous les végétaux du globe.

## ISTBNE DE SUEZ.

L'isthme qui sépare la mer Rouge de la Méditerranée n'a pas plus de 120,000 mètres de largeur (environ 25 lieues), entre Suez et la côte voisine de l'ancienne Péluse. Son terrain est plat, et il se distingue du reste de l'Égypte par l'absence de toute verdure, d'habitations et d'eaux vives. L'idée de faire communiquer ensemble les deux mers est si naturelle et promet taut d'avantages au commerce, qu'elle a dû venir à l'esprit des plus auciens souverains de l'Egypte. Cette communication peut s'effectuer de deux manières : ou directement, par un canal perçant l'isthme de Suez, ou indirectement par l'intermédiaire du Nil. C'est ce dernier parti qu'ont pris les anciens. Jamais ils n'ont songé, ainsi que l'a démontré M. Letronne, à établir la jonction directe, qui cependant eut été plus facile. « Ils ont eu, dit ce savant célèbre . d'excellentes raisons pour agir ainsi. La première est la nécessité de faire profiter le Delta de cette grande communication, car l'un des principaux objets du canal a dû être l'exportation des denrées pour l'Arabie; il fallait donc le mettre en rapport avec une branche du fleuve. La seconde est l'impossibilité d'établir un port durable sur la côte de Péluse, non-seulement à cause de la disposition de la côte, mais surtout à cause de l'existence du courant continu de l'ouest à l'est qui règne le long de la côte septentrionale de l'Afrique, courant qui, en entraînant le limon du Nil, comblerait en peu de temps tout port qu'on voudrait établir sur un point du rivage à l'orient des bouches de ce fleuve. La troisième raison qui a pu influer sur le choix des ancieus, c'est l'opinion où ils ont été que le niveau de la mer Rouge surpasse celui de la Méditerrance; cette difference, déja remarquée par Aristote (Méteorolog., I, 14), niee par Strabon (XVII, p. 804) et quelques modernes, a été mise hors de doute par les opérations précises des ingénieurs français en Egypte ( Mémoire de M. Lepère). Il est

à présent établi que cette différence est, au maximum, de 30 pieds 6 pouces (9 mètres 907 millimètres) (1).

Il n'y a rien à objecter coutre la première raison, alléguée en faveur de la communication indirecte de la mer Rouge avec la Méditerranée. Quant aux deux autres raisons, qu'il nous soit permis de faire quelques observations Saus doute, la Méditerranée subit, comme le dit M. Letronne, l'influcice d'un courant allant de l'ouest à l'est; mais il y en a un autre, plus profond, qui va dans une direction diamétralement opposée; le premier recoit les eaux de l'océan Atlantique, et le dernier les y ramene. D'après des expériences précises, ces courants en seus contraire sont surtout sensibles au détroit de Gibraltar, point de jonction de la Méditerranée avec l'océan Atlantique. M. Letronne ne parle que du courant superficiel de l'ouest à l'est, « qui, en entraînant le limon du Nil, comblerait en pen de temps tout port qu'on voudrait établir sur un point du rivage à l'orient des bouches de ce fleuve. » Mais, évidemment, ce que ce courant superficiel aurait fait dans un sens, serait aussitüt détruit par le courant plus profond agissant en sens contraire.

D'ailleurs, l'arrivée des raude la mer Rouge modifiert ellemême res courants de telle manière, que l'opinnon express par Jl. Edrome nous paraît bien prese par Jl. Edrome nous paraît bien ensuite comme un fait constant que la Mediterrande est plus basse que la mer Rouge; et il ajoute : « Le résultat d'une rain rapide qu'étarrient beun de la manière de la courant pade qu'étarrient beun de la manière de la courant pade qu'étarrient beun de la courant pade qu'étarrient beun de la courant pade qu'étarrient beun de lever le niveux je preniper effet de ce clauge de la courant pade qu'étarrient par le preniper effet de ce clauge basses du Dela Claus de la terre basse du Dela Claus de la terre basses du Dela Claus de la terre basse du Dela Claus de la t

Ces craintes nous paraissent au moins exogérées, même en admettant la difference de niveau indiquée entre les deux mers (3). La Méditerranée n'est pas

Voyez l'Isthme de Suez, par M. Letronne, dans la Revue des deux mondes, 15 juiilet 1841.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 7. (3) Dans un travait récemment communique

à l'Académie des sciences, M. Sainte-Preuve

un réservoir fermé comme la mer Caspienne: elle communique indirectemat avec la mer Rouge par l'intermédiaire de l'Océan; l'équilibre, s'il était un instant troublé, ne tarderait donc pas à se rétablir, conformement aux lois les plus simples de l'hydrostatique.

Sans entrer dans le détail des causes qui pourraient expliquer les différences de niveau entre ces deux mers voisines, nous ferons observer que de semblables différences existent aussi pour d'autres mers, sans entraîner les graves inconvénients qu'on a signalés. Ainsi, les eaux du Zuidersée sont plus élevées que celles de la mer du Nord, malgré que la communication soit ici bien plus directe. Le niveau moyen de la mer du Sud est plus élevé que le niveau moyen de l'ocean Atlantique (1). A cela il faut encore ajouter que le niveau moyen des mers éprouve (abstraction faite des marées ) non-seulement des oscillations journalières, mais qu'il varie suivant les saisons, comme cela a lieu pour la Baltique et la mer Noire; enfin qu'il y a des changements de niveau seculaires (2).

La largeur de l'istlme peut, d'après M. Letronne, se diviser en trois parties es différentes: la première est un bourretet sablonneux qui sépare le fond du dre golfe Arabique du bassin des marais asalants que les anciens appealeint les Lacs amers; la seconde est formée par ce bassin lui-même, dépression profonde, qui se trouve bien au-dessous du niveau des deux mers; la troisième

montre que les méthodes employées, it y a près de cinquante ans, par les ingénierrs français pour mesurer les niveaux de la Méditerranée et de la mer Ronge, manquaient d'exactitude et devaient conduire a des resultats erronés.

(1) Yo., Elimenta de Phajaspas terratre, (c. 1)
Yo., Elimenta de Phajaspas terratre, (c. 1)
Diana no corrage recost are la emple de partir de l'angular de l'angu

partie est une plaine sablonneuse, qui s'étend depuis l'extrémité nord de ce bassin jusqu'à la Méditerranée; cette plaine est à pente continue et entrecoupée de quelques lagunes (lacs Birket et Ballah).

et Auludié cocidental uls basin des Lexamers vien bout la grande vallée de Sobya-Jar ou Toumiat, qui va presque parailélement à la côte méliterranéenne, en commençant près de l'ancieme branche l'étissique. Cette vallée des Hébreux; avant le desséchement de la branche Pélissique, et le recevait les eaux du Xil par une déviation qui s'ouvrait près de Dubaste. Cette qui s'ouvrait près de Dubaste. Cette au lieu d'aboutré directement à la Méditerranée, vensit joiner les seaux des terranée, vensit joiner les seaux des les caux de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre au lieu d'aboutré directement à la Méditerranée, vensit joiner les seaux de l'autre l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre l'autre de l'autre de l'autre l'autre de l'autre de l'autre de l'autre l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre l'autre de l'autre de l'autre l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre l'autre de l'autre de

M. Letronne a réuni soigneusement et discuté avec beaucoup de sagacité les témoignages des anciens qui se rapportent à l'achèvement et à la navigation de ce canal. Nous ne saurious mieux faire que de lui emprunter en partie l'exposé qui va suivre.

Suivant Hérodote, dont le témoignage doit ici l'emporter sur Aristote, Strabon et Pline, Nécos, fils de Psammiticbus (vers 615 ou 610 avant J. C.), entreprit le premier (ἐπεχείρησε πρώτος) de creuser le canal qui conduit à la mer Rouge. Une tradition, sans doute posterieure, attribue le commencement de cette entreprise à Sésostris, Le creusement du capal tient, selon M. Letronne, évidenment à ces vues de commerce maritime qui paraissent être restées étrangères à l'ancienne Egypte, et qui ne se montrent qu'à l'époque où l'établissement des Ioniens, sous Psammitichus, vint si notablement modifier la politique de ce prince et de ses successeurs. Déja les Grecs, quelque temps auparavant, avaient, sous le règne de Périandre, essayé de couper l'isthme de Corinthe. . Je suis, ajoute l'illustre académicien, convaincu que cette première opération a suggeré l'autre, et que c'est là une idée grecque dont jamais les anciens rois d'Egypte ne s'étaient avisés. Voilà pourquoi Hérodote n'en a rien dit : ce qui serait inexplicable si l'histoire écrite ou la simple tradition eut alors con-

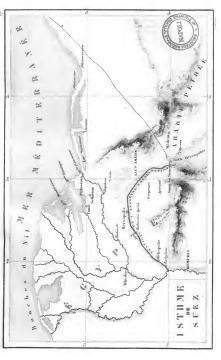

servé le souvenir d'une première opération. . - Le canal que Nécos avait commencé de creuser était de quatre jours de navigation, et sa largeur telle que deux triremes pouvaient y passer de front. « L'eau qui l'alimente, dit Hérodote (II, 158), provient du Nil, d'où elle est dérivée un peu au-dessus de Bubaste, près de la ville arabe Patumos. Ce canal se jette dans la mer Rouge. On a commencé à le creus-r (δρώμυχται πρώτον) dans cette partie de la plaine d'Egypte qui regarde l'Arabie, située vis à vis de Memphis et contigué à la montagne dans l'aquelle sont les carrières. A partir du pied de cette montagne le canal s'étend, dans un long espace, de l'occident à l'orient. puis il suit les étroites vallées de la montagne, et se porte de là au midi pour se jeter dans le golfe Arabique. »

Nécos interrompit son ouvrage, parce qu'un oracle lui avait prédit qu'il travaillerait pour un barbare. Darius, fils d'Hystaspe, le reprit de nouveau; et Hérodote, à l'époque où il visita l'Égypte, le vit sans doute presque terminé.

Des auteurs plus récents, tels que Diodore, Strabon et Pline, s'accordent à dire que ce canal ne fut définitivement achevé que par Ptolémée II. Diodore et Strabon, qui voyageaient en Egypte, le premier soixante ans avant J. C., et le dernier quarante ans plus tard, lorsque la contree était deià réduite en province romaine, parlent du canal comme existant et servant à la navigation. Diodore s'exprime ainsi (1, 33) : « Un canal, creusé à force de bras, s'étend de la bouche Pélusiaque jusqu'au golfe Arabique et à la mer Rouge. Nécos, fils de Psammitichus, entreprit le premier de construire ce canal; Darius, le Perse, le continua, mais il le laissa inachevé, car il avait appris que s'il perçait le dé-troit il inonderait l'Égypte. On lui avait en effet démontré que la mer Rouge est plus élevée que le sol de l'Égypte. Pto-lémée II y mit la dernière main; et dans l'endroit le plus favorable il fit pratiquer une séparation artistement construite (φιλότεχνου διάφραγμα) : on l'ouvrait quand on voulait y naviguer, et on la refermait aussitôt. »

On a heaucoup discuté pour savoir quelle était cette séparation artistement construite. Sans nous arrêter à ces discussions, nons n'hésinos pas à adopter la traduction de M. Horfer, qui a rendu (tom. 1, p. 36) le mot διάφεσημα par écluse, et nous soupconnons, avec M. Letronne, que l'invention des écluses est beaucoup plus ancienne qu'on ne se l'imagine.

Pline (Hist, nat., VI, 29) ct Plutarque (Vied' Antoine, p. 382) n'ont pas pen contribué à embrouiller la question. Ce dernier rapporte qu'après la bataille d'Actium, Cléopatre, désespérée et craignant de tomber entre les mains du vainqueur, résolut de se retirer avec sa flotte et ses trésors dans l'Inde, où elle avait déjà envoyé Césarion, le fils qu'elle avait eu de César; précaution inutile, puisque plus tard son precepteur Rhodon le ramena à Alexandrie, sous prétexte qu'Auguste voulait lui rendre la couronne; mais à son retour il fut mis à mort. Lorsque Antoine revint à Alexandrie, il trouva, dit Plutarque, Cléopatre occupée de l'entreprise gigantesque de faire passer sa flotte par-dessus l'isthme qui sépare les deux mers.

Des savants modernes, au nombre desquels se trouvent MM. Lepère et Rozière, ont regardé ce passage comme décisif pour établir que sous les derniers Lagides la communication par le canal n'existait plus : et, en effet, s'il fallait le prendre à la lettre, on ne pourrait en tirer une autre conséquence; mais heureusement M. Leironne a parfaitement démontré que le récit de Plutarque peut très-bien se concilier avec celui de Diodore et d'autres historiens anciens. Et voici comment. (Nous laisserons ici parler M. Letronne: ) « ..... Il a été remarqué qu'à cause de la faiblesse de la pente entre Bubaste et la mer Rouge, laquelle n'excède pas deux mètres dans les circonstances les plus favorables, la navigation du canal ne pouvait durer que peu de mois chaque année. Aussitôt que le Nil était descendu au-dessous d'un certain niveau, elle devait être interrompue; du moins le passage du canal au Nil se trouvait forcement arrêté. L'étjage s'établit ordinairement en mars, et se prolonge jusqu'à la fin de juin; mais longtemps avant et après ces époques, le chômage du canal devait avoir

lieu. La bataille d'Actium se donna le 2 septembre de l'an 31 avant J. C., et il résulte des événements qui suivirent cette bataille qu'Antoine ne put rejoindre Cléopatre que dans les premiers mois de l'an 30, en février ou plus tard encore. Son retour a donc coïncidé avec le temps de l'étiage, c'est-à-dire avec l'époque où le canal devait nécessairement chômer. C'est alors qu'Antoine trouva Cléopatre occupée de son entreprise. On conçoit que cette princesse, dans l'excès de sa frayeur, craignant à chaque instant de voir arriver Octave à la tête de sa flotte victorieuse, ne pouvait patiemment attendre trois ou quatre mois que le retour de l'inondation eut rendu le canal navigable. Elle prit donc le parti extrême de faire passer des vaisseoux par-dessus l'isthme, de Péluse à Héroopolis. Antoine la fit renoncer à cette entreprise. en lui montrant qu'il disposait encore de ressources considérables. Mais il est probable gn'elle aurait d'elle-mêine abandonné l'opération, ayant rencontré un obstacle auquel elle ne s'attendait pas, dans l'opposition des Arabes de Pétra . qui brûlèrent les premiers valsseaux

Ainsi le fait rapporté par Plutarque peu être fort evat sans contredire les témoignages de Diodore et de Strabon. On doit en conclure, non que le canal n'estisati plus, mais que la navigation y était forcément interrompue lorsque Cléopatre voulut faire passer sa flotte dans la uner Rouge (1).

qu'elle avait fait passer. >

(1) Interpretation at animatic upon Literions admonée de passone de Pistariure deal changer is bleen qu'en v'était libre sur le boil des la comment de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de direction obtaine, de bereinste van les met Rosse de Commentation de la commentati Sous les Arabes, comme sous les Piclemées et les Romains, le canal servait principalement à l'exportation des duriers résed el Expyten Arabie. Les lutiments, partis, d'un point quelconque du Nil, artraient dans les canal, de là dans la mer Rouge, etse rendaient leur destination, sans qu'il filt necessaire de procéder à l'opération longue et coûteuse du transbordement.

Sous le règne de Néron ce canal portait encore le nom de fleuve de Ptolémée, et Pline le qualifie de navigabilis alceus. Plus tard, il attira l'attention de l'empereur Trajan : il fut en partie déblayé, et recut une nouvelle branehe, qui portait la prise d'eau a Babylone près du Caire actuel, environ soixante kilomètres en amont de Rubaste ; cette augmentation de pente faisait aussi augmenter la durée du temps pendant lequel le canal pouvait être navigable. C'est sans doute à cause de ces améliorations que son ancien nom de fleuve de Ptolémee fut alors changé on celui de fleuve de Trajan (1). On peut admettre qu'il resta navigable au moins jusqu'au siècle des Antonins, qui montrèrent tant de sollicitude pour la prospérité de l'Empire. Mais au delà de cette époque, il est impossible, dans le silence de l'histoire, de rien aisirmer de certain relativement à la navigation de ce canal. Sir Gardner Wilkinson a reconnu, par l'examen attentif des lieux, que les carrières de Diebel-Fatireh ont été abandounées peu de temps après le règne d'Adrien ou d'Antonin. Il est vraisemblable que l'abandon de ces carrières est en grande partie dù à l'ensablement du canal; aus-

Cherciacy but plus asciences wither des facilities, et qu'il cent fisque de non de se adaise, et qu'il respons le non de se adaise, et qu'il respons le non de se adaise, et qu'il respons le produit de l'action de la comme del la comme de la comme del la co

(1) Ptoletnee, Geogr., IV, b.

sitôt qu'il cessa d'être navigable, on dut renoncer à terminer et à trausporter en Egypte toutes ces colonnes dont on voit encore aujourd'hui les fûts et les chapiteaux épars. L'ouverture des nouvelles carrières de Syène aura été une suite de cetabandon.

Le canal resta hors d'usage jusqu'à la conquête de l'Égypte par les musulmans, en 639. Les extraits de divers auteurs arabes, cités par Makrizy, donnent des détails circonstanciés sur le rétablissement de cette voie par les ordres du calife Omar. En moins d'un an, disent ces auteurs, des bateaux chargés de grains arrivèrent à Colzoum (Clysma des anciens), et portèrent l'abondance sur les marchés de Médine et de la Mecque. La navigation subsista sans interruption insqu'au calife Al-Mansor, qui ordonna de combler le canal pour empêcher qu'on ne portât des vivres au rebelle Mohammed-ben-Abdoallah, ce qui eut lieu en 762 ou 767 de notre ère. Depuis ce moment le canal n'a plus été rétabli.

Maintenant est-il possible de reprendre les travaux des anciens et des Arabes, et de retablir la navigation par la même voie qu'ils avaient suivie? On ne pent en douter, puisque les conditions sont les mêmes, si non plus favorables qu'elles ne l'étaient autrefois. C'est la l'opinion de M. Letronne, que nous partageons sans réserve.

Mais ce n'est pas cette voie qui fixe le plus l'attention des ingénieurs modernes. Si l'on se décide, ce sera probablement pour le percement même de l'isthme de Suez, et par conséquent pour la communication directe de la mer Rouge avec la Méditerranée. Cette dernière voie aura sur la première l'avantage d'être praticable à toutes les époques et de n'être point entravée par la baisse du Nil. On réalisera alors l'entreprise devant laquelle les ancieus avaient reculé par des considérations qui, grâce aux progrès de la physique générale du globe, nous paraissent, pour la plupart, dénuées de fondement.

## DU NIL.

La position et la forme du système du Nil sont uniques sur le globe; c'est le seul grand fleuve des tropiques qui répandant périodiquement ses eaux fecondantes, soit bordé, depuis son cours supérieur jusqu'à son embouchure, de déserts entièrement impropres par euxmemes à toute espece de culture. Le Nil est encore le seul fleuve des tropiques qui vienne se jeter dans une mer méditerranée sans flux et sans reflux. Le Gange, l'Indus et tous les grands systenies d'eaux de la Chine et de l'Amérique sont oceaniques.

#### SOURCES DU NIL.

Les sources du Nil étaient inconnues des anciens. Cambyse, Alexandre, deux des Ptolémées, César et Neron firent faire des recherches pour les découvrir : mais toutes furent infructueuses, et il n'en résulta qu'un proverbe latin : Caput Nili quærere, par lequel on exprima l'inutilité d'une entreprise. Dans les temps modernes, beaucoup de voyageurs se sont voues à cette étude, excités par la difficulté du problème plutôt que par l'utilité que présentait sa solution ; cepeudant la source mère du Nil est toujours inconnue, et le proverbe de Claudien est demeuré vrai. A force d'investigations, on sait qu'après avoir traversé au nord des déserts inconnus, le Nil, sorti d'une m'sterieuse source. recoit sur la rive orientale un affluent nommé par les Abyssins Bahr-el-Abyad ou fleuve Blanc, et plus loin un second fleuve aussi considerable, qui porte le nom de Bahr-el-Azrek ou fleuve Bleu (1).

## COURS DU NIL.

Le sleuve Blanc, qui est généralement regardé comme le Nil proprement dit, descend d'une chaîne de montagnes de gres ; il tire son origine de plusieurs petites sources, situées sur les monts de la Lune (Qamry), et qui se réunissent dans le pays de Donga pour former un seul cours d'eau. Après cette réunion, l'Abyad, déjà considérable, se dirige d'abord dans la direction nord-est, puis il se tourne au nord; son lit est alors placé à 17° ouest du méridien de l'embouchure du Nil dans la Méditerranée (49° longitude est de l'ile de Fer). Dans

(1) M. Abbadie, célèbre orientaliste, qui habile depuis longtemps la ville d'Axum, vient d'annoucer son retour d'un voyage aux sources du Nit. Tous les résultats de ce voyage ne sont pas encore connus.

cette nouvelle direction, il coupe la terrasse de Fazoglou, traverse les montanes de Diri et Touggala, et le pays des Foungi, puis entre dans une vaste plaine, où un grand mombre de cours d'eau, dont les monts seuls sont connus des Européens, vienneut se jointre a lui : tels sont i e Bahr-hafdry, le Bahr-Arramia, le Bahr-et-Harras, et Bahr-Endreye, le Maide et le Sahr-Euraky, mais celhi-ci nest sans dotte de la companyation de la companyation de la contraction de la companyation de la companyala companyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyacompanyaco

dont nous parlerons tout à l'heure. Le pays où l'Abyad opère sa jonction avec ses différents affluents, est divisé en un grand nombre d'îles, dont les plus grandes ne sont habitables que jusqu'à la saison des pluies. Arrivé au 13º latitude nord, sous la même latitude que la ville de Sennaar, l'Abyad est si large qu'on ne peut reconnaître d'une rive une persoune placée sur l'autre; sur la rive gauche s'eleve El-Acie, et sur la rive droite on a bâti également une ville qui se nomme Schillouck. A huit journées de ce point, 16º latitude nord, le Bahr-el-Abyad reçoit dans son sein les eaux du Bahr-el-Aarek; selon les habitants du pays, le fleuve Blane, au contraire, se perd dans le fleuve Bleu, quoique ce dernier soit moins volumineux. Celui-ci a pour sources mères des fontaines situées sur des hauteurs marécageuses et ombragées d'une abondante végétation, et qu'on trouve dans le pays des Agows; ces fontaines, peu éloignées l'une de l'autre, sont trèsprofondes, mais elles n'ont que quelques pieds de diamètre. Après plusieurs détours dans un marais tourbeux, le fleuve entre dans un lit formé par des rochers, et se précipite comme un torrent à travers la vallée; à trois journées de marche de sa source, dans la plaine de Baad, le fleuve Bleu a déja la largeur d'une portée de fusil. De la plaine de Baad au lac de Tzana le fleuve parcourt environ trente-cing lieues; dans 'intervalle de ces deux points il forme deux cascades : l'une est située dans la plaine de Goutto; l'autre, moins considérable, est pres de Kerr. A l'embouchure du Bahr-el-Azrek, dans le Tzana, le fleuve n'a pas moins de deux cent soixante pieds de largeur, et coule avec une si grande rapidité à travers le lac, que leurs caux ne se mélent point. Ensortant du Tzana, qui n'a pas moins de sept lieues de longueur, le Bâhr-el-Azrek se dirige d'abord vers le sud-est, et se courbant ensuite en spirale, il se rapproche de sa source jusqu'à une journee de marche, après avoir parcouru un espace de vingtneut journées.

C'est à deux milles du lac que se trouve la première cataracte. Bruce lui donne quarante pieds anglais de hauteur ; le fleuve s'enfonce ensuite dans un ravin étroit et sombre, au sortir duquel il a, dit-on, un quart de lieue de largeur dans les grandes eaux. Il parcourt aussi la terrasse de Fazoglou et coupe la grande chaîne limitrophe du pays des Changallas par trois hautes cataractes, dont la plus élevée a deux cent quatre-vingts pieds. lei on cesse de suivre son cours: les voyageurs le quittent aux cataractes et ne le reprennent que près de Sennaur. Il sort d'un lit de roches escarpées, entre dans la vaste plaine de Sennaar. forme près de la ville de ce nom une vallée des plus fertiles, et après avoir parcouru ensuite un terrain sablonneux et inculte, où son lit devient très-large, il se jette dans le Bahr-el-Abyad. Mal-gré tous les assuents que le sleuve Bleu recoit par sa rive droite, il est probable qu'll n'atteindrait pas la terre d'Egypte et qu'il se perdrait dans les sables, s'il ne rencontrait pas le fleuve Blanc, dont la masse d'eau est trois fois plus considerable. Peu après cette jonction, le fleuve reçoit le nom de Nil, qu'il porte jusqu'à la mer.

Selon l'opinion la plus ordinaire, ce nom est dérivé du gree Nance, qui vient de viav his et signifie nouveau limon. Le nom du graud fleuve égyptien est à lui seul une histoire eurieuse. Selon les Grecs, il aurait d'abord été nommé Ægyptos, et il aurait donné son nom au pays qu'il vivifiait pas sa présence. La Bible appelle le Nil Gihon ou Gyhhoun, mot qui exprime une eau jaillissante. C'est partieulièrement le Nil Blane (Bahr-el-Abyad) qui recort ce nom; et quand les Pères de l'Eglise parlent du Nil proprement dit, ils l'appellent rem Ozeate (le Gihon de la Thébaide). Ailleurs la Bible désigne le Nil sous la denomination de Nehhl ou Nekhl, et plusieurs savants ont eru trouver là l'étymologie de Nil. A la vérité,

Diodore de Sicile attribue l'origine de ce mot au nom d'un ancien roi de l'Égypte; mais comme lui seul mentionne l'existence de ce roi, l'autorité reste au moins contestable. Du reste, Nil en sanscrit signifie Bleu: c'est une épithete de Siva; il ne serait pas surprenant que le fleuve égyptien, après sa jonction avec le Bahr-el-Azrek, le fleuve Bleu, eût recu en Égypte même, à une époque où peut-être les prêtres indiens impatronisaient leurs idées dans une société naissante, le nom de Nil ou de Jeuve Bleu ou de fleuve de Siva. Parmi les noms du Nil les plus anciens et les plus remarquables, on doit citer Occapi. Oxegua représentait l'abondance et la richesse, et Ozravás la ruine et la destruction; Isis et Typhon, le bien et le mal; les eaux douces, et l'onde amère : mythe éternel reproduit sous toutes les formes et partout.

Immédiatement au-dessous du confluent de l'Abyad et de l'Azrek, une rangée de montagnes basses et rocheuses traverse le Nil de l'ouest à l'est. La chaine est percée en un seul endroit, et le fleuve se précipite par cette gorge avec une violence extrême et un grand bruit: il se joint au Tacazzé, à quelques journées de l'île de Kourgos, et reprend encore une fois la marche d'un torrent des montagnes pour franchir la baute terrasse de la Nubie. Après la cataracte de Syène le Nil coule égal et paisible , portant avec lui la richesse et la fécondité. Le Nil à son entrée en Égypte se divise en plusieurs bras qui forment un nombre considerable d'îles. La plus grande, Gesira-el-Helseh, est peu connue; les plus célebres sont celles de Philæ et d'Eléphantine. Au-dessous de Philæ, le Nil a précisement la largeur de la cascade du Niagara, c'est-à-dire un quart de lieue. Nous parlerons des cataractes dans une autre division, et nous nous bornerons ici à tracer la topographie du fleuve. C'est à Svène que commence l'Egypte ancienne; de Rakoti à Souan (d'Alexandrie à Svène) signifiait autrefois : toute l'Égypte.

Au-dessous de la cataracte de Syène le Nil prend un cours paisible; la rive occidentale est inculte et deserte; les montagnes n'ont point de végétation, et sont recouvertes seulement du sable que

les vents y amoncellent depuis des milliers de siècles; sur la rive orientale, la chaine des monts Arabiques, plus haute que celle des montagnes Libyques, est aussi d'une teinte plus brune, relevée cà et là par des bouquets de verdure : le fleuve coule dans un canal étroit. A neuf lieues d'Assouan on trouve Koum-Ombou (Ombos); la plaine qui entoure ce monticule de ruines a deux lieues do largeur. Au mois de septembre 1800 les soldats français trouvérent les sables de cette plaine assez chauds pour y cuire des œufs; le thermomètre marquait 60°. Un canal qui traversait l'ancienne ville d'Ombos est devenu un bras du Nil, et a forme la grande île de Mansourych, placée devant les ruines d'Ombos. Au-dessous d'Ombos, avant le premier défilé du Diebel-Selseleh, on trouve le mont des Tempêtes, Diebel-Aboucheger, A seize lieues d'Assouan, les montagnes ne laissent qu'un espace de trois mille pieds au lit du Nil, et le surplombent même en plusieurs endroits; ce lieu, où l'on voit les ruines d'une ville, est appelé par les Arabes Al-Boualb, la Petite Porte, Le village d'Edfou se trouve à quatre lieues de là, sur la rive gauche du Nil, à trois quarts de lieues du fleuve; c'est l'ancienne ville d'Hatfou. A Esneh, la vallée du Nil s'élargit considérablement; la plaine s'élève par une pente insensible jusqu'aux montagnes caleaires qui la bornent, et presque partout elle est trop haute pour recevoir les eaux du Nil. Après un second défilé on trouve Erment (Hermonthis), sur la rive gauche du Nil; sur la rive droite, mais un peu au-dessus, le voyageur foule les ruines de Thèbes et le payé de Luxor ; c'est aussi la qu'on rencontre le village de Karnak, dont le sol est encombre par les ruines magnifiques d'une partie de Thebes, et où M. Prisse d'Avennes a trouvé la Chambre des rois, aujourd'hui a la Bibliothèque royale. La plaine de Thebes s'étend au nord d'Erment, a l'est et à l'ouest du fleuve, jusqu'aux montagnes. Le Nil à cet endroit décrit un demi-cercle; il incline d'abord vers l'est, remonte vers le nord jusqu'à Kéneh, en passant par Qous et Keft devant la vallée de Kosséir, et de Kéneh, qui est situé en face des ruines de Denderah : de l'autre côté du fleuve, il tourne brusquement à l'ouest pour reprendre bientôt sa direction première. La vallée de Kosséir, qui traverse une longueur de quarante-deux lieues, et va du Nil à la mer Rouge, est un desert dans lequel on a clabil des stations en maçonnerie pour indiquer la direction de la route; elle est bordie par des montagens qui se rapprochent queiquelos jisagià une distance carteni et laissent une grande largeur à la vallée.

L'ancienne Abydos, aujourd'hui El-Haraba-el-Madfounch, est située dans l'angle que forme le Nil en se recourbant en arrière; cette ville n'est point sur le fleuve, mais sur un bras du fleuve, aujourd'hui desséché. Benisouef (Ptolémais) est à peu delistance d'abydos, surla rivegauche du Nil, et Girgeh se trouve entre ces deux villes, sur la même rive occidentale.

Après qu'il est rentré dans sa direction normale, le Nil continue de marcher accompagné des deux chaînes laterales; seulement elles sont à une plus grande distance, et présentent aux sables du désert plus de ravins et de gorges pour pénétrer dans le pays. A la hauteur de Darout-el-Cheryf, la vallée prend de telles dimensions que, sur la rive gauche, un bras du Nil, parallèle au fleuve, peut encore placer son cours et laisser une hande de terrain cultivable. - Ce bras eanalisé est le Bahr-Yousef, canal de Joseph, qui coule pendant cinquante-. huit lieues au nord. Ce prétendu canal n'est que l'ancien lit occupé par le Nil avant que ec fleuve se portât plus vers l'est. Le Nil actuel baigne le pied de la chafue Arabique; l'ancien Nil côtoie la chaine Libyque, et va se jeter au nordouest dans le Fayoum. Le Fayoum forme un bassin large, presque rond, et separe du reste de la vailée du Nil; c'est le nome Arsinoîte de l'antiquité. Le Bahr-Yousef penetre dans cette plaine par un ravin situé à quatre lieues et demie ouest-sud-ouest de Benisouef, et conserve son nom jusque dans la capitale de la province; mais à l'extrémité occidentale de Medinet-el-Fayoum, il se divise en une foule de petits canaux, qui vont arroser les villages dans toutes les directions. A huit mille mêtres nordouest du ravin, où passe le Bahr-Yousef, on trouve un pont de dix arches, paralleles au Nil. Dans le temps des basses

eaux, c'est une digue; mais quand elles sont hautes elles passent par dessus, et tombent de l'autre côté dans le Bahrbela-ma, fleuve sans eau. Le Bahr-bela-ma forme done la communication septentrionale du Bahr-Yousef avec le grand lac Mœris. D'après la tradition de cette contrée, le Fayoum était autrefois une mer méditerranée qui recevait les eaux du Nil; Joseph, fils de Jacob, fit construire une digue pour empêcher le fleuve de se déverser dans ce bassin. L'eau du Fayoum descendit dans la mer. et le bassin, mis à sec, devint bientôt une terre fertile. Les eaux qui restèrent se rassemblèrent dans le lac Mœris ou Birket-el-Keroun, et dans le Birket-Garah, le premier au nord, le second au sud de

la province. Près de la saillie des montagnes Libyques, conronnée à Giseh par les Pyramides, le Nil passe de la Moyenne dans la Basse-Egypte. Les deux chaînes de montagnes quittent alors brusquement le fleuve, la Libyque s'en va vers le nord, l'Arabique tourne subitement à l'est, au delà de la vallée de l'Egarement. Au sommet méridional du Delta, à vingt-cinq kilomètres, ou cinq lieues, du Caire, le Nilse partage en deux branches, dont l'une descend à la mer vers le nord et se termine au-dessous de Rosette (Raschid); l'autre, plus volumineuse, se jette dans la mer au-dessous de Damiette (Damiat). Dans l'angle même formé par la division du Nil est un village nommé Doraoueh.

### DELTA DU NIL.

Le Delta n'offre aucune élévation uaturelle, à l'exception des dunes qui bordent la côte; quelques buttes artificielles élevées par les anciens Egyptiens et sur lesquelles sont bâtis les village arabes; des monticules formés par des décoinbres forment les seuls accidents d'une plaine parfaitement unie. Un grand nombre de canaux sillonuent en tous sens cette partie de l'Égypte, et y entretiennent une température modérée même pendant les plus fortes chaleurs. Le sol du Delta, dont l'exhaussement se produit beaucoup plus lentement que ceiui du reste de l'Égypte, semble être entièrement compose d'alluvions; ear des sondages de quatorze et quinze mètres de profondeur n'ont traversé que des couches de terre végétale alternées de couches en sable quartzeux semblable anx dépôts du Nil. Malgré l'humidité répandue par les ca-naux, le terrain se dessèche facilement jusqu'à se crevasser au point de devenir incommode à la marche; après l'inondation, ou rencontre des ouvertures si larges et si profondes, que le pays serait impraticable pour des clievaux étrangers. Ces crevasses, produites par l'action de la chaleur, sout l'indice d'un sol essentiellement argileux. La ligne extérieure du Delta est formée par un banc presque continu de grès calcaire; quelques savants en ont conclu que la limite du Delta avait été invariable, mais il paraitrait que la mer Ronge rebâtit sans cesse cette digue naturelle : on n'en saurait donc tirer aucune preuve concluante.

C'est dans ce grés colosire que sont crussées des avittes, les unes naturefles, les autres artificielles, fornant ce qu'on les autres artificielles, fornant ce qu'on ces cavités sont remplies par la mer, qui sans doute a rongé pour parvenir jusquela une digue de roches de cette même pierre. Les catacombes se trouvent dans la une dique de roches de cette même pierre. Les catacombes se trouvent dans Alexandrie. Le terrain de cette plaine est un sable rougedire à travers leque percent des rochers de grès. C'est pris de la et troujours dans en même toan de de la et troujours dans en même toan de de la et troujours dans en même toan de de la et troujours dans en même toan de de la et troujours dans en même toan de de la et troujours dans en même toan de de la et troujours dans en même toan de de la et troujours dans en même toan de de la et troujours dans en même toan de de la et troujours dans en même toan de de la et troujours dans en même toan de de la et troujours dans en même toan de de la et troujours dans en même toan de de la et troujours dans en même toan de de la etc.

#### BRAS DE ROSETTE.

L'eau de cet embranchement coule d'abord parallèlement à la limite du désert de Libve pendantenviron huitlieues; c'est là que vient aboutir le Bahr-Yousef, devenu El - Asarah, ou le canal des Pyramides. Pendant une longueur de six lieues en aval, le Nil oppose lui-même une barrière aux masses de sable qui s'arrêtent dans des forêts de roseaux. sur la rive gauche, et s'amoncellent en dunes près du fleuve. Le canal de Bahyreh, qui se dirige vers le nord-ouest et va se jeter dans le lac Maréotis, protège ensuite l'Egypte contre l'envahissement du désert, tandis que le bras de Rosette coule au norda travers la plaine, qu'il ar rose par un grand nombre de canaux. Nous citerons seulement les plus importants. Le canal de Dumanhour a huit

lieues de lougueur, et vient aboutir à la ville dont il porte le nom. C'est là, suivant le savant M. de Rozière, qu'était autrefois le sommet du Delta. Damanhour signifie, en ancien égyptien, la terre d'Horus. Or les prêtres considéraient le Delta comme un présent du Nil. La terre d'Horus commençait donc à la tête du Delta pour descendre en s'élargissant jusqu'à la mer. Au-dessous de la prise d'ean du canal de Damanhour, le bras de Rosette baigne sur la rive droite les ruines de l'ancienne Sais, aujourd'hui Sa-el-Hagar. Le canal d'Alexandrie, ou canal de Rahmanieh, creuse il y a pres de deux mille ans, a environ quatre vingtdix kilometres de longueur; il recevait toute l'année les caux du Nil, et venait tomber dans le Port-Vieux. Cette dernière partie a eté utilisée pour canal de Muhmoudeh, commencé en 1819, sous le règne du suitan Mahmoud, et l'un des plus beaux ouvrages de Méhémet-Aly. Le canal de Mahmoudieli a soixante-dix-sept kilomètres de développement; son point de départ est Adfuch, en face de la ville de Fouah. L'eau du Nil se répand dans ce canal à l'époque des crues; mais comme elle devient stagnante lorsque le Nil est bas, elle ne sert plus qu'à l'irrigation, et les Alexandrins sont réduits, pendant une grande partie de l'année, à boire l'eau de leurs citernes.

Un peu au-dessus de Rahmanieh. le bras de Rosette se divise encore en deux bras principaux, et forme une ligne d'îles de quinze à dix-huit mille metres de longueur. Le bras oriental est plus considérable, il est navigable en tout temps: le bras occidental est presque entierement comble ; il est à sec pendant une partie de l'année. C'est sur celui-ci qu'est située la ville de Rahmanieli. et à douze cents mêtres au dessous de cet endroit commence le canal d'Alexandrie. Le canal de Deyrout se jette daus le lac d'Edkou au-dessous de tous ces canaux. Le bras du Nil passe entre la ville de Rosette, placée sur la rive gauche, et Reylet-Abady, qui est sur la rive droite: puis il arrive au fort Julien, et se jette dans la mer. Entre Rosette et Ralimanich on trauve une grande lagune : e'est le lac d'Edkou; peu de temps avant l'expedition française la pêche de ce lae était encore la source du revenu principal du canton d'Edkou. Mais les digues des canaux étant restées longtenips fermées, le lac est presque entièrement desséché. Lors de l'inondation de 1800 les habitants d'Edkou obtinrent du gouvernement français l'ouverture de la digue de Beyrout. Les eaux s'élancerent dans le lac en si grande abondance, que le niveau du lac s'établit un moment à soixante centimètres au-dessus de celui de la mer : et il en résulta un peu de dégât dans la campagne; les eaux forcèrent la digue, et vinrent tomber dans la mer par une bouche de cent cinquante mètres de largeur sur quatre de profondeur. Après le lac d'Edkou, dans la direction d'Alexandrie, se trouvent d'abord le lac Madieh ou d'Aboukir, puis le lac Maréotis. Anciennement le lac Maréotis était en communication avec la Méditerranée. Du temps de César il était joint à un des ports d'Alexandrie, le port Kiléosir, et les vestiges du canal qui conduisait ses eaux à la mer sont encore visibles. Jusqu'au milieu du dix-septième siecle le lac resta plein et poissonneux : le elimat d'Alexandrie était alors très-salubre; mais depuis le desséchement du lac il est devenu beaucoup moins favorable à la santé. Les lacs Madieh et Maréotis sont séparés l'un de l'autre par une étroite langue de terre que traverse le canal d'Alexandrie, et une bande de rochers calcaires les éloigne de la mer-

En 1801 les Auglais, qui assiégeaient Aboukir, couperent la digue du lac d'Aboukir, sur laquelle passe le canal d'Alexandrie; la mer se précipita dans les deux lacs : il s'écoula tout un mois avant que les eaux fussent de niveau. Cette irruption violente détruisit plus de cent cinquante villages et fermes. On a rétabli la digue; le lac Maréotis est de nouveau séparé de la mer, et l'eau s'évaporant peu à peu, il se retrouvera, dans un temps peu éloigné, à l'état de lagune desséchée. L'évaporation a laissé au fond une couche de sel de plusieurs pouces d'épaisseur. Le lac d'Aboukir fut aussi à sec pendant deux siècles; en 1778 la mer rompit les digues, et y lança ses eaux.

#### BRAS DE DAMIETTE.

Cette partie du Nil alimente aussi des canaux nombreux. Sur la rive gauche le premier est le canalde Ménouf, qui commence à deux lieues de la bifurcation du fleuve à Batn-el-Bakarah, et se jette audessous de Terraneh dans le bras de Rosette, après un cours de dix lieues. A douze lieues au-dessous du canal de Ménouf on trouve le Chybyn, le bras Sébennitique de Strabon; il court au nordouest dans l'intérieur du Delta jusqu'à Chybyn-el-Koum; il a six cents pieds de largeur, forme un grand nombre d'îles et plusieurs canaux secondaires. Entre le second et le troisième canal, le bras de Damiette coule dans une contrée fertile. baigne les murs d'Athrib et de Boursyr, et traverse Semenhoud (l'ancienne Sebennitus), la ville la plus importante qu'on rencontre entre le Caire et Damiette. Apres Semenhoud et avant Mansourah commence le canal de Tabanieh. qui suit un cours de douze lieues et va se perdre dans le lac Bourlos. Ce lac. le Butos des anciens, occupe plus de la moitié de la base du Delta, et une étroite bande de terre le sépare de la mer, avec laquelle il communique par une seule ouverture. Sa plus grande longueur est de douze lieues, sa plus grande largeur de six; il est parsemé d'iles. Le lac Bourlos recoit toutes les eaux de l'intérieur du Delta qui ne sont point absorbees par les terres.

Sur la rive droite, le Nil alimente d'abord le canad i Hillippolis, qui va se perdre dans le Birbet-el-Heall, premiere a station des carvanes allante du Caire à par les Arabes. Alou-Menogry, et porpar les Arabes. Alou-Menogry, et portit autrefois le nome de rais de Pelaux; il commerce à deux lieues su-dessus du constitute de la companie de la companie de valle de Vady-l'oumjist, devant une digue; mais en 1800 les eaux bribèrent autrefois le companie de la companie de la companie de l'une de Sara-carbet que de la companie de la companie de l'une de Sara-carbet que de la companie de la compani

Le canal de Moueys, appelé par les anciens bras de Tanis, quitte le bras de Damiette immédiatement au-dessous de la bifurcation du fleuve; il a vingt-quatre lieues de parcours, et se jette dans le lac Menzaleli.

Le canal Achmoun part de Mansourali et va se perdre dans le lac Menzaleh, auprès de la ville de Menzaleh. Ce canal a douze lieues de longueur jusqu'au lac.

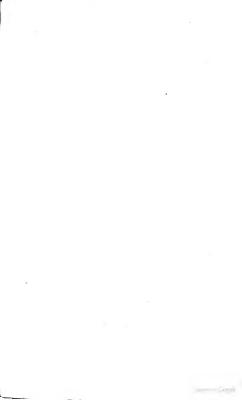





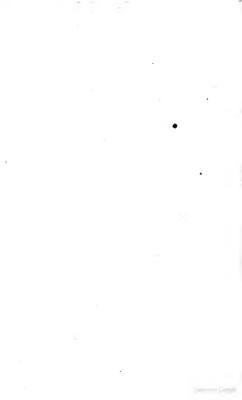



fraentes publicas y Convento de Estviches





Abrevadero publico

-

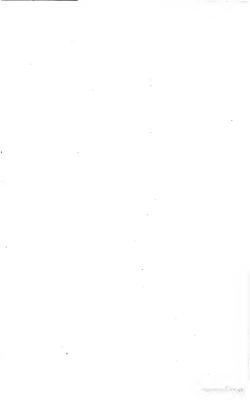





Le bras de Damiette coule encore pendant quatorze lieues, et descend dans la mer au fort Lesbé, trois lieues au-dessous de Damiette. Entre le bras de Damiette et l'embouchure de Péluse, le rivage est occupé par le lac Menzaleli; ce lac a onze fieues de longueur du nordouest au sud-est, et une largeur d'environ deux lieues du sud au nord. Ses eaux communiquent avec la mer par deux onvertures : la première est l'ancienne embouchure du Tanis, la seconde correspond au canal d'Achmoun. Deux lacs distincts occupaient jadis l'emplacement du lac Menzaleh : celui de l'ouest était appelé le lac de Tanis, l'autre le lac d'Elzar. La mer avait d'abord formé le premier de ces lacs, en se jetant sur un territoire fertile, en l'an 543. Cent ans après, les musulmans faisaient irruption en Egypte presque aussi fatalement que la mer. Depuis longtemps le lac Menzaleh serait comble par le sable des dunes, si les bras de Mendes, de Tanis et de Péluse ne le ramenaient à la mer.

Le bras de Damiette est l'œuvre des hommes jet ils'est grossi aux dépens des bras de Peluse, de Tanis et de Mendès; l'équilibre s'étant rompu par cette déviation, l'eau de la mer est entrée dans les terres et a formé le lac Menzaleh.

Le Delta a, en droite ligne, trentedeux lieues de longueur, de sa pointeaux embouchures de Rosette et de Daniette; et en tenant compte des sinuosités, chacun des bras a un développement d'environquarante-buit lieues. Les deux embouchures sont à vingt-neuf lieues l'une

de l'autre. A l'est du fort d'Aboukir les vagues et les vents portent continuellement le sable de la mer au sud-est du Delta. C'est ainsi que des barres se formèrent à l'embouchure de Rosette; le bras de Rosette charrie aussi du sable qu'il laisse tomber à son entrée dans la mer, et qui forme d'autres barres ou bancs de sable: il brise ensuite l'obstacle que luimême a créé, et produit une agitation continuelle, des courants et des brisants dangereux. Le bras de Damiette ne charrie que le sable de la Haute-Egypte, mais il s'empare de tout ce qui vient du lac Bourlos. Ces masses de sable, entrainées à l'embouchure, y établissent des harres dont le mouvement est circulaire comme à l'embouchure de Rosette. Ce plécioneire est conus sous le nom de Rosette. Ce plécioneire est conus sous le nom de Rosette de Branche de Branche de Branche de Branche de Rosette de cap d'Aboukir, à si millemietre sud-sud-sid du cap d'Aboukir. Celui de Damiette est mois considérable, le mouvement det une moins forte barre. On dit qu'il y avant de Rosette de Rosette

Des montagnes de la Lune jusqu'à la iner le Nil a une étendue de neuf cent vingt-cing lieues, dont trois cent cinquante au sud et à l'est du Darfour, trois cent cinquante en Nubie, et deux cent vingt-cing en Egypte.

La pente de ce fleuve est moins considérable que celle de quelques grands, fleuves d'Europe. Comme le lit du N; in pas éprouvé d'exhaussement sensible sur la barre grantitque de la cataracte de Syène, où in n'a pus eformer d'atterrissements, nous ferons abstraction de la partie supérieure de son cours, et nous le considérerons sur le territoire de l'Exrote seulement.

De la cataracte de Syène au Caire la pente est de deux pouces et demi par mille metres, et du Caire à la mer cette proportion se réduit à un pouce par mille.

Les opérations faites par les savants de l'expédition fançaise pour connaître la vitesse du Nil, un peu au-dessas du les vitesses du Nil, un peu au-dessas du situation de la vites de la vites de la vites en vites de la require environ le double de la largeur de la roise cent vites mêtres de la largeur rentron le double de la largeur de la Conororde à Paris, ont prouve que le cours du Nil a uneviron de la consecue de la Conororde à Paris, ont prouve que le cours du Nil a une vite de la conororde de la Conororde à Paris, ont prouve que le cours de la Conororde à part roubler à Syène, on est cinig jours avant que de s'est appereur's A Éneirs, qui est cidigné de soitante lieues; cette un ingroustre utille autres à L'heure.

La rapidité du cours s'accroit naturellement pendant les grandes eaux; elle n'est cependant jamais assez considérable pour s'opposer à la remonte d'un mach poussé par un ven médiocre, ou pour accélérer au delà de trois quarts de lieue à l'heure la descente d'une djerme abandonnée au courant.

L'eau du Nil ne contient pas de sels magnésiens, mais seulement du muriate de soude et des carbonates terreux, en assez petites quantités. On lui attribue une vertu prolifique fort contestable. Elle produit sur quelques personnes un effet laxatif, et purge comme les eaux nitreuses. Au retour des voyages dans le désert, où l'on ne boit que des caux saumâtres, l'eau du Nil doit assurément paraître un breuvage délicieux. Neanmoins ce n'est pas uniquement aux voyageurs, ou aux hommes exposés à de longues privations, que cette boisson paraissait précieuse : anciennement on portait les eaux du Nil jusqu'en des contrées fort éloignées, et spécialement chez les princesses du sang des Ptolémées mariées dans les familles étrangères. L'analyse chimique l'a trouvée cinq fois plus pure au Caire que la Seine ne l'est à Paris. Cependant le Nil n'est dans cet état d'épuration qu'au moment où les eaux décroissent; car lorsque les eaux montent, ou lorsqu'elles sont tout à fait basses, elles sont mélées à une foule de matières, plus ou moins nuisibles, qui en altèrent grandement la qualité. Pendant la crue les eaux deviennent visqueuses, et se colorent de diverses couleurs, parce que les affluents du Nil entraînent avec eux des eaux bourbeuses, des végétaux, et même des parties du sol qu'ils ont traversé: ainsi l'affluent du Sennaar emprunte une nuance rougeâtre des terres rouges de l'Afrique centrale.

## CATABACTES.

Le Nil a ses cataractes comme l'Orénoque, le Mississipi, le Gange, le Niagara; on en compte douze du Kordofan jusqu'à Syène; mais elles sont loin de présenter le socctacle grandiose des chutes de l'Orénoque ou du Niagara. Ce n'est point un abaissement subit du sol qui produit les cataractes du Nil ; ce sont des rochers de grès ferrugineux qui interrompent, divisent, precipitent le cours du fleuve. Nous avons parlé plus haut des cataractes qui se trouvent dans le cours supérieur des deux branches qui forment le Nil, et nous parlerons ici seulement des plus rapprochées de la terre d'Égypte. Le Nil, irrité des obstacles que

les montagnes ini opposent, se replie sur lui-même, et forme, en franchissant cette barrière, une multitude de petites cascades qui impriment cent directions contraires aux flots du fleuve, et causent plus de bruit et de mouvement qu'elles n'offrent de dangers véritables au navigateur. Les anciens décrivent ces cataractes comme de magnifiques cascades. Le Nil coulait alors dans un lit beaucoup plus élevé et devait arreser toutes les plaines de la Nubie complétement sèches de nos jours. L'action lente et continue des eaux a limé les rochers granitiques sur lesquels le flot passait sans cesse, et à chaque siècle le niveau s'est abaissé. Maintenant au lieu d'un barrage d'une grande élévation, les cataractes sont des amas de rochers entre les flancs desquels le Nil passe avec effort. « Dans quelques siecles, dit Geoffroy-Saint-Hilaire, je ne doute pas que les pics du fleuve, qui ne sont plus que de forts éperons, ne soient tout a fait usés; et la cataracte d'Assouanse réduira à une nappe d'eau. » La plus haute de ces chutes n'a pas plus de six pieds; et le bruit n'en est pas plus fort que celui du courant qui fait mouvoir la roue d'un moulin.

Ce passage est praticable dans toutes les saisons de l'année; des voyageurs français ont descendu ses rapides dans une grande cange aux premiers jours de iuin . c'est à dire au moment où les eaux sont les plus basses. L'embarcation, dirigée par des cordes que tirait un nombreux équipage, commandé par un des pilotes du lieu, et favorisée d'un bon vent, franchissait aisément les canaux tortueux entre les récifs, tandis que les matelots, sautant de rochers en rochers, ou passant à la nage d'un écueil à l'autre, la maintenaient en bonne voie. Retenus d'une manière analogue, les bateaux descendent encore plus facilement pendant le reste de l'année. Une antre tois les mêmes voyageurs ont passé les cataractes au temps des hautes eaux, le 7 septembre. Le fleuve enllé avait nivelé toutes les petites chutes; ce n'était plus qu'une eau agitée, sous laquelle se trou vaient des écueils qu'il fallait éviter. A cette époque de l'année les pilotes suivent la rive gauche; au printemps c'est le long de la rive droite qu'ils se dirigent : les cascades y sont moins nonhreuses, quoique plus fortes. Les accidents sont rares; cependant lors des basses eaux il est prudent de faire transporter par terre les objets précieux ou ceux que l'eau peut détériorer.

Le paysage des Cataractes est le plus pittoresque de tous ceux que le Nil arrose. Deux chaînes de montagnes de granit cassées en blocs gigantesques, nues, herissées de pics et de mamelons noirs. hordent le fleuve pendant deux lieues de leurs formes abruntes, et descendent dans le lit même par des pentes presque verticales pour aller rejoindre les ecueils au milieu des eaux. Transition brusque entre une plaine fertile et des monts inaccessibles! Dans la plaine le fleuve, large, tranquille, majestueux; dans les montagnes le torrent qui bouillonne, écume, et se brise contre millerochers. C'est une scène du plus grand effet. Cette nature âpre et sauvage, ces amas de blocs arrachés aux montagnes et jetes en désordre aux pieds des monts arides qui remplissent le paysage, produisent un sombre pendant au tableau riant et riche des champs d'Éléphantine. coupés par les frais ombrages de bosquets de palmiers. Le seul lien de ces deux scènes si différentes, c'est un ciel d'un bleu éclatant, dont les eaux du Nil reflètent les teintes magnifiques à côté de la couleur sombre des rochers qui

### CRUE ET INONDATION DE NIL.

l'entravent.

C'est à ses inoudations nériodiques que le Nil doit le culte qu'on lui a rendu de tout temps en Egypte. Par un séjour de trois mois dans la basse terre il dépose l'aliment de la végétation, et fait d'un désert stérile une contrée riche et feconde. Quelques pieds de plus ou de moins que la hauteur normale de la crue sont également nuisibles. Si la crue est trop forte elle cause des inondations et les desastres qui les accompagnent; si elle est trop faible elle ne feconde pas suffisamment le sol, et laisse arriver la famine. On peut donc dire sans exagération que le Nil est la mesure de l'abondance et de la vie pour l'Egypte. Aussi le commencement de la crue et l'arrivée du Nil à la hauteur nécessaire sont-ils des événements nationaux qui s'annoncent solennellement au peuple; nous entrerons dans quelques détails à ce sujet en traitant des mœurs et usages musulmans en Egypte.

L'histoire conserve le souvenir dequelques années désastreuses, où la crue unaqua absolument, soit par des causes, naturelles, soit par des entreprises qui avaient été faites pour jeter le Nil dans les déserts de l'Afrique.

Jan 1106 de Thèrire (1824) l'inondation manque tout ânit. El-Mostanser, sultan d'Expte, envoya le patriache des Jacolites vera l'empreur d'Ebour à mortier, présents magnifiques bour à s'ample de l'empreur de l'empreur le l'empreur de l'empreur

Ce n'était pas la première fois qu'une semblable tentative était faite. En 120 de l'hégire (738 de l'ère chrétienne), Lalibala avait tenté de réaliser la prétention des Abyssins, et commencé des travaux pour détourner les eaux du Nil. Le monarque africain abandonna son entreprise : mais la possibilité n'en reste pas moins demontrée. Il serait pent-être également possible de ramener dans le Nil des rivières qui se perdent dans les sables, et, en se concertant avec les peuples voisins, d'assurer à l'Égypte une inondation toujours softisante; la surabondance des crues fournirait un moyen de conquérir sur le désert quelques points susceptibles de culture, et

d'y creer de nouvelles oasis.

C'est vers le mois de juin que commence le crue du Nil, et déjà du temps d'Herodate elle avait lieu constamment ou solistice d'été; ce qui fait supposer que les eaux prossisent pirés de leurs sources euviron quatre-ringis jours avant le solistice, Quand l'innodation est tardive il en résulte presque toujours quelque effet d'ésastres.

Les Coptes croient que le Nil monte toujours le 20 juin. Pendant la nuit.

de la Saint-Jean, qui précède ce jour, tombe el-noktah, la goutte; selon eux, cette goutte purifie l'air, chasse la peste et presage une heureuse crue. En réalité, des rosees abondantes précédent annuellement la crue, et elles produisent un effet salutaire sur l'état atmospherique. Peut-être retrouverait-on dans les diverses fables par lesquelles les anciens expliquaient les débordements du Nil l'origine simple et naturelle de ce phénomene. Aujourd'hui personne n'ignore que les torrents de pluie qui tombent à cette époque sous la zone torride sont Junique cause des crues du Nil, et que par conséquent si les pluies sont moins abondantes l'inondation diminue dans la même proportion. La hauteur de l'inondation n'est du reste pas la même dans toute l'Égypte : dans le Said les eaux montent à vingt et même à vingtquatre coudées, et autour du Caire elles n'en ont plus que quinze de profondeur; en face de Rosette et de Damiette il n'y a guère que deux coudées d'eau. La pente des rives, la vitesse et la direction des courants, l'influence des vents, et d'antres eauses fortuites qui ne peuvent être soumises au calcul, font varier à l'infini la quantité d'eau qui se trouve dans la campagne. Ainsi, par exem-ple, la crue est plus faible à Esneh qu'à Keneh, quoique cette dernière ville se trouve plus bas d'un degré; le rétrécissement du fleuve à Keneli, et le détour qu'il fait à cet endroit dans une direction opposée au vent d'ouest, dont la force soutient les eaux plus hautes, expliquent suffisamment cette anomalie

apparente. Une longue expérience a dû apprendre aux habitants de l'Égypte à redouter également les trop faibles et les trop fortes crues, et leur a prouvé qu'un terme moven seul procure au cultivateur d'abondantes récoltes, et assure au souverain le payement de l'impôt : ce terme d'abondance a pour limites de sept mètres à sept mètres et densi. L'art pourrait rigoureusement remédier à l'excès des crues par un bon système d'irrigation et de desséchement. Au moven de digues éclusées, on pourrait à volonté porter à la mer le trop-plein des canaux, ou verser des eaux dans les parties basses du désert. Dans les crues insuffisantes, on pourrait aussi retenir les eaux et empêcher qu'elles ne s'écoulassent en pure perte; c'est dans ce double but que les anciens Egyptiens avaient ouvert une decharge du fleuve dans le vaste réservoir naturel du los Moris.

Voici la lettre qu'écrivit Omar à son lieutenant, après la conquelte de l'Expte, et la réponse d'Amrou à cette lettre. Ces documents authentiques établiront que les nouveaux possesseurs, quoique remplis de préjugés fanatiques, attachaient une juste importance aux inondations du Nil.

- Le khalife O'mar-ben-el-Khetlab, successeur d'Abou-Bekr, à A'mrou-benel-A'as,-son lieutenant.
- A'mrou-ben«l-A'as, ce que je désire de toi à la réception de la présente, c'est que tu me fasses un tableau de l'Égypte asser exact pour que je puisse m'imaginer voir de mes propres yeux cette belle contrée. Salut. »
  - « Réponse de A'mrou-ben-el-A'as.
- « O prince des fidèles, peins-toi un désert aride et une campague magnifique au milied de deux montagnes, dout l'une a la forme d'un mouticule de sable, et l'autre celle du ventre d'un cheval maigre, ou bien du dos d'un chameau.
- « Telle est l'Egypte : toutes ses productions et toutes ses reidevese depuis Isoar jusqu'à Mancha ( depuis Assouan jusqu'au. Frontiers de Ghaza) viennent d'un Buvue beni, qui coude avec majesté au milieu d'elle; le moment de la deminution de ses canx est aussi réglé que le cours du soleil et de la lune.
- "Il y a un temps fixe où toutes les sources de l'anivers vienneni payer à ce roi des Beuves le tribut auguel la Providence les a assujetties envers lui : alors les caux augnenteut, clels sorient de leur lit, et elles arrosent la surface de l'Égypte pour y déposer un limon produetif.
- « Il n'y a plus de communication d'un village à l'autre que par le moyeu de harques légères, aussi innombrables que les feuilles du palmier.
- « Ensuite, lorsqu'arrive le moment où les eaux cessent d'être nécessaires à la fertilisation du sol, ce fleure docile rentre dans les hornes que le destin lui a preserites, ponrlaisser recueillir les trésors qu'il a cachés dans le sein de la terre.

a Un pemple protégé du ciel, et qui , sembible à l'abclie, ne parait destine qu's travailler pour les autres, ans profère lui-même du fruit des se peines et de se sours, ouve lègie-ment les entrelles de la terre, et y rité de la bienfiance de cet Etre apprénequi fait eroitre et màrir les moissons; le gerne se développe, la tier évêve, son éjor le forme par le secours d'une toxée loisque, qui supplée dont le oil «'en abertuit.

« A la plus abondante.récolte succède tout à coup la stérible. C'est ainsi que l'Egypte offre successivement, à prince des fidèles, l'image d'un désert aride et sablonneux, d'une plaine liquide et argentée, d'un marécage couvert d'un limon noir et less, d'une paraire vert et on-doyante, d'un parterre orné des fleurs les plos variées, et d'un vaste champ couvert de moissons jaunissantes. Béni soit à jamais le nom du Créateur de tant de merveilles l

« Trois déterminations contribuent essentiellement à la prospérité de l'Égypte et au bonheur de ses enfants : la première est de n'adopter aucun projet tendant à augmenter l'impôt; la seconde, d'empôyer le liers des reveuus à l'augmentation et à l'entretien des canaux, des digues et des ponts; el la troisime, de ne lever l'impôt qu'en nature sur les fruits que la terre produit, Salut. »

Le tiers des impositions était donc affecte à l'entretien des canaux, des digues et des ponts. L'entretien des canaux secondaires de village à village, et des digues de cantons, était à la charge des villages et des propriétaires; les travaux commencaient deux mois avant l'époque de la crue. Il en fut ainsi jusqu'à l'usurpatiou des mamelouks; ceux-ci détournérent à leur profit les fonds assignés pour cet objet important; depuis lors cette partie essentielle de l'administration resta livrée à l'arbitraire, et c'est à l'intelligence des gouvernants que la question de l'existence du pays est abaudonnée sans contrôle.

Comme dans tous les pays qui sont fecondes par des irrigations, leseaux sont le sujet de nombreuses querelles. Lorsque l'inondation est pue considerable, il arrive que les habitants des villages prengrent de la comme de la comme de la comme de de décurrer du réservoir comman l'éau qui leur est nécessaire, et l'arrossement de tel ou tel caton dépend du sort d'un combat entre les félals. Dennême, quand la crue est trof forte, les félals viennent à main armée couper des digues, afin d'évacuer la surabondance des eaux aux dépens des hibbres voisies. Les terres dépens des distantes voisies. Les terres de la commandance de sont exemptées de toute imposition ou redevance. Majeré cette fareur, les fellahs n'out pas toujours l'année sui-vante les semences nécessaires pour profiter d'une crue favorable et a present de la commandance de

# EXHAUSSEMENT PROGRESSIP DU SOL.

L'exhaussement séculaire du lit du Nil est à Éléphantine de 0m,132, et au Caire de 0m,120 ; la cause de cette différence git naturellement dans la pente du fleuve, et dans la rapidité du cours des eaux qui en est le résultat ; l'exhaussement moven du lit est donc pour toute la vallée de 0m, 126 par siècle, et celui de la vallée elle-même doit présenter les mêmes proportions, les surfaces du lit et de la vallée tendant continuellement, par leur action réciproque, à amener un parallelisme complet. Cependant ces atterrissements n'ont ni la même profondeur dans toutes les provinces de l'Égypte, ni une profondeur correspondante à celle des couches de sable qui élèvent graduellement le lit du Nil. Cette apparente anomalie est causée, au contraire, par les mouvements naturels et réguliers du fleuve. L'exhaussement du sol de la vallée est proportionne à la quantité d'eau qui sejourne à chaque débordement, et par conséquent à la masse de matières terreuses que l'eau tenait en suspension. Cinq onces d'eau, puisées à Keneh pendant les grandes eaux et lorsqu'elles sont les plus fangeuses, ont donne trente-neuf grains de dépôt terreux sec.

Suivant le rapport de tous les historiens, les Égyptiens bâtissaient leurs cités et leurs monuments sur des terrasses assez élevées pour n'être point

(1) On appelle charaky une terre trop élevée pour que l'inondation puisse l'atteindre; souvent ors terres sont arrowers par des moyens artiliciels; les terres naiurcliement arrowers person le nom de rayeh. Par analogie, on dit qu'une terre est tombée en charaky pour exprimer. qu'êle est restee a sec.

convertes par les eaux; mais aujourd'hui, dans certains endroits, les eaux recouvrent la basemême des édifices : à Thèbes et à Karnac la terrasse factice a été retrouvée à dix-huit pieds de profondeur, et en s'aidant des inscriptions et des rapports contemporains, on peut prouver mathématiquement que dans un intervalle de seize cents ans le sol s'est élevé de 110,696 ou de 000,106 par siècle A Syout l'exhaussement séculaire semble avoir été de 0m, t26. A Héliopolis les dénôts sont aussi beaucoup plus considérables et présentent avec ceux de Thèbes une proportion de 1 à 1,50, soit 0m,126 par siècle. La direction des vents a une grande influence sur ces resultats. Le vent de l'ouest et du nordouest envoie sur l'Égypte les sables mouvants de la Libyc, et dans les lieux où des canaux n'ont pas mis d'obstacles aux empiétements du désert, le sable a changé la forme de la vallée; peutêtre même a-t-il refoulé le lit du fleuve vers l'est. Le Nil encore entraîne avec lui des sables dans la Basse-Égypte; car à chaque sondage on a trouvé que le limon du Nil repose sur une couche de sable quartzeux. Ce sable, mêle de parcelles de mica et de fer magnetique, n'appartient pas à la Libve, mais aux régions

granitiques de la Haute-Égypte. La nature des matières charriées par le Nil a aussi modifié les mouvements de l'exhaussement du sol. Ainsi, les pierres et le sable, plus pesants, tombent les premiers au sortir du lit du fleuve, sur la rive même, et forment une sorte de rempart; l'eau ne porte guère plus loin que des substances terreuses qui se tassent facilement et occuprnt moins de place. Dans le principe, la crue exhaussait da-vantage les rives, parce qu'elle y jetait sa charge la plus volumineuse, et parce qu'elle les couvrait pendant plus longtemps; mais le temps a changé cette disposition naturelle. Les rives s'étant élevées par les alluvions, et l'autre extrémité de la vallée par les sables, le milieu dn pays est devenu convexe, et les eaux. s'y précipitant avec plus de force, y entrainent plus de matieres et y restent plus longtemps. L'eau filtre à travers le sable et va former un réservoir souterrain qu'on retrouve toujours en creusant plus ou moins profondement le sol. Cette nouvelle forme du terrain a établi près du fleuve une sorte de longue digne, et ensuite une bande de terre cultivable où les inondations séjournent peu, quand elles y arrivent; c'est sur ces bancs d'alluvions qu'ou cultive l'indigo, la canne à sucre et le coton, autrefois à pau près inceput à l'Écrape.

peu près inconnus à l'Égypte. L'élévation progressive du sol, occasionnée par les crues du Nil, était déjà le suiet d'études intéressantes chez les anciens. Hérodote et Aristote regardent le Delta comme une terre entierement produite par les dépôts successifs des eaux; et leur opinion paralt extrêmement vraisemblable, tant à cause de la nature du sol, qu'à cause de sa configuration. L'historien grec dit qu'à une journée des côtes la sonde trouve treize brasses de limon (1); et le genre des terres qui forment le fond du bassin d'Alexandrie confirme grandement cette observation, sinon pour une distance aussi considérable, du moins quant anx rivages immédiats de la Basse-Égypte.

Quoique cet exhaussement s'effectue avec une lenteur extrême, et que le lit du Nil s'élève en même temps, on peut prévoir une époque où les différences presque insensibles de leur accroissement gradué produiront un bouleversement total dans l'aspect de l'Égypte. Dans la Haute-Égypte, où le lit du fleuve s'exhausse d'un quart plus rapidement que le sol de la vallée, celle-ci deviendra un lac; dans la Basse et la Moyenne-Egypte, où le sol s'élève d'un dixième plus vite que le lit du Nil, les eaux cesseront de baigner les terres et d'y apporter la fertilité; et la conséquence finale serait l'anéantissement de l'Égypte s'il n'était dans la nature des choses de se créer leur propre contre-poids par l'action lente des siècles.

iente des secres.

A mesure que les terres s'élèveront d'une part et seront doninées de l'autre, un nouveau système d'agriculture s'établira, une bonne économie d'irrigations et une canalisation intelligente rétabliront un équilibre Indispensable.

Tellen'était pas l'opinion d'Hérodote, dont la philosophie n'avait pas pour appui les bases scientifiques sur lesquelles repose aujourd'hui tout raisonne-

(1) Herodole, tl, t.

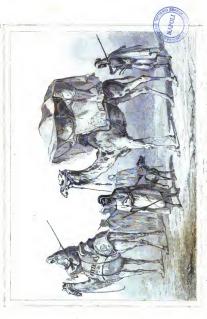

ment. « Un jour, dit-il, le terrain par-« viendra à une si grande hauteur, que « les plus fortes crues ne pourront pas « l'atteindre; l'Égypte deviendra un « pays sterile et absolument inhabitable.»

#### ANIMAUX.

Les espèces animales habitent l'Érgpte en vertu d'une sort de prédestination; et en les consacrant à la livinité les prêtres égyptiens ont prouvé qu'ils reconnaissaient cette loi inhérente au pays. Les mamfières, les oissaux, les reptiles et les insectes ont reçu un culte particulier; partout sur les monuments un'em leurs images accompagnent celle de l'homme.

Le chameau n'est pas indigène en Egypte : sa veritable patrie est l'Asie movenne et l'Arabie. C'est l'inséparable compagnon de l'Arabe nomade. On en distingue, comme on sait, deux espèces : le camelus bactrianus (chameau a deux bosses ), et le camelus dromedarius (chameau à une bosse ou dromadaire). Le premier est le djemmel des Arabes: il est très fort, de haute taille, sert au transport des lourds fardeaux et appartient plus particulièrement à l'Asie; l'autre, plus petit, plus agile, a reçu le nom d'hedjin, parce qu'il sert de monture aux pelerins (hadji) ; il habite surtout le nord de l'Afrique. Le poil du chameau est un article important de commerce; on en fait des étoffes, des tanis et des tentes. Le lait des chamelles est fort aime des Bédouins.

Dès la plus haute antiquité, les chereuxe étainet estimés en Egypte. Mais il est difficile d'en bien caractériser les les plus antiemement commes. La race des chevaux nedjdis ou nedjs n'écut pas trés-commenent commes. La race des chevaux nedjdis ou nedjs n'écut pas trés-commenent commes. La race des chevaux nedjdis ou nedjs n'écut appartie de la conquete du Nedj par conquete du Nedj par Méhemet-Ail. Le conquete de la conquete de la conquete de la conquete nous en ferons cis une brève de description.

Les muscles du cheval nedjdi sont trèsapparents; ses formes sont anguleuses, son attitude est fière; il se pose toujours très-bien; son regard est plein de feu et d'intelligence; sa tête est sèche, le bas de la face est si étroit, qu'il peut tenir dans

la main : le front, au contraire, est trèslarge. Les oreilles sont très-petites, les yeux très-grands; l'encolure est droite, le garrot éleve, la croupe très-courte; les jambes sont sèches, les jarrets larges; le pied est petit, la queue attaehee très-haut. Le cheval nedidi est encore ieune à vingt-cinq ans, et il vit ordinairement jusqu'à cinquante. On le nourrit avec du lait de chamelle, de la farine, de l'herbe, des dattes, du bouillon et de la viande. D'ordinaire sa robe est gris-clair, gris-truité, alezan brûlé. ou bai-clair. Les Arabes attachent une telle importance à la pureté de la race de leurs chevaux nobles, appelés kochlani, que leur filiation est toujours constatée par des actes authentiques ; ils font remonter à près de deux mille ans la généalogie de plusieurs de ces beaux animaux, et il en est dont la lignée neut être demontrée par des preuves écrites pendant une série de quatre siècles. Méhémet-Alí a fait venir en Égypte un grand nombre de ces chevaux, et veille avec soin à ce qu'il n'en sorte plus de ses États. Le cheval égyptien proprement dit est aujourd'hui une espèce due aux croisements de la race dongolahwy avec les chevaux syriens.

Nous devons aussi mentionner l'âne (hemár, en arabe); c'estunanimal grand, bien fait, à la démarche vive et l'égère. Les baudets de cette partie de l'Afrique sont si vigoureux, que dans les voyages à travers le désert on s'en sert pour suppléer au manque de chameaux. Les meilleurs proviennent du Said.

Le mulet (baght, en arabe) est aussi d'un usage très-commun. Le mulet égyptien est très-beau, et les Musulmans l'estiment beaucoup; il arrive qu'on vend un mulet aussi cher qu'un cheval.

Les mules (baghlèh) sont préférées aux mulets, tant à cause de leur douceur que de la faculté de supporter mieux la fatigue.

Le beuf domestique de cette contre (thour, en arabe) ne diffère pas de cui ui d'Europe; mais ou trouve dans le pays un bœuf sauvage que les Arabes appeilent bagar-el-ouesch; il a une grande analogie avec le zébu, et quelques naturalistes pensent que c'est le même animal.

Le buffle ne paraît pas d'origine égyptieune : on ne le voit point sur les auciens monuments. Selon l'oplinion générale, cet anima lest une importation des Arabes. Le buille égrptien (djammous, en arabo ) a très-peu de poist; sa peau est gris de fer; il a une physionomie franche, maisi est infiniment plus doux que le buille d'Europe. On ne s'en sertpoint ordinairement pour les travaux agricoles; mais les bestiaux amenes de Caramanie n'ayant pu' sàcelimeter, il a follu employer à la culture le buille et même le channeau.

Dans les temps anciens, le zébu, bord l'hossu des récions tropicales, n'était pas étranger à l'Égypte. En examinant, en 1830, la momie d'un prêtre, on trouva aux piels du mort l'image du benef Apis, et ce beuf était un zébu. Il benef Apis, et ce beuf était un zébu. Il est paraît pas cependant que jamais cette race y ait êté commune. Lors de l'expédition d'Érypte on trouva un zébu chez un des beys, où il était nourir comme objet de curiosité.

La race ovine fait partie des richesses du pocibits, in laine est généralement de belle qualité. Les hrebis (gahaneh, en arabe) sont très-fécondes: presque toutes produisent annuellement quatre agneaux en deux portées. L'espèce la plus commane est le mouton de Barbarie; il y a cependant beaucoup de béliers venant du Sennaar, du Kordolan et du mouton de Caracteria de la commanda del commanda de la commanda de la commanda del commanda de la commanda del commanda de la commanda de la commanda del commanda de la commanda del command

Le mouflon à manchettes ou mouflon d'Afrique, ovis ornata ou ovis tragelaphus, mérite une description plus détaillée : sa taille est celle du bélier commun, son col est couvert d'une sorte de crinière hérissée, longue et fort touffue, surtout au garrot : cette criniere est d'une couleur plus sombre que le reste du corps, dont le pelage ressemble au poil d'hiver du cerf. Une barbe assez longue garnit les mâchoires et se divise en deux parties ; la gorge est également garnie de longs poils flottants, et des manchettes de poils, de six à sept pouces de longueur, protégent les genoux. La base des cornes est quadrangulaire, mais les angles en sont émousses et la corne se termine par une veritable pointe. L'individu que possede le Musée de Paris a été tué dans les environs du Caire, où cependant on rencontre

rarement cet animal à l'état sauvage. Dans l'état de domesticité, l'oris tragelaphus est fort doux, quoique très-vif; il aime à se tenir sur les lieux élevés; sa course est très-rapide, et entremélée parfois de bonds prodisjeux.

La chèvre (madzeh, en arabe) est répandue dans toute la Basse-Egypte; elle est originaire de Syrie, et connue en Europe sous lenom de chèvre mambrine. Dans la Haute-Egypte, on voit de trèspetites chèvres dont le poil est long et soyeux, et qui ressemblent sous ce rap-

port aux chevres d'Angora. Parmi les quadropèdes commons à l'Égypte et à l'Europe, on doit une mention particulière au chien (kelb, en arabe), qui paraît constituer une espèce distincte, perpetuée sans mélange, et habite en troupes soit dans les villes, soit sur les limites du désert; ses mœurs sont toufours à demi faronches, rarement on le voit attaché à un maître. Lorsqu'il vit en liberté complète, son pelage est plus long et plus fauve, et il se nourrit de charognes, comme l'hyène et le chscal. Quand toute autre pature leur manque, ces chiens sauvages se dévorent entre eux. Il advient assez souvent qu'ils seprécipitent, la nuit, hors de leurs retraites pour attaquer des bestiaux isolés et errants par hasard dans le voisinage. Un de nos amis, passant un soir au galop près d'un cimetière, gîte ordinaire des bandes de chiens, faillit, quoique bien armé, être victime de leur attaque féroce et imprévue; les coups de pistolet et de sabre ne parvinrent point à le débarrasser d'une poursuite acharnée, à laquelle son arrivée aux maisons put seule mettre fin ; il eut ses vêtements déchirés et son cheval grievement blessé. Les chiens qui habitent les villes y sont, pour ainsi dire, divisés en tribus : un membre de l'nne d'elles ne saurait se mêler à d'autres, sans être immédiatement assailli aveo furie, quelquefois dévoré, ou tout au moins terriblement battu. Il est curieux de voir les chiens guetter le passage des femmes qui vont puiser de l'eau, se glisser derrière elles, la quene entre les jambes et l'oreille basse, et se håter de boire pour regagner leur gîte. Jamais un chien de la ville ne s'aventure à une excursion dans la campagne, et les meutes sauvages n'osent pas braver les périls d'une visite à la cité. Le chat (qoth, en arabe) est aussi ori-ginaire de l'Égypte : il v jouissait de privileges presque divins. Et encore aujourd'hui on y traite les chats avec des égards tout particuliers; ceux qui tombent malades reçoivent des soins empressés dans des hôpitaux fondés par de pieux sectateurs du prophète.

L'hyène (dabéh, en arabe) est bien connue des fellabs. L'espèce commune (hyæna striata) habite particulièrement l'Afrique septentrionale; elle fréquente les villages pendant la nuit, et entre parfois jusque dans les villes, où elle mange les charognes et déharrasse ainsi l'air des miasmes les plus dange-

reux. On voit aussi des chacals en Egypte. Il y a peu de loups en Egypte; leur poil est plus court que celui des loups d'Europe; les Arabes le nomment dyb.

Le renard (taaleb, en arabe) est plus petit que celui d'Europe. Son pelage est d'un brun foncé, ses oreilles sont noi-

res, et ses pattes fauves.

Le sanglier (khanzir-barry ou hallouf, en arabe ) est un animal impur pour les mahométans; les chasseurs arabes ne letuent pas; aussiest-il très-répandu, surtout dans la Basse-Egypte: on v rencontre des bandes de cinquante ou soixante sangliers qui dévastent la campagne et particulièrement les champs de doura.

La gazelle (gazal, en arabe), et en général les antilopes, appartient aux animaux les plus caractéristiques du continent africain. Elle se trouve sur les confins de l'Egypte, dans les déserts. où elle se nourrit de petites herbes. On en voit chez presque tous les habitants riches du Caire; car, quoique d'un naturel très eraintif, elle s'apprivoise facilement. Sa légèreté, l'élégance de ses formes et la douceur de ses yeux sont un thème favori de la poésie arabe

Le daman, appelé aussi daman d'Israel, le schasan des Hébreux, est un animal de l'ordre des ruminants: il est petit; son pelage est d'un roux très-foncé. Autrefois on voyait fréquemment l'hippopotame (hippopotamus amphi-

bius, Lin.) en Egypte; mais, soit à cause de la multiplication de ses ennemis naturels, soit parce qu'il ne trouve plus une pâture assez abondante, il descend rarement aujourd'hui au-dessous des

cataractes. Sa voracité est si grande, que des naturalistes ont attribué la diminution de l'espèce au manque d'alimentation. L'hippopotame causait jadis de grands dommages à l'agriculture égyptienne. Un ancien voyageur suédois. Hasselquist, dit à ce propos : « Lorsque l'hippopotame vient sur le rivage, il dé-

- « truit en peu de temps le champ de blé
- « ou de luzerne qui est le plus à sa por-. tee, ot n'y laisse pas subsister la moin-« dre verdure; car il est tres-vorace, et il
- · faut une copieuse chère pour remplir « son énorme ventre. » On a vu des hip-
- popotames isolés jusque dans les environs de Damiette; mais ce n'est là qu'un fait accidentel. En 1836 on en signala deux près de cette ville; ils commirent de grands dégâts dans la campagne : au bout d'une vingtaine de jours, l'un fut tué, et l'autre disparut. La mer oppose toujours une limite à leurs exeursions, car ils ont impérieusement besoin d'eau douce.

Ce pachyderine était sacré dans les provinces de l'Égypte où le crocodile était considéré comme immonde; on ne voit jamais son image sur les anciens monuments, mais on la trouve souvent sur les médailles des nomes. On pense généralement que l'hippopotame est le béhémoth de la Bible. (Job, XI, 15 à 24.)

Il est à remarquer que le nom grec de cet animal, qui signifie littéralement cheval de fleuve, est traduit en arabe par faras-el-bahr, jument de fleuve. Il n'y a point de singes indigènes en

Egypte, et il ne semble pas qu'il y en ait jamais eu, malgré les nombreuses momies de singes qu'on voit dans les hy-pogées. Les figures de singes qu'on voit sur les monuments se rapportent aux espèces que Geoffroy Saint-Hilaire a désignées par les noms de cynocephalus papio et de cynocephalus Anubis.

Le hérisson (qanfod, en arabe) est plus petit que l'espèce européenne, dont il se distingue encore par la longueur de ses oreilles, ce qui lui a valu le nom d'oreillard, erinaceus auritus.

La martre-furet est très-répandue en Egypte, où elle fait de grands ravages dans les basses-cours.

Le lièvre (arneb, en arabe) diffère du lièvre d'Europe par la longueur des oreilles et celle des pattes postérieures. Il est assez rare en Égypte; les musulmans le regardent comme un animal impur. Par compensation, il v a beaucoup de lapins, et le peuple en mange. L'ichneumon, le viverra ichneumon

1.in., herpestes Pharaonis Desmarest, est un des animaux les plus célèbres de la mythologie et de la faune égyptienne. L'instinct qui le porte à dévorer les petits des reptiles venimeux et les œufs des crocodiles lui avait fait accorder les honneurs divins. On rencontreen Egypte des ichneumons apprivoisés, qui remplissent quelquefois dans les maisons l'office des chats : comme ceux-ei, le viverra ichneumon s'attache a la demeure de l'homme et s'en éloigne neu; il emporte sa proie dans quelque endroit obscur pour la dévorer à son aise, et manifeste son déplaisir par un grognement de colère lorsqu'on vient le troubler dans son occupation. L'ichneumon vit de rats, de serpents, d'oiseaux et d'œufs de toute espèce; c'est un animal extrêmement craintif et circonspect à cause de la faiblesse de sa vue. bien qu'un odorat remarquablement développé supplée chez l'ichneumon à cette imperfection. Il est d'un gris brun ct un neu plus grand que le chat domestique, car son corps a ordinairement un pied et denii de longueur, et sa queue, terminée par un large pinceau de longs poils, a une dimension presque égale, Au dela du sphincter de l'anus, les téguments communs, allongés et renliès sur eux-mêmes forment une poche que l'ichneumon peut ouvrir et fermer à volonté. Cette poche a donné lieu aux contes les plus extravagants. Élien, par exemple, raconte que les ichneumons sont hermaphrodites, et qu'un combat décide des fonctions sexuelles que chacun d'eux devra remplir. Cette poche anale, qui existe chez presque tous les animoux du genre viverra, contient une matière odorante, analogue au musc.

L'ichneumon, qui est la mangouste de Buffon, était consacré à Latone; son nom arabe est nems. Une petite espèce de mangouste à oreilles larges et longues vit sur les dattiers en Nubie.

Il v avait jadis en Égypte plusieurs espèces de inusara gnes, presque inconnnes aujourd'hui, entre autres le sorex Olivieri et le sorex religiosus de

Geoffroy. Ces animaux étaient l'obiet d'une grande vénération; on a trouvé dans les eatacombes de Sakara les restes embaumés de quelques-uns de ces ron-

Les rats (far) sont un des fléaux de la terre d'Osiris: ils détruisent beaucoup de céréales. Dans l'année 1246 de l'hégire (1830), il apparut une telle quantité de rats que pour sauver les récoltes Méhémet-Ali promit une prime d'une piastre par vingt têtes de rats ; et le gouverneur de Souady assurait quelque temps après, à un vovageur français de nos amis, que beaucoup de fellahs avaient payé leurs contributions de cette manière. En mars 1840 ( 1256 de l'hégire ) le même voyageur, faisant le trajet d'Erment à Thèbes, rencontra, pendant une heure et demie de chemin, tous les champs dévastés par cette ancienne plaie de l'Égypte.

Il v a des années où l'on ne voit presque point de rats, tandis qu'à d'autres époques, sans cause connue, ils apparaissent par milliers : aussi le fellah, ami dumerveilleux, s'imagine-t-il qu'ils naissent de la terre fécondée par quelque influence atmosphérique, et affirme sérieusement en avoir vu naître du limon. Cette crovance remonte d'ailleurs à la

plus haute antiquité.

Parmi les variétés de cette espèce il faut mentionner le rat d'Alexandrie, que les Italiens appellent rat des toits, et qui a pour traits caractéristiques une longue queue annelée et des poils roides et piquants.

L'echimys niloticus doit aussi être ici mentionné; les poils du dos de cet animal sont assez roides et assez forts pour ressembler à des épines ; c'est ce qui lui a fait donner la qualification de rat épi-

neux. La gerboise se trouve dans les ruines

qui entourent Alexandrie. Elle vit en troupes dans des terriers creusés avec ses ongles et ses dents; on dit même que ce rat peut percer ainsi une sorte de pierre tendre qui gît sous le sable de ces parages. C'est un animal timide, qui rentre dans son terrier au plus leger bruit, et par conséquent on peut difficilement s'en saisir. Les gerboises mangent du riz, des noix, et toutes sortes de fruits; elles aiment la chalene du soleil : quand elles sont à l'ombre, elles se serrent les unes contre les autres et paraissent souffrir du froid. Les Arabes la nomment djerboa. Il y en a deux espèces, de taille différente; la plus petite a les pieds velus. l'autre les a entièrement nus.

Les ruines si nombreuses de l'antique Egypte recèlent une immense quantite de lézards : il en est sur le corps desquels l'or et l'azur brillent en bandes longitudinales et dont la queue est du plus beau bleu céleste. Nous nous bornerons à décrire les sauriens les plus remarquables de ce pays.

Le moniteur du Nil, tupinambis, lacerta nilotica de Linné, est une espèce de lézard vénéré des anciens Egyptiens: il dévore les œufs des crocodiles, et détruit ces terribles animaux lorsqu'ils sortent de la coquille et viennent se jeter dans l'eau. Il a environ trois pieds de long sur les bords du Nil; mais les individus de cette espèce qu'on trouve au Congo, où ils détruisent également les animaux nuisibles, sont infiniment plus grands. Dans les déserts qui environnent l'Égypte, comme dans le pays même, on voit le moniteur de terre, qui est le crocodile terrestre d'Hérodote, et le scinque des anciens. Le nom arabe du moniteur du Nil est waran-el-bahr, lézard d'ean, par opposition au scinque, qu'on appelle waran-el-djebel, lézard de la montagne.

Le boursah ou gecko (lacerta gecko, L. leprosa de Forskal), quelquefois appele par les Arabes abou-bours, le pere de la lèpre, ou simplement bours, lèpre, est ainsi denommé à cause de sa peau, qui offre l'apparence d'une lèpre ; les Orientaux crojent que si le boursah répand sa bave sur du sel, ce sel donnera la lèpre à ceux qui le mangeront. Ce préjugé est fort répandu parmi les habitants du Caire; ils couvrent avec soin les vases contenant du sel, et y placent même de l'ail, dont l'odeur écarte ce reptile. Ces animaux sont plus laids que malfaisants. Dans les maisons dn Caire, on les voit souvent courir sur les murs des appartements, en poussant un petit cri aigu qui ressemble à celui de la belette. Ils disparaissent pendant l'hiver pour se retirer dans des trous, sous les terrasses, et ne se montrent plus qu'au mois de mars. Les chats sont très-friands de la chair des bours, et leur font une chasse active.

Le stellion (hardoum, en arabe) est un petit lézard à corps verruqueux, à queue épineuse et doigts sans ongles; il est très-commun en Éxpyte, et les musulmans le tuent, parce qu'ils prétendent qu'il imite ironiquement par ses mouvements de tête leurs salutations pendant la prière.

On rencontre aussi dans cette contrée une des plus célèbres espèces de sauriens, le caméléon, sur lequel on a force une foule de récits merveilleux. La conformation anguleuse de sa tête qui semble coiffée d'un casque, la saillie en arête de son épine dorsale, la longueur de sa queue préhensile, la disposition de ses doigts maigres et effilés, divisés à chaque patte en deux faisceaux opposables l'un à l'autre, la disposition particulière de ses yeux, qui lui permet de regarder à la fois dans deux directions opposées; l'immobilité parfaite qu'il conserve pendant de longues heures, et la faculté d'imprimer presque à tout son corps la coloration de l'objet sur lequel il se place pour dissimuter sa présence aux animaux dont il se nourrit, - tout contribue à en faire un être bizarre et original. Notons, cependant, que son pouvoir de revêtir diverses nuances ne va pourtant pas jusqu'à imiter exactement celles de toutes les substances avec lesquelles il est mis en contact.

Nous avons à parler maintenant du plus grand des sauriens, le crocodile (temsah, en arabe). Cet animal était en grande vénération chez les anciens habitants d'Ombos, d'Arsinoè et de Coptos. Herodote rapporte que dans cette contrée les prêtres s'emparaient d'un jeune crocodile et l'apprivoisaient, en ayant toujours la précaution de lui attacher les pieds de devant avec une chaîne. Ils suspendaient à ses oreilles des ornements précieux, et quelquefois des pierres fines d'une grande valeur ; l'animal était pourri avec la chair des victimes . et, après qu'on l'avait traité pendant sa vie avec toute sorte d'egards, on embaumait son corps, qui était ensuite déposé dans les catacombes.

Dans d'autres villes, plus rapprochées des rives du Nil, le crocodile, loin d'être l'objet d'un culte particulier, était un animal exécré; on se faisait une gloire, non de le choyer, mais de le tuer. N'y a-t-il

pas là une contradiction frappante? Les anciens l'avaient déjà fait ressortir pour railler les Égyptiens et leur religion. Cependant, cette contradiction n'est qu'apparente, et il ne faut s'en prendre qu'à l'ignorancedes historiens en matière de zoologie. En effet, il existe en Égypte deux especes de crocodile : le crocodilus niloticus Geoff., et le crocodilus suchus G. La première espèce est la plus connue, la plus grande et en même temps la plus féroce; elle peut acquérir jusqu'à vingt-cinq pieds de longueur. Ce crocodile était repoussé du culte, comme un animal immonde et nuisible; la seconde espèce, au contraire, est plus petite et d'une forme plus grêle; la tête est plus aplatie et plus allongée. Celle-là était vénérée des anciens Egyptiens : animal inoffensif, l'avant-coureur de la crue du Nil, le crocodile suchus était le messager de la divinité fécondante.

Les pêcheurs eux-mêmes savent qu'il y a une race plus méchante que l'autre ; ils la reconnaissent à sa couleur jaunâtre et à la conformation de ses écailles. Ils racontent aussi que les crocodiles s'aventurent dans les plaines lors de la crue des eaux. Les crocodiles se nourrissent de petits poissons et de petits quadrupèdes, qu'ils avalent tout entiers, au rapport des voyageurs. Ils sont très-friands de la chair des nègres.

La femelle cache dans le sable quatrevingts ou cent œufs de la grosseur de ceux d'une oie; le soleil est chargé de les couver, et il en sortirait une quantité infinie de crocodiles qui rendraient les rives du Nil înhabitables en peu d'années, si divers animaux n'en faisaient leur principale pâture; les vautours en détruisent chaque année des milliers, et nous avons dejà parlé du culte qu'on adressait à l'ichneumon, qui cherche sans cesse les œufs du gigantesque saurien. Le trionux, ou tortue molle du Nil (tyrseh des Arabes), en attaque et dévore les petits.

La chasse au crocodile se fait de nos jours de plusieurs manières; nous en citerous deux, qui sont remarquables par leur simplicité. L'une est en usage chez les nègres : pour attaquer l'ennemi dans l'eau, le noir arme sa main droite d'un couteau solide et pointu, et couvre son bras ganche entier d'un fourreau de cuir très-épais; ainsi préparé, il s'avance vers le crocodile, et lui présente le bras gauche en travers de la gueule; l'animal ne manque pas de s'en saisir; mais, comme il a la langue en grande partie soudée à la voûte palatine, il ne peut changer la direction de l'objet qu'il a pris dans ses machoires : il s'efforce en vain de l'avaler ou de le faire tomber dans l'eau pour le happer ensuite plus commodément; pendant ce temps, le negre enfonce son couteau de la main droite dans la chair de la mâchoire inférieure. qui est fort tendre; l'eau se précipite dans la gorge du monstre, et il est à la fois asphyxié et submergé en peu d'ins-

L'autre méthode est encore plus simple, et les Égyptiens l'emploient de préférence. Ils s'arment seulement d'un fort bâton, et, s'approchant du crocodile avec circonspection, ils assènent un coup violent sur l'extrémité des mâchoires et les brisent, car ces os ont peu de solidité, malgré la force terrible avec laquelle ils broient ce qu'ils tiennent une fois. Par ce seul coup l'animal est mis hors de combat et doit mourir en peu de jours, à moins que son antagoniste ne profite d'un premier avantage et ne le tue sur-le-champ. Le crocodile se tient ordinairement dans la Haute-Egypte; il est rare qu'il descende au-dessous de Girgeli.

Le céraste, qu'on suppose être l'ancien aspic, existe toujours dans les déserts qui bordent la patrie de Cléopatre. On a vu de ces vipères vivre pendant des années renfermées dans un vase de cristal avec un peu de sable fin, sans aucune nourriture apparente. Les cornes auxquelles ce reptile doit son nom ( kéras, corne) sont blanches, brillantes et fines comme la barbe d'un grain d'orge. Les Arabes nomment cette vipère haiye. Parmi les autres serpents, il nous suffira de mentionner l'éryx, dont une espèce habite la Thébaïde et une autre le Delta : le scytale des Pyramides ; les couleuvres dites oreillure, à bouquet émaillé, à raies parallèles, et à capuchon.

Nous ne parlerons pas ici de tous les insectes qui abondent en Égypte dans certaines saisons de l'année; nous nous bornerons à indiquer les plus connus.

Le scarabée (djordn, en arabe) est c'ébre dans la mythologie égyptienne, commesymbole de la fécondite et de l'immortalite. L'explication de ce mythe est des plus simples : après la retraite du Nil et la fecondation des terres, on voit le limon couvert d'une multitude de scale de l'immortalite de l'expresenter par cet animal l'emblème d'une existence nouvelle.

Les scarabées figurés sur les monuments n'appartiennent pas tous à une même espèce, et les auteurs anciens qui ont écrit sur l'Égypte en indiquent plusieurs comme étant l'objet d'une sorte d'adoration; ainsi la plupart des scarabées égyptiens, c'est-à-dire une douzaine de variétés, pourraient porter le nom de scarabées sacrés. Celui que Linné et d'antres naturalistes ont désigné particulièrement sous ce nom se trouve nonseulement en Égypte, mais dans le midi de la France et en divers endroits de l'Europe. Quant au scarabée nommé par Latreille ateuchus Ægyptiorum, et dont le corselet et les élytres brillaient de reflets dorés, il paraît constant qu'il a disparu du pays , comme l'ibis religiosa, la musaraigne et le lotus rose. M. Cailliaud a retrouvé l'ateuchus au Sennuar, où l'ibis a aussi émigré.

Nous devons parler aussi de la blatte orientale, insecte jadis étranger à l'Europe, où il a été importé depuis peu par le commerce d'Orient : il est connu en France sous le nom de cancrelat ou kakeriat, du mot hollandais kakkerlak. Son corps ovale, allongé, aplati, brun en dessus, brun jaunâtre en dessous, exhale une odeur plus forte et plus nauséabonde que celle de la punaise. Ces blattes sont nocturnes. Tapies toute la journée dans quelque cachette obscure, elles sortent la nuit de leurs retraites, et errent cà et là cherchant à manger des débris de pain, de suere. de viande : tout leur est bon. Faute de mieux, elles attaquent les bouquins et les vieux cuirs. Aussi técondes que voraces, elles pullulent dans les habitations humides et surtout dans les barques; c'est en vain que pour les détruire on a recours aux moyens les plus énergiques : la présence de cet orthoptère nécessite quelquefois dans nos ports la condamnation d'un navire.

On ne peut non plus omettre de parle de la sautrelle (diretad, en arabe), ce terrible ennemi de l'agriculture égyptenne. Quand les sauterelles vorgeuses (gryllus migratorius, aerdilus migratorius protatorius) élèvent dans les airs, nonbreuses comme les grains des shle du desert, le cultivateur trambé. La terre desert, le cultivateur trambé. La terre de ces insectes dans un espace de plusieurs lieues carreis, el forsqu'ils shandonnent un terrain, c'est qu'il n'y reste publis le minidre vestige de verdure.

pass e indinair e segue de senoir.

artiver les problèmes possibilitants voint artiver les artiver les front de de longues murailles avec des feuilles et de longues murailles avec des feuilles et de longues murailles avec des feuilles et de mauvaisse herbe sècles, et y mettent le feu. Les sauterelles, qui ne volent ja-mais à une grande hauteur, s'effervent, et prennent une autre direction. Lanausis une grande hauteur, s'effervent, et prennent une autre direction. Lanausis une qui en troiper les de la durait, envoie en Syrie, dans la saison des sauterelles, des troupes d'une espèce d'étourneau qui fait une guerre acharnée à ces insectes voraces.

Lors de l'occupation de la Syrie par les armées de Méhémet-Ali, İbrahim-Pacha avait fait défendre, sous peine de mort, de tuer un de ces utiles oiseaux.

Les papillons (lépidopères) sont moins variés en Egypte que les coldopères; et parmi ceux-ci les diurnes sont moins mombreux que les nocturnes. Les libellulines sillonneit en quantité la surface du Nil et ses rives; d'autres nevropteres, les myrmiléons ou fournillions nont pas moins communs 1: la larve de comme en Europe, une embuecade dans les terrains meubles.

Les arachnides de toute espèce abonner les hideux scorpions, dont la piqüre, toujours mortelle pour les animaux même assez gros, tels que les chiens, est tout au moins dangereuse pour est tout au moins dangereuse pour les masures, et s'introduit fréquemment jusque dans les appartements, où on le trouve sous les nattes et parfois daus les lits.

Le Nil contient aussi quelques variétés de crustacés et d'annélides que nous ne pouvons énumérer.

Parmi les oiseaux il faut d'abord ci-

ter l'autruche (nahmé, en srahe), qui porticulirement dans les déserts siturs à l'ourst de la mer Rouge. L'autruche acquiert jumqà sept piede la natteur, et sa vitesse à la course sur-tuche acquiert, et sa vitesse à la course sur-celle s'aide de ses ailes pour courir. Cet oiseau vit en troupes nombreuses, et on le renocutre jiamais seul au milieu di desert. La femelle pond un cuf d'autruch trois livres pesant, et clie d'autron trois divres pesant, et clie n'est point assez chaud pour le faire éclore.

Les gens riches du Caire en nourrissent dans leurs cours. Cet animal ainsi privé n'est pas d'un naturel ainable; quand il est en colère il donne de vigoureux cours de pied.

coups de pied. On a rarement parlé du peuple des Pharaons sans nommer l'ibis, échassier, qu'on voit si fréquemment dans les inscriptions hiéroglyphiques et les ornements des temples : le tuer ou le blesser était un des crimes les plus odieux, le meurtre, même involontaire, de cet oiseau vénéré était puni de mort ( Herodote ). Le corps de l'ibis était embaumé par les prêtres egyptiens avec un soin tout spécial. Il v a cing ou six espèces d'ibis : les plus remarquables sont l'ibis ardea et l'ibis religiosa. Le premier est gros comme la femelled'un corbeau, et on en trouve beaucoup dans la Basse-Egypte; durant l'inondation du Nil il se place sur les lieux que l'eau n'atteint pas, et quand le fleuve se retire l'oiseau le suit pas à pas, devorant une foule d'insectes et de petites grenouilles. L'ibis religiosa est l'espèce la plus célébre. Il a un peu plus de deux pieds de hauteur, et de l'extrémité de la queue au bout du bec à peu près deux pieds et demi de longueur. Le bec de cet oiseau est arqué, sa longueur est de six pouces, et il est beaucoup plus épais et plus large à sa base que celui de l'ibis ardea. La tête de l'ibis religiosa et une grande partie de son cou sont à l'âge adulte entièrement dépourvus de plumes, n'avant ainsi d'autre tégument qu'une peau noire; durant sa jeunesse, et quoique sa taille soit dela tres-developpée, son cou est garni de plumes blanches assez serrees. La base du cou, le dos, le ventre, le dessus des ailes et la queue sont d'un blanc rougeûtre; des

plumes d'un pour pre sombre, qui partent de dessous les plumes tertiaires des ailes, pendent, non sans grâce, de chaque côté de la queue lorsque les ailes sont fermées, et cachent les extrémités des pennes ou rémiges qui sont noires à reflets verts. Les jambes et les pieds sont eouleur de plomb, et les griffes sont noires. L'ibis religiosa était l'emblème de l'Égypte; du temps où il recevait les honneurs divins, on crovait cet oiseau si fortement attaché à sa patrie qu'il se laissait mourir de faim quand on l'avait transporté ailleurs, et, selon une autre tradition de la même epoque, il inspirait aux serpents une telle frayeur, que la vue seule de ses plumes suffisait pour les mettre en fuite. On l'appelle

Il faut encore nommer l'ibis tantalus, le abou-Hannés (père Jean) de Bruce, qui porte souvent le nom d'aboumenguel, père de la faucille.

aussi this blanc.

On compte quatre espèces d'aigles (quad), en arabe ) : l'aigle commun, l'aique impérial, l'aigle criard, ... - ces trois espèces se trouvent égolement e Burope; enfin l'aigle de la Thébatde, qui est sidentaire, et qu'on voit quelquefois en Syrie. Il y a aussi deux espèces de milans qui se montrent périodiquement dans le pays : ce sont le milan royal et le milan noir.

Le vautour égyptien (rachama, en arabe), vultur percnopterus, est un oiseau fort utile; mais son aspect est extrêmement rebutant. Sa face est nue et ridée, ses yeux sont grands et noirs, son bec est recourbé, ses serres sont longues et larges, pour mieux déchirer sa proje, et son corps tout entier est convert d'immondices, Malgré cette hideuse forme, les habitants de la Basse-Egypte, reconnaissants des services que ce vantour leur rend en dévorant les cadavres des chameaux et des ânes, lui ont voué une sorte de culte. Tous les matins et tous les soirs, les vautours recoivent avec les milans. sur la place de Roumelieh, au Caire, devant le château, une distribution de chair fraiche, dont la dépense se prend sur des legs faits exprés par les riches musulmans. On dit que le rachama suit la caravane annuelle de la Mecque, pour dévorer les corps des bêtes de somme qui meurent pendant le voyage.

Le pluvier de l'Orient, charactrius kerran, est un oseau de la trille de la conveille: il vit dans la Basse-Egypte. Vitalia de la conveille de la conveille de la conveille si villages d'Alboukri et de Sakara; on le voit aussi autour des sepluces anciens et dans le desert. Sa voix a de l'ambiotie avec celle du pivera voix a de l'ambiotie avec celle du pivera bourriture se compose de rott et de souris, qui abondent dans le pays du rant certaines assions. Il blot tramenent, car il est originaire du désert, et on l'a dant plusieurs mois sans ul donner d'esu.

Le charadrius hæmantopus, au contraire, aime l'humidité; on le trouve souvent dans le voisinage des lacs; il paraît au mois d'octobre, comme le pluvier, à la fin de l'inondation.

Le trochilus, charadriux zayptius (aikadk des Arabes), a environ deux décimètres de longueur; ses ailes sont d'un bleu cendre; l'abdome et le cou sont d'un blane jaunâtrer; la tête est noire, avec deux lignes blanches qui vont du bec à la nuque; un manteau noir s'etend des épaules à la queue. Les pattes sont bleuse et le bec est noire.

A l'approche de l'homme le cri percant du trochilus avertit le crocodile de se tenir sur ses gardes. Ce n'est pas, comme on sait, le seul service qu'il rende au reptile, et le fait étrange raconté par Hérodote, confirmé par l'observation de M. Geoffroy Saint-Hilaire pendant l'expédition d'Egypte, n'est plus contestable. Le Nil engendre une multitude d'insectes, qui lorsque le crocodile vient reposer sur les îlots de sable pénètrent dans sa gueule, entr'ouverte du côté de la brise, et s'attachent à son palais. Le malheureux animal est hors d'état de se débarrasser de cette armée de petits ennemis. En effet, sa langue, organe dont Hérodote et les Arabes niaient l'existence, et qui ne s'est manifesté que sous le scalpel de l'anatomiste, est adhérente au palais et ne lui saurait être d'aucune utilité pour se defendre. Le trochilus entre sans défiance dans cette gueule immobile et y fait sa pâture des insectes, au grand soulagement du monstre. Du reste, il n'est pas le seul oiseau des bords du Nil qui ait cette hardiesse. Les Arabes prétendent que le siksak porte aux aites deux crochets qui lui servent à forcer le monstre à laisser le passage libre, s'il s'avise de vouloir fermer trop tôt la gueule. C'est le pluvier armé, charadrius armatus, qui a sans doute donné lieu à ee conte.

Le corbeau égyptien (khourab, en arabe) habite les arbres, et se nourrit d'insectes et de charognes. On dit avoir trouvé dans son estomac des débris de scorpion et de scolopendre.

Cét oiseau a la singulière habitude de perches ru: le dos des chameaux, et du S'y nourrir de la vermine de l'utile quadrupéc. Tant que le corbeaux seborne à dévorr les insectes nuisibles, le chameau le laisse faire pacfique meut; mais mandise de l'oiseau rapace; alors la douter le la patience proverbiale du chameau; il se roule dans le sable, et met son ennemi en fuite.

On trouve les martins-pécheurs, alcedo rudis et ægyptiaca, sur les bords du Nil, où ils vivent de petits poissons, de grenouilles et d'insectes.

La clauve-souris (outroid, enarbe); se distingue par une fourrure gris cendreet une quue longue et grête; elle établit son ségor d'ans ies pelories souteraines, les ruines des ancients temples, et les contraines, les ruines des ancients temples, et les contraines, les ruines des ancients temples, et les contraines des ancients temples, et les contraines de l'Expret : état le nyclinome d'Expret (céleci présente le nec comit et les ières pendantes d'un doque, la tête aphitie, et commé cérasée une de l'est pendente d'un doque, la tête aphitie, et commé cérasée par de vastes contiles, qui couvrent engripe est une des plus laides chauvessouris.

souries. Arabes prétendent que le same d'une chauve-souris appliqué sur un enfant nouveau-né a la propriété d'empécher le poil de crotire. On assure qu'afin de prévenir l'usage des poudres ou pounmades épilatoires les agas-fenimes se servent quelqurfois de ce moyen, et que l'operation rossist, il y a mêma un son enfance a été lavée avec le sang de foutund t'. on l'appelle mov-outued.

Dans la Haute-Égypte et sur les bords de la mer Rouge on trouve le canard du Nil, anas nilotica, à l'état sauvage. Son cou et la partie supérieure de sa tête sont blane tacheté de noir, et une bande grise prend naissance derrière ses yeux; le dessous du corps et les cuisses sont du même gris que cette ligne. Les Arabes appellent cet oiseau bah ou ber/t; dans la Basse Egypte, on le rencontre quelque/fois dans les basses-cours avec d'autres oiseaux domestiques.

Parmi les oiseaux de basse-cour on trouve l'oic (ouizzah, en arabe); l'espèce indigène est l'oie cendrée.

La pouje (farkhoh, en arnhe) est plus peitiene îkzyptequ'en Europe, on ne peut guère signaler d'autre différence physique entre ces deux oiseaux; rainsi lext digne de remarque que la poule égyptienne cuds. Il servit intéressant de transporter quelques individus de exte espècees Europe, en même temps qu'en apporterait en Afrique quelques poules d'Europe, bonnes couveses, et de s'assurer si le diffections dans leurs mocurs sous ce rapport.

Depuis quelques années seulement, la poule d'Inde a été importée dans les domaines de Méhémet-Ali, où elle a prospéré et se propage assez rapidement. Les Arabes la nomment farkhah roumi.

Les Égyptiens élèvent beaucoup de pigeons, et des villages entiers n'ont pas d'autre industrie. Le pigeon domestique (hamdn, en arabe) est semblable à celui d'Europe. Il en est de même du ramier.

L'hirondelle de mer égyptienne, tetrna ultofice (dobu-nours, en arabe), est un fort joil oissau. Son bec est noise, son bec est noise autre de la commentation de est nois avec des points blanes; le dos, les ailses et la queue sont gris. Le ventre et la gorge sont blanes; les pattes sont rouges et les doigst noire. On troure le fêre les canaux voisins du Caire, quand its sont pleius de limon.

Les pélicans , pelicanus onocrotalus (rahmahā, en arabe), paraissent sur les bords du Nil vers le milieu de septembre; quelques-uns s'arrêtent à Damiette et dans les lies du Delta, mais la plus grande partie va jusqu'au Caire. Ces oiseaux voyagententroupes triangulaires, comme les oies sauvages. Au mois de mars on voit arriver en Expretu en quantité innomirable de cailées, letrao coturniz, qui s'abattent des égis, mais les payans, avertis de leur des égis, mais les payans, avertis de leur et les entourent ensuite en poussant des cris: les cailles, effrayéres, se lèvent et vicientes se jeter dans les rets. On en prendainsi des myriades, qui fournissent au peuple un déclieux aliment. « Si la nourriture des larselites dans le desert a det un oissen, och devnit être la caille, » a dité de un oissen, och devnit être la caille, » a dité de un oissen, och cernit être la caille, » a dite de un oissen, och crist et les cailles, en dans de la caille est gender.

Les seuls poissons qui puissent être considérés comme indigènes sont ceux qui appartiennent as Rij, encore ceux-ci sont-les presque tous communi au rait conclure que le Niger mêle see aux au Nil dans la partie aupérieure de son cours. Notre courte notées sur l'elabrycope se borners dono principalement opies se borners dono principalement et dont les unes, propres au bassin de l'Expre, habitent telle ou telle localité entre les cataractes et la Méditerrande product l'ambée entière, tandis que d'autres émigrent à certainnes époques.

Le bichir polypibre, polypitrus dichir, est une des curiotiés naturelles de l'Égypts. « Il tient des serpents par son port, as forme allongée et la nature qu'il est pourvu d'évents et d'ouvertures dans le criote, par où s'échappe l'ess qui a été portée sur les branchies; et des quadropées par des extreis; et et des quadropées par des extreis; et raises et pectorales étant placets en l'active de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est pour l'est de l'est de l'est de l'est poissons du l'est de la son l'istoire des des poissons du l'est de la son l'istoire des des poissons du l'est de la son l'istoire des des poissons du l'est de l'est pour les de l'est poissons du l'est pour l'est per l'est pour les de de l'est poissons du l'est de la son l'istoire des des poissons du l'est per l'e

Legrand nombre de nageoires dorsales que possède le bichir lui a fait donner la qualification de polyptère; car d'ordinaire les poissons ont dent ou trois nageoires dorsales, et le polyptère en a seize, quelquefois dis-buit. Ces nageoires ecomposent d'une pièce osseuse posée transversalement, et de quatre ou six rayons cartilagineux inserés dans une



Four pour faire idere les poulets.

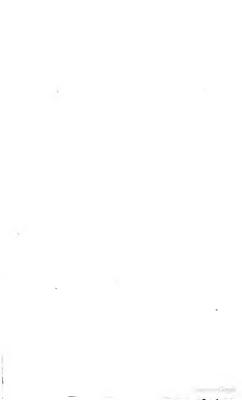

sorte de sillon creusé dans cette pièce osseuse. Le bichir n'a point de queue, à proprement parier; seulement, la dernière nageoire (nageoire caudale) embrasse les quinze vertèbres qui forment le squelette de la queue et se confond avec ce rudiment. Les nageoires pectorales ne sont pas moins étranges : ce sont comme de petites pattes, auxquelles l'organe natatoire est adapté. L'illustre naturaliste avait d'abord pensé que c'était une sorte de bras analogue à ceux des phoques: mais un examen attentif lui a fait reconnaître qu'un prolongement excessif des os du carpe produisait seul cette anomalie.

Les écailles présentent beaucoup de ressemblance avec celles du serpent, et l'armure qu'elles forment rappelle tout à fait la carapace des crustaces.

Les vessiés aériennes de ce poisson singulier correspondent sux dives ca-raceltres que nous avons signalés; elles recordent sux dives ca-raceltres que nous avons signalés; elles poumatique; un muciel constricteur entoure leurs ouvertures. Grâce à coutair réservoir d'air, l'animal vit au fond de l'eau, où il rampe en s'adunt de civil rest fort arra, et on ne le péthe que pendant les basses eaux; sa chair est blanche et savoureuse. On le cuit au four tout entier, parce que le couteau ne se ent d'es a paeu comme d'un et util.

Le mormyre oxyrrhynque (gahmour, en arabe ), vénéré par les anciens Egyptiens, est un poisson voyageur. On pr tend que cet animal a la tête meurtrie du côté gauche quand il descend vers l'embouchure du Nil, et du côté droit quand il remonte le fleuve ; ce fait aurait pour cause la nécessité où se trouve ce poisson de longer la côte pour éviter la force du courant : en descendant il a la rive à sa gauche, et en remontant elle est à sa droite. Les points légers dont la tête de ce poisson est parsemée sous l'épiderme out probablement donné lieu à ce conte arabe. La chair de ce poisson est flasque, visqueuse, et d'un goût peu agréable. Le caractère spécial que présente l'oxyrrhynque est sa tête, de forme conique dans la partie supérieure, et termince par une sorte de museau cylindrique, au bout duquel s'ouvre une bouche extraordinairement petite, semblable à

celle des quadrupèdes fourmiliers. Par une distraction singulière, le vovageur Belon a classé ce mormyre oxyrrhynque parmi les brochets, auxquels il ne ressemble nullement. L'erreur du célèbre voyageur, commentée par des lecteurs peu attentifs, a donné naissance à un mormyre particulier, qui ressemble au brochet et porte le nom de mormyrus dorsalis. Sonnini, de son côté, a jugé convenable de donner spécialement au mormurus dorsalis le nom de kaschoueh; mais ce mot arabe s'applique à tous les mormyres. Outre l'oxyrrhynque. il y a dans le Nil plusieurs variétés de mormyres: le mormyre caschiveh décrit par Hasselquist; le mormyre herseh, qu'on trouve à la hauteur de Denderah, et que Linné appelle mormyrus anguiltoides, le mormyre de Salehyek ou labiasus; le mormyrus dorsalis, que Sonnini appelle kaschoueh; le baneh, mormyrus cyprinoides de Linné, le plus petit des poissons de ce genre : dans la Haute Egypte on le nomme rous el-hagar, tête des pierres. On n'a pu déterminer jusqu'à ce jour si l'ancien oxyrrhynchus était le moderne ahmour ou le mormyre kannumeh de Forskal. Ces deux poissons offrent beaucoup d'analogies entre eux, et peut-être portaient-ils indifféremment l'appellation d'oxyrrhynchus, et recevaient-ils concurremment les bommages religieux des habitants de la terre de Kémé

oes hankand de la terre de Kene.

Il y a en Exppte trois espèces de refraille de la commentation de la comme

sont nommées homar ou hammor. L'espèce de tétrodon la plus connue en Égypte est le tétrodon physa, nommé fahakah par les Arabes (tétradon a l'enadon hiesa). Le fahakah, comme tous les tétrodons, a la méchoire armée de quatre dents cartilagineuses, et possède la faculté de gonfler d'air une partie de son corps; mais chez le tétrodon du Nit ce gonflement présente une particule.

larité : le ventre est garni de piquants qui se roidissent à mesure que l'animal grossit, et le protegent contre la voracité de ses ennemis. Le poids du dos devenant hors de proportion avec celui du ventre ballonné, l'animal culbute et surnage, emporté par le courant jusqu'à ce qu'il comprime sa poche aérifere et ranièue son ventre à ses dimensions primitives. On dit que les fahakahs ont la faculté d'émettre des sons fort distincts, provenant réellement du gosier. Le tétrodon descend en Egypte avec les grandes eaux; il suit l'inondation dans les terres : mais, babitué a séjourner dans les bas-fonds, il ne se retire pas avec l'eau. Il devient donc la proje facile des fellahs. heureux de s'en nourrir, bien loin de redouter sa chair comme un poison actif, ainsi que l'ont dit certains voyageurs. Les fahakahs servent de jouets aux enfauts arabes. Quand ces animaux sont morts, les enfants s'en amusent encore, et se les iettent comme des ballons, ou les font éclater en frappant un coup sec

sur la peau gonliée.

On trouve en Exptequelques individus
du genre tétrodon hérisse (tetraodon
hispidus). Cetu un poisson des mers de
l'inde et de l'Arabie, et il ne se voit que
dans la mer Rouge. Du reste, il ne présente d'autre différence avec le fahakah qu'un plus grand nombre d'aiguillons, plus petits et disposés plus régulièrement sur tout le corps.

Le docteur Clot-Bej a décrit una untre espère, sous le nom de titrodon physis (probablement le titrodon physis pett se rempilir d'une certaine quansan jestonet devriusin, le tettrodon physis pett se rempilir d'une certaine quantité d'eue de la lancer avec force sur ses ennemis; il ne se montre aussi qu'à l'epoque de l'inondition. Un autre narrateur, non moins ingénieux, attribue de faire naire sur la peu de petites ampoules analogues à celles que produit le contact de l'orite.

Le cyprin lebis (cyprinus nilolicus), qui est un labcon, et le cyprin binny, cyprinus lepidotus, qui est un barbeau, sont deux poissons bien connus en Exypte. Le premier est aussi quelque-fois appelé lebse par les Arabes, qui le nommeut sahal, et migouara quand l'animal est jeune. Quant au binny, il est

fort recherché; un proverbe arabe dit même du binny: Si tu connais meilleur que moi, ne me mange pas. Enfin on compte par milliers les pécheurs de binnys. Dans quelques cantons ce poisson est nommé macconsa. Cest au cyprin binny qu'appartient la dénomination de lepidotus, écailleur, par laquelle les anciens ont désigné nn des poissons sa-crès de l'Egypt de la company de la comp

Le muyil cephalus et le clupea nilotica sont bien conous des Kyptiens. Comme leur nom l'indique assez, le premier de ces poissons est un mulet, et le second une alose. Le clupea nilotica quitte la mer en décembre et janvier, et remonte le Nil, à la grande joie des cuisiniers du Caire, qui trouvent de grandes ressources dans la préparation de cette aloge; les Arabes la nomment azbouga.

Le silurus clarias d'Hasselquist. nommé scheilan ou gourgar dans la Haute-Egypte, schal-araby et schal-beledy dans la Moyenne et la Basse-Egypte, est encore un des poissons sur lesquels a travaillé l'imagination des Arabes. Ses nageoires épineuses et profondément dentées font des biessures graves. Le crocodile même les redoute et fuit devant le scheilan. On attribue aussi à cet animal une sorte de grognement qui lui avait fait donner par les anciens l'épi-thète de porcus. Le silurus aurilus, schilbeh-oudney des Arabes, et le silurus mystus, schilbeh du Nil d'Hasselquist, sont très-communs dans le Nil et peu estimés des pêcheurs, quoique la chair du schilbelt soit moins mauvaise que celle des autres silures; le silure oudney est tout à fait dédaigné, à cause de sa petitesse. Ces deux poissons portent une arme analogue à celle du scheilan; mais comme elle est beaucoup moins forte, elle ne résiste pas aux premiers chocs, et on la trouve presque toujours

brisée.

Parmi les siluroides il faut ciler le synodonte macrodon (schal-senen des Arabes) et le synodonte membranacé (schal-silemen des Synodonte membranacé (schal-silemen des Arabes), qui portent une ejnin pectorale mobile. Dans la Haute-Exple ce dernière est sommé la laute-Exple ce dernière est sommé de la laute d

fréquente d'erreurs, car il est donné par les Arabes à tous les pimélodes. Le diemel a l'habitude de nager sur le dos, lorsqu'il est tranquille, et il est représenté ainsi dans une des grottes sepulcrales de Thébes.

Le nimélode biscutatus (schal-karafcheh des Arabes) se distingue par la section en deux parties de la plaque osseuse du crâne et du dos. La forme du karafcheh est d'ailleurs à peu près celle du scheilan.

Le schal-abou-aréal se nomme zammer dans la Haute-Égypte, et à Rosette xaxoung-roumi.

Le bayad-tilileh a la tête fort large et tellement déprimée, que les deux yeux se trouvent plutôt supérieurs que lateraux. Ce poisson parvient à une longueur de trois pieds et denii, et sa chair est assez estimée. Comme on ne le vend pas cher, parce qu'il est fort abondant, le peuple s'en nourrit presque exclusivement pendant trois mois. C'est avec la peau de ce bayad qu'on garnit la plupart des instruments à percussion. Le bayad-docmac est moins grand que le bayad-titileh, et sa tête est moins déprimée que celle de ce poisson.

L'heterobranchus anquillaris ( harmouth-araby des Arabes) est remarquable par sa vitalité. Longtemps après qu'on l'a tiré de l'eau, et même après qu'ou lui a brisé la tête, il s'agite encore avec vivacité.

L'harmouth-araby, appelé par Geoffrov Saint-Hilaire heterobranchus anquillaris, est designé par Linné sous le nom de silurus anquillaris. La vitalité de l'harmouth est attribuée à la possession de doubles branchies, qui continuent leurs fonctions quelque temps après que l'animal est mortellement frappé. L'hétérobranche bidorsale (harmouth-haleh des Arabes) est aussi rare dans le Nil que l'harmouth y est commun. Le premier de ces poissons appartient an cours supérieur du Nil, et on ne voit en Egypte que des individus isolés.

Les Arabes ont donné le nom de raad (tounerre) au malaptérure électrique, silure qui lorsqu'on le saisit fait éprouver à la main une commotion assez violente pour forcer à lâcher prise immédiatement. Ce poisson a les yeux couverts d'une conjonctive assez épaisse, et Geoffroy Saint-Hilaire proposa de le désigner par l'épithète de typhlinus (1000), aveugle). Les Arabes appellent aussi la torpille raad.

Au nombre des poissons remarquables de l'Egypte il faut ajouter encore le vomer d'Alexandrie, qui habite exclusivement la Méditerranée. Son corps. mince comme une lame de couteau, est parfaitement semblable et symétrique sur ses deux faces. Ainsi que celle de la plupart de ses congénères, sa peau est d'une teinte métallique bleuatre, qui a valu aux vomers la qualification de silènes. Les Arabes l'appellent djemmel-el-bahr, le chameau de mer; noin fort étrange pour une forme si dissemblable

de celle du chameau du désert. Selon le docteur Clot-Bey, le saumon du Nil est un poisson magnillque, qui remonte le courant du fleuve jusqu'au Caire; on en voit beaucoup qui pésent jusqu'à cent livres, et leur chair est aussi délicate que celle des petites espèces: c'est un des meilleurs mangers que fournisse le Nil. Les Arabes nomment le saumon wefarah.

La mulle baremozé est un petit poisson dont la chair est assez savoureuse. La mulle quilé est très-abondante à la hauteur de Thèbes: mais on ne la

trouve pas dans la Basse-Egypte. Le mochokus niloticus est un poisson de petite taille, dont les pêcheurs crai-

gnent beaucoup les dangereuses épines. Ils l'appellent matechoucké, ce qui signisie: Ne te pique pas. Le leucis du Nil est un joli pois-

son blanc d'argent, à rellets d'or sur le ventre; on le voit à la hauteur de Thebes pendant l'inondation.

Enfin le chromis botté est un petit labre fort joli, qui abonde dans les mares formées par les eaux du Nil, près de Rosette; sa chair est délicate.

Le rémora, echeneis naucrates, se voit quelquefois à Alexandrie; les Arabes le nomment ferrhoun ou khamil. La girelle se trouve dans le Nil, et porte alors pour les naturalistes le nom de sparus niloticus.

Les Arabes ont donné le nom de boult à un poisson du genre labre, labrus niloticus, qu'ils estiment le meilleur de ceux qu'on pêche dans les eaux de l'Egypte.

Sur les côtes de la Méditerranée et de la mer Rouge on trouve beaucoup de zoophytes, des coratilnes, des coraux, des éponges, des polypes, des madrépores, des millépores, des sertulaires, des cellulaires, des cellulaires, et quelques belles espèces de gorgones ou d'éventails de mer.

#### VÉGÉTAUX.

C'est au savant M. Raffeneau-Delile, ancien membre de l'Institut d'Egypte et professeur de botanique à Montpellier, à M. Figari, et à M. George Lloyd, mort si malbureusement à Thèbes, que nous devons, en grande partie, les documents sur lesquels est rédigée cette partie de l'histoire naturelle.

Les plantes réellement indigènes de l'Égypte habitent les parties arides de ce pays, à peu d'exceptions près. Ces plantes, disséminées à de lointains intervalles sur des terrains sablonneux, sont presque toutes annuelles ou bisannuelles ; il est rare qu'elles persistent un temps plus long. On trouve principalement la végé-tation du désert dans de petites localités basses, semblables à des vallées, se dirigeant presque toujours de l'est à l'ouest. et abritées au nord et au sud; ce sont les pâturages des gazelles. Pour le botaniste le désert présente d'abord l'aspect affligeant d'une lande indéfrichable, d'une nappe de matière à tout jamais stérile; mais en l'explorant il v découvre, parsemées cà et là, des excavations irregulières, analogues à des lles, refuges où croissent péniblement diverses espèces de végétaux.

Les pinies d'hiver rassemblent ainsi dans les endroits creux du sol toutes les semences du désert; les tourbillons du vent produisent le même effet; tout fleurit aux mois de mars et d'avril; puis tout se dessèche au mois de mai, et pendant l'été le terrain est complètement dénudé.

dénudé.

Le désert contient beaucoup de plantes aromatiques. Il y en a qui sont si petites, et d'une couleur si peu tranchée, qu'elles se confondent avec le sol. Quejquefois le mirage les fait paraître comme émergeant d'un lac, et de petits arbrisseaux semblent de loin être de grands arbres.

Les plantes qui croissent dans le désert sont d'un vert blanchâtre; leur tissu est sec; elles sont peu succulentes, et leurs bronches sont couvertes de poils et d'aspérités. Enfin, elles sont peu elevées au-dessus du sol, et leurs racines, souvent fliiformes, s'étendent très-loin et s'enfoucent très-profondément. La plupart sont des dicotylédonées.

Tous les végétaux de l'Egypte, soit indigenes soit naturalisés par un séjour immemorial, sont appropries, par une modification particulière des fonctions organiques normales , au sol dont ils tirent leur substance. Au lieu de se nourrir exclusivement par des racines, comme font les plantes des autres régions, ils aspirent par les stomates, por es constamnient dilates des feuilles, la fraicheur et la rosée des nuits, ce qui les rend capables de résister au soleil brûlant et de passer des trois mois d'humidité de l'inondation à la sécheresse du reste de l'année. Cependant on a réussi récemment à acclimater en Egypte un certain nombre de plantes étrangères, sans que leur structure offre jusqu'a ce jour de modification apparente.

L'absence de pluie a été de tout temps un grand aujet d'étonnement pour les voyageurs qui voyaient une terre si fertile. Ainsi Hasselquist écrivait à Linné: « Que penserez-vous si je vous « dis qu'il y a des arbres dont l'exisetunce remonte à six cents ans, et sur « lesquels il n'a pas tombé six onces « d'eau? »

L'arbrisseau qu'on trouve le plus fréquemment dans le désert est l'acacia seyal de Delile, le seyal des Arabes, que Pline et Théophraste ont nonimée épine altérée. Son trone nu, peu élevé, est armé de longues et fortes épines d'un blane d'argent; ses branches sont convertes d'uu épiderme rude, écailleux et d'un rouge foncé; il a beaucoup de feuil-les, et porte rarement des fleurs. Un sable très-fin s'accumule ordinairement au pied de cet arbrisseau, et s'élève souvent jusqu'à la moitié de sa tige. Quelquefois le sable recouvre entièrement l'acacia, qui sert alors de noyau à un de ces monticules de sable si fréquents dans le désert.

Qui pourrait songer aux plantes de l'Égypte sans se souvenir du papyrus? Le cyperus papyrus (berdy, en arabe) de Linné a une forte tige, d'un vert





Tons

éclatant; cette tige est triangulaire, et se termine en cône. Selon Pline la racine du papyrus est grosse comme le bras d'un homme, et la plante atteint quinze pieds de hauteur; mais on n'en trouve guère de nos jours qui excède dix pieds. A environ deux pieds deterre, la tige est reconverte de feuilles creuses et pointues, couchées l'une sur l'autre comme des écailles, et qui fortifient la partie du trone la plus exposée : ces feuilles sont ordinairement d'un jaune ou d'un brun terreux. La tête de la plante présente un certain nombre de filaments foliacés, ayant à peu près un pied de long; chacun de ces filaments est partagé en quatre dans sa largeur : vers le milieu s'élèvent quatre panicules de fleurs qui se terminent par une sorte de houppesoyeuse, dont la forme a de l'analogie avec celle d'une oreille de veau. Ce singulier végétal a servi à une foule d'usages; les plus célébres sont la construction des bateaux et la manufacture du papier.

Quelques botanistes, croyantreconnaitre dans les descriptions qui restent du célèbre perséa l'aguacaté (avocatier de Saint-Domingue), l'ont nomie laurus persea. M. Dellie pense que le perséa des anciens est le lébath, hegliq, hadedj, des Coptes et des Arabes, et il nomme ce végital balanties supptiaca. Ce bel arbre fruitier a completement disparu des campagnes égyptiennes.

Il n'en est pas de même du lotus, dont l'image est associe à une foule d'idées superstitieuses ou de rites religieux. Cest une espèce de symphetez, ou lis cest de ses larges feuilles roudes; les lacs de ses larges feuilles roudes; la fleur, coupe élégante d'un biane brillant ou d'un bien azuré des plus purs, repose sur l'eun avec une grêce qui suffirait à justifier l'emploi que la religion et la Jossifier l'emploi que la Jossifier l'emploi que la Jossifier l'emploi que la Jossifier l'emploi que l'emploi que l'emploi que Jossifier l'emploi que l'emploi que Jossifier l'emploi que l'emploi que Jossifier l'emploi q

Nous ne connaîtrions le lis rose du Nil que par les ancieus monuments si on ne l'avait retrouvé dans les Indes. C'est le nymphæa nelumbo de Linné; ses fruits étaient connus sous le nom de féves d'Égypte.

Mais les fruits du lotus, tant vantés par Homere, sont ceux du moderne jujubier, zizyphus ou rhamnus spina Christi. C'etait la nourriture des Lotophages. Le jujubier est décrit par Théophraste sous le nom de lotos; ce doit étre le dudatm de la Bible. Les Arabes le nonment sidr ou nabq, et ils aiment beaucoup les fruits (nabqah) de cet arbre.

Le peuplier blanc, populus alba de Linné, que les Arabes nomment hour, et le peuplier noir, populus nigra de Linné, qu'ils appellent baqs, sont cultivés dans les jardins.

tives dans les jardins.

Les cyprès, cupressus semperairens
de Linné, sont assez abondants; on en
formedes avenues. Les Arabes nomment
cet arbre sarou; il pousse avec une
grande rapidité.

Le mûrier blanc, morus alba de Linné, se voit en Égypte, où il est nommé foud-beledy; mais les mûriers noirs, morus nigra de Linné, toud-châmy des Arabes, sont inflaiment plus nombreux. Le climat de l'Égypte leur est fa-

vorable, et leurs fruits y sont bons. L'olivier, olea europea (en arabe, zeytoun), existe en Egypte de temps immémorial, mais pendant longtemps et arbre précieux a été négligé. C'est à Mébémet-Ali qu'on doit les nombreuses

plantations qu'on voit aujourd'hui. Le tamarin (atteh, tarfeh, hatabahmar, en arabe) sert à ombrager les sakies. On emploie ses excroissances pour la teinture noire et pour le tan-

nage. Le dattier ou palmier, phæniæ dac-tylifera, est l'arbre qu'on rencontre le plus souvent sur tous les points de la Haute et de la Movenne-Egypte; les Ara. bes nomment le palmier mâle dakar, le palmier femelle entayeh, et donnent au végétal le nom générique denakhleh. Cet arbre vient sans culture: mais pour obtenir de bons fruits il faut en arroser le pied et le tailler annuellement. Dans le Saïd surtout on rencontre d'immenses forêts de dattiers; les troncs nus, qui s'élancent jusqu'à soixante ou quatre-vingts pieds de hauteur, et se terminent. par d'élégantes ogives formées de palmes entrelacées, donnent à ces forêts quelque chose de monumental, dont aucun autre arbre ne pourrait donner l'idée. Isolé, le palmier est gracieux, et lorsque d'énormes grappes le parent tout autour, il ressemble à une large corbeille, qui laisse échapper son contenu à travers un treillis irrégulier. Les espèces de palmier sont fort nombreuses, et différent par le volume, la forme, la couleur et la qualité de leurs fruits; elles peuvent être divisées en trois variétés, selon qu'elles produisent des dattes rouge âtres, jaunes ou blanchâtres. Elles commencent à mûrir dans le Said vers la fin du mois de juin, et à peu près un mois plus tard dans le reste du pays. Celles de la Haute-Égypte et des Oasis

sont les plus délicates. Une des richesses de l'Égypte est assurément le dattier; beaucoup de familles, surtout dans le Saïd, n'ont point d'autre nourriture que ses fruits (en arabe tamr, balah; dattes mures, rotab; conservées, agoueh; le nom nubien du dattier est fentigy, et celui de la datte benty ou betty ). On fait avec des dattes une sorte d'eau-de-vie, du vinaigre, et du sirop ou mélasse; on broie les novaux pour alimenter les chameaux; les feuilles (chamroukh, en arabe) sont converties en corbeilles et en nattes; les gafnes membraneuses (lys, en arabe) de la base des feuilles servent à faire des cordes pour l'agriculture, les navires, etc.; les grappes en fournissent aussi, et le bois. quoiqu'il soit fort tendre, est employé pour la charpente dans la construction des maisons. La palme est attachée à l'arbre par une base filandreuse; quand elle est coupée et séchée, on la bat avec une massue: les fibres se séparent, on les peigne, et on en fait des balais. Les pistils de la fleur du dattier produisent une espèce de filament qui ressemble à du crin crépu ; on s'en sert dans les bains pour frotter et savonner le corps ; enfin, lorsqu'on abat un palmier, on trouve au sommet du tronc, à l'endroit où les palmes se réunissent, une substance blanche et tendre, avant la consistance et le goût d'une amande fraîche. Les Arabes en sont très-friands, et l'appelleut le cœur

du dattier. On sait que les dattiers n'ont pas d'autres branches que leurs palmes (zebatah, argoun, en arabe), qui sont placées circulairement au sommet de la tige, et y forment cinq ou six rangées: chaque année on taille la rangée inferieure de ces palmes; c'est ce qui produit les grosses écailles dont tout le tronc est hérissé. Le nombre des anneaux écailleux d'un dattier peut par conséquent donner l'âge de l'arbre; il n'est pas rare d'en trouver qui ont plusieurs siècles d'existence. Dans l'état sauvage, ces frondes (saaf, en arabe) n'étant point coupées séchent sur l'arbre; alors les palmes inférieures, devenues roides et dures, font entendre un cliquetis presque continuel au milieu du silence du désert.

Outre l'amélioration du fruit, qu'une coupe réglée procure, ces écailles ont un autre avantage : elles forment comme de petits crans, à l'aide desquels on parvient facilement jusqu'au sommet de

l'arbre. Le doum, cucifera thebatca de Delile doum en arabe, ambouy en nubien), diffère essentiellement du palmier ordinaire; son tronc est lisse; il se divise en deux branches principales, qui se subdivisent à leur tour, et dont les rameaux ont aussi leurs bifurcations. Les fruits, groupés en grappes commeceux du dattier, bnt à peu près la grosseur d'une orange un peu allongée; sous une enveloppe rougeatre on trouve une substance spongieuse et sucrée, mais assez fade; au centre du fruit est un gros novau. Il n'y a pas de doumdans la Basse et la Moyenne-Egypte; on ne commence à le rencontrer que dans les environs de Tantah, à soixantedix lieues du Caire. Il donne deux récoltes par an.

Le sycomore, ficus sycomorus (en arabe, djemmez), est appelé par quelques voyageurs figuier de Pharaon ou d'Adam : Prosper Alpin le nomme sycomorus djemmez et ficus ægyptiaca. Cet arbre a une importance immense dans un pays dépourvu de bois dur. Il prend en Egypte d'énormes dimensions. On en voit dont le tronc n'a pas moins de cinquante pieds de circonférence. Ce tronc est ordinairement très-court; les branches, larges et horizontales, sont couvertes d'un épais feuillage qui pousse vers la fin de mars, mais les anciennes feuilles no tombent que lorsque la saison amène les nouvelles. Le voyageur épuisé trouve sous le sycomore une ombre salutaire, et ses figues, fraîches et aqueuses, qui sembleraient peu savoureuses comparées à celles du tyn-beledy ou du tyn-bersoun, paraissent delicieuses dans un pays privé d'eau. Elles commencent à mûrir en juillet. La force des vents étésiens courbe les branches du sycomore avec une violence si grande et si continue que l'arbre garde, après le changement de direction du vent, la position prise pendant ces longs ouragans. C'est avec le bois du sycomore, réputé incorruptible, que les anciens Égyptiens construisaient les cercueils que nous avons retrouvés intacts après plusieurs milliers d'années, et dans lesquels l'antique Misraim nous a légué ses moinies précieuses. On en faisait aussi des meubles et des statuettes.

Les Arabes l'ontemployé pour la construction des édifices. Toutes les frises de la mosquée de Tayloun, au Vieux-Caire, sont en sycomore. Il sert aujourd'hui, entre autres usages, à faire des affûts de canon. Les figues du sycomore ne naissent point aux extrémités des branches, mais sur le tronc même ou sur les branches les plus grosses. On assure qu'elles ne murissent que par la piqure de deux insectes dont l'un, sans ailes, est dans l'intérieur du fruit, l'autre qui est aile, se nomme en arabe namous djemmes; Forskal l'appelle cunips sycomori.

Le bananier (musa paradisiaca, mous des Arabes ) ne se trouve que dans la Basse et la Moyenne-Egypte, encore n'est-ce guère qu'au milieu des jardins. En pleine terre, la tige herbacee, qui porte les feuilles immenses du bananier, ne resisterait pas aux coups de vent. Cette plante fleurit en octobre et novembre, après la retraite des eaux, lorsque l'air est tempéré et la terre encore humide. La tigue banane, qui tient le milieu entre la poircet la datte, est un peu visqueuse et cotonneuse, mais elle fond dans la bouche; elle est fort recherchée des riches habitants de la ville du Caire. Le bananier ne réussit pas très-bien dans ce voisinage; il lui faut les campagnes nitreuses de Rosette et peut-être la brise de la mer pour atteindre son plein développement.

L'amandier, amygdalus communis, que les Arabes nomment louz, est indigene en Egypte; les deux variétés qui produisent l'amande douce et l'amande amère sont cultivées; mais les fruits en sont assez mediocres.

L'abricotier (mech-mech, en arabe) at-

teint de trente-six à quarante pieds ; le pecher (khoukh), le prunier (bargoug), le poirier (kommitrik), le pommier (tiffan beledy), le coignassier (sefargel), n'ont pas en Egypte autant de saveur qu'en Europe. Les figuiers produisent de bons fruits ; on en compte trois variétés : le tyn bersoun, le tyn pollizan et le tyn beledy.

Le tiguier d'Inde, cactus opuntia de Linné (tyn choqi ou frangy, en arabe), est une plante très-répandue. On en fait des haies, et on en mange les fruits.

Le jujubier, stayphus vulgaris, ou rhamnus zizyphus de Linne, est un arbre qu'on trouve souvent autour des sakies; son bois est tres dur, et pourrait être utilement employé pour la charpente et la menuiserie. Les Arabes le nomment onnáh.

Le caroubier (ceratonia siliqua de Lioné, kharroub des Arabes) est trèsrare en Egypte. On le voit seulement dans les jardins.

Il y a deux variétés de grenadier, punica granatum de Linné, dans les jardins égyptiens : l'une (roumman, en arabe) porte des fruits d'une douceur remarquable; les fruits de l'autre variété, le roumman heggasy, sont légèrement acides.

L'oranger, citrus aurantium de Linné (naring helou, en arabe), est trèscommun en Egypte; il y a des villages entiers qui ne produisent que des oranges. On en compte plusieurs variétés, entre autres le citrus suave lusitanicum, que les Arabes nomment bortugan.

Le citronnier, citrus medica de Linné, appelé par les Arabes leumoun múleh, est aussi très-répandu; cependant les Egyptiens préférent le limon, leymoun helou, fructu aurantiiformi.

On compte deux espèces de sebestier, cordia myxa de Linné, et cordia crenata (mokhayet et mokhayet roumy, en arabe); le second, qui est le plus petit, porte les meilleurs fruits.

La vigne d'Egypte et les vins qu'on en tirait avaient autrefois une grande réputation ; les Romains transplantèrent des ceps égyptiens en Italie. Mais la conquête du pays par les musulmans fit disparaître cette culture; on garda seulement quelques plants dans le Fayoum pour avoir du raisiu. Mébémet-Ali a remis en activité la

culture de la vigne, rilist rinifora de Linné (ench, on arabe); et, seconde par librahin-Pacha, il a introduit en Egypte les especes qu'on cultive en Europe et en Grèce; presque toutes ont réusis. Les raissis indigenes sont tres-bons, et n'ont que de très-petits pepins; quelquefois ils n'en contiennent qu'un seul, et une des trètés de la contienne par la Arabes ence benefits.

Les Orientaux emploient les feuilles de vigne dans la cuisine; ils en font des boulettes avec du riz.

On a récemment introduit en Égypte diverses plantes et différents arbres : L'ananas, bromelia ananas de Lin-

né n'a pas réussi complétement. La canne à suere, saccharum officinarum de Linné (qas ab-el-sukkar, gháb, qasab halou, en arabe), vient parfaitement, et promet de très-beaux résultats. Le cerisier, prunus cerasus (kherer, en arabe), ne produit presque pas de fruits. Le fraisier, fragaria vesca, est aujourd'hui parfaitement acclimaté. Le corossolier, cachimentier, annone, annona squamosa, ou reticulata, de Linné, que les Arabes appellent khesta ou qechtah, et qui est d'origine américaine, vient assez bien sur le territoire d'Égypte. On pile les feuilles de cet arbre, et on en fait une espèce de cataplasme qu'on applique sur les veux dans le commencement des ophthalmies. Le goyavier, psidium pomiferum, est tout à fait naturalisé. Le noyer, juglans regia de Linné (djios, en arabe), introduit par Méhémet-Ali, à cause de son bols, se développe très-bien, mais il porte peu de fruits. Le papayer, carica papaya de Linné, devient gigantesque et donne des fruits excellents. Le pistachier, pistacia vera de Linné (festog, en arabe), est très-répandu et porte de bons fruits

Les céréales de l'Égypte ont toujours été renommées. Cette contrée fournissait abondamment de blé la Gréce et l'Italie; aujourd'hui il est moins exclusivement cultivé. Le triticum satieum de Linné est appelé honlah, gameh, par les Arabes.

Le doursh, doură ou dorah, sorghum vulgare, holcus sorghum de Linné (en nubien mareh) demande peu de soin; aussi croît-il en abondance dans toute FEgypte; in farine de dourah forme une partie essentielle de la nourriture du peuple. Le chaume du dourah sert à une peuple. Le chaume du dourah sert à une doute d'ussigne; combestible, cloisons, louise d'ussigne; combestible, cloisons, la comparable d'une de la comparable 
Le riz, oryza sativa de Linné (arz. vulgairement rouz, en arabe), est cultivé dans la Basse-Egypte. Quelques médecins pretendent que l'usage habituel du tiz n'est jamais exempt de danger, et que le riz contient un principe vénéneux.

Les Egyptiens mangeut la tige et la feuille de la trigonelle fenugree, trigonella femum grucum; ils font aussi griller les graines de cette plante, qu'ils nomment helbeh, et les préparent comme le café.

La feve, faba salina, vicia faba de Linné (foul bélédy des Arabes), était regardée comme un mets impur par les anciens Egyptiens. De nos jours c'est un des produits les plus abondants du pays. Les animaux domestiques, bœufs, chameaux, ânes, en mangent beaucoup, et le peuple aime aussi cet aliment.

On cultive la gesse, lathyrus satious (gil ban, en arabe), et le pois, pisum arcense (besilleh, en arabe); mais ce sont les buffles et les chameaux qui les mangent.

Le haricot (lebódo des Arabes, ougoudky des Nubiens), doichos nilooico (en arabe olleyn), est cultivé dans toute l'Éxpyte. Les environs de Phila en possesient une variété que les indigènes appellent kacheryngy, et Linne phaseolus mungo. On trouve à Thèbes, près du temple de Memonon, quelques pieds de dolichos memonia, qui est assez commun à Syène.

Les lentilles d'Égypte étaient renomées dans l'antiquite. Les Romains les nommaient lentilles de Péluse; elles sont d'un jaune orange. Galien attribue en grande partie à l'usage de ce légume la production de l'éléphantiasis, autrefois endémiqueen Égypte. Les Arabes appel-





lent les lentilles ads; c'est l'ervum lens de Linné.

Lamave, malca sylesaris (klobbyzeh des Arabes), is bamie ou kemie, hbbisus seculentus (bāmyeh tomeylu; le pourpier, portulaca oleraca (rigleh, en arabe; segettemdm, en nubien); l'epinard, spinacia oleracea (sede), B. rabra pinard, spinacia oleracea (sede), B. rabra (bangar); la corette potagere, orrcheolomyar); la corette potagere, orrchebouillis, soli seuls, soli vwee de la viande. Les Expytiens cultivent la maure, et en

font plus d'usage que nous des épinards. L'oignon, allium cepa (bàsal, en arabe), faisait partie des offrandes qu'on plaçait devant les dieux; et on voit eucore sur les peintures des bottes d'oignons arrangées symétriquement, de

inanière à couvrir les autres offrandes.
L'oignon égyptien est plus petit que celui d'Europe; il est aussi plus doux.
Si les anciens Égyptiens adoraient l'oignon, les modernes l'aiment beaucoup.
Les cultivateurs de Rahmányeh produisent une qualité de cette bulbe qui est très-recherchés et expédiée même

jusqn'à la Mecque.

Les poireaux, allium porrum (korrât, en arabe), sont aussi très-bons en
Expyte; le c'eteri, apium paraeoleus
(kerâf, des Arabes), apium petroselimum (maqedomis ou baqedomis), n'est
quère cultivé que dans les jardins de
Méhemet-Ali. La laitue romaine, lactuca saltina (khasa des Arabes), est trèsbelle en Expyte; on la mange fliver.

La exotte, dancus carolla (gasar, estabe); le nacte, trastica napus (fff); le radis, raphanus sativus (ffg); le todu, brasica oleracea (bromb); le chou, derasica oleracea (bromb); le chou-fleut, brasica oleracea cauliflora (karnabit); l'Artichaut, cymara scolymus (kharchouf); le fenouil, anethum gravolens (hebet, graine chamar); la tomate, solanum i ycorrickum (kydina chamar); la chamar); la chamar (bravilla chamar); l

La coriandre, coriandrum sativum (kouz barah, en arabe), est une espèce de fenouil assez répandue. La graine de cette plante joue un grand rôle dans les incantations des magiciens.

Le carvi, carum carvi (karáouyh, en arabe); le cumin, cuminum cyminum (kammoun); l'anis vert, pimpinella anisum (yansoun); le piment rouge, capsicum frutescens (fèlfel ahmar), sont employés comme condiment.

L'Expite abonde en melous et en cocombres. Nous etterons parmi ceux-ci le cucumis chate (abd-allatony, fruit encore vert agour, en arabe), qu'on nomme aussi le roi des concombres, et qui claire. La chair et de cette cuerbilisée à baucoup d'analogie avec celle d'un neloncile est douce, faiche et légerement aqueisse; les gens riches, et les Europers, qui vivent au Citre, en font grandpreuse pour la sant que les autres fruits de la même familie.

La pastèque, cucurbita citrullus (batykh des Arabes), est délicieuse en Egypte ( pastèque à chair rouge, batykh ahmar; - jaune, - asfar; - blanchâtre, - abyad; à écorce maculée, batykh-el-nems; -rugueuse, -agrab). Lorsque les soldats français rencontrérent ce bienfaisant melon d'eau dans leur marche d'Alexandrie au Caire, ils lui vouèrent une sorte de culte, comme les anciens Egyptiens, et l'appelerent sainte pasteque. Les citrouilles les plus communes sont qualifiées : beledy ; celles qui croissent dans les localités voisines des déserts : djebely ; les meilleures, qui viennent de Bourlos : bourlosy.

Parmi les gourdes, celle que le peuple mange de préférence est le cucurbita lagenaria, qu'il appelle garahtaouyl : c'est la courge longue de Barbarie. courge trompette. On la fait bouillir, puis on l'assaisonne avec du vinaigre: l'écorce hachée et mêlée avec un peu de riz et de farine compose une espèce de gateau. Le qarah-taouyl croit dans toutes les parties de l'Égypte, et même dans quelques oasis du desert. Citons encore la cougourde ou gourde des pèlerins, calebasse ( qarah medaouer ); le cucurbita pepo, potiron ( garah eslambouly); - polymorpha oblonga, giraumon, - (moghreby).

L'aubergine, solanum melongena, compte deux variétés: l'une, blanche, se nomme bydingán abyad; l'autre, violette, porte le nom de bydingán asoued; on les mange crues et cuites.

La colocase, arum colocasia (qolqás

bélédy des Arabes), est toujours cultivee en Égypte pour ses grosses et succulentes racines déjà connues des gourmets de l'antiquité.

On cultive fesqueoup le safran băurrol cu carthame en Egypte, et c'est un des objets d'esportation les plus considérates les foulles du dirannen, corfas-les les foulles du dirannen, corfas-les de la companya de la considerate del considerate de la considerate de l

L'acacia de la Haute-Égypte, lebbeck (lebakh, en arabe), se voit dans les jordins du Caire, mais il ne paraît pas être indigene : c'est le mimosa nilotica. ou acacia vera, qui est originaire de l'Egypte et qui produit l'encens. Alpinus a confondu cet arbre avec le mimosa du Sénégal, et décrit même la célèbre gomme odorante comme le produit de ce dernier arbre; mais les Arabes, qui connaissent parfaitement les deux espèces, appellent sant (fruit, oarad) l'arbre qui produit l'encens ( en nubien horg, djoouy ), et fetneh le mimosa du Sénégal. L'encens est lui-même de deux sortes ; le meilleur se recueille dans la baie sententrionale de la mer Rouge, pres de Thor ou Thur: de là le nom de thus que les Romains donnaient à l'encens, et qui était usité parmi les marchands égyptiens eux-mêmes. On récolte une qualité inférieure dans le désert situé entre le Caire et l'isthme de Suez.

Caire et l'attimo de Suez.

On sait que l'augue de trause de la consolie de l'augue d'augue de l'augue d'augue de l'augue d'augue de l'augue d'augue 
aux femmes égyptiennes; elles ont pour cette fleur une sorte de passion; elles aiment à en orner leurs turbans, et à les placer dans leur sein. On assure que le henneh possede des vertus aphrodisiaques. C'est une coutume fort ancienne que celle de se teindre les ongles, car on a trouvé des momies dont les mains en portaient encre les traces évilentes.

portaient encore les traces évidentes. L'asclépiade, acepleras gipantea, appère obchar par les Arabes (Truit, orged-sobchar) en mbien, douds, coit dans les parties les plus métre bases de la comparent de la confage excellents, mais l'industrie ne sait pas encore l'utiliser; les volents seuls se servent du suc de l'asclépiade pour changer le pelaze des paraltre blanes de bruns ou de noirs qu'ils éxient quararvant.

L'ales, alos volgaris (aubórata, en arabe), est un plante symbolique, pou les Exptiens musulmans, qui l'ont pour les Suppiens musulmans, qui l'ont pour les suit de leur porte avec une branche d'alos pour indiquer qu'ils ont accompli le saint voyage. On attribue en outre à cette plante le pouvoir d'éloigner les mauvair esprits et les appeent commune aux entre les des est commune aux musulmans, aut chrétiens et aux juifs, qui lous ont l'aloès en grande véneration.

Le chanvre, cannabis sativa (tylchardneg, el-hachych, en arabe), n'était cultivé jadis que dans la Haute-Egypte, et servait seulement à faire la préparation enivrante qu'on nomme hachych; le vice-roi en a étendu la culture.

la calture.

La cotonnier, gasspjinn ritifolium (pole-dengar, en arabe, Cest-dein (pole-dengar, en arabe, Cest-dein particuliers, oli il rieist quan voin ornement, pour devenir une des plus riches productions du pays. Cette mesure importante est également due à Mchiemet-Ali. Il y a encore deux variétés de gossypium : le G. herbaceum annuum (poin), dans le Delta, et le G. herbaceum frutescens (gota; en nubien, beundouk), dans la llaute-Egyan de la prime de la latin de latin de latin de latin de latin de latin de la latin de la latin de 
Le lin , linum usitatissimum (kittán; (en arabe, huile zeyt-hár), a été cultive de toute antiquité en Égypte; c'est encore une des plantes importantes du pays. La garance, rubia tinctorum (fonah,

en arabe), est cultivée avec succès de-

puis quelques années.

L'indigotier, indigofera argentea ou tinctoria (nyleh, en arabe), est ordinairement semé sur les bords du Nil, dans la Haute-Egypte et le Fayoum. L'indigo paraît y conserver sa propriété colorante, quoique la matière soit moins

bien préparée.

Outre qu'on extrait de l'huille des semenes du lin, du coton et du chanvre, on cultive encore en Expte diverses plantes oliefres: le tournesol, croton tinctorium (khobbeyreh); l'arachide, carachis hypogac (pois semacn); le cota, brassica napus (eégom); le pavot, papacer (récinus communis) (kharvouh; en nublen, roudgy); le sésume, sesamum orientale (semsem: huile svrig); etc.

urentate (emsem: nulle synt); etc.
L'avoine(commer); latera forstantill avoine(commer); latera forstanides de Sakarah (chapare-te-difemnet,
des de Sakarah (chapare-te-difemnet,
herbe de chameavi), le trielle, trifolium
alexandrium (bersym: herbe seele,
derys); le chiendent (negyl;) la luzerne, medicapo intertexta (nafat); le
cloene, cloeme pentaphylla (en nubien
ardreg), composent, avec quelques
plantes dia jainalies, in nourriure des
bestians, Levice-roi aitroduit plusieum e
plantes dia jainalies, in lourriure der
bestians, Levice-roi aitroduit plusieum
quable est une septec de luzerne (bersym hedjüzzy) venant de la Mekke, et
ui peut trie coupie trisi folia par mois,

La luffe, momordica lufa (louf), est une plante dont le fruit est rempli d'un tissu illamenteux, avec lequel on pratique les frictions dans les bains.

lorsqu'elle est bien arrosée.

Not en in the throughout the berget do in the community of the community o

Le houblon a été récemment introduit dans la culture égyptienne par le professeur Delile.

Le dablis, dahlia pinnala, a été importé par les Français; il réussit bien. On fait de jolis berceaux de verdure avec le dolic lablab, qui porte de longues grances de fleurs.

Le jasmin à grandes fleurs, arminum grandistorum (yasmym, djasmyn), se voit dans les jardins, et fleurit

de mars jusqu'en décembre.

Le laurier-rose, merium oleander (iffeh), est très-commun en Egypte; la jonquille, narcissus jonquilla; l'exillet, danthus careyphyllus (oponqel); la pervencle rose, vinca rosea; la renocuel des jardius, rannaculus salaticus (zaglyl); le romarin, rosmarinus officinaiis kilyi, aseldan); la tubéreuse, polyanthes tuberosa, sont cultivés dans les jardius des gens riches.

La rose à cent feuilles, rosa centifolia (ouard), et d'autres variétés de roses s'y trouvent également. De tout temps on a cultivé cette fleur dans le Fayoum, pour en extraire l'essence de rose. C'est au mois de fevrier que la récolte se fait.

colte se fait.

Nous enterons encore la violette (benefsig), charmante fleur qu'on cultive à l'ombre des orangers.

Les jardins magnifiques du vice-roi et de son fils alné renferment un grand nombre d'espèces végètales très-rares.

Le caféier, coffea arabica (boun; graine, bounalis; décoction, kavah, kahoueh), s'est difficilement acclimaté; mais, à force de soins, on a obtenu dans les plantations d'Ibrahim-Pacha des arbrisseaux qui ont quinze pieds de hauteur et produisent une assez grande quantité de grains. Suivant le témoignage d'Alpin, il y avait jadis en Egypte des cafeiers dans les jardins; il est probable que la culture réussirait beaucoup mieux dans le Said. Ce végétal vient de la Haute-Ethiopie; il a été, vers la fin du quinzième siècle, transporté à Moka; les Vénitiens firent connaître la graine en France et en Angleterre, au milieu du dix-septième siècle; mais ce fut plus tard que des plants furent introduits en Europe par les Hollandais; leur première culture au jardin de Paris est de 1713. et c'est de là que, en 1717, le caféier fut

importé dans les colonies des Antilles. Les bambous (arundo bambos, bambusa arundinacea), croissent très-bien en Egypte. On y voit encore le campêche (hæmatoxylon campechianum); le terminalier des Indes; le micocoulier de Provence (celtis australis): le santal blanc (santalum album); le tamarinier, tamarindus indica (tamar hendy); des myrtacées fort rares; des amomées; le cannellier (laurus cinnamomum); le laurier qui produit le camphre (laurus camphora); des orchidées d'Amérique, entre autres la vanille (epidendron vanilla,) qui vit, comme plante épiphyte, sur un gros mûrier; la thalie, thalia dealbata, envoyée de Montpellier par M. Delile; l'euphorbe à feuilles de souci, euphorbia calendulifolia; le lis blanc (lilium album), qui fleurit au mois de mars; etc., etc.

La patate, convolvulus batatas, pomme de terre de l'Yémen, réussit parfaitement et promet à l'Egypte un nouveau légume. Il en est de même du topinambour d'Europe, helianthus tuberosus.

Le bouleau (betula alba); le micocoulier d'Amérique (celtis occidentalis); le badamier (terminalia catappa); l'arbre de Judée (cercis siliquastrum); le sterculier à feuilles de platane (sterculia platanifolia); l'érable sycomore (acer pseudo-platanus); l'érable platane (acer platanoides); le filaria à larges feuilles (phyllyrea latifolia), se trouvent seulement dans les jardins des riches. Dans la Basse-Égypte. on voit surtout le platane d'Orient (platanus orientalis); le frêne à fleurs (fraxinus ornus) (lesan-el-ahsfour); le frêne commun, le robinier faux-acacla (robinia pseudo-acacia); le févier d'Amérique (gleditsia diacanthus); le peuplier tremble (populus tremula), le pin sylvestre (pinus sylvestris,) le thuya (thuya orientalis et occidentalis). Il y a aussi un petit nombre de chénes, et plusieurs espèces de cyprès, cupressus disticha, pendula, horizontalis.

#### CLIMAT ET TEMPÉRATURE.

Le climat de l'Égypte doit être classé en tête des climats tempérés, si on le compare à celui des plages torrides.

On pourrait dire qu'il n'y a en Egypte

que deux saisons: — la saison tempérée qui dure depuis le mois d'octobre jusqu'à la fin de mars, et qu'on ne saurait mieux comparer qu'à nos plus belles journées de printemps et d'automne; et la saison chaude, qui règnejusqu'à la fin de sentembre.

On a, en général, beaucoup exagéré l'élévation de la température de l'Égypte, très-variable d'ailleurs suivant les ré-

gions.

La chaleur, qui dans le Delta s'élère rarement au-dessus de 28° ou 29°, augmente progressivement si l'on remonte vers la Haute-Egypte. A Syout, placée à peu près au centre, le thermomètre marque jusqu'à 34°, et à Syène jusqu'a 36°, et 38°.

Voici des maxima de température observés sur différents points de l'É-

S. Phille, ville située sou le 24º lu.
Coutrile a nois une élévation de 43° t."
A Esseh, située au 25° t. l'alt., Burckard a trouvé 47° d' pendant un khamsin.
Pendant un autre khamsin, le 12° août 1889, à Tibbés, palais de Lutor,
M. Prisse d'Avennes a vu le thermomètre marquer 44° à l'ombre. Priomètre marquer 44° à l'ombre. Priomètre marquer 44° à l'ombre. Priomètre de 18° de 1

Au Caire, qui se trouve sous le 30° 2' lat., Coutelle 3 noté un maximum de 40° 2', et Niebuhr un minimum de 9° 1'. Sous le khalifut de Mamoun, de 813 à 833, Denys de Jelman', patriarche jacobite d'Autioche, vint en Egypte, où il trouva le Nilgele. (Chron. 57:, page 152; Relations d'Egypte, par Abdallatif, trad.par de Sacy, page 505.)

On sura une idée exacte de la température moyenne de la Basse-Egypte pendant chaque mois de l'année, en jetant les veux sur le tableau suivant. La première colonne donne le résultat des observations thermométriques faites au de l'appélition français. On pourre comparre ces observations à celles qui sont consignées dans les cinq colonnes suivantes : elles ont été faites dans la même ville par M. Destouches, pharmacien au service du paelia. On verra par rante ans. laque la température n' a pas éprouvé de

|           | scientifique<br>de l'expedi-<br>tion française. | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 |
|-----------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Janvier   | 13,3                                            | 12,2 | 11,3 | 15,3 | 14,2 | 13,8 |
| Février   | 14,>                                            | 15,4 | 14,9 | 14,9 | 16,6 | 14,9 |
| Mars      | 17,8                                            | 17,8 | 18,1 | 19,7 | 18,5 | 17,3 |
| Avrit     | 22,2                                            | 24,4 | 21,1 | 22,1 | 21,9 | 20,6 |
| Mai       | 24,3                                            | 25,7 | 22,9 | 27,8 | 28,5 | 24,4 |
| Juin      | 28,6                                            | 27,7 | 27,, | 30,4 | 28,5 | 28,0 |
| Juiltet   | 30,2                                            | 30,0 | 29,4 | 30,6 | 28,3 | 29,4 |
| A001      | 29,0                                            | 29,9 | 29,4 | 29,8 | 28,4 | 30,2 |
| Septembre | 28,3                                            | 26,8 | 27,8 | 28,8 | 26,9 | 26,5 |
| Octobre   | 22,7                                            | 24,3 | 25,3 | 23,4 | 23,8 | 23,7 |
| Novembre  | 8,81                                            | 19,6 | 20,0 | 10,1 | 20,0 | 20,3 |
| Décembre  | 16,2                                            | 15,0 | 16,3 | 14,6 | 15,9 | 15,8 |

Nous devons ajouter à ce tableau la hauteur barométrique mensuelle moyenne au Caire, pour compléter les observations faites en cet endroit.

HAUTEUR BAROMÉTRIQUE MENSUELLE AU CAIRE.

| Janvier   | 762mm.40 |  |
|-----------|----------|--|
| Février   |          |  |
| Mars      | 769 43   |  |
| Avrtl     | 760 10   |  |
| Mat       | 758 23   |  |
| Jatn      | 754 43   |  |
| Juiltet   | 753 90   |  |
| Août      | 754 96   |  |
| Septembre | 756 70   |  |
| Octobre,  | 739 70   |  |
| Novembre  |          |  |
| Décembre  | 761 82   |  |

On voit que dans les lieux situés au nord de l'équateur la pression atmosphérique diminue à partir de janvier et augmente en hiver.

L'amplitude moyenne des oscillations barométriques au Caire, en hiver est 14°, 21; en été, 5°,57; la moyenne de l'année est 9.25.

L'isotherme (1) de 25° passe par le nord (1) En réunissant par des lignes tous les polpts

 En réunissant par des lignes tous les points dont la température moyenne annuelle est la même, on obtient des courbes, que M. de Humboldt a nommées lignes isothermes. de la mer Rouge, pula par Abuscheher, sur le golfe Persique. L'isotherme de 20° passe près de Tunis et d'Alger, suit à peu près la direction de la côte du nord au sud, et vient passer entre l'Île de Candie (lat. 35° 25", temp. 17° 9') et le Caire (lat. 30° 25', temp. 22° 4).

Les lignes isobarométriques sont des courbes qui indiquent l'égale intensité de pression atmosphérique dans des localités différentes.

La ligne isobaroneirique de 4 m 51; atteint l'Afrique an nord u cap Vert, s'elève ensuite vers le nord, traverse PEgypte, puis descend vers l'équateur. La ligne isobarométrique de 9 m 0 2 attein la côte occidentale de 1 Afrique entre le cap Bojador et les lles Canaries, traverse la partie septentronale du Fezzan et le Delta du Nil, puis passe entre Bagada et Bassora.

L'air de l'Égypte, et spécialement celui d'Alexandrie, a une faculté d'oxydation très-remarquable. Un voyageur français nous a affirmé qu'en trois ans il avait vu les ferrures de ses fenêtres disparaître complétement.

On ne peut parler du climat de l'Égypte sans mentionner le mirage. C'est surtout dans les vastes plaines nivelées. lorsque le sol est érhauffe par le solei, que ce plénoment d'optique se produit. Dans la Haute-Egypte, où les villages not stiutés sur de petites éminences, le pays, au milieu du Jour, présentes ouven la seme d'ilots sur lesquels s'élevent le suilages; cet éfté physique est si comiuna sur les plages africaines, que le Koran un l'est plages africaines, que le Koran désigne par Servi, (mirage) tout ce qui « dule sont comme le Servid de la plaine, et diste sont comme le Servid de la plaine, et distinct de la comme le Servid de la plaine, et distinct de la comme le Servid de la plaine, et distinct de la comme le Servid et la plaine, et distinct de la comme le Servid de la plaine, et distinct de la comme le Servid et la plaine, et distinct de la comme le Servid et la plaine, et distinct de la comme le Servid et la plaine, et distinct de la comme le Servid et la plaine, et distinct de la comme le Servid et la plaine, et distinct de la comme la Servid de la plaine, et distinct de la comme la Servid de la plaine, et distinct de la comme la Servid de la plaine, et distinct de la comme la Servid de la plaine, et distinct de la comme la Servid de la plaine, et distinct de la comme la Servid de la plaine, et distinct de la comme la service de la plaine, et distinct de la comme la service de la comme la et de la comme la service de la comme la service et de

« de l'eau, jusqu'à ce qu'il s'approche et « trouve que ce n'est rien. »

Les effets du mirage varient, et ne présentent pas toujours l'apparence trompeuse de vastes nappes d'eau; quelquefois les couches d'air échauffé forment comme un miroir fantastique dans lequel semblent se refléter des villages. des forêts, situés souvent à de grandes distances; mais ees tableaux, tout en produisant une illusion complète, disparaissent à mesure qu'on avance, pour faire place à d'autres qui disparaissent aussi à leur tour. On se rappelle que lors de l'invasion française en Egypte, les soldats, dévorés par la soif, furent continuellement le jouet de ces apparitions mensongères pendant leur marche d'Alexandrie au Caire.

### DES VENTS ET DE LEUR INFLUENCE. PLUIE ET ROSÉE.

Parmi les vents qui régnent en Égypte il faut d'abord nommer le khamsin. C'est un vent chaud du sud-sud-ouest, qui se déclare le plus souvent au mois de mai, et dure habituellement cinquante jours; ce qui lui a valu son nom, qui en arabe signifie cinquante. On ne peut se faire une idée du khamsin, si l'on n'en a pas éprouvé les effets. Il s'annonce presque toujours brusquement comme un ouragan, par un désordre général dans l'etmosphère. Le ciel , de pur et serein qu'il etait, se rembrunit tout à coup; c'est à peine si l'on aperçoit le disque du soleil; des nuages d'un jaune terne s'amassent dans une partie du ciel, roulent, s'étendent, s'aplanissent et se fixent; un bruit sourd les accompagne; toute la nature prend une teinte uniforme, qui a quelque chose de sinistre. Si on lève les yeux pour chercher le soleil, on voit flot-

ter, dans une colonne oblique d'atomes lumineux, la poussière impalpable que le khamsin enlève au désert. Les arbres de haute futaie, placés à une distance qui permettait de distinguer les feuillages et les fruits, ne paraissent plus que comme une silhouette plus sombre dans l'atmosphere grisatre. Le thermomètre monte de 10 ou 15 degrés dans l'espace de quelques heures; la chaleur devient étouffante et plonge le corps dans 161 état complet de prostration; la respiration est courte et laborieuse, la peau se dessèche et se crispe: la transpiration s'arrête, et l'on se sent dévoré par une chaleur ardente qu'aucune boisson ne semble pouvoir apaiser. Ce qu'on éprouve est d'autant plus pénible, que le khamsin succède très-souvent à une belle soirée de printemps. Un silence effravant regne partout; les travaux et le mouvement de la vie eessent, les animaux se cachent, et on n'entend que le bruit de l'ouragan. Les habitants des villes et des villages se réfugient à la liâte dans leurs maisons, où ils se jettent sur des divans ou sur des nattes, après avoir fermé portes et fenêtres, pour se garantir de la poussière fine et pénétrante que soulève le tourbillon. Le Bédouin, si indifférent aux vicissitudes de l'atmosphère, attend prudemment sous sa tente, enveloppé de son ample burnous de laine, la fin du khamsin. Malheur à celui qu'un tel vent surprend au milieu du désert! Le sable, en recouvrant les traces des caravanes, l'empêche de reconnaître la route qu'il doit suivre : il lui faut camper à la hâte là où il se trouve. Les végétaux souffrent encore plus que les êtres du règne animal. Les premières raffales du khamsin hâtent la maturité des fruits, lorsqu'elles ont lieu à l'époque ordinaire; mais si ces ouragans commencent trop tôt, ils causent un dessechement anticipé qui diminue quelquefois d'un tiers la valeur de la récolte, En 1838, plus de quarante mille pèlerins musulmans étaient campés dans le désert, près du but de leur voyage, lorsque le khamsin se déchaîna tout a coup: les tentes furent déchirées et letées au loin, beaucoup de voyageurs furent frappés d'apoplexie, et d'autres, déjà fatigués d'une longue route, présenterent bientôt les symptômes cholériques les plus alarmants; ceux qui survéeurent précipitérent leur marche en désordre vers la Kaaba, et. frappés de terreur, s'empressèrent d'offrir un sacrifice pour désarmer la colère d'Allah.

La poussière impalpable envoyée par le désert est pent-être e qui test le plus le plus de la prénible à supporter dans les ouragans du hamsin; elle provoque des éternaments, fatigue le gosier et d'essèche la bouche, donne des maux de tête et provoque le sommeil. L'odorat est frappé d'une odeur de terre sembloble à celle qui se développe au début d'un orage aneks une longue sécherses.

and the month of executive and the control of the property of the control of the

« Examinant les sites géographiques, « on trouve que c'est toujours des con-« tinents déserts que vient le vent chaud ; « et en effet il est naturel que l'air qui « couvre les immenses plaines de la Libve a et de l'Arabie, n'y trouvant ni ruis-« seaux, ni lacs, ni forets, s'v echauffe par « l'action d'un soleil ardent, par la ré-« flexion des sables, et prenne le degré « de chaleur et de secheresse dont il est « capable. S'il survient une cause quel-« conque qui détermine un courant à « cette masse, elle s'y precipite et porte « avec elle les qualités étonnantes qu'elle « a acquises. Il est si vrai que ces qua- lités sont dues à l'action du soleil sur « les sables, que ces mêmes vents n'ont « point dans toutes les saisons la même

« intensité. »

On pent, en outre, déduire de cette explication la raison pour laquelle ces mêmes vents du sud sont très-froids pen-

dant les mois de décembre et de janvier. Nous empruntons encore à Volney le passage suivant, qui donne une idée bien précise de la direction la plus ordinaire des vents pendant l'année: « En Egypte, lorsque le solril s'approche de nos zones, les vents qui se tensient dans la partie de l'est passent aux rumbs du nord et s'y fitent. Pendant juin ils soufflent constamment nord et nord-ouest. Ils continuent en juillet de souffler nord, variant à droite et à gauche, du nord-ouest aunord-est. Sur la fin de juillet et la noitié de septembre ils se fixent nord pur, et lis sont moderes, plus vifs le jour, plus calmes la noit.

« Sur la fin de septembre, lorsque « le soleil repasse la ligue, les vents « reviennent vers l'est, et sans y être « fixés ils en soufflent plus que d'aucun « autre rumb, le nord seul excepté. A mesure que le soleil passe à l'autre tropique les vents deviennent plus variables, plus tumultueux; leurs régions les plus constantes sont le nord, le nord-ouest et l'ouest. Ils se maintiennent tels en décembre, janvier et fevrier, qui pour l'Égypte comme pour nous sont la saison d'hiver. Alors les vapeurs de la Méditerranée, entas-« sées et appesanties par le froid de l'air, « se rapprochent de la terre, et forment « les brouillards et les pluies. Sur la fin « de février et de mars, quand le soleil « revient vers l'équateur, les vents vien-« nent plus que dans aucun temps des « rumbs du midi. C'est dans ce dernier « mois, et pendant celui d'avril, qu'on voit régner le sud pur, le sud-est et « le sud-ouest; ils sont mélés d'ouest, « de nord et d'est; celui-ci devient le plus habituel sur la fin d'avril, et pen-« dant mai il partage avec le nord l'ema pire de la mer.

A cette explication de l'illustre voyageur nous n'ajouterous que quelques mots. Au sud du bassin de la Mediterranée s'étend l'immense Saliara, dépourvu d'eau et compose uniquement de sable ou de cailloux roulés; le désert s'échauffe donc fortement sous un soleil presque vertical, tandis que la Méditerranée conserve sa temperature ordinaire. Il en résulte qu'en été l'air s'élève au-dessus du Sahara avec une grande rapidité et s'écoule surtout vers le nord, tandis que dans le bas les vents du nord s'étendent jusqu'en Italie. Dans le nord de l'Afrique, au Caire, à Alexandrie, on ne trouve que des veuts du nord. Tous les navigateurs savent que la traversée est moins longue que le retour quand on va d'Europe en Afrique, durant l'été. En hiver, où le sable rayonne fortement. l'air du désert est plus frais que celui de la Méditerranée, et un vent du sud très-froid se fait sentir en Egypte. mais il est infiniment moins fort que celui du nord ne l'est en été. Le vent du nord prédomine toujours dans la partie orientale du bassin de la Méditerranée: du 15 mai au 15 octobre les vents soufflent constamment du nord ou du nord-est. En hiver, la direction est moins constante, mais la prédominance des vents du nord est encore trésmarquée. Depuis avril jusqu'à juillet ces vents chassent de gros nuages, qui parcourent lentement la longue vallée du Nil et semblent menacer continuellement de la pluie. Ces nuages épais, qu'on croirait destinés à se résoudre en pluies abondantes sur les montagnes boisées de l'Abyssinie, décroissent peu à peu dans leur marche au-dessus des déserts, et sont complétement dissipés dans le voisinage des frontières de cette contrée, qu'ils atteignent rarement. Aussi ne pleut-il presque jamais dans la Haute-

Egypte. Du reste, les pluies n'y sont pas considérées comme un bienfait. Soit préjugé, soit observation, le cultivateur égyptien. croit que l'eau du ciel fait germer une foule de plantes nuisibles aux céréales, parce qu'elles absorbent sa nourriture, Dans la Basse-Égypte, où il pleut assez fréquemment, les bles sont mêlés de graines étrangères qui leur ôtent de leur valeur: c'est peut être là tout le fondement de l'opinion des cultivateurs sur les pluies. Au Caire quelquefois des roulements prolongés de tonnerre aménent d'abondantes pluies; mais la foudre gronde rarement dans la Thébaide. Cependant le 23 mai 1838 fut une journée d'orage pour Thèbes. Le ciel était chargé de nuages des le lever du soleil ; le thermomètre marquait 39°; on ne voyait pas les éclairs, tant les nuages étaient denses et épais ; à midi tomba une averse qui n'apporta aucune fraicheur et ne decouvrit pas le ciel. Jusques à quatre heures la pinie, le tonnerre et des rafales chargées de ponssière se succéderent sans interruption. De Luxor on n'apercevait

plus la montagne libyque, on ne voyait plus même l'autre rive du fleuve, mais on entendait au sud et au nord de Thèbes d'affreux roulements de tonnerre. A quatre heures, la pluie tombant par torrents dégagea un instant le ciel. Mais ce fut seulement après le coucher du soleil que le ciel s'éclaircit complétement; le vent devint alors plus frais, et le thermomètre descendit à 30°. Cette même année Ruppel remarqua aussi de violents orages dans l'Afrique orientale. Pendant l'année qui suivit toute la partie septentrionale du tropique africain souffrit d'une grande secheresse, l'inondation du Nil manqua, et la disette fut complète en Egypte.

On croit généralement qu'il ne pleut jamais en Egypte : cette erreur vient de la confusion qu'on fait des diverses parties de cette contrée. Les gens du pa se rappellent cependant avoir vu de la pluie même à Assouan; mais, sans tenir compte de ces rares exceptions, ce qui est vrai pour la Haute-Egypte est completement inexact pour la Basse. Dans cette dernière province les pluies, qui commencent ordinairement dans le mois d'octobre, continuent en novembre et décembre et finissent en mars. Pendant cette période de temps la pluie est à peu près continuelle. On compte par année de vingt-cinq à treute averses de pluie-Dans le Delta, pendant la saison des pluies, l'eau tombée la veille sature si complétement l'air d'humidité, qu'on est comme plongé dans un bain de vapeur perpétuel. C'est l'époque des maladies endemiques si fatales aux Européens. Quoigu'il pleuve moins souvent et moins aboudamment au Caire, il y eut dans cette ville en 1824 huit jours d'une pluje si violente, qu'elle occasionna des dégâts de toute espèce et l'écroulement de plusieurs maisons. En général, les pluies sont d'autant plus fortes et plus fréquentes que le Nil a débordé davantage et qu'on est plus près de ses embouchures.

Quelques personnes ont prétendu que les nombreuses plantations du vice-roi avaient modifié le climat quant aux pluies; mais en réalité l'elfet en est jusqu'à présent insaisissable. Pour déterminer un changement plus marqué, il faudrait opérer des boisements infiniment plus considérables. Si l'on compare les plus considérables. Si l'on compare les résultats donnés dans ces dernières années avec ceux de la commission scientifique de l'expédition française, on verra qu'il n'y a pas eu de variations considérables depuis plus de quarante ans; le nombre moyen des jours de pluie à cette époque était de quinze à seize, et il est de douze à treize d'après les expériences les plus récentes.

Le brouillard est rare en Égypte, même en hiver; eependant il y est quelquefois si épais, qu'on se croirait transporté sous le ciel brumeux de l'Angleterre; l'influence du soleil le fait néan-

moins bientôt disparaître.

La neige ne tombe jamais que sur le littoral ou sur des territoires qui en sont rapprochés; encore tombe-t-elle en si pe-tite quantité, qu'elle y est à peine sensible. En 1833 il tomba de la neige à Atlenadrie, à Rosette et juegit À Atlen, ce phénomène excita un étonnement général. Les gens les plus vieux du pays ne se souvenaient pas d'exemple d'un pareil fait.

La grêle, moins rare en Égypte que celle de la neige, ne laisse pas que d'être un événement assez extraordinaire. Les Français qui étaient à Keneh en l'an VIII virent tomber des grélons gros comme des noisettes. Depuis lors on a vu le même fait se renouveler à de longs intervalles, notamment en 1828 à Abouxabel. Suivant le témoignage du docteur Clot-Bey, la grêle fut cette fois si grosse, qu'elle tua plusieurs animaux et ravagea les campagnes. En 1832 M. Prisse d'Avennes vit tomber de la grêle à Kankat, et en 1841 à Thèbes. Les Arabes attribuaient ee phénomène à la grande quantité d'étoiles filantes qu'on avait vues cette année-là en Egypte.

Une extrême chaleur n'est pas un obstacle à la formation de la grêle. On en voit dans les contrées équatoriales. Denham et Clapperton en ont remarqué au centre du continent africain, et Bruce parle d'orages de grêle observés en

Abyssinie.

Selon Volney, « une température élevée et un ciel presque toujours pur donnent à l'Égypte de fréquentes rosées. On les observe surtout en été, et dans la Basse-Égypte, où leur abondance dépend de la direction des vents. Lorsque le vent vient du nord ou de l'ouest, poration de la Méditerranée, et les rosées sont très-pénétrantes quand le vent vient du sud ou du sud-est, il attein l'Egypte après avoir traverse l'Afrique et l'Arable, et les rosées sont presque nulea. - Ces remarques sont parfaitement Justes: seulement Volney a commis une reruer en disant que les rosées sont plus fréquents pendant l'été; une suite d'observations exactes a démontré le conservations exactes a démontré le conservations exactes a démontré le con-

il arrive sur l'Égypte chargé de l'éva-

traire. Lea rosées sont d'autant plus sensibles qu'on s'approche davantage de la mer; les inondations du Nil influent aussi beaucoup sur leur développement. L'influence des rosées est en général très-bienfaisante. On se souviendra sans doute ici de la croyance copte qui attribue à la Noktah la disparition de la

peste.

# MALADIES, MORTALITÉ A ALEXANDRIE.

Les malaries ont en Egypte un carber particulier : les uns la tribuent aux missmes répandus dans l'atmospher par les eaux s'atagnants des lacs, ou par les caux débordées du Nil; ir sautres veulent y ou' l'éflet de l'extrême chaleur et du rayonnement des ables, ou ju l'augmente encore. Ceux-cl prétendent que la salette et la ruiberé du propie on au moins de feur nature maligne; suivant d'autres, les trois circonstanos d'hundidité, de chaleur et de malpropreté réunies engendrent la plupart des maladier régonantes.

Nous ne ponvons donner une idée plus exacte de la peste et des causes qui la produisent qu'en citant textuellement les conclusions d'un savant mémoire de M. Pariset, inséré dans les Annales d'hygiène publique et de médecine légale.

« Il faut reconnaître, dit-il, avec les 'illustres médecins de l'armée française, avec les barons Desgenettes et l'arrey, reconnaître que la peste est endémique en Expre, qu'elle y est spontanée, et qu'elle s'y developprenti par des causes propres, quand même le reste de la terre n'estserait pas. Cette endémietté, du reste, cette spontanée toudes circonstances ou permanentes ou des circonstances ou permanentes ou « éventuelles, de saisons et de localités. " Les causes dont l'effet paraît être le « plus constant sont les pluies, qui, e pendant le trimestre de la mauvaise saison, en novembre, décembre et jan-« vier, tombent dans la Basse-Egypte, - et même dans la capitale. Plus dange-· reuses quel'inondation, non-seulement « ces plujes dégradent et ouvrent les sé- pultures, mais encore elles détrempent « ces amas prodigieux d'immondices « qui ceignent les villages; et lors-« qu'elles s'arrêtent, pour peu que l'air « soit tranquille et le soleil ardent, tous « ces éléments de putréfaction fermen-« tent, et chaque village devient uno fournaise d'émanations pestilentielles. « Ces émanations, retenues par les « brouillards, stationnent avec eux sur « le sol; elles pénètrent par toutes les « voies dans l'économie, et se déposent « soit sur les matières textiles, soit sur « les tissus déjà fabriqués. De quelque « manière que les choses se passent, ce « qu'on ne saurait nier, c'est que la peste est d'autant plus à craindre pour · les villages, qu'ils ont recu de plus a fortes pluies pendant l'hiver. Tel est le fait capital que M. Hamont tient de « la bouche même de plusieurs sheicks · du Delta, et qu'il a eu l'occasion de « constater lui-même. Il suit de là que « lorsqu'en raison de ces pluies d'hiver, la peste prend quelques développe-· ments, les premiers malades doivent « se montrer dans le mois de février, un « peu plus tôt, un peu plus tard, et c'est « ce qui a lieu en effet. Ensuite la peste « croft, s'élève en mars et en avril, se « soutient ou fléchit en mai, décline et « tombe à la fin de jnin, jetant cepen- dant encore quelques éclats en juil-« let et même en août et septembre : " d'où l'on voit deux choses : la première, « que cette marche uniforme se conci-« lierait difficilement avec une impor-« tation qui n'a rien de régulier ; la se-« conde, que, contre l'opinion de quel-« ques medecins, le khamsin ne prend au-« cune part à la production de la peste; « car le khamsin ne souffle qu'entre l'équinoxe du printemps et le solstice « d'été. J'ajonte que lorsque le kham-« sin paralt il tue les pestiférés, sons « tuer la peste. La peste s'arrête : on la « dirait terminée; elle ne reprend son

« rêté lui-niême. « Certes, la peste n'est pas toujours contagieuse, autrement l'Orient serait « désert ; mais elle l'est quelquefois à un « degré incroyable, et je me crois en droit · de soutenir, comme les Européens · orientaux, qu'elle se communique et « par une inoculation directe, et par le · contact, et par les germes qu'un ma-« lade dépose dans ses vêtements, et par « ceux que récèlent principalement les « matières dont on fabrique des tissus. « Ce qu'elle a épargné dans telle épidémie elle l'immole dans telle autre. « Sexe, åge, tempérament, profession, « régime, habitude, tout en defend, tout y livre. Avec des symptômes doux, elle tue; avecdes symptônies violents, elle « laisse vivre. Dans la même année, dans « le même lieu, à plus forte raison d'une « année à l'autre, d'un lieu à l'autre, elle « est bénigne, elle est mortelle. Les efforts critiques, les bubons, les char-« bons, ici favorables, là sont contraires, « Elle cède à l'hiver, elle brave l'hiver; « elle cède à la chaleur, elle brave la cha- leur. Tel remède est utile aujourd'hui « qui demain sera pernicieux; ainsi de · suite, avec une variété, avec une ver-« satilité que nous qualifions de caprice

cours que lorsque le khamsin s'est ar-

• saire de mille causes que notre sagacité ne pénétrer jamis. « L'unique foyre de peste qui soit • u monde, étés le Delta, parre que • nulle part, dans le monde, vous ne • nulle part, dans le monde, vous ne • dans le Delta : mettre élemde, égale, • unic, chaude, humide et sature de • muller animale. Or, Flomme ne peut • rien sur l'amidité; mais il peut presque • rien sur l'unidité; mais il peut peut • rien sur l'unidité; mais il peut utert • men sur l'unidité; mais il peut et utert • men sur l'unidité; mais il peut et utert • nour l'amis. », l'esté est anémaité • nour l'amis. », l'esté est anémaité ».

« et d'anomalie, et qui est l'effet néces-

» pour jamais. »
Sous le nom de Adb el Nil, qui si-guilde bouton du Nil, les Egyptiers désignent um amajodie eutanée, causée par l'usage de l'eau du Nil en boisson, ou plutôt par la continuité de la châteur. Cette maladie règne pendant les mois point une affection durreune, ainsi qu'on l'a prétendu, mais une simple eruption cutantée générale ou partielle;

elle se manifeste par de petits boutons entourés d'un crede rose plus ou moins vif selon la délicatesse et la sensibilité du sujet; ese soutons, qui donnent lieu à un prurit aussi douloureux qu'incommode, deviennent quelquefois de véritables furoncles, Le hab el N'il attoque de préferènce les Européens; on le vott plus l'réquemment dans la Basse-Egypte que dans la Moyenne, et très-rarenent dans la Haute; en général, la maladie es traito aver succès par les saignées, les bains aver succès par les saignées, les bains

froids et les antiphlogistiques. Le ramdam est une ophthalmie endémique dans toute l'Égypte, mais plus fréquente dans le nord que près de l'équateur, plus commune dans les villes que dans les campagnes. Le ramdam n'épargne aucune classe, aucun tempérament; ce n'est point un tribut une fois payé au climat de l'Égypte; et le même individu peut en être attaqué à plusieurs reprises. Les animaux eux-mêmes n'en sont pas exempts; les chevaux, les ânes, les chameaux, les bœufs, les chiens, les chats, en sont souvent atteints, quoique plus rarement et avec moins de violence que l'homme. C'est surtont à l'époque des chaleurs que cette affection devient fréquente. Le ramdam n'a pas toujours une grande intensité; quand la maladie est bénigne, une légère rougeur se manifeste sur la conjonctive palpébrale, et ne s'étend guère au delà; quelquefois cependant elle se prolonge jusqu'à la membrane muqueuse; mais elle l'attaque toujours assez faiblement. Cette in-flammation produit une douleur légère accompagnée de larmoiement, et se résout promptement par la sécrétion d'un mucus qui s'amasse entre les cils; au bout de quelques jours, l'œil, complétement dégage, revient à son état primitif.

Mais is misladie ne présente pas toujours des symptomes aussi peu graves : trop souvent l'inflammation s'empare de la muqueus et gonfle les paupières; l'etil maislade sécretcé d'abord des larmes derces et brilantes, auxquelles succède bientôt une humeur puruleure qui ééchappe des anglés la trypaux, du canal d'appe des anglés la trypaux, du canal chappe des anglés la trypaux, du canal chappe des anglés la trypaux, du canal l'appende des la la muqueus. Les désordres ne se bornent pas toujours la d'autres parties internes sont quelquecíos envaises, et l'inflammatio deverte si intense, que l'etil, l'almantion deverte si intense, que l'etil, après s'être gonfié d'une manière épouvantable, finitpar se vider complétement, au milieu des plus atroces douleurs. Après cette résolution, tous les symptiones morbides disparaissent successivement, et la guérison ne se fait pas attendre.

Le traitement le plus ordinaire de l'Ophthalmie aigue consiste dans l'emploi des antiphlogistiques, des saignées et des lotions émollientes. Dans le traitement de l'ophthalmie chronique, le docteur Clot-Bey affirme avoir obtenu un grand nombre de guérisons en employant une dissolution par partires égales de sulfate de zincet de sulfate de avoir de la contra de suffate de suict de sulfate de alunies.

Ces terribles maladies des yeux out été attribuées à diverses causes. Quelques métécins ont pensé que le ramam égytulen était dê, comme les ophthalmies de Malte, à la reflexion du soleil échatan sur des surfaces de couleurs claires, d'autres out cru trouve leurs claires, d'autres out cru trouve sière fine que soulève le khansin ou dans les molécules salines irritantes que l'atmosphère tietne n suspension.

A la vérité, ces diverses causes déter-

minent souvent une légère blépharite dont on triomphe aisément par l'usage d'un simple collyre; mais on ne peut admettre qu'elles donnent naissance aux ophthalmies graves dont on vient de parler; car dans la Haute-Égypte, où la réverbération du soleil est plus intense que dans le reste du pays, le ramdam est très-rare; d'autre part, si la maladie est due à l'introduction dans l'œil de molécules sablonneuses ou salines, pour quoi est-elle inconnue dans le désert ? pour quoi les ouvriers qui travaillent dans les terrains nitreux n'en sont-ils pas atteints plus fréquemment que d'autres individus? Il est donc plus rationnel d'attribuer l'ophthalmie à des causes physiques résidant, en effet, ou dans l'atmosphère, ou dans la composition du sol, mais qui ont jusqu'à présent échappé aux investigations. La suppressiou subite dela transpiratinn de la tête doit aussi être comptée au nombre des causes immédiates de l'ophthalmie; l'exemple des Bédouins, qui passent leur vie dans le désert à peine abrites sons de misérables tentes, et qui, malgré les vicissitudes atmosphériques auxquelles ils sont exposés, malgré leur

mauvaise nourriture et leur rude existeuce, n'ont jamais d'ophthalmie, est digne d'une attention sérieuse. L'unique préservatif employé par ces hommes presque saurages contre toute espèce de maladies est l'ample burnous de laine qui les envelope constamment, quelles que soient la chaleur ou la douceur de la saison.

L'organe de la vue est encore le siège dediverses autres affections, qui sont en général la conséquence d'ophthalmies plus ou moins répétées; de ce nombre sont l'entropion et le trichiasis. Ces deux maladies, que l'on confond souvent, sont pafaitement distinctes.

L'entropion, qui consiste dans le renversement de la paupière en dedans, provient de la cicatrisation de petits ulcères

palpébraux.

Le trichlasis n'est que la déviation des cils; il est indépendant de l'état des paupières, et ne derire pas toujours de l'ophthalmie, dont il est, au contraire, souvent la cause. On rendeile facilement à ces deux maladies au moyen de petites incisions pratiquées dans les parties malades.

Le dragonneau, dont quelques naturalistes out nié l'existence, est un entomozoaire, espèce de ver de la grosseur d'une corde de violon, et d'une longueur qui est rarement moindre de six pouces, et qui va quelquefois jusqu'à quatre pieds. Le dragonneau prend naissance sur toutes les parties du corps, au nez, à la langue, au trone, aux testicules, sur les membres supérieurs ou inférieurs. mais principalement sur ces derniers. Il s'établit à la surface de la peau comme dans les tissus sous-cutanés et au centre des articulations; dans le premier cas, il révèle sa présence par l'apparition d'un cordon arrangé en spirale, qu'on prendrait pour une veine ou un vaisseau ymphatique enflammé, et qui cause un prurit douloureux. Quand il a son siège dans le tissu cellulaire, l'engorgement qu'il provoque est plus de temps à se déclarer; après une inflammation plus ou moins prolongée des parties envahies, l'abcès qui renferme le dragonneau laisse échapper un liquide purulent au milieu duquel on voit un gros fil blanchatre, qui n'est antre chose qu'une des extrémites du dragonneau. On parvient

à l'extraire en le saisissant au moyen d'un morceau de diachylon, et en exerçant de temps à autre de légères tractions, jusqu'à oe qu'un l'ait fait sorfit tout enlière; ee gui dur souvent plusieurs jours. Mais il est surfout essentiel de ne pas brouquer l'operation; sans que l'onnué le ver solitaire; l'aimais se brisensi et occasionnefait de nou-

veaux accidents. Le dragonneau était presque inconnu en Egypte avant la conquête du Sennaar par Méhémet-Aly, et aujourd'hui il attaque de préférence les nègres de l'Hedjaz, de la Nubie, de l'Éthiopie. On l'a cependant observé sur quelques Égyptiens et même sur des Européens. Les causes de cette étrange affection sont jusqu'à présent inconnues : la seule observation importante qu'on ait faite à ce sujet, c'est que les personnes attaquées du dragonneau avaient eu des rapports avec des individus atteints du même mal. On pourrait inférer de la l'existence d'un certain principe conta-

Outre les maladies dont nous venons de parler, et qui sont particulières à l'Egypte, il en est beaucoup d'autres qu' on y rencontre plus communement que dans nos climats. Telles sont la dyssenterie, les hémorrholdes, les hernies, l'éléphantiasis, la lèpre, la gale, les affections calculeuses et cérèorlaes, les

apoplexies. La chaleur intense de l'été, et surtout l'extrême différence de température qui existe entre le jour et la nuit, contribuent activement au développement de la plupart de ces maladies. Mais, par des dispositions particulières du climat, dont la nature nous est inconnue, d'autres maladies, qui sembleraient devoir être plus frequentes en Egypte que partout ailleurs, y sont au contraire fort rares. Le tétanos, par exemple, qui est surtout propre aux climats chauds, attaque fort peu d'Égyptiens, et on ne rencontre jamais dans ce pays de cas de goutte et d'hydrophobie; cette dernière exception est d'autant plus extraordinaire queles villes renferment une grande quantité de chiens errants. C'est seulement au Dongolah, au Sennaar et dans le Soudan, qu'on voit fréquemment en hiver des chieus enragés.



ROYLTE MODERNE



Nous ne pouvons donner, faute de documents, ni la mortalité movenne de l'Égypte, ni même celle des principaux endroits du pays : nous dirons seulement qu'à Alexandrie le chiffre des morts s'éleva pendant longtemps à dix-sept par jour sur une population de soixante-dix mille âmes; ce qui fait une movenne annuelle de neuf à dix pour cent. Cette effrayante mortalité a diminué un peu depuis le départ des troupes. D'après cela, le climat des côtes septentrionales de l'Égypte serait plus meurtrier que celui de la Nouvelle-Orléans, de Batavia, etc. A Londres, la mortalité annuelle movenne de toutes les classes réunies présente une proportion de vingt à vingt-deux par mille. A Cevlan, parmi les troupes anglaises, la proportion la plus considérable ne monte pas au delà de trente par mille, et au cap de Bonne-Espérance, où la mortalité atteint un véritable minimum, on ne compte que neuf décès par mille Européens.

### CHAPITRE III.

# POPULATION DE L'ÉGYPTE,

COPTES. — FELLARS. — NUBIENS, — BÉDOTINS. — ARABDERS. — BREIBARS. — OCHANUS. — CRECS. — ARMÉNINS. — STRIPNS. — IUIPS. — ESCLAYES BLANCS, ESCLAYES NORS ET ABYSSNIESS. — EUROPÉENS. — DURÉE DE LA VIE CHEZ LA POPULATION ÉCIPTIENNE.

Au temps de son antique splendeur l'Égypte dut avoir, comme tous les Elats prospères, une population nombreuse. Selon Diodore de Sicile et Strabon, le nombre des liabitants de cette contrée était de sept à buit millions d'àmes sous les Pharaons, et même sous les Ptolémées. Les historiens arabes prétendent que l'Égypte comptait vingt millions d'âmes et vingt mille villes ou villages lorsque Amrou en fit la conquête. A cette évaluation on reconnaît l'exagération habituelle des Orientaux. Cependant, comme la vérité perce toujours à travers la fiction, on peut en inférer que la population de l'Égypte était alors fort considérable. Lors de l'expédition francaise, au commencement de ce siècle, on ne faisait plus monter qu'à deux millions le nombre de ses habitants : mais ce nombre n'est évidemment qu'une exagération en sens inverse, car, après de

longues et sanglantes guerres, un calcul impartial porte acore à trois millions au moins la population actuelle de l'Egypte. A la vertie, l'absence de registres d'état civil fait qu'on ne peut apouyer cette civil fait qu'on ne peut apouyer cette civil fait qu'on ne peut apouyer cette civil et de l'accomment de la comment de la commentation de la commentation de la commentation de la maisons, qu'on a supposé (1) conteilir, sen moyen, buit personnes au Calire et quattre dans le restu de l'Egypte. On estime à quattrac denni lei individua cette de l'accommentation de l'accommentation de la commentation de la commentat

La population se répartit à peu près de la manière suivante :

| Égyptiens musulmans 2,        | 600,000 |
|-------------------------------|---------|
| Egyptiens chrétiens coptes    | 150,000 |
| Osmanlis turcs                | 12,000  |
| Arabes bédouins               | 70,000  |
| Barabras                      | 5,000   |
| Négres                        | 20,000  |
| Abyssiniens                   | 5.000   |
| Esclaves circassiens, mingré- | -,      |
| liens, géorgieus              | 5,000   |
| Juifs                         |         |
| Syriens                       |         |
| Grees rayas                   | 3.000   |
| Arméniens                     |         |
| Grees france                  | 2,000   |
| Européens domicillés en Égyp  | ite :   |
| Italiens 2,000                |         |
| Maltais 1,000                 |         |
| Français de 5 à 6,000         |         |
| Anglais de 100 à 200          |         |
| Autrichiens de 100 à 200      | 9,500   |

En comparant le dépeuplement de l'Égypte turque avec l'exubérance de la population sous les Pharaons, les Ptolémées, et sous la domination romaine, on est naturellement conduit à rechercher les causes de cet appauvrissement dans un pays que la nature a si richement doté. Pressée de deux côtés par le désert, et bornée des deux utres côtés.

(z) Nous avons dit, dans la vie de Méhémet-Ali, qu'un impôt frappé sur les maisons de l'Égyple produisi au gouvernement six millious sept cent cinquante mille francs ; c'est d'après ed document officiel qu'on a établi le nombre des maisons, et par conséquent le total des habitants par la mer, l'Égypte serait-elle forcée de ceder peu à peu du terraiu à son terrible envahisseur, sans pouvoir reprendre ailleurs ce que le désert lui enleve? Seraitil vrai, comme ledit Cuvier, que la Haute-Egypte doit être un jour engloutie par le Saharah? Non; l'homme peut opposer un obstacle au désert, et ne doit voir dans les empiétements successifs de cet element de destruction qu'une preuve accusatrice de sa complète incurie. La prospérité de l'Égypte et l'augmentation du nombre de ses habitants dépendent de la distribution intelligente des eaux du Nil, du développement et de l'entre-tien des canaux d'irrigation, de la protection sage et continuelle de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. Cette protection ne peut émaner que d'un gouvernement stable, héréditaire,

et comprenant ses véritables intérêts. Ravagé en tous temps par la peste, et depuis près d'un siècle par la misère, le peuple avait besoin d'institutions sanitaires pour le protéger contre la peste, et de bons reglements administratifs qui, en prévenant les dilapidations, lui allégeassent le poids des impôts; avant tout il lui fallait une longue trêve, pendant laquelle les travaux d'irrigation, trop négligés sous les mamelouks, pussent s'executer sur une large echelle et préparer à l'agriculture une nouvelle ère de prospérité. La richesse et la santé auraient réparé promptement les désastres sur une terresi fertile; mais bien loin que ces filles de la Paix vinssent régner chez l'Égypte épuisée et négligée, ce fut la guerre qui s'intronisa, et qui écrasa de son bras de fer la race déjà vaincue par d'autres fléaux; guerre forcée ou volontaire, ce fut le coup de grâce du pachalik : les biens, en petit nombre deja, furent manges hors du pays par les frais de l'armée; le désordre s'augmenta de telle sorte que si le pacha demandait mille ardebs de froment, en arrivant au fellah à travers dix fonctionnaires, la demande était de DIX MILLE! Aussi la mortalité s'augmenta non-seulement des victimes de la bataille, mais encore des femmes, des enfants abandonnés, bien à regret, par le soldat, et des soldats eux-mêmes, qui, ne recevant dans les camps ni nourriture ni vétements gagnaient des affections de

poitrine, ou toute autre maladie chronique constitutive. La peste, la famine, la guerre, dans ces dernières trente années, ont beaucoup nui à l'accroissement de la population. Cependant l'importation de la vaccine, la création de quelques hôpitaux et des lazarets, ont apporté quelque soulagement à ces maux. Des mesures hygieniques, sagement instituées, ont un peu ralenti le mouvement rétrograde du chiffre de la population.

Parmi les races diverses qui composent aujourd'hui la nation egyptienne, et dont chacune a sa religion, son langage et ses mœurs propres, nous placerons d'abord les Coptes, que l'on regarde comme les descendants des anciens Egyptiens. Les traditions conservées presque intactes dans les familles, des coutumes antiques, et surtout cette langue copte, devenue lettre close pour ceux qui en sont les dépositaires, semblaient confirmer cette origine. Volney avait même voulu trouver dans l'étymologie de leur nom une preuvea l'appui de son opinion. Lemot arabe Goubti, qui signifie Copte, lui parut une alteration évidente du grec : ai-yon-ruc, un Egyptien. « On doit remarquer, disait-il, que l'upsilon était prononcé ou chez les anciens Grecs, et que les Arabes, n'ayant ni q devant aou, ni la lettre p, remplacent touiours ces lettres par q et b; et il en concluait que les Coptes descendaient immédiatement des auciens Égyptiens. Nous n'admettons point l'étymologie de Volney. Copte vient de Kept ou Coptos, noni d'une ville située près de Thèbes dans le Said, et qui était la capitale de l'Égypte chrétienne. Toutefois cette étymologie ne detruit en rien la supposition d'une descendance directe des anciens Égyptiens. Champollion émit même une opinion fort différente de celle de Volnev : il erut reconnaître les vrais descendants de l'ancienne race égyptienne dans certaines peuplades de la Nubie, et les probabilités ne manquèrent pas à cette nouvelle opinion. Denon trouve frappante la ressemblance des Coptes avec les figures sculptées sur les monuments : se-Ion lui, les Coptes ont le front plat, les yeux à demi fermés et relevés vers les

tempes, les poinmettes saillantes, le nez

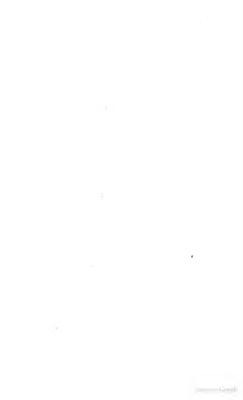

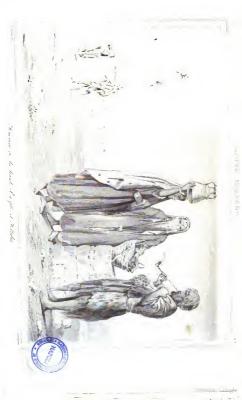

large, court, épaté, la bonche grande et peu saillante, placée à une distance considérable du nez, les lèvres larges, et très-peu de barbe. Leur corps n'a point de formes accusées, leurs jambes sont arquées et grêles, les doigts de leurs pieds sont longs et aplatis; et il trouve ces divers caractères dans les sculptures antiques de l'Egypte. Sonnini accepte cette description; il ajoute seulement que si les Coptes sont les plus laids des hommes, ils en sont aussi les plus sales et les plus dégoûtants (t). Mais tandis que ces deux savants les dépeignent ainsi. d'autres savants et des voyageurs en font les portraits les plus divers. Les uns remarquent en eux une grande ressemblance avec la race nègre, et la boîte osseuse de la tête copte leur paraît identiquement celledes têtes négroïdes. Pour eux l'angle facial est le même, la forme des os nasaux est semblable, et les yeux sont également écartés l'un de l'autre dans les deux crânes. Browne, au contraire, ne trouve aucune similitude entre la tête des Nègres et celle des Coptes. Un autre voyageur anglais, M. Lane, décrit ainsi le visage des Coptes : « Des yeux grands, bien fendus, descendant obliquement vers le nez, et toujours noirs ; un nez droit, terminé par un bout large et arrondi, des levres épaisses, des chereux noirs et boucles. . Belzoni et Madden s'expriment à peu près de la même manière; cependant Belzoni prétend avoir vu des individus coptes aussi blancs que les Européens (2), et Madden remarque que les Coptes, en général, ont les yeux fort éloignés l'un de l'autre. Rosellinia cru reconnaître en eux un mélange de sang juif et de sang romain. Enfin d'Avezac et Depauw, sortant de ce cerele de suppositions fondées sur l'histoire de l'Égypte, voient dans les Coptes les traces d'une origine chinoise. Afin de nous guider dans ce dédale

d'hypothèses, nous rappellerons ici les principaux traits des figures sculptées qui passent généralement pour représenter des individus de l'ancien type égyptien. Un front plat orné de cheveux lisses, des yeux longs peu duverts et mon-

(1) Foyage en Égypte, tome II, p. 108. (2) Monumenti, tom. II, p. 77. tant ven les tempes, un nez court sans ére fort épaic, une bonche grande, plate, hordée de larges lierres, et fort elogique du nez, les membres fort anguleux et grelles, les jambes arquées et sans couplesse, les doutet des pieds allougée souplesses, les doutet des pieds allougée souplesses, les doutet des pieds allougées attribués aux Coptes par checun de sa turriseit sur Soptes par checun des turriseits aux Coptes des proportions du même de la rece mer avec tous du mêmage de la rece mer avec tous du mêmage de la rece mer avec tous du mêmage de la rece mer avec coninc. etc.

En résumé, les anciens Égyptiens ont du se mêler, sinon se confondre, avec les peuples dont ils subissaient la domination.

Une partie de la population copte est catholique : celle-là s'est alliée aux chrétiens grees ou syriens; une autre partie a embrassé l'islamisme, et s'est confondue dans le type fellah. Il n'est douc resté qu'un petit nombre de Jacobites, qu'on rencontre surtout dans le Saïd. En volci le portrait : Un front fuyant, de grands yeux noirs posés obliquement. des pommettes saillantes, des oreilles épaisses et detachées de la tête, un nez légèrement épaté, des lèvres fortes et épaisses, une mâchoire inférieure large et plate, les cheveux noirs et boucles, des membres disgracieux, maigres et grêles, et un teint blafard. Ce type a été sans doute altéré par son mélange avec la race nègre; les Coptes en cffet achètent souvent des esclaves noires de Darfour ou du Kordofan.

#### FELLANS.

Les alliances de sang sont d'ordinaire rares entre les conquierants étrangers et la population agrècole indigene. Cespodant la conquierant étrangers et la population agrècole indigene. Cespodant la conquierant de la companie de la companie de la certe d'issi une richesse dont les étaites privées dans les plages inculte de leur patrie. La population felloh et companie d'once au bout diete de leur patrie. La population felloh et companie donc au bout diete de proprès que de l'Explicite de leur patrie. La population felloh et companie de la co

Bientôt les vainqueurs, subjugués à leur tour par le climat de l'Égypte, perdirent leur originalité et deviurent égyptiens. « A l'aspect des hommes du territoire a d'Esneh, d'Ombos, d'Edfou, ou des « environs de Selsele, dit M. Jomard, on « crorrait que les figures des monuments a de Latopolis, d'Ombos, ou d'Apollia nopolis Magna se sont détachées des a murailles, et sont descendues dans la « campagne. » Le crâniologue américain M. Morton n'a pas craint d'avancer que le peuple fellah est, parmi les habitants de la vallée du Nil, celui qui se rapproche le plus des anciens Égyptiens. La physionomie des habitants de la Haute-Egypte présente en effet les plus grands rapports avec celle des momies, des statues et des sculptures qui abondent dans cette contrée. Les tribus arabes qui habitent les caves sépulcrales de la montagne Libyque à quatre cents toises de Gournah, et qu'on appelle Troglodytes de Gournah, offrent des têtes absolument conformes à celles des momies. Ritter décrit ainsi cette peuplade : « Front large, nez aquilin, tempes larges, joues saillantes, yeux grands, bouche grande mais bien faite, dents serrées, belles et égales, lèvres un peu épaisses, cheveux fins; l'angle facial porte de 76° à 80°, comme chez les Européens; telles sont les têtes des statues colossales des ruines de la Nubie et du Said. La ligne frontale, qui chez les habitants du nord de l'Europe est saillante, et chez les Grecs perpendiculaire et droite, est un peu plus oblique sur la tête des momies et celle des Troglodytes, et forme un angle plus ouvert avec celle du nez; cette particularité caractéristique se reproduit dans toutes les sculp-

tures. » Le Félah, en général, a une taille avantugeuse, une large poitrine, des mentres musculeur et dien proportionnes, proportionnes, et de la proportionnes, réguliera, fermes et prononcés; ser evux, enfoncés dans leurs orbits et enlevés vers les angles, sont visé et expressiés; ses cils son toirs et longs, ser versé fortes, ses dents belles; sa face ser criedat à partir des pommentes, et son fournie. Le crâne est bien dévelopré, fournie. Le crâne est bien dévelopré, te baucoup d'Arches cultirateurs ont

l'angle facial presque droit; pourtant, chez les Fellahs du Delta le crâne est plus dérié en arrière, et la forme de la bolte osseuse appartient bien à la branche arabe de la grande famille sémitique. Dans le Saïd ils ont le trint cuivré; mais on les trouve plus blancs à mesure qu'on descend vers la Méditer-

La femme du Fellah est svelte et bien faite: mais les traits de son visage sont sans délicatesse, et manquent d'expression, malgré la beauté et la vivacite des veux. Soumises aux accidents, vivant dans le même milieu qui ont modifié les hommes de la race arabe, les femmes fellahs reproduisent exactement la conformation des femmes de l'antique Égypte. Leurs tailles élancées n'ont point de cambrure, et manquent de hanches; leur ventre est gracieusement arrondi, et leur corps repose sur de fortes euisses d'un dessin élégant et correct. Leurs articulations sont peu saillantes. et les extrémités sont souvent d'une perfection Idéale. A douze ans elles sont nubiles, mais elles vieillissent vite, ayant à supporter presque seules tous les travaux domestiques; à vingt-eing ans elles sont aussi flétries que les Européennes à quarante; et des qu'elles ont atteint leur trentième année, ce n'est pas sans péril qu'elles mettent au monde des enfants, rarement viables. En général, même pendant leur jeunesse, ces femmes mettent au monde et nourrissent des enfants malgres, difformes, maladifs; durant les premières années de leur vie, ces êtres chétifs ont le ventre ballonné et une apparence rachitique. A l'époque de la puberté, il s'opère dans leur tempérament une révolution heureuse; leurs membres se développent. les traits malingres de leur physionomie prennent tout à coup un caractère de force et de virilité chez les garçons, ou s'adoucissent en lignes harmonieuses chez les filles. Le rachitisme et la petite vérole enlevent beaucoup d'enfants fellahs, et un ancien prejuge, qui defend de les laver pendant la première année de leur existence, contribue puissamment encore à augmenter la mortalité parini ces

La langue du Fellah est riche et bien modulée; douce dans la bouche des fem-

enfants.

mes, qui siment à se servir de paroles bienvillaines et à prodiguer les compliments, elle devient dure sur les lèvres des hommes, quisemblent à être réservé but ce que la langue arabe posedé de plus désagréble et de plus rude. Patient et infaitgable, quoque profondément lasocient, le Fellait travaillere dumatina soir, esposé au soiell, dans l'eut et dons la maissair de la completation de la completation la moit pagin obleta, dans une inaction compléte, et tout lui devient indifférent.

Le Felah, pauvre et paresseux, est d'une sobriété nécessaire; sa nourriture se compose de pain de doura mal levé, mal pétri, de fèves cuites à l'eau, de fromage salé, de dattes et de posteques; au printemps il mange avec délices les jeunes pousses et les fleurs du trêlle. Riche ou pauvre, il est passionné pour la pipe et le café.

Malgré cette extrême sobriété, la salubrité du climat, et la fécondité des femnies, la population de l'Égypte décroltrait chaque jour, si des immigrations ne la renouvelaieut pas constamment.

#### NUBIENS.

La race nubienne partage avec les Coptes et les Fellahs le privilége de compter les Egyptiens parmi ses anchers : telle est, du moins, l'opinion emise par Champollion, Rosellini, et quelques autres avants archelogues on ethnographes. D'autres savants, tout en reconautassant identité parfaite des d'anciens usages, ont cru retrouver dans la Nubie le bereau de la civilisation égyptienne et le germe de la population de ce pays.

Il existe dans la Nuble intérieure une peuplade qui est riepandes un terpende extrapende sur les rires du Nil, depuis l'Ile de Philie jusqu'à la roisième eatracet, et couvre un espue et de le que d'illustres voyageurs ont reconni les vestiges d'une origine analogue à celle des Expriens; et après de nombreuse recherdes, des études in-princises et profondes, ils ont été porties de la compartie de

nombre de familles égyptiennes se sont réfugiées dans la Nubre, de iles ont conserve intacts leur type et leurs mœurs. Les premiers considérent le centre du continent africaiu comme la patre primitive des babitants des côtes de la Méditerrance. Les seconds se sont exclusivement attachés à établir une parenté immédiate eutre les Égyptiens et les Nublens.

Burckhardtdecrit ainsi les Berbers, habitants modernes de la Nubie, chez lesquels il avait séjourné quelque temps : . Leur carnation, dit-il, est d'un brun « rougeatre, qui devient d'un brun-clair « dans l'enfant, si la mère est abvssi-« nienne, et d'un brun très-sombre si · la mère est négresse. Leurs traits sont « loiu d'être ceux des indigenes du cen-« tre de l'Afrique; car la figure est « ovale, les pommettes ont peu de sail-« lie, et le nez affecte souvent la forme grecque la plus pure. Néanmoins la « lèvre supérieure est souvent plus « épaisse que ne le veut l'art euroneen. « quoiqu'elle n'ait pas les proportions « disgracieuses de la levre supérieure « des negres. Leurs cheveux sont abon-· dants et assez durs, mais point lai-« neux. «

On divise les tribus nubiennes en deux catégories très-distinctes : l'une parle arabe, et l'autre ne se sert point de cet idiome. « Les habitants de Dar-· Dangola, dit Ruppel, se divisent en deux classes principales ; les Barabras, « qui ont été soumis dans le cours des siècles par plusieurs tribus ennemies. « doivent garder quelque chose de leur mélange avecd'autres races. Cependant « un examen attentif fait découvrir en-« core aujourd'hui dans les individus de « cette peuplade la vieille physionomie · nationale que leurs pères ont impri-« mée sur les statues colossales et sur les figures des bas-reliefs et des tom-« beaux. Un visage d'un ovale allongé « un beau nez aquilin, un peu arrondi « à son extremité, des levres épaisses a mais point excessivement saillantes, « un menton fuyant, une barbe rare, des « yeux vifs et une chevelure très-frisée . « sans être crépue, sont les traits ca-« ractéristiques des Dongolawi ; ils sont de moyenne taille, et leur peau est cou-« leur de bronze. »

Il est naturel de penser que les linéaments égypto-éthiopiens n'existent point intégralement dans un grand nombre d'individus. Placés entre les Egyptiens au nord, les Indo-Arabes à l'est, et les Nègres au sud et à l'ouest, les Nubiens ont dû se modifier sensiblement par des mélanges de races voisines; et même de grandes tribus nègres étant venues à diverses époques s'établir dans la Nubie. le type negre s'est en partie greffé sur les formes primitives des Barabras. Selon le docteur Pritchard, les Barabras seraient les descendants des Noubas. nation nègre du Kordofan. De nos jours le croisement des races n'est pas moins marqué. Au Sennaar la durée movenne de la vie est si courte, par suite des maladies et de la débauche, que la fecondité remarquable des femmes et les incessantes importations d'esclaves nègres peuvent seules maintenir l'équilibre et empêcher une dépopulation rapide. Un

voyagur a dit:

Les tribus arabes de Chendy et de

ses environs peuvent peut-être e vanter, a juste titre, de la puret de leur

song; mais, et général, dans touste la

song; mais, et général, dans touste la

viron un sixième de la population

et se mélent perpétuellement avec
elle. Ainst, tandis que l'action de la nature tend à dépager le type origine de

ses alliances étrangères, chaque caravane qui vient du sud ou de foesert,

vane qui vient du sud ou de foesert,

d'ecclaives, et ravive le tyre ecnotique, e

L'origine du mot Nubir n'est pas sans quelque importance ethnographique. On trouve dans les légendes hiéroghtphiques du temps de Menéphthab 1", ou des Ramsès II et IIII, le nom de Noub-Noute, d'ivinité adorcé dans la partie de l'Afrique occupée par les Nubiens; la racine de ce mot lui-nôme est évidenment Abod, qui simillé Or, et se rapnines d'ou doute a l'Ethiopie, rebe en nines d'ou doute à l'Ethiopie, rebe

ninnes d'or.

Le nom de Barabras ou Berbers est dérivé de Barabaro, qu'on lit sur les monuments de l'époque où florissait la dix-huitième dynastie. Les Égyptiens de ce temps désiguaient ainsi une des tribus de la Nuhie.

penomine

Les Bédouins sont des peuplades no mades vivant dans les contrees sablonneuses de la Haute-Égypte et dans les déserts qui s'étendent au delà des limites

de la vallée du Nil.

Ils ne se rapprochent des bords du
fleure que pour venir échanger, courte
des objets de première necessité, les di
diverses marchandises qu'ils apportest
di verses marchandises qu'ils apportes
ver les terrains que le gouverneur de la
province leur afferme. On compte environ soixante tribus bédouines, tant anbes que barbarsegues, dont la population
forme un total de près de 100,000 individus.

Les tribus les plus importantes qui habitent le Said ou les parties latérales de la Nubie inférieure sont les Haouarehs, les Henadys, les Henadouchs, les Bicharis, les Abaddes, dans l'Expte moyenne, les Mahds, et dans la Basse-Expyte, les grands et les petits Terrabyns, les Quttabs, les Halaybis, les Beni-Oualis, etc.

Presque toutes celles qui occupent les déserts de la rive gauche vieuent des États Barbarsques, celles de la rive des des la rive des des la rives de  rives de la rives des la rives de 
la caractérisent.

Les Arabes du désert se disent descendants de ces fameuses tribus qui de
tout temps ont occupé les plaines de Sable situées entre les rives de l'Euphrate
et celles du Nil. Ils ont en effet conservé
les mœurs, l's usages et le gouvernement
des patriarches.

Les Bédouins, ou Arabes Magrebins, sont venus à différentes époques de l'A-frique septentrionale, classés par la querre ou la misère, et attirés vers la vallée du Nil par la fécondité du sol. Ces deux races ont conservé des dissemblances notables. Les Magrebias ont le teint brun, les chaveux crépus et peu de barbe.

Les Arabes sont blancs; mais le soleil et la réverbération des sables les colorent d'une teinte bistre très-foncée ; ils ont les veux noirs, les cheveux et la barbe noirs et frisés sans être laineux et crépus; leur barbe devient longue et assez abondante. Leurs dents sont extrêmement blanches et bien rangées; les traits sont généralement beaux, marqués par des arêtes vives, et plus doux, quoique aussi fiers, que ceux des Magrebins: leur cou est musculeux, leurs épaules larges, et leur poitrine bien développée; leurs pieds et leurs mains sont d'une grande pureté de lignes.

L'angle facial n'est point aussi onvert chez les Arabes que dans la race caucasienne, et compte rarement plus de 78°. Chez eux le bas de la face est proceiment, le front est bas et fuyant, le nez droit, ou légèrement aquilin, la tête proportionnellement petite.

Plutôt nerveux que musculeux, les Arabes sont souvent d'une naigreur extréme. Ils sont de taille moyenne, et on ne voit point pormi eux, comme parmi les peuples d'Europe, des hommes fort grands et d'autres têtes petits jis sont tous ment au-d'essons de cinq pieds d'eux poices et au-dessons de cinq pieds deux poices et au-dessons de cinq pieds deux poices. Cependant quelques tribus se distinguent par la petitesse de leur stature.

Les femmes des Bédouins arabes sont bien faites (leur tille est souple, élancée, gracières e leurs bras et leurs januères ont diners de la staturie. Elles ont, comme les hommes, de beaux yeux noirs, que le sobh fait pratifier encore plus grands; on peut dire de leurs visages et que nous avons dit de educ des femmes felalis : ce sont des traits parfaits, anis sans mount des traits parfaits, anis sans quoign'on voie de tres belles ligures parmi les femmes arabes, on en trouver rarement de joils.

On divisé encore les Bédouins en Kheych et Byout, mots qui signifient tente et mation, selon qu'ils sont restés pasteurs ou qu'ils ont acquis des terres sur les limites du désert. — Latransition de l'état nomade à une position permanente entraîne presque toujours la perte de la liberté. Nous pouvons en citer un exemple asser récent. La tribu barbaresque des Haouarah quitta les environs de Tunis peu de temps après la conquête de l'Égypte par Selim; elle s'établit d'a-bord sur la limite du désert, puis elle vint occuper une grande partie du Said. Peu à peu, leurs habitudes nomades cédérent devant le désir de conserver, d'entretenir et d'agrandir leurs biens. Les tentes se transformèrent en maisons; l'amour de l'indépendance fut affaibli par l'amour du bien-être : bientôt l'idée de retourner dans les sables du désert leur parut plus cruelle que celle de vivre sous une domination étrangère; et après avoir été vaincus plusieurs fois par Ali-Bey, jaloux de leur puissance, ils se soumirent aux mamelouks. et entrèrent tout à fait dans les condi tions ordinaires de l'existence du cultivateur. Leur constitution et leurs traits se sont déjà modifiés par suite de ce changement; cependant un aspect plus fier, des membres plus secs et plus nerveux, les distinguent encore des tribus qui avant eux sont devenues Byout de Kheych qu'elles étaient

Des événements fort divers ont amené les tribus bédouines autour de l'Égypte. Les Awazems, qui ne comptent que quatre ou cinq cents hommes, sont venus du pays de Nejd lors de la conquête de l'Égypte par les Français. Les Awazems, originaires du Barh, accoururent avec d'autres bandes fanatisées pour combattre les infidèles. Après le sac de Benhauth par Desaix, les quelques familles awazems qui restaient ne retournèrent point en Arabie, et se fixèrent dans le pays qui s'étend de Keneh jusqu'à Salamyeli, deux lieues au-dessus de Luxor. Cette tribu, qui représente le type arabe d'une manière très-prononcée, porte les cheveux très-longs. Il est à remarquer que les Arabes nouvellement fixes ne djee ament pas, c'est-a-dire ils ne disent point guebr, gama, comme les Égyptiens, mais djest djama: ils ne pronoucent point tesathé, mais thelathé, comme les Bédouins et

les Arabes nomades.

En 1816, la tribu barbaresque des Bendaony quitta subitement les environs de Tripoli pour émigrer en Egypte. Le bey de Tripoli avait entendu vanter la beauté de la femme du cheikh; il n'imagina rien de mieux que de la demander au manti. Celui-ci, maître de lui-

meme, accepta la proposition, et promit d'amener sa femme le lendemain, après l'avoir priparée à l'honneur qui devait lui être réservé. Le lendemain, te tentes étaient repojoées, et la tribu fuyait dans le désert; le bey, irrité d'avoir été tompé, fit poursuivre les fugitifs, les Bédouins s'arrêtèrent, battirent les troupes du lesy, et, reprenant ensuite leur

marche, ils vinrent chercher une protection en Egypte.

Les Kadatfays ont aussi quitté Tripoli en 1822; ils sont au service du viceroi.

Les tableaux statistiques suivants compléteront ces détails sur les Bédouins et les Arabes nomades.

## TRIBUS ARABES DE LA RIVE GAUCHE.

| Noms<br>des tribus arabes de la<br>rive gauche du Nil.                          | nons des lieux qu'elles occupent. | nons<br>de leurs cheiks en 1830.                                                                                           | de cavaliers.                   | NOMBRE<br>de fantassina.                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gouábys Sammalous Khabyry Mailay Tharbouney Berys Baláth Abd-el-Athy El-Khargeh | Aux lacs Natroum                  | Ebn-Abou-Ghâleb. Ebn-Abou-Denân Abou-Haggăr Hadji-Hendaouy Magoub et Fahatât (Tehorbag) Sallâm Abd-el-Athy Abmed-el-Khârgy | 80<br>30<br>30<br>20<br>40<br>8 | 150<br>400<br>500<br>200<br>600<br>450<br>500<br>900<br>800 |

# TRIBUS BARBARESQUES OU BÉDOUINES.

| Nons<br>des tribus bédouines<br>établies sur la rive gauche<br>du Nil. | Noms - des lieux qu'elles occupent. | Noms<br>de leurs cheiks en 1830.          | ROEBRE<br>de cavallers. | NOMBRE<br>de fantaseins. |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Qualad-Alv                                                             |                                     | Aogy-Omar                                 | 600                     | 2,000                    |
| Oualad-Aly                                                             |                                     | Than Mohammed - Abou - Ha-                | 100                     | 180                      |
|                                                                        | Behoeseh                            | medy                                      | 300                     | 600                      |
| Géhámeh                                                                |                                     | Mazay-Abou-Omar                           | 60                      | 250                      |
| Haraby                                                                 |                                     | Hédan-el-Gebeyly                          | 150                     | 400                      |
| Ghaouazys                                                              |                                     | Abd-el-Naby                               | 120                     | 700                      |
| Oualad-Solyman<br>Ei-Garaby                                            | Le Fayoum                           | Abou-Khezam                               | 80                      | 350                      |
|                                                                        |                                     | fay                                       | 100                     | 300                      |
| Ebn-Gházy                                                              |                                     | Toussef                                   | 70                      | 100                      |
| Hamaym                                                                 |                                     | Abmed-Abou-Zayed                          | 200                     | 300                      |
| Rabáyé<br>Saádneh                                                      | Behnehdy                            | Moussa-Abou-Gebour<br>Abder-Rahaman-Abou- | 80                      | 200                      |
|                                                                        | Deliucian J                         | Ouevchah                                  | 20                      | 180                      |
| El-Farkán                                                              |                                     | Farag-Allah                               | 25                      | 144                      |
| Hendáouy<br>Kadalfay                                                   | Province de Gyzeh                   | Hendaouy                                  | 600                     | ١.                       |
|                                                                        |                                     | medy                                      | 300                     | 800                      |

# ARABES.

| RIVE DROITE<br>du Nil | Nons e<br>des lieux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nons<br>des cheiks en 1830.   | koubbe<br>de cavaliers. | NOMBRE<br>de fantassins. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Ayadés                | Province de Kelyoubych.<br>Près du Caire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Salem-Abou-Assy<br>Ebn-Chédyd | 150                     | 2,000                    |
| Belv.,                | Kelyoubyeh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nasr-el-Ghadvry               | 50                      | 2,200                    |
| Semaanah              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Alv-Abou, cherif              | 35                      | 500                      |
| Aly-Ebn-Cherlf        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Meme nom                      | 25                      | 300                      |
| Saouaieh              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ahmed-Abou-Chayr              | 15                      | 200                      |
| Nefayades             | Charkyeh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mohammed                      | 40                      | 800                      |
| Etmélad               | Commission of the control of the con | Såleh                         | 12                      | 200                      |
| Aouena                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1smay1                        | 20                      | 900                      |
| Hennadys              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nasner-el Tahaouy             | 800                     | 2,500                    |
| Zaouáneh              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abou-Salem                    | - 8                     | 100                      |
| Soneyrkah             | El-Arych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Saleh-Haradeh                 | 50                      | 3,000                    |

#### BEDOUINS.

| du Nit.                        | Nons<br>des Heux.                  | nous<br>des cheiks en 1880.            | ROMBRE<br>de cavaliers.    | NOMBRE<br>defantasins. |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Roum-Lath<br>Honeym-el-Sådynes | El-Arych                           | Solyman                                | 30<br>300                  | 8,500                  |
| Aleykat                        |                                    | Avd                                    | 001                        | 200                    |
| Asseblabs                      | Mont SinaI                         | Ayd<br>Abon-Taleb                      |                            | 100                    |
| Terrabyns                      | Baçatyn<br>En face de Syout et au- | Abou-Sarhán                            |                            | 150                    |
|                                | dessus                             | Ayd                                    | 400 hommes                 | 100                    |
| Ebn-Habyb                      | Keloubych                          | Ahmed                                  | 70                         | 300                    |
| Heteym                         | Près de Belbeys                    | Solyman-Abou-Oteyfah                   | 200 hommes<br>à dromadaire | 4,000                  |
| SnouAneh                       | )                                  | ( Aly                                  | 10                         | 400                    |
| El-Aydy                        | Mansourah                          | Ibrahim                                | 16                         | 300                    |
| Abazābs                        |                                    | Hassan-Abaza                           | . 8                        | 200                    |
| Bakárieb                       | Atfeybyeb                          | Aly-Ebn-Abou-Kouráh (1)<br>Aly-el-Baye | 150                        | 900<br>800             |

### BYCHARIS.

Les Arabes ont désigné sous le nomcollectif de Bedjaz une partie des descendants des anciens Dièmies. Après des défaites successives, cette nation, quelquefois redoutable à Rome elle-même, se diviss en deux catégories fort distinctes. — L'une se fixa dans les villes,

(I) Ce chelk est le fils d'une Française entevée à Mansourab pendant l'occupation de l'Egyple par Bonaparte. Cette femme, que les Arabes nommalent la signora, jouissait d'une grande influence auprès des populations lodigènes. et adopta la vie régulière des citadins; l'autre continue de se faire craindre des peuplades environnantes, et vécut en nomades sous des tentes, dans les déserts et les montagnes. C'est ceux-là qu'on appelle Bedjac, Quelque-uns ont pensé que les Abadeh et plusieurs autres tribus africaines devaient faire remonter leur origine aux Bildmies; d'autres la font remonter aux Bepkaris.

Le territoire de la tribu des Bycharts commence, au nord, où finit le pays des Ababdeh, et s'étend au sud jusque dans le voisinage de Souakem; il occupe toute cette chaîne de montagnes qui longe la côte orientale de l'Afrique, et paraît être le berceau commun deces peuplades sauvages connues sous le nom générique de Troglodytes.

Les Bycharis, comme les Ababdeli, ont des traits européens avec la peau africaine; il est rare de trouver parmi eux un homme contrefait ou estropié, un borgne ou un aveugle. Les femmes sont remarquablement bien faites, elles ont de beaux yeux et de belles dents, et leur physionomie est plus vive que celle des femmes qui portent constamment le

Cette tribu parle une langue qui n'offre aucun rapport avec l'arabe, et paraît plutôt se rapprocher du langage usité chez les Abyssiniens et les Berbers.

### ABABDES.

Parmi les tribus nomades il en est une qui, par son importance, mérite une attention spéciale : c'est la tribu des Ababdeh, qui occupe le pays situé à l'est du Nil, sur le bord de la mer Rouge, depuis Kosséir jusqu'aux frontières de la Nubie, pays sauvage, sillonné par d'arides montagnes.

Les Ababdeh appartiennent à la famille troglodytique, et ont conservé les traces indélébiles et authentiques de leur origine africaine. C'est à tort que des voyageurs modernes les ont considérés comme descendants des tribus arabes. Les dissemblances entre ces deux races sont trop frappantes; d'ailleurs, les Arabes, jaloux de conserver la pureté de leur extraction, ne se sont jamais alliés qu'individuellementavec les Africains, et leurs tribus ont toujours vécu isolées et indépendantes des populations indigènes.

Incontestablement issus de la race africaine, les Ababdeh prétendent néanmoins être nés de sang arabe; et c'est dans la tribu même du Prophète qu'ils vont chercher leur origine. Voici cequ'ils

racontent à cet égard.

Abad-ebn-Zeber, Koréischlte, chef d'une tribu du Hedjaz, s'empara de Kosseir et du littoral. Il avait trois fils : Amr, Mossour, et Hoinran. Amr ou ses descendants occupèrent le territoire jusqu'a Fazogi; Mossour occupa le Davel Monnasyr; Homran et les siens s'établirent dans la Thebaide. Les trois familles qui portent les noms des fils d'Abad forment aujourd'hui la tribu des Ababdeh.

Les Ababdeh sont presque noirs; mais leurs traits sont réguliers et tiennent plutôt du type caucasien que de la race nègre. Ils sont petits, mai faits, mais généralement lestes et vigoureux. Leurs yeux sont grands et expressifs, leurs dents belles et bien rangées, quoique longues et proéminentes. Leurs cheveux, qu'ils tressent avec beaucoup de soin, deviennent tres-longs, quoiqu'ils soient fort

Au nombre de leurs vertus il faut compter une sobriété extrême : l'eau, le lait de leurs troupeaux et le doura forment leurs principaux aliments. Pour eux une pipe garnie de tabac est un objet de luxe; et un morceau de mouton gras, souvent cru, et assaisouné seulement de cheyteita ( espèce de poivre rouge très fort ), leur semble un mets des plus friands.

Les Ababdeh ont un idiome particulier, qui paraît être celui des aborigènes et l'ancien éthiopien; mais par suite de leurs relations avec les marchands d'Égypte et du Hediaz, la plupart de ces barbares ont adopté la langue arabe, et se sont convertis à l'islamisme; cette transformation n'a pas peu contribué, pent-être, à les faire confondre pendant longtemps avec les tribus arabes.

Les Benivoassel, les Mahazé et les Howatat, qui semblent être des divisions de la tribu mère des Ababdeh, habitent encore plus au nord, dans la Basse-Egypte; les premiers se trouvent près de Monfalout et Minieh; les seconds sous le parallèle de Fayoum, Benisouef et Boustré, près de la mer Rouge; les troisièmes ont leurs habitations dans l'isthine de Suez.

En 1830, te cheik des Ababdeh se nommait Abou-Otayfah. Ils ont environ huit cents hommes de guerre, qui sont moutés non pas sur des chevaux, mais sur des dromadaires dont la vitesse est célebre; ils n'ont point de fantassins.

#### DSMANLIS.

Les Turcs sont aujourd'hui les véritables maîtres du pays, comme au temps de la conquête par les sultans de Constantinople. Les troupes laissées en Égypte par ECIPED MODERNO EGYPTE MODERNE

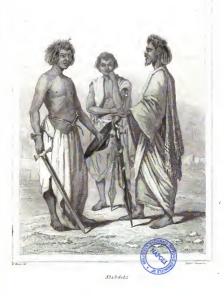



Selim, favorisées par des prérogatives de tout genre, s'y fixerent définitivement, et devinrent le noyau d'une armée et d'une aristocratie toutes-puissantes.

Les Osmanlis sont, en général, d'une taille assez élevée; ils ont la tête grosse, le front plat et bas, les veux assez éloignés l'un de l'autre, le nez un peu fort et retroussé, les lèvres épaisses et saillantes, la face large, la peau blanche; leur complexion est robuste, mais une tendance très-prononcéeà l'obésité les rend lourds et difformes de bonne heure. Leurs fréquentes alliances avec les races pélagiennes sémitiques et négroïdes modifient le type primitif des Tatares. Chez les individus qu'on pourrait appeler Turco-Grecs les traits ont beaucoup plus de dignité et de grâce. Ceux-là ont le nez grec ou aquilin sans exagération, leur bouche est plus petite, leurs yeux sont moins écartés, et l'expression de leur visage, au lieu d'être mélancolique et pleine d'apathie, a quelque chose de vif et d'enjoué. C'est à ce type mêlé qu'appartient la belle figure de Méhémet-Ali.

Le type ture n'a pas beaucoup altéré la race egyptienne moderne : les Turcs s'allient entre eux, ou épousent des femmes étrangères, qu'ils ont achetées; le climat de l'Égypte n'est pas favorable, d'ailleurs, à la fusion des races. Nous répéterons ici un fait déjà eité dans la vie de Méliémet-Ali, pour les conséquen-ces politiques qu'il doit avoir un jour. Si sur quatre-vingt-trois enfants nes en Egypte dans le harem du grand pacha cinq seulement ont survécu, on peut dire que les Osmanlis ne fondent pas de familles dans le pays qu'ils ont conquis. Il en a été de même pour les mamelouks, chez lesquels la dégénérescence était tellement rapide, qu'ils préféraient recruter leur corps au dehors par des achats d'hommes, et ne point y admettre le peu d'enfants abâtardis dont leurs nombreuses esclaves les rendaient pères.

#### GRECS.

Les Grees conservent aussi en Égypte les traits distincts de leur race : leur forme idéale, classique, ne se trouve point parmi les indigenes. Dans les lacrensil y a beaucoup d'esclaves grecques, et leur présence an milieu des familles urques contribue à former le groupe

8º Livraison, (ÉGYPTE MODERNE.)

turco-gree, autant que l'influence mentrère du clima de l'Egypte sur les Eatorpéens et les Asiatiques peut le permettre. Comme les Grees sont chrèciens, et par conséquent monogames; comme, en outre, ils n'ont point de harwins, la race ne s'altère pas chez eux par des croisements avec le type nègre; en giéral, quand leurs femmes ue sont pas greeques, elles sont arméniemes.

#### ARMÉNIENS.

Les Arméniens représentent en Expuje un des types les plus purs de la grande famille caucasienne. Leurs traits sont à peu près ceux des Grees; mais leurs formessont plus lou tieset leur corps plus not des et leur corps plus leurs donnes sont plus lou tieset leur corps plus long et plus étroit, a une expression sombre et farouche bien différente de a physiconomie ordinaire des Grees; leur teint est aussi moins blane que ce-le leur seit en de leur serve plus en aine de leur serve leur leint en de leur serve en longopoint excessione plus en aine en longopoint excessione en longopoint exce

#### SYRIENS.

On compte en Égypte environ 5,000 Syriens. Cette population flottante se compose des divers éléments du peuple syrien : elle comprend des Grecs. des Arabes sédentaires et nomades, des Turcs, et des Kourdes. A la race pélasaique appartiennent les Grecs proprement dits et les Maronites. La race sémitique comprend les Arabes sédentaires, les Ansariés, les Motoualis, les Druses et les Bédouins. La race tartare se divise en Turcs et en Turcomans. Les habitants du Liban n'ont pas le teint plus foncé que celui des hommes du centre de la France, et on vante les femmes de Damas et de Tripoli pour leur blancheur et la beauté de leurs yeux. Les Syriens, en général, de quelle race qu'ils soient issus, sont de stature movenne, et musculeux sans être gras. Il faut en excepter cependant les Bédouins, qui sont d'une maigreur extrême et fort pe-

tits, quoique vigoureux et bien portants. Quant aux Kourdes, ils ne ressemblent en rien au reste de la population. Au lieu du nez droit des Grees, du nez plat des Tartares, ou du nez aquilin des Arabes, ils ont un nez très-épais qui tient la moitié de leur visage; le front bas, le crâne aplati, une grande bouche, et les joues creuses composent leur physionomie, où l'idiotisme le dispute à la ferocité. On donne aux Kourdes les Parthes pour ancêtres.

#### JULYS.

Sons patrie et dispersés dans toutes les contrées du globe, confondus dans la masse des populations sans jamais a'y mêler, les Juifs, sont comme ces cours d'eau rapides qui traversent des lacs en gardant leur teinte naturelle.

Cette caste à part offre en Égypte un caractère moins insolite qu'il ne le paraît en Europe. Depuis des siècles, l'histoire des Juifs suit pas à pos l'histoire et les traditions antiques des peuples indigènes de l'Égypte; c'est à des Juifs qu'on attribue la construction de la plupart des monuments et les grands travaux de canalisation dont nous admirons encore les vestiges ; ils ont été tout à la fois les esclaves et les maîtres des Égyptiens; et malgré leur long séjour sur les bords du Nil, dans la prospérité ou dans l'abaissement, ils ont gardé intacts les traits et les formes originelles. et n'ont point laissé dans la population

de traces appréciables de leur passage. Là comnie ailleurs on distingue facilement les Juiss par le type inaltérable de leur physiouomie. Quelques individus ont des cheveux châtains ou blonds. et des yeux bleus. Ceux-là ont un teint fort blanc, et se font justement remarquer en Orient par un contraste tout opposé à celui que les Juifs, en général, présentent dans certains endroits de l'Europe; car en Egypte ils forment un peuple blane au milicu des races noires, tandis qu'en Allemagne et dans le nord de la France les Juifs sc font remarquer plus souvent par la teinte olivâtre de leur peau et la couleur foncée de leur cheve-lure. Le soin qu'ils prennent de cacher leur richesse sous une apparence de misère et leur malpropreté naturelle font que l'on a souvent de la peine à déméler dans ces êtres réprouvés la configuration energique et régulière des peuples sémitiques. Les femmes juives de la classe aiséc, qui vivent dans l'abondance et la paix, sont souvent d'une beauté frappante, tout en présentant les

linéaments du visage, quelquefois repoussant, des hommes.

### ESCLAVES BLANCS.

La destruction du corps politique des mamelouks par Méhemet-Ali, et surtout l'influence de la Russie dans toutes les provinces qui alimentaient les marchés de Constantinople, a beaucoup diminué l'importation des esclaves blancs en Egypte. Ce ne sont pas seulement des esclaves måles que les Égyptiens réclament de la Circassie, de la Mingrélie et de la Géorgie, ils y fournissent encore leurs harems de femmes admirablement belles. Les Circassiennes, et surtout les Géorgiennes, ont le cerveau très-développé; chez elles l'angle facial est de 80°. Leur figure est ronde, leurs veux sont très-beaux , leur nez est grec , leur bouche petite et garnie de dents parfaitement rangees. L'embonpoint excessif qui résulte de leur oisiveté augmente leurs charmes aux yeux des Turcs. Les enfants qu'elles mettent au monde sont rarement doués du beau sang de leur mère, et presque tous meurent en bas

#### ABYSSINIENS.

On amène chaque année en Egypte un nombre assez considérable d'Abyssiniens pour les vendre comme esclaves; et un plus grand nombre encore de femmes de ce pays passent dans les harms des musulimans. Ces esclares se divisent en trois variefés: la prenier des obtes de la mer Bouge; la secontre de la company de la contre de la la contre d

Les habitants des rives de la mer Rouge ont la conformation de la tête et les traits des Arabes; leur peau est à peu près de la teinte de celle des mulătres, ils ont des cheveux crépus sans être laineux.

Les Abyssiniens de l'intérieur sont d'une couleur moins foncée encore; leurs chereux, longs et bouelés , n'ont aucune ressemblance avec ceux des Nègres. Ces deux variétés tiennent beaucoup du type arabe pur; cependant leurs traits sont plus réguliers et plus doux que ceux des Arabes. Leurs formes, moins gréles, n'accusent point de vigueur, car leur consent point d

EGYPTE MÖDERNE



Control Control



titution est généralement délicate; ils manquent de force physique et d'énerge morale, mais non d'intelligence et de cœur.

La troisième variété de la race abyssinienne forme une transition entre la famille sémitique et la famille négroide. Les Gallas occidentaux ont la peau presque noire, les cheveux laineux, et leur physionomie générale présente une grande analogie avec celle des Nègres.

Les Abyssiniens ont peine à s'acelimater en Egypte; les femmes surtout meurent dans un âge peu avancé, etrarement elles atteignent leur quarantedonnent à leurs maltres ne vivent pas, ou végétent attaqués par des miadies de poirrine et des affections serrofuleuses; majgre deal, les Tures reherehent passionnement les Abyssiniennes, à de caractère.

#### ESCLAVES NOIRS.

Ce sont les nègres du Darfour, du Kordofan et des provinces du Kamamil qu'on amène esclaves en Égypte; les différentes tribus de ces contrées présentent des variétés très nombreuses dans les formes du corps ou de la tête, dans la couleur de la peau, ou l'expression du visage. Ce sont toujours néanmoins des erânes déprimés, dont l'angle facial est de 72° à 62°, des nez complétement épatés, des mâchoires très-proéminentes, d'enormes bouches bordées de levres épaisses, des têtes rejetées en arrière sur un col grêle et bas, des épaules hautes, carrées, des membres sans grâce et sans rondeur, et d'énormes pieds plats avec des talons saillants et larges. Ce sont eux qui gardent les femmes des riches dans les harems, après avoir subi la castration. Comme les eunuques blancs, les eunuques noirs ont une voix de femme ou même d'enfant, et aequièrent un emboupoint souvent monstrueux. Bien que tous les esclaves africains ne soient point mutilés. ee n'est pas par les esclaves mâles que s'opère le melange des races negroide et caucasienne; les Turcs admettent par lasciveté des femmes noires dans leurs harems, et voient sans regret une partie de leur lignée reproduire les traits d'une

race inférieure en beauté comme en intelligence, tandis qu'une autre rappelle l'élégante forme pelasgique, et promet les plus belles facultés intellectuelles. Du reste, les enfants des bégresses ne supportent pas mieux le climat de l'Égypte que ceux des Géorgiennes ou des Abyssiniennes.

#### ECROPÉENS.

Comme les Européens ne forment quère d'alliance durable en Egypte, et comme ils y sont en fort petit nombre, on ne surait préciser quelle serait sur eux l'influence du elimat, s'ils cherchaient à s'y établir. Il est vrissemblable que des familles humaines si diffientes de l'antique race égyptienne finiront par s'éteindre entièrement après un petit nombre de génératione fini-

#### BURÉS DE LA VIE CHEZ LA POPULATION ÉCYPTIENNE.

Les anciens Égyptiens jouissaient d'une longévité remarquable : les inscriptions funeraires en font foi; et l'auteur du Cranta ægyptiaca remarque que sur cent cranes qui lui furent envoyés, et qui avaient été pris au hasard, il en trouva deux de soixante à soixante-dix ans, trois de soixante-dix à quatre-vingts, et deux de quatre-vingts à quatre-vingtdix; la proportion est de beaucoup plus forte que celle des populations de l'Europe, où l'on ne trouve pas sur mille individus deux personnes agées dequatre-vingtdix ans. D'autre part, soit que les enfants fus-ent embaumés d'une manière particulière, ou qu'on les déposât dans des tombeaux non encore retrouvés, on rencontre comparativement peu de momies d'enfants. En l'absence de renseignements, nous serions porté à eroire qu'une grande salubrite et une sage entente des soins nécessaires à l'enfance diminuaient alors considérablement la proportion de la mortalité pendant les premiers temps de la vie.

Aujourd'hui le contraire a lieu en Egypte, et la mortalité y est effrayante parmi les enfants. L'époque du possage de l'enfance à la puberté est aussi fort daugreruse et fort neutritére; mais ces deux terribles épreuves passées, les Égyptiens sont fondés à espèrer une longue carrière. Cependant si le climat de l'E-

gypte, dans une condition normale, est favorable à la population indigène, il paraît complétement nuisible aux peuples étrangers.

Ainsi les Nègres, qui dans leur patrie parviennent à un âge fort avancé, s'usent et meurent rapidement en Egypte. quoique les conditions climatériques n'y présentent pas des différences extrêmes. Nous nous gardons bien de prendre à la lettre, dans cette appréciation, ce que les Negres eux-mêmes racontent, et ce que disent la plupart des voyageurs. En Orient personne ne sait son åge; et parmi les tribus sauvages, souvent vagabondes, c'est seulement par une estimation approximative que l'on parvient à connaître la durée de la vie. Il résulte d'une série importante de témoignages qu'il existe au Darfour beaucoup d'individus avant toutes les apparences d'une vieillesse tres-avancée. Or, tous les voyageurs savent qu'on voit en Égypte, au contraire, les Nègres les plus vigoureux s'étioler et s'éteindre en très-peu de

temps. Du reste, la faculté d'acclimatement est en raison directe de la perfection des organes. Les sauvages n'endurent point impunément le moindre changement de lieu, de vie et d'habitudes, tandis que l'homme civilisé supporte facilement des variations considérables de température, et des révolutions radicales dans ses habitudes et son alimentation. Ainsi les noirs du centre de l'Afrique périssent en deux ou trois années dans les colonies anglaises de la Côte d'Or, tandis que les Européens supportent dans la Haute-Egypte une clialeur de 48°, et dans l'Amérique du Nord un froid de 56°, extrêmes qui présentent la différence énorme de 104°

ue 101°.

Sha morties au mône degré à des values de la comparte par l'influence facteuse di versement par l'influence facteuse di versement par l'influence facteuse di comparte de la comparte del la comparte de  comparte de la comp

santé y est aussi bonne; mais à la première génération, la nature du pays aprend ses froits, surtout quand le moindre me de la commanda de la comprieurs place l'enfant de commanda de rieurs place l'enfant de la individitions que le père. — Pour les individus issus de races sauvages ou barbares, l'action est inmédiate : del teur séjour en Egypte ils souffrent, et a'il se prolonge ils neuerles.

### CHAPITRE IV.

### RELIGIONS.

Lorsque Méhémet-Ali arriva au pachalik d'Égypte, il eut soin, en politique adroit, de développer les germes de tolérance laisses par l'invasion française. Les chrétiens devaient être utiles à ses desseins : il les protégea. Dans son œuvre de réforme, Méhémet-Ali eut d'abord à combattre le fanatisme des ulémas et des cheiks. Tantôt il employa le despotisme pour détruire des preingés religieux, tantôt il feignit de se sonniettre aux représentations des chefs du culte musulman, éludant ensuite par une négligence calculée l'exécution des mesures qu'il était forcé de prendre. Ce fu ainsi qu'il gagna du temps, et le temps créa l'habitude; les musulmans s'accoutumèrent peu à peu à voir des chrétiens porter des turbans semblables aux leurs, des pantoufles rouges ou jaunes, et à les rencontrer à cheval dans les rues. A ce propos, nous rappellerons la requête adressée par les musulmans de Danias à Ibrahim-Pacha lors de l'expédition de Syrie : les dévots de Damas demandaient qu'il fût défendu aux chrétieus d'aller à cheval, afin que les musulmans fussent toujours au-dessus d'eux. Le pacha répondit que si lea musulmans voulaient garder leur position supérieure, ils pouvaient monter des dromadaires, ce que les

chrétiens se garderaient bien d'imiter. Toutes les religions jouissent en Expte. non pas d'une faveur égale, mais d'une paix assez constante, et d'une liberté que la conscience a souvent réclamée en vain dans des empires que l'on regarde comme beaucoup plus civilisés.

L'Égypte a subi successivement l'influence des trois religions principales qu'on y retrouve encore aujourd'hui. Sans avoir jamais été juive, ses rapports avec le peuple de Dieu ont dû avoir une influence sensible sur ses mœurs et sa morale religieuse. L'Égypte entière fut ehrétienne sous la domination romaine et sous l'empire d'Orient; mais, quoique si voisine de l'Église d'Afrique, l'Église égyptienne n'eut jamais la ferveur et l'éclat du berceau des Ambroise et des Augustin.

Les inifs d'Orient regardent le Talmud comme d'origine divine. La seule différence qu'ils font entre ce livre et le Pentateuque est que le Talmud a été communiqué verbalement à Moïse, tandis que le Pentateuque lui a été donné. Leurs cérémonies religieuses, et les moindres formalités du culte, de la vie civile, ou des relations domes-tiques, sont les mêmes en Orient que

partout ailleurs.

Les caraîtes sont une secte de la religion juive; en Turquie ils sont placés sous la protection de la Russie ou de l'Autriche; mais en Égypte ils forment une communauté nombreuse. Les caraïtes rejettent le Talmud et tous les commentateurs. Chacun d'eux est obligé de transcrire le Pentateuque une fois en sa vie, et ils en prennent à la lettre toutes les prescriptions avec une exactitude scrupulense. Ces sectaires admettent la polygamie; mais il est rare qu'ils épousent plus d'une femme. Les rabbins prétendent que l'hérésie caraîte est née vers le milieu du huitième siècle de l'ère chrétienne; mais les hérésiarques font remonter leur origine jusqu'à une époque antérieure à la destruction du premier temple de Jérusalem; les juifs orthodoxes et les caraîtes se portent la haine la plus violente.

Les mahométans regardent les juifs comme leurs ennemis les plus acharnés. On lit dans le Koran : « Tu trouveras que les plus violents ennemis des vrais croyants sont les juifs et les idolatres; et tu trouveras que les plus portes à aimer les vrais croyants sont ceux qui disent : « Nous sommes chrétiens. . Une locution proverbiale, fort usitée parmi les musulmans, qualifie de haine juive une inimitié irréconcilia-ble : Il a pour moi une haine juive , disent-ils.

Les coptes jacobites ou schismatiques, nom que l'on donne ordinairement aux sectateurs de l'Église d'Alexandrie, forment la classe la plus nombreuse parmi les chrétiens. On en compte environ cent soixante mille, répandus dans les provinces de la Haute et de la Basse-Egypte; au Caire, ils occupent deux des quartiers les plus populeux. Attachés aux anciens usages, observateurs rigides des préceptes de leur Eglise, les coptes obéissent sans contrainte aux commandements de leur patriarche, qui réside au Caire, quoiqu'on lui donne le titre de patriarche d'Alexandrie et de Jérusalem. Outre le baptême des enfants, qui doit avoir lieu à l'église, ils pratiquent aussi la circoncision; mais c'est plutôt pour cux une coutume nationale et une mesure de propreté qu'une cérémonie religieuse. Les coptes admettent la confession auriculaire, et communient sous les deux espèces. Le clergé copte nomme le patriarche, qui, comme nous l'avons dit, a un pouvoir illimité. Nul ne peut recevoir la prétrise s'il n'est marié, et pourtant tout individu marié en secondes noces est inhabile au sacerdoce. La manière de sacrer les prêtres est remarquable : le postulant est amené de force devant le patriarche, qui, malgré les protestations d'indignité du candidat, persiste à lui conférer l'ordination. Contrairement aux conditions exigées pour les fonctions cléricales de la classe séculière, le célibat est obligatoire pour l'état monastique; mais aussi ceux qui choisissent cette profession sont privilégiés, car c'est exclusivement parmi les moines qu'on choisit les lauts dignitaires de l'Église copte. Les offices sont célébrés en langue copte, bien que les prêtres, excessivement ignorants, ne comprennent point un mot de cette langue antique; ils lisent l'Évangile dans des termes qui sont pour eux lettre close, et que le plus souvent ils défigurent; le dernier inembre du clerge copte qui ait possédé la connaissance de l'idiome dans lequel sont écrites la parole divine et la liturgie est mort dans le courant du dix-huitième siècle.

Les coptes possèdent environ cent églises ou monastères, dont la plupart ont été places dans des lieux d'un accès difficile, et à l'abri des invasions des Bédouins, toujours disposés au pillage et à la destruction. Ils ue s'allienta qu'entre eux, et forment, au milieu de la population égyptienne, uue nation à part, avec ses mœurs et ses usages particuliers. Le nom de jacobites leur vient de Jacob Baradat ou Zuavalus, moine syrien, qui, au sixième siècle, parcourut la Syrie et la Mésopotamie pour réunir en une seule Egise les monophysites dispersés.

Les coptes doivent baptiser leurs fils lorsqu'ils ont quarante jours, et leurs tilles à quatre-vingts jours; ils pensent que si l'enfant meurt saus baptême, il sera aveugle dans l'autre vie; en outre, l'inobservance de cette prescription est un péché grave pour les parents; cependant les gens de la classe pauvre, qui se trouvent quelquefois fort éloignés des églises, différent sonvent cette cerémonie pendant une année entière. Le baptistère est tout simplement un des coins du temple; les fonts baptismaux consistent le plus souvent en un large vase de terre, mais quelquefois on donne cette destination à un chapiteau antique, grossièrement creusé. Le baptême copte se fait par immersion; l'enfant est plongé trois fois dans une cau tiede où le prêtre a jeté avec le pouce un peu d'huile sainte; les prières qui accompagnent cette cérémonie sont dites en copte.

prières quotidiennes des coptes tiennent à la fois de celles des juifs et de celles des musulmans. Ils sont astreints à prier sept fois par jour, et peu s'abstiennent de cette pratique. Les premières dévotions se font au point du jour; les secondes, à la troisième heure; on accomplit encore cet acte religieux à la sixième heure, à la neuvième, à la onzième et à la douzième, qui est celle du coucher du soleil; la septième oraison se fait à minuit. Pour ceux qui savent lire, la prière se compose de quelques-uns des psaumes de David (formant à peu près la septième partie du Psautier), et d'un chapitre des saints Evangiles; le tout en arabe. Ensuite on répète quarante et une fois, en arabe ou en copte : « O Seigneur! ayez pitié de moi! »

Il est digne de remarque que les

De peur d'omettre une de ces invo-

estions, on se sert d'un clapplet ayant quarante et un grains, ou bien on compte attentivement sur ses dagag; entin l'acte religious se termine par une courte prière en copte. Ceux qui ne savent pas lier répetent sept dois la prière dominicale à chacune des sept dois la journée; ils y ajoutent aussi quarante et une fois : « O Seigneur! ayez pitié de moil »

Avant de prier, soit en commun, soit en particulier, les coptes se lavent le visage, les mains et souvent les piedsen priant, ils se tournent vers l'est.

En vaquant à leurs affaires ou en se promenant ils répètent souvent leurs prières habituelles, ou du moins l'orai-

son dominicale. Les grandes églises des coptes sont divisées en cinq compartiments. Le heykel ou chœur contient l'autel, et occupe le centre du compartiment qui forme la partie supérieure du vaisseau; il est séparé du reste de l'église par une cloison en bois, au milieu de laquelle se trouve une porte voilée par un rideau. Le second compartiment est destiné aux prêtres qui lisent les oraisons, et aux enfants qui leur servent d'acolytes, ainsi qu'aux principaux membres de la congrégation; cette partie est séparée du reste de l'eglise par un lattis de huit ou neuf pieds de haut, ayant une ou plu-sieurs ouvertures. Les membres inférieurs de la congrégation occupent les deux autres divisions de l'église ; celle qui se trouve près de l'entrée est réservée ordinairement aux femmes, qu'un epais treillage de bois cache entièrement aux regards indiscrets; dans quelques temples pourtant elles occupent une petite galerie fermée par une draperie; dans d'autres leur place est dans les ailes latérales du bâtiment. Dans tous les cas, elles sont toujours complétement isolées des hommes. L'église ne contient aucune statue, mais les murailles sont revêtues de quelques images de saints grossièrement peintes. Les hommes ôtent leurs souliers en entrant dans l'église, mais ils gordent leur turban. Pieds nus sur les nattes qui tapissent partout les dalles , ils se rangent debout, les uns à côté des autres, et s'appuient pendant l'oflice sur une espèce de béquille ayant de quatre à cinq pieds de

longueur: ce support n'est pas inutile, car on ne se sert point de siège, et l'office dure de trois à quatre heures. Dans leurs génullexions, les coptes inclinent la tête jusqu'à terre, comme les musulnans, et le prêtre les bénit alors avec une petite eroix d'argent.

On ne se sert pas de cloches pour appeler les fidèles à l'eglise; l'heure du service divin est annoncée par les sons éclatants de cymbales d'une grande dimension. Les prêtres qui officient dans le heykel sont revêtus de robes magnifigues; ceux qui les assistent seulement portent leur costume de ville. Comme nous l'avons dit, l'office se fait en copte; tout autre langage est interdit dans le heykel; mais ceux des ecclésiastiques qui sont placés dans la seconde division de l'église, la face tournée du côté du chœur, lisent et chantent des paraphrases arabes ou coptes. Leur psalmodie est à peu près la même que celle des musulmans qui récitent le Koran. Les pretres ne doivent pas s'asseoir pendant qu'ils officient : mais comme le service est très-long, ils l'interrompent plusieurs fois pour s'asseoir durant quelques minutes, et dans ces intervalles de repos des cymbales de différents tons remplissent l'églised'un bruit assourdissant,

jusqu'à ce que la cérémonie recommence. Pendant la célébration de l'office, un prêtre sort de temps à autre du heykel, et vient encenser et benir, par l'imposition des mains, chacune des catégories de fidèles. L'usage d'inonder fréquemment l'édifice des flots d'une fumée odorante n'est pas une vaine cérémonie dans ces églises basses, sombres et pleines des miasmes putrides qui a'échappent des tombes. La communion se fait sous les deux espèces; on trempe le pain dans le vin pour les fidèles, les prêtres seuls boivent le vin. Le prêtre officiant communie toujours seul, et cet acte est accompagné d'une foule de cérémonies mystérieuses; en terminant, il lave d'ahord les vases sacrés, puis ses mains, enfin il boit l'eau qui a servi à ces divers lavages; prenant de l'eau bénite à deux mains, il en asperge tous les assistants. et en mouille la barbe de ceux d'entre eux qui s'approchent de lui. Une distribution de pain bénit est alors faite, et le peuple est congédié.

Les coptes observent des jefines longs et sevères. Une semaine avant le grand carême a lieu un jeûne de trois jours, en commémoration de celui de Ninive. Le grand carême dure cinquantecinq jours ; il y en a encore trois autres : un de vingt-huit jours, avant la Nativité; un second qui dure depuis l'Ascension jusqu'au cinq du mois ébed : on l'appelle le jeune des apotres; et un troisième de quinze jours , qui précède l'Assomption (le jeune de la Vierge). Les mercredis et les vendredis sont des jours d'abstinence pendant toute l'année, à l'exception des quinze jours qui précèdent le grand careme.

Le calendrier religieux des coptes compte sept grandes fêtes : la Nativité (id el Milad); le Baptême (id el Ghætas); l'Annonciation (idel Besharah); les Rameaux ou les Palmes (id esh Shaanen): la Résurrection (el id el Kebeer); [ Ascension (id es Sooud); la Pentecote (id el Ansarah). Pour lo première et la cinquième de ces fêtes les offices sont célébrés pendant la nuit qui précède la solennité. A chacune de ces époques on se pare de ses plus beaux habits, et on fait des aumônes. Le jour commémoratif du baptême de Jésus-Christ est consacré à un usage bizarre. Tous les hommes, vieux ou jeunes, se baignent soit dans un réservoir établi à ce dessein près dea églises, et béni par les prêtres, soit dans une rivière quelconque, où l'on verse préalablement un peu d'eau bénite; et pendant que l'un d'eux se baigne, les autres lui disent : « Baigne-toi, comme ton pere et ton grandpère ae sont baignés, et chasse l'islamisme de ton cœur. » Néanmoins, cette allocution n'est rapportée que par les Arabes musulmans.

Artues insulination. (dimunche des Ramenux ) le prêtre récite les prêtres des morts pour toute la congrégation ; et si quelque membre vient à mourir entre cette époque et la fin du Ahamazin (la précide de l'amée où la peste est le plus redoutable), on ne repete point les prêtres sur son corps. Cette triste appréhension d'une grade mortriste appréhension d'une grade mortriste appréhension d'une grade morsur un pueple s'a souvent déemé per la peste. Les coptes tiennent beaucoup à faire le pelerinagée d'érusasleur, mais il ne peut être accompli que par les personnes de la classe aisee. Il se fait pendant la semaine sainte.

Les coptes haïssent beaucoup plus les autres chrétiens que les musulmans eux-mêmes, et on voit parmi eux beaucoup de conversions à l'islamisme.

On évalue à cinq mille le nombre des coptes orthodozes, évat-dire qui sont en communion arec Rome; leurs nœurs, leurs susges, sont à peu près ceux des coptes jacobites; la seue diférence notable qui existe entre eux se troure dans les cérémonies extérieures du culte. Toutréois le elegré copte la comme de la communication de la cette supériorité d'instruction. Ils ont au Caire un évêque et des prêtres du rite latin.

### GRECS SCHISMATIQUES.

On compte en Égypte environ trois mille cinq ents forces solimatiques : il refusent, comme on sait, de reconstre la superimatie du pape comme contre la superimatie du pape comme contre la superimatie de la comme del la comme de  la comme de  la comme de la c

On trouve encore en Egypte une autre secte de schismatiques grees, qui depuis quelques années s'est soumise à un patriarche particulier, résidant en Egypte; ceux-ei ne sont guère plus nombreux que les précèdents.

#### ARMÉNIENS.

Les Arméniens sont environ au nombre de deux mille; ils reconnaissent un petit nombre de fêtes, et rejettent le culte des images.

Le Credo orménien n'admet qu'une seule nature en Jésus-Christ, ou plutôt il ne nie pas la nature lumaine, comme Apollinaire; il ne confond pas les deux natures comme Entychès, et il ne les divise pas absolument comme Nestorius; mais il enseigne que les éléments divins et humains sont unis inséparablement, comme l'âme et le corps sont unis pour former un être vivant.

Les Arméniens font remonter leur culte au temps même de la vie de Jésus-Christ. Ils se sont séparés de l'Église catholique en 525 de l'ère chrétienne, quatre-vingtquatre ans après le concile de Chalcedoine, qui avait rejeté la doctrine d'Eutychès, et quarante-quatre ans après qu'un synode d'évêques eut excommunie cet hérésiarque. La séparation avait été résolueen 520 dans un concile tenu à Tavin. sous le patriarche Nercet II; elle fut quinze ans à s'accomplir. En 551, sous le patriarcat de Moise Ier, les héresiarques adoptérent une ère, d'après laquelle ils comptent encore. Les Armeniens ont cinq patriarches principaux : le premier est celui de Constantinople, qui représente les rayas arméniens répandus dans tout l'empire ottoman; sa nomination doit être confirmée par le sultan.

Cetto secte chrécienne est d'une cutr'émésériént dans l'Observance des pratiques religieuses. Outre le grand active, elle en a multiude l'autres de carcine, elle en a multiude l'autres de modifique de l'autres 
liguration.

Il y a quelques années, le patriarche armémien tents de réformer son Églisarmémien tents de réformer son Églistranspirent de la companyation de la réformer son le pricepte de l'Écriture, si souvent voie 
par les diverses religions issues du 
christianisme : « Ta ne ferar pas de 
leinstainisme : « Ta ne ferar pas de 
leus atos images. « La proscription 
complète des images. « La proscription 
complète des images. « La proscription 
competine de la companyation 
patriarche copte intervint même, « et di 
comprendre au patriarche i conoconsique 
la dangerruse inconvenance de ses idées; 
a réforme en est restée la pour le no-

Quelques Arméniens, mais en petit

nombre, ont adopté le culte catholique; ils possèdent un temple spécial pour la célebration de leurs cérémonies reli-

Des nestoriens et des maronites se trouvent aussi en Egypte, où ils ont des chapelles, des églises, et d'autres établissements religieux. Comme les coptes, les prêtres maronites peuvent

### CATHOLIQUES LATINS.

La population enropéenne fixée en Égypte forme l'Église catholique du rite latin, dont les différents temples sont desservis par les Pères de la terre sainte. religieux de l'ordre de Saint - Francois.

se marier.

Conformément aux ordonnances de François I'r et de Louis XIV, qui s'en déclarèrent les défenseurs, les établissements religieux du catholieisme en Égypte sont restés sous la protection spéciale de la France.

Ces diverses sectes chrétiennes, jalonses les unes des autres, ont souvent offert aux musulmans le spectacle de déplorables conflits, et cela pour les causes les plus légères.

Ainsi, les grecs purs, les arméniens et les coptes s'entr'égorgeaient parce que les premiers faisaient le signe de la croix avec trois doigts: les arméniens, avec deux; et les coptes, avec un

seul.

Aujourd'hui que le vice-roi protège toutes les religions sans distinction, et ne permet pas qu'une d'elles opprime les autres, ces haines intestines n'ont d'autre effet que d'augmenter le mépris que le musulman professe héréditairement pour les hommes qui ne sont point de sa religion.

ÉTABLISSEMENT DE L'ISLAMISME EN ÉGYPTE.

Séduit par laposition politique et les richesses de ce pays, Mohammed avait toujours rêvé la conquête de l'Égypte : mais ce fut seulement sept ans après sa mort que cette conquête fut aecomplie; le troisième successeur du prophète fut appelé à la réaliser. Les Egyptiens , dont la foi religieuse avait été fortement ébraulée par des schismes nombreux, n'opposerent qu'une faible résistance, lorsque le lieutenant d'Omar, Amrou-Benel-Ads, se presenta pour leur imposer des lois et une croyance nouvelle; d'un christianisme sans unité ils passèrent facilement au maliométisme.

#### PÉTES ET RITES RELICIPUX.

Nous ne tracerons point ici l'histoire de Mohammed et des premiers califes: car cette partie a été traitée à fond dans un autre volume de l'Univers Pittoresque. (Voy. l'Arabie par M. Noel Desvergers.)

Les purifications ou ablutions, qui forment une des obligations principales de l'islamisme, sont un usage oriental dont l'origine se perd dans les temps les plus recules. D'ailleurs, on ne doit y voir que des pratiques hygieniques, indispensables à observer dans des climats chauds, et Mohammed les a revêtues d'un caractère sacré pour que personne ne s'en dispensât. Le croyant ne peut se livrer à aucun acte religieux avant de s'être préalablement lavé de toute souillure corporelle. Il y a trois espèces de purification : le ghasi, ou lavage pour les souillures materielles du corps, de l'habit, on du licu où l'on prie; el oudhouou, ou l'ablution, qui consiste à se laver le visage, la barbe, les mains, les bras jusqu'au coude et les pieds jusqu'à la cheville; enfin le ghoust, lotion obligatoire après l'acte vénérien, pendant les pertes périodiques de la femme, les couches, etc

Afin d'offrir en tous lieux aux vrais eroyants une eau pure pour les ablutions, Mohammed a conseillé aux femmes de prier dans leurs maisons; rien n'est plus rare que de voir une femme dans la mosquée, bien que l'entrée lui en soit permise. Le pèlerinage de la Mekke n'est pas non plus obligatoire pour les femmes; mais dans aucun cas il ne leur est accordé de monter seules au sommet du mont Arafat. Si elles ne sout point mariées, elles prennent un époux, afin d'accomplir cette pieuse cérémonie, après laquelle ee mariage éphémère se trouve dissous de droit.

Comme le judaïsme et le christianisme, la religion mahométane met la piété au-dessus des autres vertus, et en fait le complément indispensable d'une vie méritoire et agréable à Dieu.

L'homine pieux doit préserver de

toute souillure ses sept membres, qui sans cette précaution peuvent deveni pour lui les sept portes de l'enfer. Les sept membres sont : les oreilles, les yeux, la langue, les mains, les pieds, le ventre et les parlies sexuelles.

Les oreilles ne doivent entendre aucun instrument de musique. Elles doivent se fermer au mensonge, à la médi-

sance, aux discours obscenes.

Les yeux n'ont pas moins de choses à fuir. Il est défendu à tout crovant de regarder un homme du nombril au genou. Les femmes ne peuvent jamais jeter les yeux sur cette partie du corps, quel que soit le sexe de la personne qu'elles out devant elles. Quant aux hommes, la prescription est la même pour les femmes qu'ils ne peuvent épouser; et pour celles dont ils pourraient faire une épouse la loi est encore plus sévère. Les femmes légitimes et les esclaves sont placées en dehors de ces règles. L'œil ne peut sans péché épier furtivement les actions d'autrui. Il faut aussi se garder de jeter un regard de mepris sur un musulman. Les riches et pieux musulmans établissent sur le bord des routes, dans le voisinage des villes, ou à l'entrée des déserts, des fontaines ou des réservoirs construits avec plus ou moins de luxe. Souvent ces fontaines sont entourées d'édifices pour que les musulmans puissent accomplir à l'ombre leurs devoirs religieux; si, malgré ces fondations pieuses, le musulman manque d'eau, il peut purifier son corps en le frottant de sable, de terre, de poussière ou de toute autre substance pulvérisée et sèche, pourvu que uulle chose impure n'y soit mêlée; cette cérémonie symbolique, fondée sur l'excaple de Mohamnied, s'appelle teyemmoum, et l'origine de son institution s'explique assez par la nature aride et sablonneuse du pays où fut institué l'islamisme.

untal institute rasamsine.

La prière est un précepte de toute
La prière est un précepte
crit au fiébre de la commande prescrit au fiébre d'inquières par jour : un
avant le lever du soleil, une a midi, une
entre midi et le soir, une au coucher du
soleil, et une à l'entrée de la nuit. Les
leures de la prière varient suivant les
saisons : celle de l'aurore, par etemple,
doît se faire au moment où l'on peut
distinguer un fil blanc d'un fil noir.

Ceux qui n ont point accompli leurs dévotions dans la première partie de la journée peuvent effacer leur faute en priant plus que les autres pendant le reste du jour. Les heures de la prière sont toutes annoncées par les muezzins, dont la voix grave et solennelle appelle les fidéles du haut des minarets.

Les prières peuvent être faites en pariculier, dans la maison, ou en pleinair, ou bien en commun dans une mosque, sous la direction d'un iman. L'assemblée suit alors scrupuleusement les mouvements du ponitie, et répond amea à la récitation de chacun des versets qui font partie de la prière. Le versets qui font partie de la prière du voudefui se fait toujours sous la conduite d'un iman.

Pour que la prière soit efficace, la

loi musulmane exige : 1º L'état de propreté; 2º la décence

dans le vêtement, 3° la direction du corps vers le temple de la Mekke, l'éternelle Caaba; et 4° la volonté ou l'intention. Le musulman qui veut être dans la

première de ces conditions doit faire les ablutions suivantes avec de l'eau pure, chaque fois qu'il se dispose à prier: Laver les mains jusqu'au poignet.

(Ter.)

Laver les narines. (Ter.)
Laver les narines. (Ter.)
Laver le visage. (Ter.)

Laver le bras droit jusqu'au coude. (Ter.)

Laver le bras gauche jusqu'au coude. (Ter.)

Ensuité passer la main droite mouilléa sur le front, à la racine des cheveux; introduire les deux doigts index dans les oreilles; passer les pouces derrière les oreilles; passer le dos des mains sur le con. (Une fois.)

Laver le pied droit jusqu'à la cheville. (Ter.)

Laver le pied gauche jusqu'à la cheville. (Ter.)

En finissant les ablutions, on pro-

nonce la profession de foi : J'atteste qu'il n'y a de dieu que Dieu,

l'atteste qu'il n'y a de dieu que Dieu, et que Mohammed est son serviteur et son prophète.

L'ablution faite, le musulman se place

sur la natte qui couvre le sol de sa demeure, ou bien il étend dans le lieu où il se trouve un petit tapis destine à cet usage; ce tapis s'appelle en arabe sedjadeh. A déaut de natte ou de tapis, il ôte un de ses vêtements, l'étale à terre, et commence la prière.

D'abord il se tient debont, dans un recuillement respectueru, la face tournée du côté de la kibblab, petite nicle qui, dans toutes les constructions consacréssau cuite, sert à indiquer la direction du temple de la Mekke, cette niche est ornée d'arabesques et de sentences est ornée d'arabesques et de sentences manuel de la distance de

 Je veux offrir à Dieu deux rikats, qui forment la prière du matin, ou bien quatre rikats, qui forment la prière du soir.

Puis il élère ses deux mains, les doigtsentr'ouverts, en portant les pouces vers la portie inférieure des oreilles; la femme ne doit élever les mains que jusqu'à la lauteur des épaules, afin de ne point se découvir : ainsi placé, le musulman dit:

## Allah-hou akbar!

Dieu est grand!

Ensuite il pose les mains sur le nombril, la droite sur la gauche, les doigts un peu détachés les uns des autres, les yeux fixés sur la place qu'il touchera eu se prosternant, et il récite le souratedi-fatihat, c'est-à-dire le chapitre d'introduction, et un autre chapitre du Koran à son choix.

Les différentes prières se composent de plusieurs rikats; la prière la plus courte, celle du matin, n'a que deux rikats.

Dans les écoles du Caire, avant de retourner à la moison paternelle, les enfants musulmans récitent chaque jour, à l'aar (soir), et le jeudi seulement au dour (mid), une prière appelée khezb. Cette prière u'est pas récitée dans les écoles des mosquées. En voici la traduction:

« Je cherche près de Dieu un refuge « contre Satan le maudit. Au nom de « Dieu le compatissant, le miséricor-

« dieux, le clément.

« O Dieu I protège l'islamisme, répands la parole de vérité, soutiens la « loi, en conservant ton serviteur et « le liis de ton serviteur, le sultan des « deux continents, et le souverain des « deux iners, le sultan, fils de sultan, « Abd-oul-Medjid Khan. O Dieu! pro-« lèxe-le, protège ses armées et toutes

les forces musulmanes.

Seigneur de loutes fact externes.

Seigneur de loutes fact externes.

Polytudistes, tes ententis, les ententis ententis, les ententis ententis ententis, les ententis 
Les docteurs inusulmans, qui sont cartes dans des détails miontieux a l'égard des prières, ont établi in cert and l'égard des prières, ont établi in cert dans l'autre de l'égard de l'égard et que le tapis, et, dans la position du tabréoux, on ae doit jamis mouvoir le piet droit lors même qu'on oposition de tabréoux, one doit jamis mouvoir le piet droit lors même qu'on titon. En faisant les solutations, le repard ne doit pas s'étendre au déa des pealles; enfin, on doit éviter au dei des pealles; enfin, on doit éviter soignem-sement de bâllier pendant la prière, s'insinère d'ans le corre du crovant.

Indépendamment de ces prieres quotidiennes que tont musulman doit faire isolément, soit dans sa demeure, soit dans les lieux où il se trouve accidentellement, soit dans les édifices consacrés au culte, les croyants doivent s'assembler le vendredi pour prier en commun, y assister a une céréinonie bebdomadaire appelée le khotbah : c'est, à proprement parler, une espèce de sermon qui se tient dans les mosquées principales de chaque ville et dans celles qui ont été fondées par les califes. Ce sermon prend régulièrement place après les prières ordinaires de midi; en le prononçant, l'iman loue Dieu, célèbre lamémoire de Mobammed: et du temps des califes, qui réunissaient

à la fois les fonctions de souverain pontie et d'empreur, on y ajoutait des vœux, des prières et des neclamations vœux, des prières et des neclamations pour la fongue d'urer de sa puisances, ainsi que pour le bonileur et la gloire de prince désigne comme devant hériter de Pempire. Cet honneur, qui était un de prince désigne comme devant lériter de l'eurs successeurs présompits jusqu'en l'eurs successeurs présompits jusqu'en l'an 206 de l'hégire (820 de l'ére chrètienne). Queiques ouvrages religieux bont de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'entre de l

A vant l'établissement de l'islamisme. le jeune religieux existait déja chez plusieurs peuples, entre autres chez les juifs et les chrétiens; et si ce n'était point une pratique religieuse pour les anciens habitants de l'Egypte, c'était au moins une mesure hygiénique généralement usitée chez eux. Mohammed dénatura cette institution en la rendant trop sévère. Le jeûne du ramadan, pendant lequel on doit s'abstenir de tout aliment, depuis l'aurore jusqu'au coucher du soleil, sans qu'il soit permis même de famer ou de prendre un verre d'eau, dure un mois lunaire. Une abstinence aussi rigoureuse, maintenue pendant si longtemps, peut affecter la santé des individus obligés à des travaux pénibles.

Comme les musulmans ne font nsage que du calendrier lunaire, il arrive que le ramadan est célébré successivement dans chaeun des mois de l'année pour revenir tous les trente-trois ans à la même époque.

A ee long jedne suceède une fête qui dure trois jours, pendant lesquels les fidèles se dédommagent, selon la mesure de leurs moyens, des privations qu'ils se sont seropuleusement imposes. Cette fête s'appelle d'Petit-Bairann. Le Crand-Bairann on Courban-rann. Le Crand-Bairann on Courban-rann. Le Crand-Bairann on Courban-laire d'ure quatre jours. Le Courban-Bairann a été institué en mémoire du secrifice d'Abraham.

Toutes les religions ont recommandé l'aumône, comme une vertu. L'islamisme en a fait une loi dont il a réglé l'exécution. Tout croyant doit donner, chaque année, aux pauvres musulmans, au moins deux et demi pour cent de sou revenu. Cette espèce de redevance peut se payer en argent, en bétail, en grains, en fruits ou en marchandises. Néanmoins, pour s'y trouver obligé il faut jouir d'une certaine aisance.

sance.

Le pèlerinage de la Mekke et les cérémonies pratiquées autour de la Caaba
étaient des dévotions suivies par les
Arabes bieu des siècles avant Mohammed. Tout musulman, fidèle observateur de la loi du Koran, doit, au moins
une fois dans sa vie, visiter la ville
sainte.

Chaque année, des milliers de pèlerins se réunissent pour accomplir ensemble ce pieux voyage. La caravane part du Caire vers le 27 du mois de chewal, quelques jours après la procession du mahmil. Le mahmil est une caisse en bois qui contient la voile de la Caaba, et quelquefois deux exemplaires du Koran, destinés au temple de la Mekke; cet envoi se fait régulièrement tous les ans. La sainte caravane emporte avec elle, outre le mahmil, le treser envoyé par le suitan à la Mekke et les divers dons faits par les princes, les villes ou particuliers. Les pèlerins se partagent en trois troupes : l'une suit la route du désert ; le voyage par terre dure environ quarante jours : les deux autres troupes s'embarquent à Suez ou à Kosséir. C'est pendant les fêtes du Courbam-Bairam que les pèlerins, venus de tous les points de l'Orient, doivent se trouver rassembles dans la ville qui a vu naître leur prophète,

Autrefois la ville sainte était visitée par de noubrruses, cravanes, venues de tous les points de l'Orient, pour de-poser de jeuses offrander, mais au-jourd'hui la ferveur religieuse s'est ont attiedie, même en Arabie; et, soit indifférence, soit par autre de la craviteu qui maprianet les brigandiges des Wahabytes, les peterrinages, et surrout les Toutefois, les hadijis, et peterrinages, et surrout les Toutefois, les hadijis, (pèterina) sont toujours fort considerés, et ce litre confère une sort de saintele.

Le musulman qui déserte la loi de Mohammed est condamné à mort; on donne ordinairement trois jours de sursis à l'apostat pour réfléchir et abjurer son idolátrie. Et si à l'expiration de ce temps de miséricorde il ne vient pas à résipiscence, on l'envoie devant Dieu implorer un pardon refusé par les hommes : Allah peut être clément, mais le fanatisme est inexorable.

Tout individu qui abandonne un autre culte pour enibrasser l'islamisme devient le fils spirituel ou adoptif du prophète; ce qui lui donne le droit de porter le turban vert et des vêtements de la même couleur, privilége exclusivement réservé aux descendants de Mohammed: mais cette noblesse est purement personnelle, et ne se transmet pas aux enfants du converti.

Les renégats, dont la profession de foi a été déterminée par quelque calcul d'intérêt, n'obtiennent aucune considération; et même ils sont le plus souvent en butte à toute espèce de dédains et d'injures de la part de leurs nouveaux

coreligionnaires.

Quant aux Orientaux ou aux Européens dont la conversion a lieu dans des circonstances favorables, dont la détermination, pure de tout soupçon de bassesse et d'intrigue, a eu manifestement pour cause unique une conviction sincère, lorsque leur vie est du reste probe et noble, que leurs mœurs sont irreprochables et qu'ils se conforment strictement aux prescriptions du Koran, ils sont traités, en toutes occasions, avec les plus grands égards : leur qualité les investit d'une sorte de sainteté, qui leur attire le respect et la vénération générale

Selon quelques auteurs, les juifs qui veulent entrer dans le sein de la religion musulmane sont obligés de se faire d'abord haptiser comme chrétiens. Cette assertion est inexacte : pour apostasier ils ne sont soumis à aucune formalité spéciale, et peuvent passer sans profession intermédiaire du judaïsme à l'islamisme.

#### SECTES MUSULMANES.

L'islamisme a vu s'élever beaucoup de sectes dans son sein; cependant les docteurs musulmans affirment que leur nombre n'a jamais atteint soixantetreize.

Les deux principales, celles qui par-

tagent encore les musulmans de nos jours, sont celles des sonnites ou orthodoxes, et des schyyles ou hérétiques, Cette séparation remonte à peu detemps après la mort du prophète.

Les sounites reconnaissent l'infaillibilité d'Aboubekr, d'Omar et d'Osman; ils admettent toutes les explications théologiques, toutes les décisions légales de ces différents chefs. Pour eux, la sonna, vaste compilation de traditions qui sert de complément au Koran, a la même autorité que la loi orale chez les Juis; de la leur nom de sonnites.

Les schuyles, au contraire, prétendent que le véritable successeur de Mohammed est Aly, sou gendre et son fils adoptif, désigné par lui comme héritier de l'empire. Toutes les explications du Koran, données par d'autres. sont autant d'hérèsies pour eux. Ils nient la prédestination absolue, et ne veulent point admettre l'incréation du Koran. Les schyytes révèrent Hussein et Aly comme des saints, et même quelques-unes des divisions de cette secte importante, les nossairis et les mitoualis, qui habitent une partie des hauteurs du Liban, sont persuadés qu'Aly a été revêtu d'un caractère divin, et lui rendent une sorte de culte.

Les sonnites eux-mêmes se sont subdivisés en quatre catégories : Les hanbalites, les schafeites, les malékites et les hanéfites, ainsi appelés du nom de leurs fondateurs Hanbal, Schafei, Malek et Habou-Hanifa; mais comme ces sectaires ne différent entre eux que sur des questions peu importantes, ils sont regardés comme également orthodoxes.

Les musulmans orthodoxes occupent l'empire ottoman, plusieurs parties de l'Afrique, les fles de la mer des Indes et de l'Égypte. C'est la doctrine de Schafei qui domine dans cette dernière contrée. En Perse et dans la Tartarie on

trouve beaucoup de schyytes.

Les habitants du desert, Arabes nomades ou Bédouins, forment une autre catégorie de musulmans ; on ne les regarde point comme dissidents, quoiqu'ils s'exemptent de toutes les pratiques minutieuses et s'inquietent peu des subtilités dont les docteurs ont enveloppé les dogmes de l'islamisme. Pour justifier leurs infractions perpétuelles aux prescriptions religieuses, ils disent : « Nous ne récitons pas les prières,

parce que nous n'avons pas d'eau pour
 faire les ablutions; nous ne faisons
 pas l'aumône, parce que nous sommes pauvres; nous n'observons pas

le ramadan, parce que nous jednons
 toute l'année; et nous n'allons point
 à la Mekke, parce que le temple de
 Dieu est partout. » Et les musulmans

acceptent tacitement ces excuses, au moins fort spécieuses.

Au milieu des populations chrétiennes et musuimanes, il esites une autre secte dont on ignore la vérilable origine : con les yédids, qui habitent les moits-sectaires, dont quelques dogmes présente de l'analogie avec ceux du christianisme, reconnaissent un bon et un avavaig genie, reconsistent un bon et un avavaig genie, inais, persuades que les qu'un plur il doit reutre en grées en pries, ils redoutent sa vengeance, et c'est à lui surtout que s'accessent leurs prières et leurs homma-dressent leurs prières et leurs homma-

"Or fut au commencement du dirichuitem seited de Free chreitement du dounzieme de Pheirire qu'Abel-t-Whale du dounzieme de Pheirire qu'Abel-t-Whale voiled dans les mêmes lieux où Mohammed avait établi sa religion. Il voulait ramener l'Islanisme a sa purete primitive, et le purger de toutes les superaitives, et le purger de toutes les superaitives, et le purger de toutes les superaitives, et l'apprendie de l'abel 
Voici quels sont les principaux dogmes des wohabis : Prier cinq fois le jour ; jeuner le mois

de ramadan.

Ne point faire usage de boissons spi-

ritueuses.

Ne point tolèrer les prostituées.

Proluber les jeux de hasard et la

Donner en aumônes la centième partie de son bien.

Punir sévèrement les pédérastes et les faux témoins.

Empêcher l'usure.

Faire an moins une fois le pèlerinage de la Mekke.

Ne point fumer de tabae et de toumbak, cet usage étant une chose futile et de pure vanité.

Ne point permettre que les hommes se vêtissent d'étoffes de soie : l'or et la parure n'appartiennent qu'aux femmes, dont ils relevent la beauté.

Ne point élever de dômes et de mausolées. Abattre ceux qui existent; cette

pompe favorisant l'idolâtrie. Cette secte, dont la doctrine semble si sage, coûta des flots de sang à l'empire ottoman. Le fanatisme le plus féroce animait les wahabys; ils attaquaient, ils égorgeaient sans pitié les musulmans qui refusaient d'admettre leur réforme, et brisaient les chapelles sépulcrales élevées en l'honneur des cheiks et des imans réputés saints parmi les croyants. Leur nombre étant devenu considérable, ils s'emparèrent d'une partie de la Mésopotamie, prirent Médine, la Mekke et Djedda, pillant et ranconnant les caravanes qui apportaient à la ville sainte les dons précieux des pieux musulmans, lenr puissance s'accrut si rapidement, qu'ils menacèrent un instant de changer la face du monde oriental.

Ce fit alors que le pacha d'Égypte, Méhémet-Aly, fut chargé par la Sublime-Porte de leur faire une guerre d'externination. La lutte fut longue et opinidire; mais les troupes égyptiennes, mieur disciplinées et pourvues d'artilletie, devaient inévitablement triompher. Les walmbys, vaineus, furent refoulés dans leurs déserts, et le 17 décembr 1818 Abd-Allah-En-Sououd, leur dernier chef, fut décapité à Constantinople, sur la place de Sainte-Sophie.

Dès les premiers temps de l'islamime, plusieurs des nouveaux convertà as evouerent à une sie austre, solitaire et consemplaire. Ces religeux formé finquierz, plus tord, lorsqu'ils se furent constitutés en communanté, ou leur donna le nom de dereis ou d'erricket. Aujourd'hui on en compte dans l'empire ottoman tennel-deux d'erres principer tottoma trench-deux d'erres principerations. Provincia de l'estate de l'es

que les fidèles enrichissent de leurs bienfaits; les mieux dotés aident les autres. Dépravés par le fanatisme, et quelquefoie excités par l'ambition et le désir

Dépravés par le fanatisme, et queluefois excités par l'ambition et le désir de se faire une grande réputation de sainteté, quelques-uns se livrent à des actes étranges, bizarres, puérils, incompréhensibles; les uns, tenant entre leurs dents un fer rouge ou un charbon ardent, tournent sur leurs talons avec une effravante rapidité. Les autres s'agitent dans d'horribles convulsions, ou s'enfoncent dans les oreilles ou dans d'autres parties du corps des instruments acérés, jusqu'à ce qu'ils succombent sous la fatigue et la douleur.... D'autres pratiqueut des jeunes interminables, pendant lesquels ils restent debout en prières sans remuer aueun de leurs inembres.

Les derviches aiment à suivre les expéditions militaires; ils animent le soldat par des invocations et des allocutions , fanatiques; quelquefois même ils s'elancent dans la mélee, et contribuent de leur valeur personnelle à défense de l'étendard de Molammer.

Ces moines sont en grande vénération aupres des nuclimans, et beaucoup d'entre eux profitent de l'autorité attribuée deux caractère pour exploiter la crédulité de gens ignorants et superstitieux, soit en interprétant les songes, soit en vendant des renèdes et des talismans; beaucoup aussi ont des mœurs dissolues, et couvrent du manteau de la saintelé les plus honteuses debaucles.

Le supérieur général de tous les ordres de derviches établis en Egypte est un descendant en ligne directe du premier calife Abou-Bekr; cet entinent personnage, regardé comme le représentant de son illustre aneêtre, porte le titre de Esh-Cheik-el-Bekri. Omar, le second des califes, a aussi son représentant parmi les cheiks des derviches: e'est le chef des Enaniyeh ou Owlad-Enan. Osman, n'ayant point eu de postérité, n'a pas de représentant. Aly est représenté par le cheik-es-sadat, ou cheik des senyids ou chérifs, titre moins important que celui de mackib des chérifs, qui est aussi l'apanage du successeur d'Abou-Bekr. Chacun de ces trois cheiks est appelé le possesseur du sedjadch du prince son aïeul, de même qu'on appelle le cheik d'un ordre le possesseur du sedjadch du fondateur de l'ordre (Sahheb sedjadch). Le sedjadch est le trône de la grandeur spirituelle. Il y a quatre grands ordres de dervi-

ches en Egypte.

Les rifadiyeh ont des bannières et des turbans noirs; quelquefois les turbans sont en étoffe de laine bleu foncé, ou en mousseline d'un vert très-sombre. Les traditions populaires attribuent à ces derviches une foule d'actions merveilleuses, qui leur ont, conquis une grande célébrité; ils se subdivisent en plusieurs ordres : les ilwaniyeh jouissent du privilège de s'enfoncer des pointes de fer dans les yeux ou dans toute autre partie du corps sans éprouver aucune douleur; ils se passent des épèes au travers du corps, et criblent leurs joues d'aiguilles sans qu'on puisse voir ensuite aucune trace de blessures. Ils portent aussi de grosses pierres sur leur poitrine, et accomplissent encore beaucoup d'autres miracles. Les saudiyeh, autre subdivision des ri-Jadyeh, ont pour insignes des bannières vertes et des turbans verts ou bleu sombre, comme la presque totalité de l'ordre auquel ils se rattachent. Ceux-ci ont le don de manier les serpents venimeux sans danger, et quelques-uns même s'en nourrissent. Le cheik des saadiyeh a la prérogative d'être l'acteur principal dans une cérémonie fort étrange, qu'on appelle le doleh, et qui se pratique dans les grandes occasions, comine à la fête de la naissance du prophète. Il monte à cheval, et galope sur le corps de ses derviches, et même sur eelui d'autres personnes qui vicnnent, par piete, se jeter sous les pieds du cheval, et qui n'en reçoivent jamais aucun dommage.

Le second ordre est celui des ckadirigeh; leurs bannières et leurs turbans sont blancs. La plupart de ces dervièhes sont péchieurs, et dans leurs processions religieuses ils portent, sur de longues perches, des filets verts, rouges, jaunes, hlancs, etc.

Le troisième ordre, celui des alihmediyeh, est très nombreux et fort respecté; les bannières et les turbans de ses membres sont rouges. Il se sub-

divise en beipoumiyeh, shaaraweyeh, shinawiyeh, etc., etc. Ces derniers ont coutume de faire jouer à un âne un singulier rôle dans les cérémonies de la fête de leur patron : l'âne entre seul dans la mosquée, et s'en va droit à la tombe du saint, où ils'arrête; alors la foule se presse autour de lui, et chacun lui enlève un eu de poil qui acquiert la vertu d'un talisman; la pauvre bête reste immobile et se laisse épiler jusqu'à ce que sa peau soit devenue nue comme la paume de la main. Une autre subdivision des ahhmediyek se compose de jeunes hommes qu'on nomme owlad-noohk; ils portent de grands chapeaux, turtours, surmontés d'une touffe de morceaux de drap de diverses couleurs, des épées de bois, et une masse de chapelets; ils tiennent à la main un fouet fait d'une épaisse tresse

de cordes et qu'on appelle firckilled. Enfin, le quatrième ordre, les basahimeh ou bourhamiyeh, porte des bannières et des turbans verts. Il y a encore beaucoup d'autres classes de derviches; mais elles rentrent presque toutes dans l'une ou l'autre des catégories de ces quatre ordres.

Il est impossible de faire connaître toutes les regles et les pratiques de ces diverses communautés, d'autant plus que beaucoup de leurs statuts, comme eux des froncs-maçons, ne sont pas révélés à tous les initiés. La réception d'un derviche se fait à peu près de la manière

suivante dans tous les ordres :

Le candidat ou moored s'assied à terre en face du cheik, assis également sur le sol; ils entrelacent leurs mains droites, qui sont recouvertes par la manche de la robe du cheik, et le moored récite les formules de l'admission ratitiée par le supérieur. Voici quelles sont ces formules : . Je demande pardon à Dieu le Grand (trois fois), le seul Dieu, le Dieu vivant, éternel; je reviens a lui plein de repentir, et lui demande sa grâce, son pardon, et l'exemp-tion des peines de l'enfer. » Le cheik dit alors : « Viens - tu à Dieu plein de repentir? . Le moored repond : . Je reviens à Dieu plein de repentir ; je me jette dans le sein de Dieu, j'éprouve un violent chagrin de mes fautes passees, et je suis résolu à n'y plus retomber. » Il dit ensuite, après ic cheik : « Je

Les exercices religieux des derviches consistent principalement dans la récitation des zikrs. Assis ou debout, ils se placent les uus auprès des autres de facon à former un cercle ou un ovale, ou bien sur deux files disposées face à face, et chantent ou crient : La ilaha illallah! ou toute autre invocation, jusqu'à ce que lenrs forces soient épuisées; ils accompagnent leur chant ou leur eri de mouvements de la tête, du corps, ou des membres. L'habitude de ces exercices fatigants leur permet de les continuer pendant un temps beaucoup plus long qu'on ne pourrait se l'imaginer; souvent leur chant est soutenu nar des musiciens qui jouent d'une sorte de flûte nommée nay, ou d'une espèce de musette appelée arghool, et par des dévots qui entonnent des hymnes religieux. Quelques derviches jouent eux-mêmes d'un petit tainbour (baz) ou du tambourin; enfin quelques-uns dansent en vociférant leurs

Parmi les rites des derviches, il y en a qui sont d'un usage commun à tous les ordres, et d'autres qui sont particuliers à une classe de ces religieux. Au nombre des rites spéciaux on doit citer ceux des khahvetis et ceux des shazilis, qui diffèrent entre eux par la fixation du moment de la prière du matin-La prière des khalwetis se dit avant l'aurore et s'appelle wird-sahar ; celle des shazilis se fait après le point du jour et s'appelle hhezb-esh-shazili ; en outre, les khalwetis pratiquent des réclusions temporaires, d'où est venu leur nom (khatweh, cellule); il arrive souvent qu'un khalweti se confine solitairement dans une cellule, et y reste pendant quarante jours et quarante nuits, jeunant depuis le lever jusqu'au coucher du soleil durant tout ce temps. Quelquefois un certain nombre de ces derviches vient se renfermer dans les cellules de la mosquée du cheik Eddimurdashi, et y reste trois jours et trois nuits à l'occasion de la fête de ce saint: pendant ce temps ils mangent seulement un peu de riz le soir et boivent une coupe de sorbet; ils passent leur temps à répéter des prières inconnues aux profanes, et ne quittent leurs cellules que pour se réunir aux fideles aux heures des eing prières quotidiennes. Si quelqu'un prend la liberté de leur parler, ils se bornent à répondre : « Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. »

Presque tous les derviches de l'Égypte sont négociants, artisans on agriculteurs, et assistent seulement aux cérémonies de leurs ordres respectifs; néanmoins, il y en a qui n'ont d'autre fonction que d'accomplir des zikrs dans les fêtes religieuses, ou de chauter dans les processions funébres : ceux-là sont appeles foockura, ou fackirs, nom donné aux pauvres en général, et spécialement aux pauvres religieux. Quelques-uns vivent en vendant de l'eau aux paysans, et à ceux qui viennent pour assister aux solennités du culte. Outre les derviches qui font métier de charmer les serpents, il y en a d'antres qui mènent une vie errante, ct voyagent en Egypte pour exploiter une superstition ridicule dont nous allons citer un exemple. Un saint fort honoré, appelé Si-Daoud-el-Azab, qui vivait à Tefahineh, village de la Basse-Egypte, avait un veau, qui le suivait partout, lui portait son eau, etc. Depuis la mort de ce religieux, les derviches de son ordre achétent des veaux dans le village de Tefahinch, et leur apprennent à monter des escaliers, à se coucher au commandement. Quant il est dressé, ils parcourent le pays avec leur élève, et vivent des aumones que l'animal sacré leur procure auprès des musulmans superstitieux. Ce veau, qu'on nomme egl-el-Asab (le veau d'el Azab), est ordinairement garni de deux grosses sonnettes, dont l'une est suspendue à son cou par un collier, l'autre attachée à son corps par une ceinture. L'egl-el-Azab doit attirer la

bénédiction de Si-Daoud-el-Azab sur les maisons où il est appelé.

Il y a aussi en Egypte une grande quantité de derviches errants, qui sont Perses ou Turcs; ils sont beaucoup plus importuns que les Égyptiens qui mènent la même vie. Pendant la prière du veudredi, on voit de ces religieux entrer dans la mosquée de Hhasaneyn, la plus fréquentée par les musulmans étrangers; et quand l'iman récite le premier khootbeh, ils passent entre les rangs des fidèles, et leur mettent sous les yeux une petite bande de papier sur laquelle se trouve quelque sentence du Koran; par exemple: « Celui qui fait l'aumône sera pourvu. . D'autres inscrivent sur leur supplique cette phrase, plus explicite : « Le pauvre derviebe demande une aumône; » ou toute autre formule analogue. A l'aide de cette pratique ils ramassent souvent dans la mosquée une somme assez considérable. Les derviches perses demandent l'aumône en présentant une espèce de tasse de métal, ou une sebille de bois ou une noix de coco; ils mettent aussi leur nourriture dans ce vase, auprès duquel figure généralement une cuiller de bois. Ils sont vêtus de costumes variés; mais on les distingue surtout des Egyptiens par la coiffure, qui est le plus souvent un chapeau de feutre en forme de pain de sucre; le reste de leur habillement se compose d'une veste avec de larges pantalons, ou bien d'une sorte de tunique attachée par une ceinture et recouverte d'une longue robe ou d'un manteau d'étoffe grossiere. Les Tures sont encore plus hardis que leurs confrères : ils s'insinuent partout, et, grace à leur saint caractère, le succès couronne presque toujours leurs demandes.

## CHAPITRE IV.

#### ARMÉE DE TERRE. - MARINE.

INTRODUCTION DE LA TACTIQUE EUROPÉENNE.

— INPANTERIE. — CAVALERIE. — ANILILERIE. — ARSENAUX. — ÉCOLES. — ÉTARLIASENENTS MILITARIES. — COMPUNES TAINNILIAM. — ARNENENT. — SOLDE ET TAIN— ADMINISTRATION DE L'ARMÉS. — MODO
DE RECRUTEMENT. — ÉTAT MORAL DU

NILIAM. — TALERUL DES FORCES DE L'ARMÉS.

9me Livraison. (ÉGYPTE MODERNE.)

RÉCULIÈRE, DES TROUPES IRRÉCULIÈRES ET DE LA CARDE NATIONALE. — MASINE. — ARSENAL DE LA MARINE. — ÉCOLE KA-VALE. — TABLEAU DE LA MARINE.

A sa première campagne Méhémet-Ali fut mis en présence de troupes organisées d'après un système dont les Orientaux n'avaient aucune idée. A la vue de ces beaux régiments, dociles comme un seul homme, agissant avec un ensemble qui décuplait leur force, son esprit, naturellement observateur, fut saisi d'une admiration profonde, et ce sentiment s'enracina de jour en jour par l'expérience fâcheuse qu'il fit des désordres et de l'impuissance d'une horde indisciplinée. Il comprit bientôt que le seul moyen de repousser les attaques de ses ennemis, et d'établir un ordre durable, était la création d'une armée régulière.

Avant l'Eublissement de l'autorité de Méhémet-Ali, l'Exple avait été enproie à l'anarchie. Une milée turque et albannise faissi peser sur les habitants bennise faissi peser sur les habitants les violences de cette soldisseque sans les violences de cette soldisseque sans les violences de cette soldisseque sans rerolter de nouveau, avez eussi peu de succès. D'ailleurs, la puissance milerrolter de nouveau, avez eussi peu de succès. D'ailleurs, la puissance milcordes. Des rivilles, des intrijues, des luttes, des guerres intestines, absorbaient plus grande part de l'activité des chefs, et ne laissaient eutre les mains du converrement qu'un effectif trèb-racouverrement qu'un effectif trèb-ra-

Abandonné à ses propres ressources, le pacha n'aurait pu accomplir les grands projets qu'il avait concus. Il lui fallait avoir recours à la science des Européens; il appela auprès de lui des officiers français et italiens, qui enseignerent à ses sujets la discipline militaire, le maniement des armes, les manœuvres et les évolutions. On dut ensuite pourvoir à la formation d'un corps d'officiers, fonder des écoles où les jeunes gens pussent puiser toutes les connaissances théoriques nécessaires. A mesure que l'armée régulière grossissait, on fut obligé de construire des casernes; et successivement la nécessité fit créer des manufactures d'ar-

mes, et des fabriques pour subvenir à l'abillement et à l'équipement des troupes. C'est ainsi que des travaux considerables furent exécutés en peu de vent avec plus d'ardeur que d'intelligence. L'impatience du pacha lui fit quelquefois tenter des entreprises chimériques, impossibles; maint projet sans consistance reçuit un commendie de suffissement.

Ainsi, en 1830, le poche ordonna la construction de ringt einig subjettières; elles deraient être deirete dans le Said, sur les mondicules formés par les ruines des villes anciennes. Pour bâtir ces des la construction de la companya de la construction de la co

Cest ainsi qu'en 1840 Méhémet-Ali, précocqué des préparatis d'une défense déseapérée, envoya aux mondirs, estre me conseignement de la modifie, estre de la modifie de la modifie de la modifie de la producer le élarrhon nécessaire à la fabrication de la poudre. Le firman fluis impérieusement le nombre de saules qu'el les sujet du pucha province d'Eanée était taxes à 50,000 arbres, et l'arrondissement de Tibebe à 7,000; ey 1,001 le Moudiris à cette époque complait troissaisés seulment, de conqui de France à Luxori pricis du conqui de France à Luxori pricis de la conqui de France à Luxori production de la conqui de france de la conqui de France à Luxori production de la conqui de France à Luxori p

Sans aucun doute la nécessité d'organiser rapidement une armée fit entreprendre simultanément de grands travaux, et donna subitement à l'Egypte une apparence d'activité de l'industrie; la face du pays fut changée en queiques années: mais que de pertes de temps et d'argent on se serait épargnées avec ouelques études préalables!

Comme nous l'avons dit, ce furent des officiers européens, surtout des Français et des Italiens, qui firent l'éducation de la nouvelle miliee (Nizon-Djeddyd), et qui formèrent les divers établissements nécessaires à la nouvelle organisation militaire. On ne lira pas sans intérêt, sans donte, quelques détails sur les principaux de ces officiers, et sur les difficultés qu'ils rencontrerent en Egypte. Parmi ceux qui ont rendu au vice-roi les services les plus signalés, on doit en première ligne nommer M. Sève (et non Selves), ancien aide de camp des maréchaux Ney et Grouchy, plus connu aujourd'hui sous le nom de Soliman-Pacha. Né à Lyon en 1787, entré à douze ans dans l'artillerie de marine, il guitta ce corps en 1807, et s'enrôla dans le 2º régiment de hussards; il fut nomme sous-lieutenant en 1813, et passa lieutenant, puis capitaine en 1814. N'ayant pas été confirmé dans ce grade de canitaine par la restauration, il donna sa démission, et vint en 1816 chercher fortune en Égypte, où ses talents incontestables, mis en lumière et secondés par les circonstances, l'ont élevé au poste qu'il occupe. Après la conquête de la Svrie, il fut nommé pacha et général de division (mai 1834); ses appointements furent portes à 35 bourses par mois (4.375 francs), Méhémet-Ali, n'osant ouvertement élever un renégat à cette dignité, sit savoir au conseil de la guerre qu'il voulait nommer pacha celui de ses généraux qui lui avait rendu les plus grands services. Soliman réunit toutes les voix du divan, qui ne s'était pas mépris sur le candidat tacitement présenté par Mchémet-Ali.

Apres la tentative de t815, mentionnée dans le 1" chapitre, et la révolte qu'elle causa, et qui fut une des peripéties les plus redoutables de la vie de Méhémet-Ali, ce prince n'osa donner suite à ses projets de réforme qu'avec les plus grandes précautions. En 1816 il choisit cinq cents bonnmes d'elite parmi ses mameluks, et confia à M. Sève le soin de les former au maniement des armes et à la discipline européenne. Une carerne spacieuse, construite avec les materiaux des temples d'Elephantine, s'éleva rapidement à Assouan, près de la première cataracte, et reçut le faible détachement sur lequel reposaient de si grandes espérances.

M. Sève avait bien compris l'importance extrême du rôle qu'il avait à remplir; s'il réussissait, les préjuges du pays étaient détruits en grande partie, l'opposition contre les changements

aux coutumes invétérées était vaincue sans retour, et l'armée nouvelle avait un noyau; s'il échouait, le dessein de Mehémet-Ali était compromis pour longtemps, et son pouvoir même pouvoit s'en ressentir. Mais, quoique l'habile officier eut bien prévu les difficultés de tontes sortes, et qu'il se fât armé de fermeté et de patience, il était loin de prévoir quelles haines son entreprise allait soulever parmi ses élèves. Il lui fallait initier aux connaissances militaires une race ignorante, paresseuse, et pleine de vanité. Il vit bientôt que pour dompter la mollesse. l'apathie, les répugnances opiniatres de ses soldats, il fallait être sans cesse sur le qui-vive, et déployer autant de bravoure et de vigueur que de perséverance et d'adresse. C'était pour ces jeunes musulmans, avides de jeux et de plaisirs, un véritable supplice de garder pendant les manœuvres un sileuce absolu, d'obeir à une règle inflexible; il leur semblait surtout odieux d'être soumis aux ordres d'un infidèle, d'un chien de chrétien. Aussi employèrentils tous les moyens pour dégoûter leur chef; ils allèrent même jusqu'à tramer des complots contre sa vie. Un jour, pendant l'exercice à feu, Sève entendit une balle siffler à son oreille : « Vous êtes des maladroits | « leur cria-t-il ; visez mieux. » Et de nouveau il commanda le feu. Ce trait de courage et de sangfroid imposa aux mécontents; et comme il eut le tact, ou la générosité, de ne pas faire rechercher les coupables, on lui sut gre de sa clémence; et il ne fut plus question ni de révoltes ni de complots. Il ne négligeait rien d'ailleurs pour se concilier l'affection de ses subordonnés; il partageait leurs jeux et leurs exercices, et y excella blentôt luimême. Enfin, son dévouement intelligent fut récompensé; il vit une salutaire émulation s'éveiller dans l'école; et au bout de trois ans il put annoncer au pacha que l'instruction du bataillon modèle était terminée. Dans le courant de cette période de temps on avait successivement envoyé à Assouan d'autres détachements de mamelucks, donnés par les hauts fonctionnaires et les courtisans du pacha. Ce n'était donc plus cinq cents, mais mille jeunes gens instruits

qui sortaient de l'école pour former les premiers cadres des régiments de la nouvelle armée. Quant aux soldats, il eût été téméraire de les prendre parmi les Turcs et les Albanais; et. d'autre part, les indigènes n'offrant aucune garantie de bonne volonté et d'intelligence, on préféra faire venir du Kordofan et du Sennaar trente mille nègres, qui complétèrent l'effectif des six premiers régiments. Ces malheureux. changés de climat et de rézime, peu propres aux fatigues de la guerre, et fort maltraités à cause de leur inaptitude, furent attaqués par toutes sortes de maux, et périrent en masse. Il essaya alors de recruter l'armée parmi les Arabes; tentative hardie, devant laquelle le pacha reculait le plus possible, et qui ne réussit qu'à force d'energie, de ténacité, et même de rigueurs, au milieu des perpétuelles rébellions d'une nation

profondement irritee. Pour achever ce qui concerne l'infanterie, il nous reste à parler de deux antres personnages, dont les soins concoururent a perfectionner l'œuvre si bien fondée par M. Sève. L'un est le lieutenant général Boyer, qui, sur la demande du pacha, quitta Paris, et débarqua en Égypte à la lin de 1824. Il alla aussitôt rejoindre le Nizam, campé pour le moment à Kanka. Les officiers qu'il avait suus ses ordres étaient le colonel Gaudin, M. A Tarlé, chef d'état-major, et deux aides de camp. A peine était-il installé dans ses fonctions, que les intrigues s'agitaient autour du lieutenant général. Celui-ci, fatigué par les manœuvres ténebreuses dont on l'enveloppait, envoya sa démission au pacha, en lui détaillant les motifs de cette détermination. On tenta vainement de le retenir : en août 1826 il était de retour en France. Le peu de temps que le général passa au milieu de l'armée égyptienne fut marqué par de véritables progrès dans la disci-pline et dans l'administration. Les troupes étaient alors aussi instruites qu'aujourd'hui, mieux tenues, et payées avec plus de régularité.

Après le départ de M. Boyer, le colonel Gaudin devint instructeur en chef de l'armée. Le temps qui ne se passait pas en inspections puériles était employé à extraire de divers ouvrages des leçons de tactique élémentaire pour les instructeurs inférieurs. Matheureusement M. Gaudin ne sut-ni se faire aimer des soldats, ni se faire respecter des officiers subalternes; et il dut bientôt quitter l'Égypte.

"Il y avail fongtemps que l'infanterie avair reçu as nouvelle forme, forme songea à établir sussi un corps de cavavel recepture. Le pacha n'avait pas pensé qu'il y ett avantage à appliquer à lactique européeme au mouvements qui accomplit la réforme de cette partie de l'armée. A son retour de l'expédition de Morée, où la supériorité des manouvres europeemes bui avait de révélée, il s'occupa activement d'introduire ments analouses à ceux de l'infanterie.

Aidé par les conseils expérimentes de M-Paulin de Tortel, ils emit à l'euvre sur-lecihamp. On fit venir des instrucsur-lecihamp. On fit venir des instrucseurs, de d'azons, de cuirassiers, etc., furent prompiement organisés. Méhaeta-Ail suivint d'abord aux depentes de la montaire en estigent que four les cheaux. Mais, au bout de quéque temps, cette ressource étant épuises, cel cheaux furent pris portou toil on leurs rangs, péle-mête, des cheaux grees, dougolable, seriens, égyptiens.

Après la fameuse épizootie de 1842 et 1843, les chevaux vinnent à manquer en Égypte pour les travaux de la terre, et on fut obligé de prendre ceux de la cavalerie; plusieurs régiments se trouvèrent ainsi démontés; et depuis ce moment ils sont restés à pied, tout en conservant leur uniforme et leurs armes soéciales.

L'année avait été élevée par des instructeurs étrangers. Nélbenér-tal' voulut qu'elle se perpétudt par l'action de ses propres membres; et il fonds des écoles spéciales pour l'infanteric et pour la cavalerie. Les prenière est à Damiette; elle reçoit quatre cents élèves. On yenseigne l'arabe, le ture, le persan, la comptabilité militaire, l'exercice et la tactique. En sortant de cette école les jeunes gens entrent dons les corps en qualité d'officiers ou de sous-officiers.

Un réfugié piémontais, M. Bolognino, dirige l'établissement.

L'école de cavalerie a été formée en 1830; elle occupe l'ancien palais de Mourad-Bey, à Giseh, près des Pyramides. Trois cent soixante jeunes gens y apprennent l'exercice à pied et les manœuvres de la cavalerie, l'eserime, le dessin, et la comptabilité. Elle est dirigée par un officier français, M. Varin, chef d'escadron, ancien aide de camp du maréchal de Gouvion-Saint-Cyr. La précision des manœuvres , la régularité du service intérieur, et l'extrême propreté de ce petit escadron excitent l'admiration de tous ceux qui visitent l'établissement. Les élèves de M. Varin ont été les premiers à porter le pantalon à sous-pieds et les bottes de la cavalerie européenne.

L'artillerie éveilla également la sollicitude de Méhémet-Ali. Un ancien officier de la jeune garde, M. Gonthard du Veneur, fut nommé instructeur. Cet homme distingué inventa un système d'artillerie applicable à l'Egypte, où le sol sablonneux gêne les évolutions de l'artillerie ordinaire; mais les intrigues de ses compatriotes empêchèrent M. du Veneur de faire adopter cet utile projet. Il mourut abreuve de dégoût et

de chagrins.

Une école d'artillerie a été établie à Torrali; on y reçoit de trois à quatre cents jeunes gens. En 1825, un eolonel d'artillerie, M. Rey, arriva d'Europe avec des modèles de tous les calibres et de tous les genres de bouches à feu, quatre pièces de campagne, quatre caissons et une forge. C'était un cadeau du roi de France à Méhémet-Ali. Le colonel, à la prière du pacha, visita l'arsenal égyptien, et fit sur cet établissement un rapport dans lequel II exposait dans le plus grand détail les abus et les désordres à réprimer, et les améliorations à introduire. A cette époque, l'arsenal n'avait plus d'ouvriers européens; le directeur, homme ignorant et présomptueux, comme le sont en général les Tures, les avait tous congédiés avant qu'ils eussent formé des élèves en état d'exécuter des travaux de précision. M. Rev visita ensuite la manufacture d'armes. C'était l'œuvre d'un Français, M. Guillemain, ancien contrôleur de la

fabrique d'armes de Versailles, homme instruit et plein d'intelligence. Malheureusement il n'était pas resté assez longtemps à la tête de sa création. La manufacture, presque abandonnée à elle-même, allait de mal en pis, lorsque la direction éclairée du colonel Rey vint la relever. Depuis ce moment les deux établissements ont prospéré, et il en est sorti un bon matériel de guerre fait sur les modèles français.

L'école d'état-major fut fondée en 1824 par M. J. Planat; dirigée d'abord par des professeurs français, elle semblait devoir donner de bons officiers à l'armée; mais les chefs de l'école, qui n'avaient pu acquérir que des connaissances superficielles, craignaient d'étre surpassés par des élèves, s'attachèrent à entraver le développement de

l'instruction.

L'école contensit environ deux cents jeunes hommes. C'étaient des mameluks ou des Turcs envoyés de Constantinople. Quelques Arabes y furent admis par grace speciale; mais ils n'y obtinrent jamais le moindre grade (les Turcs entraient dans l'école avec le grade de lieutenant), et on defendait même aux professeurs de les porter sur les cadres de l'examen. Cette école fut plus tard réorganisée par les soins d'Ibrahim-Pacha.

L'uniforme des officiers du Nizam est en drap ponceau bleu de ciel; il consiste en une veste ou justaucorps appelé entéri, et un pantalon très-large de la ceinture au jaret, et collant comme une guêtre sur la jambe jusqu'à la cheville. Une ceinture de soie, rayée d'or, sert à joiudre les deux parties de ce costume. Le tarbouche est la coiffure de l'officier comme celle du soldat; les officiers sont chaussés de pantoufles rouges. L'ensemble de cet uniforme ne manque pas d'élégance.

Les grades sont indiqués par des broderies d'or et par des décorations d'argent, d'or et de diamants, en forme d'étoiles ou de croissants qu'on appli-

que sur la poitrine.

Les sous-officiers sont habillés aussi de drap; leurs insignes sont des ornements d'or faux. Les soldats sont vêtus de serge rouge l'hiver, et de toile blanche l'été. Leur ceinture est de cuir. rouge: ils n'ont point de broderies ni d'ornements, mais seulement des parements et des liserés d'une couleur tran-

L'équipement de l'infanterie se complète par un havresac de peau noire, attaché à la manière de celui des soldats français, et sur lequel est roulée une capote à capuchon. En marche, le soldat porte une bouteille de cuir suspendue en bandoulière.

La cavalerie est vêtue d'un entéri bleu, qui est de drap pour les officiers et les sous-officiers, et de serge pour les soldats; mals au lieu d'être fermée par une simple rangée de boutons, comme pour l'infanterie, cette veste se joint sur la poitrine par des brandebourgs, dont l'étoffe varie selon les grades. Pendant les premières années de leur organisation les cavaliers avaient aussi un pantalon de la même forme et de la même couleur que celui de l'infan-terie; et quand il s'agissait de monter à cheval ils se contentaient de mettre par-dessus la partie étroite du panta-lon de larges bottes molles à l'orientale; depuis quelque temps ce costume a été legerement modifie : la cavalerie a adopté le pantalon européen et les bottes comme l'avaient déjà fait les élèves de l'école de Gisch; les régiments recoivent successivement le nouvel uniforme, au fur et à mesure des vêtements usés. Le tarbouche est resté la coiffure générale. Ibrahim-Pacha avait fait faire des casques et des cuirasses pour un régiment de cuirassiers; le casque était le timbre sarrasin, célèbre comme la coiffure de guerre portée de temps immémorial par les mameluks. Bien

que ce casque fût beaucoup moins lourd que celui des cuirassiers français, les soldats orientaux ne purent s'accoutumer à son poids et à la gêne qui en résultait; au bout de quelques revues, le généralissime se vit dans la nécessité de reléguer dans l'arsenal les cuirasses et les casques du régiment modèle

Le gouvernement égyptien donne annuellement au soldat :

2 costumes complets. 2 tarbouches, 4 paires de souliers,

2 chemises, 2 caleçons,

1 capote. L'arme principale de l'infanterie est

le fusil français de 1791; cependant quelques corps ont des fusils anglais, qui, comme on le sait, différent des nôtres en ce qu'ils n'ont point de capucines; les troupes à pied ont aussi le petit sabre appelé briquet. Les officiers portent le sabre courbe des orientaux. Les armes de la cavalerie sont celles des differents corps europeens auxquels correspondent les corps de l'armée égyptienne: ainsi la cavalerie légère a un grand sabre recourbé, et la grosse cavalerie un sabre droit et la carabine. Il ne faut point s'attendre à voir dans

chacune de ces divisions de l'armée cette propreté qui caractérise un régiment européen : les buffleteries ne sont iamais blanchies, les armes sont mal entretenues, et le soldat a une tenue négligée et un aspect misérable qui prévient peu en sa faveur. Par compensation, sans doute, les officiers affectent un luxe extravagant. Le tableau ci-joint indique la solde des divers grades.

| HOMS ARABES.    | Traduct. Littérale. | GRADE ÉQUIVALENT.    | TRAJTEMENT ANNUEL<br>en plastres. | TRAITEMENT ANNUEL en francs. | Nowne<br>de rations. |
|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Séraskier       | , ,                 | Général en chef      |                                   |                              |                      |
| Mirmiran        | Prince des princes  | Général de division  | -                                 |                              |                      |
| Mirliwa         | Prince du drapeau   | Général de brigade   | 150,000                           | 45,000                       | 24                   |
| MiraliaI        | Prince de régiment  | Colonel              | 100,000                           | 20,000                       | 15                   |
| Kai-makan       | Lieutenant          | Lieutenant-colonel   | 36,000                            | 10,800                       | 8                    |
| Bym-bachi       | Chef de mille       | Chef de bataillon    | 30,000                            | 9,000                        | 6                    |
| Sagh-kol-agassı | Adjudant de droite  | Adjudant-major       | 15,000                            | 4,500                        | 4                    |
| Yuz-bachi.      | Chef de cent        | Capitaine            | 6,000                             | 1,800                        | 2                    |
| Mulazim         | Lieutenant          | Lieutenant           | 3,600                             | 1,080                        | 2                    |
| Mulazimitani    | 2º lieutenant       | Sous-lientenant      | 3,000                             | 900                          | 2                    |
| Sol-kol-agassi  | Adjnd. de gauche    | Adjud. sous-officier | 8,000                             | 2,400                        | 2                    |
| Bachi-tchaonch  |                     | Sergent-major        | 360                               | 108                          | 1                    |
| Tchaouch        |                     | Sergent              | 300                               | 90                           | 1                    |
| On-bachi        |                     | Caporal              | 240                               | 72                           | 1                    |
| Nefer           | 1                   | Soldat               | 180                               | 54                           |                      |

La solde de l'artillerie est la même que celle de l'infanterie. Les officiers d'état-major touchent un cinquième en

Comme on le voit, il y a une extrême différence entre les appointements d'un grade et ceux du grade immédiatement supérieur. Le colonel touche trois fois autant de solde que le lieutenant-colonel, et reçoit le double de rations. Lorsqu'il existait de fortes préventions contre le Nizam, on était, pour ainsi dire, forcé de gagner les chess par des traitements considerables. Mais, aujourd'hui que l'organisation est complète, et qu'elle s'est consolidée par une durée de plusieurs années, on pourrait essayer de degrever le trésor. Souvent le gouvernement y a pensé; mais la crainte de se taire des ennemis de tous les chefs de l'armée a empêché de prendre des mesures décisives à cet égard. Cependant l'extrême besoin d'économie a fait adopter un moyen indirect, et peut-être plus dangereux encore qu'une réduction franchement déclarée. Toutes les pertes en matériel ont été retenues sur la paye de l'armée, depuis le colonel jus-qu'au simple soldat, de sorte que les officiers sont devenus bientôt les débiteurs du trésor. Cet expédient, mis à exécution sans doute pour empêcher les dilapidations des chefs et l'abandon des armes par les soldats, devra être promptement rejeté après s'être convaincu de ses effets désastreux. Ainsi, on a vu des colonels en campagne défendre aux sentinelles de charger leurs fusils pour n'avoir pas à payer les cartouches. Du reste l'administration de la guerre est des plus irrégulières. Depuis peu seulement on a commencé à faire des registres, et un copte, qui avait servi dans l'armée de Bonaparte, a tenté d'organiser l'administration militaire. D'une autre part, les chefs se croient en droit de trafiquer de toutes les fournitures de l'armée, et de bénéficier sur la solde. On affirme qu'Ibrahim-Pacha gagna sur la paye de son armée six cent mille piastres en un seul jour, à Modon (septembre 1827). Il avait élevé subitement le tallari à seize piastres, au lieu de quinze qu'il valait en Egypte.

La ration du soldat égyptien, ou le talm, est évaluée à vingt-cinq piastres par mois, ou environ neuf francs. Les rations des grades supérieurs sont délivrées en argent.

Voici le détail du Taim :

# BATIONS QUOTIDIENNES.

|                            | (: | ) Druch |
|----------------------------|----|---------|
| Huile à manger, on beurre. |    | . 5     |
| Huile à brûler             |    | . 2     |
| Savon                      |    | . 1     |
| Sel                        |    | . 6     |
| Pain.                      |    |         |
| Viande                     |    | 75      |
| Riz                        |    |         |
| Lentilles.                 |    |         |
| Pèves                      |    |         |
| Combustible                |    |         |
|                            |    |         |

La fourniture des vivres est également entachée de vices. Le pain est souvent mauvais; la viande manque, ou provient d'animaux malades. On supprime presque toujours un des articles du taim, qui n'en est pas moins intégralement compté aux soldats. Dans les garnisons un peu éloignées de la métropole, les colonels se livrent aux plus révoltantes spéculations ; ils s'enrichissent en peu de temps, et le soldat meurt de privations.

Les soldats arabes se marient; c'est une concession qu'il a fallu faire pour empêcher des désertions innombrables. Ils bâtissent auprès du camp de chétives huttes de boue desséchée, et ils v entassent leur famille. Dans les intervalles de loisir laissés par le service militaire, ils courent a cette demeure misérable, et partagent leur ration avec deux, trois, quatre personnes et souvent davantage. Si le régiment change de garnison, la pauvre famille suit le soldat : mais s'il quitte le sol de la patrie, il ne reste plus d'asile ni de ressources à ces infortunés : les enfants et les vieillards nieurent bientôt, et souvent la femme se prostitue pour avoir du pain.

41) 420 drachmes font 3 livres poids de table.

Le mode de recrutement est singulièrement arbitraire et cruel. On ne peut voir de spectacle plus affreux que eelui de ces pauvres conscrits, conduits jusqu'au régiment demi-nus, les fers au cou, liés deux à deux par les bras, ou bien les mains serrées dans des éclisses de bois, clouées près du poignet. Les recrues restent en prison dans leurs provinces respectives jusqu'à ce que le contingent demandé soit au complet. On les mene ensuite au camp, où ils arrivent des deux extremités de l'Egypte. exténués de fatigue, mourant de faim. L'inspection se fait seulement au régiment, et ceux que l'on juge impropres au service sont renvoyés, sans secours ou indemnités pour ce voyage inutile. Il leur faut un long temps pour retourner à leurs champs abandonnés, à leurs récoltes ravagées; et quand ils arrivent enfin, ils n'ont plus rien : le voyage a épuisé leurs faibles ressources. Neanmoins il leur faut payer l'impôt à l'épo-que fixée; ils n'obtiennent ni délai ni allégement en considération d'une si rude eorvée. D'ailleurs, en matière de recrutement, le pouvoir des chefs de village et des mammours n'est soumis à aucun contrôle; aucune loi n'en regle l'exercice; ils procedent le plus souvent au gré de leurs caprices, ne prenant pour guides que leurs intérêts, leur affection ou leur animosité.

Ainsi, tout ce que les observateurs européens ont raconté de ce mode odieux de recrutement est parfaitement vrai. Le vice-roi paralt lui-même gémir de la nécessité de ces violences; il désirerait vivement remplacer une aussi deplorable methode par la conscription française; mais il n'a pu y parvenir jusqu'à ce jour.

Les conseils généraux lui conseillerent de tenter une expérience; elle échoua, par la mauvaise volonté des cheiks, auxquels le reerutement actuel offre à la fois des moyens d'exaction pour grossir leurs revenus, et des occasions d'augmenter leur puissance. En attendant une réforme si utile. l'ancien système est toujours en vigueur, et l'horreur qu'ont les Arabes pour le service militaire n'a guère diminué. On voit des mères mutiler elles-mêmes leurs enfants, et leur ôter l'exercice d'un ment-





hre pour les préserver de cette corvée; et les hommes poursuivs par les recruteurs se trauchent d'un coup de couteau plusieurs doigts de la main gauche ou l'index de la main droite; ou bien ils s'introduisent dans l'œil droit un peu de chaux vive, et se rendent borgues.

C'est pour le paysan égyptien un supplice sans égal que de quitter sa vie misérable, mais libre, pour s'assujettir à une discipline sévère, et apprendre un métier pénible enseigné à coups de courbache (1).

Arrivé dans l'armée avec une répugnance insurmontable, il n'est pas surprenant que l'Egyptien, quoique sobre, patient, assez facile à discipliner, ne fasse point un soldat vraiment brave: il se bat par obéissance. La discipline lui est odieuse; quoique dans la vie civile il ne jouisse que d'une liberté fort restreinte, l'assujettissement de la vie militaire lui pèse étrangement. Aucun espoir n'éveille en lui une émulation généreuse; il est très-rare qu'un Arabe parvienne au grade de lieutenant. Rien ne flatte donc l'ambition du soldat; aucun rêve de gloire ne peut lui apparaître; rien ne l'encourage à se distinguer, et l'avenir n'est pour lui que la triste continuation du présent.

Vil et lâche dans les revers, il est cruel dans la victoire. Dans la guerre de Morée, les troupes d'Ibrahim-Pacha ont epuisé tout ce que la barbarie a de plus atroce. C'était spécialement sur les femmes et les enfants ques exervait leur violence, comme si elles eusseut voulu anéantir la race des vaineux

Tant que les Arabes restent dans les grades inférieurs, ils conservent leurs qualités naturelles, mais aussitüt quils son taprenus à un grade superieur ils se relâchent, et deviennent arrogaus te responsers. Après les campagnes de Moréet del Fledjaz, après la prisa de Sintand Acres, et surrout a la suite de labanda de

 Le courhache est un fouet en peau d'hippopotame, avec lequel se font la plupart des flagellations. insolence peu commune; il les insultaient à tout propos, et ne leur adressairnt la parole qu'en y joignant quequeépithète outrageante. La plupart exigeaient qu'un bomme de leur compagnie les suivit et les servit partout, qu'il fût toujours dans une attitude respectueuse devant eux, et qu'il témoignât

de la soumission la plus complète. Afin de récompenser les services de son armee, Ibrahim decréta qu'à l'avenir aucun colonel ne pourrait infliger des punitions, et que les hommes contre lesquels il v aurait des suiets de plainte devaient, dans tous les cas, être traduits devant un conseil de guerre; en même temps il accorda aux soldats le droit d'élire leurs sous-officiers. Ces dispositions, dictées par des sentiments d'équite, eurent pour premier effet un grand relâchement dans la discipline. Les soldats n'obéissaient plus, s'absentaient sans permission, et dévalisaient les voyageurs sur les grandes routes. C'està cette époque que deux Français, MM. Bois-le-Comte et de la Noue, furent insultés par des soldats égyptiens. L'armée se désorganisait rapidement : Ibrahim reconnut sa faute, et se liâta d'abroger son décret et de rentrer dans l'arbitraire.

traire. Les officiers turcs sont aussi ignorants et plus liches que les sodiats sur leequels is font peer un joug despoleequels in font peer un joug despolee prijupris et par une obissante sans borues, et ils maquent presque tous de l'instruction la plus vulgaire. Leur éducation militaire niest pas melleure. Les officiers supérieurs out-mêmes connaissent à pienie une melitre; ils arrivent sent à pienie une melitre; ils arrivent sans avoir arquit les normales. Sources l'innaires les plus indiaensables. Preliminaires les plus indiaensables.

La présomption des chefs de l'armée égyptienne peut seule égaler leur ignorance; et toutes deux sont portées à un point incroyable. Le maniement des arnnes est leur plus grande affaire. Aussi voit-on les ufliciers supérieurs s'y livrer avec zèle, et y mettre autant d'amourpropre que ferait chez nous un capprol.

Telle est cette armée dont les succès éclatants ont un moment occupé le monde civilisé. Elle ne s'est jamais mesurée en bataille rangée avec des troupes européennes, et les soldats qu'elle a battus avaient tous les désavantages d'une organisation incomplète et encore plus récente. Les Syriens ont dû céder devant la disciplineet l'ordre du Nizam, et les Turcs n'y ont point résisté.

Pour compléter l'histoire du soldat égyptien, il faut encore parler des pensions de retraite. Le soldat reçoit à ce titre un secours, dont le minimum est de sept piastres, et le maximum de trente-sept piastres par mois. Pour recevoir cette faible retribution, les sakkats (invalides) subissent tous les six moisune visitede médecin. S'lls sont jugés capables de travailler, la pension est retranchée, et on les renvoie aussitôt : dans le cas où ils semblent tout à fait hors d'état de pourvoir à leur subsistance, on augmente leur pension de retraite. Quoique fort modique, cette pension pourrait encore suffire si elle était payée régulièrement. Mais il est loin d'en être ainsi. Les invalides, ou sakkats, attendent quelquefois pendant plusieurs mois sans rien toucher, ou bien ils sont obligés de vendre leur teskéré à des juifs. Les délais et ensuite les bachiks pourboire ) qu'il faut donner aux maallems absorbent la moitié d'un revenu.

déjà d'une exiguité extrême. Nous ne devons pas oublier non plus de dire que la justice militaire s'est épurée depuis l'établissement du Nizam. Il n'est plus question aujourd'hui de ces exécutions de prévoyance si fréquentes sous la domination des mameluks. Le code militaire français est mis en vigueur, et quoique ici comme ailleurs l'argent soit toujours un argument victorieux, les soldats, au moins, sont jugés d'une manière légale. Le pacha réunit aussi un divan de colonels et de généraux. Ce divan se nomme le machoireh : il traite de toutes les affaires de la guerre, depuis les plus minutieuses jusqu'aux plus importantes, et Méhémet-Ali sanctionne ses décisions.

Le régiment qui doit recevoir un drapeau se forme en carré faisant face au centre où les officiers sont placés avec les imans. Alors, au milieu du plus religieux silence, ces derniers entonnent des clants arabes à la louange des arnées musulmanes. Un seul vrai croyant, disent-lis, peut, dans la guerre du Gihlály. détruire cent mille chrétiens ou juifs, avec l'assistance d'Alah. Après ces lyunes de guerre, on lit la formule de prestation du serment, et le drapeau est remis à l'officier qui doit le porter. On égorge ensuite des agneaux, et chaque porte-drapeau trempant sa main droite launs le sang des victimes l'imprime sur un coin de l'etendard, des saives d'artificrie terminent cette consécration autique.

Voici quel était en 1841 l'état de l'armée en Egypte :

| DÉSIGNATION.                                     | NOMB. DES RÉCHMENTS. | NOMBRE D'HOMBES. |
|--------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Artillerie de la garde à pied                    | 3                    | 5,670            |
| Artillerie de la garde à cheval                  | 2                    | 1,989            |
| 4 peiotons d'artill. détachés                    |                      | 337              |
| 1 bataillon d'artilleurs                         |                      | 379              |
| Infanterie de la garde                           | 3                    | 8,188            |
| Infanterie                                       | 35                   | 88,877           |
| Cavalerie de la garde                            | 2                    | 1,640            |
| Cavalerie                                        | 13                   | 10,044           |
| Vétérans                                         | >                    | 9,950            |
| Génie                                            |                      | 19,515           |
| Artificiers                                      |                      | 185              |
| Carabiniers                                      | *                    | 1,258            |
| Total des troupes régulières                     |                      | 148,032          |
| Troupes irrégulières                             | , s                  | 41,678           |
| Garde nationale                                  |                      | 47,800           |
| Ouvriers des fabriques for-<br>més en batailions |                      | 15,000           |
| Effectif des écoles                              | ۵.                   | 1,200            |
| Flotte, personnel de l'arsenal<br>- compris      |                      | 40,663           |
| Total général                                    | ١.,                  | 294,373          |

Au sujet de la garde nationale, qui figure dans le tableau pour un chiffre assez elevé, nous avons à faire remarquer qu'elle renferme beaucoup d'invalides, des vieillards et même des enfants.

Quant aux troupes irrégulières fournies par les tribus qui habitent la partie de l'Égypte bordée par le désert. et le désert même, elles ne sont soumises à aucune levée fixe, et Méhémet-Ali se contente de requérir leur appui lorsqu'il en a besoin. Maintenues dans l'obéissance par la résidence forcée de leurs cheiks au Kaire, elles envoient au pacha le contingent dont elles peuvent disposer; mais elles gardent dans l'armée leur manière propre de combattre, leurs armes, et leurs costumes particuliers. Certaines tribus ne se servent pas d'armes à feu; un petit bouclier en peau d'éléphant, d'hippopotame ou de crocodile, est l'arme defensive; et leurs guerriers se jettent sur l'ennemi avec des lances garnies de fer; ils portent aussi un petit poignard attaclié au bras gauche. Leur choc est impétueux, et ils se battent avec acharnement.

Avant la guerre de Morée, Méhémet-Ali avait songé à créer une marine. Il fut puissamment secondé dans cette entreprise par un Français, M. Besson, officier distingué, mort il y a quelques années, et qu'il sera difficile de remplacer auprès du vice-roi.

Le maréchal Marmont donne les dé-et ecellentals suivants sur la vie de cet ecellentent marin. Après avoir parlé de la puissante secadre du vioie-roil, M. le duc de Raguse ajoute : « L'âme de cette escadre, ce celui qui l'a organisée et l'a mise sur le pied où elle est, est un Français, M. Besson (Esson-Bey), qui est vice-amiral, et le major général du pacha. Voiei quelle est son històrie.

Cti officie servait dans la marine francisie en qualité de licutenant de vaisseux, et était en 1815 emploré au port de Rochefort. Il arait épousé une demoiselle danoise, assez riche, qui possédait un biennent de comprese, et trouvait précisément à Rochefort au moment où Napoleon y arriva et se dispossit à quitter la France. M. Beson proposa à l'empereur de le conduire sur son vaisseu aux Etal-Unit d'Amérivéruque d'issoué à bord. On fit précisévauche d'issoué à bord. On fit précis-

rer un endroit pour le cacher au moyen de tonneaux défonces communiquant entre eux et matelassés intérieurement. Les effets les plus précieux de l'empereur furent embarqués mystérieusement en plusieurs fois. Il avait donné l'ordre à M. Besson de se trouver entre l'île d'Aix et le rocher d'Eneste, et de venir ensuite le prendre. Mais quand M. Besson arriva près de Napoléon. celui-ci avait chaugé d'avis; il lui annonça qu'il renonçait à ce parti, que trop de chances contraires accompagnaient, et qu'il avait en voyé M. de Lascases auprès de l'amiral anglais, pour lui demander de le recevoir. La Madeleine mit à la voile, et arriva en Amérique, très-promptement et très-heureusement, sans même avoir été visitée. Si Napoléon avait persisté dans son premier projet, sa destinée prenait un tout autre cours.

 Cet acte de dévouement de M. Besson envers l'empereur le compromit; son nom fut rayé des contrôles de la marine, et il se vit obligé, afin d'assurer son existence et celle de sa famille, de naviguer pour le commerce. Ses premières opérations ayant mal réussi, et se trouvant à Alexandrie en 1820, il proposa au vice-roi d'Egypte, qui s'oc-cupait de la création d'une marine militaire, d'entrer à son service. Son offre fut acceptée. D'abord il fut chargé de surveiller la construction des bâtiments que le pacha faisait faire en France; puis il eut le commandement de la belle frégate de soixonte-quatre canons, le Bahireh, qui sortait des chantiers de Marseille. Bientôtaprès, le pacha, appréciant sa capacité, et convaincu qu'il pouvait lui être plus utile dans un grade plus élevé, l'avança; il est devenu en peu d'années vice-ainiral et major général, c'est-à-dire le véritable ministre de ce département. »

L'Egypte n'ayant ni fer, ni cuivre, ni bois, la plupart de se visseaux avaient été construits et achetés à Marseille, à Livourne, à l'inset. La hatalid de Navarin détruisit cette flotte naissante. Quelques Hâtiments échappèrent algrand piene à ce désastre une frégate de soitante canons, construite à Venise, une frégate de Livourne, un très-petit nombro de correttes et de bricks, voità tout co

qui resta au pacha de sa brillante es-

Tout était donc à créer de nouveau : arsenaux, ateliers, matériel et personnel. Un Français, M. de Cérisy, habile ingénieur de Toulon, fut chargé par le pacha d'établir l'arsenal et de diriger les constructions. Malgré des obstacles sans nombré, malgré l'injuste prévention des indigènes, et l'insubordination des ouvriers européens, dont il était forcé de se servir dans le commencement de ses opérations, M. de Cérisy obtint bientôt d'heureux résultats. Méhémet-Ali, charmé de ces premiers succès, lui donna dans l'arsenal une autorité absolue. Le seul terrain dont on pouvait disposer pour cet établissement était un endroit marécageux, où l'ingénieur eut à lutter contre des difficultés de tout genre. Il fut obligé d'affermir le sol avant d'y jeter les fondements de l'édifice. Tout était à créer. Entreprenant et infatigable, il formait des ouvriers pour la charpente et la ferrure, bâtissait des magasins, organisait une administration, et faisait régner un ordre parfait dans ce vaste arsenal. Soutenu par l'énergique volonte du pacha, qui faisait nour sa marine toute espèce de sacrifice. M. de Cérisy vint à bout de fonder à Alexandrie un arsenal capable de soutenir la comparaison avec les premiers arsenaux de l'Europe. Malheureusement la plupart des navires nouvellement construits sont dans un état peu satisfaisant. La prompte détérioration de ces bâtiments n'est pas due à une construction vicieuse, mais à la mauvaise qualité des matériaux employés. L'Egypte étant dépourvue de bois, c'est à Trieste, et surtout dans la Caramanie, que le pacha s'en procure; et ces bois, achetés par des gens sans expérience ou sans probité, sont souvent trop verts, et n'ont pas les qualités requises. En 1838, après une croisière de quarante jours, la flotte fut obligée de rentrer à Alexandrie dans un état pitoyable : les navires faisaient cau de toutes parts.

Il est bon de noter que les travailleurs

sont insuffisants pour une besogne aussipeüible. C'est pithé de voir cette foule considérable, hommes, femmes, etmuts, déguenillés, presque nus, au teint hâve, aux membres chétifs, succombant sous le poids du plus léger fardeau; ces misérables, mal payés, se nourrissent à peine, et nont point de force; ils n'obeissent qu'au bâton des surveillants.

Près de quatre mille ouvriers arabes sont employés à l'arsenal, sous la direction de chefs d'atelier français venus de Toulon. La quantité supple donc ici à la vigueur; et en employant le double de bras et de temps qu'il-en coûte en Europe, on arriverait encore à faire de bons travaux si on possédait les matières premières.

Les métaux, l'artillerie, les munitions des montres de l'Angleterre, un conseil d'administration a été institué sous la présidence de l'inspecteur de l'arsenal; ce conseil est clargé de décider la quantité de fourniture qu'il convient de demander, et d'en contrôler la réception.

Un conseil supérieur d'amirauté, composé de l'amiral, du vice-amiral, et d'un contre-amiral, a la mission de surveiller toute la marine et de proposer au vice-roi les améliorations nécessaires; le pacha suit presque toujours les indiextient tracte na reconseil

cations tracées par ce conseil.

On a aussi fondé à l'arsenal une école de marine et une école de construction navale; mais elles n'ont donné aucun résultat satisfaisant, au moins jusqu'à

ce jour.

Malgré les plus grands obstacles qu'il avait à surmonter, M. de Cérisy set parevau à organiser la marine égyptienne. Il a introduit dans la construction des navires de guerre les améliorations réclamées depuis longtemps pur les officiers français, étodoi use pronaître l'utilité. Les bâtiments ont été exécutés d'après ses plans.

Voici le tableau des constructions faites et des bâtiments réparés pendant la direction de M. de Cérisy.

La flotte comptait, de plus, quatre bâtiments de transport de quatre cents tonneaux, une frégate, un brick, et un

cutter ture pris pendant la guerre. Après avoir flat construire les plus grands vaisseaux de guerre, le vice-roi sieure vaisseaux de radoub pour la flotte. C'était une source de nouvelles et sérieuses difflutiles. Les premiers plans échouèrent; le vice-roi s'adressa en core à la France pour avoir un homine ce vaste travail. L'administration des ponts et chausées désigna M. Mougel,

ingénieur distingué, qui a parfaitement justifie le choix de ses supérieurs, et répondu à l'attente du vice-roi.

Mehèmet-Ali voulut aussi faire creuser un bassin dans le port d'Alexandrie. dont le fond est vaseus jusqu'à une pro-fondeur de soliante pirds. Il s'agissait d'établir sur un pareil fond un pacé d'etablir sur un pareil fond un pacé de content de vaseus de ligne tirant vingt pieds d'eau çe qui , joint aux quatorze pieds de hauteur du radier, plaçait le sol artificiel à trente-quatre pieds sous l'eau.

M. Mougel n'a pas reculé devant les

obstacles d'une entreprise si difficile; il a soumis au vice-roi un plan simple, dont le succès est infaillible. Les travaux sont en pleine activité, et ce bel

ouvrage sera bientôt terminé. On avait improvise une flotte, il fallut aussi improviser des marins. Le pacha institua une école de navigation, et y plaça de jeunes mameluks, destinés à remplir les cadres de la marine. Comme par le passé, la France fournit les officiers chargés de l'armemeut des vaisseaux et de l'instruction des équipages. Parmi les officiers de la marine francaise, le capitaine Letellier, Besson-Bey, dont l'Égypte regrette la mort prématurée, et M. Housard, qui n'a point cessé d'aider le vice-roi de ses services précieux, méritent une mention toute spéciale pour l'intelligence et l'activité déployées dans leurs divers emplois.

Quand on se souvient que la première marine créée par Méhémet-Ali a été anéantie à Navarin, on s'étonne de trouver aujourd'hui dans le seul port de l'Égypte une force navale supérieure à celle de quelques États de l'Europe qui n'ont point eu à subir une pareille catastroplie. Cette lôtote comprent.

A flot :

- 7 vaisseaux de ligne.
- 6 frégates, 4 corvettes,
- 7 bricks, 2 bateaux à vapeur,
- 2 bateaux a vapeur 23 transports.
  - En construction:
- 3 vaisseaux, 1 corvette de charge, 1 cutter.

On évalue à 12,000 le nombre de maries embarquies à bord de la flotte. Ces blâtiments ne sont polut inoccupes comme les frégates du sultan devant les caïques du Bosphore; la plupart louvient constamment hors du port your exercer les équipages aux manœuvres des roiles et de l'artillerie, nanœuvres dans lesquelles les Arabee

Un des principaux instructeurs a fait adopter en Egypte le système en vigueur dans la marine française, et le matelot arabe est à la fois gabier, fusilier et canonnier. Le mode de recrutement est à peu près le même que pour l'armée de terre; seulement, pour prévenir les désertions, on imprime, à Alexandrie, sur le dos de la main, ou sur le gras de la jambe des conscrits, une ancre ou un poisson, comme on faisait jadis aux soldats romains.

Le paye et le taim soht aussi les mêmes que pour l'infanterie. L'uniforme des marins est à peu près semblable à celui des troupes à pied ; il est en grosse toile de coton blanche, avec un colle tet des parements de couleur; une ancre

de drap est placée sur le dos. Le grade le plus élevé de la marine est celui de capitan-pacha, ou amiral. Cet officier a deux lieutenants : le vice-amiral, et le contre-amiral. Vient ensuite le bym-bachi, capitaine de vaisseau: le sagh-kol-agassi capitaine de frégate; et le sol-kol-agassi, capitaine de corvette; les lieuteoants de vaisseau prennent le nom de yun-bachis; les maitres d'équipage sont appelés effendis. Les grades se distinguent, comme dans l'armée de terre, par une décoration lus ou moins riche, que l'on porte à gauche sur la poitrine; pour les officiers de la marine, cette décoration représente une ancre.

Le poste de capitan-pacha fut occupé d'abord par Ismael Gibraltar, puis par Osman Noureddyn-Pacha. Après que celui-ci eut quitté le service de Mehémet-Ali, Moutouch-Pacha, fils d'un bey des mameluks tué au massacre de cette milice, obtint cette place éminente, et

la possède encore.
Les travaux de Noureddyn-Pacha, qui jouissait d'une grande réputation, exigent que nous entrions dans quelques détails sur cet officier supérieur, un de plus remarquables de l'armée égyptus de l'

Osman Noureddyn-Pacia, flis d'un domestique de Médeimet-Ali, fut élevé, no le maître de son piere; après avoir pris account de la commanda del commanda del commanda de la commanda del commanda del commanda de la commanda del commanda d A son retour, Osman-Effendi fut

A son retour, Osman-Effendi fut chargé de l'instruction publique et de l'organisation de l'imprimerie. Préservé, comme par miracle, de l'exécution d'une sentence qui devait l'envoyer au fond du Nil pour une faute assez légère, il fut nommé directeur de l'école de Karset-l'Atin; de là, montant rapidement en grade, il devint bey, puis major général de l'armée.

C'est alors que loi fut confie la misnon de diriger et de régulariser l'instruction des troupes de terre et de mer. Touts les tradicions, tous les projets, tous les règlements relatifs des innicions les veux et recevoir l'approbation d'Osman-Noureddyn. Aidé d'officiers uropéens pleins de mérite, donnt il faisait às sociéte et son conseil, il reissait à organiser quelques parties du travail de contribus à coup seture les maires, et contribus à coup seture progres de la civiliation en Exprés.

Il était gouverneur de Candie en 1833 : lors de l'insurrection il parvint à pacifier cette lie sans verser de sang, et promit une amnistie générale au nom du vice-roi. Malheureusement Méhémet-Ali, d'ordinaire si généreux et clément, avait contre les Candiotes un profond ressentiment. Osman, contraint de violer ss parole et d'être l'instrument d'exécutions sanglantes, obeit en fidèle serviteur : mais aussitôt après il abandonns le service de Mehemet-Ali. Il monta sur nn brick qui le conduisit à Mételin, sa patrie. et renvoya le bâtiment au pacha avec une lettre contenant sa demission et l'explication des motifs qui la légitimaient a ses veux. Cette retraite fut bientôt connue; la Porte, toujours prête à profiter des fautes ou des revers du pacha d'Égypte, appela Noureddyn à Constantinople, et lui confia le poste de Baroutkhané-éminé (intendant général des poudres ). Osman-Noureddyn mourut de la peste peu de temps après; il avait alors environ quarante-cinq ans.

## CHAPITRE V.

### AGRICULTURE. COMMERCE. INDUS-TRIE.

Dans tous les pays du monde, peur fertiliser le oil front de l'entreis les fertiliser le oil front de l'entreis. Les Égyptiens se sont toujours passé d'entreis, parce qu'ils ont les eaux du Nil qui, lors de l'inondation reaferment des matières salines et organiques éminemment propres à l'amende de pluies. Le sort des labaltants, qui trait leur sublessance de l'agriculture, entrei leur sublessance de l'agriculture, entrei leur sublessance de l'agriculture, que si Albuquerque avait pu déctourner le cours de ce Beuve dans la mer Rouge, me s'albuquerque avait pu déctourner le cours de ce Beuve dans la mer Rouge, me Egyptiens sersient morts de famine.

Tandis que dans d'autres pays il faut s'ingénier de mille manières pour amender le sol, l'agriculture a toujours été en Égypte un art facile. Tous les auteurs ou voysgeurs, tant anciens que modernes, sont d'accord sur ce sujet. « Comme le courant du fleuve est treslent, dit Diodore, ils le détournent aisément au moyen de petites digues, et font répandre les eaux dans les champs quand ils le jugent à propos. Tout cela rend la culture du sol si facile et si profitable qu'sprès sa dessiccation les laboureurs n'ont qu'à y jeter la semence et à y conduire les bestiaux, qui la foulent sous leurs pieds : et au bout de quatre ou eing mois ils reviennent pour la moisson. D'autres, après avoir passé une charrue légère sur les champs qui ont été ainsi arrosés, recueillent des monceaux de fruits sans beaucoup de dépense et de peine. Le terrain vignoble, cultivé de la même manière, rapporte aux indigènes abondance de vin. Les terrains qu'on laisse incultes, après l'inondation, produisent des pâturages si riches que les troupeaux de brebis qu'on y nourrit donnent une double portée et une double tonte (1). »

Hérodote nous apprend à peu près la même chose. Seulement il ajoute qu'on se servait plus particulièrement des pourceaux pour fouler le sol et enterrer les se-

<sup>(1)</sup> Diod. Sicil., lome I, p. 41 (traduction de Hoefer); Paris, 1846.

menes (1). Dans les peintures des tombeaut de Gabe et de Koum-l-Hamar, on voit des chèvres employées à ce traavit dans celle de Beni-Hassan, et au milieu d'autres représentations des travaux agricoles, on remarque trois hommes, armés du corbasch, qui frappent un troupeau de beliers et de moutons en les poussant devant eux, De l'autre côté de cemme tableau, trois hommes frappent également des moutons, et les poussent dans une direction opposée; dans une direction opposée.

Mais nous n'avons pas ici à parler de l'état de l'agriculture chez les anciens Egyptiens ; cette partie a été traitée ailleurs mieux que nous ne le ferions ici (3).

L'agriculture méritait de fixer l'attention du régénérateur de l'Egypte moderne. Méhémet-Ali entreprit des améliorations qui n'avaient pas encore été tentées avant lui. Le barrage et la canalisation du Nil fixerent d'abord toute son attention.

Si toute l'Égypte pouvait être suffisamment arrosée, elle serait la contrée la plus riche de la terre. C'est ce qu'avaient parfaitement compris les Français, lorsque, maîtres de l'Égypte, ils avaient songé à construire des digues aux deux embouchures du Nil, afin de faire refluer les eaux dans toute la vallée, et d'en arroser à volonté toute la superficie (4). Ce plan gigantesque a été repris par le vice-roi; il en a confié l'exécution a M. Linant-bey. Il y a la, il ne faut pas se le dissimuler, de grands obstacles à vaincre : il faut préalablement bien étudier le cours et les alluvions du Nil. Ce fleuve est diflicile a maîtriser : tantôt il se gonfle et ronle un volume d'eau dont la rapidité est effrayante, tantôt ce n'est plus qu'un large ruisseau que le fellah passe à gué. Les préparatifs du barrage ont fait naître l'idee de construire un chemin de fer, conduisant des carrières du Mokathan au bord du Nil; l'intervalle est d'environ une lieue.

Pour augmenter les moyens d'irriga-

tion et favoriser les differentes cultures, il fallait cresser des canoux, reparer ou nettoyer ceux qui existaient deja, rentere ceux qui existaient deja, rentere ceux qui existaient deja, rentere ceux qui existaient de conservate en core inachrec. Dans le Delta, on a cresse. à Tarateh, un canal qui a son embouchare dans cebui de Chilopie, a son embouchare dans cebui de Chilopie, à l'ouest de Deltyet; as longueur est de devirron cinquante kilomètres, sur une largeur de quinze mètres. Dans as longueur est de conservation 
Le canal de Bouseyeh a sa prise d'eau daus la branche de Damiette, au nord de Dacadous : il se dirige au nordouest jusqu'à Sembellayoun, et de là il coule à l'est jusqu'à la rencontre du canal de Moueys, auquel il se joint, au sud de Kafr-el Daoud; sa longueur est d'environ einquante-eing kilometres sur quinze de large. Dans sa largeur, il y a quatre ponts avec écluses à vannes. Le canal de Bahyreh a son embouchure au nord de Beni-Salam, sur la branche de Rosette; il longe les bords du Nil jusqu'à la rencontre du canal de Rahmanieh. Il a plus de quatre-vingts kilomètres, sur environ dix-huit de large. Il v a cinq ponts avec écluses à vannes. Le canal de Mahmoudieh, qui a coûté tant d'hommes et d'argent, n'est plus navigable que pendant l'inondation. Il est à see pendant huit mois, depuis son embouchure jusqu'à Birket-el-Gheytas.

Tel est l'état de canalitation de la Basse-Egypte, Quant à l'irrigation de la Haute-Egypte, elle est dans un état moins satisfàsant. Les grands canaux conservent peu d'eau après l'inondation; les canaux de dérivation ne suffisent pas au brooin des terres: Chaque anies les eaux rompent les digues qui n'ont point de solidité, ec qui fait écouler sur les olleurs (mon fécondant lépour sur les olleurs (mon fécondant lépour sur les olleurs (mon fécondant lepour sur les olleurs).

Des cultures du coton, de l'indigo, de l'opium, du murier, etc.

On distingue particulièrement deux espèces de cotonnier le gossypium herbaceum (cotonnier, herbace), et le gossypium arboreum (cotonnier en arbre). Ce dernier ne croît que dans les

<sup>(1)</sup>Hérod., II, 14.
(2) Voyez l'Egypte ancienne, par M. Champollton-Figeac, p. 189 (collection de l'Univers pilloreague).

pilturesque).
(3) Youvz Pouvrage cilé de M. Champollion.
(3) Youvz Pouvrage cilé de M. Champollion.
(3) Youvz Pouvrage cilé de M. Champollion.
(4) It de Mancient Egyptians, vol. 1 et ll.

<sup>(4)</sup> Le plan de ce travail se frouve résumé dans le grand ouvrage de l'expedition d'Egypte.



régions tropicales, et peut vivre de nombreuses années. Quant au premier, il est annuel, comme dans l'île de Malte; et cependant sa tige devient facilement vivace dans des climats plus chauds. Suivant Pline, « la partie de la Hante Égypte qui confine à l'Arabie produit un petit arbrisseau que les uns appellent gossupion, et les autres xulon; son fruit, qui ressemble à celui d'une aveline, entouré de son enveloppe barbue, contient un duvet que l'on file ; on en fabrique des étoffes qui ne le cèdent à aucune autre ni en mollesse ni en blancheur, ct les prêtres égyptiens en portent des vêtements auxquels ils attachent un grand prix (1). =

Il est très vraisemblable que Pline désigne dans ce passage le coton herbace, qui serait ainsi originaire de l'Égypte.

La culture du cotonnier resta l'ongtemps dans l'oubli. Cette malvacée embellissait seulement quelques jardins du Caire, où elle ne servait qu'à donner de l'ombre. Le vice-roi s'assura, par des essais, de l'importance de cette culture. Il fit ensennecer deux mille feddans (2), qui sont devenus la base de plantations plus étendues.

On seme le coton de preférence dans des terrains gras, forts et conservant

(1) On a prétendu qu'il n'y a pas de témoignage qui établises avec certifuele que le moignage qui établise avec certifuele que le Mois atons la possible et le des appliqueris qu'a l'introduction en Egypte d'une culture toute nouvelle du temps de l'hier. Cette supposition est absurde; et il faut bien admetire que Plineparé d'une plante (évidemment le colonnier) cultiver avant lui, sans preciser l'époque de sou introduction en Egypte.

de not introduction en Egypte.

of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State

l'humidité; on recherche aussi la proximité du Nil, pour arroser plus aisement et à moins de frais. Ces terrains doivent être à l'abri des débordements du fleuve, car le séjour des eaux ferait périr les plants. Les fellahs ont grand soin de diguer le voisinage des terres qui seraient sujettes à être inondées dans le moment de la haute crue. Cependant les cotonniers recoivent des arrosements périodiques, sans lesquels ils ne pourraient se développer. En hiver, on les arrose tous les quinze jours; au printemps, tous les douze jours, et en été. tous les huit jours. Les machines hydranliques dont se servent les fellalis pour les arrosements sont les puits à roues et les delou ou chadonf. La machine qu'on nomme chadouf se compose d'un balancier suspendu à une traverse que soutiennent deux montants; un contre-poids, attaché à l'arrière du balancier, facilite l'ascension d'un panier attaché à l'extrémité antérieure du balancier. Le travailleur fait descendre ce panier dans le Nil, le remplit, le remonte et le deverse dans la rigole destinée à l'irrigation. Aussitôt après l'ensemencement on

Aussitôt après l'ensemencement on arrose, et cet arrosage continue tant que produit le cotonnier.

Dans la Basse-Egypte on donne un seul labour à la terre où l'on veut semer le coton; dans le Saïd on laboure deux fois, si le sol est friable et léger; ensuite on trace des sillons à la distance d'environ un mètre. En général, dans toutes les provinces, on laboure la terre à trente-six centimètres de profondeur; si elle est trop forte, le labour est moins profond. Les fellalis se servent de la charrue pour labourer; quelquefois, ils emploient la houe, lorsque le terrain n'a pas beaucoup d'étendue. Le bœuf, le buffle et l'âne sont les animaux destinės à cet usage. Après le labour, on brise les mottes avec la houe, et on achève avec le même instrument de niveler la terre, qui ne subit aucune autre préparation. On fait des trous de trois à quatre pouces de diamètre, sur autant de profondeur. On y dépose de deux à quatre grains, à deux et trois pouces de profondeur, après avoir laissé tremper ces grains dans l'eau pendant vingtquatre licures pour les amollir et hâter

la germination. On seme toujours en mars et avril. On laisse un mètre environ et souvent moins de distance entre les pieds de cotonnier. Dans les plantations rapprochées des villes, les fellahs mettent ce terrain à profit en y semant

des légumes et autres productions. A l'époque de l'inondation, on sarcle à la main les herbes parasites qui croissent autour et dans les intervalles des cotonniers; les fellahs qui ont de grandes plantations y font passer la charrue au commencement de l'hiver, pour économiser le temps, ce qui endommage souvent les cotonniers; ceux qui n'out que de petites plantations se servent de la houe. On commence à sarcler dès que la plante est arrivée environ à un décimètre de hauteur. Les sarclages se font à la main, avec la houe ou avec la charrue. Les fellalis sarclent dans toute l'étendue de leurs plantations, autant pour amender la terre que pour détruire les herbes qui nuisent à la crois-

sance des plantes. Dans la seconde année, on ne remue la terre que pour enlever, par le moyen de la charrue ou de la houe, les herbes parasites que les irrigations font croftre en abondance; ce sarclage a lieu une

seule fois. Le cotonnier s'élève d'environ un mètre et demi la première année; sa croissance est moindre dans la seconde et la troisième. On taille les cotonnlers avec une espèce de serpette; on l'émonde tellement qu'on ne laisse que le tronc. Toutes les branches sont enlevées; on s'en sert comme combustible. Les fellalis qui n'ont pas d'instrument tranchant se contentent de casser les branches, méthode vicieuse employée surtout dans la Haute-Égypte. La taille des cotonniers a lieu la première année, et se renouvelle dans la seconde et la troisième, à l'exception que la première année on laisse les branches un peu longues, et que dans les deux autres on les taille plus courtes. Cette opération est salutaire à l'arbuste : elle lui donne plus de force et le garantit du froid qui ferait périr les branches.

La récolte du coton commence pour la première année en juillet, et finit en janvier, quand il ue fait plus froid; mais si la saison devient un peu rigou-

reuse la récolte finit en décembre. Un ouvrier ramasse ordinairement dans une journée quinze à dix-huit livres de co-

ton.

Le rapport d'un cotonnier est d'une livre à une livre un quart brut, pour la première année; il donne, dans la seconde, d'une livre un quart à deux livres; la quantité est la même pour la troisième année. A partir de cette époque, la plante dégénère, elle produit peu, son feuillage s'épaissit, et il convient de l'arracher. Un homme cultive jusqu'à quatre feddans de terre, qui contienneut chacune environ mille co-

tonniers. Pour égrener les capsules, on se sert d'une machine semblable à un rouet; elle est surmontée de deux cylindres d'environ neuf pouces de diamètre, placés l'un sur l'autre, et fixés à deux montants. Un homme, avec son pied, imprime le mouvement au rouet et fait tourner les deux cylindres entre lesquels on met le duvet : celui-ci passe d'un côté, tandis que les graines s'arrêtent et passent de l'autre. Un ouvrier égrène ordinairement douze à quinze livres de coton net pendant sa journée. Si le fellah cultive peu de cotonniers, il travaille lui-même à l'égrenage du coton dans sa demeure; si, au contraire, sa plantation est considérable, il prend des ouvriers auxquels il donne un salaire de cinq francs par quintal de cent

vingt livres Après l'égrenage on ne donne aucune autre préparation au coton; les fellahs le mettent en balles dans l'état poudreux où il se trouve; le peu de soin que la plupart apportent à l'égrenage le rend sale et comme poivré. Pour le mettre en balles, les fellahs se contentent de presser le coton avec leurs pieds. Mais, depuis quelques années, le vice-roi a fait venir une presse usitée en Amérique, et ordonné la confection de lusieurs presses sur le même modèle. Il y a aujourd'hui une douzaine de presses en activité. Chacune d'elles, servie par trois ouvriers, presse de dix-huit a vingt balles par jour. La balle pressée avec les pieds porte un mètre et demi de hauteur sur un mêtre de diamêtre environ; la balle pressée suivant les procédés qu'emploient les Américains n'a qu'un mètre de hauteur sur un demimètre de diamètre. Le vice-roi ne fait aueune avance au

fellah qui cultive le coton; seulement il n'exige de lui l'impôt foncier qu'après la récolte. Le fellah ne peut distraire une livre de coton à son profit; il est obligé de tenir toute sa récolte à la disposition du gouvernement, qui la fait acheter par ses agents. Ceux-ci payent le coton au cultivateur, de 112 à 150 piastres le quintal de cent vingt livres, suivant la qualité, et à la condition que celui-ci le transporte aux dépôts établis dans les chefs-lieux de canton; on lui donne un récépissé de la valeur de sa marchaudise : la somme est déduite de ses impositions, s'il ne les a pas encore payées; ou bien il la touche par à-compte, et a la volonté du directeur du dépôt, chargé de cette comptabilité.

Le prix de la main-d'œuvre n'est pas fixe; il varie suivant les lieux. Dans le Said, il est de 20 à 30 paras par jour, pour le salaire d'un bomme employé aux travaux de la campagne. Daus la Basse-Égypte , on paye de 30 à 40 paras. La nourriture d'un homme employé aux travaux de la campagne est évaluée aux deux tiers du prix de la journée. Ainsi, dans le Said un homme vit avec 20 paras par jour, et dans la Basse-Égypte

il en depense 25 à 30.

D'après les ordres du vice-roi, les chefs de cauton assignent à chaque village la quantité de feddans qu'il doit ensemencer. La division a lieu d'après l'examen des localités et la nature des terrains. Le cheik-el-beled fait alors lui-même la répartition entre les fellahs, qui savent combien chacuu d'eux doit ensemencer de feddans. La récolte tout entière est livrée au vice-rol, aux prix et conditions qui viennent d'être indiques. Dans le principe, les fellalis se livraient avec peine à cette culture, parce qu'ils étaient incertains si elle réussirait; mais la seconde et la troisième année, lorsqu'ils ont vu que les cotonniers produisaient beaucoup, et que le gouvernement leur payait jusqu'à 175 piastres le quintal de coton de première qualité; que d'ailleurs cette culture ne tournait pas au détriment des deurées de première nécessité, ils s'y sont livrés avec d'autant plus de zele que le vice-roi a fait établir dans les villages des puits à roues. Aujourd'hui la baisse des prix a un peu refroidi leur zèle. Ils soignent moins bien la culture; aussi les recoltes ont-elles diminué.

La culture du coton ne nuit point, aînsi qu'on l'avait avance, à celle des céréales. Les parties inférieures de la vallée, arrosées par l'inondation du Nil, sont impropres à faire prospérer les cotonniers. Au contraire , les terrains où l'on seme le blé, les feves, l'orge, etc., doivent, au préalable, avoir été inondes; car ce n'est qu'au mois de novembre, après la retraite des eaux, que l'on confie les semences à la terre. Le mais seul a pu souffrir de l'extension du cotonnier, parce que la même nature de terraiu convient à l'un et à l'autre.

Ce ne sont pas les terres qui manquent à l'Egypte, mais bien les bras pour les cultiver. Depuis Assouan jusqu'à la Méditerranée, il y a plus d'un million de feddans incultes.

Indigo. L'amélioration de la culture de l'indigo devait suivre de près celle du coton, l'un fournissant la matière pour teindre le tissu de l'autre. On distingue particulièrement trois espèces d'indigotiers: Indigofera tinctoria, Indigofera argentea, et Indigofera Anil. Ce dernier est indigène de l'Amérique équatoriale. Les deux premiers seuls appartiennent à l'ancien monde, surtout à l'Inde et à l'Égypte.

Pour perfectionner la culture de l'indigo, Mehémet-Ali fit choix des terres les plus limonneuses, de celles qui, pouvant être arrosées toute l'année, sont mieux appropriées à la nature de ce végétal. On vit bientôt dans plusieurs provinces une plus grande quantité de champs consacrés à ce produit.

On a remarqué que la terre où l'on avait semé auparavant du trefle ou toute autre légumineuse est éminemment propre à la culture de l'indigo, qui, comme l'on sait, est également une légumineuse. A la fin de mars on donne deux ou trois labours croisés, et l'on y fait passer le rouleau pour rendre la surface plus unie; la terre est ensuite divisée par carrés. Après l'avoir ainsi préparée, le fellah fait des trous où il dépose des grains, qu'il recouvre avec la main. Dès que les semailles sont terminées, on arrose continuellement si les terres sont éloignées du Nil; mais si elles en sont rapprochées elles conservent assez d'humidité. et n'ont pas besoin d'eau. La première coupe alieu vers la fin de juin. On en fait deux autres, à trente jours d'intervalle. La troisième est plus belle que les autres, parce que la plaute, imbibée de l'eau du fleuve débordé, s'est élevée davan-

tage. On cultive le même plant d'indigo pendant trois ans; mais la premiere année est plus productive que les autres. La graine dégénère tellement qu'on ne peut l'employer pour les semis; on en fait venir de nouvelles de la Syrie. A mesure qu'on coupe les tiges, on les transporte à dos de chameau près du village où l'indigoterie est établie. Celle-ci consiste en de grands mortiers de pierre disposés les uns près des autres; on v mêle de l'eau bouillante à un sixième d'eau froide, ensuite on y jette les tiges, que l'on a soin de couvrir jusqu'à ce que l'eau soit colorée. Cette eau est reçue dans des jarres qui sont trouées à une certainc élévation. Dès que la fécule est déposée, on ouvre ces trous pour faire écouler l'eau. On mêle avec la fécule un tiers de terre glaise; cette pâte est divisée en petits pains ronds que l'on met sécher au soleil.

Cet indigo, fabriqué contre les règles de l'art, et mêlé d'impuretés, était repoussé de presque tous les marchés d'Europe. Frappe de ce grave inconvénient, le vice-roi lit venir du Bengale des ouvriers qui enseignèrent aux Arabes les procédés suivis dans l'Inde pour cette manipulation. Ce fut M. Bozari, frère

du médecin du vice-roi, qui les aniena en Egypte. L'indigotier aime les terres qui ne sont pas trop grasses, et qui surtout sont susceptibles d'être irriguées. Il contient d'autant plus de matière colorante que l'année a été plus chaude. Ce végétal dure dix aus et plus ; mais comme les feuilles des jeunes plantes contiennent plus de maticre colorante que celles des plantes plus âgées, on renouvelle les plantes tous les ans dans les Indes orientales. Il ne faudrait pas agir de la même manière dans des climats moins chauds, car dans ce cas la matière colorante ne se développe pas complètement dans l'espace d'une année.

La matière qui produit l'indigo est uniquement renfermée dans le parenchyme des feuilles, et en plus grande quantité au commencement de la maturité; plus tard l'indigo est plus beau. mais sa proportion est moindre; après cela on en obtient moins encore, et de

mauvaise qualité. Aux Indes orientales, sur la côte de Coromandel, la culture de l'indigo se fait dans des sols sablonneux non irrigués, et sur lesquels la végétation n'est possible malgré la température extrême du climat que durant la saison des plujes. Le rendement est toujours faible, en raison de la sécheresse; la plante est peu fournie, et n'atteint jamais soixantecing centimètres de hauteur. La coupe se fait après la floraison, à environ un décimetre au-dessus du sol. On fait sécher la récolte au soleil, puis on bat la plante avec des gaules.

Les feuilles, détachées par le battage sont de nouveau exposées au soleil pour en assurer la complète dessiceation; ensuite, on les concasse grossié-

rement. C'est toujours des feuilles sèches qu'on extrait l'indigo sur la côte de Coromandel. On fait infuser pendant deux ou trois heures les feuilles concassées, dans trois fois leur volume d'eau froide: on passe la dissolution à travers un tissu peu serré; on bat la liqueur tiltrée, et on y ajoute, après le battage, environ 48 litres d'eau de chaux pour 100 kil. de feuilles sèches; on agite pendant quelques minutes; enfin on laisse déposer. Quand le dépôt est formé, on décante, on lave avec un peu d'eau bouillante, et l'on met à égoutter sur une toile le dépôt lavé. On soumet alors l'indigo à l'action d'une presse, puis on coupe la pâte en morceaux cubiques, qu'on dessèche à l'air. Ces derniers, lorsqu'ils sont secs, pèsent environ 90 grammes.

L'indigo existe évidemment à l'état incolore dans les feuilles soumises à l'opération qu'on vient de décrire. Du moins, ne tarde-t-il point à se décolorer, au moment où la fermentation s'établit. Tout porte donc à croire que l'indigo bleu commence par se convertir en indigo blanc, et qu'il se dissout sous cette forme à la faveur de l'ammoniaque développée par la fermentation. Peut-être parmi les agents qui favorisent la conversion de l'indigo bleu en indigo blanc faut-il compter le glucose.

Quoi qu'il en soit, quand tout i'indigo blanc est dissous à la faveur de l'ammoniaque, si on ajoute un excès d'eau de chaux, on détermine la précipitation de la combinaison insoluble de chaux et d'indigo blanc. Celle-ei, en absorbant l'oxygène, passe peu à peu au bleu. La chaux devient donc libre, et se trouve redissoute par l'eau ou convertie en carbonate par l'acide carbonique des eaux de lavage et de l'air.

Les qualités supérieures des indigos d'Égypte sont des surfins et fins violets bleus. Ils sont légers. Cependant la pâte n'en est pas très-fine, et souvent ils contiennent du sable. Les carreaux en sont un peu plus plats que

ceux de Bengale.

Il existe aujourd'hui des indigoteries suivant les procédés américains à Choubrah, dans les provinces de Chorkyeh et de Kelyoub, à Menouf, à Achmoun, a Mehallet-el-Kebir, a Birket-el-Kassab. à Mansourah. Il en existe aussi dans la province de Gizeh, au Fayoun et dans quelques cantons du Sayd. Elles appartiennent au gouvernement, qui les fait valoir pour son compte. Dans chacune d'elles, il y a un nazer ou inspecteur, chargé de surveiller les travaux et de payer les ouvriers.

A mesure que l'indigo est confectionné, on l'expédie au Caire où est le dépôt général; ensuite il est vendu à des négociants, qui l'envoient sur diffé-rents points d'Asie et d'Europe. En 1833 la récolte s'est élevée à 77,300 okcs. La première se vend à soixante-quinze piastres, et la seconde à cinquante; la troisième, dont la couleur est plus terne que les deux autres qualités, trouve à peine des acheteurs au prix de trentecinq piastres. Un sixieme de la récolte est réservé aux besoins des fabriques.

Culture de la garance (rubia tinctorum, L.). La garance est, comme on sait, une matiere colorante très-précieuse par la multitude de nuances qu'elle peut fournir quand on combine ses principes colorants divers aux mordants que le teinturier met en usage, et par la solidité remarquable des couleurs qu'elle donne.

Ce n'est guère que depuis une quinzaine d'années qu'on cultive en Egypte la garance, que l'on tirait autrefois du Levant et particulièrement de l'île de Chypre. Un Grec a enseigné aux fellahs la manière de la cultiver : elle diffère de celle qui est usitée dans quelques départements méridionaux de la France.

La terre destinée aux semis de garance recoit, après la retraite des eaux. un premier labour; on la laisse reposer jusqu'au mois de février, puis on lui donne deux autres labours croisés, et l'on fait passer dessus un rouleau attelé d'un hœuf, ou bien on se sert de la houe pour concasser et niveler le sol, Ensuite un semeur jette à la volée les graines, qu'il recouvre de terre en même temps. Cette opération finie, on divise le terrain en carrés, et on y pratique de petites rigoles pour faciliter les arrosements, qui commencent sent jours apres qu'on a semé; on les continue pendant le même espace de temps, excenté l'hiver. La plante s'élève d'un pied environ. Chaque année, au mois de mars, on la coupe lorsqu'elle se dessèche, pour en extraire la semence. Après quatre ans révolus, on fait dans la terre de profondes excavations pour en arracher les racines, qui sont longues et bien fournies; une bonne terre donne de grosses racines; une terre médiocre. froide, produit des racines grêles, pauvres en principes colorants.

Lorsque la garance est bien sèche, on la porte au chef-lieu du canton dans le dépôt des produits. Les agents du fise la font peser, et en donnent reçu au cultivateur. Le prix est escompté sur le payement des contributions. Il en est de même de la semence qu'il verse chaque année dans les dépôts.

Il faut douze okes de graines pour ensemencer un feddan; le produit varie de trente à quarante okes, suivant la qua-lité du sol. La récolte de la garance est toute destinée aux besoins des fabriques ; rien n'est exporté ni vendu dans le pays. En 1833 on a semé dans le Saïd trois cents feddans de garance, et cinq cents dans la Basse-Égypte.

Culture du safranon (carthamus tinctorius). Le carthame est indigene en Egypte. Sa fleur fournit une belle matière colorante rouge, et sa graine une huile grasse. On le seme après la retraite des eaux. Le semeur le lette à la volée sans que la terre ait reçu aucune préparation, et le recouvre ensuite avec le rateau. Quand la terre est trop seche on lui donne un labour. Dans ce cas, les semeurs en répandent dans les sillons tracés à la charrue. Cette manière est plus avantageuse, mais moins économique. Le carthame, pendant sa croissance, n'exige aucun soin. La récolte se fait au mois de mars. Chaque matin. au lever, et avant le coucher du solcil, des femmes et des enfants arrachent les fleurs, jusqu'à ce que la plante n'en produise plus. Il y a quelques années, les fellahs mélaient à ces fleurs de la farine de pois chiche pour colorer le safranon et lui donner plus de poids; mais ils n'osent plus faire ce mélange depuis que le vice-roi s'est emparé de cette branche

Après la récolte, on broie les fleurs sur un moulin semblable à celui où l'on écrase le plâtre, puis on les presse dans les mains, et on les étand au soleil pour leur donner une couleur plus foncée, avant de les mettre au sac, et de les transporter dans les magasins du gouvernement.

de commerce.

Let fellah laissent secher la plante wur pied; ils arrechent ensuite les tiges, dont ils font sortir les graines en les frappant avee de longs bâtons. Un feddan exige un demi-ardeb de semenoe; il en produit deux et demi, et deux quintaux de safranco, al fons sene à la ortie; en semant dans les sillors sur les traces de la charroc, il donne deux quintorie; en semant en consentation et traces de la charroc, il donne deux quintante de la charroc, il donne deux quintante de la charroc, il donne deux quintante la charroc, il donne deux qui

C'est principalement dans les provinces de Benisouef, de Gizeh et de Kelyoub que le carthame est le plus cultivé. Cette culture est avantageuse, lorsque les vents de khamsin ne brûlent point les fleurs, ainsi que cela est arrivé en 1821.

Culture du henné ou tamar-henné (lawsonia inermis). On cultive cet arbrisseau dans les provinces de Charkyeh et do Kelyoub. Avant de le planter, la terre recoit deux labours; on enfonce ensuite verticalement, à la distance de trois pieds, des scions taillés et disposés symétriquement. Les arrosements commencent aussitôt; ils se répètent aussi souvent que pour les cannes à sucre. La plantation se fait au mois d'avril; un an après l'arbrisseau est déjà élevé. On commence à détacher les feuilles, que l'on broie après les avoir fait sécher. Les femmes font de ces feuilles réduites en poudre une pâte dont elles se servent pour teindre en rouge orangé leurs ongles et la paume des mains.

Culture de l'optum. L'opium de la Thébaide était judis ai renommé, qu'on désigne encore aujouri<sup>4</sup>hui l'extrait d'opium des officines par le nom d'extrait thébaique. Le vice-roi vouluit donner thébaique. Le vice-roi vouluit donner longtemps oubliée. A cet effet, il fit venir de Smyrne des Arméniens labiturés à la culture de l'opium. Après divers uses à la culture de l'opium. Après divers essais, qui donnérent des résultats astis-fissants, on adopta la methode sui-fissants, on adopta la methode sui-

Vers la fin d'octobre, après la retraite des eaux, on donne deux labours à la terre, qui doit être de bonne qualité, forte et de couleur jaunâtre: ensuite, on dépose dans les sillons traces par le second labour des graines de payot mélées avec une portion de cette même terre pulvérisée. Ce mélange suffit pour enterrer les graines, et l'on est dispensé de passer la herse. Quinze jours après qu'on a semé, la plante commence à germer : en s'élevant elle forme une tige de la grosseur d'un chalumeau; en deux mois cette tige a atteint sa hauteur naturelle, d'environ quatre pieds; elle est couverte de feuilles larges et ovales dans toute la longueur; son fruit, d'une couleur verdatre, a la grosseur d'un petit citron; il y a des tiges qui en portent jusqu'à quatre, places à distance; cela dépend de la qualité de la terre. Chaque matin, avant le lever du soleil, on fait de légères incisions; le fruit jaunit et blanchit en se desséchant.

Ouelquefois on seme la graine dans

des terres qui n'ont pas revo les eaux du fleuve; on yupplee par des arrosements avant et après avoir semie mais la plante ne vient pas auxi bien; elle a la plante ne vient pas auxi bien; elle a fruit est maigre, petit, et rend pou des L. Dojum de la Théshade est meil-ieur que celui de l'Asie-Mineure; il ob-auxiliar par celui de l'Asie-Mineure; il ob-auxiliar de l'Asie-Mineure; il ob-auxiliar de l'Asie-Mineure; il ob-auxiliar de l'Asie-Mineure; il ob-auxiliar de l'Asie-Mineure; il ob-mineure de l'Asie-Mineure; il ob-mineure de l'Asie-Mineure; il ob-auxiliar de l'Asie-Mineure; il ob-auxiliar de l'Asie-Mineure; il ob-auxiliar de l'Asie-Mineure; auxiliar de l'Asie-Mine

Culture du lin. On cultive le lin (linum usitatissimum, L.) de deux méthodes différentes : suivant l'une, la terre n'a besoin d'aucune préparation ni avant ni après les semailles. Aussitôt après la retraite des eaux, lorsque le sol est encore fangeux, on y jette la graine. D'après l'autre méthode, les fellahs labourent le sol en deux sens, puis ils trainent le rouleau pour briser les mottes, ensuite ils le divisent en carrés d'environ buit pieds de largeur sur quinze de longueur. Cette opération finie, ils sèment à la volée. Quelquefois un homme passe avec un rateau pour enterrer les semences; souvent on néglige cette précaution, qui n'influe en rien sur la réussite des procédés de eulture : on se contente alors d'arroser une seule fois. La terre ainsi ménagée donne jusqu'à trois quintaux et demi de lin par feddan, et trois ardebs de graines. Lorsqu'on ne donne aucune culture à la terre, le rapport du feddan est de quatre ardebs de graines et de deux quintaux de lin, parce qu'alors les tiges deviennent grosses et ligneuses sans être bien fournies de filasse. Dans ces deux cas, le feddan n'exige qu'un tiers d'ardeb de semences.

Quand le germe s'est développé et que la végétation commens à produire des brins, on couvre le champ de terre claciline, comme pour le doura indigene; ensuite on arrose à mesure que la terre commence à sécher, pendant la croissance des tiges et jusqu'à leur maturité, qu'elles atteignent au mois de mars; alors les fellals arrachent les tiges, et les étendent pour les faire sécher, en ayant soin de les remuer souvent. Quand la dessiccation est faite, ils les lient en petites gerbes, qu'ils transportent dans un endroit près du village pour en extraire les graines.

Dans la Basse-Egypte, eette opération se fait en froissant les sommités des tiges. Dans le Sald, un bomme tient dans ses mains un paquet de plantes, dont il frappe l'extremité sur un vase de terre placé devant lui; il a soin de s'environner de gerbes pour empêcher les capsules de jaillir de tous côtés.

Après le battage, le même homme ramasse toutes les capsules, et les passe dans une espèce de moulin, semblable à celui dont on se sert pour concasser les feves : ce sont deux petites meules placées l'une sur l'autre; celle qui est dessus tourne par le moyen d'un manche qui lui est adapté, et que l'ouvrier tient à la main en lui donnant le mouvement de rotation; une ouverture pratiquée dans le milieu recoit les capsules qui, tombant sous la presse, se trouvent assez froissées pour détacher les graines de leurs balles, et pas assez pour les écraser, ce qui arriverait si le poids supérieur n'était pas en terre durcie au soleil, pour être plus leger. L'opération finie, on lie en bottes bien serrées les tiges dégarnies de leurs graines, on les expose de nouveau à la rosée et au soleil, et quand elles sont bien sèches, on les porte dans des mares ou dans des canaux où l'eau se conserve une partie de l'année. Là, elles sont placées verticalement les unes à côté des autres; on les charge de pierres pour qu'elles ne surnagent pas. On les laisse dans cet état jusqu'à ce que le lin soit bien roui. La submersion est ordinairement de vingt-cinq jours. On retire les tiges, et on les expose au soleil pour les faire sécher. Lorsque la dessiccation est bien faite, on les brise en les frappant sur la pierre avec un bâton raccourci; puis on secoue le lin, que l'on bat avec une espèce de palette pour le dégager des fragments de tiges dont il est mélé. Il n'a besoin d'aucune autre préparation : on le passe seulement a travers les dents d'un peigne.

Culture de la canne à sucre. Les f gyptiens consomment beaucoup de

sucre, par le grand usage qu'ils font des sirops et des confitures. On en distingue deux qualités, le noukarrar, qui est compacte et bien cristallisé, et le kasr, qui est plus poreux. On cultive la canne a sucre (saccharum officinale, L.) dans une partie de la Haute-Egypte, et particulièrement dans la province de Minieh. On laboure plusieurs fois la terre dans différentes directions, puis le cultivateur trace des sillons dans lesquels il couche de biais des cannes fraîchement coupées, de manière que le bout reste à découvert, pour faciliter la végetation. La plantation a lieu dans les mois de mars et d'avril; les arrosements commencent de suite, et continuent jusqu'à la récolte. On consomme en vert les coupes mal venues. La coupe s'en fait au mois d'octobre. Lorsqu'elles sont destinés à la fabrication du sucre, on les coupe en janvier et février. Les plantations de l'année suivante se renouvellent avec des jets produits par la

souche des cannes laissées sur pied. La machine dont on se sert pour extraire le suc de la canne est composée de deux rouleaux de bois placés à côté l'un de l'autre; ils tourneut au moven d'une roue deutée, mise elle-même en mouvement par une autre, qui porte à son axe vertical un levier auquel est attelé un bœuf. On met plusieurs cannes à la fois entre les deux cylindres, qui les pressent fortement et les écrasent. Le suc qui en découle est reçu dans un bassin construit en ciment; puis il est transporté dans des jarres disposées a cet effet : ensuite on le met dans une grande chaudière sur le feu, où il reste environ vingt-quatre heures, jusqu'à ce qu'il ait subi une première coction. De là on dépose le sirop dans des cônes de terre cuite, sous lesquels on a pratiqué une issue pour l'écoulement de la mélasse . qui est recue dans un autre vase. Ces cônes sont placés dans un endroit chaud et environné de paille.

Cette première qualité de sucre se nonme khám. La seconde opération, sur le sucre appelé khaoudmy, se fait comme la première. On met les pains, qu'on a retirés des cônes, dans la chaudière avec de l'eau, pour hâter la liquiération. Pendant le temps de la cuisson, qui est à peu près le même, on a soin

d'enlever l'écounc que l'ébullition a formée à sa surface.

On continue les mêmes procédés pour les Azur. Cette fois, comme les précédentes, un ouvrier jette dans la chaudier des raclures de savon ou des blancs d'ouis, pour clarifice siron, et précédente les pour chaufer le siron, et précité entre dans le consommation, c'est celle dont on fait le plus d'usage. Le Aust donne le moukarrar, en suivant les mêmes procédés; et, par luxe, on catiline ce deriner, qui prend alors le ratifice ce deriner, qui prend alors le ne le voit pas dans le commerce; il est réservé à la classe opulente.

Les procédés pour raffiner le sucre différent de ceux qu'emploient les indigenes. On jette dans la chaudiere une 
quantité de une de chaux pour précipiter 
les maitieres albuminentes; et lorsque le 
la surface une couche d'argife, qui hâte 
la cristallisation. Le sucre est blanc, 
compact, mais i au mgolt fade provenant de l'albu mélé à l'argife. Son prix 
et a qualifie ne le rendent pas propre 
et a qualifie ne le rendent pas propre 
sucre l'ait par les l'abitants; il convient 
mieux au goût des consommateurs.

Caff. 1/Egypte n'aursit rien à envier accionise d'Amérique si l'on poussity i sayé, dans quelques endrois de la llatte et Moyenne Egypte, de cultiver le caféer de l'Yemen, qui donne le café consu sous le nom de Moka; ces essais ont troujours cie infractieux. A peine arrivé à la lauche et uneut. La fralcheur de l'air et le puises sont-elles aboulment necessaires au développement de ce végéal? Ne pourraite na pas remplacer les conditions pourraite na pas remplacer les conditions

naturelles par des moyens artificiels?

Les mêmes observations s'appliquent aussi à la culture du thé, qu'on n'est pas encore parvenu à naturaliser en Egypte.

Culture du tabac. On sème le tabac au mois de décembre, à la volée, dans des terrains près du Nil. Deux mois après, lorsqu'on transplante les pieds dans une autre terre fraîchement labourée, on les espace de cinq à six pouces. Les

fellahs jettent dans les intervalles de la liente de mouton, pour donner au tabac une coulenr verdâtre. Ils out soin de sarcler les herbes parasites, qui nuisent à la croissance des plantes. On fait la récolte au mois d'avril, en détachant les feuilles de leur tige, puis on les passe dans une ficelle pour les exposer au soleil et les faire sécher. Ensuite, on émonde les sommités des tiges que cette opération rend productives. Quarante jours après on fait une seconde récolte, en suivant les mêmes procédés que dans la première, mais le tabac est d'une qualité inférieure. Le travail fini, on met les feuilles desséchées dans des saes recouverts de nattes. Dès lors elles entrent dans la consommation.

Quand à l'époque de l'inondation les eaux n'atteignent pas les plantes qu'on a laissees sur pied, elles donnent une troisième récolte, beaucoup inférieure aux deux autres. Dès qu'on les coupe on recueille les graines pour semer l'année suivante. - Le feddan donne ordinairement dix quintaux de tabac dans les deux coupes, mais la première est toujours plus abondante; la qualité inferieure de ce tabac en rend le prix trèsmodéré; il sert uniquement à l'usage du fellah.

Culture de l'olivier. La culture de cet arbre utile était depuis longtenips négligée : les fellahs , habitués à rester stationnaires dans l'art agricole, ne savaient point donner d'extension à cette culture. L'olivier florissait seulement dans les chanins du Favoum et dans quelques jardins des envirous du Caire. Mais depuis plusieurs années le vice-roi a ordonné des plantations d'oliviers dans le Said et dans la Basse-Egypte; elles sont maintenant en plein rapport. Ibrahim-Pacha, secondant les vues de son père, a couvert d'arlires les champs de ses vastes possessions. On y compte plus de quatre-vingt mille oliviers. Trois ans après avoir éte plantes, ces arbres portaient déjà des fruits. Une telle précocité n'existe pas dans d'autres climats. lls sont plantes en ligne, espaces les uns des autres de vingt à vingt-cinq pieds de distance, ce qui donne la facilité de faire passer la charrue dans les intervalles et d'y semer de l'orge, des feves ou du blé. Les arrosements artificiels se reuouvellent souvent; ils hâtent la croissance de l'arbre et la maturité de son fruit; mais on cesse d'arroser l'olivier parvenu à sa hauteur naturelle : il ne recoit plus de l'eau que pendant

l'inondation.

L'olive égyptienne est charnue sans être onctueuse; son noyau est rond; d'un voluine égal à la pulpe. On sale les olives vertes, et lorsqu'elles sont noires, après qu'elles ont passé à la saumure, on les met en barils avec une préparation d'huile.

Ce fruit bien confit a du goût; on en fait une grande consommation.

Culture du rosier. Les terres du Fayoum sont les seules propres à la culture des rosiers. Au mois de mars, on donne deux labours à la terre destinée à ce genre de culture; on la divise en carres, puis on y dépose, dans des trous pratiqués à la distance de deux pieds et demi les uns des autres, des scions que l'on recouvre de terre; cette operation finie, on arrose souvent, pour que le sol soit toujours humide jusqu'à la pousse des rosiers; à cette époque les arrosements diminuent, et les rosiers atteignent peu à peu leur hauteur naturelle, d'un pied et demi environ,

A la fin de décembre, on coupe les plants à la surface de la terre, puis on recommence a donner de l'eau pendant trente à quarante jours, temps nécessaire pour la pousse des boutous et pour faire éclore les roses. Alors, chaque matin, avant le lever du soleil, pendant que les ruses sont encore humides de la rosée. on les cueille et on les met tout de suite dans l'alambie, pour empêcher qu'elles ne sèchent et ne s'echauffent en restant trop longtemps sans passer à la distillation. On distille les roses en mettant une couche de sable au fond de l'alambic pour qu'elles ne brûlent pas: la distillation dure environ six heu-

L'eau de rose est blanche en sortant de l'alambic ; celle que l'on voit dans le commerce a nue teinte jaunâtre; cette couleur provient du mélange d'un produit de combustion.

Un feddan donne six à sept quintaux de roses. En 1833 on a recueilli huit cents quintaux; par le déchet de cinquante pour cent qui résulte de la distillation, ers huit cents quintaux ont été réduits à quatre cents, qui ont donné quarante mille rotles d'eau de rose de trois qualités différentes. La première qualité se vend sept piastres la bouteille, contenant un rotle ; la seconde qualité est fixée à cinq piastres, et la der-nière à trois piastres. Un feldan planté en rosiers coûte soixante piastres environ de culture et d'impôt; il produit, après déchet, trois quintaux de roses; ces trois quintaux donneut trois cents bouteilles, qui, vendues au dernier prix de trois piastres, rapportent neuf cents plastres nettes detous frais.

Cette branche si lucrative de l'industrie compte aussi parmi les articles du monopole. Personne ne peut distiller des roses; ceux qui les cultivent sont obligés de les vendre à bas prix aux agents du gouvernement.

Culture du chanvre. On avait cru que le climat sec de l'Egypte n'était pas propre à la culture du chanvre; mais le vice-roi, qui avait besoin de cet artiele, voulut tenter des expériences (1). En 1827, il chargea un Français de Grenoble d'enseigner aux felfalis la manière de le cultiver et de le préparer. On fit des essais dans quelques villages riverains de la province de Gerbieli et à Mansourah, où les temps humides de l'automne et de l'hiver favorisent la croissance des plantes. Ces essais réussirent assez bien. Depuis ce temps, on a étendu la culture du chanvre, que l'on emploie avec avantage dans la marine.

Culture du múrier; vers à soie. Les mûriers prospèrent très-bien en Égypte. Ils commencent à boutonner en janvier, et sout en plein développement vers le

10 ou 15 février. C'est au commencement du mois de mars que les vers éclosent, et même plutôt, si on n'a pas la précaution de tenir la semence dans des lieux bien frais. Dans l'espace de dix iours tous les vers ont pris naissance. L'intervalle entre la naissance et la première venue n'est pas fixe; cela dépend du degré de chaleur; on peut compter de dix à quinze jours. On calcule douze jours entre la première et la seconde, douze à quinze jours entre la seconde et la troisième, et quinze autres jours entre la troisième et la quatrième. Il y a soixante jours environ entre la naissance des vers et le moment où ils commencent à filer les cocons. Un excès de chaleur, la poussière et la rosée dont les feuilles sont quelquefois imprégnées, occasionnent des maladies aux vers à soie; mais en les soignant bien on évite ces accidents. Il est aussi très-nuisible de les tenir serrés dans les paniers et de ne point echanger les feuilles; l'odeur des feuilles mâchées est malsaine. La maladie qui altère le ver est produite par le vent chaud du midi. Les maladies épidémiques des vers sont inconnues en Egypte.

Une once de semence donne sept mille deux cents cocons environ; chaque cocon pèse d'une demi-drachme à

une draehme. Pour conserver la semence en hiver on place les sacs qui la contiennent dans des lieux frais, en ayant soin d'éviter la poussière. A cet effet, on en met une partie dans des caisses, que l'on descend dans le fond des puits; à la citadelle du Cairc, on les descend dans le puits de Joseph. Au moment de la ponte des papillons, la semence reste déposée sur une toile que l'on tend exprès; ensuite on la détache en la frottant legèrement; puis on la met dans des sacs pour la conserver. En Égypte, les mâles s'accouplent d'eux-mêmes avec les femelles, sans qu'on ait besoin d'y songer. On ne connaît point l'usage de lever les semences dans le vin ou dans l'eau. La chaleur fait souvent développer les semences avant la pousse des feuilles, ce qui donne de l'embarras pour trouver de la nourriture aux vers; quelques précautions que l'on puisse prendre, on ne peut obvier à cet inconvénient. L'intervalle de la métamorphose du

<sup>(1)</sup> Pietro della Valle croyati que le Acchiche, qu'un prépare avec le chaure, pourrait bien être le nepenihés d'Homere (Voyez Journel des Savonin, 1829, p. 89, c. l'180, p. 193). M. Ampère parall adopter cette opinion; mais n'estil pap lus simple d'adientre que ce anestil pap lus simple d'adientre que ce anestil pap lus simple d'Audrette que ce ala culture étail judis fort commune en Egypie, particulièrement aux environs de Thèles. Cet potrquoi l'extrait d'hopium s'appelie encore sulport f'hie extrait théodique.

ver est ordinairement de quinze à vingt jours. Vingt jours suffisent pour que le cocon soit parfait. Pour faire une livre de douze onces, il faut deux cents à deux cent cinquante cocons, suivant la grosseur.

Séame. Cette plante (exemum orientel) de la familia des hignoniaces, est de tout temps cultive en Expte, a cause des sar james oléagineuss. On cause des sar james oléagineuss. On est applieur par la companie de es applieur par la companie de la linterieur da clar que l'on en fait usage Le nombre de ces sirgués est de soixante; elles purent presser mile huit ardées par mois. Le produit d'un ardée est de ent trente roises fluieur ardée est de ent trente roises d'unie. Les habitants en consonnem beaucoup de leur misions.

## Culture des céréales et d'autres denrées.

Froment (blé). Les procédés de culture du blé diffèrent suivant les localités. Vers les dernières provinces du Said, on sème aussitôt après la retraite des eaux, lorsque la terre est encore fangeuse. Quelques jours après, dès que l'état de sécheresse le permet, on laboure pour enterrer les semences. Dans la Basse-Égypte, on donne deux labours, l'un avant de semer, l'autre après avoir semé; cette pratique remlace l'usage de la herse. Ce second labour sert à couvrir les semences, et à rendre les terres plus productives. On ne chaule point le blé avant de le semer; on le confie à la terre dans l'état où il se trouve, sans enlever les vesces ni les autres corps étrangers. Chaque feddan reçoit un donzième d'ardeb, et en rend ordinairement de quatre à sept. Les meilleures terres en produisent jusqu'à buit ; les plus chétives n'en donnent pas plus de deux. Lors-que le blé commence à germer, il arrive quelquefois, dans certains cantons, que les vers en piquent les chaumes et détruisent le produit de plusieurs fed-dans. Dans ce cas, on laboure et on sème de nouveau, ou l'on laisse la terre pour le mais. Pendant la végétation, des enfants arrachent à la main les herbes parasites qui empêchent le blé de prospérer.

Dans la Rasse-Égypte, les semailles sont achevées à la fin de novembre, et les récoltes dans le courant de mai, Dans le Saîd, elles ont lieu un mois plus tôt, la température y étant plus chande et le temps des semailles moins tardif. La tige du blé ne s'élève pas à plus de deux pieds et demi; mais le chaume a de la solidité; l'épi est long, épais et bien rempli. On ne se sert pas de la faucille pour couper les blés: la secheresse du sol, rempli de gerçures, permet d'arracher à la main les chaumes, dont on fait des gerbes que l'on transporte, à dos d'âne ou de chameau, sur une aire disposée près du village. Ces gerbes sont placées les unes sur les autres de manière à former une meule autour de laquelle on étend le blé; ensuite on fait passer dessus un traîneau. appelé norcy, supporté par trois rouleaux où sont adaptées des rondelles de fer saillantes; ce traîneau, attelé de deux bœufs et conduit par un fellah assis dessus, passe sur les gerbes jusqu'à ce que le grain soit sorti de l'épi, et que la paille soit hachée. A mesure que le noreg tourne, un autre homme, armé d'une fourche, ramène sur l'aire les chaumes que les bœufs en écartent en marchant, Lorsque le travail est fini, on entasse le tout ensemble, et on place de nouvelles gerbes pour continuer l'opération. Les fellahs emploient pour vanner le blé une fourche à deux dents, au moyen de laquelle ils le jettent en l'air pour séparer le grain d'avec la paille, puis ils passent le blé par un crible à claires voies qu'ils tiennent à la main; mais cette opération ne le sépare pas de la racine des chaumes, ni des menues pailles; ll faut encore le laver et le nettoyer, pour le rendre propre à la

Orge. A l'époque des semailles, lorsqueles terres on reçu l'eau dulleuve, on jette un ardeb d'orge dans chaque feddan, après avoir domé un legre labour à la terre; ensuite on y fait passer des boufs pour enterre les semences. Dans quelques provinces, on se sert du râtesu de même que pour les féres. La récolte se fait avant celle du blé; un ardeb de semence en produit depuis quarte jusqu'à quinze. Les procédès sont les mêmes que ceux que fon emploie pour le blé. Doure balady (Holcus sorphum, Linn, Les habitants font une grande consommation de cette ceréale, qui sert, dans toutes les provinces, à la nourriture des fellalis. On sême le doura a lo in de mars, e qui lui fait donner le nom de seyly (été). On consacre à cette nom de seyly (été) de l'entre sont arrosées par le moyen des puits à roues de la meblie appele c'hados/f.

Après avoir dégage la terre de toutes les herbes parasites, et notamment du halfeh (poa cyonosuroides), qu'on brûle pour la rendre plus féconde, on lui donne un seul labour. Dans plusieurs villages, elle ne reçoit aucune préparation. Les fellahs déposent trois et quatre grains dans des trous faits à la pioche, a trois pouces de profondeur; après les avoir reconverts, ils divisent le terrain en carrés de quatre à cinq pieds, fermés par de petites digues autour desquelles ils font couler l'eau sortant des rigoles d'irrigation, puis ils conduisent cette eau dans des sillons tracés avec le hoyau. Lorsqu'un carré a recu l'eau suffisante, on le ferme et on fait entrer l'eau dans un autre carré. Dans les terrains éloignés du Nil, et où il n'y a pas de puits à roues, on transporte de l'eau à force de bras. On se contente alors d'en verser dans les trous, après y avoir déposé la graine; de cette manière, il n'est pas besoin de diviser la terre en carrés. Le doura n'est pas toujours arrosé pendant sa croissance; cette manière est moins dispendieuse, mais aussi la récolte est moins belle; le grain est plus écorne, les épis sont moins fournis que ceux dont les tiges ont conservé une liumidité bienfaisante. Vingt jours après avoir semé, on répand dans le champ une légère couche de terre alcaline pour exciter et hâter la végétation. La plante croit rapidement, et s'élève jusqu'à buit à dix pieds.

La récolte du dours se fait dans le courant de juillet; on coupe les tiges à la faueille ou avec un instrument trancliant, après en avoir séparé les épis, que l'on net en tas pour les faire sécher, en ayant soin de les remuer souvent; ensuite on les coupe en deux parties dans leur longueur, et on les place sur une aire où des becufs les foulent aux piels jusqu'à ce que la séparation des grains soit faite. Ceux qui ont de fortes récoltes se servent du noreg pour nettoyer le doura; on le jette en l'air, et on le met sous le toit après l'avoir criblé.

Les tiges servent de combustibles dans les fours à chaux, ou bien sont employées à couvrir les allées des jardins, a elever des cahanes, à former des cloisons et à couvrir des terrasses.

Mais ou doura châmy. On donne au mais le non de châmy (étranger), originaire de la Turquie, pour le distinguer du doura belady (doura indigene); il est appele aussi nily, parce qu'on le cultive à l'époque de la crue du Nil. Son grain est jaunâtre et plus gros que celui du doura indigene, qui se distingue par sa couleur blanche.

Vers la fin de juillet, lorsque les eaux du fleuve commencent à s'élever, on donne un seul labour à la terre que l'on destine à être ensemencée, après avoir préalablement couvert sa surface de terre alcaline. Le semeur suit la charrue, et répand dans les sillons des grains de mais, que le soc recouvre de terre; ou bien il emploje les mêmes procédés que pour le doura indigène; puis il divise le terrain en carrés, afin de le préparer a recevoir l'eau que l'on v fait entrer. Le germe se développe, la végétation commence, et l'on continue les arrosements. On a soin de sareler les herbes parasites que l'humidité fait croître autour des plantes.

Avant que le maîs soit arrivé à son point de maturité, les fellals coupent chaque jour les épis qu'ils veulent faire griller pour servir à leur nourriture.

A cette époque, on a soin d'éloigner à coups de fronde (ainsi que cela se pratique lorsque le doura indigéne commence à mulrir) les nuées de pigeons et d'autres oiseaux qui détruiraient les récolles

Dans les villages situés autour du Caire, les habitants sèment au commencement de l'été quelques feddans de mais qu'ils réservent pour leurs besoins. Les épis grillés sont vendus à la classe indigente.

Lorsque l'inondation est grande, les eaux atteignent les plantes, et l'excès d'humidité les noircit. Pour les en préserver, on élève des digues autour des champs; mais souvent ces précautions sont inutiles; il n'y a pas longtemps qu'une partie de la récolte fut per-

due par cette cause.

Dés que les plantes sont en maturié, ce qui a lieu dans le terme de soitantedix jours complets, on les coupe et on les trasporte, liées en gerbes, sur un terrain disposé à cet effet aupres du village; on les étend pour les faire sécher; essuite des femmes et des rafiants étachent les égal et les séparent de leurs mais en farius, on le faire entrer dans le commerce, on le faire entrer dans le commerce, on ríosses les égis entre les mains, et les grains desseches s'en détuchent aisément.

Riz. On sème le riz au mois d'avril. Avant de le confier au sol on le laisse tremper dans l'eau, jusqu'à ce que le grain soit assez amolfi; puis on l'étend sur des nattes que l'on couvre de trèfle ou de paille. Lorsque la chaleur a fait développer le germe, on met le riz en terre. Avant cette opération, on couvre la terre d'eau pendant plusieurs jours; après quoi elle reçoit deux labours croisés; dans cet état, on la laisse reposer. Ensuite elle est de nouveau labourée et submergée. Des qu'elle est suffisamment arrosée, deux hommes font passer dessus une espèce de râteau pour unir sa surface; ainsi préparée, elle recoit le riz, qu'on v jette à la volée. Il s'enfonce de son propre poids, et par le mouvement que lui donne le semeur.

Il fait un sivième de dâreb pour enseunence un feddan à Rosette. Un dixième de dâreb est la quantité que l'on donne ordinairement aux terres de Damiette. Celles-ci, suivant leurs qualités, produisent de deux à cinq dârebs; le rapport des autres est de quatre à six.

Après trois jours, on recouvre d'eau la terre ensemencée. On laisse séjourner cette eau pendant le même temps, puis on la fait évouler pour inonder de nouveau. Les arrosements se répètent jusqu'à la maturité du riz. Pendant la végetation, on ne néglige pas de sarcher corissance des tiges.

C'est au mois de novembre que se fait la récolte du riz. Les fellalis le coupent avec la faucille, et le lient en gerbes, qu'ils transportent sur une aire où le grain est separé de sa tige par le moyen d'un traîneau, fait à peu près contame le noreg, que deux beurfs promènent pendant plusieurs heures sur les gerbes deliées. Ensuite on jette le riz en l'air avec des fourches de bois,

comme on vanne le blé. Cette opération finie, on l'expose au soleil jusqu'à ce qu'il soit bien sec. Pour le détaeber de sa balle, on le met dans des mortiers à fleur de terre, et on le fait passer à trois reprises sous des pilons evlindriques de fer creux, dont il recoit la percussion par le moven d'un manche mobile fixé verticalement à ces pilons sur un essieu place au-dessus de leurs sommités. Le mouvement de bascule a lieu, et se répète par la pression successive sur l'extrémité du manche de plusieurs montants, qui se rattachent à une traverse horizoutale servant d'axe à une roue dentée; ceileci recoit le mouvement d'une autre roue plus grande, portant à son axe vertical une flèche où l'on attache un bœut si la machine a deux pilons, et deux quand elle en a quatre; la première se nomine oud, et l'autre dayreh.

Des beurfs sont changes de deux heures en deux heures; l'ouvrier project en en deux heures; l'ouvrier project au travail profite de ce momst de repos au travail profite de ce momst de repos loyer des balles détachées; il le remet ensaite dans les mortiers, et l'opération continue jusqu'à ce qu'on anène un autre relais. Le riz est cribié de nouveau, puis il est remis sous les pilons avec la quantité de se équivalant à la diminution qu'il a éprouvée pendant son blanhiment: elleste d'uu cinquièmenviron.

A Damiette le dayrch blanchit un ardreb et demi par jour; enoséquenment, le oud n'en blanchit que la moi-tié. Les moulins de Rosette ont une forme semblable, et portent les mêmes mors. Les procédés de culture, de récolte et de préparation, ne différent en rien. Le produit journalier d'un moulin à un ou deux bœufs est le même qu'a Damiette.

Le vice-roi achète des cultivatenrs le riz en orge, qu'il fait blanchir dans ses moulins; le travail est plus accéléré, l'opération est moins soiguée; le riz, ne restant pas sous les pilons le temps qui lui est necessaire pour qu'il se dépouille entièrement de ses balles, conserve une teine rougettre. Cette méthode, nuisible à sa qualité, jointe à la forte portion de sel qu'on y fait entrer et à la poussière des grains briess provenant de la cienne reputation dont Il poissait à si juste titre lorsqu'il était bien blanchi et convensiblement préparé.

Culture des légumineuses. On cultive les fèves dans toute l'Égypte, surtout depuis qu'elles sont devenues un obiet de spéculation pour l'Europe. Ce légume sert autant à la subsistance des fellahs et des citadins, qu'à la nourriture des bestiaux. A la fin du mois d'octobre. après la retraite des eaux, on laboure la terre, puis on seme les fèves à la volée; on les recouvre ensuite en y faisant passer une seconde fois la charrne. Dans plusieurs villages, on enterre les semences avec une espèce de râteau traîné par deux hommes sur toute la surface du champ. Pendant la croissance, on a soin d'arracher les mauvaises herbes et les avortons.

La récolte se fait un mois avant celle du blé. Au moment de la maturité, des nuées de pigeons et d'étourreaux viennet fondre sur les champs de féves; il les les parties de la comment d

La culture des l'entilles n'est pas bieu étendue; la récolte ne va jamais au dela de cent cinquante ardebs dans toute l'Egypte. Les fellahs sèment les leutilles en novembre, sans faire subir à la terre aueune preparation. Elles sont en maturité au mois de mars. On arrache les

plantes, et on les place sous le noreg comme les autres graines.

On sème les pois chiches au mois de novembre. Les fellahs se contentent d'un simple labour. La récolte se fait au mois de mars. Deux tiers d'ardeb suffisent pour chaque feddân, dont le produit varie de trois à sept. Les habi-

tants consomment beaucoup de pois chiches en vert. On laise sécher sur pied et qui reste des plantes, puis on les puis ont est partie de la commentation de solicit, adin de les faire bien secher, puis solicit, adin de les faire bien secher, puis mais le marchand ne les expose en vente mais le marchand ne les expose en vente mais le marchand ne les expose en vente puis de la chaux, et a près les avoir saperges d'huite de praine de la saperges d'huite de praine de la

La culture du tupin est la même que celle des lentilles. Les tiges, trop ligneuses, ne peuvent servir à la nourriture des bestiaux; on les emploie comme

combustibles.

Quand elles sont desséchées, on les frappe avec de longs bâtons pour en extraire les graines, que l'on mange après les avoir souvent trempées dans l'eau pour leur ôter un goût d'amertume.

On suit les mêmes procédés pour le fens-grec (hélbéh). On le sême après la retraite des eaux, quand la terre est la retraite des eaux, quand la terre est encore lumide. Lorsqu'il ets bien sec, on l'arrache au lieu de le couper. La récolte se fait trois mois après les semailles. On le ramasse en gerbes, que l'on étend sous le norez. Quand il a subi cette opération, on le jette en l'air avec la fourche, pour séparer les graines d'avec les tigres bachiess, qui deviennent la nourriture des chameaux seulement.

Telles sont les productions les plus utiles qu'on cultive aujourd'hui en Egypte. Il serait intéressant de comparer l'agriculture actuelle avec celle d'autrefois. On arriverait à ce résultat curieux que même les productions naturelles, qu'on devrait supposer immuables, changent avec le temps, au gré des institutions civiles et religieuses, ainsi que d'après les modifications que le sol peut éprouver à la longue. Ainsi, les marais qui restaient après l'inondation étaient jadis beaucoup plus fertiles en plantes aquatiques comestibles, qu'ils ne le sont aujourd'hui. Le lotus ( nymphæa lotus ou nymphwa cœrulea) y etait assez abondaut pour permettre aux habitants de faire du pain avec les grames de son fruit et de se nourrir de ses racines épaisses (1).

(1) Le numphaa lutes ou alba, qui croft

Le fruit du nymphéa ( nymphæa nelumbo, Linn.; nelumbium speciosum, Delil.), aujourd'hui très rare, servait également de nourriture. Ce fruit, semblable à la pomme d'un arrosoir, est comparé par Hérodote (II, 92) (1) aux gâteaux de cire des abeilles. Strabon (lib. XVII) lui donne le nom de ciborium (xicupur). · Ce fruit , ajoute Herodote , renferme plusieurs graines de la grosseur d'un noyau d'olive, bonnes à manger fraiches ou séchées. » C'est sans doute ces grajnes que Diodore et d'autres aufeurs appellent feves d'Egypte, (λίγύπτωι χώαμοι. ) (2) Hérodote nous apprend, en outre, que les Egyptiens mangeaient certaines espèces de papyrus. C'est probablement du cyperus esculentus que l'historien parle; sa racine est, en effet, féculente et comestible. Suivant Diodore, ils recherchaient surtout l'agrostis, « plante remarquable par sa saveur douce et par la nourriture suffisante qu'elle offre à l'appétit de l'homme (1, 43). » Nous avons des raisons pour croire que l'agrostis de Diodore était la canne a sucre.

Aujourd'hui, la plupart de ces plantes palustres, dont se nourrissaient les auciens babitants de l'Égypte, ont disparu ou sont beaucoup moins abondantes; elles ont été remplacées par la culture du riz, du doura (3) et d'autres céreales.

Îi est à regretter que les auteurs anciens ne nous apprennent rien sur l'administration agricole ou les règlements de l'autorite pour favoriser le développement de la première des industries humaines, l'économie rurale. La nature de la proprieté en Egypte a toujours été une question obscure ou du moins très controversée.

dans les eanx stagnantes de la Seine et de la Marne, peut donner une tdée du lotos égyplien : il appartient au même geare; son fruit ressemble à cetul du pavot, et ses racines sont remplies de fécule.

(1) Le nymphas lotus et le nelumbium speciosum élalent valgairement connus sous le nom de lis d'eau. La fleur du denner ressemblait, suivant Hérodote, à une rose. (2) Il ne faut pas confondre celle fère avec celle dont parte Hérodote (11, 37), et qui était

celle dont parle Hérodote (II, 37), et qui était considérée comme un légame Impar. Celte-ci était le faba major (fève des marais), dont la fleur est marquee d'une tache noire. (3) La culture du donra (holcus sorghum)

est fort ancienne en Egypte. Foyez Héro-

dote, It, 36.

Lorsque Amrou s'empara de l'Égypte, sous le califat d'Omar, il fut convenu que toutes les concessions précédemment faites seraient maintenues.

Les premières transmissions de pro-priétédatent decetteépoque; elles avaient lieu movennant une retribution que l'on payait au prince. Ces mêmes usages furent conservés sous les califes et sous les sultans mameluks. Rien ne fut changé dans l'administration des terres confiées aux Coptes depuis les temps les plus reculés; il ne convenait pas à cette nation de rien innover ; les changements, quels qu'ils fussent, auraient nui à leur considération, à leurs intérêts. Les Coptes étaient aussi chargés de l'arpentage et de la tenue des écritures. La différence de leur idionie avec la langue arabe, devenue familiere aux Egyptiens, fit naître souvent des contestations entre eux et les gouvernants. Vers la fin du regne des sultans mameluks, on fit fermer leurs écoles; il ne fut plus permis d'enseigner la langue copte.

Telle était l'administration agricole en Égypte, lorsqu'elle passa en 1519 sous la domination des Ottomans. Selim 1er, qui voulait abaisser la noblesse ; prit pour base de ses règlements sur 'administration, que les terres originairement concèdées par les princes appartiendraient désormais au souverain. ce qui changeait la condition de propriétaire en celle d'usufruitier; aussi à la mort de ce dernier ses terres tombaient entre les mains du fisc; mais il était d'usage que les béritiers les rachetassent, en payant un droit, toujours fixé arbitrairement. Soliman II confirma ces dispositions; il fit plus encore : il confia l'administration à un defterdar qui tenait registre de la totalité des terres, sous l'inspection d'un pacha qu'il établit au Caire. Quant au propriétaire du fise, ce gouverneur munissait provisoirement le nouveau propriétaire d'un firman qui faisait son titre. Toutes ces institutions étaient adaptées aux circonstances. Depuis cette époque, aucune modification n'était apportée à ces lois, quoiqu'elles fussent tombées en désuétude par la faiblesse des sultans et la puissance des beys mameluks. Ceux-ci. habitués à gouverner avec le sabre, déclinèrent l'autorité de la Porte ; tout se réglait suivant leurs caprices; ils dépouillaient les uns pour enrichir les autres ; ils s'emparaient souvent, et sans bourse délier, de villages entiers, selon leur convenance. Dans le principe, ils payaient au pacha, suivant l'ancienne coutume, une légère rétribution

Le propriétaire n'était pas sûr de jouir d'un bien qui était convoité par un homme puissant, quoique ses hedjets (titres de propriété) fussent émanés

des buraux du cady. Tel était l'état des choses, lorsque l'armée française parut en Egypte. Sa présence opera un changement dans l'administration agricole; ou s'empara des des biens des émigrés, leurs villages furent confisqués au profit du trésor; mais le propriétaire inoffensif conserva ses terres en payant le miri telqu'il était établi. On abolit les impôts vexatoires, tels la que le rafa-el-mazalem (le rachat de tyrannie), le koulfek (réquisition en nature) et le droit de méatadeh. Les biens de ceux qui mouraient passaient à leurs héritiers, à la charge par eux de payer le droit d'enregistrement de cinq pour cent. L'administration des domaines, chargee de la rédaction des titres de vente et de transmission adoucit la rigidité des mesures en vigueur sous les mameluks.

Sous le gouvernement de Méliemet-Ali, l'Égypte a pris un autre aspect. Après l'extinction des mameluks , leurs propriétés passèrent entre les mains du prince. Celui-ci accorda des pensions aux moultezims qui restaient encore, en leur conservant aussi les terrains dits d'ous-

syeh.

Peudant plusieurs années, l'administration agricole subit des changements nombreux. Aujourd'hui, les terres appartiennent au vice-roi; il les fait cultiver à son gré, et en dispose comme bon lui semble. Les propriétaires cultivateurs ne sont que des tenanciers, car celui qui ne peut payer le miri est exproprié, et ses champs sont distribués à ceux qui ont les moyens de les mettre en valeur. C'est à ces innovations que l'on doit l'introduction des nouveaux produits qui couvrent maintenant une partie du sol de l'Égypte.

La situation du cultivateur sous le rapport de la propriété conduit natu-

rellement à considérer les abus dont il est la victime comme contribuable. Ce n'est pas sans raison qu'on se récrie contre les exactions exercées sur le fellalı lors de la perception de l'impôt; mais le mal est ancien, il est invêteré; il n'emane pas du vice-roi, qui, ni autour de lui ni dans les provinces, n'a assez d'hommes probes et dévoués à la réforme pour réprimer avec énergie ces déplora-bles abus.

Au reste, le mal est le même, ou pire encore, dans d'autres États de l'Orient. On y voit que le penple paye quatre fois plus en réalité qu'il ne le devrait d'après la taxation. Il en était ainsi en Egypte sous les mameluks; cela est prouve par l'immense richesse des beys, des kâchefs, des agas, et de leurs maisons. Il n'existait pas là un prince souverain, comme dans les régences et dans l'empire de Maroc; mais il y en avait vingt-quatre! Et comment le revenu officiel de l'Egypte aurait-il pu y suffire! Qu'on se rappelle le luxe des palais, le nombre des femmes, celui des domestiques, celui des chevaux, la splendeur des ameublements, la richesse des armes! Est-ce avec quatre millions de francs, le revenu avoué de l'Egypte, le revenu porté aux registres des Coptes, qu'on aurait pu v pourvoir? Cette somme n'était que nominale, et l'effectif n'y ressemblait guère : ce ne serait pas exagérer que de le porter à dix fois la somme inscrite. Les agents coptes, espèce servile et hypocrite, s'entendaient avec la plupart des agents turcs pour dissimuler ces detestables fraudes. Ils semblaient se venger sur les pauvres Arabes de ce que la nation copte était seule soumise à la capitation. Est-il ctonnant que la multitude de gens qui vivaient d'abus soient encore anjourd'hui acharnés apres leur proie? Il est plus difficile au prince d'extirper du sol ces sangsues, qu'il ne l'a été de faire disparaître de la lisière du désert les Bédouins voleurs, ces hommes insatiables de pillage. Le Coran porte l'impôt légal à un dixième : les princes osmanlis l'ont éleve à huit et plus, ou du moins ils l'ont laissé porter à ce taux exorbitant par les exactions des beys et des mameluks. Une prompte réforme est devenue bien nécessaire dans cette partie de l'administration.

# Industrie; fabriques.

Une partie des produits du soi de l'Egypte est convertie en objets necessaires aux indigenes, et propres aux exportations des pays limitrophes : telles sont les toiles de lin et de coton . les soieries, le fil d'or, les nattes, les peaux apprêtées, l'eau de rose, l'indigo, etc. Ces diverses branches d'industrie occupaient autrefois une grande partie de la population; chaque famille vivait heureuse de son travail. Maintenant les artisans exercent leurs métiers au profit du fisc. Plusieurs des tisserands, répandus en grand nombre dans les villages de la Haute et de la Basse-Égypte, ont abandonné leur état, préférant se livrer à la culture des champs plutôt que d'être soumis à la visite d'agents importuns.

Depuis que toute espèce d'industrie est exploite par le vier-rol, les produits des fabriques sont bien moins estimés; il y a de la négligence dans l'apprêt et la main-d'œuvre. La servitude, qui a remplace la proprieté, a anémai l'émulation; l'ouvrier travaille sans s'inquièter si son ouvrage est bien ou mal fait; ee qui fui importe, c'est de recevoir le prix conveni.

Le gouvernement fournit aux ouvriers les matières premières : la soie, le lin, le coton sont livrés au poids. On sant, d'après les épreuves faites antieruement, ce que doit rendre en ctoffe on en toile une quantité donnée de maière première; le déchet dans le flage et le fissu viest point au prépulée du fisc. S'il y viest point au prépulée du fisc. S'il y ou le la commandation de la command

Il y a pour chaque branche d'industrie une administration et un lieu central de dépôt où sont reçus et vendus les divers objets; on a soin de les revêtir d'une marque pour empécher la fraude. C'est là que les consommateurs vont s'approvisionner, et que les négociants expéditionnaires au dehors vont faire leurs achats.

Chaque administration a un directeur charge de la comptabilité; ce directeur a sous ses ordres un sous-intendant copte, chief des employés auxquels est confiée la tenue des écritures. Un aeraf recoit les versements, et paye en vertu

d'un mandat signé du directeur. La malversation chez les subalternes est punie du bâton et de la privation de place, ce qui n'empéche pas que les surveillants ne fassent des benélices illicites.

Un des preuners établissements de fabriques fui trirodui au Gaire en 1816, au quartier dit le Khorounfech. Quelques ouvriers appeis des fabriques de Fiorence commencerent à iller la soie pour des velours et des satins légers. Peu de temps après, les métiers proportés dans un autre établissement, et l'on mit à leur place des flatures et d'autres métiers à tisser le coton.

Outre la filature et les mètiers à tisser, il y a u Khorounfech des ateliers de forgerons, de limeurs, de tourneurs en fer et en bois, et des menuisiers pour le raccommodage des machines et la confection des pieces.

La fabrique n'était pas encore terminée, que déjal'on jetait, à Boulaq, les fondements d'une autre fabrique plus spacieuse. La direction en fut confiée à Jumel, qui a ouvert une mine si féconde pour l'Égypte en développant la culture du cotonnier arbuste. Ce vaste établissement, qui prit dans la suite le nom de Malta, parce qu'il y avait un grand nombre d'ouvriers maltais, tient aujourd'hui en activité vingt-huit chariots et vingt-quatre cardes et drosses, avec les assortiments en téraches et lanternes ; ces machines vont, ainsi que dans la fabrique de Khorounfech, par le moyen de quatorze tambours, qui recoivent leur mouvement d'un manége attelé de buit boufs. Chaque chariot emploie un homme et trois enfants occupés à renouer les fils que le mouvement de la machine fait casser.

Il existe à Majta deux cents métiers à tisser le fil de coton. On fait, comme dans les autres fabriques, des baftas, des eambriges, des batistes, des mousselines, dans les mêmes longueurs et largeurs. Le déchet d'un quintal de coton en laine est d'un cinquieme lorsqu'il est flé. Outre les actiers de l'industrie, il

existe des ouvriers de chaque profession pour réparer et confectionner les macbines et autres objets destinés aux fabriques de la Haute et Basse Égypte.

ures. Un serof ques de la Haute et Basse Egypte.

où des Francs et des Grecs sont occupés à faire des modèles et d'autres ob-

L'autre atelier, avec un manége conduit également par huit bœufs, contient une grande meule, deux plates-formes, trente tours, deux machines à percer et

cinq à canneler.

L'appreil qui sert à forger les grandes pièces, composé d'un martinet, est mis en action par quatre benfs, aimsi que deux soufflets en bois et un en curr; soufflets. Près de cet endroit il y a quatre-vingts forges, uniquement destinées à fabriquer des ancres et beaucoup d'objets pour la construction des bâtiments de guerre. La consommation de dans cet fabriques tout et immense dans cet fabriques.

Dans les entirons de Malta II, va deux filatures de coton, dites d'itrahim-Aghà et de Schötych. On y compte quarvevingt-dix chariots et soinante cardes et drosses. Les magasins de Malta four-nissent à ces deux fabriques les objets nécessires à l'entretien et aux reparantes de consent de consent de consent de consent de la filature. Le prix de la company de la comp

Sur les bords du Nil, entre Boulâg et Choubra, s'élèvent de nouveaux édifices, parmi lesquels on remarque des maisons de campagne et des constructions de bon goût. On a donne à ce lieu le nom de Moubeydal (Blanchisserie); c'est là, dans un vaste enclos, que l'on soumet les toiles aux différentes opérations

du blanchiment.

Un autre genre d'industrie de la fabrique de Moubeydah sont les mouchoirs imprimés, dont les femmes font un grand usage pour leur coiffure. On emploie pour cet objet quatre cents pièces de mousseline par mois; chaque pièce fournit vingt-six mouchoirs, sur lesquels on applique diverses couleurs. Ces mouchoirs, imprimes à la planche en bois de Brésil, se vendent 6 et 10 pisatres, suivant leur finesse; on vend 16 pisatres ceuxqui sont faits au pineeau et à la coclemille.

On paye aux ouvriers qui impriment les mouchoirs à la planche 4 piastres et demie par demi-pièce de mousseline et pour les mouchoirs au pinceau 15

piastres.

Au Caire, dans le quartier de Sity Zeynab, il y a une fabrique de cardes; chaque mois on confectionne treute assortiments. On y emploie des enfants formés à ce genre de travail. La fabrique fournit aux filatures les cardes qui leur sont nécessaires. On y répare aussi celles qui sont hors de service.

Dans la niême fabrique, il y a trois cents métiers à tisser. Cinq cents ouvriers tissent par mois douze cents pièces de toile environ. Dans l'origine, on tissait en Égypte des cotnis, des alajas et autres étoffes en soie et coton ; mais le vice-roi, voulant donner plus d'extension à ce genre d'industrie, fit venir de Constantinople des ouvriers capables de faire des tissus en soie tels qu'on les travaille dans cette ville et aux Indes. Les premiers essais eurent du succès; la fabrique prit de l'essor, et reçut des encouragements. Les maîtres firent des élèves. Aujourd'hui, il y a deux cents métiers employés à tisser les soies de la Syrie et de l'Egypte, ainsi que le fil d'or. En 1833 on a employé quatre mille okes de soie à faire des tissus en tout genre et de divers prix. L'ouvrier travaille à la tâche; son ouvrage est bien confectionné, les tissus sont bien unis, et les dessins d'un goût recherché. En général, les couleurs ont de l'éclat ; mais elles n'ont pas encore atteint la solidité

des couleurs de l'Inde.

Au Caire on a établi une corderie,
où l'on fait des câbles que l'on envoie

à l'arsenal d'Alexandrie.

On fait des tissus en laine pour vêtir les marius, ainsi que des couvertures de lit; on destine à cet usage les grosses laines de la Haute-Égypte, qui ne pruvent avoir un autre emploi.

### Relations commerciales.

Les grains et les légumes étaient autrefois l'objet d'un grand commerce avec la France, l'Italie et le midi de l'Espagne. On connaît en Égypte plusieurs qualités de blé, toutes inférieures à celles de la France. Les blés que produit la province de Bahyreh sont durs, et d'une ecorce mince et rougeâtre; la farine en est abondante, mais elle n'a pas la même blancheur que celle que rend le blé du Delta, mele de grains durs et tendres. Celui-ci, moins productif, est plus exposé à la piqure des insectes; il a plus de poids que celui de la Haute-Egypte, qui a la couleur de l'épi : le grain en est pe-tit et écorné, parce qu'il parvient plus vite à sa maturité; son rapport est d'un sixieme moindre que le blé dur; la farine est d'une blancheur éblouissante, et le pain que l'on en fabrique est savoureux; mais ce hlé ne se conserve pas aussi longtemps que les autres qualités.

Les féves sont généralement plus estimées en Europe que les blés : la chaleur les rend sèches sans les détériorer. Quoique l'exportation de ce légume soit diminuée, il servira toujours de retour pour l'Europe.

On expédie du mais et quelquefois du doura dans les lies de la Gree. Le grain du mais n'est pas aussi gros que celui d'Europe, mais la qualité en est bonne. La Toscane en fait usage lors-que la récolte des châtaignes est médiocre; sa population se sert ésplement des pois chiches et des lupins. L'orge et des pois chiches et des lupins. L'orge et des temps de penuire. C'est alors seulement que ces denrées entrent dans le commerced exportation.

Autrefülis lei sawires fançals vensione à l'enri charger à Rosette, et dans la rade de Damiette, du riz, qui avait alors une réputation méritée, qu'il a perdue par la manière dont il est failée et nettoyé. On y mête beaucoup de sel pour lui donner plus de poids. On procede pas vene sex es était à son blanchiment. Cette altération a donné du diserdit à du directif à du directif à du directif à du l'et de la directif de la comment de

point ceux de l'Italie ni de la Caroline; à sa cuisson il absorbe peu d'eau, et gonfle beaucoup. Sa fécule est sainc et savoureuse.

Ou distingue quatre qualités de sucre, dont les deux dernières entrent dons la série des exportations; ce sont le kham et le khaudamt. Le premier est noir, gras et mielleux; le second, d'une cou-leur jaundre, est dégagé par l'ébuillition d'une partie des mattères terreuses. On expédie ces deux qualités en Europe pour yêtre raffinées, et de là passer dans la consommation.

On classe les lins sous différentes dénominations, que les négociants designent sous les nons des villages et des provinces où on les cultive et les prépare. La qualité des lins est à peu près la même; ils ne différent entre eux que par leur longueur et la manière dont ils sont apprétés. On distingue particulièrement les lins de Rosette, du Fayoum, de Boulag et de Boucyr; les deux derniers obtiennent la préférence. La Toscane recoit des importations de ce genre. Autrefois on expédiait à Livourne des lins de Rosette, maintenant on recherche ceux de Boulâq, qui conviennent mieux aux consommateurs. Les autres qualités sont demandées pour la Turquie.

Les cotons out un débouché étendu. Les négociants en expédient frequemment dans les ports de la Mcditerrance, et surtout à Marseille. La grande affluence des cotons du Bengale dans les ports de France leur avait été préjudiciable; mais l'expérience a fait reconnaître que ceux des provinces de Charkyeh et de Mansourah sont plus serrés; que la laine est plus longue et moins cassante. Cet article, micux soigné, favorisera constamment les retours en Europe. On en cultive une plus grande quantité qu'autrefois; mais les fellahs ne mettent pas assez d'attention à dégager le coton des capsules qu'ils brisent dans l'opération, et dont les parcelles desséchées se mélent au lainage.

Lesafranon, qui étair resté dans l'oubli, a reparu avec éclat sur les marchés de l'Europe. C'est pour cette raison que le vice-roi destine c'haque anuée à la culture du carthane une portion de terres dans les provinces voisines du Caire. Il encourage les fellahs à étendre cette

culture, qui est avantageuse sous plusieurs rapports. Les fleurs poussent durant la saison où règne le vent du midi; souvent son souffle brûlant dessèche les prémices de la récolte; leur entière conservation dépend du degré de

la violence des rafales. La feuille du tamar-henneh n'a point à craindre les mêmes inconvenients. La piqure des insectes ne peut rien sur elle; on est toujours certain de la récolte. La préparation des feuilles exige peu de frais; elle ne demande aucun soin. On ne fait usage du henneh que dans les pays mahométans. Les marchands l'achetent, et l'expedient en retour des importations. Cet article sera uniquement consacré à la parure des feinines de l'Orient jusqu'à ce que la chimie lui aura reconnu des qualités pro-

pres aux teintures. La sonde factice que l'on emploie à Marseille a rendu moms nombreuses les demandes du natron; on le vend à Alexandrie pour le compte du vice-roi. Cet article ne se détériore point; il n'exige d'antres frais que ceux de transport; et l'Egypte seule peut fournir à

tous les besoins de l'Europe.

Comme Méhémet-Ali s'est réservé la faculté de vendre les denrées et les produits de l'Égypte, ainsi que plusieurs articles de transit, on ne peut trafiquer des uns que dans le pays, tandis que les autres passent directement des mains du cultivateur dans les magasins du gouvernement.

Parmi les articles de transit, le viceroi fait acheter directement des fellahs la poudre d'or pour les besoins de la monuaie, et les dents d'éléphant, qu'il fait ensuite rentrer dans le commerce avec bénefice.

Avant que le monopole fit sentir ses effets nuisibles au gouvernement qui l'exerce, et aux particuliers sur lesquels il pèse, Sucz recevait chaque année de l'Arabie vingt mille quintaux d'enceus; à peine l'importation est-elle aujourd'hui de deux mille quin-

Beaucoup d'autres objets dont s'occupait le commerce intérieur pour les besoins de la population entrent aussi dans le domaine du fisc; tels sont les fours servant à l'incubation des œufs, les

dattes sèches dites soultanys, la chaux, le plâtre, et les pierres propres aux constructions.

Les prix des autres produits varient suivant ceux de l'Europe. Leur fixation est telle, qu'elle offre aux négociants des pertes plutôt que des bénéfices.

Les marchands étrangers et indigènes euvent négocier entre eux de toutes les marchaudiscs d'entrée, sans qu'il soit nécessaire de remplir à cet égard aucunc formalité; il n'y a pas de différence entre eux; les mênies réglements leurs sont communs. Il leur est libre d'en user de même pour les articles qui ne sont point dépendants du fisc.

Quant à ceux qui ne sont pas soumis au monopole, dès que le vice-roi a vendu. l'acheteur, quel qu'il soit, a le droit de traliquer et d'expedier à volonté tout ou

partie de son acquisition.

Les relations commerciales fréquentes que l'Égypte entretient aujourd'hui avec l'Yemen et l'Inde ont donné à la route de Kenelı à Kosséir presque la niene importance qu'avait dans l'autiquité la route de Bérénice à Coptos. Ces relations avaient déterminé le viceroi à rendre moins pénible aux vovageurs et aux caravanes, surtout pendant l'été, le voyage de Keueli à Kosseir. Il envoya deux mineurs anglais. MM. Thomas Wedd et William Henkak, avec une escorte suflisante pour reconnaître l'état des puits placés sur les routes de ces deux villes et les rendre propres à donner de l'eau en tout temps ; chose si nécessaire pour un voyage au milieu des sables. Les mineurs out été occupés de ce travail depuis le 1er novembre 1831 jusqu'au 15 juin 1833. Voici leur rapport, qui peut intéresser les géographes eux-mêmes :

. La distance de Keneh à la Guitta est de trente-quatre milles anglais; dans cette station on trouve buit puits; quatre de ces puits sont restés dans leur premier état; nous en avons réparé trois, et le quatrième a été entièrement renouvelé. Le premier puits a huit pieds anglais de diamètre et neuf à dix de pro-

fondeur.

 Auparavant ce puits ne donnait chaque nuit que trois ou quatre outres d'eau; nous l'avons augmenté en creusant huit pieds dans le roc; maintenant

## ECTATO MOTERNO ECTATE MODERNE



I hurr de

Boutique 71en la



on trouve de sept à huit pieds de bonne eau. Nous avons aussi remis à neuf le bassin qui était en ruine, et nous avons fait des réservoirs pour abreuver les chameaux. Le puits a été revêtu d'un ciment, sur quatre pouces de diamètre, à trente pieds de profondeur. Il est fort estimé des habitants et des Arabes. parce qu'il contient de l'eau potable.

 Le second puits a des escaliers de huit pieds de diamètre; sa profondeur est de neuf à dix pieds; nous l'avons creusé, et avons enlevé huit pieds de sable, pierre et roc. Après cette opération, nous sommes arrivés à un fond de terre argileuse, mais nous n'avons pas creusé plus avant, dans la crainte que l'eau ne vint a manquer. Dans ce puits, if ne venait que cinq à six outres d'eau par nuit; à présent on en trouve huit pieds dans le même espace de temps. Ce puits a été rétabli, ainsi que ses abreuvoirs.

« Le troisième puits est dans un grand état de vétusté; nous avons pourtant réparé son bassin; son eau n'est pas potable, mais elle sert à abreuver les animaux. Le quatrième puits a été creusé et renouvelé entièrement. Son fond contenait six pieds de cailloux; en outre, vingt pieds de profondeur étaient encombrés de pierres et de sable. Nous avons construit une portion de puits, du diamètre de six pieds, sous le roc. L'on trouve maintenant six pieds d'une eau douce, mais dont on ne peut se servir avec facilité , parce qu'elle n'arrive pas à la superficie de la terre comme dans les autres puits; nous n'avons pu le creuser davantage, n'ayant pas eu la faculté de faire beaucoup de dépenses. En quelque temps que ce soit, on pourra continuer le travail avec facilité.

« De la Guitta, nous nous sommes dirigés au nord, vers un endroit appelé El-Hamamat, qui est éloigné de huit milles des puits ci-dessus indiqués.

« Dans cette position nous avons reconnu un puits de forme octogone et de vingt-cinq pieds de diamètre, avec des escaliers pour descendre et monter; ces escaliers sont pratiqués en dehors et en dedans, avec deux murs. Nous supposons qu'il a fallu de grandes dépenses pour le construire. Il y a des gradins de trois pieds de diamètre; on en compte

jusqu'à cent quatre; quelques gradins sont placés cà et là dans le milieu. Nous avons enleve hors dece puits deux pieds de pierres et de cailloux, et nous avons creusé quatre pieds de profondour; nous l'avons ensuite revêtu d'un ciment, sur cinq pieds de diamètre; malgré cela, ce puits n'a donné que deux à trois outres d'eau pendant douze heures. La profondeur actuelle est de cent six pieds. Son eau est si mauvaise qu'elle ne peut même servir aux animaux, sinon dans un besoin extrême. Il est vraiment surprenant que dans ce puits, si bien fabriqué et de belle apparence, l'eau ne soit plus potable.

« D'El Hamamat nous sommes arrivés à Byr-Essad, a dix milles de distance. Dans cet endroit nous avons trouvé un puits de six pieds et demi de profondeur; nous l'avons encore creusé de huit pieds; il a fallu travailler dans la pierre dure, parce qu'il est situé entre deux montagnes, dans un passage étroit.

Son ean est potable.

« De Bur-Essad nous avons pris la routeau sud jusqu'à Errassafeh, dans la vallée de l'Ouady-el-Gasseh, qui est éloignée de dix à onze milles de Byr-Essad. Là nous avons reconnu trois puits en fort mauvais état.

« Le premier de ces puits a neuf à dix pieds de diamètre; son eau est passablement bonne à quatorze pieds de profondeur; nous l'avons restauré et nettoyé. Aujourd'hui il y a environ vingt-six pieds d'eau. Le second puits est profond de vingt-quatre pieds, avec quatorze pieds d'eau; celui-ci a été également restaurė : nous y, avons fabriquė six nouveaux reservoirs pour abreuver les animaux; actuellement il contient dixhuit pieds d'eau. Le troisième puits est de la même profondeur que le premier; nous l'avons aussi nettoyé et raccommode. De l'Ouady-el-Gasseh nous sommes allés sur la route de Kosséir, dans un endroit appelé Sayallet-el-hay-Solyman, ou bien Seud-Solyman, La nous avons trouvé deux puits, où il y avait peu d'eau. Nous avons creusé le preinier à quarante-deux pieds de profondeur, sur un diamètre de neuf pieds. avec quarante-einq gradius. Dans le fond du puits il y avait trente et un pieds de carlloux et deux pieds de roche

très dure; actuellement il y a einq pieds d'eau.

 Le second puits a trente-huit pieds de profondeur. Nous n'avons trouvé de l'eau que lorsque nous sommes arrivés au roc; mais nous ne l'avons pas ereusé, parce que le commandant de notre escorte ne voulut pas faire de nouveaux frais sans y être autorisé. L'eau de ees deux puits est excellente.

#### CHAPITRE VI.

#### TOPOGRAPHIE.

S'il ne s'agissait que de faire connaître les principales citics del Egypte moderne, nous pourrions nous en tenir à la description du Crea et d'Alexandrie. Mais l'Egypte nous intéresse surfout par son sesse. Cest pourquoi les moidres localitée et les plus miserables villages, qui passant, offrent ici souvent le plus hui passant, offrent ici souvent le plus hui intérêt historique.

on sait, fondée par Alexandre le Grand, dont elle porte le nom. Il y a eu heancoup de villes de ce nom; mais l'Acoup de villes de ce nom; mais l'Ale permier augus, Sa fondation remonté à le premier augus, Sa fondation remonté à l'année 323 avant J. C., c'est-à-dire à l'année 323 avant J. C., c'est-à-dire à l'année 323 avant J. C., c'est-à-dire à l'année 323 avant J. C. Le coupe l'enqui avait déjà queique importance sous less anciens rois d'Expté. En face de la 
cet était situe l'Îl de Pharox, égiour de Protée, dont parle Homère (I). Scion 
de Protée, dont parle Homère (I). Scion 
plun de sa ville (3) entre le la Marcotis 
plun de sa ville (3) entre le la Marcotis

(1) On "vit, listed embarrance de op passage," disclosering uit pere. His de Pisarra de ame jour-floriere partie per l'une Pisarra de ame jour-merces accroissement des Deits, qui se serait per depuit le remon flomere plagrafer au seche per l'appear de l'a

(3) L'architecte d'Alexandrie s'appelait Di-

au sud-ouest, et la Méditerranée, qui forme au nord-est un golfe profond. qui a la forme d'un lac (lac Madielı). « Elle avait, dit Diodore, ses rues disposées de manière à donner accès aux vents étésiens. Les vents soufflant de la haute mer rafraîchissent l'air de la ville et entretiennent, par une douce tempéra-ture, la santé des habitants. Il entoura la ville d'une enceinte remarquable par son étendue et par son assiette forte; car, placée entre le grand lac et la mer, elle n'est abordable du côté de la terre que par deux passages étroits et trèsfaciles à défendre. La forme de la ville représente assez bien une chlamyde; elle est traversée presque au milieu par une rue admirable par sa longueur et sa largeur; ear d'une porte à l'autre elle a quarante stades de longueur sur une pléthre de large (1). Cette rue était bordée de maisons et de temples magnifiques. Alexandre y fit construire un palais royal, d'une architecture imposante. . Ce palais, situe sur une saillie de la côte connue aetuellement sous le nom de promontoire de Lochias, fut plus tard considérablement embelli ; une partie s'appelait le Museum; c'était le siège des sciences et des lettres. Une autre partie de ce palais se nommait Soma (le corps); c'est là qu'étaient les tombeaux des Ptolemées et celui d'Alexandre le Grand. Le quartier où se trouvait le palais portait le nom de Bruchium; on y voyait une multitude de beaux édifices. Il faut en chercher aujourd'hui les traces près de la branche moderne du canal qui se jette dans la mer derrière la porte de Rosette. L'emplacement du Cæsarium ou temple de César est marqué par deux obélisques (aiguilles de Cleopatre) : ils

Une chaussée de sept stades de long de la son non de Heptastadion ) joi-gnit l'île de Pharos au rivage où est située la ville. Cette chaussée, semblable à celle de Tyr. fut, au rapport de Plavius Joséphe, construite par Ptolemée Philadeiphe, et non par Cléolemée Philadeiphe, et non par Cléo

étaient places, selon Pline, à l'entrée

du temple de César.

nocrate ou Dinocharès; Pluiarque lui donne le nom de Stasicrate. (1) Cinq mille quatre cents mètres sur trente

patre, ainsi que le prétend Ammien Marcellin. Cette chaussée ou môle établissait une ligne de séparation entre le Grand port, autourd'hui port Neuf. situe à l'est de la ville, et le port Eunostus , aujourd'hui Fieux port, situé à l'ouest (i). Cependant on y avait pra-tiqué des ouvertures par lesquelles on pouvait, au moyen de barques, se rendre d'un port à l'autre. Dans le Grand Port était le port Secret, qui était exelusivement réservé à l'usage des rois; il était en face du palais. En avant du port Secret était l'Ilot d'Antirrodus, où se trouvaient quelques édifices. Le port ou réservoir artificiel appelé Kibotos communiquait, par un canal navigable, avec le lac Maréotis. Il est aujourd'hui comblé. Près du port Secret était le théâtre, la bourse et le temple de Neptune; ce dernier occupait la place du Posidium, que Marc-Antoine prolongea par une digue jusqu'au milieu du port Secret; il y bâtit un palais auquel il donna le nom de Timonium, en l'honneur du misanthrope Timon, parce qu'il comptait y passer le reste de sa vie dans la solitude. A côté du Posidium était le Cæsarium, l'Emporium ou le grand Marché, les Apostases (Marais) et le chantier qui s'étendait jusqu'à l'Heptastadion. Le Bruchium était fortilie et séparé de la ville par un mur d'enceinte; Aurelien le fit demolir. C'est entre le Grand port et le port Eunostus que se trouvait anciennement le village de Rhacotis. Là était situe, sur une colline, le Sérapium ou ancien tem-ple de Serapis; il fut détruit, en 389, par Théophile, patriarche d'Alexandrie (2). La partie onest de la ville ren-

(l') Avant le règne de Méhémet-All, l'entrée

compare au Capitole. De son sommet, comme

fermait le Gymnasium, le Dieasterium (tribunal) et le Panium. Derrière ces édifices s'étendait au sud-ouest la Nécropole, espèce de faubourg où se trouvaient les tombeaux et onze maisons destinées aux opérations de l'entbaumement; on y célébrait aussi les jeux quinquennaux. (1) En sortant de ce faubourg, on arrivait sur l'hippodrome, et de la à Nicopolis, célèbre par la victoire d'Auguste et la prise de Cléopatre.

En parlant d'Alexandrie, nous ne pouvons nous dispenser de dire un mot du Phare, une des sept merveilles du monde, et de la fameuse bibliothèque. Le Phare fut construit par Ptolémee Philadelphe sur un rocher à l'extrémité nord est de l'ancienne île de Pharos, qui fut, comme nous venons de le

du point le plus élevé de la ville, Caracatia contempla le massacre qu'il avait ordonné. C'est autour du Sérapeum, au cœur de la vielle Alexandrie, que se heurialent surtout dans un conflit opiniatre les deux religions rivales. C'est sur les degrés qui conduisaient au temple que se tenait intrépidement Origène, tempie que se tenali intrepidemeni Origene, mele aux prétres égy pilens, distribuani comme ex des palmes à coux qoi se présentatent, et dioles, mais au nom du vrai Bieu, e. Crai la que, sous Julien, etc patens irrainaient les chrétiens, pour immoler ceux qui refusalent de sacrifier a Sérapis; c'est la que, sous Théodose, les chrétieus se précipilerent eu furieux, brisant les portes, renversant les idoies, et remportant sur les murailles et les chapelles abandonnees cette victoire qu'Eunape, le Plutarque des philosophes alexandrias, cetebra avec une ironie si amere. Le Sérapeum était le palladium de la religion egyptienne et de la philosophie grecque. À l'époque de sa destruc-tion, il representait l'alliance que joutes deux avaient fini par former contre l'ennemi com-mun, la religion chrétienne. Dans cette extase prophétique a laqueile aspiraient les philiosophes alexandrins, l'uu d'eux, Antoninus, fils de la visionnaire Sosipatra, avait prédit la chule du Sérapeum, comme les prophètes de Jérusalem prédisaient ja ruine du Saint des Saints. Un oracia sibyilin disalt : O Scrapis, devé sur lon rocher, tu feras une grande chute dans la irois fois misérable Egypic. » (M. Am-père, Revue des deux mondes, annec 1848,

493). p. 403).
(i) Les Expyliens avaient toujours use vitie des murts a coié de la vitie des vivants, et toujours elle était aituee à l'oursi, comme lci. Cette habitude tenatt a leurs croyaces. Ils lagalent dans la région ou le soiril se couche la democre des annes, et lie exprimaiont par le même tiercqui pine et par le même nut, amérit, cette demeure mystique et la region du cou-chaut. A l'ourst d'Alexandrie était le faubourg ou Strabon vit les sepultures et les maisons puur l'embaumement des morts.

dire, jointe plus tard au continent par le moyen d'un môle. Cétait un cur carrée en marbre blane, qui servaite guide aux navires égarés. On y l'aiste, suivant Strabon (XVII, p.544) l'inscription suivant : - Sostrate de Caide, fils de Deziphanes, aux dieux suuverar pour ceux qui treversent la mer. - Mais, d'après Lucien, il faudrait substituer au nom de Sostrate, cellul un ro Pholosto la maite appliqué à foutes les vijées du lume genre, auxil, di-ion, codié soo talents (près de quatre millions de francs).

Quant à la bibliothèque d'Alexandrie, la plus célèbre dont l'histoire fasse mention, elle se composait d'environ 700,000 volumes, dont 400,000 étaient conservés dans le Bruchium, au musée du palais (1), et 300,000 dans le temple de Serapis. Cette bibliothèque avait été fondée par Philadelphe Soter, et enrichie, à grands frais, par les successeurs de ce roi, qui entretenaient des copistes et faisaient venir les originaux de toutes les parties du monde. Le dépôt du musée fut incendié pendant la guerre de Jules-César contre les Alexandrins (2). Quant à la bibliothèque du Sérapium, on en a attribué, à tort selon nous, la destruction au calife Omar. Cet acte de vandalisme avait été probablement déjà accompli par les chrétiens, autérieurement à l'invasion des Arabes. Le Sérapium n'avait-il pas été démoli par ordre du patriarche Théophile?

Alexandric était la résidence des Ptolemées, et plus tard le siège des préteurs romains. Cette ville, en raison de sa position géoraphique et de ses relations commerciales avec la Syrie, l'Arabie, l'Idide, prit en peu de temps un accroissement considérable, et atteignit un haut degré de prospérité. Du temps de Diodore (50 ans avant J. C.) c'était une des premières villes du monde tant par ses richesses que par le nombre de ses habitants, » En effet, dit exthis-

torien, elle l'emporte de beuucoup sur les autres villes par la beaute el la gran-deur de ses étiliese, ainsi que par ses reinbesses et l'abondance de louc ce qui reinbesse et l'abondance de louc ce qui lenent supérieure aux autres ville par so population; car à l'époque où nous avons visité l'Égypte ceux qui tiennent ser geigtres du recensement nous assuraient que la population de la ville se composité de plus de trois cent mille composité de plus de trois cent mille revenus du roi d'Egypte ctaient de plus de six mille taleuts (1).

La population d'Alexandrie diminus singulierement dans les siebets aussiequents. Vers l'année 1790, elle ne se compossit plus que de cinq mille ânes. Elle à lecruit de nouveau sous le règie de composit plus plus que de cinq mille annes. Elle à lecruit de nouveau sous le règie de l'année de l'anné

Parmi les monuments de l'ancienne Alexandrie, il nous reste encore les deux obélisques (aiguilles de Cléopatre) élevés jadis devant le temple de César, et la colonne de Pompée. Les obelisques furent faits, selon Pline, par ordre de Mesphre, sans doute le roi Mesphra-Thothmosis de la liste de Manéthon, et apportés d'Héliopolis à Alexandrie (3). Ils sont en granit ronge, counu sous le nom de suénite. L'un est encore debout; il a environ soixante-dix pieds de haut, sur une épaisseur d'environ sept pieds a sa base; l'autre est couché tout près de son piédestal en calcaire blanc; il est un peu moins long que l'autre, mais tout aussi épais. Méhémet-Ali en a fait present aux Anglais. Mais ceux-ci pensent que ce monument, dans l'état de dégradation où il se trouve, ne vaut pas la peine d'être transporté dans leur

<sup>(1)</sup> Le musée était une institution greeque, comme son nom. Ses chefs furent des litterateurs grees; leurs travaux curent pour objet les lettres et la philologie greeque; son organisation n'offrit jamais rien d'egyptien ou de sacerdolai.

<sup>(2)</sup> Bellum cir . 111. 22.

<sup>(1)</sup> Bibliothèque historique, XVII, 52.
(2) Gardner Wilkinson, Modern Egypt and Thebes, etc. L'ondon, 1813, vol. 1, p. 180.
(3) On y ili, suivani M. Ampère, sur la bande du milieu, le nom de Thouimosis ili, «illustre pour avoir battu les Byk. s {Revue des deux mondes, aunée 1816, p. 311.}

pays (1). Un peu a l'est de l'endroit où se trouvent ces obélisques, on voit les restes d'une vieille tour ronde, appelée tour romaine; elle forme l'angle du mur. A en juger par son architecture, elle semble appartenir au temps des Arabes.

La colonne de Pompée est placée sur une colline au sud de l'enceinte actuelle. Elle se compose du chapiteau, du fût, de la base et du piedestal, qui repose sur un soubassement de petits blocs réunis par du mortier, sans doute des fragments d'autres monuments plus anciens. Wilkinson a lu, sur l'un de ces biocs, le nom de Psaminitichus II. Beaucoup de voyageurs y out inscrit leurs noms. au grand dommage du monument; l'un de ces noms, tout à fait obscurs, recouvre de ses lettres gigantesques l'inscription grecque qui s'y trouve. Wil-kinson s'élève ici avec raison contre cette stupide détérioration du petit nombre de monuments qui nous sont parvenus de l'antiquité (2). Suivant Salt et Wilkinson, qui ont déchiffre l'inscription grecque, cette colonne, qui porte improprement le nom de Pompée, a été érigée en l'honneur de Dio-

clétien, par Publius, préfet d'Égypte (3). La hauteur totale de la colonne est de quatre-vingt-dix-huit pieds neuf pouces ( mesure anglaise ); le fût est de soixantetreize pieds ; la circonférence de viugtneuf pieds buit pouces, et le diamètre au sommet du chapiteau de seize pieds six pouces. Le fut est élégant et d'un bon style, tandis que le chapiteau et le piédestal semblent être d'une architecture plus récente. M. Wilkinson, qui examina la colonne au moven d'échelles, vit à son sommet un enfoncement circulaire, sans doute destiné à recevoir la base d'une statue. Il suppose que cette colonne fut élevée à Dioclétien à l'occasion de la prise d'Alexandrie, en 296 après J. C., qui s'était révoltée contre cet empereur. Dioclétien avait d'ailleurs des titres particuliers à la gratitude des habitants d'Alexandrie : dans un moment de disette il leur avait alloué deux millions de médinnes de blé.

Ouelques parties de la Nécropole ou des catacombes se voient encore aujourd'hui. On y remarque surtout l'architecture élégante et la symétrie de l'unc des chambres; l'entablature est dans le meilleur style dorique. Le voyageur qui veut visiter ces catacombes doit se munir d'une corde et d'une échelle. Leur distance du quartier franc est de prés de trois milles; on peut s'y rendre par eau et par terre. Chemin faisant, il rencontrera plusieurs tombeaux à fleur d'eau; d'autres sont même au-dessous du niveau de la mer; et c'est à tort qu'on leur a donué le nom de bains de Cléopatre. De deux choses l'une : ou la côte s'est abaissée depuis des siècles, ou la mer s'est élevée au-dessus de son niveau ancien. Malgré les progrès de la science, il est difficile de décider cette question, en apparence si simple. On admet généralement que telles côtes se sont abaissées, tandis que d'autres ont été exhaussées. On cite à l'appui du dernier cas Rayenue et Arles, qui, jadis villes maritimes, se trouvent aujourd'hui dans l'intérieur des terres.

Au nord-est du couvent grec, derrière le jardin de M. Gibarra, riche Italien, à Alexandrie, se voient des débris de plusieurs grandes colonnes en granit, qui jadis paraissent avoir fait partie de quelques beaux édifices. On en voit d'autres plus petites derrière la maisnn de M. Costa, au bout du quartier franc. M. Wilkinson soupçonne que ces colonnes out appartenu à l'ancien temple d'Arsinoé, situé près du môle. Pline place dans ce temple la statue de la sœur (Arsinoé) de Ptolémée Philadelphe; cette statue en fer était, dit-on. suspendue à la voûte du temple par d'énormes aimants. Il y avait aussi un obélisque qui fut envoyé à Rome, ct élevé sur le forum.

La ville actuelle d'Alexandrie n'occupe qu'une petite étendue de la côte : elle n'occupe que la huitiente partie environ

<sup>(1)</sup> Wilkinson, Modern Egypt, vol. I. p. 150.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 152. (3) Cette inscription est ainsi concue : Τὸν τιμιώτατον αὐτοκοάτοσο τόν πολιούχον Άλεξανδρείας

Διοκλητιανον του ανίκητου Πούδλιος έπάρχος Αίγύπτου έπαγαθφ. Wilkinson partage le doute de Salt sur l'exac-

titude du dernier mot, śmayalo.

de l'emplacement ancien (1). L'enceinte mais que les poytes et les maisons sont de construction moderne. Les rues sont de construction moderne. Les rues sont etteriores, età pilupart non pavies. Parmi les défilices publics, on renarque l'égilis de Sainte-Catherine, appartenant aux Grees; l'égilise de Saint-Marre, qui appartent aux Coptes, et la belle egil es Daint-Mhanase, qui a éte convertie en un mosquée. Il y au m petit thétre; les acteurs, tous amiteurs, sont europiesna. Au coil du quartier fianc on trouve un remarque aussi le palais du pacha, l'arseale et une duces bazars.

Diodore, Strabon, Ammien Marcellin, Ouinte-Curce et Celse ont vanté la salubrité du climat d'Alexandrie. Strabon l'attribue, non sans raison, à ce qu'on faisait dériver l'eau du Nil dans le lac Maréotis qui n'avait pas ainsi le temps de se convertir en un marais pestilentiel pendant la saison de l'été. Vers la fin du siècle dernier la communication avec le Nil avant été interrompue, le lac Maréotis s'était presque dessèché. Mais à l'époque de l'occupation française les Anglais y firent passer la mer, pour empêcher les assiègés de s'approvisionner d'eau douce par la voie du Caire. Maintenant il redevient lac. Le Maréotis était autrefois assez profond pour servir à la navigation intérieure. Selon Strabon, il avait un peu moins de trois cents stades de longueur sur cent de large, et contenait huit îles; sur ses bords se pressait une population industrieuse, et on v cultivait un vin d'excellente qualité (2). A deux milles environ au dela des catacombes, on voit les vestiges d'un ancien canal qui faisait com-

(1) s. Striven I is posterous comparation of the Monthard in 18th of Arisan states, were one port berins de mais de majore, resemble de most de majore, resemble de most de majore de majore porte pole piene. Des mostilles à veril couserne propriet pole piene. Des mostilles à veril couserne propriet pole piene. Des mostilles à veril couserne propriet propriet piene de production de la comparation de la comp

muniquer le lac Maréotis avec le Vieux

A l'histoire d'Alexandrie se rattachent les plus grands noms de l'histoire : « Qu'on nous montre, dit M. Ampère, une autre ville fondée par Alexandre, défendue par César et prise par Napoléon. »

La première ville qu'on trouvait au nord-est d'Alexandrie étoit Canopus; elle était situee sur les bords du canal, et dans le voisinage de la branche Canopique (Naucratique ou Héracléotique) du Nil. Canopus était célèbre par son temple de Sérapis. Ses habitants passaient pour très-débauclès.

Moukir est un village connu par une clébre batalile navale. Il y a un fort qui sert de prison d'Etat. A deux lieuse à l'est d'Aboukir est une ouverture, appéles Madieh, par laquelle le lac Etko communique avec la mer; on croit que c'était l'emboucbure de la branche la plus oocidientale du Nil, c'ést-d-dire la branche Canopique. C'est l'angle ouest de la base du Delta.

Schedia était à cent vingt stades d'Alexandrie (environ quatorze milles anglais); son nom était dù à la barrière qui fermait l'entrée du fleuve. M. Sait a découvert, en 1820, quelques vestiges de cette ville sur les bords du canal Mahmoudiel.

minimoudiel.

In the commonder in 1819, par l'ordre do Mehienst-Ali. Celui-ci lui donna le nome de Mahmoud, alors sultan de Constantinojle. Plus de deux cent cinquante milie overirer chienst, dicon, occupies pendant plus d'un anu crouseant de ce conductation de la commonde del commonde de la commonde del commonde de la commonde del la commonde de la

(1) Cette Inscription est atast conque : Banhair, litrolaparios Jitolaparios axi Apri-vón, Béan delapidos Bepariara Bepariara Banhaira Bepariara Banhaira Bepariara Banhaira Banhaira Banhaira Banhaira Banhaira Banhaira Le roi Plotiemies, filis de Plotiemie et d'Arsinor, de dieux frères, et la reine Bérénice, sa sœur et sa femme, ont dédic de temple a Ostiris.





de M. Salt, alors consul général de l'Angleterre à Alexandrie.

Les bords du canal de Mahmoudieh sont garnis, de distance en distance, de télégraphes, qui établissent une communication immédiate entre Alexandrie et la citadelle du Caire. On y trouve quelques fermes et maisons de campagne appartenant à des Européens établis a Alexandrie. Dans une pertie de son parcours, le canal Mahmoudieh suit la direction de l'ancienne branche Canopique et le vieux canal de Fouah. On rencontre cà et la des débris d'antiques cités, telles que Schedia, Chereu près de Karioun, Anthvila et Archandra, entre les bords du Mahmoudieh et le lac Etko, Hermopolis parva de Strabon, etc.

Entre Atfeh et le Caire il existe depuis quelques années un service de bateaux à vapeur. Tout en face d'Atfeh se trouve la ville de Fouah, l'ancienne Metelis, jadis célèbre par des daties et la culture de la garance. Belon la décrit, au seizième siècle, comme étant la seconde ville de

l'Egypte après le Caire.

A Rhamanich était le commencement de l'ancien canal qui aboutissait à Alexandrie; elle occupe, selon quelques savants, l'emplacement de l'ancienne Naucratis, célèbre partout ce qui tenait aux élégances et aux corruptions de la vie hellenique, par ses coupes, ses vases et ses courtisanes. Le séjour de toutes ces brillantes fragilités n'a laissé aucun débris. Pendant l'expédition française Rhamanieh était une place fortifiée; elle tomba en mai 1801 au pouvoir des Anglais.

Sur la rive droite du Nil, au nord du village de Sa-el-Hagar, on voit les ruines de l'ancienne Sals (Ssa des Egyptiens), célèbre par les mystères d'Osiris (1). Cécrops, chef de la colonie qui s'établit en Grece, était originaire de Saïs. Il v eut dans cette ville les tombeaux d'Apriès et d'Amasis (2). Saïs fut la résidence de la dernière dynastie nationale, avant la conquête des Perses. On v voit encore une vaste enceinte en briques et quelques ruines. Du reste, ces ruines, visitees par Champollion, L'Hôte et Wil-

Foy. dans Wilkinson, Modern Egypt,
 la description de ces ruines, p. 183.
 Foy., sur la ville de Sais, Hérodote, II,
 17, 171, 176-176.

kinson, offrent, d'après ce qu'ils en disent, un médiocre intérêt. C'est à Sals que Platon place l'entretien de Solon et des prêtres sur l'Atlantide.

A deux ou trois milles environ à l'ouest de Kom-Sherik, on trouve les monticules d'une ancienne cité; un peu plus loiu, près de Tarih, on en trouve d'autres dans la direction de l'ancien Lycus canalis; près de Bouragat, sur la route des lacs Natron, on voit, selon M. Wilkinson, les buttes de l'ancienne Momemphis.

Teraneh est l'ancienne Terenuthis. 8es habitants sont principalement occupés au transport du natron, dont les lacs sont à douze heures de la. L'exploitation de ce sel a été affermée à M. Gibarra (1).

(I) La route ordinaire qui conduit des rives du Nil aux lacs de Natron on Wadi Natroun . du Nil aux lacs de Nairon oo Wadi Nairoun, passe par Franeh. Ii ya e eviron douze heures de marche depuis cet endroll jusqu'au village de Zakik ou Zakouk, qui est le point habite, le pius septentrinnal, de la vallée de Nairon. En quittant Teraneh on traverse les ruines d'une ancienne cité, où l'on recueille du nitre. d'une ancienne cite, ou l'on recueille do nitre. Ces ruines sont d'une grande elendue, et par-raiserat appartenir a l'epoque romaine. M. Nil-paraiserat appartenir a l'epoque romaine. M. Nil-son ville dont les bablainst ésient exclusivement occupéa au transport du natron. Momemphia et Menela Urbs se trouvalent aussi dans le voi-sinage de Teranch. C'est a Zakik que com-mencia descente dana la valiée de Natron. Cette menteja descrite danta la vallee de Natron, ette vallee est plus basse que celle du Nil. Sol-vant l'estimation, d'alileurs peu précise, de M. Wilkinson, la rive du Nil à Teranel est à environ 5s pieds au-dessus du village de Zakik, ou à 56 au-dessus de la surface des lacs de Natron.

Le village de Zakik se compose d'une soixan-lne de huttes, et renferme environ deux taine de fautes, et remerme environ ueux cents habitants, la plupart d'origine européenne, qui se livrent à l'extraction et au desséchement du natron. On y voit les vestiges d'une verre-rie romaine. Le natron est recueilli dans la comme de la control de rie romaine. Le natron est recurilit dans in plaine et dans les saies, dont les principaux s'appellent El-Gounfellen et Er-Hamra, paux s'appellent El-Gounfellen et Er-Hamra, paux s'appellent El-Gounfellen et Er-Hamra, de de dreux autres, nommes El-Khord et Meille, hait-el-Djoun, II y a huit laes qui contiennent de l'eno tout l'ambier, et le pius grand, attue de l'eno tout l'ambier, et de l'eno tout l'enone et de l'eno tout l'enone et de l'eno tout l'enone et de l'enone et de l'enone et de l'enone de l'enone de l'enone de l'enone de l'enone de l'enone et l'enone et de l'enone et l'enone e bonate de soude (natron) et le chlorure de aodium cristailisent séparément dans les eaux ou ils se trouvent; le dernier forme la couche ou la se trouvent; le dernier forme la couche supérierre, d'evviron la pouces depaisseur, et le premier la couche inférieure, dout le minimum d'épaisseur et de 27 pouces, et varie suivant la profondeur du ill. On a'y frouve pas de sulfate de soude. Le civea de l'eau, dans ces lacs, varie sulvant la profondeur du ill. On a'y lecute passeure de la lactification de la commune de la contra sul actification. ces lacs, varie suivant les salsons; il commençe à s'elever vers la fin de décembre, et coutinue

Près de Khmas (Lekhmas) on croit avoir trouvé les ruines de la ville de Ménélats, frère du premier Ptolémée. Un peu au-dessus de Abou-Ghaleb on commence à apercevoir, des bords du lleuve, les pyramides, qu'on ne perd plus ensuite de vue jusqu'au Caire. Deux milles plus loin, au noni-ouest d'Om-i-Dinar, est l'endroit où l'ou a commencé le barrage du Nil. Le but de cette giçan-

alnsi jusqu'à la fin de mars, où il commence à décroitre au point qu'il ne reste plus qu'uue couche de natron cristallisé.

Le Wall-Natroun n'est pas le seul district, ou n'on irouve le natrou. Il yen a aussi dans la valleé d'El-Kab (Bildayar d'autrefois), ou il cristallise sur les bordes de que fixers pella d'ange, à l'est de l'aucieune cité. Suivant Ciol-Rey, ou rencontre entonce du nairon sur les rives du la les bluernes dans le voisinage d'Alexandrie, Les carvanes en apportent du Darfour. Les Fellahs le machent en guite de labac.
La vaile de Natron offre pisseuers sources. La vaile de Natron offre pisseuers sources.

dreat doore, don't be juit pirre sont an sid, and it voltage de monastère. La suirce de de l'art plan mone et begir remet sulte; i l'act de de l'art plan mone et begir remet sulte; i l'act de de l'art plan mone et begir remet sulte au de de l'art plan mone et begir remet sulte de l'art plan de l

La population du Wadi Nairoun ne se com-ose, suivant M. Wilkinson, que de 277 habitants, dont 200 appartienment, comme nous l'avons dit, au village de Zakik , +1 77 aux monasteres ( 20 a 40 pour le couvent de Dayr-Suriani. 22 pour le couvent Saint-Macaire, 13 pour orini de Amba-Bichot, et 7 pour Dayr-Baramous). Tous ces monasteres sont occupes par des Coptes; ils sont moins importants que ceux de Saint-Antoine et de Saint-Paul , dans le désert de l'est.Chaque communauté est gouvernee par un superieur; les moines prêtres out le litre de peres (abounds), les autres sont de simples freres. Leur instruction, paraît tres bornée, Les biblinthèques de ces monastères renferment, dit-on, des manuscrits grees très-pré-cieux. Il serait digne d'un gouvernement éclairé de contler a quelque savant la mission honorable d'exposer au grand jour les richesses enfouies dans ces bibliothèques monastiques de l'Egyple.

treque entreprise est de suppléer au um entiens d'irrigation, si dispendieuses, après que les eaux du Nil en sont retine d'irrigation, si des les entre de la sont retila branche de Damiette : l'eu ainsi 
la branche de Damiette : l'eu ainsi 
large canal compant le cestre du Delia; 
un superiorisme doit se rendre dans un 
large canal compant le cestre du Delia; 
suite distribuéer régulièrement selon les 
cirronatances et les hesoins. Cet ouvrage, 
digne de Médienni-Ali, a été commence 
par M. Linant; mais il à eté souvent inbandonnier. Il de la commence de la commence 
par M. Linant; mais il à eté souvent inbandonnier. Il cestral à regrette qu'il fût 
abandonnier. Il cestral à regrette qu'il fût 
abandonnier.

1000

abandonné. A quelque distance du village d'Omel-Dinar est l'angle méridional ou le sommet du Delta. C'est là que le Nil se divise en deux branches : celle de Rosette et celle de Damiette. Jadis la pointe du Delta était bien plus au sud que maintenant. Cercasora, dans le nôme Latopolitique, juste au-dessus de la pointe du Delta, était, suivant Strabon, presque en face d'Heliopolis, tout près de l'observatoire d'Eudoxus. Du temps d'Herodote, le Nil avait un canal iusqu'à Cercasora, mais au dessous de cette ville il se divisait en trois branches qui prenaient différentes directions : l'une (la branche Pélusiaque) allait à l'est; une autre (la branche Canopique) allait à l'ouest, et la troisième (la branche Sepennytique) continuait à suivre en ligne droite son cours primitif jusqu'a la pointe du Delta, où elle se partageait endeux branches (Saîtique et Mendésienne) avant de se jeter dans la mer.

Après cette excursion depuis Alexandrie jusqu'aux portes du Caire, revenons a la base du Delta.

La première ville importante qui se présente à l'angle occidental du Delta est Rosette.

Rosette, ou Raschid en copte, passe pour la plus jolie ville de l'Ezypte moderne. Cette ville est située pres de l'embouchure d'une des principales branches du Nil (Taucienne branche Bolbtine), qui remplace l'ancienne branche Canopique (1). Elle est entourée de beaux

(1) La branche Canopique du Nif, partant de la pointe du Delta, se bifurquait un peu audessous de Rhumaniel: l'une des branches ou canaux (branche Bolbittie) allait directement au nord; l'autre, qui conservalt le noin de Cojardins; c'est le séjour favori des habitants du Caire et d'Alexandrie. Sa population est depuis quelque temps diinimiée. L'architecture des maisons, qui sont d'assez belle apparence, differe de celle des autres villes d'Égypte (1). Rosette est entourée d'une enceinte assez forte pour résister aux attaques des Bédouins; il y a plusieurs mosquées et bazars. La porte du nord est garnie de deux tours, d'une fornie neu commune en Egypte. C'est entre cette porte et la plaine que se trouvent les plus beaux jardins. On n'y voit point de monuments antiques; seulement sur quelques blocs de pierre qui servent de seuil aux portes des mosquées et des édifices prives . on remarque des inscriptions hiéroglyphiques. M. Wilkinson dit y avoir lu le nom de Psammitieus I. Ces blocs sont d'un schiste siliceux compacte. semblable à celui qu'on trouve sur la montagne Rouge, derrière le Caire. Rosette est célèbre par l'inscription

Ruser est centre par l'inscription l'insigne graves sur une pierre que les l'amquis découvrirent en creusaine. Les fondations du fort Saint-Julien. A sable qui menacent d'envahir les plantations de palmers si l'angle su-duest. l'enceinte se termine par un petit fort, monté d'une denni-douzaine de petites pièces d'artillerie. Les eaux du Nil sont douces et potables ; elles ne deviennent légèrement salines que par un vent du nord constant.

A un mille et demi au sud de Rosette est une colline appelée Abou-Mandour, surmontée d'un télégraphe; on la considère comme une partie de l'em-

placement de l'ancienne Bolbitine.

Damiette est plus considérable que Rosette. Elle a donné son nom à la principale branche orientale du Nil, l'ancien canal Phatmitique, qui sortait de la branche Sébennytique, derrière l'île d'Any-

nopique, se dértail à l'est, en se rapprochant des montagnes Libyques. Celte derniere branche est aujourd'hui en partie combiee, et en parlle occupée par le canal moderne de Malinoudieb.

moudeb.

(1) C'est sans doute par inadvertance que
M. Wilkinson a dil (Modern Egypt, vol. 1,
p. 194 ) que Roselte comptali il y a vingt
ans trente-six mile maisons. Sa population
auralt évête trois ceta soizante mille, en comptant seulement dix inabitants par chaque mai-

sis. Do miette est! ancience Tamitathis, dont on sait for peu de chose. Cette ville compte aujourd'hui environ 25,000 inaliatums. Elle est comme dans l'histoire distinction de cette comme dans l'histoire l'Egypte. Au rapport d'Abouliéda, elle tait autrélois située sur le bord de la mer, à l'embouchure même du Beuve, mais, comme elle était ainst régions et un situe des l'autres des l'armes, les califes d'Egypte de la désoirent, et fondérent la ville la désoirent, et fondérent la ville autour du flueve. Ce clangement eut lieu vers l'au 12st a gards à l'. Ce l'autre de l'envers l'au 12st a gards à l'. Ce l'autre de l'envers l'au 12st a gards à l'. Ce l'envers l'au 12st a gards à l'envers l'au 12st a gards à l'envers l'au 12st a gards à l'envers l

Damietteétait jadis l'entrepôt du commerceavec la Grèce et la Syrie; mais sou importance commerciale a diminué en raison de la prospérité d'Alexandrie. Damiette était célèbre par ses manufactures de cuirs; ses habitants vivent aujourd'hui principalement de la culture

du riz et de la pêche.

Un peu plus haut, sur le même côté oriental de la branche de Damiette, est située Mansourah (à 31° 4' 30" de latitude nord), une des villes les plus considérables du Delta. Elle fut, suivant Aboulféda, fondée en 1221 par Mélek-el-Kamel, à l'époque où les chrétiens assiègeaient Damiette. Elle recut le nom de Mansourah (la victorieuse), en souvenir d'une victoire que les musulmans avaient remportée en cet endroit sur les croisés. C'est pres de cette ville que saint Louis fut fait prisonnier. en 1250. Mansourah possède plusieurs manufactures de toile et de coton fort renommees. Au nord de cette ville est l'entrée du canal de Menzaleh ou Aschmoun, qu'on appelle aussi Toura-el-Soghireh , petit canal. Il renferme de l'eau pendant toute l'année; mais après le mois d'avril il n'est navigable que jusqu'a Tel-el-Nassara, M. Wilkinson y a trouve une espèce de cyperus (dihs des Arabes) qui ne paraît pas encore avoir été décrite. Selon ce même auteur, le cyperus papyrus ne se trouve plus aujourd'hui en Egypte, pas même autour du lac de Menzaleh.

La pointe de terre à l'opposite de Mansourah, là où le canal se joint au Nil, est mémorable pour avoir servi de camp aux croisés en 1221 et en 1250.

Mensaleh (31° 11' 33" lat. nord) est située sur le canal du même nom, qui se jette, å douze milles plus loin, dans le be. C'était if a une trentaine d'années un simple village de péckeurs; aujourfuit il présente l'aspect d'une cide. On l'années de l'années de l'années de l'années l'années l'années de l'années de l'années de la cé Menzaleh, quelques savants ont la cé Menzaleh, quelques savants ont place l'apprenies, l'années de l'années d

Le lac Menzaleli (lacus Tanticus des anciens) est parsemé de nombreuses lles; ses bords sont garnis de plusieura villages de pécheurs, au nombre desquels on remarque Maturieh et el-Ghuzueh. On y voit de nombreuses espéces d'oiseaux aquatiques.

La principale file du fae est Tennis, Janeier Tennessue, situle jalis sur la branche Tantique du Xili. On y voit des propositions de la companya de la cent en bains, tombesur, est débris de poterie qui couvrent toute la surface de IIII. Il 19, a pas de traces d'inscriptions hiéroglyphiques. Les tombeaux sur un fond rouge et blanc. Une partie de ces matériaux ont été employés à abarrer la branche Mendésienne pour empécher invasiondes Gress. Au sud-ouest Touan ou Cleik Abd. Allist. On y trouve

aussi quelques ruines en granit rouge. Tineh (Pelusium des anciens) est à vingt-trois milles environ au sud-est de l'île Tennis, et à onze mille des bords du lac. C'est un village qui n'est impor-tant que par ses ruines. On a fait venir le nom de Pélusium de anto; boue; il serait plus rationnel de le faire dériver du copte peremoun, d'où le nom de Farama, que les Arabes donnent encore à Tineh. Albouféda en parle comme d'une cité déjà ruinée, sur les bords de la mer ; selon Ebn-Haukal, on y voyait le tonibeau de Galien. Péluse était jadis une des villes les plus célébres de l'Égypte : elle est mentionnée dans la Bible, sous le nom de Sin. Pompée, vaincu à la bataille de Pharsale, y trouva la mort (en 48 avant J. C.) par ordre du roi Ptolémee, qui voulut faire sa cour à César.

Pline place le tombeau de Pompée à l'est de Péluse, dans la direction du mont Casius. Les ruines de Péluse sont d'un accès difficile : en hiver, après la retraite des saux, le sol est extrémement boueux, il ne se dessèche qu'en été; en automme, l'air y est malsain, et on y gagne facilement des fières.

Péluse a donné son nom à la branche Pélusiaque du Nil. Cette branche suivait la direction du canal moderne de Schibbin : elle passait un peu à l'ouest d'Onias; plus loin elle formait une fle, où était située la ville de Bubastus. De la. elle se dirigeait au nord-est vers Phacusa aujourd'hui Fakkous, pour se je-ter dans la mer, un peu à l'ouest de Peluse. Les principales villes situées sur la branche Pélusiaque étaient, à partir de la pointe du Delta, Onion, Bubastis, Daphne, Magdalæne. Onion fut fondée par le fils du grand prêtre Onias, sous le règne de Ptolémée Philométor (1). Dans le même district se trouvaient sans doute les cinq cités juives qui, selon le prophète Isaïe, parlaient la langue de Canaan. Les Juifs les occupèrent jusqu'à l'époque de Vespasien.

A trente et un milles au nord-est d'Onion, ou à un mille au sud de Zakazeek, est situé Tel Basta, dont les ruinesmarquent la position de Bubastis, Pibeseth de l'Écriture (2); et à quatorze milles plus au nord est situé Belbaya qui a succédé à Bubastis agria. Tout près de la passait l'ancien canal (fleuve de Ptolémée) qui aboutissait à Arsino (Suez) sur la mer Rouge (3). Les ruines

(1) Foy. Play. Joseph, Antiquit., XIII, 4. (2) Pi est l'article égyptien; beseth est pou

10.7 for all farticle applients, needs on sport
10.7 Feyer pilos habit, p. 87; et Willshoon,
1. p. 30.1. Lancien cand of Store, appoortfull
1. p. 30.1. Lancien candida, p. 30.1. Lancien
1. p. 30.1. Lancien candida, p. 10.1. Lancien
1. p. 30.1. Lancien candida
1. p. 30.1. Lancien can

de Tel Basta (tel signifie ruines) occupent une vaste étendue; elles consistent principalement en tuiles non cuites et en monceaux de tessons de poterie. Sur les Indications si précises d'Hérodote (1), on y reconnaît les vestiges de la rue qui conduisait du temple de Bubastis, la Diane des Grecs, au temple de Mercure. M. Wilkinson, qui a mesuré cette rue, l'a trouvée de deux mille deux cent cinquante pieds de long. Les temples étaient construits en granit rouge, comme l'attestent les débris. On n'y trouve que peu d'inscriptions hiéroglyphiques, sur lesquelles on lit seulement les noms de Rhamsès le Grand. d'Osorkon et d'Amyrtæus. M. Wilkinson y trouva des sculptures représentant Khem et d'autres divinités; l'une des colonnes, d'environ vingt-deux pieds de long sur deux pieds huit pouces de diamètre, paraît avoir occupe le portique inférieur du temple.

Ces raines, ainsi que foutes celles qu'on rencontre dans la Delta, on tune physionomie particulière, qui les distingue de celle de l'Egyptes supérieur. Le les encelles de l'Egyptes supérieur. Le les encelles de l'Egyptes supérieur. Le les engrès, les colonnes se component de differentes pieces, et le granta et de exclusivement réservé aux obelisques, aux statues, et aux pylones de quelque monument important, tandis que dans le Delta les temples eux-mêmes sont publica et vestibules ont des colonnes formés d'un seul bloc.

A environ douze milles au nord de Bubastis est situé Harbayt, Pharbæthos des anciens. On y trouve, parmi les ruines, des chapiteaux de colonnes ro-

Egypte, pol. strivate M. Wilshoom, pocomical strains, etc., pol. strivate, M. Wilshoom, pocomical strains, etc., pol. strivate, etc., p

tie du golfe. (1) Herod., 11, 128. maines. Tel Defenneh, situé en ligne droite entre Salaihtet l'ancienne Péluse, offre les ruines de la ville de Daphne, dont parie Hérodote, lib. II. 30. C'est le Tahpanhes de l'Ecriture (1). Les Pharaons y tenaient une garnison pour tenir n'espect les Syriens et les Perses.

An nord-ouest de Daphne était la ville de Tanis, anjourchiu Son. Zoon de l'Écriture (341° 0'10' lat. nord). Les ruines qu'on y voit sont d'une grande étendue. Les champs de Zoon dont parle Exéchie (X.X.; 14') sont maintenant deserts; (X.X.; 14') sont maintenant deserts; pres, et où l'on ne trouve que quelque area habitations. M. Wilkinson a donné une description détaillée des ruines de la ville de Tanis, qui était située sur la rive droite de la branche Tanitique du Nil (2).

Immédiatement au-dessous de la branche Tanitique était la branche Mendésieune, qui devait son nom à la ville de Mendes. De cette ville, qu'Aboulfeda appelle Oschmoun (Ostium?), il neresteplus que de faibles ruines. On a souvent confondu Mendes avec Thmuis, qui était situé plus au sud. Les ruines de cette dernière ville se voient aujourd'hui à Tel-etmoi. Au-dessus de Thmuis était Leontopolis, qui se retrouve encore dans le village de Tel-Tanboul, situé au sud-ouest de Teletmoi. La branche Mendésienne, aujourd'hui ensablée, prenaît naissance presque en face de la branche Sébennytique; elle passait près de la ville moderne de Menzaieh; elle se confond aujourd'hui avec la branche de Damiette.

Journ un avec is a marches de Daniette. Sebennyfus, aujourd'hui Semenhoud, était sans doute situé sur la branche ou bouche Sébennytique, bien que la ville moderne se trouve sur la branche de Daniette. La branche Sébennytique paraît avoir été divisée en plusieurs canaux, dont l'un passait près de Bulos, ville qui a donné son nom au lacus Buticus, aujourd'hui les Bourlos.

Semenhoud à (30-58'45" latitude nord) et encore aujourd'hui une ville de quelque importance. Elles "oppelle Gemnouti en copte, qui signifie le Dieu Gem (Hercule égyptien). On y trouve quelques fragments de colonnes avec des inscriptions

(1) Jérèm. II, 16; XLIII, 7el 9; Ézéch. XXX, 7-(2) Modern Egypt, vol. I, p. 460. hiéroglyphiques. Hercule était une des plus anciennes divinites du pays, et vénérée à l'égal de l'Herculc de Tyr (1).

Bebayt-el-Haggar, Iseum des anciens, est à six milles environ au-dessous de Semenhoud. On v trouve de fort belles ruines, parmi lesquelles on remarque des blocs de granit sculptes, où l'on pretend avoir lu le nom d'Isis, divinite vénérée dans cet endroit. Les Égyptiens l'appelaient Hebait, lieu d'assemblec, d'où le nom moderne de Bebayt, auquel on a ajouté El-Haggar, qui signitie pierres. Le temple d'Isis était entoure d'un euceinte carrée en briques (rémtv:: ), d'environ quinze cents pieds, et plantée d'arbres. Le temple lui-même avait quatre cents pieds de long sur deux cents de large; il était bâti en granit rouge et gris, d'une très-belle qualité, et couvert de sculptures en relief. Sa foudation remonte au regne de Ptolémée Philadelphe (2).

Quelques savants croient avoir retronvé dans Menouf, sur le canal appelé Faraouneh, l'emplacement de Nicium ou de Prosopis, entre l'ile de Natho et le canal Canopique. Plus bas à l'ouest, était Byblus, aujourd'hui Babel, et plus au nord XoIs, dans une île où se trouvait un nilomètre.

En sortant du Delta pour remonter le Nil on rencontre la capitale actuelle de

l'Égypte. Le vieux Cairc ( Musr el-Atikeh ) fut fondé par Gohar, général de Moez, en 968 de J. C. Il portait au moyen âge le nom de Fostat (Tente). Le sultan Saladin, chef de la dynastie des Evoubites, lit entourer cette ville de inurailles, et construisit la citadelle, pour résister efficacement aux attaques des croisés, qui en 1171 avaient brûlé une partie de la ville. L'époque de sa plus grande splendeur a cte sous le règne des sultans mameluks. Sa décadence date du règne du sultan Sélim, qui en fit la conquête en 1517. Son commerce a commence à decliner des l'époque de la decouverte du cap de Bonne-Espérance par les Portugais.

Le Caire ressemble aux autres villes de l'Orient, par l'architecture de ses

(1) Hérod., 11, 43, 44.

(2) Foy. la description de ces ruines dans Wilkinson, Modern Egypt, vol. 1, p. 435.

édifices et par l'étroitesse aiusi que par l'irrégularité de scs rues. Non-seulement les bazars et les mosquées, mais encore l'intérieur des maisons présente le type pur de l'architecture arabe.

L'aspect du Caire est très-pittoresque. Dans les rues, où l'on touche presque du coude les deux murailles, des anes galonpent, des spahis courent devant un cheval au trot en distribuant des coups de courbache, des chameaux s'avancent à la file, charges de moellons ou portant des poutres placées en travers, de manière à broyer ou à percer les passants. Tous les voyageurs ont parlé de cette cohue tumultueuse, de ce pêle-mêle etourdissant que présentent les rues du Caire, qui sous ce rapport ne le céderaient pas aux quartiers les plus bruyants de Paris ou de Loudres.

Un grand nombre de maisous sont bâties en pierre autieu de l'être en bois. A chaque coin de rue on trouve une porte dans le goût arabe, une élégante fontaine, un miuaret, en un mot, l'original d'une jolie vignette. ( Foir l'ouvrage de M. Lane, les Egyptiens modernes ). Ce qui produit surtout un effet charmant, ce sont les moucharabiéh, espèce de balcons garnis d'un treillage de bois travaillé, dont l'élégance et la coquetterie attirent les regards. En parcourant les rues de cette ville on croit, dit M. Ampère, relire les Mille et une nuits (1).

On y trouve euviron quatre cents mosquees; mais la plupart tombent en ruines. Il en est de très-anciennes et d'une belle architecture, telles sont celle d'Amron , bâtie en 620 de J. C; d'el-Hakem-el-Obéidy, en 1007, sous la dynastic des Falimites; du sultan Hassan, construite per ce prince en 1354 (2). On remarque encore la mosquée de Teyloun; celle d'el-Moyed, hâtie en 1415, par le sultan Abou-el-Nasr-el-Moayed : on y voit son tombeau, ainsi que ceux de

(1) Suivant M. Lane, les contes des Nille et une nuits, qu'on récitait encore il y a quel-ques années dans les rues du Caire, furent transportés au sein des mœurs et de la vie arabe, et rédiges au Caire, dans la forme qu'ils ont à present, vers le commencement du quinzième siècle.

(2) On fravailla pendant trois ans a cette mosques, et Macrizi assure que chaque jour on depensait 1000 mitikals d'or.





Research to Empricage sky de Ybrahim Acha (Picame Septime Stole de nuestra Era.)



sa femme et de ses enfants , Achmet et Ibrahim.

La mosquée d'Amrou est le plus ancien monument religieux de l'islamisme. C'est l'architecture musulmane à son état primitif. On peut y étudier le type original decette architecture, type reproduit dans les autres mosquées du Caire. et de plus en plus modifié en Espagne et en Sicile. La mosquée d'Amrou présente l'aspect d'un grand cloître dont les côtés ont plusieurs rangées de colonnes, et entoure un espace découvert ; au milieu est une fontaine pour les ablutions. Du reste, un temple sans toit convient parfaitement à un pays où le ciel est presque toujours serein. L'ancienne religion des Perses ordonnait que les temples élevés en l'honneur de la divinité eussent le ciel pour voûte.

La mosquée du sultan Kalâoun-Sef-el-Dyn fut bâtie en 1282. Le sultan Kalaoun passait pour savant en médecine. On conserve dans cette mosquée plusieurs de ses caftans, et une grande ceinture en cuir qu'il portait, et sur laquelle il y avait autrefois des lames d'or incrustées. On attribue à ces dépouilles une vertu talismanique. Les malades. hommes et femmes, s'y rendent en grande dévotion, et, moyennant une lègere rétribution au gardien, ils se couvrent d'un caftan vermoulu, et passent la ceinture autour de leurs reins. Sur le seuil de la porte d'entrée on voit une plaque de marbre rouge contre laquelle on frotte une pierre mystérieuse, que l'on tient renfermée dans une armoire. L'effet du frottement donne à quelques gouttes d'eau que l'on y répand une teinte rougealre. Les phthisiques se servent de cette eau pour colorer la langue. Il y a dans l'intérieur deux colonnes de marbre; sur l'une, on y passe la langue pour guérir la jaunisse; sur l'autre, les femmes steriles y pressent un citron et en sucent le jus pour se rendre fécondes.

La mosquée du sultan Barjoug a été hatie en 1131; celle de l'émir Yaqoub, en 1655; celle du sultan el-Ghouri, en 1521; celle de Qüit-bey, cen 1635; celle du sultan el-Ghouri, en 1522; celle de Qüit-bey, cen 1463; celle d'el-Seyd-el-Zeynab, en 910. Ces temples, destines aux prieres, deviennent aussi des lieux de repos. Les musulmans y viennent manger et dormir. Souvent

des marchands s'y introduisent pour y trafiquer. Les oisifs y vont passer le temps à conter des histoires.

La mosquée el-Azhar, fondée en 968. ressemble à une grande hôtellerie. Outre les lieux destines aux prières, il v a plusieurs endroits où les ulémas donnent leurs lecons sur les lois et commentent le Koran. 'On trouve dans l'intérieur de cet édifice des quartiers, appeles rouags, où peuvent loger les étrangers. On y remarque ceux des Syriens, des Persans, des Kurdes, des Nubiens, des Turcs, des Indiens, des Maghrebins, des habitants de l'Hedjaz, de Bagdad, de Gobarth et de Dakarneh ; ceux du Saïd, des provinces de Bahyreh, Gharbyeh. Charkieh, et du Fayoum. Il y a aussi des logements destinés aux aveugles. On n'y vieut que pour s'instruire. Ceux qui sont admis dans ces rouags suivent les cours d'etudes, et ne s'occupent que de lecture. C'est à cette condition que l'entrée leur en est ouverte. Ils sont entretenus aux frais de la mosquée. Chaque rouag a son nagher, dépendant du directeur principal; il est charge de la surveillance. On distribue tous les jours trente-huit quintaux de pain, ainsi que de l'huile pour l'éclairage. A la fin de chaque mois on pourvoit aux besoins de ces étudiants par une légère rétribution en numeraire. L'entretien de cette mosquée et de ses dépendances se monte a douze cents soixante bourses par année. Une partie de cette somme est payée par le gouvernement sur le produit des rizags; l'autre provient du revenu des immeubles appartenant à la mosquée; ce sont des magasins, des maisons, des boutiques légues par leurs propriétaires. Chaque mosquée possède plus ou moins de ces legs, connus sous le nom de ouaqfs (legs religieux). La foule ne diminue pas dans cet utile établissement, autour duquel on a pratiqué un grand nombre d'issues, pour faciliter

la sortie et l'entrée de la multitude (1). Les tombeaux des califes occupaient l'emplacement decequ'on appelle aujourd'hui le bazar de Khan Khalid; mais ils

<sup>(1)</sup> Il n'est pas difficile pour un Européen de visiter ces mosquées. Il suffil de se faire accompagner par un cawass et de s'habiler la turque. Ce costume prolége les chrétlens contre les insultes des musulmans.

sont tous détruits, à l'exception de celui d'Es-Saleh (Saladin) Evoub. Ce monarque était le septième calife de la dynastie des Evoubites: il mourut en 1250 ou 647 de l'hégire, comme l'indique l'inscription cufique placée au-dessus de la porte. Ce fut pendant le règne de ce calife que saint Louis, roi de France, tenta, en 1249, de s'emparer du Caire; tentative qui eut pour issue la défaite des croisés, la mort du comte d'Artois et la capture du roi. Quant aux tombeaux situés en dehors des murs, à l'est de la ville, et que les Européens désignent aussi par le nom de « tombes des califes. » ils sont d'une date beaucoup plus récente : ils renferment les dépouilles des rois mameluks qui régnèrent depuis 1382 jusqu'à l'invasion du sultan Sélim, en 1517. Au sud de la ville se trouvent les tombeaux de la famille de Méhémet-Ali et de ses nombreux enfants.

Le vice-roi habite la citadelle qui domine le Caire. La fut ce château de la montagne dont parlent les chroniqueurs arabes et dans les murs duquel se sont accomplies tant de tragédies sanglantes; là, de nos jours, les mameluks ont été massacrés. Méhémet-Ali a bâti récemment dans l'intérieur de la citadelle une mosquée en albâtre. Champollion a lu sur des pierres qui ont servi à la construction de la citadelle, œuvre de Saladdin, le nom de Psammétichus II. Sur la plate-forme on jouit d'un coup d'œil magnifique sur toute la ville et une grande partie de la vallée du Nil : la vue s'étend jusqu'aux pyramides et à la pointe du Delta.

Toute la population s'agglomère dans les bazars. C'est li que se rencontre la fouel des étrangers de tous les pays, et que les fellahs des provinces voisines viennent journellement vendre leurs denries. Cette foule habituelle donne un surcoît de plus de vingt mille individus. Dans le reste de la ville la population est clair-semée: on voit des rues désertes et des maisons en ruines.

Les malheurs que la guerre a causés ont affaibli la population. Le Caire avait il y a vingt-einq ans plus de deux cent cinquante mille âmes; à peine y en a-t-il aujourd'hui deux cent mille. Les Arabes forment la majorité des habitants; les coptes en représentent environ un vingtiene, et les juifs un cinquantième. On y compte deux cent quarante rues principales, vingt-cinq mille maisons habites, quarantes incarrefours et trente-huit culs-de-sac.

Les bazars occupent une partie de la ville. On remarque celui de Ghouryeh, où se vendent les châles de Cachemire, les mousselines et les toileries étrangères; El-Achrafveh, où se tiennent les marchands de papier; le Khan-el-Khalyly, occupé par les joaillers, les quincailliers, les marchands de cuivre et de tapis; le Nahhassyn, par les orfèvres; le Bondoukanyeh, par les droguistes et les merciers; le Hamzaouy, par les drapiers; le Serougyeh, par les selliers et les brodeurs; le Soug-el-Selah, par les armuriers. A Gémalyeh se trouvent les marchands de café et de tabac de Syrie. La grande rue de Margouh est destinée à la vente en détail des toileries du pays. L'okel des Gellabs sert au trafic des esclaves qui arrivent de l'intérieur de l'Afrique. Ces bazars, où la foule se rassemble chaque matin, ne sont que des rues couvertes dans plusieurs endroits. pour être à l'abri de la chaleur, et garnies, de chaque côté, de boutiques ouvertes pendant tout le jour aux besoins des consommateurs. Le marchand quitte sa maison le matin, et n'y rentre que le soir. Il mange et dort à midi dans sa boutique ou son magasin, seuls lieux où il s'occupe de ses affaires.

in soccipe de ses attaires.

Le Caire renferme dans son enceinte poze cent soixante-dix cafés; dans pluseurs il y a des jets d'eau pour rafraichir l'air pendant la saison des chalturs. Les autout à l'heure de l'osst, pour entendant à l'eure de l'osst, pour entende les conteurs d'històres ; cheum est accroupi, la pipe à la main, soit dans l'intérneur, soit au debres sur des bancs de pierre, appeies mazitabbla. Souvent l'agin de la police y lieut des expions

déguiés pour voir ce qui se passe.

Il existe dans les différents quartiers
du Caire trois cent citernes publiques,
que l'on remplit chaque année à l'époque
où les eaux s'écoulent dans le canal qui
traverse la ville. On fait la distribution
vers le mois de juin et de juillet, dès
que le Nil commence à croître; car les
labitants prétendent que les premières

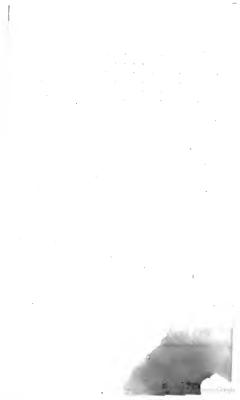

# EGIPTO MODERNO





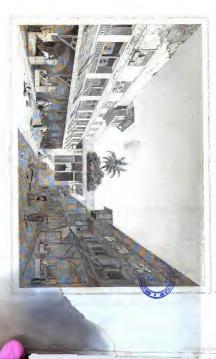

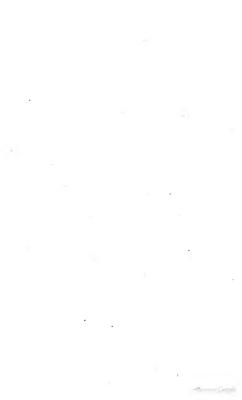

EGIPTO MODERNO. EGYPTE MODERNE



Oket à Alexandre pris le port neug Nel en Alexandre junto al nuevo puerto





eaux qui se mélent à celles que le fleuve conserve stagnantes dans les endroits où il se forme des locs ont une teinte verdâtre, et portent avec elles des germes de corruption nuisibles à la santé. Alors on distribue chaque jour, gratis, au peuple, l'eau des citernes; les gens aisés la payent dix paras l'outre. Cet argent supplée à celui qui eté dépensé

pour remplir ces réservoirs. Les bains publics sont au nombre de soixante-cinq. On connaît la propreté de ees bains, dont les Egyptiens font un grand usage. C'est pour eux un remède efficace et un puissant palliatif dans les maladies chroniques. Il est vrai que rien ne provoque et ne rétablit aussi bien la transpiration, si nécessaire à la santé; lorsqu'une personne est alitée, au lieu de s'informer comment elle se porte, on lui demande comment elle sue. Si le corps n'est pas en moiteur, on éprouve un malaise. C'est pour éviter cela que les habitants se couvrent de pelisses pendant l'hiver. Les hains sont pour les femmes des lieux de réunions et d'amusements. Il y a des jours où ils ne sont ouverts que pour elies. La plupart s'y rendent accompagnées de leurs balláneh et de leurs esclaves. Les balláneh sont des baigneuses, qui lavent les femmes avec du lufeh (filaments de dattier ) trempé dans de l'eau de savon. On se sert, pour cette opération, d'une pâte composée de chaux, de cendre et d'orpiment, que l'on applique sur la partie velue. Des que les picotements commencent à se faire sentir, la ballâneh enlève l'appareil. Un rideau, tiré devant la porte, indique que le bain est occupé par des femmes; aucun homme ne peut en approcher.

On fait souvent des parties de plaisir dans les bains. Alors les femmes transforment lets appartements intérieurs en salla de musique et de festin. On y conduit des chauteuses, on y porte des placiales de la companya de la conjoin y exhaltent leuro parfuns. La l'ête dure pendant tout le jour. C'est surtout quand une fille se marie que ces réunisge on accompagne la future su bain, en grande cérémonie; on lui tresse les diume du ilt nuputal. Ses riches vétedure du l'en uputal. Ses riches vétements sont parfumés, drs bijoux cruvent as têc. Toutes les parentes et les annies viennent prendre part à cette fête, non moins marquante que celle du surlendemain. Une femme se souvient du des plus beaux de sas noes comme d'un des plus beaux de sa vie. « C'était le jour du bain de mon mariage, dit-elle, que telle chose est roivés, que j'ai en tel songe, c'et. » Il semble que c'est pour

elle une époque mémorable. Les différentes industries sont distribuées, au Caire, dans des quartiers spéciaux, comme elles l'étaient au moven âge dans les villes de la France ou de l'Allemagne. On compte douze cent soixante-cinq okels, situés dans les quartiers où l'on se livre au commerce et à l'industrie. Ces okels sont de grands bâtiments de forme carrée, avant une cour au milieu, et des magasins au rezde-chaussée pour recevoir les marchandises. L'étage supérieur, divisé par chambres separées, sert d'habitation aux étrangers; une galerie circulaire qui règne autour facilite la communication. Dans le milieu de la cour il y a un oratoire avec une fontaine dont l'eau est destinée aux ablutions; les marchands y font leurs prières aux heures indiquées, pour ne nas se déranger de leurs magasins. Un portier, place dans le vestibule de chaque okel, est chargé de veiller à la sûreté du lieu, de louer les magasins et les appartements, et "en toueher les termes, dont il rend compte au propriétaire.

Cent quarante écol « l'réparties dans toute la ville, sont ouvertes à l'instruction des enfants. On leur apprend des prières, la lecture et l'écriture. Dans chaque école un fagy est chargé de l'enseignement; les pères de famille lui donnent chaque esmaine un modique salaire.

Le séjour au Caire est généralement ain, et convient aux personnes qui ont la poitrine délicate. La température y est plus elevée que celle de la plupart des lieux situés sous la même latitude. La température movenne est do vingt. deux degrés. On assure que les plantations dont Méhent-Al et son fils librahim ont embelli les abords de la ville ont déja modifié le climat, en augmentant sensiblement la quantité de pluie qui tombe annuellement. Autrefois le Caire avoit des bayadres publiques, comme l'Inde. Les uiemas se plaignirent, et ce fut longtemis ans succès, perce que le gouvernement sans succès, perce que le gouvernement ces femmes organisées en corporation, et dont le plus grand nombre résidait hors de la ville. à Matarée. Enfin , les devots tures offrirent de payer l'impôt en question; ce fut alors que fon exis la future favoire, dans la l'autre-favoire, dans la

Le Caire à été longtemps le centre literaire de l'Orient ; l'école du Caire emplaça l'école de Baçdad. Le fils de Tametha, dont la rœe devia fraire fler-ir l'astronomie aux bords de l'Otus, entretant des réplicos s'elentifiques avec reteant des réplicos s'elentifiques avec réchard tes réplicos s'elentifiques avec bette de l'école de l'écol

Ce que les savants admirent surtout au Caire, ce sont les belles collections d'antiquités égyptiennes de Clot-Bey, du docteur Abbot et de M. Rousset. Il y a aussi au Caire deux sociétés égyptiennes; chacune possède une bibliothèque, où l'on trouvel es ouvrages les plus utiles au voyageur qui veut étudier

l'Éspire.

Présque en face de la demeure de Soliman-Facha (colonel Selves), au vieux Calre, est l'ile de findatà. Ce nom veut charmant. Le bras du Nil semblé ciu me petite rivière que coule parmi les kioques et les plantations d'arbres exoques (2). Des rossaux touffus bordent la rive, et la tradition indique ce point comme étant celui o la fille de Phirano nomme étant celui o la fille de Phirano nant vers le sud, on aperçoit à droite le port du vieux (2,0. Des rocci et al. que la propris de forcis le port du vieux (2,0. pes rocci et al. que la propris de forcis le port du vieux (2,0. pes rocci et al. que la propris de forcis le port du vieux (2,0. pes rocci et al. que la propris de forcis le port du vieux (2,0. pes que la presentation de la pre

tremêlés de minarets et de conpoles , qui forment la pointe de l'île (1).

Le voisinage des pyramides (2) de Gizeh et des tombeaux de Sakkarah ajoute à l'intérêt que présente la ville du Caire. Nous ne dirons ici que peu de chose

de ces merveilles de l'antiquité, dont il a été question ailleurs (3). La grande pyramide avait, dans son intégrité, quatre cent cinquante et un pieds, selon les mesures prises par les savants de l'expédition d'Égypte; c'est à peu près la hauteur (moins onze pieds) du clocher de Strasbourg. Sauf un petit nombre de chambres, deux couloirs et deux étroits soupiraux, la pyramide est entièrement pleine. Les pierres dont elle se compose forment une masse véritablement effrayante. Cette masse, d'environ soixante-quinze millions de pieds cubes, pourrait fournir les matériaux d'un mur haut de six pieds, qui aurait mille lieues, et ferait le tour de la France. On se demande d'abord où l'on a pris ces matériaux. On admet généralement qu'ils ont été tirés des carrières de Touralı, de l'autre côté du Nil. Cependant la masse de la grande pyramide, selon M. Vays, a été construite avec la pierre même qui lui sert de base. Le revêtement seul, tant extérieur qu'intérieur,

a été apporté de l'autre côté du Nil. Hérodote parle d'une inscription tracés sur la grande pyramide; des inscripions en caractées an luques et mocunsa l'orden en l'autre de l'orden de l'autre de les auteurs arabes; aujourd'hini, on un lit rien sur les murs des pyramides. Cette contradiction apparente s'explique aux avantes recherches de Ni. L'etrome, aux avantes recherches de Ni. L'etrome, ment couverte d'un revêtennet en pierre

timents du Mekyas ou Nilomètre, en-(1) Foyez Quatremère, Recherches aux l'Égyple, 11, 496. (2) L'ille de Rhodah, grâce aux soins d'Ibrahim-Pacha, est devenue le Jardin des planies du Caire.

<sup>(1)</sup> Le Mekyas est une colonne graduce, qui indique la hauteur des eaux du Nil. 11 è ete par les niomètres (gypliens. C'était d'appet par les niomètres (gypliens. C'était d'appet qu'on fixelt la colte des impôts, Pour que l'apnec gion fixelt la colte des impôts, Pour que l'apnec site coudées, c'est pour cets que seize petila este coudées, c'est pour cets que seize petila au Vailcan, et dont on peut voir une cople dana le Jardio des Tulléries.

<sup>(2)</sup> Le nom de pyramide vlent, non pas du grec rüp, feu, mais du copte piruma, hauteur. (3) Foy. 1º gypte aucienne, par M. Champolition-Figeac, p. 279 (collection de l'Univers pillorstyge.



KHAZIN soor le Hadya, ismat du Barre Khazing sobre el Khalya. anal del isme

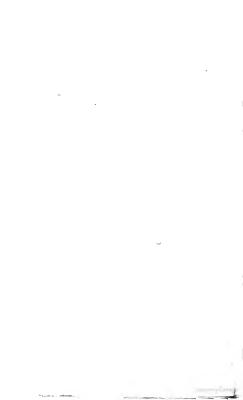

polie. C'est sur ce revêtement, dont une partie fut détruite par Saladin, et dont une partie subsistait encore au commencement du quinzième siècle, que se lisait saus doute l'inscription rapportée par Hérodote (1).

Il y a peu d'observations à faire dans l'intérieur des pyramides. On entre dans la grande pyramide du côté nord, par un corridor qui descend d'abord, puis remonte et conduit à la salle qu'on nonime la chambre du roi, et qui renferme un sarcophage de granit. Le travail de la maçonnerie est merveilleux, et la lumière agitée des torches est réflétée par un mur du plus beau poli. De cette salle partent des conduits étroits qui vont aboutir au dehors. On est d'accord aujourd'hui à n'y voir que des ventilateurs nécessaires aux ouvriers pendant qu'ils travaillaient dans le cœur de la pyramide. Cinq chambres plus basses sont placées au-dessus de la chambre du roi; on a reconnu qu'elles n'ont pas d'autre objet que d'alléger par leur vide le poids de la masse énorme de maconnerie qui la presse. Apres avoir visité cette chambre. on redescend la pente qu'on a gravie pour y monter; on retrouve le corridor par lequel on est entré, et, en le reprenant où on l'a quitté, on arrive dans une autre chambre, placée presque au-dessous de la première et dans l'axe central de la pyramide; cette chambre s'appelle lo chambre de la reine. Beaucoup plus bas est une troisième chambre taillée dans le roc, et à laquelle on arrive soit par un puits, soit par un passage incliné qui va rejoindre l'entrée de la pyramide. Telle est la disposition de la grande pyramide ; celle des deux autres est ana-logue , seulement leur maconnerie n'offre aucun vide, et les chambres qu'elles renferment sont creusées dans le

roc.
L'entrée de la seconde pyramide fut
découverte par Belzoni. Il en devina,
pour ainsi dire, la présence à travers
es débris amoncelés par le temps. Dans
un des tombeaux voisins, on a lu le
nont de Chafra, qui paraît être celui

du roi Chéphren, le constructeur de la seconde pyramide.

sectione by sintine.

La plus petite des pyramides, dont in hauteur n'atteint guere que le tiers de la plus grande, n'est pas la moins de la plus grande, n'est pas la moins en la compartie de la plus grande, n'est pas la moins en la compartie de la compa

On a longuement discuté sur le but de ces constructions, symboles de la stabilité. Un fait remarquoble, c'est que les pyromides sont orientées avec une grande précision. La légère direction qu'on y a signalée diffère à peine, dit M. Biot, de celle que Picard a eru reconnaître dans la méridienne de Tycho-

Le sphinx (2) est placé au pied des pyramides, qu'il semble garder. Le corps de ce colosse a pres de quatre-vingtdix pieds de long et environ soixantequatorze pieds de haut , la tête a vingtsix pieds du menton au somniet. « Cette grande figure mutilée, qui se dresse en-fouie à demi dans le sable, est d'un effet prodigieux; c'est comme une ap-parition éternelle. Le fantôme de pierre paraît attentif; on dirait qu'il écoute et qu'il regarde. Sa grande oreille semble recueillir les traits du passé; ses yenx, tournés vers l'orient, semblent épier l'avenir; le regard a une profondeur et une fixité qui fascinent le spectateur. Le sphinx est taillé dans le rocher sur lequel il repose; les assises du rocher partagent sa face en zones horizontales d'un effet étrange. On a profite, pour la bouche, d'une des lignes de séparation des couches. Sur cette figure, moitic statue, moitié montagne, toute mutilée qu'elle est, on découvre une majesté singulière, une grande sérénité et même une certaine douceur (3), »

<sup>(1)</sup> Les hiéroglyphes qu'on voit dans l'inférieur de la pyramide présentent le nom du roi Choufou, qui est sans doute le roi Chaups, auquet on attribue la construction de cette pyramide.

Ces planches monumentales se trouvent aujourd'hui au musée de Londres.
 La figure du sphinz est, suivant Champollion, un hiéroglyphe qui signife Seigneurei; ce serait le portrait colossal du roi Thout-

<sup>(3)</sup> M. Ampère , Recherchet en Égypte et en

Quelques voyageurs, entre autres Volney, vasient eru y reconnaltre in profil de Nègre. Cette erreur, combattue par M. Letronne et M. Jomard, est due à l'effet de la mutilation qui a detruit une partie du nez. D'alleurs, le viasge n'elait pas peint en noir, mais nrouge. On reconnaltre de cette ouileur. Abdallatif, qui vit le sphinx au douzième siècle, dit positivement que le

visage était rouge. A une lieue du Caire est l'emplacement d'Héliopolis (ville du soleil) (1). De la ville célèbre où étudièrent Eudoxe et Platon il ne reste qu'un obélisque, qui est l'afué de l'obélisque de Paris ; car on y lit le nom du roi Oriartsen I, qui vivait plusieurs siècles avant Sésostris (2). L'obélisque d'Héliopolis s'élève au milieu d'un jardin. La même inscription, sauf une legère variante, est gravee sur chacune des faces. La quatrième est entièrement occupée par les travaux de l'abeille maconne : un seul côté est entièrement libre. Cet obélisque, encore debout et intact, a survécu aux ravages des rois pasteurs et aux destructions de Cam-

Nubie ( Revue des deux mondes, année 1848, n. 683).

(1) Lie Reppliendelignalent le nicil par nos de de Perrey et la l'oppolant l'air ou lior. Author de Perrey et la l'oppolant l'air ou lior. Perrey et l'air de Perrey et l'air de l'original l'air de l'original l'air de l'original l'air de l'air apport et la falle du pheux. Cet doiveu hervileux de l'Inde, qui reresait au bout d'un representation de l'air 
(2) Uriarisen I, qui a sans doute érigé Pokelaque d'étélopois, y est qualité de souverain de la Haute ét de la Basse-Egypte. Ce nom est graré aussi dans le sanctusire de Karmac et sur les rochers du mont Sinal. Les statues qui reproduisent l'unage et le titre de ce roi sont d'une grande beauté, et la perfection des hérrougly pies qui les décorren monte quelle était la pérfection des aris de l'Egypte à l'écoque ou florissait de vitté du soiet (Réliopolis). byse. Il était placé en avant du temple du soleil. Comine d'ordinaire, un autre obelisque s'élevait en regard et formait le pendant du premier. Pococke vit encore des débris de la porte du temple. D'autres obélisques ctaient debout au temps de Strabon; deux d'entre eux avaient été érigés par un fils de Sésostris pour avoir recouvré la vue à la suite d'une expérience assez singulière sur la vertu des femmes de son empire ( Vouez Diodore et Herodote) (1). An moyen ge, Heliopolis offrait des ruines bien plus considérables. Abilallatif y trouva encore les deux obélisques du temple du soleil, dont un seul est encore debout : l'autre était dejà tombé. Ou sait la date précise de sa chute : elle eut lieu le 4 du ramadan de l'an 656 de l'hégire. Celui qui était encore debout au temps d'Abdallatif portait à son sommet un pyramidion en cuivre.

C'est au sonvenir d'Héliopolis que se rattache le récit hiblique de Joseph et de l'épouse de Putiphar (2). Il y avait aux portes de cette ville un temple inif. qu'un pontife, du nom d'Onias, avait elevé sous Ptolemee Philometor, et qui fut détruit par ordre de Vespasien apres la conquête de la Judée. C'est le seul exemple d'un temple juif bâti à l'étranger. Ce temple devint le centre d'une population juive assez considerable. 'emplacement de la ville qu'ils habitaient se reconnaît encore à des tertres qu'on appelle tertres des juifs. C'est près d'Heliopolis qu'une pieuse tradition veut retrouver les souvenirs de la fuite de Saint-Joseph en Egypte. Une source coule au pied d'un sycomore, vénéré des pelerins. Le sycomore cacha dans son sein Jésus et Marie: l'eau de la source était amère : elle devint douce aussitôt

que l'enfant-Dieu l'eut touchée de ses lerres. Dès le temps de Sirabon, Héliopolis était déjà bien déchue de son ancienne

(1) Deux des obélisques qui décoralent autrefois Héliopolis sont à Rome ; l'un s'étère sur la 1e Pazza de l'Apolo, l'autre dérrière la piace Antonine. Le premier est du temps de Sésoslife; le second ne remonie qué Jesamelletus. C'est Anguste qui les fil transporter à Rome. «1) Petiphené (Puliphen) qu'ille qui apparcie de l'apolit de l'appar la più et de l'appar la più et de l'apparent l'entre de l'appar la più et de l'appar la sonifica qui comerci foi et l'appar la santie au l'apparent la sonifica de l'apparent la santie au l'a conserva foi et l'apparent la sonifica de l'appare









. aupte moderne

splendeur; elle portait des traces nombreuses des ravages de Cambyse; Strabon l'appelle déserte; il y cherchait déjà en vain le collège des prêtres au milieu desquels Platon et Eudoxe étaient venus étudier l'astronomie : personne ne savait où était ce collège.

En quittant le Caire pour remonter le Nil jusqu'a Assouan on trouve sur les deux rives du fleuve les localités dont nous allons donner une description sommaire (1).

 La navigation du Nil se fait sur des bar-ques appeiées canges et dahabiehs. Ces der-nières, très-confortablement disposées pour ies vo'ageurs, se loueut de 2,000 à 6,000 piaîstres par mois. Les canges, beaucoup plus petities, se louert de 800 à 1,300 piaistres par mois (Wilkinson, Adoren Égypt, l. l., p. 210). De desapéranie leuteurs, quelquefois ils se servent, pour faire avancer la barque, de longs batons qu'ils appaient sur un fond de sable et de recher, comme on le voll dans les anciennes peinjures (gr pitemes; l'indoites de de recher, comme on le voll dans les anciennes peinjures (gr pitemes; l'indoites de la lamant derrière le dos, ils semblent des les voyageurs, se loueut de 2,000 à 4,000 plastres Les mains derrière le dos, ils semblent des Less mans uerrière le dos, ils semblent des promeneurs peu pressés qui flanent sur le bord du Nil. Cependant ces jours de retard onl eux-mêmes leur charme. Il y a plaisir à se sentir gisser sur ce vasle et paisible fleuve, sous un ciel immense et caime, comme dans une goudale sur pus laures. L'accomme dans une goudole sur une lagune. L'aspeet des bords du Nil est peu varie. La rive libyque offre une du Nil est peu varie. La rive lisque dire uno planto hase qui es periodoga d'ordi (en reparticipa de la comparticipa de la comparticipa de la comparticipa de la colorida de la comparticipa de la colorida de Arabigue, perceto de grotleague de la colorida de Arabigue, perceto de grotleague de la colorida de Arabigue, perceto de grotleague de la colorida del colorida de la colorida del colorida de la colorida del c qui, s'élevant sur une puter ausons une quelle gisent les huites des fellahs, semblent pianies sur les toits des maisons. Anpres des luttes en terre et en roseaux sont les tombes des habitants, panyres tombes de boue des-séchee. Cette mière est cruellement échaires par un spiendide coucher de soleil. Quand par un spienulue courner ue socialitatre disparait de l'horizon, le ciel a une cou-leur safrance, comme la robe de l'aurore dans Homere, xooxómerco, Au nord et su midi, la teinte du li mament est verdâtre, et illacée a l'orient; hientôl une légère brise fait onduier l'esu; puls la mit lombe brusquement. — Le Nil (du sanscril nitas, bieu foncé?) en s'abais-NIII (au sanscril nitat, Bieu Ionoez) en s'abals-sani, s'elogne de pius en pius de la surface du sol qu'il dolt féconder. Pour l'ameier a une inattrur convenable on emploie deux moyens. Le plus ampie et le plus imparfait est le travail de deux hommes abaissant de concert un levier qui se releve par l'effet d'un contrepoids place à l'une de ses extremites; à l'au-

Mitrahenny, sur la rivegauche, occupe une partie de l'emplacement de Memphis, dont on aperçoit les ruines à moitié chemin entre le village de Sakkara et le Nil. Du temps d'Aboulfeda, au milieu du quatorzième siècle, les ruines de Memphis, en copte Ma-nofre (place du bien) étaient encore fort considérables (1); aujourd'hui il n'en reste qu'une statue colossale, renversée, de Rhamsès II, et quelques entablements de granit. Cette statue est probablement l'une de celles qui étaient placées devant le temple de Vulcain ou de Pihah (2). Elle est malheureusement brisée aux pieds, et il manque une partie de la tête ; sa hauteur totale peut être évaluée a quarante-deux pieds huit pouces (anglais) sans le piédestal. La face, d'une grande beauté, est parfaitement conservée. La pierre est un calcaire siliceux blane, très-compacte, et susceptible de recevoir le poli. Au cou du roi (que la statue représente) est suspendue une espèce d'amulette, semblable aux urim et thummim des Hébreux : on y lit le prénom royal, porté d'un côte par Phthah, et de l'autre par Pasht (Bubastis ). Au centre et au côté de la ceinture sont les noms et prénoms de Rhamsès; il tient dans sa main un rouleau où se voit inscrit le nom d'Amfun-mai-Remeses. A côté du roi est figurée l'une de ses filles, petite statue qui atteint à eine aux genoux de la grande. Pendant l'inondation, cette statue colossale est presque submergée, et il est impossible d'examiner toutes les parties de l'an-

tre boul est un sean de cuir, qui tour à tour se remplit dans le fleuve et se verse dans une rigoie. Ces hommes sont souvent presque nus. Le mouvement régulier et silencienx de leur corps brouzé arrête l'eil du voyageur. Ce procéde, qui etalt délà contu des anciens Egyptiens, est bien imparfait; beaucoup de force est dépensé sans un grand résultat; l'eau s'échappe en partie du seau de cuir, sou-vent troue. Une telle machine s'appelle chadouf. Une autre machine, un pru meilleure, et que les anciens connaissalent également porte le nom de sakych, ou roue a pols. Elle est porte le nom draskych, ou roue a pols. Elle ext mise en mouvement par des beuch; un long daspelet de vases atteches à une conrie on roue à augus vont chercher l'eux, el l'élèvient a la augus vont chercher l'eux, el l'élèvient a la naison des vases ou des auges. (M. Ampère, Recherches en Egypte, dans la Revue des deux mondes, annec 1847.) (Il Foyez Champoliton aline, Egypte an-cienne (Universi pitierresses), p. 255.

cienne Memphis. Il ne faut done visiter Mitrahenny que vers le mois d'octobre, c'est-à-dire au moment des eaux basses. . Le beau colosse dont nous venons de parler, fut découvert par Caviglia et Sloane, qui le destinèrent au Musée britannique; mais le gouvernement anglais a jusqu'à présent reculé devant les dépenses du transport. Tout près du colosse git une petite statue en granit rouge; les poignets en sont brisés. Un peu au sud se voit un bloc de marbre sur lequel est sculpté le dieu Nil; un peu plus loin sont deux statues de granit rouge : l'une est entièrement détériorée par l'injure du temps, l'autre tient une longue stèle, surmontée du buste d'un roi, portant un collier de cornes avee un globe et deux plumes d'autruche. Sur la stèle est une colonne d'hiéroglyphes contenant le nom de Rhamses le Grand, avec le titre de « Seigneur des assemblées, semblable à son père Plithah. » Voilà à peu près tout ce qui nous reste aujourd'hui des ruines de Memphis (1). Il est probable que l'emplacement de Memphis s'étend en grande partie jusqu'à Bedreschayn et Sakkara.

Toura ou Masarah (la presse) marque l'emplacement du Trotous pagus, qui, au rapport de Strabon et Diodore (2), fut fondé par des prisonniers troyens. La montagne qu'on voit à l'est est sans doute le Touteur épos de Ptolémée; elle fournit les pierres avec lesquelles fut en partie construite la seconde pyramide (3). Ses carrières sont tres-vastes; elles sont exploitées dès les temps les plus anciens, comme l'indiquent les tablettes hieroglyphiques qu'on y voit et les noms des rois qui v sont inscrits. Celles du nord, où conduit un chemin de fer récemment construit par le viceroi, s'appellent plus particulierement les « carrières de Toura; » tandis que celles du sud portent le nom de « carrières de Masurah. » Dans les premières on lit les noms d'Amunoph II et III, et de Neco; dans les dernieres, ceux d'Amès, Amyrtæus, Acoris, Ptolemee Philadelphe et Arsinoé. On y voit aussi les figures de quelques divinites, telles que Athor, Thoth, Amun, Maut et Khenso. Sur l'une des tablettes, dans les carrie-

aboutit au fleuve. Le village de Helwan, situé sur la rive orientale, est connu pour le premier nilomètre que les Arabes y aient construit, vers l'an 700, sons le califat d'Abdel-Mélek. Mais plus tard ce nilomètre fut, par le successeur d'Abd-el-Melek, transporté à l'île de Rhodah, en face du vieux Caire, où il se trouve encore.

res de Masarah, est représenté Ames on Amosis, le chef de la dix-huitieme dvnastie (1575 avant J. C.), conduisant un char de pierres trainé par six bœufs. L'inscription hiéroglyphique, placée audessus, est fort endommagee. Dans la partie la mieux conservée, M. Wilkinson a lu les titres du roi et de la reine . » aimés de Pthah et d'Atmou dans la vingtdeuxième année de sa majesté chérie, le roi, fils du soleil, Ames, auquel la vie fut donnée, et ouvert la porte..... les chambres..... pierre libre (pierre calcaire)..... bonne et dure pour bâtir la voûte d'assemblée qui est..... le temple de Phthah, le temple de Dieu et le temple d'Amun a Thèbes.. Il a produit.... avec des bœufs.... du roi qui vit.... (1) » Dans une autre carrière, au sud, on voit une tablette plus grande : elle représente le roi Amyrtæus offrant des sacrifices à Thoth, a la déesse Néhiméou et à Horus. Au-dessus du roi est une petite figure représentant un homme qui taille des pierres. Outre les cartouches hiéroglyphiques des rois, on y lit plusieurs noms et inscriptions en langue vulgaire ; on y voit différents nombres et des marques indiquant la grosseur des pierres. Ces carrières sont non-seulement intéressantes par leur étendue et pour avoir fourni des matériaux de construction à plusieurs monuments remarquables, mais encore parce qu'elles montrent les méthodes dont se servaient les maçons egyptiens pour tailler les pierres." -La montagne de Masarah continue à fournir des matériaux de construction. non plus à Memphis, mais au Caire. L'aspect de la plaine du Nil et des pyramides sur les collines basses de la Libye produisent un très bel effet. En portant les regards du côté du village de Masarah. on aperçoit sur la gauche une chaussée ou route inclinée, qui

<sup>(1)</sup> Wilkinson, Modern Egypt, vol. I, p. 372. (2) Strab., XVII, p. 856; Diod., I, 86. (3) Hérod., II, 124.

<sup>(1)</sup> Wilkinson, Modern Egypt, vol. I. p. 13 .

Aboulféda dépeint Helwan (qui signifie doux) comme un endroit charmant. Presque en face d'Helwan, à une

petite distance de la rive gauche, est le village de Bedreschayn, tout voisin de Mitralienny, dont nous venons de parler. A quatre milles plus loin, en remontant le Nil, on passe devant Schobuk et les pyramides de Dashnur, A deux milles a l'ouest de Masghoun est situé el-Kafr, petit village, d'où l'une des principales routes conduit au Favoum. à travers le désert (1).

(t) Le Favoum était célèbre dans l'antiquité par ses vignes, ie lac Morris et la labyrinthe. Les ruines du fameux labyrinthe viennent d'étre retrouvées par M. Lepsina. Ce savant y a decouvert ie nom d'Amenmeité III, qui est la Mœrla des Grees, et non Thoulmois III, comme l'avait peusé Champollion. M. Linant a reconnu l'emplacement du lac Mœris. Avant lut on a'obstinait a chercher un lac dans un lac, le Moris dans le Biracter non modernes. C'était pourtant chose facile à con la lac Moris pi prendre que pour qua le lac Mœria pût deverser sea eaux dans la plaine qui borde ia NII, Il ne devait pas être enterré dans un fond, NII, il ne devait paa erre enterre dans un iond, maia altie sur un terralio pias élevé que cette plaine. M. Linanta reconnu et sutvi tes contours de la digue qui entourait le réservoir gigantes-que, attmenié par un long canat (Babrel-Yous-sef) dout il reste des vestiges; après avoir reconstitué en espril ce grand ouvrage, il a concu la pensee hardia da le rétablir. Il a proposé a Mehémet All de refaire l'œuvre des Pharaona; mala Méhémet-All veut alleindre un but semblabia par le barrage du Nil. — Le lac de Birket-el-Korn (lac de la corne) a environ trente-cinq milles de long, sur sept de large dans sa plus grande étendue; il doit son nom à sa forme en croissant. Au milieu de ce lac est une sa forme en croissant. Au milleu de celac est que tie, appéte l'ajert-et-kora, qui ne presenta d'autres raines que quesques briques. M. Wil-kinson y a frovée, a sa grande sarprise, des serpents à coraes, et il assure en avoir lué un. Le les a, au maximum, viugi-teuti pleia de proiondeur. Le survirons de Briet offerni, autrant. M. Wilkinson, les restes les plus de l'avoir Kom-Weshin a l'est, a Dimay ou Nerha au nord, et Kasr-el-Kharoun au sud-ouest. It y a dans le Faynum lea plua grandes espèces da cydans le Faynum les plus grandes especes di cy-perus; prudette y retrouveralion le «pie-ras pespras. L'emplement du Labrinible est pras pespras. L'emplement du Labrinible est pyramide est dans un état fort delabre, par aulte des pierres qu'on en a retires pour bâtir en partie les maisons de Médiuche. Suitant les observations de M. Perring, elle recouvre un rocher qui a l'éven entriron quannte piede dans concher qui a l'éven entriron quannte piede dans rinible consistent dans quelques fragments de colonnes en granit rouge, et et obtos de calcolonnes en granit rouge, et en blocs de cal-caire compact. Sur l'un da ces blocs, près de l'angle occidentai de la pyramide de Howara, L'Hole trouva le fragment d'une inscription grecque que M. Letroupe a ainai rétablie :

El-Kafr est la résidence d'un chef îndigène, très-riche, qui porte le titre de khebir, grand, et offre à tous les voyageurs une généreuse hospitalité. Dans le voisinage se trouvait la ville d'Acanthus et un temple d'Osiris (1). Les coilines près d'El-Kair renferment quelques petits tombeaux.

Sur la même rive, et près de Kafr-el-Iyat, à l'extrémité d'une grande courbore du sleuve, se trouvent, d'après M. Wilkinson, les traces de la digue de Ménès. On se rappelle que, selon Hérodote, le Nil coulait jadis sous les montagnes de la Libye, et que Ménes, fondateur de Meniphis, detourna le fleuve, à cent stades environ au-dessus de cette ville ; la digue , qui devait empê-cher le fleuve de rentrer dans son ancien lit et d'inonder Memphis, fut soigneusement surveillée par les rois jusqu'à l'époque des Perses (2). Cette surveillance devint plus tard inutile, par suite des terres alluviales qui s'accumulérent dans cet endroit. Les alluvions ont exhausse la rive, aux environs de Kafr-el-Iyat, au point où le fleuve se courbe fortement à l'est. On aperçoit de la les deux pyramides ruinées de Lisht, bâties en fragments de calcaire.

A trois milles au nord-ouest est une colline de forme conique, semblable à une pyramide. C'est un simple rocher. sans traces de maçonnerie. Dans cette partie de la basse chaîne Libyque on rencontre de nombreuses coquilles fossiles. Un peu plus loin, la vallée d'El-Ghomer vient aboutir au Nil, à la hauteur d'Es-Suf sur la rive orientale. Cette vallée est traversée par la route la plus méridionale, conduisant à l'isthme de Suez (3). A Atfeh (qu'il ne faut pas con-

· A la reine Cléopatre, déesse Philométor,

\*A la Telle Categorie, a deesse Formancoe, socur et femma de rol. »

(1) Diod., I, 97; Strab., XVII, 556.

(2) Hérod., II, 99.

(3) Plosteurs routes conduient des bords de (ii) Piosiceira riotiere condulient des borda de Nil à Sure; les principais», es partant du nord, sont ceile de Belbata, ceile du Carre (desservie par des dilignores), el ceile de Wald-i-Closumer, par des dilignores), el ceile de Wald-i-Closumer, qui par des dilignores), el ceile de Wald-i-Closumer, qui par de de la participa de la comparte de la participa de la confere comprise entre le Nil el Surz est genéralement d'acerte; la vépétation n'y est gouer erprésente que par quelques buissons les colocyntàrs, de forent de la colocyntàr

de colocynthis, de fagonia, de periplora, despor-tium). Les serpents y sont tres-communs, ainsi

fondre avec Atfeh dans le Delta) se trouvent les ruines d'Aphroditopolis, ou de la cité d'Athor, la Vénus Egyptienne, dont le nom copte est Tpeh. On y vénérait, suivant Strabon, un vache blanche, emblème de la déesse.

Au sud-ouest du petit village de Rigga, sur la rive opposée, se voit une pyramide, que les Arabes appellent Haram-el-Haddad, fausse pyramide, su pposant qu'elle a pour base un rocher (1). Son architecture diffère de celle

que dans tons l'isilme; mais, chôse remarquable, on n'en trouve presque plus au sud de Wadi Asker, ou a 28° 20°, c'act-o-dire vers la limite où commencent les roches primitives (granit, syelle, porphyre, c'el, La roule des peleinis (herh-it-haij) se confund avec celle de Sucz [may E-has.hais et Agrooul; la les rections différentes. La distance directe du Caire a Sure et de solamiletrize millise. Celle c'aire a Sure et de solamiletrize millise. Celle credios differentes. La difficient direct de Culte à Since si de colosales-freire illilla. Celle Culte à Since si de colosales-freire illilla. Celle fortuse des republiques marchandes di novera se, or de du relapida de pina que les freires pour plant, elle parelli reprender son nouvelle pour plant, elle parelli reprender son nouvelle pour plant, elle parelli reprender son nouvelle pour, als et veni en favorable. Les centrons per les ses et Bonnay le inript el ad est chiuli para, al se veni en favorable. Les centrons per les ses et Bonnay le inript el ad est per les ses et Bonnay le inript el ad est per les ses et Bonnay le inript el ad est per les ses est per les ses est de Sinat (Ezera, N.Y. 21). M. Williamo Al Sinat (Ezera, N.Y. 21). M. Williamo Cell de la ville estancia de Sona, epobaldement l'est de la ville estancia de Sona, epobaldement per aller la source de Cindra/stalla. Il pranti à Pendroit godable que traversea les clamesus; pour aller a los corre de Cubrelvalla. Il poratt pour aller a los corre de Cubrelvalla. Il poratt deivet qu'il ne l'est aujourch'hul, comme l'aide-tent les coquilles qu'i jouchein les ghaines ent-ronantes. Le nom de l'ijéd-Atifata (montie-tent les coquilles de l'Expète, l'Agroud rap-pellerat le chara de Pharnon (agrout ajpitte sortie des l'accidites de l'Expète, l'Agroud rap-pellerat les chara de Pharnon (agrout ajpitte Miglod de l'Ecritera. Le nom de Action on Actions, qui paratt dere une corruption de cango de collines une de Succ., à la mer cango de collines une de Succ., à la mer rangée de collines an sud de Suez , et à la mer Rouge. Le clysma des Grecs (κλείσμα, écluse?) parait avoir été une forteresse ou une ville. C'est la peut-èire que stationnalent les troupes pré-posées à la garde des écluses du canal. La ville poces à la gartie des celutes du cosal. La Ville de Koltim a probablement successé a Arisine, fonde par empleo de la Coltima de Coltima de la Coltima del Coltima de la Coltima del Coltima de la Coltima del Coltima

(1) Cette pyramide présente de toit l'aspect d'un rocher taillé. Eile ne mérite pas l'epithète de fausse, que les Arabes tui ont donne-C'est une vraie, pyramide à degres. M. Lepsius la cite a l'appui de son opinion, à savoir que les pyramides n'ont pas été élevées tout des deux grandes pyramides de Giseh. A Maydoun, sur le canal, en face de la fauses pyramide, sont les ruines d'une ancienne ville; et à l'opposite de Zowyeh, à l'angle nord des basses collines qui dominent le Nii, est situé Broumbel, où se voient les ruines probablement de l'ancienne Ancyropolis, qui devait son nom aux pierres d'ancre, taillées dans les carrières du voisinage.

Zowyeh paraltêtrela cité d'Isis, Iseum (Naési, en copte), situé près du canal qui allait à Nilopolis ou Pousiri. Ce canal formait avec le Nil et une partie du Bahr-Youssef l'Île du nome Héracléopolite, dont le chef-lieu était Héraclcopolis.

Le village de Zaytoun a succédé à l'ancienne ville copte de Phannigot; son nom signifie olive. Strabon parle deja des nombreux oliviers qui croissent dans cet endroit (1). Dallas, à un demimille au sud-ouest de Zavtoun, est probablement le Tlog des coptes ; et à Schenowih, près de Bouseh, sont les ruines d'une ancienne ville inconnue. Bouseh est une ville de quelque importance; ses habitants sont des chrétiens coptes. Il v a beaucoup de moines qui communiquent avec les couvents de Saint-Antoine et de Saint-Paul, dans le désert de l'est. Pococke suppose que c'est l'ancienne Ptolémais.

Le monastère de Saint-Antoine est à environ soixante-seize milles de la rive orientale du Nil. La route qui y conduit ne présente rien de remarquable. Ce monastère est liabité par des Coptes, qui vivent des contributions volontaires de leurs frères d'Égypte, Leur principal saint est saint George de Capnadoce; mais leur patron est saint Antoine de la Thébaide. C'était l'ami de Mar Bolos ou saint Paul, ermite qui fonda le monastère Dayr-Bolos, à quatorze milles de la, au sud-est, et à neuf milles des bords de la mcr Rouge. Le monastère de Saint-Antoine est le principal monastère de l'Egypte. Son importance s'est accrue depuis qu'il est devenu le siège

d'une plèce du bas jusqu'en haut, mais qu'nna pyramide plus petite a élé coveloppée par des revêtements successifs, a peu pres comme le cône du Vésuve s'est forme par un cuveloppement de luves superposées.

ment de laves superposees.
(1) Strabon, XVII, p. 656.

de l'election du patriarche. Il est situé au-dessous des montagues calceires de Kalalla, qui bornent au sud le Wadi-el-Arraba. Cette vallée, assez large, a reçu son nom des chars (arraba) sur lesquels on conduisait autrefois les provisions aux deux monastères.

Dans cette partie du désert de l'est toutes les montagnes sont calcaires, semblables à celles qui bordent la vallée du Nil depuis le Caire jusqu'aux grès de Hagar Silsili. Dans l'intérieur du désert, vers 28° 40' latitude, commence une chaîne de montagnes primitives, qui s'étend de là jusqu'en Abyssinie, dans une direction presque parallele à la mer. Cette chaîne s'élaruit vers le sud, et au-dessous de la latitude de Kosseir elle envoie une branche à l'ouest, et traverse le Nil dans le voisinage d'Assouan. Les principales roches primitives du désert de Maazy sont les fameux porphyres d'Egypte, et différentes espèces de granit, de serpentine, etc.; dans l'Abadeh, on rencontre différentes espèces de schistes micacés, talqueux, et la brêche verte. Le long de la côte, à une assez petite distance de la mer, se trouve une chaîne basse de collines calcaires, qui borde à l'est la chaîne primitive : des pics de granits'y élèvent semblables à des vertebres sur le dos d'un animal. L'un de ces pics, nommé Ghareb, a deux mille mètres audessus du niveau de la mer.

La même formation se présente sur la côte opposée de la mer Rouge, dans la péninsule du mont Sinai, où au calcaire succède le grès qui le sépare du granit. La jonction du calcaire et du grès dans le désert de Maazy a lieu au sud de Dayr-Bolos, vers 28° 42', et les roches primitives commencent à se montrer un peu plus bas. C'est à la hauteur de Manfalout, à trente-sept milles de la mer Rouge, qu'on trouve les celebres carrières de porphyre de Djebelel-Dokhan (montague de la fumee), qui ont fourni bien des matériaux aux monuments de Rome. On y trouve, entre autres, les ruines d'un temple, dans le style ionien, de l'époque de Trajan; il est resté inachevé. Plusieurs routes viennent y aboutir : l'une conduit à Keneli, sur le Nil, l'autre à Myos-Hormos, sur la mer Rouge. Sur les ruines de Myos-Hormos a été bâti un village

entouré d'un fossé et défendu par quelques tours. Le port, qui est au nord, est en partie ensablé. Au pied des collines qu'on voit à l'est, est le Fona Tadnos, nientionné par Pline. Du temps de Strabon, Myos-Hormos (port de Venus) était le principal port de la mer Rouge. ancientes, allant fune au nord'à Abou-Durrag et Suez, l'autre au midi, à Souakin.

Non loin de Pous Trajanus, à peu près sous le lattiude de Gow (Antizopolis), sont les carrières de granit du mont Claudien, aujourd'hui Djebel-el-Fatirel. Ces carrières, à vinst-quatre milles sud-est de celles de porphyre, sont tresconsidérables; elles fournissentune pierre à fond blane, taché de nir. Elles étaient en pleine activité au siècle de Trajan et d'Asiren. On a trouvé parail les ruiternes de la companyable de la conservation de la conservada de la conservacion de la conservation de la conservada de la conservacion de la conservada de la conservada de la conservada de la conservacion de la conservacion de la conservada de la conservacion de la conservacion de la conservacion de la conservada de la conservacion de la conservada de la conservalos de la conservalos de la conservalos de la conservalos de la c

Au vieux Kosséir, sur la mer Rouge, se voient les vestiges de la ville et du port de Philotera. C'est le nom d'une sœur de Ptolémèe Philadelphe, qui fut donné à la ville jusque alors appelée Ænnum. Philotera ou Ænnum ainsi qu'Arsinoé étaient probablement les seuls ports dela mer Rouge à l'époque des Pharaons. C'est par là que se faisait alors le commerce avec le sud de l'Arabie et l'Inde. Les multi portus, dont parle Pline, étaient sans doute des petites baies où les navires de cabotage venaient se réfugier pendant la nuit ou quand la mer était houleuse. La fondation de Bérénice. Nechesia et Leucos Portus, est postérieure à celle de Philotera. Le commerce avec le nord de l'Arabie, la Syrie et d'autres parties de l'Asie, se faisait par des caravanes qui entraient en Egypte par l'isthme de Suez. C'est avec une de ces caravannes que les Ismaélites amenèrent Joseph en Egypte (Genèse, XXXVII, 25, 28). Les Pharaons n'encourageaient point la navigation sur la mer Méditerranée. La déflance des Égyptiens à l'égard des étrangers peut être ici comparee à celle des Chinois. Ils nepermettajent aux marchands d'aborder l'Egypte que par une seule embouchure du Nil, la branche Canopique. Naucratis ctait alors ce que Canton est aujourd'hui pour les Européens qui trafi-

quent avec la Chine.

La ville moderne de Kosséf; est situde sur une petite baie de la mer Rouge, à environ cinq milles au sud du vieux Kossér. Elle est défendre par un petit fort, muni de quelques piecrs de canon rouillées. C'est plutôt un village qu'une ville. Les habitants s'appellent Embatuéh, parce qu'ils sont venus originairement de Emba (Yambo), sur la côte de l'Arabie.

Dans le Wadi-Gasous, entre Rosseir et Ras-Saffolii est une station trèsancieme, où l'on voit un petit temple et une table d'hieroglyphes, portant le nom d'Osirtasen II et deson proécesseur Aman-Gori II. Le Djebelez Zavi (montagne thulle, at une tour près de nome de la companyation de en hulle de naphte; de la son nom. A Er-Ginsheli est une langue de terre où set trouvient des mines de soufre exploi-

tées par les anciens.

La route de Coptos à Philotera était divisée en huit stations ou hydreumas (aiguades), marquées par des eiternes. La distance de ces stations entre elles était de six, huit à douze milles. La première, dont les vestiges sont difficiles à reconnaître, était à neuf milles environ de Coptos; elle n'est point indiquée sur les listes de Pline et de l'Itinéraire d'Antonin. Tout près de là sont les carrières de brêche verte d'où l'on a tiré des matériaux pour de magnifiques sarcophages et d'autres objets d'art de l'époque pharaonique et romaine. La vallée où sont ces carrières s'appelle Wadi-Fokhier (de fokhar, poterie). On y voit un assez grand nombre d'inscriptions très-anciennes, tant hiéroglyphiques que grecques. La triade du lieu était Khem, Horus et Isis.

M. Wilkinson a récemment parcouru Inacienen route de Coptos à Bérénice, et il s'est assuré que la distance indiquée par Pline et l'Itinéraire d'Antonin est parfaitement esaete. A l'hydreuma de l'Aphrodite il rouva une inserpition latine, mais dont la date était effacée. Il s'est assuré que le Vicus Apolinis était distinct de cette station, et qu'il se trouve dans une autre partié de la valleman.

Bérénice ou Berenice Troglodytica était située au fond d'une petite baie, à l'extrémité d'un golfe profond, le Portummundau des anciens (1). Ce por t'esta formé par la Leple extrema, pointe de terre applée alourd'hui Nas-è-Uni (cap du Nea), qui est à tort indiques pointe de terre eu presqu'ile est siéroite que l'on y faissit passer des navires (Diodore, III, 39). Du sommet du comportion de terre de presqu'ile est siéroite que l'on y faissit passer des navires (Diodore, III, 39). Du sommet du comparenoit le pic de Salat-Jean ou Illed Zmeradae (1) pic-iré-Semergid'), qui parait étre l'ile Ophiodés de Diodore. L'anpresque entiferenne combié de able la marce la base son entré est barré par un banc de sable. La difference du

flux et du reflux y estd'environ un pied. La ville de Bérénice, aujourd'hui Sakayt-el-Kobli (Sakayt méridional), fut fondée par Ptolémée Philadelphe, qui lui donna le nom de sa mère. Elle était beaucoup plus grande que sa rivale, Myos-Hormos, qui avait l'étendue d'un hy-dreuma. Les maisons de Bérénice étaient construites avec des matériaux grossiers. des madrépores, etc., ramassés sur la côte. Au centre de la ville on voit les ruines d'un temple, dédié à Serapis, avec les noms hiéroglyphiques de Tibere et de Trajan, et quelques inscriptions grecques. Une route ancienne conduit de Bérenice à la montagne de basalte, aujourd'hui Om-Kerrebeh, à travers quelques ruines de stations et de villages. Un peu plus à l'orient est le Mons Pentedactylus, aujourd'hui Djebel-Feraïd, remarquable par ses cinq pies coniques, qu'on aperçoit de Bérénice. M. Wilkinson afixe la position de Nechesia et de Leucos Portus, sur la côte, entre Bérénice et Philotera : le premier endroit correspond a Wadi-e'-Nukkari, et le dernier à El-Schouna (magasin). Nechesia présente les ruines d'un temple et une citadelle en pierres de taille. Leucos Portus est dans un état de dégradation extrême; les maisons sont construites avec des

fragments de madrépores. Les fameuses mines d'émerande sont moins intéressantes qu'on ne le suppose; on les trouve à Djebel-Zabara et à Wadi-

(2) Ptolemee, Georg., IV, 5.

<sup>(1)</sup> Comparez ce que nous avons dit à ce sujet dans les Hes de la mer Erythrie, dans le volume de l'Univers pittoresque qui contient les Hes africaines.

Skayt; elles sont maintenant abandonuées. Dans le gros village de Sakayt, presque exclusivement habité par des ouvriers mineurs, on voit quelques inscriptions greeques. Sur la route de Conrar-a-pollmopolis, aux mines d'eneraude, sont trois stations, qu'in ôffrent rien de sur la côte de la mer Rouge (I) et dans ur la côte de la mer Rouge (I) et dens le désert d'Ababdeh. Revenons sur les rives du Nil.

Benisouef est le chef-lieu d'un beylik et la résidence d'un gouverneur. Méhémet-Ali y a fait construire, en 1826, une manufacture de soie et de coton. Du temps de Léon l'Africain il y avait des labriques de toiles de lin tres-célèbres. gul vendaient leurs produits aux principales villes du littoral. Il s'y tient toutes les semaines un marché. Benisouef presente le même tableau que les autres villes un peu considérables situées sur le Nil: de nombreux bateaux, attachés au rivage, ou sillonnant le fleuve; des femmes venant, soir et matin, puiser de l'eau; des mendiants importuns demandant l'aumône ou (sowab ) aux fidèles et bakshish (présent) aux chrétiens. Ces mendiants, qui se croiraient souillés du contact d'un chrétien, appellent tous les Européens hawadit, marchands. A Benisouef est la principale route du Fayoum. Au nord-est on apercoit au loin la pyramide de briques de Illahoun. Sur la rive opposée est la vallée Wadi-Byad, qui conduit aux monastères de Saint-Antoine et de Saint-Paul.

Le village de Dayr-Byad, dans une le vis-àvis de Benisouef, est babiet par des descendants de la tribu arabe des Beni-Wasel; leur chef, cleite lik brahim, etait, il y a une vingtaine d'années, une des hommes les plus riches de la vallée du Nil. Quelques monceaux de ruines, designés par les noms de Tel-e-Nas-arae et Tel-e-Tine, sur le côle méridional de l'Île, marquent l'emplacement d'anciens villages; sur la rive opposée ny vit des décombres plus considéra-

(1) D'après noe analyse de M. Ure, Feus de la mer Rouge est plus sales que celle de l'Ociandans mille parties d'eau elle contient quarantetrols parties de sel (chlorure de sodium, de magnésim, de calcium, sulfale de soude et de maprès ; salessali est de l'.Osis. L'eau de l'Ocian renferme 36 millièmes de malières salines; sa densilé est 1,028. bles, vestiges d'antiques cités inconnues. Isment, à deux milles de Benisouef. rappelle l'ancienne Ismendes; on n'y trouve pas de ruines. A l'ouest, dans l'intérieur des terres, est situé Anasieh ou Om-el-Kiman ( la mer des remparts), l'ancienne cité d'Hercule, ou Heracleopolis. C'est là que l'ichneumon, l'ennemi du crocodile, recevait un culte particulier. Du temps de la domination romaine il y eut souvent des conflits sanglants entre les Héracléopolitains et leurs voisins du nome Crocodilopolite, qui vénéraient le crocodile. C'est à ces guerres qu'il faut peut être attribuer, en partie, la destruction du fameux labyrinthe.

A Tanseh, Brangeh, Bitbeh, Sits, on voit les murs d'anciennes cités. Brangel est, suivant Pococke, le Cynopolis d'autrefois. A Bitbeh, les musulmans vont adorer, dans une église chrétienne, le tombeau d'un santon.

Sur la rive orientale, derrière l'île situee entre Feshn et Feut, se trouve El-Haybih, où l'on voit l'emplacement d'une ville fort ancienne (Alyi?), qui paraît remonter au règne de Thothmes III (1490 avant J. C.). Il y a quelques murs en briques et des débris de maisons. Au nord de la est une vaste bâtisse assise sur un rocher, et qui paraît être d'une date plus récente. Derrière cette masure est un enclos carré, qu'entoure un mur en briques non cuites; au centre est une caverne taillée dans le roc, où l'on a trouvé des tombeaux. Ces briques sont sans inscriptions hiéroglyphiques, tandis que celles qui formaient le mur de la ville offrent des cartouches où se lisent les noms du roi Tothmès III

et du grand-prêtre Amun.
Prês de Malainel, à l'angle sud-ouest
du Djebel-Cheil-Endarah se voient les
du Djebel-Cheil-Endarah se voient les
abandonnés. Djebel-Cheil-Emblarah su
une montagne assez élevée, à laquelle
succédent des collines basses jusqu'a
Djebel-l'aryr. Un peu av-dessus d'Ipred-l'aryr. Il pred-l'aryr. Un peu av-dessus d'Ipred-l'aryr. Un peu av-dessus d'Ipred-l'aryr. Un peu av-dessus d'Ipred-l'aryr. Un peu av-dessus d'Ipred-l'aryr. Un peu av-des

vers l'est. A Sharona sont les vestiges d'une ancienne ville, peut-être de Psene-ros. A quelques milles au dels, sur la rive orientale, est situé Kom-Ahmar ( le boulevard rouge); peut-être l'emplacement de Musa. On y voit des débris de briques et de maçonnerie et quelques cavernes.

Abou-Girgeh est une petite ville fellahe, située dans une riche plaine, à deux milles du Nil. Il existe aux environs des traces nombreuses de villes anciennes. A l'ouest, dans l'intérieur, se trouve Behnesa, qui occupe la place de la cité Oxyrhinchus. C'est la qu'était vénéré le poisson « au nez pointu, » ou Yoxyrhinchus (Mormyrus oxyrhinchus, G.), qui parait être le mizzeh des habitants actuels. Behnesa est un des points de la vallée du Nil qui ont eu le plus à souffrir de l'envahissement des sables du désert. Au sud de cette ville on voit des monceaux de ruines, couverts de sable. Ces ruines n'ont pas encore été bien explorées. Behnesa est la résidence d'un gouverneur; c'était une place importante du temps des mameluks; elle était autrefois traversée par le Bahr-Youssef, ancien canal, restauré par le calife Youssef Salahedin (Saladin ) (1). Ce canal, qui aboutit à Behnesa, a environ trente ou quarante pieds de largeur. Pour visiter Behnesa on quitte le Nil à Abou-Girgeh, et on se dirige à l'ouest, à travers des champs bien cultives, dans une étendue de près de onze milles. C'est à Behnesa que se termine la rangée des collines sablonneuses, au dela desquelles, à l'ouest, il n'y a plus aucune apparence de végétation.

C'est de Behnesa qu'on se rend, dans trois journes, à la petiteosais, ou Oush-el-Behnesa (oazis Parca des Romains; tre de oazis, moi respiten, vient les grec oos est de coazis, moi respiten, vient les grec oos est de coazis, moi respitent passes sur un plateau de sable à peine accidenté par quelques stériles vallées creusées par des torrents éphémères. Une autre route part du Fayoun; as prermoites est de cest un la ce conductre state est un est warn. Les conductres de la cest de ce

lieues environ au sud-est de Wadi-Rayan est la vallée de Moileh, remarquable par les ruines d'un couvent chrétien. On v voit deux églises, où se trouvent les figures des apôtres et de plusieurs saiuts. Il v a aussi des inscriptions coptes. L'oasis est située dans un enfoncement bordé de rochers et de collines. On y trouve des villages entourés de jardins, de champs cultivés et de plantations de palmiers. Le sol, mélangé de sable et d'argile, doit sa fertilité aux sources qui l'arrosent. L'argile empêche l'eau de se perdre dans la terre. Cette oasis, ainsi que les autres, ressemble à quelque portion de la vallée du Nil. Il y a plusieurs sources chaudes, dont on refroiditl'eau dans des vases oreux. Les plus remarquables sont a Bowitti et El-Kosr; leur temperature est d'environ 27º R. L'eau s'échauffant moins que l'air, ces sources paraissent chaudes la nuit, et froides le jour. C'est ainsi qu'il faut entendre ce que Quinte-Curce (lib. 1V) dit de la fontaine du Soleil dans l'oasis d'Ammon : Sub lucis ortum tepida manat: media die.trigida eadem fluit; inclinata in resperam, calescit; media nocte fervida æstuat. Les seules ruines qu'on trouve dans la petite oasis sont prés de Zubbo et d'El-Kasr (le palais ), où était un édifice romain construit dans le style dorique. Les dattes sont la principale richesse des habitants ; l'espèce savdih, qu'on exporte dans de petits paniers, est fort estimée. Ils aiment beaucoup le vin de palmier, qu'ils obtiennent en coupant les jeunes pousses et recueillant le jus qui en découle; ils le sucrent avec du miel. Après la fermentation alcoolique, ce vin , qui a à peu près le goût du meilleur cidre, est fort enivrant. Les principaux jardins sont aux environs d'El-Kasr; ils sont riches en abricotiers, grenadiers, orangers, vignes, oliviers, figuiers, bananiers, jujubiers, nebeks

quelques pruniers, pommiers et poiriers. Bienque le Sabiatants de la petite oasis soient moins industriens que les fellahs d'Egypte, ils soignent beaucoup la culture de leurs changs. Ils payent un impoit annuel d'environ 16,000 francs. Pendant l'été et l'automne, ils ont beaucoup souffrir des dievres pernicieuses et intermittentes qu'occasionnent des lacs d'eus utagrante. Ilest done prudent de ne

(rhamnus nabeca ). On y trouve même

Un chroniqueur arabe, Mohammed-el-Mokkari, raconte que ce canal avail élé creusé par Joseph, au service de Pharaon, doni parie la Bible.

visite les oasis que pendant l'hiver. La population est, d'après l'évaluation la plus récente, de 7,200 dmes. L'Oualo up petite oasis est, selom M. Wilkinson. à 200 pieds au-dessus du niveau du Nil, sous la latitude de Benisouet. L'eau vient du Nil; arrêtée par une couche d'argite, et le s'inditre sous des collines de sable, et le s'inditre sous des collines de sable, et vient à la surface du sol dans les valet argiteures du Natron et de la petite est argiteures du Natron et de la petite.

A une petite journée au sud de cette oasis se trouve El-Hayz, qui en est une dépendance. Il y a quelques champs fertiles, arrosés par des sources d'eau vive qui appartiennent aux habitants d'El-Kasr et Bowitti. On y voit les ruines

d'un monastère.

A trois journées, au sud d'El-Hayz. est l'oasis et le village de Farafreh, contenant environ soixante à soixante-dix habitants måles. Farafreh s'appelait autrefois Trinytheos Oasis. Il n'y a pas de ruines antiques. Une espèce de citadelle protège les habitants contre les attaques des Bedouins. Les productions sont à peu près les mêmes que celles des autres oasis. Les olives de Farafreh sont trèsrenommées. A six journées à l'ouest de Farafreli est une autre oasis, appelée Quadi-Zerzoura, de l'etendue de la petite oasis. Elle fut découverte, il y a environ vingt-cinq ans, par un Arabe. Plus à l'ouest, dans la direction d'Augila, il y a Gebabo, Tazerbo et d'autres oasis. habitées par des Negres, oasis sur lesquelles on a des renseignements plus cer-

Au-dessus de Girçeh extsilué El-Kays, sur l'emplacement d'une ancienne cité, peut-être de Cymopolis (ville des Chiens). Ce qui viendrait à l'appui de cette opiniou, c'est que sur la rive opposée, près de Hamatha, on trouve un des caveaux les plus riches en monies de cliens.

Dans les collines, sur la rive orientale, derrière Cheik-Hassan, sont de vastes carrières de calcaire, Près de là no voit des fragments de briques non cuites et de poterie. Il y a une inscription chrétienne dans l'une des niches pratiquées dans le rocher. Près de l'entrée du Wadi e' Serarie la fleuve présente une grande courbure à l'ouest ¡ il y a deux lies, avec des vestiges d'anciennes constructions. A l'angle nord-ouest de la rangée de collines, et à l'embouchure du Wadi-e'-Dayr, sont quelques carrières où l'on remarque deux grottes peintes : l'une a été malheureusement détruite par les Turcs, l'autre a perdu son portique et menace de crouler. Elle est trèspetite, car elle n'a que sept pas de profondeur sur quatre de large; mais elle offre de l'intérêt à cause des objets qu'elle renferme. Son portique avec deux colonnes lui a valu le nom de Babaun (les deux portes). Les objets qu'on y voit consistent en offrandes à diverses divinités : quelques hiéroglyphes sont inachevés. Au fond de la grotte est un groupe de trois statues en relief, représentant le roi Pthamhen, fils de Rhamses le Grand, entouré d'Athor et d'un autre dieu. Sur le mur latéral, à droite en entrant, le roi présente des offrandes à Phthah, Athor et Anubis, et à gauche, il présente des offrandes à Ammon, Athor et àune autre divinité. A l'entrée sont Osiris et Ao ou Gem, l'Hercule égyptien. A l'angle du rocher, en dehors de la grotte, Rhamsès III est représenté avec le dieu Savak à tête de crocodile; un sujet analogue se trouve sur les rocs de Tehneh ou Acoris.

Idi la chaine arabique touche au flewe. Sur la rive cocidentale, presque en face de El-Serarch, est la ville de Samaloud, que l'ou considère comme un che'd œuvre d'architecture fellaite. On you, sur le somme du Djüde-lel Tayr you, sur le somme du Djüde-lel Tayr you, sur le somme du Djüde-lel Tayr somme de l'architecture fellaite. On partie de l'architecture de l'archite

A trois ou quatre milles au sud du couvent on voit les vestiges de Gisred-Agous (chaussée du vieux). Cette chaussée ou digue traverse la vallée de même nom; elle était sans doute destinée à protreger la vallée du Nil contre quelque irruption dangereuse.

A Gisr-el-Agous on voit les vestiges d'un village abandonné; à quelques

 M. Ampère vit, vers le mois de janvier, des myrlades d'oiseaux sur la cime du Djehelei-Tayr. milles plus loin est l'emplacement d'une ville ancienne (Acoris'), qu'on appelle aujourd'hui Tehneh ou Mehneh. Des monceaux de dérombres occupent l'entrée du Wadi-Tehneh. Tout près de là, au sud de la ville, on voit, gravée sur un rocher, eette inscription greeque:

> ύπερ βασιλέως Πτολεμαίου θεού Επιφάνους μεγάλου Εύχαρίστου

Αχώρις Ερίως Ισίδι Αωχιάδι σωτείρα (1). Au-dessous de cette inseription se

voit, d'un côté la figure d'une déesse, et de l'autre celle d'un dieu, probablement Osiris. Sur la rive opposée, à quelque distance du fleuve, est *Taha* ou Tahe-el-Amouc-dayn, qui du temps de Mourad-

Bey était une place importante et la résidence d'un cheik puissant. Taha parait occuper l'emplacement de l'ancienne

ville copte de Théodosioun

Minich (Meniet; de mone, mansio). sur la rive occidentale, est la résidence d'un nazir ou sous-gouverneur. Tous les dimanches il y a un marché. Il y a aussi une poste aux lettres. Les établissements de bains sont de construction arabe. Le palais où réside le nazir fut bâti par les mameluks et réparé par Abdin-Kaschif. Léon l'Africain parle de la prospérité de eette ville et de son commerce avec le Soudan. On y trouve quelques débris d'architecture gréco-romaine. M. Wilkinson n'v a vu aucune trace du temple d'Anubis dont parlent quelques voyageurs. Tout près du fleuve est le tombeau d'un cheik vénéré, qu'ombrage un beau sycomore. Les habitants de Minieh ont conservé dans leurs cérémonies funèbres quelques rits de l'antique Egypte. A certains jours de l'année, ils vont visiter leur nécropole. A côté de chaque tombe est une petite chambre, surmontée d'un dôme, qui rappelle les chambres funéraires creusées dans le roc. En quittant Minieh on approche d'un endroit périlleux pour les navigateurs; c'est la montagne d'Aboufeda. Le Nil y présente des contours et des courants capricieux.

(1) Pour le salut du roi Ptolémée, le Dieu Epiphanes, le grand Eucharistes, Acoris, fils d'Erice, à 18is Lochias sauveur. Fogez Le-Ironne, Inscriptions grecques de l'Egypte, vol. I, p. 377. Soundark est uncburgade de quelque importanes ou trouve aux environs des plantations de canné à sucre. Le vice-importane de canné à sucre. Le vice-importane de consideration de canné à sucre. Le vice-important de Soundir la y a des carrières annéems de Soundir la y a des carrières annéems de gres caleaire. A Koms-Aham ( bute rouge) se voient les vestiges d'une anti-vesti à l'appui de cette opinion, c'est l'écorren quantité de fragments d'albâter travaillé qui partont couvrent le soi. Tout prés de la sont les collimes de Metavaille qui partont couvrent le soi. Tout prés de la sont les collimes de Metavaille qui parten de la sont les collimes de Metavaille qui parten de la sont les collimes de Metavaille qui parten de la sont les collimes de Metavaille qui parten de la sont les collimes de Metavaille qui parten de la sont les collimes de Metavaille qui parten de la sont les collimes de Metavaille qui parten de la sont les collimes de Metavaille qui parten de la collime de Metavaille de la collime de Metavaille qui parten de la collime de Metavaille qui parten de la collime de Metavaille de la collime de Metavaille qui parten de la collime de Metavaille de la collime de Metavaille de la collime de Metavaille de la collime de la coll

Près de Beni-Hassen, sur la rive orientale, sont les riches catacombes taillées dans les rochers qui font saillée sur la vallée. Tout ce qui s'y trouve d'interessant a été copié par Champollion, et plus tard par M. Wilkinson. Les colonnes à seize pans cannelés qui soutiennen les portiques de ces hypogées représentent l'archétype du style d'orique.

Beni-Hasseu paralt être la limite septentrionale que les ecrocodiles dejussent rarement. Les habitants de tous les villages, depuis Beni-Hassen jusqu'a Manfoulah, passen pour des voleurs incorrigibles. A un mille environ du prenier village est le Spoes Artemidos (grotte de Diane) qu'on appelle aujourd'hui Silab

Anlar. A quatre milles des tombeaux de Cheik-Timay, qui ne présentent rien de remarquable, sont les ruines d'Antinoé ou d'Antinoopolis, fondée par Adrien près de l'endroit où le favori de eet empereur s'était noyé dans le Nil. Cheik-Abadeh est le nom moderne de le ville d'Antinous. On y trouve les vestiges d'un théâtre romain et plusieurs colonnes, sur l'une desquelles on lit une inscription greeque votive ( ayabi rozi ), portant la date de la quatorzième année du regne de Marcus Aurelius Severus Alexander. Cette inscription est en partie effacée. « On cherche vainement, dit L'Hôte, dans les montagnes de Cheik-Abadeh les grottes sépulcrales des anciens habitants de Besa et d'Antinoé. Les immenses travaux d'excavation dont ces montagnes sont criblées, sur un espace d'environ deux lieues, ne sont que les vastes carrières d'où est sortie la ville romaine, avee quelques grottes et puits

funéraires sans importance. On peut croire, d'après cela, que les habitants d'Antinoé étaient inhumés, non pas dans la montagne, mais dans cette partie de la plaine qui s'étend vers le sud-est, entre l'ancien hippodrome et le pied de la chaîne arabique, espace que couvrent aujourd'hui les tombeaux musulmans.

« Malgré leur étendue, les carrières d'Antinoé n'approchent pas de ce qu'on voit en ce genre derrière les villages de Deyr, situés à trois lieues au sud de Cheik-Abadeh. Il n'y a qu'une ville trèsgrande et très-ancienne qui ait pu, après une longue snite de siècles, laisser de pareilles traces d'exploitation. Ces carrières occupent deux gorges profondes de la montagne arabique : les plus septentrionales n'ont de remarquable que leur nombre et leur étendue; mais les autres, auxquelles on arrive après avoir traversé trois quarts de lieue de plaine et le vaste cimetière chrétien de Devr Naçaarah, sont plus intéressantes; on y trouve une stèle portant la date de l'an XXXII du pharaon Thoutmosis IV

(Mecris) (1).\*

Oschounagu occupe l'emplacement d'Hermopolis magna (Schnoda ne copte), ville célèbre par le cuite de Hermes ou Thoth. Dans les tombeaux qui sont au piel de la chalter Libyque on trouve beutougu de monies (1) in particular de la companyation de la chalter Libyque on trouve beutougu de monies (1) in particular de la companyation (1) in particular de la chalte (1) in particular de la

des mains d'homme.

Mélauris la trang d'une ville [Da-Mélauris la trang d'une ju gediment la Vient un manche par dement la Vient un manche d'un gouvement. Un peuplus au sud sont les ruines
de Tele-L-marna, qu'on suppose cotuper l'emplacement de Prinsula. Ces ruipellaire, il es estécombies des environs tomtiennent plusierur sineriptions greeques.
Les monitueles de Tanouf marquent a
planc de Tanis apperior. A deux plus
tont. Ul. Wilkinson, représente Thetont. Ul. Wilkinson, représente Thetont al. Ny diktanne de la

exl'Embunchuredu Bahr. Yousef. Suria riveoposée on aperçoit. dans les champs, les permiers palmiers tithebins (douns), les premiers palmiers tithebins (douns). Ces arbres ne croisent pas dans l'Egypte inférieure, excepté dans les jardins. Leur fruit unit et és e a casciment la noyau cartilagineux, que les Effinopena mangent avant as maturité. Ce palmier (cucifera théotaca, Deils1), ext renarquable en ce que sa tige se divise supérieurement en deux branches, qui, a leur four presente la division dichleur four presente la division dich-

Dayr-el-Kosséir, habité par des chrétiens, se trouve, d'après Hamilton, sur l'emplacement de Pescia, ville mentionnée dans l'Ilinéraire d'Antonin.

Manfalout est la résidence d'un kaschef. C'est une petite ville intéressante; elle est entourée de beaux jardins. Aboulféda la décrit comme étant située sur le bord du Nil, tandis que Pococke la trouve déjà à un mille du fleuve. Bent-Adi, à l'angle du désert libyque, a été le quartier général du nizam

ou milice régulière du vice-roi. C'est le

point de départ pour l'oasis de Dakhleh. La position de l'Ouah-el-Dakhleh ou Gharbi (oasis intérieur), indiquée par des écrivains arabes, était inconnue jusqu'en 1819, époque où cette oasis fut visitée par Edmondstone et Drovetti. Les débris de briques, vestiges de villes ou de villages, prouvent qu'elle était jadis très-peuplée. El-Kasr et Kalamoun sont les principaux lieux habités de cette oasis; le premier contient douze cents à quinze cents habitants, et le dernier environ mille. Les cheiks d'El-Kasr se disent de la noble tribu des Koraïschites. A cinq milles sud-ouest d'El-Kasr est un temple romain, où se lisent les noms de Néron et Titus, et quelques sujets astronomiques. Ou v voit aussi la triade de Thèbes, Amun, Maout et Khonso, A dix milles environ à l'est de Kalamoun est le village d'Isment, où M. Wilkinson vit parmi les ruines une tête d'Athor ou Isis. A dix milles plus à l'est est Ballat, village de huit cents habitants. Sur la route d'Is-

ment à Ballat sont les ruines d'une cité

considérable, appelée Isment-el-Kharab (Isment ruiné). On y voit quelques restes d'édifices en briques de l'époque

<sup>(1)</sup> L'Hôte, Lettres, p. 46.

<sup>...</sup> 

romaine. L'Ouah-el-Dakhleh est riche en olives, en riz et en dattes. Les habitants, au nombre de six mille deux cent cinquante, sont plus hospitaliers que ceux de la petite oasis. A quatre journées au nord est située l'oasis d'El-Farafreh.

A trois journées à l'est de Ouah-el-Dekhleh on rencontre la grande oasis ou Ouah-el-Khargeh, ou Menamoun. Sur cette route on trouve un petit temple et une source, appelée Ain-Amour, et entourée d'une enceinte de briques non cuites. Kneph, Anun et Maout en sont les principales divinités. Le premier objet qui frappe en entrant dans l'oasis d'El-Khargeh est un columbartum, ou chambre arquée, contenant de nombreuses urnes cinéraires. A un mille au sud est Kasr-ain-es-Sout (palais de la Fontaine d'Acacia), ainsi appelé à cause d'nne source voisine. Il se compose d'une trentaine d'appartements ou corridors; des corniches de style égyptien décorent l'extérieur, et les materiaux sont en briques crues. Il paraît remonter à l'époque romaine. Le temple d'El-Khargeh est le monument le plus inté-ressant des oasis. Il était dédié à Amna ou Amunre. Les figures du sanctuaire, représentant des sujets fort extraordinaires, ne sont pas antérieures aux Ptolémées. On y trouve des inscriptions grecques portant la date de la première année du règne de Galba. Tout le temple a cent quarante-deux pieds de longueur sur soixante-trois de large et trente pieds de haut. Près de là était l'ancienne ville d'Ibis ou Hebi, capitale de la grande oasis. Au nord est une nécropole, ornée de pilastres et de corniches. On y voit représentés différents objets de l'époque chrétienne; le tau sacré Q, symbole hiéroglyphique de la vie, y a été adopté par les chrétiens comme symbole de la foi. Beaucoup d'autres ruines se trouvent dans le voisinage d'El-Khargeh. A trois heures de marche de Bayris est le temple de Doush, dédié à Sérapis et à Isis. On y lit les noms de Domitien et d'Adrien. Sur le pylone est une inscription grecque, portant la date de la neuvième année de Trajan. Le nom de l'ancienne ville était Cysis.

Les productions de Ouah-El-Khargeh

sont celles de la petite ossis; on y tour, en outre, le palmier thébain et le séné assurage. La grande ossis est cependant moins fertile que la petite. La popularie habitante, la longueur de la plaine centrale, du nord au sud, est de soixantes in milles. Les carvanes du Darfour passent par la grande ossis sur la route de Svont ou de Farschout.

Le Nil présente entre Manfalout et Osiout plusieurs grandes courbures, qui apportent des retards à la navigation. A l'extrémité d'une de ces courbures, et à une petite distance d'n rivage, est situé Mankabat ou Mungabat (place de pots), ville jadis renomme à cause de ses fabriques de poterie.

Osiout ou Syout (Lycopolis des anciens) est actuellement la capitale de la Haute-Égypte et la résidence d'un gouverneur. Cette ville se trouve à quelque distance du rivage; elle est assez considérable, bien construite et se fait remarquer par ses bazars, ses bains et quelques mosquées. Sa population est d'environ vingt mille habitants, dont mille chrétiens. Le palais dn gonverneur est un édifice de belle apparence, situé au bord d'nn canal, et entouré d'un mur. Il a été bâti par Ibrahim-Pacha. Osiout est le point d'arrivée des cara-vanes du Darfour, dont le principal commerce consiste en esclaves femelles. On trouve dans les anciens tombeaux du voisinage des momies de loups et de chacals, ce qui explique le nom de Lycopolis (ville des loups), La divinité protectrice de cette ville avait une tête de chacal. Plotin et le poète Colutius étaient de Lycopolis, Aujourd'hui Svout fournit le Caire d'eunuques. Le nombre

des victimes va, dit-on, jusqu'à trois

cents par année. Les hypogées de Syout, bien moins conservés que ceux de Beni-Hassen, viennent d'être visités par M. Ampère. « J'ai d'abord visité, dit le savant touriste, la plus grande des grottes funèbres. Ce devait être une magnifique sépulture, à en juger par ses dimensions et par la grace des ornements dont on apercoit les restes; aussi appartenait-elle, commie je m'en suis assuré, a un personnage important qui joignit à plusieurs titres bien connus un titre plus rare, c'est celui de prêtre du Nil supérieur. Le Nil supérieur avait donc des prêtres spécialement consacrés à son culte. Ce culte était bien placé à Svout, qui est aujourd'hui la capitale de l'Égypte supérieure. Dans une autre grotte, j'ai trouvé deux fois le nom de la ville ecrit en hiéroglyphes, Ci-ou-t. Ce nom fait partie d'une inscription qui contient aussi un cartouelle royal ancien, ce qui prouve que le nom actuel de la ville remonte aux vieux temps pharaoniques. .

L'état de délabrenient daos lequel se trouvent les grottes de Syout les avait fait négliger par Champollion et L'Hôte. La ville voisine en retire tous les jours des matériaux de construction.

A partir de Syout la chaîne Librque se dirige vers l'est; dans l'angle qu'elle fornie au-dessus de cette ville, on remarque plusieurs cavernes taillées dans le calcaire, lieux de sépulture des habitants de Lycopolis. Dans les premiers temps du christianisme ces lieux étaient habites par de saints ernites, que les empereurs grees consultaient souvent comme des oracles.

A El-Motmar on trouve les buttes d'une ancienne ville (Mouthirf). L'acacia du Nil croît abondamment dans les environs. Au nord de l'angle saillant d'une moutagne, derrière Motmar, est la route de Derb-linoh, qui traverse une partie de la chole c. Libyque orientale, et va rejoindre la vallée du Nil près des hypogées de Gow.

Aboutig est l'Abutit des Romains et l'Abutit des Coptes, qui, suivant Champollion, signifie dépôt de grains. Du temps d'Aboulféda, les environs étaient très fertiles en ble. Sur la rive orientale, un peu au-dessous de Gowel-Kébir, se trouvent plusieurs cavernes dans l'angle saillant de la montagne, qui

s'infléchit à l'est. Quelques-unes d'entre elles sont l'ouvrage des Romains, Gow ou Kow-el-Kebir est l'Antæopolis des anciens. On v voit les ruines du temple d'Antée, sur le bord du fleuve ; c'est une masse confuso de pierres, sur l'une desquelles on lit les noms hieroglyphiques de Ptolemee Philopator et de la reine Arsinoe. Le portique du temple était encore debout en 1737, époque où le virent Norden et Pococke. Ce portique contient une inscription greeque assez mutilée, qui a été rétablie par M. Le-tronne. C'est dans le voisinage d'Antæopolis que la mythologie place le combat de Typhon avec Horus; c'est là aussi que Hercule tua Antee.

En face de Djebel-Cheik-Herideb est Tatals, remarquable par ses monticules, qui paraissent indiquer l'emplacement d'Hraspopili ou Hyaspis. Tatals est 
une ville de guelque importance. Les 
environs sont fertiles en creisles. DjebelCheik-Herideh est celèbre par l'anticles. Djebelbuil des parissons miraculeuses. Peutêtre faut-il rattacher à cette tradition 
profigine du symbole d'Escalupei.

Mon, sur fa tive occidentale, occupe Pemplesement d'Aptroditopoli. A quelque distance de 1s, au sud, sont les monastères Rouge et llianc. On 8 y rendpar la route de Soulag, Soulag est un village fellai; il a donné sou nom a un grand canal qui arroxe la plaine d'osout. Le monastre Blanc est situe a l'angle du desert, il sert de foyer à plusant de la companie de la conservation de la l'aspect d'un village. Dats le voisinage on trouve les ruines d'Albrilis ou Crocodilopolis.

Akhania (Chanien copte) occupe, auru la rive orientale, l'emplacement de Panopolis ou Chemnis, qui teint autreion un des citis les blus considérables de la Thebaide. Cest aujourd'hui un gros bourg, dont l'interieur présente un aspect miserable. Il y a une petite église copte, aid la rou vinu tableau représencopte, aid la rou vinu tableau représentrouve à Akhania les vestiges du tample de Pan, qui, señon fiziente de Parpuer, était représenté sous les formes de Prispe (1). Les bypogées funéraires

Foyez, sur l'ancienne Chemmis, Strabou,
 13.

d'Akhmin se trouvent à une assez grande distance du fleuve. Les restes de peintures en stuc qu'on y rencontre parmi d'innombrables excavations, taillées sans symétrie, n'offrent que des sujets egyptiu-grecs d'une époque assez ré-cente et analogues à ceux d'Antæopolis; comme ces derniers, ils sont sans hiéroglyphes, et la grossièreté de leur exécution tient de la barbarie. L'Hôte a remarqué dans les parties les moins dégradées de quelques plafonds des portions de deux zodiaques à douze compartiments, où l'on aperçoit encore les figures du Sagittaire, du Taureau, du Scorpion, au milieu d'autres figures tout à fait méconnaissables ; au centre de l'un d'eux il a discerné une tête humaine de forte proportion, ce qui donnait tout à fait à ce monument l'apparence du zodiaque de Palmyre. C'est là un nouvel exemple qui confirme pleinement les vues de M. Letronne sur l'époque romaine de toute représentation zodiacale en Egypte. Il est fort à regretter que ce monument n'ait pas été copié à l'époque où il pouvait l'être. Aujourd'hui son enfouissement est complet, et L'Ilôte renonça au projet d'en prendre copie. Quant à l'inscription grecque qui décorait la façade du propylone, elle est aujourd'hui plus fruste que jamais. (Lettres de L'Hôte, p. 87.)

Girgeh est une ville d'origine chrétienne. A l'Époque ob Pocoche et Norden la visitèrent elle était située à un quart de mille du fleuve; aujourd'hui elle se trouve exactement sur le rivage, et le courant l'a, dans quelques points, fortement endommagée. Elle doit son nom à Saint-George, patron des chrétiens de l'Egynte.

Pour visiter les ruines d'Abydus on débarque à Girgeh, et on continue sa route jar terre jusqu'à quatre lieues envion de la rive occidentale. On traverse une plaine oil est située la ville de Bardol, assez célère du temps des mamelucks. Les ruines d'. Abydus, aujourd'hui Arabatel Maffoun, sont fort anciennes; elles consistent en deux édiflees principaux qui remonent à l'époque de Rhamsés le Grand. Ces édifices paraissent avoir fait partie du fameux temple d'Osiris.

lib. XVII., p. 569, et Plutarque, De Iside.

(Voir sur Abydus, Strabon, XVII., p. 559, et Pline, V, 9.)

Samhoud, sur la rive occidentale. occupe l'emplacement d'une ville ancienne, appelée en copte Semhooût ou Psenhoout. Un peu plus loin est Farchout, résidence d'un mamour ou chef de district, Cette ville, aujourd'hui à demi ruinée, avait été le quartier général du nizam ou nouvelle milice du pacha. Ses habitants, qui descendent de la tribu arabe des Howari, étaient jadis gouvernés par un cheik indépendant. Ils étaient réputés pour l'élève des chevaux. Après Farchout vient le village de Bajoura, qui, à l'extrémité méridionale de la courbure du fieuve, avolsine Haou. La courbure que fait ici le Nil est si forte, que son cours se dirige au sudouest. Derrière la bourgade de Haou (en copte Hou ou Ano) se voient les ruines de Diospolis parva.

A Kas-re-Syad (station du chasseur), sur la rive opposee, sont des monticules de l'aucienne ville de Chenoboscion, (Sernezt, en cept) au diversit son nom constitue de compression de l'autorità de la compression de l'autorità d

Les ruines de Tentyris se trouvent à une petite distance du bord, au nord du village moderne de Denderah. Le temple d'Aphrodite ou Athor, sur le portique duquel est le fameux zodiaque de Denderah, paraît remonter au temps de l'empire romain. Ce zodiaque fut l'objet de longues discussions, tant sur son origine, que sur sa signification as-tronomique. Quelques-uns l'avaient fait remonter au temps des Pharaons. Visconti, Belzoni etc., élevèrent les premiers des doutes sur l'antiquité prétendue du temple de Denderah. En 1821, M. Letronne, sur une inscription grecque qui était jusqu'alors restée inaperçue, montra que l'un des zodiaques de Denderah datait du temps de Tibere, et l'autre (celui qui est aujourd'hui à Paris)

du temps de Néron. Enfin, le 16 novembre 1828, Champollion, deux heures après son arrivee

à Deuderah, avait lu sur les murs du temple, à la clarté de la lune et à la lueur d'un falot les noms de Tibère, de Claude et de Néron. C'en été fait : le prestige de la liaute antiquité s'évanouissait. Le temple de Deuderali appartenait à l'énoque romaine, et Champollion, dans une lettre qui respire l'enthousiasme le plus vrai pour l'architecture de Denderah, n'hesitait pas à dire : « N'en déplaise à personne, les bas reliefs sont détestables ; » et il ajoutait : « La sculpture s'était dejà corrompue, tandis que l'architecture, moins sujette à varier, puisqu'elle est un art chiffré, s'était soutenue digne des dieux de l'Egypte et de l'admiration de tous les siècles, »

Le propylône qui précède le grand temple a été, dans ees derniers temps, attaqué par les agents du gouvernement qui en ont enleve une bonne partie, ct qui se disposaient à détruire le reste, quand un ordre du pacha, provoque par les plaintes de quelques voyageurs, fit suspendre cette œuvre de destruction. Méhémet-Ali, en réparation de ce désastre, lit en même temps construire un double mur qui, partant de chaque côté du propylon, conduit à l'entrée du grand temple. Ce temple a été délilayé a l'intérieur, et l'on peut aujourd'hui penetrer de plain-pied presque dans le sanctuaire. " J'espérais trouver la, dit L'Hôte, les légendes des fondateurs du monument, mais tous les cartouches sont restes vides, dans le sanctuaire aussi bien que dans les deux pièces qui le précedent. Quant au portique, ses légendes nous sont connues par les lettres de Champollion, J'ai tenté de copier dans la salle du zodiaque située à la partie supérieure du temple, la portion du plafoud restee en place, et qui se rattachait au zodiaque circulaire aujourd'hui depose à la Bibliothèque royale. Malheureusement cette sculpture, comme celle des autres plafonds du temple, est tellement eneroûtee de suie, qu'il est impossible d'en reconnaître les détails; cette suie d'ailleurs est très-dure, et ne pourrait s'enlever qu'après un long travail ; je n'ai donc pu copier de ce tableau que les parties reconnaissables, c'est-àdire les barques symboliques et la figure de l'annee qui les encadre; j'ai dû renoucer aux details hiéroglyphiques,

si essentiels pourtant à l'interprétation du sujet. La necropole de Tentyris était située dans la partie occidentale de la plaine qui séparait cette plaine de la montagne. Quelques tombeaux musuimans sont disséminés sur cet espace, que le désert a complétement envahi. » (Lettres p. 109.)

Les huit colonnes du portique apparaissent intactes, brillantes de couleurs raque le temps n'a pas effacées, et surmontées de leurs chapiteaux étranges, lormés par des têtes de femmes à oreiles de génisses. Le zodique circulaire de Denderah fut découvert par Desaix, qui le signal le premier à l'attention de ses officiers. Il fut acheté fort cher sous la restauration, et devint alors le sujet d'un débat très-vif, auguel se mélèrent les passions de l'évoque.

l'èrrière le grand temple d'Athor est le petit temple d'Isis, et un peu vers le nord un éditée que Strabon appelle 27-phonion, et qui devait ce nom aux images d'un dieu d'ifforme dans lequel on a voulu reconaitre le mauvise principe de la mythologie égyptienne. Suivant Champollion, le Typhonion etait consaré a la maternite de la déesse Athor, qu'on y voit alaitant son jeune enfant.

Les Tentyrites détestaient les crocodiles, tandis que les habitants voisins d'Onbos les adoraient. C'est ce qui donna souvent lieu à des conllits sanglants (t).

En face des ruines de Tentyris est la ville de Keneh, résidence d'un gouverneur. Elle occupe l'emplacement de Cænopolis. Keneli est situé au point où le Ailse rapproche le plus de la mer Rouge, à la hauteur de Kosseir; c'est aujourd'hui l'entrepôt du commerce du blé avec la côte d'Arabie. Les convois ainsi que les pèlerins passent de là à Kosseir, où ils s'embarquent pour Djedda. On voit par là que Keneh et Kosseir out remplacé Coptos et Bérénice. Keneli était autrefois célèbre pour ses fabriques de cruches d'eau poreuses (zihr), semblables aux alearazas des Espagnols. La terre argileuse avec laquelle ees vases sont preparés provient du bassin d'une vallée profonde, au nord de la ville. On mêle la pâte avec les cendres d'une

(1) Voyez Pitne, Vttl, 25 ; Juvénal , Sat., XV.

graminée (Poa cynosuroides). — Ballas, sur la rive occidentale, est également renoumé pour ses fabriques de poterie. C'est à Keneh que commence cette série nou interrompue de monuments qui part de Denderah, franchit à Syène les frontières de l'Egypte, ets prolonge dans la Nubie inférieure jusqu'aux colossales merveilles d'Ipsamboul.

Kobt, à une petite distance du Nil, présente quelques débris de la ville de Coptos, qui fut détruite par ordre de l'empereur Dioclétien. Les vestiges des temples, de quelques édifices et d'un canal attestent l'opulence de cette cité, qui était jadis l'entrepôt du commerce de l'Égypte avec l'Arabie et l'Inde. Les habitants de Coptos avaient consacré à

Isis un culte particulier.

Kous (en copte Kos-Rivity) a été bât ur les ruines d'Apollinopoùs parra. C'est une bourgade où réside un nazir. On yvoyat encore il y a peu d'années un pylône avec une inséription greeque en l'inomener de Clopolite et de Ptolémée Alexandre I. Al Topposité de Rouse an Niember, commo parade covernat de l'inomene de Clopolite et de Ptolémée Alexandre I. Al Topposité de Rouse an Niember, commo parade covernat de l'inomener de Clopolite et de l'inomene de Clopolite et de l'inomene de l'

roglyphique de la ville, Sen hor. Entre Schenchour et Thèbes le fleuve se courbe fortement à l'est; un peu audessus de cette courbure est située Thèbes (Diospolis magna), en copte

Nous allons donner lei une description quelque peu detaillée des magniliques ruines ile Thèbes, d'après les récits de L'Hôte, de M. Ampère et de M. Wilkiuson, qui les ont visitées tout récemment.

Thehes était bâtie sur les deux rives du Nil. En remontant le fleuve on rencontre d'abord, sur la rive orientale, Karnac, qui renferme les plus majestueux editices de Janctenne Ezypte. De politis remonte de spiliar conducisti au politis remonte de politir conducisti de politis remonte de politir conducisti tale, presque en face de Karnac, on trouve le poladis de Gournals. En contiusant à remonter le lleuve, et en s'éloignant de ses bords, on arrive à un monument dans lequel on a voulu retrouver le fameux tombeau d'Osymandias, et que Champollion, qui l'a reconnu pour être l'œuvre de Rhamsès le Grand, a appelé le Rhamasseum. Remontant encore à peu près parallèlement an fleuve, mais en s'en rapprochant un peu, on parvient aux colosses de Memnon. Enfin. il reste un grand ensemble de monuments qu'on trouve plus loin, toujours en remontant le cours du fleuve; c'est ce qu'on appelle Medinet-Habou. Ainsi, sur la rive droite, deux groupes de monuments : Karnac et Louksor; sur la rive gauche, Gonrnah, le Rhamasseum, Médinet-Habou. Tels sont les points qu'il faut graver dans sa mémoire pour pouvoir se reconnaître dans la vaste plaine ' où fut Thebes. La véritable ville d'Ammon ou Diospolis occupait la rive droite. La rive gauche confinait à la necropole, laquelle etait située, comme toujours, au couchant, parce que la région du couchant était la région des morts. Elle est représentée par une chaîne de collines nues, criblées de grottes funéraires.

Karnac (1). Après avoir traversé un petit bois de palmiers, on rencontre un vaste pylône, large comme la moitié de la façade des Invalides et haut comme la colonne de la place Vendôme. Il n'a pas été achevé. Par ce pylône on entre dans un vaste péristyle au milieu duquel s'élevaient douze colonnes. Toutes, une seule exceptée, ont été couchées par un tremblement de terre. Les tambours gisent accolés les uns aux aut res, comme une pile de dames renversées. En face est un second pylône, placé en avant de la grande et merveilleuse salle à colonnes qu'on appelle la salle hypostyle de Karnac. Ici, on commence à éprouver le sentiment du gigantesque. Le tremblement a fait crouler un des massifs du second pylone, qui presente maintenant l'aspect d'un éboulement de montagne. Une statue colossale et mutilee se tient debout an seuil de la grande salle : c'est l'image de Rhamsès le Grand, confondu avec Sesostris. « Les Égyptiens, écrivait

<sup>(</sup>i) Le chemin qui conduit à Karnac passe par des champs couverts de balleli i Pot cynoturoides; i bentiot on rencontre a droite us tertre avec le lombeau du cheik Abon-Djoad; un peu pius loin, au said, sont des débris de colonnes et d'un ancien quir. (Wilkinson.)

Champolion as présencede ces ruines conosales, conceviente en hommes de centpieda de haut; l'innagination qui en Rurope s'dance bien au-dessua de nos portiques, i arrête et londe inpuissante proposition de la companya de la contique de la companya de la companya bien de rien décrire, car ou mes expressions ne sundraient que la milleime partie de ce qu'on doit dire en parlaut de telle objet, ou bien à j'en traçais une faible esquisse, même très-décoirée, je pasméme pour un fou-siaine et pouclès.

Tous les voyageurs parlent avec enthousiasme des ruines de Karnac. « Le spectacle, s'écrie M. Ampère, que j'ai devant les veux surpasse tout ce que i'ai vii sur la terre. »..... « Imaginez , ajoutet-il plus loin, une forêt de tours ; représentez-vous cent trente-quatre colonnes égales en grosseur à la colonne de la place Vendôme, dont les plus hautes ont soixante-dix pieds de hauteur ( c'est presque la hauteur de notre obélisque) et onze pieds de diamètre, couvertes de bas-reliefs et d'hiéroglyphes; les chapiteaux ont soixante-cinq pieds de circonférence; la salle a trois cent dix-neuf pieds de long, presque autant que Saint-Pierre, et plus de cent cinquante pieds de large. Il est à peine besoin de dire que ni le temps ni les deux races de conquérants qui ont ravagé l'Égypte, les Posteurs, peuple barbare, et les Perses, peuple fanatique, n'ont ébranlé cette innérissable architecture. Elle est exactement ce qu'elle était il y a trois mille ans, à l'époque florissante de Rhamsès..... Un tremblement de terre a renversé les douze colonnes de la cour, mais les cent trentequatre colonnes de la grande salle n'ont pas chancelé. Le pylône, en tombant, a entraîné, les trois colonnes les plus voisines de lui ; la quatrième a tenu bon, et résiste encore aujourd'hui à ce poids immense de débris. Cette salle était entièrement couverte; on voit encore une des fenêtres qui l'éclairaient. Ce n'était point un temple, mais un vaste lieu de reunion destiné sons doute à ces asseniblées solennelles qu'on appelait des panégyries. L'hiéroglyphe dont ce mot grec semble être une traduction se compose d'un signe qui veut dire tont et d'un toit supporté par des colonnes. Ce

monument forme done un immense hiéroglyphe.... »

La grande salle de Karnac (salle hypostyle) a été construite par Menephta I (Sethos de M. Lenormant), dont les exploits sont représentes sur les murs de l'édifice. Ces tableaux en bas-reliefs forment, pour ainsi dire, une épopée homérique. Chaque compartiment est comme un chant distinct. Pour suivre un ordre conforme à la succession des événements il faut se servir des indications données par L'Hôte dans ses lettres sur l'Égypte (p. 209 et suiv.) Sur le mur septentrional on voit Menephta, debout sur un char, percer de ses flèches ses ennemis, qui tombent en foule dans mille attitudes désespérées. Le roi, le char, les coursiers, tout est gigantesque par rapport aux ennemis de l'Égypte. Le poitrail des ehevaux lancés au galop domine la forteresse et couvre l'armée tout entière de vaincus. Plus loin, le vaillant Pharaon est aux prises avec un chef ennemi, qu'il tient à la gorge et va percer; son pied écrase un adversaire qu'il vient d'immoler. Ailleurs, on voit Meneplita traîner après lui les peuples. soumis par ses armes, et emporter plusieurs chefs sous son bras. Puis les vaineus font acte de soumission : ils abattent les forêts de leur pays, comme pour l'ouvrir devant les pas du vainqueur. Le roi revient en triomphe dans ses États, où il recoit les hommages de ses peuples, et où les grands et les prêtres, inclinés devant lui et représentés avec une stature très-inférieure à la sienne, offrent en toute humilité leurs. respects au Pharaon victorieux.

Sur le mur meridional de la grande salle de Karnae est représentée le roi egyptien Sésonch, trafinant aux pirés de ses diext un grand nombre de figures humaines; toutes porten cert sur la tente de la companie de la c

D'un autre côté. Manéthon place ici, vers la fin du dixième siècle avant J. C., un Sésonchits, qui ne peut être que le même Sesonch. Cette concordance frappante entre le Livre des Rois, les monuments égyptiens et les listes de Manethon, sont un point de repère de la plus haute importance pour la chrono-très accidents.

logie ancienne. Au delà de cette merveilleuse salle, on trouve encore à Karnac un certain nombre de monuments, les uns en ruines, les autres assez bien conservés. Pour être moins considérables, ils n'eu offrent pas moins d'intérêt. Rien n'est plus beau que les hiéroglyphes qui décorent l'obelisque qu'on aperçoit sur la gauche en sortant de la grande salle de Karnac. L'autre obélisque, placé en regard du premier, n'est plus debout. Ces deux obélisques ne furent érigés qu'après la mort de Thoutimosis ou Thouthmès, par la reine Amensé, au nom du régent Aménemhé, son second mari. En avant du pylône d'entrée s'élevaient deux autres obelisques de moindre grandeur, et qui furent érigés par Thouthmès I, dont ils portent les légendes; l'un de ces obélisques est ren-

versé, l'autre est encore debout. En pénétrant à travers les débris, on arrive à l'emplacement où furent élevés les plus antiques édifices de Karnac. La était le sanctuaire des premiers Pharaons de la dix-huitième dynastie; là un roi bien plus ancien. Osortasen I, de la douzième, avant l'invasion des pasteurs, avait gravé son nom sur des colonnes qui ont échappé aux ravages de la conquête; ses cartouches se lisent sur les restes d'un sauctuaire en spath calcaire. A l'angle du palais de Thouthmosis etait une petite chambre, fameuse sons le nom de chambre de Karnac. Elle n'est plus à Thèbes, mais à Paris. M. Prisse est parvenu à emporter les parois de la salle, et en a fait généreusement don à la France. Les murs de cette chambre montrent le roi Thoutmosis III offrant un hommage religieux à une suite de princes qui l'ont sans doute précédé. L'image de chaque personnage est accompagnée de son nom; c'est douc une chronologie figurée de la plus haute importance pour l'époque antérieure à la dix huitieme dynastie, c'est-a-dire

pour l'époque la moins riche en monuments historiques.

Si maintenant on laisse à gauche le palais de Karnac, et qu'on avance vers le sud, on trouve quatre grands pylones placés à la suite et à une certaine distance les uns des autres. Le troisième est appelé pylône d'Horus, roi de la dix-huitieme dynastie, sous laquelle l'art egyptien atteignit toute sa perfection. Aussi ce pylône, construit au seizieme siècle avant l'ere chrétienne, est-il revêtu de bas-reliefs dont on ne saurait se lasser d'admirer la beauté (1). Ces magnifiques pylones sont actuellement à demi démolis; on fouille pour chercher du salpêtre dans leurs entrailles. L'Hôte est arrivé à temps pour copier dans les matériaux de l'un des deux pylônes qui venaient à la suite du pylône d'Horus, les cartouches d'un Pharaon antérieur à la dix-huitième dynastie, ainsi que des fragments de bas-reliefs peints, des chevaux, etc.

Dans le voisinage du même pylône on trouve des colonnes polygonales et des cartouches également fort anciens. Eafin, as carefunt du plus de la colonne polygonales et des cartouches également fort anciens et de la colonne de la

Près des pylônes est un temple dédié au dieu Khons (Mercure). Ce temple, élevé par les faibles descendants de Rhanses II, offre les traces d'une usurpation qui a suivi le régne de Rhamses II (2). Ce dieu Khons était l'un des personnages de la triade thébaine. Le

<sup>(1)</sup> L'Hôte a trouvé dans les maiériaux du pylône d'Horus les restes dus diffice contemperal de la les proportions gianteques de certaines figures qu'on y avait seulpless, fon lor que l'éditée auqué elles apparteaisent ne le cédat pas aux plus grandes constructions el reves sous les lée et le d'Inastiers.

chrèce sous les 18° et 19° dynasties.

(2) M. Prisse a découverl dans ce temple douze chambres ; dans l'une d'elles il a trouvé la ligure d'un dieu a léle de lion.

temple est désigné, dans la Description de l'Egypte, sous le nom de grand temple du said. Sur la gauche de ce monument on trouve un petit édifice, consarcé à la déesse Atlor, sous le règne de Poloimée Evergéte II et de Clópatre; la partie extérieure de ce temple a été décorée sous l'empereur Auguste. La commission d'Égypte l'a nomme le petit temple da vide.

Telles soat les principales ruines de Aranc. On doit y joinder plusieurs édices, et surfout trois pyliones gizantesfices, et surfout trois pyliones gizantesles et un autre au nord, comme pour garder ces ruines, amas de palais, de temples, de portiques, que domine la salle aux cent treute-quaive colonnes, salle aux cent treute-quaive colonnes, degants obeliques dont la point et filie se détache sur un ciel parafatement pur. Il y a treute aux ces masses étalent muettes, maintenant elles ont une voix, de l'histoire de l'Expute.

De l'angle sud-ouest de ruines de Karnac part une allée de sphinx à dête Karnac part une allée de sphinx à dete allait autrelois rejnindre le public de Lousten. Une autre allée de sphinx, presque paralléle à la première, conduisait à une occinite en bringue vers le milieu de larenfermait plusieurs monuments et des débris de colonnes. Quel aspect majestueux devait offirir ectte double file d'images mysièreiteus et sarriés se propendant une demi-leue, et réunissant deux masser de palais telles que l'Europa deux masser de palais telles que l'Europa

n'en connaît point!
Louksor, Couksor est un bourg qui,
comme Karnac, a donné son nom obscur à des débris celèbres (1); mais,
tandis que les Arabes de Karnaco ent eu
le lou esprit de bâtir leurs huttes à
côtédes monuments, ceux de Louksor ont
u'l'dée funceste de se loger paroni les
ruines mêmes, de sorte que pour visiter
ces ruines il faut entrer dans une vingtaine d'intérieurs misérables, où de pauvers familles de fellolis dorment, man-

gent, travaillent; les enfants se précipitent sur l'étranger en lui demandant 'aumône, les femmes se voilent, s'enfuient et se détournent en présence des infidèles. Louksor est, comme Karnac, un assemblage de monuments de différents siècles; mals cet assemblage est moins considérable. La partie la plus ancienne de ces monuments est l'œuvre d'Aménophis III, que les Grecs appellent Memnon, et dont le double colosse s'élève sur la rive opposée. Ce roi, qui était de la famille des Thoutmosis, éleva le palais méridional, le grand sanetuaire, ainsi que les chambres adjacentes, la grande colonnade et le pylône qui la précède. Rhamsès II ajouta plus tard à ces constructions la grande cour, les propylées ou tours pyramidales, les obélisques et les statues.

Dans le palais d'Aménophis, plusieurs seulptures sont consacrees à représenter l'histoire de la naissance et de l'éducation du roi (1). Ces bàs-reliefs offrent le beauté de l'epoque où l'art égyptien avait atteint sa perfection.

Le palais d'Aménophis avait été détruit par les Perses, et reconstruit par Alexandre (le fils d'Alexandre le Grand, Ptolèmée etant gouverneur de l'Égypte). Sa reconstruction est indiquée par une inscription dédicatoire, dans laquelle Alexandre prend lettire de filsd'Amoun, divinité protectrice de Tapé (Thèbes).

An nord de ce monument, une galerie de colonnes conduit à un autre édifice, qui a été construit par Rhamsès le Grand. lci, comine à Karnac, l'architecture majestueuse du Pharaon conquérant, de la dix neuvième dynastie, domine, par ses proportions, l'architecture plus modeste du Pharaon de la dix-huitième. Le caractère de ces deux époques est empreint dans les deux inonuments de Louksor. L'édifice de Rhamsès se compose d'une grande cour entourée par un portique et qui couvre une superticie de deux milles cinq cents metres. C'est en avant du pylône qui précède l'entrée de cette grande cour que Rham-

<sup>(1)</sup> Louksor est la résidence d'un kachef, et un des quartiers généraux de la cavalerle turque. 'Louksor est le pluriel de 'lhasr, et signite les palass.

<sup>(</sup>i) C'est au côté oriental que se trouvent des bas-reliefs représentant l'accouchement de la reine Maut-m-Shot, mere d'Aménophis. Deux enfants, nourris par la divinité du Nil, sont offerts a Amoun, le dieu protecteur de Tribèrs. D'autres sujets se rapportent au culte de la triade de Thèbes.

bles, w

ses éleva les deux ohélisques dont l'un est encore deboutet dont l'autre orne la place de la Concorde à Paris. Une allée (dromos) partant de ces obélisques aboutissait au grand palais de Karnac. Lesquatre faces sont chargées d'hiéroglyphes d'une exécution admirable. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que ces faces sont légèrement convexes (1); à la partie inférieure de l'obélisque de Paris, on lit le nom et le prénom de Rhamsès II; il existe une légère fente au-dessus de cette iuscription, qui n'apprend autre chose si ce n'est que le Pharaon Rhamsès II, fils du soleil, approuvé par le soleil, Dieu bienfaisant, maître du monde, vainqueur des peuples, etc., a réjoui Thebes par des édifices grands et dura-

Quatre colosses de trente pieds sont placés contre le pylóne, aupres des obélisques. Ce sont des portraits de Rhamsés le Grand. La têle et le buste des colosses s'elèvent au-dessus du sable dans leguel leur corps est enfoui. Sur les massits du pylóne sont retracés des scènes de bitatile analogues à celles qui représentent les victoires de Séthos à Karnac.

En remontant la plaine de Thèbes du nord au sud, parallelement au Nil, sur la rive gauche, on rencontre d'abord Gournah. C'est le nom d'un monument de l'âge de Rhansès; aucune partie de l'édifice ne date d'une époque antérieure; il n'offre pas le même interêt que Louksor et Karnac. Vu de face, il rappelle davantage un temple grec. Deux pylônes isolés, que réunissait une avenue de sphinx, élèvent à une certaine distance de l'édilice leurs massifs inclinés. Arrivé au monument lui-même, on est immédiatement en présence d'un portique de cent cinquante pieds, soutenu par dix colonnes. L'aspect qu'il offre n'a rien de gigantesque. Il y a bien ici une salle soutenue par des colonnes; mais, au lieu d'en compter cent trente-quatre, on en compte six. Cependant le monument de Gournali date des mêmes règnes que la grande salle de Karnac. Les nombreuses représentations qui couvrent les murs de l'édifice retracent le Pharaon faisant hommage

 Celte disposition parait avoir elé prise pour empêcher la projection brusque de l'ombre. aux dieux et recevant d'eux la puissance et l'empire. Cest le roi qui est le prêtre, c'est lui qui offre l'encens ou les pains socrés. Plus on cettife les monuments égréptiens, plus on est frappé de l'idée que la royandéparticipait, lugary aux cerdinais que dans une salle de Courand no voix l'hamsés !\* [- l'aciud de Rhamsés-Sésostris, place derrière Amon, le grand dieu d'Tibbes, recevoir, sous les emblèmes divins d'Osiris, avec lequel l'asemble identifié, les hommages

religieux de son petit-fils. M. Wilkinson a eu la généreuse idée de faire batir une petite maison à micôte de la montagne qui sépare la plaine de Thèbes de la vallée des tombes royales, pour que ceux qui viennent étudier les ruines puissent habiter ailleurs que dans leurs barques. C'està peu de distance de cette maison qu'est situé le Rhamesseum (1). Ce monument, qu'on a nommé le Parthénon de Thebes, est remarquable, entre autres, parce qu'il a passe pour le fameux tombeau d'Osymandias, dont Diodore de Sicile a fait une description si merveilleuse. Mais M. Letronne a montré que le tombeau d'Osymandias, tel que Diodore le déerit, différait du Rhamesseum par des traits essentiels, en sorte que le prétendu monument d'Osymandias serait invraisemblable et impossible. Le Rhamesseum paraît être un de ces monuments moitié palais et moitié temple, tels qu'en élevèrent sur les deux rives du Nil les rois de la dix-huitième et de la dix-neuvième dynastie. On y voyait le Pharaon rendant un hommage religieux aux divinités locales de Thèbes. Les exploits de Rhamsès le Grand y étaient sculptés sur les murailles, comme à Karnac et à Louksor. Un colosse en granit, de cinquante-trois pieds, le représentait assis sur son trône. Ce colosse est aujourd'hui brisé et gisant. C'est la plus grande ruine de statue qui existe; son pied a

plus de deux toises de long. A peu de distance du Rhamesseum on trouve un vaste emplacement semé de débris que le limon du Nil a enfonis

 M. Lepsius vient de faire relever la disposition architecturale du Rhamesseum plus completement qu'elle ne l'avait eté jusqu'ici

en partie et que recouvrent en partie les hautes herbes. Cés tronçons de colonnes et ees fragments de statues gigantesques sont les restes du palais de Memnon : c'est le nom donné par les Grecs au Pharaon Aménophis III, de la dix-huitième dynastie. Il ne reste plus du Memnonium (Amenophium) que deux colosses encore intacts, assis au milieu de la plaine de Thèbes qu'ils remplissent de majesté. Celui qui est le plus au nord est connu sous le nom de statue de Memnon, célèbre pour les sons qu'il rendait au lever de l'aurore. Les basreliefs et les hiéroglyphes sculptés sur les trônes des deux colosses sont d'une perfection achevée. Soixante-douze inscriptions latines et grecques, les unes en prose et les autres en vers, couvrent la jambe énorme de la statue. Pour les lire, on monte sur le pied, qui a un mètre d'épaisseur. Ces inscriptions sont des souvenirs laissés par de nombreux visiteurs, qui tous affirment avoir entendu la merveilleuse voix. On remarque, au milieu de ces noms obscurs, le nom de l'empereur Adrien et celui de Sabine, son épouse.

M. Letronne, dans ses recherches sur la statue vocale de Memnon, est arrivé à plusieurs résultats curieux : ainsi , le son rendu par cette statue, au lever de l'aurore, n'a commencé à se faire entendre que vers l'époque de Néron, peu de temps après qu'elle eut été en partie brisée par un tremblement de terre, et n'a plus été entendu depuis que Septime Sévère, dans son zèle dévot pour le paganisme, cût restauré le colosse mutilé. Il s'attendait qu'après cette restauration le Dieu rendrait de véritables oracles, comme on imaginait qu'il en avait autrefois rendu; mais depuis cette réparation la statue resta muette. M. Letronne a expliqué ce phénomène vocal par le passage brusque de la température nocturne a la temperature du jour (1).

(1) Cretà tort, selon nous, qu'ona voulu conteiler la possibilié de ce hai; car l' il y a des pierre qui, à cause de leur sonorilé, out reçu le nom de phonoithes; 2º on froute de cre pierres dans la plaine même de Thèles (Wilkinson); 3º ces pierres, ne grande parlie argiteuses, sont susceptibles de se fendiler bruquement, par le passage du froid au chaud, el de donner ainsi aissance à un son métallique; s' tous cre qu'on de l'accident le son voque; s' tous cre qu'on de l'accident le son voLes Grecs s'imaginèrent qu'au lever de l'aurore Memnon saluait sa mère.

L'ensemble des édifices de Médinet-Habou se compose de deux groupes de monuments, dont l'un appartient à l'élégante architecture du temps des Thoutmosis et l'autre à l'architecture maiestueuse de l'âge des Rhamsès. A côté d'un petit temple de Thoutmosis III se trouve ce qu'on a appelé le pavillon de Rhamses-Meiamoun, petit palais précédé de bâtiments immenses. Ces deux architectures, au lieu d'être placées l'unc à la suite de l'autre comme à Karnac et à Louksor, sont iei placées côte à côte. Le pavillon de Rhamsès-Meïamoun donne mieux qu'aucun autre en Egypte l'idée de ce qu'etait une résidence royale. Au dehors, des consoles soutenues par des cariatides lui donnent un air d'élégance inaccontumé; sur un mur est représenté un tableau d'intérieur, une scène de harem : on voit Meïamoun entouré de jeunes femmes dans des attitudes gracieuses, mais chastes; le roi joue avec l'une d'elles à une espèce de jeu dont les pièces rappellent les échecs par la figure, et le damier par l'uniformité. Des objets semblables à ceux qui sont dessinés ici ont été trouvés dans les tombes : on a trouvé aussi l'échiquier. Est-ce pour avoir vu ce jeu en Egypte que Piaton a dit que les echecs avaient été inventés par le dieu Thot? En avançant vers le grand palais de

Rhamses Meiamoun, on passe bientôt des proportions elégantes d'une maison de plaisance royale à la majesté d'un édifice de représentation solennelle ; à la demeure intime de l'homme succède la résidence publique du Pharaon. Un grand pylône, dont les bas-reliefs rappellent les campagnes du roi et dont les inscriptions rappellent les noms des peuples qu'il a vaincus, conduit dans une première cour bordée à gauche d'une colonnade, à droite par une galerie que forment des piliers à figure humaine. Après avoir traversé cette première cour, où des chapiteaux iniitant la fleur du lotus semblent s'épanouir à la surface du sol amoucelé autour de colonnes enfouies à demi ; apres

cal de la statue de Memnon ini attribuent en effet un limbre métallique. avoir franchi un second pylône, on arrive à une seconde cour entourée d'un péristyle soutenu ici par de magnifiques colonnes, la par de puissantes caryatides ; cette cour est une des merveilles de l'Egypte. Nulle part la grandeur des Pharaons n'est représentée par une suite de bas-reliefs aussi remarquables que ceux de la grande cour de Medinet-Habou. Sur le mur méridional du péristyle le Pharaon triomplie de ses ennemis par les armes, et, assis sur son char dans la tranquille majesté du triomphe, il voit entasser devant lui des mains et des membres virils coupés. Sur le tuur opposé. la royauté conquérante de Rhamses a déployé toute sa magnificence. On voit le Pharaon porté en triomplie dans une châsse comme une divinité, entouré de sa cour et des chefs de son armée, tour à tour encensé comme Dieu et brûlant lui-même l'encens sur l'autel d'Horus (1). Les murs extérieurs de la grande cour de Médinet-Habou sont couverts de bas-reliefs comme les murs intérieurs. Sur la paroi du sud est un calendrier sacré contenant l'indication des fêtes de chaque mois, c'est à-dire un tableau complet de la vie religieuse des Egyptiens; mais ce curieux document est en partie enfoui sous le sol amoncelé

contre le mur (2).

La nécropole de Thèbes était plus grande que la cité des vivants : elle recevait toujours anns rien rendre et sans rien perde.

Assurer la perpétuité du corps, symbole de l'immortalité de l'âme, tenns, La montagen qui regarde Thètes, du côté de l'ouces, est cribiée du côté de l'au coité. Ou chain s'au comme l'indi-quent les inscriptions hérotyphiques, appartensient tous aux classes élevées de la société. Où étaient enfouis ceux

d'une condition obscure?
L'asile sépuleral des Pharaons était
plus mystérieux, plus séparé du monde
des vivants. Pour l'atteindre il faut
franchir cette montagne de l'ouest, et
on ne peut le faire qu'avec assez de fatigne. Alors on arrive dans la vallée des

 f'oyez les Lettres de Champoliion et de L'Hôte.
 ii serait du plus haul intérêt pour l'histoire des sciences de déblayer ce monument et d'en prendre une copie exacte. Rois, gorçe d'un sapect sérère, où rien rappelle la ve, et qui n'est habitée et habitable que par la mort. La, dans les profindeurs du soi calcaire, sont creusés des palsis outerraise coupesés d'un grand nombre de chambres et domnés d'un grand nombre de chambres et domnés d'un grand nombre de chambres et domnés quelquelois tous les murs sont couverts d'hieroglyphes et de peintures, et respiendissent aux flambeaux des couleurs les pius brillantes, ee sont les fombeaux des roit.

Pour arriver dans cette vallée funèbre on passe par El-Assasif, lieu remarquable par un groupe de ruines où l'on trouve le nom de Thoutmosis III. Près d'El-Assasif est un tombeau creusé dans la montagne, et qui a trois étages. Il est plus vaste qu'aucun des tombeaux des rois. Cependant ce n'est pas le tombeau d'un roi, mais seulement celui d'un prêtre nomme Pétemenof. Les sculptures et les hieroglyphes qui couvrent les murs des galeries et des chambres sont d'une grande perfection. On n'a pas trouvé dans Thèbes les traces d'une maison, et on y trouve les tombeaux presque intacts. Il y a de ces tombeaux tant dans la vallee parallèle au Nil que dans une vallée adjacente moins fouillée. et qui semble avoir été le lieu de sépulture des Pharaons de la dix-huitième dynastie, comine l'autre était destinée à recevoir ceux de la dix-neuviente. Ces palais funèbres étaient creusés dans le roc, et avaient pour murs les solides parois de la montagne. Belzoni y fit l'un des premiers porter l'attention de l'Europe, en découvrant le plus beau de tous, celui du père de Rhamsès le Grand, de Séthos, qui a éleve la salle gigantesque de Karnac. Vingt et uu tombeaux ont été retrouvés. Strabon dit que de son temps on en connaissait quarante. Nous en sommes donc seulement à la moitié des découvertes qu'ilest permis d'espérer. Il y a, suivant M. Ampère, beaucoup à attendre de la vallée adjacente où étaient les Pharaons de la dix-buitième dynastie, et où l'on n'a encore trouvé que le tombeau d'Amménophis-Memnon et celui d'un de ces rois qui adoraient le soleil sous l'emblème d'un disque dont les rayons sont terminés par des mains. Il y a done

encore là de belles trouvailles à faire.

Edjou (Abbo en copte), sur la rive
occidentale du Nil, occupe une partie de
l'emplacement d', polinopois magna.
On y voit les débris de deux temples,
dout le plus grand paraît avoir éte fonde
par Ptolémee Philometor. Sur la rive
opposée à Resédieh sont les quartiers
genéraux des Arabes Ababdeh. Entre
Edfou et Djébe-Sistiel sont les truines
d'une ville fortifiée (Toum ou Thmuté),
A Djéch-Sistiel, (montague de la chaîne)

Ediou et Djebel-Silsiteh sont les ruines d'une ville fortilee (Touno ut) Thomaie?). A Djebel-Silsiteh (montagne ich achsino) A Djebel-Silsiteh (montagne ich achsino) ont fourai des blocke de pierre à la plupart des temples égyptiens. Dans cet endroit le Nil est fort étroit, et son passage, resserré entre des montagnes, était, d'arrès une tradition arabe, fermé par une longue challos. Est distino arabe, fermé par une des des la constant de la contra del contra de la contra del contra de la contr

Kom Ombo, fancien Ombos, est a environ seize miles de Djebe-Sisisich. On y voit les vestiges d'un temple construit par Ptolender Philometor. Savak, a tête de crocodile, etait la divinité d'Ombos. Le Ni, après s'être un peu eigrad dans le voisinge d'Ombo, se reserre ensuite au sud, et la controle serve ensuite au sud, et la controle production de la controle de la controle se de la controle de la controle de la controle se de la controle de la controle de la controle de la controle soisinge de Ekhattara, on voit la jonction du grès calcaire avec le granit.

5' 30" lat. nord , est l'ancienne Syène. Au rapport de Strabou et d'autres écrivains, cette ville était jadis située sous la ligne tropicale; les rayons du solcil, au solstice d'été, à l'heure de midi, y dardaient verticalement au fond d'un puits. c'est-à-dire sans jeter d'ombre. Ce récit, dont on a voulu contester l'exactitude, ne nous paraît pas enticrement dépourvu de vraisemblance. L'obliquité variable de l'écliptique est, en effet, un résultat acquis à la science. Seulement, les chaugements de cette obliquité ne sont bien sensibles qu'au bout d'un grand nombre d'années. Il se pourrait done qu'à plusieurs milliers d'années avant l'ère chrétienne l'antique ville de Syène fût la limite du tropique du cancer.

Dans le voisinage d'Assouan sont les célèbres carrières de granit de la Haute-Fgypte. Sur l'une des colonnes, qui depuis a disparu, on lisait une inscription latine, constatant qu'on avait découvert de nouvelles carricres près de *Philæ*, d'où l'on avait extrait des blocs, sous les règnes d'Alexandre Sévère et de Ca-

racalla.

Les habitants d'Assouan sont la plupart Turcs, écst-dire qu'its déscendent de la garnison qu' y avait laissée le suitan Sélim, lors de la conquête de l'Égypte. Le sol environnant est stérile et saidouneux. Il produit les meilleures dattes du principartie de la confecte de la confecte de principartie de la confecte de la confecte de (le d'Assouan), où fon trove quelques ruines remarquables. Elle est habitée par des Nubiess.

Anias el-Wogoud (Ile de Philar) est à une petite distance au cuéssus de la premiere cataracte du Nil. On y admire les vestiges d'un temple d'isis, dont la construction, commencée par Ptolémée Philadolphe, fut albevée par les souverains successeurs de ce roi. En face de Philae sont plusieurs buttes et les restes d'une stèle et d'un mondithe en granit; la première, portant le nom de Psammitichus I<sup>er</sup>, est consacrée à Kneph et Saté.

A partir de là commence le territoire de la Nubie ou Basse-Ethiopie.

## CHAPITRE VII.

## SYSTÈME MONÉTAIRE, POIDS ET MESURES.

Monnaies. En Égypte on bat monnaie au nom du sultan de Constantinople; son chiffre est empreint sur toutes les pièces. L'établissement de la monnaie est régi pour le compte du vice-roi, par un directeur.

Les monnaies qu'on frappe au Caire sont les seguins-mahboub, demi-séquins tet quart de séquins; les pièces de 40 (grouch) et de 20 paras, celles de 10 et de 5, et les médins, qu'on ne voit plus dans la circulation, parce que le gouvernement s'est réservé de les envoyer pour son compte à Constantino-ple, en Syrie, et dans l'Archipel; c'est une branche de commerce assez productive, à laquelle se livraient autrefois les négociants gress (1). »

(1) Mangin, Histoire de l'Egypte sous le gouvernement de Mohammed-Aty, t. 11, p. 436.

Le sequin-maboub et ses fractions sont des pièces d'or dont la valeur a considérablement changé à différentes énogues. Sa valeur movenne est de 180 paras (54 francs); elle est montée aujourd'hui à 280 (84 francs). Le para vaut 30 centimes de notre monnaie; et les pièces de 40, 20, 10 et 5 paras ont un titre légal de 461 millièmes.

La piastre, qui sert de base aux monnaies étrangères, est en baisse continuelle; elle ne vaut maintenant que 40 centimes de France.

Les monnaies étrangères ayant cours

en Egypte sont : Le quadruple d'Espagne,

Le seguin de Venise.

Le ducat de Hollande, Le sequin de Hongrie,

La piastre d'Espagne, Le talari d'Allemagne.

On calcule le talari à 12 piastres et demi; le taux auquel il est porté n'est point en proportion avec celui des piastres, qui doit lui servir de base; mais sa rareté et les besoins du commerce causent cette différence, dont la progression augmente sensiblement. La piastre, qui pèse deux drachmes un quart, ne contient qu'un tiers d'argent; le reste est du cuivre.

On voit peu de numéraire en circulation, parce que les besoins des habitants sont très-limités, et chacun possède ce qui est nécessaire à sa subsistance.

L'altération des monnaies a été portée en Egypte à un assez haut degré. Le directeur de la monnaie achète le cuivre 80 paras le rotle de cent quarante-quatre drachmes; le vendeur lui fait une te- les autres se rapportent, en six oueybeh; mise de 12 pour 100, qui est bonifiée au chaque oueybeh en quatre roubs. L'arfondeur pour le décliet. La drachme d'argent est payée au fournisseur, d'après son marché, 36 paras en paras, ou bien 52, en pièces de 40 et de 20.

Le commerce fait aussi usage de monnaies fictives, telles que le fondoukly de 146 paras, le mahboub de 120 paras, la pataque de 90, et la pièce

Toutes les autres monnaies apportées d'Europe, et dont le cours n'est pas réglé, sont évaluées et estimées par les séraphs, qui les vendent et les achêtent par spéculation.

Poids et mesures. Ou emploie, dans le commerce, diverses sortes de poids; mais il y a tant de désordre que des poids de même dénomination ont des valeurs différentes pour les diverses espèces de denrées. On se sert du poids appelé rotle sui-

vant la nature de la marchandise. Le grand rotte équivant environ à un demikilogramme. Le rotle commun est d'à peu près quatre cent vingt grammes. Le rotle de trois cents grammes n'est que

pour l'ambre glacé. L'oke est d'un peu plus d'un kilogramme. Les poids pour peser l'or et les bi-

ioux ont une autre dénomination et une autre valeur, Ces poids sont le mitkal, qui équivaut à vingt-quatre karats : la drachme, qui en vaut seize, et le karat, égal à environ 0 gr. 2. Les perles et les pierres fines se vendent d'après ces

Les mesures linéaires en usage dans toute l'Égypte sont : Le pyk stambouly, égal a 677 milli-

mètres ; il sert à mesurer les objets de manufactures étrangères; Le pyk hendazeh, égal à 627 millimè-

tres, pour les toileries venant par la mer Rouge; Le pyk belady, égal à 670 millimètres,

pour les toiles tissées dans le pays. Ces différents pyks se divisent en vingt-quatre parties appelées kyrats. L'ardeb est la seule mesure de capa-

cité en usage; sa grandeur varie dans différentes provinces de la Haute-Egypte. On divise celui du Kaire, auquel tous deb de riz est en niême temps mesure de capacité et mesure pondéralo. A Rosette son poids est de cent cinquantesix okes; à Damiette il est de deux cent vingt-cinq.

Le feddan est la principale mesure agraire. Il y en a de plusieurs espèces; le feddan légal est un carré ayant de côté 20 quassabs chacun de 3 mèt. 85 de long, ce qui fait 5929 mètres carrés. Le fisc a raccourci le quassab, de manière à augmenter la superficie apparente, et, par conséquent le produit de la contribution fonciere. Jomard l'a trouvé dans la Haute-Égypte, tantôt de 3 mèt. 60, tantôt de 3 mèt. 65. Aujourd'hui la mesure qui paraît adoptée est de 3 mèt. 64, et le feddan, au lieu d'en renfermer 400, n'en contient plus que 333 ; d'iminution qui réduit la mesure agraire à 4416 mèt. ; différence avec l'ancien feddan, 1512 mèt. 45. Ainsi

la superficie imposable, sans avoir augmenté d'un metre, doit rapporter au vice-roi environ un quart de plus, abstraction faite des différentes mesures dont on usait dans la Haute et dans la Basse-Egypte, même au temps de l'expédition française.

FIN DE L'ÉGYPTE MODERNE.





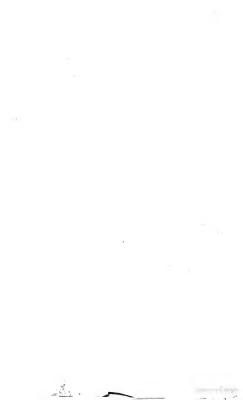

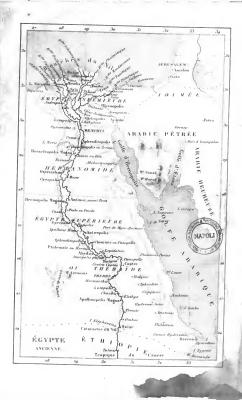



## TABLE DES MATIÈRES.

#### CHAPITRE 147.

Precis de l'histoire de Mohammed-Ali, — Notices sur sa famille, — Ibrahim-Pacha, — Ismael-Pacha, — Zohra-Pacha, — Abbas-Pacha, — Avenir de la dynastie nonvelle. — Ahmed-Bey, defterdar, Pag, 2

# CHAPITRE II. Description de l'état physique de l'Égypte.

#### CHAPITRE III.

Population de l'Égypte. — Coptes. — Fellahs. — Nubiens. — Dédouins. — Abadehs. — Bieharis. — Ormanis. — Gres. — Arméniens. — Syriens. — Julís. — Esclaves blaucs, esclaves noirs et abyssiniens. — Européens. — Durée de la vie chez la population égyptienne. . . . Pag. 103

#### CHAPITRE IV.

Resigions. . . . . . . . . . . . . Pag. 116

#### CHAPITRE V.

Armie de terre. — Marine. — Introduction de la tecique européenne. — Infantere. — Caralierie. — Artificirie. — Modie de Marine. — Administration de l'armie. — Modie de recuriement. — État moral du Nitam. — Tableau de la moral de Marine. — Artificirie. — Artific

#### CHAPITRE VI.

#### CHAPITRE VII.

Topographie. . . . . . . . . Pag. 16

CHAPITRE VIII.

Système monétaire, poids et mesures. Pag.

## PLACEMENT DES GRAVURES

### DU VOLUME DE L'ÉGYPTE MODERNE.

| lanch | 25.                                                                             | ages |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| L     | Mosquée d'Amrou à Fostât (vieux Kaire)                                          | 2.0  |
| 2.    | Mosquée de Touloun                                                              | 63   |
| 2.    | Mosquée El-Azhar, dite vulgairement des Fleurs                                  | 50   |
| 4.    | Mosquée du sultan Barqouq                                                       | 179  |
| 5.    | Cour intérieure de la mosquée du sultan Barqouq                                 | ib.  |
| 6.    | Mosquée du sultan Qáit-Bây                                                      |      |
| Z.    | Ancienne mosquée du khalife El-Hâkem, située près de la porte Bab-el-Nasr       | 104  |
| 8.    | Mosquée du sultan Hassan                                                        | 174  |
| 9.    | Mosquée du sultan Hassan, vue du côté de la porte                               | íb.  |
| 10.   | Mosquée du sultan Hassau, le Naksourah, la tribuue du Khateb                    | 7.4  |
| 11.   | Mosquée du sultan Quelâouu                                                      |      |
| 12.   | Maubar (chaire) de la mosquée du sultau El-Mouyed                               | ib.  |
| 13.   | Manbar (chaire) de la mosquée du sultan Barqouq; chapiteaux de la mos-          |      |
|       | quée de Touloun                                                                 | ib.  |
| 14.   | 1º Lustre du sanctuaire de la mosquée du sultan Hassan. — 2º Lustre de la       |      |
| 1     | mosquée du sultan Qâyt-Bây                                                      | 2:   |
| 5.    | Le Megyas, à la pointe méridionale de l'île Raouddah                            | 15   |
| 1     | Le divan de Joseph (Yousouf Salab-eb-din), à la cidatelle du Kaire              | 141  |
| ٧.    | 1° Le puits de la citadelle du Kaire. — 2° Abreuvoir public                     | tb.  |
|       | Porte du Kaire, nommée Bab-el-Nasr (la porte de la Victoire) ;                  | 200  |
| - 1-  | Tombeaux près du Kaire                                                          | 101  |
| - 1   | Inscription de la mosquée de Touloun en koufique ancien                         | 6.5  |
| - 2   | 1º Inscription en koufique quadrangulaire représentant la mosquée de la         |      |
| - 1   | Mekke 2° Titres de manuscrits koufiques 3° Fonds d'un vase offrant              |      |
| - 1   | une inscription en anciens caractères neskys                                    | 198  |
|       | Inscription karmatique du Meqyas                                                | 8.8  |
|       | Inscription funéraire de l'an 589 de l'hégire (1193 de l'ère chrétienne)        | 140  |
|       | Inscription en caractère neskys                                                 | 199  |
| 25,   | Sans-Giovanni degli Eremiti, Mosquée transformée eu église (monuments           |      |
|       | arabes de la Sicile)                                                            | 31   |
| 26.   | Palais de la Ziza (el-Azyzah , la Majestueuse ) , facade principale ( monuments |      |
|       | arabes de la Sicile)                                                            | ib.  |
| 27.   | Palais DELLA ZIZA, facade latérale (monuments arabes de la Sicile)              | ile  |

| Planche |                                                                                                            | ges. |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 28.     | Palais Della Ziza, vue intérieure (monuments arabes de la Sicile)                                          | 33   |
| 29.     |                                                                                                            | 101  |
| 30.     | Pavillon de la Cuba (monuments arabes de la Sicile)                                                        | ib.  |
| 31.     | La Favara (monuments arabes de la Sicile)                                                                  | ıb.  |
| 32.     | Bains arabes à Céfalù (monuments arabes de la Sicile)                                                      | ib.  |
| 33.     | Pont de l'Amiral, construit par les Arabes pour l'amiral du rol Roger (mo-<br>numents arabes de la Sicile) | 33   |
| 34.     | Mosquée d'Émir Yaqous et d'Ibrahim-Aga (dix-septième siècle de notre ère),                                 |      |
|         |                                                                                                            | 177  |
| 35.     | La grande mosquée de Boulâq (dix-huitième siècle de notre ère)                                             | 200  |
| 36      | Maison du CHEYK EL-BELEN à Abou-Klialyl (2º partie).                                                       |      |
| 37.     | Maison du cheik El-Reled à Nakras (2º partie) Ces quatre planches                                          | dol- |
| 38.     | Maison d'Ibrahim Kikya-el-Sennary (2º partie) sent être placées à la fin de se partie.                     | داعا |
| 39.     | Maison d'Othman-Bey (2º partie)                                                                            |      |
| 40.     |                                                                                                            | 180  |
| 41.     | Plan de la mosquée d'Amrou                                                                                 | 21   |
| 42.     |                                                                                                            | 179  |
| 43.     | Okel à Alexandrie, près le port Neuf (3° partie).                                                          | ib.  |
| 44.     |                                                                                                            | 170  |
| 45.     | Aqueduc qui conduit l'eau à la citatelle du Kaire.                                                         | 67   |
| 46.     | Fontaines publiques, et couvent de derviches.                                                              |      |
|         | Fontaine de la rue Souq-el Asr (marché de l'après-midi).                                                   | ib.  |
| 47.     |                                                                                                            | ib.  |
| 48.     | Abrenvolr public.                                                                                          | ib.  |
| 49.     | Monrad-Bey (2* partie)                                                                                     | 39   |
| 50.     | Costnmes Égyptiens avant l'expédition française. Aboutabaq. Beys mame-                                     |      |
|         |                                                                                                            | 24 t |
| 51.     | Kléber (2º partie)                                                                                         | 13   |
|         | Cette planche porte par erreur le zo 40.                                                                   |      |
| - 52.   | Desaix (2º partie)                                                                                         | ib.  |
|         | Cette planche porte par erreur le nº zo.                                                                   |      |
| 53.     | Mohammed Aly-Pacha (3° partie)                                                                             | 1    |
| 54.     | Le camp du Pacha à Alexandrie (3º partie)                                                                  | 23   |
| 55.     | Chameaux et dromadaires sellés. Corbeilles Caffas pour le transport des fem-                               |      |
|         | mes (3º partis)                                                                                            | 73   |
| 56.     | Tombeaux de la famille Mohammed-Ali-Pacha dans le cimetière de l'iman                                      |      |
|         | Chafey (3° partie)                                                                                         | 36   |
| 57.     | Plan du Kaire (2º partie)                                                                                  | 40   |
| 58.     | ,                                                                                                          | 40   |
| 59.     | Chadouf, machine à arroser (3º partie)                                                                     | 183  |
| 60.     |                                                                                                            | 144  |
| 61.     |                                                                                                            | 179  |
| 62.     |                                                                                                            | 103  |
| 63.     |                                                                                                            | 164  |
| 64.     | Four pour faire éclore les poulets (3° partie)                                                             | 82   |
| 65.     |                                                                                                            | 183  |
| 66,     | Wahabits (3" partie).                                                                                      | 6    |
|         |                                                                                                            |      |

| Planches. Page |                                                  |  |
|----------------|--------------------------------------------------|--|
| 67.            | La bastonnade (3º partie)                        |  |
| 68.            | Femmes de la haute Égypte et Fellahs (3º partie) |  |
|                | Plan d'Alexandrie (2º partie)                    |  |
| 70.            | Isthme de Suez (3º partie)                       |  |
| 71.            | Le noreg, machine à battre le blé (3° partie)    |  |
|                | Marché des esclaves (3º partie)                  |  |
| 73.            | Le serment des drapeaux (3° partie)              |  |
|                | Palmiers (3º partie)                             |  |
| 75.            | Carte de l'Égypte ancienne                       |  |
| 76             | Abadaha (20 nartie)                              |  |

#### AVIS AU RELIEUR.

Ce volume se compose de trois parties, ayant chacune une pagination differente.

La première partie traite de l'Égypte sous la domination arabe.

La seconde partie traite de l'Égypte sous la domination française.

La troisième partie traite de l'Égypte sous la domination de Mohammed-Ali.

Les planches qui (dans le *placement des gravures*) portent l'indication de 2° parlie doivent être jointes au texte de l'Égypte sous la domination française.

Les planches portant l'indication de 3<sup>e</sup> partie appartiennent au texte de l'Égypte sous la domination de Mohammed-Ali.

Celles qui n'ont point d'indication doivent être jointes au texte de l'Égypte sous la domination arabe, qui commence le volume.







